





III S V 14

ESCLUSO DAL PRESTITO

### HISTOIRE

# VILLES DE FRANCE

TOME PREMIER

ESCLUSO DAL PRESTITO IMPRIMERIE DE H. FOURNIER ET Co.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



#### HISTOIRE DES VILLES DE FRANCE Publice par Furor, Perrotin, Fourmer.



Rennes.



Saint-Malo.



Saint-Grieuc.



Quimper.



Brest.



Morlair.



Vannes.



Corient.



Nantes.



Angers.



Saumur.



Caval.



(COLLEGE HER LLDIQUE.)

1811/7 \$1118, 1874 .

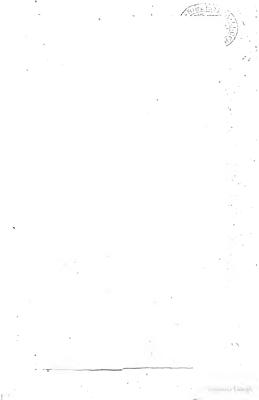





#### HISTOIRE DES VILLES DE FRANCE



Martina, M.

(COLUMN HERALDIQUE.)

ESSECT BETTS, 1976









Report Mover, Typ , Imp





Wox33 HISTOIRE

# VILLES DE FRANCE

AVEC UNE INTRODUCTION GÉNÉRALE POUR CHAQUE

### PROVINCE

M. ARISTIDE GUILBERT

ET ENE SOCIÉTÉ

OR MEMBERS OF L'INSTITUT, DE SAVANTS, DE MAGISTRATS, D'ADMINISTRATICES



PARIS

FURNE ET C" - PERROTIN - H. FOURNIER

A DECC ATTA

### INTRODUCTION.

### L'HISTOIRE DES VILLES DE FRANCE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC L'HISTOIRE GÉNÉRALE.

Pour peu qu'on se livre à l'étude de l'état intellectuel, religieux, politique et social de la nation française, aux diverses époques d'une existence qui embrasse déjà plus de quatorze siècles, on reconnaît avec étonnement dans quel esprit étroit nos historiens ont pendant longtemps envisagé un passé si riehe en souvenirs, en faits et en enseignements d'une haute portée morale. Ils nous font l'effet de pygmées qui, élevés sur un montieule, réduisent aux faibles proportions de leur vue les vastes horizons du monde. Ces écrivains auxquels l'ancienne monarchie donnait le titre d'historiographes du roi, n'étaient guère que les historiographes de l'antichambre royale : ils ont écrit l'histoire générale comme Dangeau a écrit l'histoire de Louis XIV. Dès leurs premiers essais, ils faussent la vérité historique, en ranetissant la personnalité de la nation pour rehausser l'individualité monarchique. Ils composent tout d'abord une espèce de roman de cour, anquel ils accommodent les temps, les hommes et les choses comme des personnages de pure convention. Dans leurs écrits, ce n'est pas la France qui domine et dirige; ils la subordonneut à une royauté de fantaisie derrière laquelle elle disparalt complaisamment. Cette royauté des premiers âges qui s'ignore, qui n'est pas constituée et n'a pas encore de système, est tout à leurs yenx : e'est en elle qu'ils voient tout, e'est à elle qu'ils rapportent tout. S'il nous était permis de plaisanter sur un sujet si sérieux, nous dirions que l'histoire générale, telle qu'ils l'ont faite, est comme un ballet de la cour de Versailles, où le roi pose avec apparat, tandis qu'autour de lui une foule de princes, de dignitaires, de seigneurs et de conrtisans, travestis de mille manières, s'agitent gravement le masque sur le visage.

Ne croyez pas que ces étranges historiens détournent un moment leurs yeux de la grandeur royale pour donner même une attention distraite aux questions histo-

riques les plus graves. Il n'y a pour eux ni état des personnes, ni droit romain ou contumier, ni révolutions politiques, ni vieissitudes de la eivilisation. La hiérarchie ecclésiastique, la constitution féodale, la cour des Pairs, l'origine des Parlements, l'intervention des États généraux ou particuliers dans les affaires du pays, l'avénement de la Commune, et l'administration civile on judiciaire du royaume ne les occupent pas davantage. Ils n'ont garde non plus de s'inquiéter de l'agriculture, de l'industrie, de la navigation, du commerce, ni de l'assiette, de la perception, du produit et de l'emploi des impôts'. Tout se résume pour eux dans l'action et l'omnipotence mouarchique, au delà et en dehors desquelles ils ne reconnaissent rien. Ce système historique, à l'usage de la cour, eut un grand succès et une longue vogue : sorti des tendances despotiques de l'ancien gouvernement, il le fortifia par contre-coup dans ses prétentions au ponvoir absolu ; de même que la monarchie, en exagérant son autorité souveraine, réagit naturellement sur la littérature. Aussi, lorsque Louis XIV eut érigé en principe l'absorption de la France dans l'individualité royale, en disant : L'État e'est moi, les historiographes se firent-ils les fauteurs empressés d'un axiome qui n'allait à rien moins qu'à annuler moralement l'existence de la nation française. Les formules de l'antique servilité orientale reparurent alors dans la langue de l'histoire. On n'appela plus le prince régnant que le Grand Roi, et par degrés sa prédominance exclusive passa de l'état de principe politique à l'état de dogme religieux.

En attendant le jour où l'esprit philosophique devait dégager la royauté de ces fausses doctrines, l'esprit de critique vint donner une nouvelle direction aux idées, Ce même xvue siècle, qui n'osait pas faire un retour sur lui-même, de crainte de déplaire au grand roi, porta son active curiosité sur les temps antérieurs. Les archives du royaume, des provinces, des villes, des châteaux, des parlements, des abbayes et des corporations furent laborieusement compulsées. On apprit à déchiffrer, à comparer, à élucider les uns par les autres tous les documents historiques enfouis sous les débris de trente générations : annales, registres, pouillés, titres, diplômes, chartres, traités, coutumes, lois, ordonnances. De ce contrôle pénible, patient, réfléchi, la critique seientifique arriva à des conclusions qui l'étonnèrent et l'effrayèrent même parfois, tant elles étaient en contradiction flagrante avec l'interprétation traditionnelle des faits historiques. On commença à soupçonner, sans trop s'arrêter pourtant à cette pensée, qu'il y avait eu au moyen âge une monarehie, et une France autres que la monarchie et la France de Louis XIV, Le doutc ne s'était pas encore suffisamment fortifié par l'étude pour qu'il passat de la critique historique à la critique philosophique, comme on passe des prémisses d'un syllogisme à sa conséquence.

André Du Chesne, dans ses divers écrits, posa les bases de l'édifice de notre histoire nationale. Doué d'unc profonde érudition et d'une patiente intelligenee, il

<sup>1. «</sup> Longiemps nos bisorieros se sont hories à faire le tableus des rivalisites, la récis des generes tirangères cutiles, (esposé des népectations politique; ils se dieste propose rien sur la igigalation, la potice intérieure, l'administration riconomique, l'état de l'appiculture, de l'industrie, de commerce, sur le revreus mitodus, les sources, se dévien modes de reconverment, son capite; loss objets qui, capendant, devraient faire une partie executielle el l'haisere d'un peuple, l'active de l'administration de l'active de l

publia deux grands recueils, l'un des Anciens historiens de la France, l'autre des Chroniques de la Normandie. Le premier devait se composer de vingt-quatre volumes in-folio. Il fit paraître les deux premiers avant l'année 1650, où il mourut, et laissa les deux suivants sous presse. On l'a appelé le père de l'histoire de France, plus encore pour l'impulsion qu'il a donnée que pour ee qu'il a fait. Son fils, Francois Du Chesne, publia le einquième volume des anciens historiens de notre nation. Au commencement du siècle suivant, Eusèbe Jacob de Laurière, avocat au parlement de Paris, qui avait été associé aux études de Henri François d'Agnes-- seau, depuis chancelier sous le règne de Louis XV, concut le plan du Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, et eu donna les premiers. \*volumes en 4723; sept autres parurent de 1727 à 4750, grâce aux soins de Secousse, qui, en outre, en prépara un neuvième, dont M, de Villevant fut l'éditeur. Jusqu'alors l'histoire nationale ne s'était appuyée, dans sa marche progressive, que sur des efforts individuels. Deux corporations religieuses, celles des Bénédietins de Saint-Maur et de Saint-Vannes, s'illustrerent par de plus grands travaux et y apportèrent plus de méthode : les premières elles donnèrent au monde l'exemple des prodigieux résultats que pent produire l'application de l'esprit d'association aux études scientifiques. Ces pieux et infatigables travailleurs, faisant abnégation de leurs personnes, ne voyaient que l'œuvre commune. Ils échelonnèrent leurs plus habiles ouvriers, comme le dit un savant académicien, « sur tous les points de la France, où il y avait quelque recherche à faire »; et quand l'un d'eux succombait à la peine, comme un soldat tombe sur le champ de bataille, un autre prenait modestement sa place, jusqu'à ce que la mort vint le frapper à son tour. C'était l'apostolat et le martyre de la science historique.

Le gouvernement royal, qui méconnaissait sa première forme élective, ses engagements originaires envers la nation et les anciennes institutions politiques du pays, n'hésita point toutefois, par une contradiction dont il ne prévoyait pas les conséquences, à donner l'appui le plus généreux aux grandes investigations historiques. Engagé d'abord dans cette voie par le ministre Colbert, il y fut surtout poussé par le chancelier d'Aguesseau, qui , littérateur érudit et jurisconsulte profond, s'associait aux travaux des savants, leur en donnait quelquefois le plan et les dirigeait toujours avec un esprit supérieur. Ces deux hommes d'état avaient eu partieulièrement à cœur de reprendre la collection d'André Du Chesne; après de nombreuses conférences scientifiques, l'honneur en revint définitivement au bénédictin donn Bouquet. Il composa, sous le patronage du gouvernement, de 1738 à 1752, les huit premiers volumes du nouveau recueil des historiens de la France, Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores. De cette œuvre immense, reprise par ses confrères, einq volumes parurent de 1757 à 1768, sous la direction de dom Haudiguier, de dom Housseau, de dom Poirier et de dom Précieux; et deux autres furent édités de 1781 à 1786, par dom Clément et par dom Brial qui, ayant survécu à toutes les institutions de l'ancienne monarchie, passa de la congrégation de Saint-Maur dans l'Institut, où il put se croire encore au milieu de ses illustres collaborafeurs de l'ordre de Saint-Benolt.

Les Bénédictins ne se bornèrent pas à refaire l'œuvre d'André Du Chesne ; ils \* portèrent leur esprit de recherches sur tous les souvenirs qui pouvaient intéresser notre nation : histoire des provinces, des villes, de l'université, de l'Église, des abbayes, des corporations, des maisons seigneuriales, etc. Après avoir réuni les premiers éléments d'une bonne histoire générale de France, ils constituèrent notre histoire provinciale. On dut à leur génie méthodique l'Art de vérifier les dates. Ils comprirent, en outre, que l'archéologie et la numismatique devaient venir en aide à l'interprétation des faits, ainsi qu'à leur elassification ehronologique. L'étude et la description des monuments occupent une place importante dans tous leurs ouvrages historiques : l'un d'eux, le père Montfaucon, publia, en 1729, un précieux recueil des Anciens monuments de la monarchie française, en cinq volumes . in-folio. La langue et la littérature nationale trouvèrent aussi parmi eux de laborieux et intelligents historiens. Trois Bénédietins de l'abbaye de Saint-Vincent du \* Mans, dom Rivet, dom Colomb et dom Poncet, rédigèrent, de 1733 à 1747, les huit premiers volumes de l'Histoire tittéraire de la France, « l'ouvrage le plus complet qui ait été publié en ce genre, chez aucune nation », ainsi que le fait fort bien observer l'un de leurs continuateurs. Dom Taillaudier, dom Clément et dom Clemencet donnèrent les quatre volumes suivants (1750-1763). Le premier de ces pères fit imprimer, en 1752, le grand Dictionnaire de la langue bretonne. par dom Le Pelletier, auquel il ajonta une dissertation historique sur la même langue. Enfin, le Glossaire de la basse latinité de Dueange fut augmenté du double par les recherches d'autres religieux de l'ordre de Saint-Benolt,

Le Recueil des historiens de la France et la Collection des ordonnances des rois de la troisième race ne pouvaient comprendre une multitude de documents relatifs à notre histoire, d'un intérêt au moins égal aux autres monuments écrits déjà rassemblés en corps d'onvrages. Cette réflexion frappa les savants et les hommes d'état, qui encourageaient leurs travaux avec un zèle si éclairé. La publication du Spicilegium de dons Luc d'Achery, recueil de pièces inédites, telles que chroniques, histoires, vie des saints, actes, chartes, lettres, ne tarda pas à être suivie de celle du Thesaurus novus anecdotorum de dom Martenne, collection du même genre (1653-1717). Mais on sentait le besoin d'un plan plus compréhensif. plus méthodique et plus complet. La congrégation des Bénédietins de Saint-Maur proposa au ministre Bertin de faire pour la France, sur une grande échelle, ce que Rymer avait très-imparfaitement fait pour l'Angleterre : elle lui exposa ses idées sur cette entreprise, dans une lettre datée du 27 juillet 1742. Le ministre présenta le nouveau projet à Louis XV, qui l'accueillit favorablement. En exécution d'une décision du roi, on réunit dans un vaste dépôt central des copies de tous les documents inédits, parmi lesquels on devait faire un choix . Des arrêts du conseil réglèrent l'ordre du travail. Le soin de discuter chaque pièce fut confié à un bureau de sa-

<sup>1. «</sup> Conformément à mo décision du rel, rendue en 1194, on avril ed resir dans un dégle cutrari pour en prépare la publication intérieure, des optes des documents qui, vêtant ai des chroniques, ai des higgraphies, ai des compositions de litte-aisure, sciences ou arts, pourriseit per quétage jour mu'il histoire et les mours de la sairie, d'exquies années araise, le 21 octobre 1793, le reis avait colones in formation d'un objet dont la direction fit conière à Moven, histoireprigue de l'aracte, et ai l'un décation courrer de se completire on de copies de tous le citis, motte, et ai l'aracteris concertre de se completire on de copies de tous le citis, motte, et ai l'un décation courrer de se completire on de copies de tous le citis, motte, et ai l'aracteris de l'aracteristique d'aracteristique de

vants, dont le chancelier de France se réserva la présidence (arrel du 3 mars 1781).

In s'était souven avant de se mette à l'ouvre que des pièces d'un grand prix devaient être enfouies dans les archives étrangères. Deux avants, Froufrix de Bréquigny et La Porte Du Theil, requent la mission d'aller, le premier à Londres, en 1764, le second à Rome, en 1776, pour y rechercher des matériaux propres à enrichir la collection projetée. La moisson ne fut pas moisin abondante dans le mord que dans le unid. Fendrix de Bréquigny rapport d'Angleterre une masse prodigiense de documents inofdits; et La Porte du Theil revist assis d'Italie chargé d'incalcitables : Thésesses manureitse. Ces matériaux, apostés à plus de trois cert mille pièces, dejà réunies dans le nouveau dépôt de Paris, constituaient un fonds historique presque incipnissile.

Le gouvernement n'avait qu'à s'applaudir des premiers résultats que la science devait à sa libéralité. Poursuivant la réalisation du recueil des chartes, diplômes, titres et actes de la France, il désigna Bréquigny et La Porte du Theil pour en diriger la publication. Le premier fit paraître un volume, en 1790, sous ce titre : Diplomata, Chartæ, Epistolæ et alia documenta ad res francicas spectantia; il y avait pris l'année 475 pour point de départ de l'époque mérovingienne. Un morceau d'une étendue considérable, savante exposition de critique et d'histoire, à laquelle les deux directeurs avaient travaillé de concert, servait de prolégomènes à ce volume et en doublait l'intérêt. De son côté La Porte du Theil avait réuni en deux volumes les lettres du pape Innocent III, dont le rôle fut si grand en Europe au moven âge : malheurensement les troubles de la Révolution qui survinrent, ne lui permirent pas de les livrer au public. Feudrix de Bréquigny, tout en travaillant à la collection des actes, avait continué le Recueil des ordonnances des rois de France : de 1763 à 1790, il en donna cinq nouveaux volumes, dans la confectiou desquels il fut pen ou point assisté par son associé M. de Villevaut. Il enrichit le tome XI d'un Mémoire sur les communes, le tome XII d'un Mémoire sur les bourgeoisies. En 1746, Foncemagne, Lacurne de Sainte-Palaye et Secousse avaient fait agréer au ministre Machault l'impression d'une Table chronologique des chartes, diplômes, titres et actes qui, publiés ou inédits, se rattachaient à notre histoire nationale. Ce fut encore Bréquigny qui composa le premier volume (1769).

Nous ne saurious indiquer tous les autres travaux importants qui, en debors de la protection direct du gouvernement, et de l'action particulière de la société des Rédédicins, signalèrest encore la renaissance de la science historique, depois de Rédédicins, signalèrest encore la renaissance de la science historique, depois de Valois : Gesta Francoram, sea Rerum Francierarum (1046-1658), est un excellent commentaire sur les rois imérovingiens. Sa Notitia Gallitarum, ouvrage non moissa précieux pour la connaissance de ces temps recules, paut en 1670. L'annés saivante, Bahuze publia sea Regum Francoram capitateria (1677), qui, augmentés des sonovelles recherches, furent reimpirmies par M. de Chiniac en deux volumes in-folio, en 1770. On dut su père Sirmond la Notice des disputités des Gaustes, et à d'Anville, beaucoup plust sard, la Notice péopraphique de l'ancienne Gauste, Jacques Spon, Frest, l'abbé Le Berl, de Caylus, la Sauvagire, l'abbé Belley, etc., péntetre tot avant dans les mystères des antisquites nationales. L'historice ecclessiastique

marcha de pair avec l'histoire civile, à laquelle elle se rattache si intimement. La grande collection des conciles du père Labbe (Conciliorum collectio maxima en dix-scpt volumes in-folio) (1672); la collection des hagiographes commencée par le père Hardouin; les Annales ecclesiastici Francorum de Le Cointe; l'Histoire Ecclésiastique de l'abbé Fleury; et le Gallia Christiana, des frères Sainte-Marthe, publié en treize volumes in-folio (1716-1775), forment un répertoire complet de faits religieux, non moins intéressant pour l'histoire des villes que pour l'histoire générale, Nous devons mentionner aussi le Glosssaire du droit français, de Laurière, qui facilite l'intelligence des anciennes ordonnances des rois de France. Le glossaire universel de Sainte-Palaye resta malheureusement inachevé; et il en fut de même des Mémoires de ce savant sur lesquels l'abbé Millot a rédigé son Histoire des Troubadours. Il ne restait plus qu'à dresser l'inventaire exact des vastes connaissances si laborieusement accumulées de tous côtés. Le père Lelong, prêtre de l'Oratoire, les résuma dans la Bibliothèque historique de la France, dont Feyret de Fontette publia en 1768 une nouvelle édition en cinq volumes in-folio, plus complète encore que la première, et dégagée des erreurs qui s'y étaient forcément glissées.

Ainsi toutes les branches de la science historique se développaient par un effort simultané: histoire, chronologic, géographie, archéologie, numismatique, paléographie, bibliographie. L'esprit philosophique, favorise par cette prodigiense accumulation de connaissances, fit hientôt entendre sa voix; il donna aux travaux de l'esprit de critique une portée toute nouvelle, en tirant des faits cette conclusion morale qu'on pent appeler la leçon de l'histoire; il s'érigea en grand justicier du passé, pesant dans la balance de la vérité les réputations et les popularités usurpées; il s'attacha à constater les droits, la liberté, la souveraineté des peuples, ainsi qu'à en signaler les manifestations, l'exercice et les applications diverses; surtout il opposa ces droits imprescriptibles de l'humanité, qui viennent de Dieu, aux pouvoirs temporaires du souverain, qui naissent des circonstances ou périssent avec clies. Le Dictionnaire critique de Bayle, l'Essai de Voltaire sur l'Esprit et les Mœurs des nations, les magnifiques Discours de Rousseau, les profonds apercus de Montesquieu et l'œuvre encyclopédique de Diderot, répandirent un jour nouveau sur le monde. La lumière commença à pénétrer dans cette profonde nuit du moyen âge, où tout, hommes, choses, faits, institutions, dormait dans la poussière de l'oubli : on n'en découvrit, d'abord, ni le but, ni les tendances, ni l'esprit, ni le caractère véritable, parce qu'on jugea ces vieux temps avec les préventions des temps modernes. L'esprit philosophique, en voulant tout apprécier, tout expliquer, ne fut donc pas toujours juste, et se méprit souvent dans ses interprétations particulières comme dans ses déductions générales; mais il n'en changea pas moins radicalement la forme constitutive de l'histoire. Celle-ci n'eut plus pour but d'exalter la royauté au-dessus de tons les hommes. Elle l'envisagea comme une institution d'une origine barbare, qui, d'abord élective, puis plus tard héréditaire, avait fait beaucoup de bien et beaucoup plus de mal; comme une institution que la France avait investie, par voie directe ou indirecte, d'un pouvoir presque illimité, pour qu'elle put constituer son unité politique et territoriale ; comme uno institution, enfin, qui avait survécu à sa mission, et dont le principe avait été

entièrement faussé dans les deux derniers siècles de son existence, pour asservir toutes les classes de civoyens au prosit d'un seul. La critique phisosophiqueme pat découvrir cette constitution de l'ancienne monarchie qui n'avait jamais été écrite, mais elle s'exerga sur les intitutions féchales, l'Égias, l'état des personnes, in lémais elle s'exerga sur les intitutions féchales, l'Égias, l'état des personnes, in lémais elle s'exerga sur les intitutions féchales, l'Égias, l'état des personnes, in léniers de l'ancient, les consistences, l'et de l'ancient producture de l'abbéliers de l'ancient de l'ancient de l'ancient de l'ancient de l'ancient de l'abbéliatorie de l'ancient à la révolution politique.

Mais, il faut le dire, ces premières études p'avaient ni ensemble, ni but, ni direction bien arrêtés. D'une autre part, l'invasion de la politique dans le domaine de l'histoire, en avait complétement dénaturé le caractère. Nos premiers historiens s'étaient obstinés à subordonner tout dans le passé au principe monarchique; nos nouveaux historiens, selon le point de vue auquel ils se placèrent, ne voulurent y voir que l'Église, la noblesse on la liberté. Les problèmes purement historiques des races gauloises et franques devinrent des questions de parti. On se laissa aller à toutes sortes d'anachronismes dans le fonds comme dans la pensée : bref, on retomba dans l'anarchie par l'excès des connaissances mal interprétées. L'Histoire de l'ancien gouvernement de la France du comte de Boulainvilliers; l'Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, par l'abbé- ? Dubos; les Observations sur l'histoire de France, par l'abbé de Mahly; l'Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement français, dans lequel Thouret entreprit de faire concorder vers une même conclusion les systèmes inconciliables des deux savants abbès, en leur donnant une forme plus populaire; et le Traité de la monarchie française, depuis son établissement jusqu'à nos jours, par le comte de Montlosier, furent les productions les plus remarquables de cet esprit de système ou plutôt de cet esprit de confusion. Ces ouvrages tenant plus du roman que de l'histoire, il était difficile d'y démêler la vérité d'avec l'erreur. Il y avait donc un plus grand danger pour notre instruction nationale que celui de ne point savoir : c'était celui de mal savoir; c'était la prédominance de la fausse science, érigée en paradoxe historique.

Trais écrivains eurent la gloire de nous prievreve de ce danger: MM. de Chacaubriand, Guizot et Augustin Thierry. M. de Chalceubriand, dans ses Études historigure et dans quelques esquises de son Génie du Christianisme, enrichi la critique d'aperque d'une si profonde originalité qu'ilsé donnèvent comme des découvertes; son imagination poétique jeta aussi une lumière éblosissate sur les caractères, ja hysyòmagination poétique jeta aussi une lumière éblosissate sur les caractères, ja hysyò-

<sup>1. «</sup> Chloring, dans non ammies natio-révolutionaires, comme le cil si bien un Baurie revirsia, resemble à Louis XII, et Louis XII, 8 il laques Gapt. On avait dans la bien les trye d'une garne nonarche, nojours la mème, marchant curriemut à tre freis ordres et un princessur au grant nonarche, nojours la mème, marchant curriemut à tre freis ordres et un princessur au princessur au comme de la comme de la comme de la fecture de la comme de la comme de la fecture de la comme del comme de la comme del comme de la comme

nomie et le costume des races. Toutefois les belles pages de M. de Châteaubriand ne pouvaient avoir qu'nne action partielle sur les esprits. Il était réservé à MM, Guizot et Augustin Thierry d'accomplir une révolution dans nos études historiques. Qui ne connaît les Essais sur l'histoire de France, l'Histoire de la civilisation européenne? qui n'a lu les Lettres sur l'Histoire de France, Dix ans d'études historiques, les Récits mérovingiens, les Considérations sur l'histoire de France, et l'Histoire de la conquéte de l'Angleterre par les Normands? MM. Augustin Thierry et Guizot ont au plus haut degré le sens intime et la vision intuitive des faits : à la pierre de touche de leur esprit, le passé s'est dégagé de tous les systèmes en vogué, comme d'un mauvais alliage; puis ils l'ont reconstruit par la science historique pour le décomposer par l'analyse philosophique. Grâce à ce triple travail, ils ont fait ressortir avec une admirable précision, la part d'action du tiers-état, de la royauté, de la noblesse et du clergé dans la vie sociale, politique civile et religieuse de notre nation; enfin, en étudiant les rapports réciproques des hommes et des idées, des mœurs et des institutions, des législations et de la société, ils sont logiquement arrivés à formuler la loi et la déduction générale de l'histoire. Élevée à ce degré de certitude morale, la science historique se confond presque avec la révélation.

- Cependant, dans cette œuvre commune, M. Guizot a été plus dogmatique. M. Thierry plus pratique. De ces deux auteurs, le dernier s'est attaché surtout au Tiers-État; il en a exclusivement reconstitué l'histoire, il a retrouvé ses vienx titres politiques sous la forme du municipe romain ou dans la constitution de la ghilde germanique. Une opinion fort accréditée ne voyait dans l'établissement des Communes qu'une suite de concessions du gouvernement royal : l'auteur des Lettres sur l'histoire de France a démontré la fausseté de ce système en faisant ressortir. d'une part, l'antique préexistence du municipe romain, et, de l'autre part, la formation spontanée des associations urbaines. Il a exposé à grands traits l'influence du double mouvement de réforme et d'organisation, du midi et du nord, sur les diverses phases de la révolution communale; et, renouant la succession de ses manifestations démocratiques les plus fameuses à la chaîne des grands faits révolutionnaires des temps modernes, il a établi la complète solidarité politique du passé avec le présent. Aujourd'hui l'illustre savant travaille à l'achèvement d'un Essai sur les origines et le développement du Tiers-État en France, qui doit servir d'introduction aux Monuments inédits de l'histoire du Tiers-État, dont la publication lui est confiée et qu'il dirigera longtemps encore, nous l'espérons, pour son honneur et pour l'instruction de la France, M. Augustin Thierry, doué d'un merveilleux talent d'écrivain, possède au plus haut degré l'art de peindre l'antagonisme des races, des lois et des langues. Aucun écrivain ne sait aussi bien que lui ne dire que ce qu'il faut avec cette sobriété élégante et élevée qui, dans le récit ou la description, arrive aux effets les plus vrais et les plus saisissants, sans recherche comme sans effort. La Conquête de l'Angleterre par les Normands est l'œuvre historique la plus parfaite des temps modernes et l'un de ces livres auxquels l'esprit humain ne saurait rien ajouter ni rien retrancher.

Les travaux de l'école historique contemporaine résument ces progrès généraux de nos études. On me permettra de citer en première ligne les Histoires de France par MM. de Sismondi, Henri Martin et Michelet: les ouvrages de ces savants écrivains ne différent pas moins des œuvres de leurs devanciers, que la France moderne de la France du moyen âge; c'est la science succédant à l'ignorance, la méthode philosophique à l'absence de toute loi générale, le sentiment démocratique à l'esprit de domesticité du palais, et la lumière à la nuit. L'Histoire des Français, de M. de Sismondi, restera comme un beau, rare et utile monument de savoir profond, d'infatigable investigation et de pénétrante sagacité; mais cet historien ne sympathise pas assez avec notre nation pour comprendre son génie expansif, son caractère si divers et pourtant si constant, son brillant esprit, ses vives passions, ses mobiles entratnements, ses grands défauts et ses grandes qualités. Lorsque deux armées sont en présence, l'une française, l'autre étrangère, il passe souvent dans le camp enuemi. Sorti de l'école protestante de Genève, il en a la rigidité, la froideur et le dogmatisme ; il juge trop le catholicisme, la papauté, l'église gallicane, les ordres monastiques et les révolutions religieuses au point de vue de ses convictions personnelles. A chaque instant, sans qu'il s'en doute, l'historien se tait et le sectaire parle. On peut reprocher à son style , d'ailleurs ferme , simple , et d'une clarté remarquable, de se ressentir trop de son origine étrangère.

M. Henri Martin à tous les mérites de M. Sismondi ajoute les qualités éminemment françaises qui le distinguent, le font aimer et lire. Il est plus sympathique, plus attachant, plus coloré, plus artistique : son esprit, dégagé des préventions de secte, de parti et d'école, est toujours impartial, et s'élève aux plus hautes considérations philosophiques. Peut-être lui reprocherions-nous d'être trop enclin à systématiser les tendances générales de l'existence, de l'esprit et de l'histoire de notre nation, et à les regarder trop absolument comme les résultats d'une loi et d'une mission supérieure, dans l'œuvre commune du progrès et de la civilisation de l'Europe. Sans contester l'ensemble des effets, nous faisons nos réserves quant à l'action précon. certée d'une cause philosophique. L'histoire de France de M. Michelet ne vise ni à la complète et patiente investigation de M. de Sismondi, ni à la savante et philosophique exposition de M. Henri Martin, C'est une mauière plus libre, plus dégagée, plus vive, plus brillante : l'historien ne tient pas à tout dire et à tout voir, mais à dire et à voir d'une manière pittoresque et originale, qui n'est qu'à lui et qui vous attache et vous surprend presque toujours par la profondeur et la nouveauté des aperçus. Quoiqu'il néglige beaucoup de faits, il nous apprend tout; quoiqu'il soit plein de réticences, nous pénétrons dans les replis les plus intimes de sa pensée. C'est quelque chose comme l'esprit, le caprice, la philosophie, la hardiesse, le déconsu, la logique, la vivacité et le style de Montaigne appliqués à l'histoire. Un pareil livre ne pouvait pas manquer d'être systématique; anssi, l'est-il depuis la première jusqu'à la dernière page. Cela paraît surtont dans le jugement de l'historien sur le génie et la mission philosophique et unitaire de notre nation ; opiuion qui se reproduit en cent endroits sous les formes les plus dogmatiques et les plus ingénieuses.

<sup>1. «</sup>Le ginie parisien ,» eill M. Michels en porhaut de ce qu'il appelle le travail de l'austication de privinces, « est le forme le piac complete à la foit et le plus haute de la l'arrace. Il semiderait qu'une chone qui resulte à la foit de l'austiliation de tout esprit local, de toute provinciallé, dait representaire la foit de l'austiliation de tout esprit local, de toute provinciallé, dait representaire la foit de l'austiliation de tout esprit local, de tout provinciallé, dait de l'austine de l'austiliation de la forme de

M. Michelet aime heaucoup la Franco, et notre jeunesse studieuse le lui rend avec usure. Quoique nous trouvions beaucoup à reprendre dans son intéressante histoire, nous n'en voudrious rien retrancher, parce que ses défauts comme ses beautés tiennent aux nobles et rares qualités de l'espett particulier de l'auteur.

Depuis les premières années du xix siècle, la reprise des grands recueils historiques est venue en aide à la nouvelle école. Le gouvernement issu de la révolution de 1789, en avait d'abord suspendu la continuation, ou plutôt proscrit le principe même, et je ferai, à ce sujet, un curieux rapprochement. Les rois Louis XV et Louis XVI ainsi que leurs ministres, MM. de Miromesnil, de Lamoignon, d'Ormesson et de Calonne, avaient encouragé les recherches des savants sans trop avoir la conscience de ce qu'ils faisaient; car l'élucidation complète des institutions politiques de l'ancienne monarchie conduisait aussi fatalement à la convocation des États généraux et à un grand changement dans l'État, que l'opposition des parlements et des encyclopédistes aux actes de la couronne. Il semble que la Révolution, par cette même considération, aurait dû prendre les travaux des savants sous son patronage : point du tout, elle leur fut entièrement hostile ; elle se prit d'une peur puérile des vieux parchemins. Quoique les anciens droits de la nation y fussent lisiblement écrits, le gouvernement révolutionnaire ne voulut v voir que les actes odieux de la féodalité. Il ne comprit pas que la France de la Révolution était plus près de la France du moyen age que de la monarchie de 1788, plus près des instltutions de Philippe de Valois et du roi Jean que du gouvernement de Louis XIV et de Louis XVI. Il ne sentit pas une vérité à la fois si simple et si évidente. Il traita. pour ainsi dire, notre nation comme un bâtard, comme un parvenu sans titres de familles, sans liens avec le passé : et, donnant à la Révolution française un point de départ tout dogmatique, il l'ériga en conquête du droit absolu sur le fait, bien que ce ne fût, à proprement parler, qu'un retour au vieux droit national.

Cétait condamner tous lest grands receulis de documents historiques. Le prenier volume des Chartes et Diplômes, de Bréquigny, fut perdu ou détruit; il en fut de même des deux volumes suivants, composés par La Poete du Theil. On dispersa les actes receulilis avec lant de peine, on on les enfouit péle-méle sous les combles de la Bibliothèque nationale. On livra même aux finames beunevou de pièces d'un grand prix. L'honneur de réparer, autant qu'il était en elle, ces déplorables actes d'une avengle barbarie, était réservé à la génération contemporaine, sortie anusi de la Révolution, nais plus éclaire que ses pieres. Après la création de l'Institut, la classe d'histoire et de littérature ancienne, qui ne repris as dénomination d'Académie des lascriptions et Belles-Lettre qu'en 1848, fut desargée par Bonaparte de conti-

ping grands déférence. Co n'es par Faria, qui aborde les portinees, en son hien pitals les periences, qui par de conducielles immigrations, s'approprier l'hris, ne renouvelles l'expire et conducielles immigrations, s'approprier l'hris, ne renouvelles l'expire et controlles les periences et le registre combine et periences le periences et le magnitude de la pitals, combine per sond l'articules d'originals combine per sond l'articules quait sui pour l'anneau et le magnitude de la pitals de la petit de l'articules de la petit de l'articule de la petit de l'articule de l'articule et l'articule de la l'articule de l'articule de l'articule de la l'articule de l'articule de la l'articule de l'articu

nuer les grandes collections historiques commencées sous les auspices de l'ancienne monarchie. Le nouveau chef de la République ne pouvait mieux s'adresser qu'à ce corps savant, à qui les Bénédictins ont légué leur science profonde et leur génie patient, et qui déjà, par ses excellents Mémoires, avait rendu de si éminents services à l'histoire générale et à l'histoire locale. De 4806 à 1840, sent volumes du Recueil des historiens de la France, ont été publiés : cinq volumes par dom Brial; un sixième, sur son manuscrit, par MM. Daunou et Naudet; et un autre dû exclusivement à la collaboration de ces deux savants. Du Recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, six nouveaux volumes ont été publiés, de 1811 à 1840, par les soins de M. de Pastoret, M. Pardessus a donné, en outre, en 1847, un volume de la Table chronologique des ordonnances des rois de France, à laquelle on doit ajouter un supplément pour les temps postérieurs à Louis XII, où elle s'arrête, et une nouvelle série pour les temps antérieurs. Quant à l'Histoire littéraire de la France, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en a fait paraltre huit volumes, de 1814 à 1842. Disons encore pour compléter l'histoire de ces trois admirables collections, qu'aujourd'hui elles sont arrivées chacune à leur tome vingtième.

La publication du Recueil des chartes, diplômes, titres et actes, n'a été confiée à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres que par nne ordonnance royale du 4\* mars 1832. Ce corps illustre, après une mûre délibération, a cru devoir recommencer entièrement le travail de ses devanciers. Le premier volume, composé sur un plan nouveau et remontant jusqu'à l'année 417, a paru en 1846, par les soins de M. Pardessus. Les prolégomènes de Bréquigny et de La Porte du Theil y sont reproduits textuellement et suivis de nouveaux prolégomènes dus à leur savant continuateur. Aux vastes monuments, si heureusement repris, deux autres recueils, qui en sont d'indispensables et précieux suppléments, ont été ajoutés depuis la révolution de 1830, sous le gouvernement du roi Louis-Philippe, et d'après les plans arrêtés par M. Guizot. La Collection de documents inédits relatifs à l'histoire de France se compose déjà de soixante-quinze à quatre-vingts volumes in-quarto, et parmi leurs éditeurs, on voit figurer les noms de MM. Consin, Beugnot, Didron, Berger de Xivrey, Depping, Mignet, Varin, Weisse, Champollion-Figeac, Michelet, Francisque Michel, etc. Le second recueil, qui comprendra tous les Monuments inédits de l'histoire du Tiers-État en France, paraltra, comme nous l'avons dit, sous la direction de M. Augustin Thierry. Une commission a, en outre, été instituée pour « faire l'inventaire de tous les documents antérieurs à l'année 1790, qui sont conservés dans les archives des départements et des communes ». Elle a fait paraltre, en 1847 et 1848, les deux premiers tomes du Catalogue général des cartulaires et des archives départementales et communales.

Une foule de savants ont aussi apporté leur contingent personnel à l'œuvre mationale. Les collections des Mémoires particutiers relatifs à l'histoire de France, de MM. Petitot, Poujoulat, Michaud et Buchou, et celle des Mémoires particutiers relatifs à la Révolution, par M. P. Barrière, ont pris un raug distingué dans la hibitobhèque générale de nos amaistes français. Les antiquités nationales ont trouvé dans M. Amédée Thierry un historien aussi éminent par son telent d'écrivain que par son espet philosophique. Son Histoire des Goulois et son Histoire de la Gaule sons l'Administration romaine, nous out rendu

les vieilles lettres de noblesse de notre nation, et ont victorieusement établi la puissante influence du droit romain sur le développement moral de la civilisation française. L'introduction générale du second de ces deux ouvrages est un chefd'œuvre d'exposition comparable aux meilleures pages de Montesquieu. On doit à M. Fauriel une savante Histoire de la Gaule méridionale. Le Polyptyque de l'abbé Irminon et l'Essai sur le système des divisions territoriales de l'ancienne Gaule, par M. Benjamin Guérard, sont des travaux d'une profonde érudition. Le mémoire où M. Naudet expose l'État des personnes en France sous les rois de la première race, est bien supérieur à l'esquisse qui, dans le siècle dernier, a fait la réputation de l'abbé de Gourcy, Les études de M. J. de Pétigny sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque mérovingienne, lui ont justement mérité la plus hauts récompense publique que puisse décerner l'Institut, M. Alexis Monteil a publié une Histoire des Français des divers États, livre fort remarquable et plein de recherches savantes et curieuses; mais qui malheureusement pèche par une forme qui convient mieux au roman qu'à la gravité du sujet traité par l'auteur. L'Histoire du droit municipal en France sous la domination romaine et sous les trois dynasties, par Raynouard, est un travail plus consciencieux qu'élevé, sur le côté romain de nos anciennes communes. Ce dernier livre me rapproche du sujet des Villes de France, mais avant d'y arriver je dois encore indiquer quelques ouvrages relatifs à l'histoire littéraire de nos anciennes provinces : je veux parler du Glossaire de la langue romane de Roquefort; du Dictionnaire de la langue celto-bretonne, de Legonidec; du Choix de poésies des Troubadours, par Raynouard; des Observations philologiques et grammaticales de ce savant, sur le Roman de Rou; des Essais sur les anciens trouvères normands de l'abbé De la Rue; de la belle édition du Roman de Rou, publiée sous la direction de M. Frédéric Pluquet, et des Chants populaires de la Bretagne, recneillis par M. de la Villemarqué, Ce sont de précieux monuments de l'esprit de ces grandes nationalités provinciales, dont l'harmonieuse fusion a produit le géuie de la France.

De ces considérations critiques, il ressort assez évidemment que notre histoire générale est en pleine voie de progrès. Le patronage de l'ancien gouvernement ne lui avait jamais manqué; l'appui de notre République démocratique, qui est la mère des lettres, comme la mère du travail, ne lui fera pas faute; elle ne peut admettre que la monarchie conserve sur elle aucune sorte de supériorité; elle doit donc aspirer à surpasser l'ancien gouvernement dans l'encouragement des savants. Tous les grands recueils historiques de la France seront continués, il n'en fant point douter. De pareils monuments ne peuvent rester inachevés. Ils contribuent, autant que les palais et les temples, à la gloire d'une nation, et ils sont aussi utiles et plus durables. Mais il est une autre branche de notre histoire dont on ne s'est presque pas occupé jusqu'à présent et sur luquelle je dois appeler l'attention du gouvernement. C'est l'histoire des villes de France, c'està-dire, de ces mille puissantes agrégations de citovens qui, depuis quatorze cents ans, ont constitué la portion la plus avancée de notre nation, et au sein desquelles s'est développé l'esprit de la civilisation française; c'est l'histoire de ces cités sorties des forêts mêmes de la Gaule avec leurs vergobrets, ou nées de la civilisation romaine dont elles conservèrent, sous le nom de consuls, l'antique magistrature élective, ou plus tard encore, instituées sur le modèle de la ghilde germanique au milieu des luttes do la féculalité; c'est l'histoire de ces sociétés urbaines, composées de trassilleurs de toutes les conditions, d'artisans de toute espèce, et d'artisate de tous geures, qui out doié la France de sa richesse publique, de ses criations manufeturières, de sea sist mécaniques, de ses corps enseignants les plus illustres et de presque tous les chefs-d'uverve de l'architecture, de la satuaire et de la peinture nationales; c'est l'histoire de ces municipalités que nous voyons s'étable pour la plapart dans le x et le sur s'écle, » à cause de la trop garande oppression des pauvres gens (pro ninté appression paupreum) », et qui cherchèrent dans les rette un s'écle, » à cause de la trop garande oppression des pauvres gens (pro ninté appression paupreum) », et qui cherchèrent dans les fomuses répulsieurs de l'élection, de la justice, de l'impolt de le l'antimistration, des garandies pour la protection, la fortune, les droits et les libertés de lous; c'est l'histoire enfine de ces Communes qui, après voir proclame le droit de résistance armée à la tyrannie, confirerent leur défens à cette milier bourgeoise d'où est streit morte garden antienale, et constitérent et l'err-Stat qui devait, par l'excouptissement de la révolution de 1780, rendre la liberté à la France et donner le signal de l'affranchèssement de la révolution de 1780, rendre la liberté à la France et donner le signal de l'affranchèssement de lu monde.

Jusqu'à l'époque où le commencel mes recherches, l'histoire des villes de France n'avait occupé qu'une place secondaire dans les études. Il serait injuste d'interpréter cette réflexion comme un reproche adressé à la littérature contemporaine. Sous l'ancienne monarchie, les historiographes de cour ne s'occupèrent de nos cités que pour compter combien il y avait parmi elles de bonnes villes, énumèrer leurs devoirs de vassalité envers le prince, et rappeler les fêtes provoquées par son avénement ou sa joyeuse entrée. La nouvelle école, avec une méthode plus rationnelle, ne put guère donner une plus grande place à la chronique locale. Le principe de la centralisation politique, en réagissant sur ses tendances littéraires, devait d'ailleurs la conduire à ce qu'on peut appeler la prédominance de l'unité historique. An point de vue du gouvernement, comme au point de vue du récit, on a tout ramené à un seul centre, à un seul pouvoir, à une seule pensée ; tout ce qui n'entrait pas dans ce système plus ou moins directement, a été omis, négligé ou amoindri. En un mot, il ne faut pas demander l'histoire particulière de nos villes à l'histoire générale de France; elle n'v est pas, elle ne peut ni ne doit v être. Nos cités n'apparaissent dans ses pages qu'è l'occasion du passage d'un prince, de la concession d'une charte, d'une révolte, d'un siège ou d'une bataille '. Autrement, elle les laisse reposer pendant des siècles dans l'engourdissement de la vie provinciale. De leur origine, de leur accroissement, de leurs institutions civiles, de leur histoire, de leurs luttes intérieures, de leur gouvernement, de leur existence morale, industrielle et

<sup>1. •</sup> Total le monde n'est pas de l'aument de coux qui une se plaisent qu'il litte les grands évéances de guerre on de puis écrité dans les histoires des exists et qui revient répare on du moins vivieur an «leann de leur profossime en se l'entretenant que des princes et des manzeques ill pre de la entrecape di leur profossime en se l'entretenant que des princes et des manzeques ill pre de la entrecape de la entrecape de la entrecape de la entre de la entre

commerciale, elle ne dit pas un mot. Elle accepte nos villes, lorsqu'elles intervisione nent dans la narration générale, comme des finits accomplis, sans avis oraci de leureration de l'entre d'entre d'ent

Un grand nombre de savants, depuis le xvi siècle jusqu'à nos jours, se sont occupés de la géographie et de l'histoire de nos provinces et de nos eités. On ignore quel est l'auteur des Antiquités et recherches des villes, châteaux et places remarquables de la France, qu'on a faussement attribuées à André Du Chesne. Il n'est personne qui n'ait entendu parl r des Mémoires des intendants sur les généralités : rédigés par l'ordre de Louis XIV, ils ont été résumés dans l'État de la France du comte de Boulainvilliers. Ce sont des inventaires assez exacts de la situation géographique, politique, civile, religieuse, agricole et industrielle des diverses contrées du royaume, Les renseignements statistiques sur la noblesse, le clergé et les populations y abondent; mais l'histoire y est fort négligée, quoiqu'on y trouve quelques notions historiques sur les généralités et sur leurs principales localités. Les Antiquités des villes attribuées à André Du Chesne, et les Mémoires des intendants ont servi de bases aux travaux de tous les dictionnaires historiques et géographiques de la France. Thomas Corneille, Moréri et ses continuateurs, Bruzen de La Martinière, l'abbé Expilly et Robert de Hesseln , y ont puisé une partie des matériaux de leurs ouvrages. On remarque toutefois un progrès considérable dans les compilations publiées par ces deux derniers écrivains. Ils ne se bornent pas toujours à copier les travaux de leurs devanciers; souvent ils y ajoutent des notices fort intéressantes. L'abbé Expilly surtout enrichit son Dictionnaire des Gaules et de la France d'importants mémoires sur les élections, les principaux fiefs et les villes. Le septième et dernier volume de cette grande collection n'a pas paru. Robert de Hesseln mit à contribution les travaux des plus savants auteurs contemporains pour son Dictionnaire universel; il reproduisit textuellement presque toutes les notices des Nouvelles recherches sur la France. Mais il ne faut consulter ces auteurs, depuis Corneille jusqu'à Hesseln, qu'avec une extrême réserve; les omissions, les erreurs historiques et chronologiques en déparent les meilleures pages. Les mêmes observations s'appliquent à la Description historique de la France de l'abbé Longuerue, composée presque entièrement avec ses souvenirs. Piganiol de la Force, dans sa Description historique et géographique, est plus complet, sinon plus exact.

La révolution de 1780, en modifiant profondément les anciennes divisions territoriales de la France, imposa à nos goographes et à nos atsistaicieres des études nouvelles ure les ontational. Les décriptions publiées sous l'ancienne monarchie avaient vieilli, en quelques années, de plusieurs siècles; il importait d'ailleurs de constater les changements que la révolution avait produits dans l'état des populations, des propriétés, des monuments, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Le gouverneuent républicain denanda aux administrateurs des départements de mémoires parsiès à ceux que Louis XIV avait demandés aux intendants des généralités. Telle fut l'origine de ces nombreuses statistiques départementales que possèdent aujourd'hui nos bibliothèques publiques. La plupart sont l'ouvrage des préfets ou des sous-préfets de la République et de l'Empire; un assez grand nombre cependant ont été rédigées par des savants étrangers à l'administration. Parmi les plus remarquables, nous citerons celles de la Loire-Inférieure, de Saône-et-Loire, des Bouchesdu-Rhône, de Loir-et-Cher et de la Vendée, par MM. Huet, Ragut, Villeneuve de Bargemont, Cavoleau, Jules de Pétigny et La Fontenelle de Vaudoré. Ce qui frappe, d'abord, dans ces statistiques départementales, c'est qu'il n'y a entre elles rien de commun, quant au plan, à la mesure et à l'exécution. Quelques-unes sont des brochures de quelques pages, d'antres de volumineux in-folios. En général, l'histoiren'y est pas mieux traitée que dans les Mémoires des intendants; rien de plus incomplet et trop souvent de plus inexact quo les notices historiques qu'ou y lit sur les départements et sur les villes, Peuchet, Chanlaire et Herbin ont résumé ces travaux avec beaucoup de soin dans leur Description géographique et statistique de la France; mais leur analyse n'a pas été complétée, einquante-trois départements seulement ayant paru. Je dois signaler les deux Descriptions routières ou Guides du Voyageur en France, qui ont remplacé les ouvrages analogues de l'abbé Longueruo et de Piganiol de la Force : l'une, par Vaysse de Villiers, est restée inachevée; l'autre, par M. Girault de Saint-Fargean, a été menée à bonne fin. Prudhomme avait publié eu 1804 un Dictionnaire géographique, statistique et historique de la France, M. Giranlt de Saint-Fargeau vient de terminer un Dictionnaire géographique, historique et administratif de nos communes. On me permettra de dire sans ménagement toute ma pensée sur ces livres : la description topographique ou statistique y prend un développement qui étouffe ou exelut l'histoire. Les notices sur les villes y sont, à peu d'exceptions près, très-superficielles et très-incomplètes, et il n'est pas rare d'y voir ajouter des erreurs historiques aux inexactitudes des anciens géographes. Je n'hésite pas à affirmer quo, depuis deux cents ans, il y a nn fonds de banalités, d'omissions, de faussetés et d'anaehronismes que tous les historiens géographes se sont successivement transmis. Telles de ces erreurs, qui ont eours dans la littérature comme la fausse monnaie dans le commerce, disparaltront même difficilement de la circulation, taut la répétition, le temps et l'usage leur ont donné de crédit.

Les Biendicitus ont doic la Frauce des premières histoires vraiment savantes des provinces. Grace à aux. Thistoire provinciale compatit plusieures belén-freurere, un siele a vant que nous esseions une boane histoire générale de l'ancienne monstelle qui n'a centendu patrée de travaix de dom Lobineau, de dom Morice, de Vaissette et de dom Calmet, sur la Bretagne, le Languedoc et la Lorraine? Fierre de Marca a déployè une profonde évadition dans ses annailes du Bearn. Les hictoires du Duaghine, de la Provence, de l'Aliqui, nd Potton, de l'Arpinia, de la Nornandice de la Bourgogne, par Vallomanis, Papon, Honoré Bouche, Bourdigné, Tilbèandeum, Mascrille, Boucher, Toussaiut-Dupless, Paradin, Courtépée et Béguiller, viennent en second ordre, mais elles n'en constituent pas moins des ouvages fort estimables. Les annaies particulières des villes out en usus dés cérivains d'une grande réputation : pour Paris, La Rochelle, Auxerre, Talble, Hedent, Baluse, Staite-Beine, Troys, j'indiquent donn Fdibleau, Arerre, l'abble Lebert, Baluse,

dom Marlot, Ménage, dom Ansart et Grosley. Je ne puis omettre de rappeler iei les trois ou quatre cents esquisses historiques des grands flefs de l'ancienne monarchie qui remplissent presque entièrement le tome second de l'Art de vérifier les dates.

La fittérature contemporaine a produit l'Histoire des ducs de Bourgogne, par M. de Barante; l'Histoire de la Saintonge, par Massieu; l'Histoire de la Touraine, par Chalmel; les Histoires de Bretagne, par MM. Daru et Roujoux; l'Histoire de Flandre, par M. E. Le Glay; l'Histoire des dues de Normandie, de Licquet, continuée par M. Depping ; l'Histoire des expéditions maritimes des Normands, de ce dernier auteur, etc. M. Mary-Lafon, dans son Histoire politique, religieuse et militaire du Midi, remarquable à plus d'un titre, laisse beaucoup trop percer le désir de raviver un antagonisme de races qui, Dieu merci, n'est anjourd'hui ni dans les mœurs, ni dans les idées, ni dans les passions des peuples. Cette fâchcuse et dangereuse tendance se montre aussi dans les Études sur les institutions de la Bretagne armorique, de M. Aurélien de Courson, travail profond et original où l'esprit de l'homme de parti ne parle que trop souvent par la bouehe de l'historien, M. Floquet a presque entièrement écrit sa riche et savante Histoire du parlement de Normandie sur d'anciens registres ou sur des documents inédits. Dans le long catalogue des monographies des villes qui ont paru depuis quarante ans, il en est un grand nombre que nous regrettons de ne pouvoir nommer. Dulaure et Auquetil ont réfait avec succès les annales de Paris et de Reims. Nimes, Soissons, Dieppe, Blois et Vendôme ont eu d'excellents historiens dans MM. Désiré Nisard, Vitet, Henri Martin, de La Sanssaye et Jules de Pétigny. M. Chérnel, dans ses deux histoires de Rouen sous le régime de la commune du moyen âge et au temps de la domination anglaise, a fait preuve d'un talent des plus distingués. Nous mentionnerous encore les histoires de Marseille, de Sens, d'Antiens et d'Abbeville, par MM. Fabre, Tarbé, Dusével et Louandre, M. A. de Laborde a fait la Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux; M. de la Saussaye a écrit l'histoire du ehâteau de Blois; M. Deville celles de Châtcau-Gaillard et du château d'Arques. Les Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. publiés sous la direction de M. Taylor, appartiennent à la fois par la diversité des récits à l'histoire des provinces, des villes et des châteaux. Ce n'est pas pourtant la partie historique, écrite à un point de vue et sons une forme trop romantique, mais bien plutôt la partie archéologique, faite avec beaucoup de soin et d'art, qui constitue le principal mérite de cette grande revue monumentale des provinces, à laquelle l'ancieu gouvernement avait accordé une subvention considérable, et dont la révolution de 1848 a arrêté la publication,

Toutes les brunches des connaissances scientifiques qui se rattachent à l'histoire locale, l'expliquent et la compléten, ont été auss clutives avec une remarqualé-emulation. MM. Elle de Beaumont et Dufwinoy ont ajouté à leur admirable earte gréo-logique de la France un teste explicatif for étende et digne sous tous les rapports, apra as assurate et consciencieus exécution, de lai servir de commertaire. Les travaux géologiques de MM. Boblaye, O. d'Halloy, Burat, A. Passy, de Caumont, et les Memoires insérés dans les Annales des Mines, présentent des études particulières du plus grand intérêt sur les principales régions du territoire de la République. Presque noisours on y trovay l'explication des causes naturelles out ont fuille sur le choix

du site des ciris, domine lour existence cirile ou militaire, flevories leur développement agricole et manifecturier, ou déterminé leurs relations politiques et commerciales. Les conditions de naissance ne réugissent pas moins sur la destince des villes que sur le surt des particulières. MM. Ladoicette, Ramon, Cavolean, Delpon, Camley, Emile Souvestre, Habasque, Dichtelliër, Pluque, Labours, Blanqii, Villerané et beautoup d'autres out fais pour l'état économique et le caractère moral des poqulations ce que los géologistes avaient fait pour l'analyse physique du soi : seinere nouvelle que la Statistique générale de la France, publice par le ministre des travaux publice, d'après les tableaux composés sous la direction de M. Morean de Jonnés, embrasora successivement dans toutes ses porties.

. Les travaux de MM, E. H. Langlois, de Caumont, Dusommerard, A. Deville, Taylor, C. Lenormant, Vitet, P. Mérimée, Didron, etc.; ont donné à l'archéologie tout l'intérêt d'une science populaire : elle a acquis assez d'autorité pour se faire entendre du gouvernement, et en obtenir la classification, la réparation et l'entretien des anciens monuments historiques de la France. M. de La Saussaye a été un des rédacteurs les plus distingués de la Revue numismatique, dont il est le fondateur, et M. de Saulcy a publie de remarquables ouvrages sur les monnaies, considérées dans leurs rapports avec l'histoire provinciale. At. Beuchot a recueilli dans une des sections de son Journal de la Librairie les titres de tous les livres, mémoires ou essais qui ont trait à l'histoire locale; et les mêmes richesses particulières out été soigneusement classées par M. Girault de Saint-Fargeau, dans sa Bibliographie historique et topographique de la France, utile appendice à la bibliothèque du père Lelong et de Feyret de Fontenette. Je ne pousserai pas plus loin cette nomenclature, mais je dois parler des travaux de quelques corps savants et des notices publiées dans les annuaires des départements. Les Mémoires des Sociétés des antiquaires de France, de Normandie et de l'Ouest, sont des recueils d'un prix inestimable. On ne saurait donner trop de louanges aux élèves de l'Ecole des Chartes, pour lenrs savantes recherches et leurs éminents services, ni trop reconnaltre et estimer les utiles travaux et les belles publications de la Société de l'histoire de France 1. Quant aux annuaires des départements, ils ont pris une haute importance littéraire : ils renferment sur les événeurents et les souvenirs d'un intérêt local une foule de notices et d'esquisses, dans lesquelles le talent et la science s'allient à une saine critique, Nulles publications ae témoignent mieux du prodigieux mouvement des études historiques dans leur application aux annales des provinces ct des villes.

Aucun écrivain n'avait tenté, avant moi, de réunir ces éléments épars pour en

1.

<sup>1.</sup> Fram he was mine publications qui font le plus d'hommes à la Sociati de al Historie de France, anno chrome. El Historie accidinatique de Grigorie de Torrus, per Hills. Gande et Torrus; et Historie de la compete de Constantaspoje, de Vibberboinin, par M. Paulis Peris; he recessib des de Articles, par M. Normanie Peris; he recessib des Articles, par M. Normanie Peris; he recessib des Articles, par M. Normanie par de Constantaspoje, de Vibberboinin, par M. Paulis Peris; he recessib de Articles, par M. Normanie par de Constantas de Logis; her Poule de Articles, par M. Normanie d'articles, par M. Normanie par de Membrar de Priliège de Consince et de l'errer l'exit, par M. Papper, d'articles que de Membrar de Priliège de Consince et de l'errer l'exit, par M. Papper, d'articles que la discontanta de l'articles de M. De de l'articles de l'a

composer une histoire des villes de France, profondément nationale par son esprit démocratique, complète dans son ensemble et accessible à tous les lecteurs. Deux auteurs, dans un autre ordre d'idées, M. Vitet et M. Danielo, avaient voulu publier, à la vérité, l'un une Histoire des anciennes villes de France, l'autre une Histoire des villes de France, formées, celle-oi comme celle-lá, d'une série d'un ou de plusieurs volumes pour chaque cité. Le premier recucil, qui devait se composer d'environ vingt-cinq villes, s'arrêta à celle de Dieppe par laquelle il avait débuté ; le second, qui eût fini par être aussi considérable que la Bibliothèque des romans, ne se manifesta que par l'impression d'un volume relatif à l'époque gallo-romaine de la cité de Reims. M. Désiré Nisard commença aussi nne Histoire des principales villes de l'Europe, où nos cités les plus célèbres auraient trouvé place incidenment; mais il ne donna qu'un petit nombre de livraisons de cette belle publication, dont le succès eût, sans doute, grossi considérablement les proportions. Concevoir l'histoire des villes de France sur des bases si exagérées, c'était en rendre l'exécution impossible. Les auteurs de nos chroniques locales ne se sont montrés jusqu'à présent que trop enclins à enfler leurs récits de détails inutiles : chaeun d'eux, à propos de son pays ou de sa localité, a vonlu raconter l'histoire de la France et quelquefois celle du monde ; le pourrais citer les annales de telle petite ville de l'ancienne Guicnue, où, à défaut d'autres faits, on a soigneusement enregistré dans l'ordre chronologique la date précise de la première représentation des chefs-d'œuvre de la scène française sur les théâtres de Paris. L'histoire locale, sons l'influence de cette pédantesque méthode, a été démesurément grossie; il n'est pas rare de la voir pousser son développement artificiel à trois, à six, à neuf, à douze volumes même, pour une seule ville,

Avant toutes choses, l'ai voulu la ramener à son but exclusif, en la dégageant des éléments étrangers et des faits généraux dont on l'avait absurdement surchargée, et sous lesquels elle était, pour ainsi dire, étouffée. Elle gagna à cette première réforme, non-seulement plus de brièveté, mais plus de vérité. Je ne tardai pas à reconnaître que la plupart des chroniques locales cachaient sous leur ampleur factice une insuffisance réelle, quant à la science, la chronologie et l'exactitude historique. J'ai dù y suppléer, par l'exploration des archives municipales et départementales, l'étude . des ouvrages imprimés ou inédits de nos meilleurs auteurs, la patiente comparaison des textes et la coordination chronologique des événements. J'ai toujours relevé soigneusement les dates, parce qu'elles ont une grande valeur morale pour l'appréclation des hommes, des faits et des choses, et qu'elles sont, en quelque sorte, au récit historique ce que les articulations sont au corps humain. Les notes indicatives des auteurs consultés qui se trouvent à la fin de chaque notice, forment, par leur ensemble, une immense bibliographie de la littérature locale. Telle esquisse de quelques pages; concue et exécutée avec cette servouleuse exactitude, m'a donné antant de peine que s'il se fût agi d'écrire un livre. Pour un grand nombre de villes sur lesquelles il n'existait aucun travail général, il m'a fallu me livrer à des investigations et des recherches encore plus obstinées afin de constituer d'un même coup leur existence et leur histoire. Souvent aussi les chroniques locales, soit à cause de la date éloignée de leur publication, soit à cause du système assez généralement adopté en province de clore leurs pages à la fin des guerres de religion,

ou an règne de Louis XIV, s'arcitaient longémps avant la graude époque de la transformation politique et sociale de la France; par un travail assidu, je ne sais appliqué à combler ces lacunes, en continuant la filère des faits jusqu'à notre temps '. Je tenais beaucoup à raconter les souvenies de notre première révolution, qui se perdont chaque jour et qui out pourtant un ai grand intérêt pour nous. Je les ai donc recueillis avec un soin extrême, chaque fois que cela m'a été possible, et souveat leur simple exposition a détruit les suenousges ou les prégiges traditionnels, à l'aide desquels l'esprit de parti s'était efforcé de dénaturer le véritable caractère des s'évanements polítiques contemporains.

· J'anrais pu me dispenser de tout plan méthodique pour ce recueil, en publiant mes monographies dans l'ordre alphabétique; mais j'ai pensé que les villes qui, par leur commune origine, avaient des affinités géographiques et morales, devaient être rénnies en autant de groupes particuliers. La division départementale ne pouvait être acceptable, les départements n'ayant point de tradition historique, et étant d'ailleurs composés d'éléments hétérogènes pris dans les diverses fractions du territoire de l'ancienne France. La seule classification par province pouvait mettre de l'ordre et de l'harmonie dans ee travail; elle avait l'avantage de rattacher la cité aux influences locales et historiques, an milieu desquelles son existence s'est développée. Je me suis donc arrêté à cette dernière division. J'ai placé chaque groupe de villes, comme dans un cadre, entre une introduction et un résumé sur chaque province. Dans l'introduction, i'ai réuni toutes les potions d'un caractère général : d'abord la situation géographique de la province. sa constitution géologique, ses montagnes, ses côtes, ses principaux bassins, ses lles, ses rivières, et son climat; ensuite les origines de ses habitants, ses transformations successives sous la domination celtique, romaine et française, ses gouverneurs, princes ou seigneurs féodanx, ses révolutions politiques, religieuses et militaires ; puis, enfin ; son administration civile, judiciaire et financière, son état ecclésiastique, ses hôtels de monnaie, ses États provincianx, ses priviléges, ses coutumes, sa nouvelle division par départements, et le chiffre de sa population avant et depuis la Révolution. Le résumé a formé la contre-partie de l'introduction. Là, j'ai examiné le sol, non plus dans sa constitution géologique, mais dans ses aptitudes productives: l'état de l'agriculture. les divers systèmes de culture et d'assolement, la constitution de la propriété territoriale, les modes de fermage ou d'exploitation en usage dans le pays ; les biens ou productions de la terre, pâturages, grains, fruits, bois, forêts, bestiaux, grands animaux domestiques, espèces sauvages on carnassières, gibier, poissons; et toutes les richesses souterraines, pierres, gypses, marbres, granits, cristaux, métaux, combustibles, que la pioche et la mine livrent aux besoins de l'homme. J'ai tracé

I Zu gioria , jon ne uni ben gardi de delatiguer les pelle delatis et les polites choses. An centrelle, 37 au statech benume d'importance parce que soveren les temps, les espris et les meuns s'y manifestent d'une manère plus sain-issuie que dans les grands événements et les meuns s'y manifestent d'une manière plus sain-issuie que dans les grands événements et les mendes dévousances du la récolité de despet ministre, ne présence de literal 17, recolte den Pennemys, que l'en remplicant souvent les titodres et las céris de chose insulies et friences : Ne le present pai, dit et que, en cért plassieur choises qui, l'avenir des sont évries sent derin pas à commande de l'action de l'acti

rajidement les principaus produits de l'industrie, et brièvement énuméré les objest les plus importants du commerce. La statistique des populations est venue après cet invintaire des choses. J'ui esquissé les caractères physiques et moraux des diverses races, leur physionomie, leur esprit, leurs mozurs, leurs usages, leurs contumes; j'ai esposé l'origine de leur patois on tidione, ses formes distincières, son génie particulier, et ses ouvres posiques et litéraires les plus renarquables. Un apercu sur les aniquités celliques on omnaines, sur les monuments civils, religieux on militaires du moyen âge, et sur les grands travaux d'art et d'utilité des temps modernes, ont compétée cêtre revue provinciale.

Voilà quel est le plan général de ce recueil. Quant à l'esprit philosophique dans lequel l'histoire même des villes est écrite, rien de plus simple. Au moyen âge, quatre grandes forces morales se trouvèrent en présence : la féodalité , c'était le privilège ; l'Église, l'immobilité ; la commune, le droit commun ; la royanté, l'unité. La royanté l'emporta d'abord, l'unité étant le premier besoin de la nation ; mais ce besoin satifait, le Tiers-État, qui n'était que l'expansion morale de la Commune, brisa le sceptre royal comme un instrument inntile. L'Histoire des Villes de France résome, au point de vue de la cité et de la municipalité, cette longue révolution dont nous ressentons encore les deruiers ébranlements. En tous temps, ce sont les villes qui ont fondé ou renversé les gouvernements parce qu'en elles se développent l'intelligence et la force agissante des nations. Cette réflexion s'applique surtout aux peuples les plus civilisés et particulièrement aux Français, le peuple le plus civilisé du monde. Mais plus la cité a jouè un grand rôle dans les progrès de la civilisation, le mouvement des idées et la conquête de la liberté, plus il est intéressant pour nous d'en bien connaître l'histoire. C'est ce sentiment qui m'a conduit à rechercher l'origine, le développement, la formatiou, le travail, l'industrie et le commerce des villes; à exposer leurs lois, leurs chartes, leurs coutumes, leurs institutions publiques, leurs écoles, leurs établissements de bienfaisance ; à étudier l'élaboration de leur constitution particulière, le jeu de son mécanisme, ses-formes démocratiques et sa définition des droits et des devoirs de tous les citoyens; à reconstituer la société communale, ses corporations d'arts et métiers, son existence intellectuelle, ses meurs publiques, sa vie intérieure, et pour ainsi dire son fover domestique : enfin . à raconter ses actes, ses entreprises, ses guerres et ses révolutions, considérés dans leurs rapports avec la royanté, la féodalié, la noblesse, l'armée, l'église, le monastère, le vicomte, le bailli, le parlement, le gouverneur et l'intendant royal, puissances qui ont été quelquefois ses auxiliaires, mais plus souvent ses enuemis. Qu'il me soit permis de répéter que l'histoire locale ne finit point pour moi, comme pour mes devanciers, au règue de Louis XIV, ni même à l'époque de la première révolution. Quand elle ne se manifeste plus par les événements, ie la trouve dans le mouvement des intelligences, les institutions nouvelles, les améliorations morales, et dans les travaux publics, les progrès de l'agriculture, les perfectionnements de l'industrie et l'extension du commerce. Ces paisibles révolutions sont encore de l'histoire, et sans contredit celle qui touche le plus à l'existence même des villes. Il serait aussi faux que triste de ne voir la vie que dans le dranc des rues , les calamités publiques, les alarmes de la guerre, les dissensions civiles et les luttes des partis. Le caractère des événements historiques doit se transformer comme l'esprit de la société.

Mais une pensée domine surtout dans ce livre et en est pour ainsi dire l'âme. L'œuvre admirable d'unité politique législative et administrative, à laquelle Philippele-Bel, Charles V, Charles VII, Louis XI, Henri IV, le cardinal Richelieu et Louis XIV avaient successivement travaillé n'a été définitivement accomplie que de notre temps. Les restes de l'ancienne organisation provinciale ont disparu sous le puissant niveau de la Révolution française. Plus d'une fois l'ancienne monarchie avait modifié les subdivisions féodales du royaume dans un esprit de centralisation : l'Assemblée nationale les abolit entièrement par le partage de notre territoire en portions à pen près égales, et elle donna à ces nouvelles circonscriptions politiques, la désignation générale de départements. Pour la première fois, il n'y eut plus qu'une nation, qu'une loi, qu'une administration entre les Alpes et les Pyrénées, et depuis les côtes de l'Océan jusqu'aux rivages de la Méditerranée, Majs, il faut le dire, dans l'accomplissement de ce travail d'assimilation générale, on ne ménagea pas assez l'esprit des populations des nouveaux départements, Surtout, on ne tint pas suffisamment compte des anciennes traditions historiques, des influences acquises et des vieilles suprématies locales. La convenance morale fut trop souvent sacrifiée à l'arrangement géographique.

Pendant une longue suite de siècles, la vie avait été plutôt à la circonférence ou'au centre; par un excès contraire, on la ramena trop exclusivement à un point unique. On découronna toutes les têtes des anciens chefs-lieux de provinces, on en abattit pour ainsi dire moralement quelques-unes, comme ces têtes de pavets que Tarquin coupait avec son baton, parce qu'elles s'élevaient trop an-dessus des antres. Parmi ces capitales, combien n'en est-il pas qui sont descendues au rang de simple chef-lieu de canton? La première division départementale de la France avait été plus équitablement conçue : elle avait multiplié les districts pour assurer des compensations administratives à un plus grand nombre de villes. Aniourd'hui ces faibles satisfactions ne contenteraient plus le sentiment contraire qui proteste partout contre les abus d'une centralisation excessive. Dans l'intérêt même de son unité nationale, qui lui a coûté tant de peine et de sang, la France consentira, sans doute, à relàcher les liens trop tendus de la haute administration. et à rendre aux numicipalités quelques-unes de leurs anciennes attributions communales. La centralisation politique, bien loin d'y perdre, y puisera une force nouveile. Mais en dehors de l'action du gouvernement il y a une première réparation que la littérature contemporaine peut donner à ces existences provinciales ou urbaines: c'est de leur restituer les souvenirs de puissance, de grandeur et de gloire, qui les ont entourées en d'autre temps d'un si vif éciat. Telle est la tâche que l'auteur de ce Recueil s'est imposée il y aura bientôt huit ans et pour l'exécution de laquelle il n'a reculé devant aueun sacrifice de temps, de santé et d'argent. Avant lui, on avait grandi Paris outre mesure en y plaçant la scène historique et en laissant tout dans l'ombre autour de son enceinte privilégiée. Il a pris le contre-pied de la méthode suivie par ses devanciers : il a secoué le flambeau de l'histoire locale sur ce monde de métropoles, de villes, de bourgades et de châteaux, auquel la lumière n'était pas encore arrivée; et il les a fait, pour ainsi dire, briller au grand jour avec leurs forêts de pignons, de coupoles, de tours, de flèches et de pyramides aériennes. L'histoire générale décentralisée enfin, s'est reconstituée anssitét sous une forme nouvelle pour rendre à chaque cité sa part de travail dans la vie commune, son individualité propre et ses titres personnels d'Illustration.

Jusqu'à présent l'histoire des villes de France a été exclue de l'enseignement de nos écoles, Cependant, quelle source plus riche d'instruction? Les causes diverses qui amenèrent la réunion des provinces au domaine royal, ne sont nulle part mieux expliquées. On y suit, dans son action multiple, ce travail lent des siècles par lequel l'unité territoriale de l'empire français fut constituée. Les folles prétentions de l'esprit d'indépendance fédérale s'y taisent devant l'évidence des faits : on y reconnait qu'aucune des anciennes provinces ne pouvait se soustraire à la domination de la France, qu'en se donnant à quelque puissance étrangère, et que pour toutes indistinctement, malgré les dénégations d'un petit nombre d'esprits malades, la réunion fut un bienfait, L'Histoire des Villes, par l'exposition des lois économiques ou politiques du passé, pous facilite singulièrement l'intelligence du présent. Presque tous les principes. les droits et les axiomes de notre démocratie y sont formulés en termes clairs, consacrés ou mis en pratique. Quoi de plus instructif pour notre société, si gravement préoccupée de l'organisation du travail, que la constitution de ces corporations d'ouvriers qui, au moyen âge, cherchèrent dans la triple combinaison de l'association, de la restriction et du monopole, un préservatif contre les dangers de la liberté illimitée en matière d'industrie? L'Histoire des Villes est pleine d'enseignements précieux sur notre économie sociale, administrative, domestique et manufacturière 1. On y prend la vie nationale sur le fait dans ses développements multiples et ses diverses transformations. Elle est d'ailleurs riche en leçons morales dont nos jeunes esprits peuveut faire leur profit : plus qu'aucune autre elle abonde en ces traits saisissants qui font aimer les vertus privées, civiles, religieuses et militaires; et parmi ses innombrables acteurs il en est beaucoup qui ont été de grands citoyens, bien que leurs noms soient aussi inconnus des professeurs de nos colléges que de leurs élèves.

L'exclusion de l'histoire de nos cités du programme de l'enseignement universiter, me suggére une derrière observation. Par une monatrauses monnite, on contraint notre studieuse jeunesse à apprendre par cesur les légendes de la fondanon de Babylone, de Tables, de Memphis, de Rome, de Carchage, de Sparte et d'Athènes, tandis qu'on la laisse dans une entière ignorance sur les origines de Paris, de Loyn, de Lille, de Toulouse, de Bordeans, de Marcelle, de Strasbourg, de Rouen et de Nantes. N'est-ce pas là un de ces contresens qui confondent notre ration 7 Nesal-lip agrand temps que l'histoire des provinces et des villes, d'où nous sur l'instinct des provinces et des villes, d'où nous

<sup>1. «</sup> L'histoire municipale du moyen lap pout donner de grandes leyons au temps privent; dans chaper l'ille importante une serie de mutuleus est de réforme s'est opéréer depaire le uri sécès: le traiseur a modifié, renouvele, perdu, recouvré, décèndu su constitution il 13 s lis, en petit, som se fouie d'aspect d'orre, des exemples de or qui nous arriver ne grand depsius meni-siètle, de ce qui nous arriver dans la cristire do nous sommes tombés desarmais. Toutes les traditions de moter rejume minimistratif insi mis est aute ivalles, clair you d'est reiste fongetives avant de passer dans l'état; les grandes villes sout du midit, soit du nord, out comm ce que c'et que travais mobiles, ainde est subsistances, reproficie de implée, rentes conductes; destinaires, compatibles, ainde est subsistances, reproficie de implée, rentes conductes; destinaires, compatibles, ainde est subsistances, reproficie de implée, se mote conductes, données ainter, compatibles, ainde est subsistances, reproficie de implée, se mote conductes, données ainterier, compatibles, aindes subsistances, reproficie de implée, se mote conductes, destinaires, compatibles, aindes subsistances, reproficie de implée, aindes subsistances, perfordes de implée de l'auteur conductes, des la consideration aver l'Attriore de France d'uns les Rétits mérovingémes, 1, d. v. p., 200 de l'auteur de l'auteur de l'auteur de la consideration aver l'Attriore de France d'uns les Rétits mérovingémes, 1, d. v. p., 200 de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de la consideration aver l'attriore de France d'uns les Rétits mérovingémes, 1, d. v. p., 200 de l'auteur de la consideration aver l'attriore de France d'uns les Rétits mérovingémes, 1, d. v. p., 200 de l'auteur d'un de l'auteur de l'aute

sommes sortis tous tant que nous sommes, remplace dans use écoles l'histoire des pays et des cités classiques de l'amiquié poismen? La seience de l'enecigement public, la première et la plus grande de toutes les sciences, reponssersa-telle donc toujours les progrès et les perfectionnements, quand tout se développe et se perfectionne autour de nous? Dans les petils arts niccuniques, l'invention humaine est arrivée par de merveilleuses combinations aux plus féconds résultats. N'est-lip as suprenant que l'enseignement public, qui fait les hommes et les citéques, soit moins avancé que les arts industriels dans une société si civilisée qu'elle vit encore plus par l'intelligence que par les sess l'Our moi, je ne crivirai avoir employé utilement les longues années que j'ai consacrées à ce travuil, qu'autant que j'aurai contribué, par l'exemple et le précupte, à modifier les vielles habitales universitaires, et à ouvrir à l'intelligente jeunesse des écoles une plus large voie et de nouvelles perspectives historiques.

Je dois remercier, en terminant, les littérateurs de Paris et des départements dont le concours particulier m'a été si utile et si précieux dans la rédaction des mono-. graphies de l'Histoire des villes de France. J'éprouve surtout une profonde reconnaissance pour les savants illustres, qui, bien qu'absorbés par de graves dévoirs politiques ou d'importantes occupations littéraires, m'ont cependant fait l'honneur de s'associer à mes travaux par leur active coopération. Je ne puis non plus me dispenser d'ajouter, que les Éditeurs de ce recueil ont fait preuve d'une courageuse initiative en entreprenant à leurs risques personnels, sur ma proposition, de doter la littérature française d'un monument historique, saus précèdent chez nous comme chez les autres nations de l'Europe. Il semblait qu'une œuvre d'une si grande importance où tout était à créer et dont l'accomplissement présentait tant d'obstacles, ne pouvait être menée à fin qu'avec le patrouage et l'assistance de l'état. Les Éditeurs de l'Histoire des Villes de France n'ont pas craint de l'entreprendre avec leurs seules ressources particulières: ils se sont mis libéralement, qu'on me permette de le dire, au lieu et place du gouvernement. Les limites du plan primitif étant trop restreintes, ils ont subi les conséquences onéreuses de l'agrandissement de ses proportions. A leur honneur, ils n'ont pas voulu sacrifier l'intérêt littéraire à un calcul mercantile. Je les en felicite bien vivement pour ma part. Je ne puis pas faire davantage : c'est au pays à reconnaître de pareils sentiments. Du reste, j'ai la conviction que les Éditeurs des Villes ont donné là un exemple qui profitera à la science autant qu'à l'instruction générale; et qui, avant peu, trouvera des imitateurs dans tous les pays étrangers. L'Angleterre, la Russie, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce auront anssi l'histoire de leurs cités. Elles ne voudront point resfer, sous ce rapport, en arrière de notre nation. Ce sera d'ailleurs pour elles un moyen de constituer historiquement l'unité que tous leurs efforts tendent aujourd'hui à réaliser politiquement.

ARISTIDE GUILBERT.

## AUTEURS DES NOTICES.

ADDENET. ALBOIZE DE PUJ 'L. ARDANT (MAURICE). Cm. ARNAULT. E. AUGER. AZEMAR De BARANTE, de l'Institut. F. BARRIBRE. BAUDE. DE BEAUMONT (GUSTAVE), de l'Institut. LA BÉDOLLIÈRE (ÉNRE DE). A. BILLIARD. BYRNE (MURPHY). F. BOUROUFLOT. CAYLA. Ca. CASSOU. CHAMBON. DR CHAMPROBERT. CHASLES (PRILABERE). CERFBEER OF MEDILSHEIM CHENU DE PIERRY. A. CHÉRUEL. CHEVALIER (AUGUSTIN). CONBETTES-LABOURÊLIE. DE CORMENIN. COURMEAUX. TH. COURSIERS. A. DANTIER. DELORT (FAXULE). DESSALLES (Litex). DUBEUX (Louis). A. DUFAL DUPRAT (PASCAL). DUSEVEL. Le général de division DUVI-VIER FAUCHER (LÉON), de l'Institut.

ARAGO.

FAURE (Ecciene). DE LA FONTENELLE DE VAUDORÉ, membre correspondent de l'Institut. E. FOURNIER. GALIBERT. Cm GATITIER DE GAULLE. Le vice-emiral GRIVEL. B. GUÉRARD, de l'Institut, L. GUÉRIN. GUILBERT (ARISTIDE). E.-D. D'HANNENCOURT. R. HATIN. D'HÉRICOURT (ACHMET). J. HOUEL. P. HUOT. JOLIBOIS (ÉMILE). H. JULIA. A. LABOURT. LAFFORGUE. J. DE LAMADELENE. E. LASSENE L. DE LATAPIE. J. LAVALLÉE LEBAS (PHILIPPE), de l'Institut. F. LECLER. LE GLAY (EDOCARD). Le général de division LE PAYS DE BOURJOLLY. DE LONGPÉRIER (ADRIEN). CR. LOUANDRE. MARY-LAFON. E. MARON P. MALASSIS.

E. DE MANNE.

MARMIER (XAVIER).

MARTIN (HENRI).

MARRAST (ARMAND).

P. MÉRIMÉE, de l'Institut Ca. MÉVII. B. MICHON. DE MOLINARI. E. G. DE MONTGLAVE. MOREAU DE JONNÉS, membre correspondant de I'Institut. X. MOSSMANN. NETTEMENT (AUTRED). NISARD (Désmé). PARIS (PARUN), de l'Institut PEAUGER. PELLETAN (EUGENE): PETIGNY (JULES DE), membre correspondant de l'Institut. PICHOT (ANEDER). PIERQUIN DE GERBLOUX... PILLON (ALEXANDRE). G. REGNIER. L. RENIER. CH. RICHARD. ROSSEEUW-SAINT-HILAIRE SAINT-HILAIRE (BARTRE-LENT), de l'Institut, DE SAULCY, de l'Institut. DE LA SAUSSAYE, de l'Imstitut. SOUVESTRE (EMILE). THIERRY (Aménée), de l'institut. TH. THORE. TISSOT, de l'Institut. TOCOUEVILLE (ALEXIS DE). de l'Institut. CH. TOUBIN. A. DE VALLON. J. DE VAUCELLES. CH. VERGÉ. H. VIENNE.

VIENNET, de l'Institut.



# BRETAGNE.

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE. - HISTOIRE GÉNÉRALE.

St l'on pouvait planer, à vol d'oiseau, audessus de la France, on verrait à l'ocest une vaste péninsule se détacher de son territoire, et dessiner sur le fond bleu de l'Océan un triangle dont les flots ont pront rongé les côtés et déri; ré la pointe. Cette

iondeinent rongé les cotés et décht ré la pointe. Cette prespui le, longue de soinante-dis lieue, ou de quatie mille mêtres, de la Guerche au Conquet, est comme soiée du reste du monde. Bornée par la mer au nord, à fouset et au sud, elle a pour limites territoriales, la Normandie, le Maine, et l'Anjou; encore cette dernière province en estelle séparée par le cours de la Loire, sur une longueur d'environ sept lieues.

Du côté de la terre, la Bretagne ne peut donc communiquer avec les autres peuples qu'au moyen de la

France, interposée entre elle et le continent européen. Du côté de la mer, les pays étrangers dont elle se rapproche le plus sont : l'Anglelerre, au nord; et, au

midi. l'Espagne et le Portugal, Sa partie occidentale, qui a successivement porté les uoms de Cornu-Galliæ (Cornouaille), de Dumnonia (Domnonée), de Basse-Bretagne et de Finistère, correspond à l'extrémité de l'Île britannique, et n'en est que peu éloignée. Nous insistons, dès notre début, sur ces conditions géographiques, parce qu'il importe d'en tenir compte pour bien comprendre l'origine, l'esprit, le caractère, les mœurs, l'idiome, les institutions et l'histoire de la nation bretonne. En effet, sa position maritime confondra d'abord son existence avec celle des Bretons insulaires, et, plus tard, lui donnera les Anglo-Saxons pour alliés ou pour ennemis; par la même cause, les Espagnols seront, après les Anglais, le peuple étranger avec lequel la Bretague aura les rapports politiques, militaires et commerciaux les plus suivis. Enfin, la situation territoriale de cette province, relativement à la France, nous apprend pourquoi les deux peuples, qui ont conquis ce dernier pays, ont dú successivement s'appliquer à réduire la grande péninsule de l'ouest par la force des armes : Romains ou Franks ne pouvaient avoir aucune sécurité, ni exister complétement, tant que la partie resterait séparée du tout, tant que leurs provinces occidentales seraient inquiétées ou menacées par un ennemi intérieur. On a trop oublié ces considérations toutes puissantes, quand on a attribué à un besoin insatiable de domination les opiniâtres attaques des armes romaines ou françaises contre l'indépendance bretonne. La séparation de la Bretagne des autres provinces gauloises ou franques, ne fut jamais qu'un démembrement pour les Romains comme pour les Français; et, si le droit naturel était du côté des Bretons, leurs ennemis avaient pour eux le droit politique. C'est une vérité que nous nouvons dire aujourd'hui sans blesser la fière susceptibilité d'un peuple qui a toutes nos sympathies, et dont nous admirons d'ailleurs la longue et courageuse résistance.

La Bretagne a 3,388,483 luctures de superficie, ou 1,550 lieuse carrées; c'est upe qui bus du divieme de la surfact tollo de la France. Les reconsements faits par les intendants, en 1760, lui donnaient 1,655,000 habitants; elle en compte à persent plus de 5,620,000, ce qui fait le quinirième à peu près de la population générale. Il y a beaucoup d'Easts indépendants qui n'ont ni un territoire si étendu, ni un peuple si nombreux.

La structure extérieure de la péninsule consiste en deux sates plateaux, l'un duif, l'autre du nord, qui se diriget de l'est la toussin de la Visine. Deux crétes monteuses, formés par les montagnes d'arrès et les montagnes Noires, suivent la direction des plateaux, et leur servent, pour ainsi dire, de murs d'appui : les paysans bretons, dans teur burgues figure, les appelleux kein-Breis, oui réchnie de Bretagne; é est le point de départ d'une nutilitude de ramifications qui silionnent la péninsule, et le partagent en plus des vingt bassins différents. La partie la plus élévei des montagnes d'Arrès, le chapelle Saith-Michel, prés de la Feuillie, ne dépasse pas quatre cents mêtres, Quant aux montagnes Noires, leur point cul-minant, qui pénètre dans la presqu'ille de Croson, sous le nome de Mera-Hom, a une hauteur de trois cent trente-un mêtres. Le granit, le gneiss, le miachisie, leptinite, la protogine, concurrent avec les schiestes madiferes, le Potulae com-

man amphiboleux et talqueux, à la formation des masses minérales du sol, qui apartiennent au terria printuit (et au terrain de transition. Mais les roches granitiques, embléme véritable de l'opinitàreté et de l'immobilité bretonne, dominent surtout dans la structure de la périnsule : partout elles se montrent à uu, avec leurs teintes bronzées ou rougestres, comme pour accuser la forte charpente de la terre. Travaillées par l'industrie humaine, elles prenent aussi toutes les formes, et se prétent à tous les usages. Les monuments du druidisme, les carbaires, les exhébricates goditiques, les chapelles des saints, les objunisse (douts, les fortifications des silles, les quais des ports, les vieux manoirs, tout est taillé dans le granit. L'emploi de cette pierre donne aux constructions un caractère de grandeur et de durée, qui est en parfaite harmonie avec la physionomie générale de la Bretagne et le caractère de ses shabiants.

Les côtes de la presqu'ile sont à la fois les plus dangereuses et les plus hospi--talières de l'Océan. Si la nature y a multiplié les plus beaux ports, les baies et les rades les plus vastes, elle y a aussi prodigué les écueils. Dans les départements du Morbilian et de la Loire-Inférieure, les côtes sont presque toujours basses et sans escarpement ; mais dans les autres parties du littoral, le Finistère surtout, elles s'élèvent abruptement au-dessus des flots. Là, la nature a voulu proportionner la force de résistance aux atteintes continuelles des vagues. L'aspect tourmenté du rivage, ses effrayantes déchirures, ses nombreuses pointes de terre minées de toutes parts, et sa ceinture d'apres rochers, présentent le spectacle le plus imposant, le plus sauvage et le plus mélancolique qu'on puisse imaginer. La baie des Trépassés, et les rescifs de la pointe du Raz et de Penmarch, si redoutés par les marins, sont situés sur eette côte de fer. Des relevés statistiques nous apprennent que, dans le seul département du Finistère, il y a eu soixante-trois naufrages de 1821 à 1831. Du reste, l'action continue de la mer a créé une multitude d'ilots sur les contours du littoral. Le Morbihan, dans sa profonde échancrure, renferme tout un archipel : l'Ile-aux-Moines et l'île d'Arz en font partie. Les îles les plus considérables sont celles d'Ouessant, de Groix et de Belle-Isle. Toutes les trois rappellent des campagnes ou des actions fameuses dans l'histoire de nos guerres maritimes.

Un des traits les plus remarquables de la physionomie de cette province, c'est que la plupart de ses villes sont jalonnées sur la côte. Cela tient à la nature et à la direction de ses rivières : à l'exception de la Loire, aucune n'est navigable de son fond propre. Elles ne deviennent accessibles aux navires que par le retour de la marce, qui y remonte de deux à trois lieues dans l'inférieur des terres s'. Les villes ont donc été baties près de la mer, au point où les cours d'eau s'élargissent et forment des espéces de baies : voyez Vannes, Auruy, Hennehon, Kemperlé, Kemper, au midi; voyez Chiteuulin, Landerneau, Morlaix, Lamion, Tréguler, Dinan, à l'ouest et au nord. Quoique plus éloignées de la cête, Nantes, Paim-beut, La Roche-Plemard et Rhedon, ont subi la même lo. De cette situation

Le cours du Jandy et de l'Odet a une longueur de cinq myriamètres; celui de l'Ellé et du Léguer en a six environ; celui du Scorf et du Trieux sept. On en donne hult au Coesnon, et ving! à la Vilaire. Toules ces rivières se jettent dans la mer.

des villes il est résulté que le commerce, l'inflastrie et la culture se sont retirés du centre pour se porter à la circunférence. Lu Bretagne, ce n'est pas du cœur que viennent la vie et le mouvement, c'est des extrémités. Rien de plus anime et de plus riche que le littoral, avoce ess fermes, ses champs de blé, ses prairies entouries de hauts talus en terre, de haies vivaces et d'arbres verdopraits; mais au fur et à mesure que vous vous en doignez. Paspect du pays change. C'est dans les districts du centre qu'ou reucontre principalement ces landes qui couvent encore 292.500 hectares du sol de la province, et qui y sont aux terres cultivées dans la proportion de 27 pour cent. Lorsque Henri IV vii s'étendre au loin les terres incultes au milieu desquelles passe la route de Nantes à Reumes : « Où, s'érria-il, ces pauvres Bretons pourronl-ils trouver l'argent qu'ils m'ont promis? »

Un moine comparait la presqu'lle de Bretagne à la couronne de sa tonsure. Un officire de cavalerie, M. Toustain de Richebourg, trouve qu'elle ressemble à un fer, à cheval bien garni à l'entour et presque vide au milieu. C'est, dit encore l'historien De Laporte, un cadre brillant dont le foud est triste.

Mais les yeart finissent par s'accoutumer à ces espéces de savanes couvertes de genetes et d'ajones feuris, et par y ruouve un plaisi rindifisiasable, a-kes esa landes si pauvres et ses guérets si fertiles, ses gracleuses prairies et ses âpres rochers, avec cette nature moitifé savançe en moitié cutivée, avec ces vallons nó vons jouissez d'une pais si profonde, taudis que la tempête mugit autour de vons, avec cette mer souvent si ferrible, mais pardos si engageante et sò belle, avec ce ciae ribelleux entremété de jour, nó le soicle est si brillant et si donz ; la Bretagne, » dit N. Auguste entremété de jour, nó le soicle est si brillant et si donz ; la Bretagne, » dit N. Auguste l'allient, « a plus de charmes pour cretaines imagniations que les jarins les plus irréprochables, que les campagnes où il ne reste pas un poure de terre à défricher, que les rianges où ei cei ni la mer ne saurient prendre un air somber et mena-quat. C'est pour ses enfants surtout que ce pays a un attrait inconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes soit plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sel qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sou qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sou qui l'a va nattrait esconcevable; il n'en est point au monde où l'iformes où plus statché au sou qui l'a va nattrait esconce de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d

Le dinat de cette province est généralement très-sain; les hives, plus humides que rigoureux, s'y resseutent de l'influence de la mer; les étés y sont tièdes et doux. Tout y dispose l'esprit au repos et à ces vagues révonies si chères aux Bretons. On y respire la poésie : aussi verrons-nous que nulle part le sentiment poétique n'est plus répandu ui plus délient.

Telle n'était point la presqu'ile il y a deux mille ans. Alors un quart au moins de sa surface était couvert par une vaste forêt qui se dirigeuit de l'est à l'ouest, et couvrait d'un rempart presque impeinétrable les cantons de la Cornouaille, compris dans son sein on situés au délà de ses limites. Nous trouvons, dans le rêcit qu'Expendel-le-Noir nous fait de l'evpédition de Louis-le-Détonaire contre Marman on Moran, roi de Léon, de continuelles allusions à cette nature sauvage. Il mous représente le chef breton se priparant à la guerre et rassemblant les siens « au fond des vallées qu'ombragent des bois inaccesibles : a c'est là qu'est sa demeure, « son orgaeilleux pulsis, » comme dit le poète, et qu'il vit ace sa femme, ses enfants et ses serviteurs. Bés que les Franhs péndrent dans l'Armorique, lis out peine à se diriger à turvers des forêts qui leur offrent « mille routes écartées. » Les Bectons out capit bous leur approvisionmements dans es profondes rétraites.

ou dans les prairies marcaqueuses qu'elles rec'ent : la sont leurs grains enfouis dans la terre, et leurs troupeux de beufs et de motons. Quand Tennens i'avance, ils ne l'altendent pas en rase campagne, ils ne poussent point de cris. Ils gardent ce silence si inquiétant pour l'envahisseur, et si favorable aux surprises de la guerre d'embusande. Les Franks les aperçoivent seulement de loin, e enfoncés au milieu des buissons et des faillis touffus, » Enfin, c'est dans cres mêmes bois et dans « les vextes prairies des maris, » ajoute Ermod-le-Noit, que les Bretons engagent la lutte et se font tuer pour la défense de leur patrie. Le roi de Léon lui-même secombe géoriessement, et « la renommée parcour les fortés des Retons, y répand la terreur et y crie d'une voix tonnaute: Marman est tombé sous la lance d'un Frank et a porté la princ de son avergée configuee. »

Qui ne reconnalt à ce rivit la foret de Bercilien ou de Broccliande, dout les auteurs des romans de la Table Ronde nous ont fait une peinture si saississante? Des fragments considérables de cette immense agglomération d'airlers se sont coaservés jusqu'à la fin du xv siècle; il y a trois cents ans, quarante mille arquests de bois entouraient encore la ville de Loudéac. Cette forêt, comme celles de Qinitin, de Lanouée, de la Hardouinaie et de Paimpont, a fait évidemment partie de lancieuse Broccliande.

Moran elait le digne dessendant de cette rare de Kimris ou de Celtes, qui, des plateaux de l'Illamilaya et du Thible, se frayèrent, les armes à la mais, une route nouvelle à travers l'Asia et l'Europe; et qui, après avoir laissé partout sur leur passage des colonies puissantes et des monuments de leur religion, se répandirent dans les Gauies et jusque dans les lles Britamiques. De nombreuses tribus de Kimris s'établirent alors au bord de l'Océan, sur le littoral de la Gaule, et lui donnérent le nond Armorique (de Tarticle ar et dus substantif son), c'està-dire de paya de la mer; dénomination générale dont l'application se restreindra de plus en plus et fluira par étre l'imitée à la seule province de Bretagne.

Les Kinris étaient un peuple mélancolique, inquiet, entreprenant, religieux et doué d'une grande intelligence. Les rapides progrès que firent toutes ses colonies dans la péninsule armoricaine supposent une rare aptitule pour les arts de a cidiation : los Cartisolites occupaient le pays que commande aujourd'hui la ville de Dinan; les Diablintes le territoire d'Aleth, Dol et une partie de la Normandie. Cette dereirées peuplade confinait vers l'est avec les Rhedons établis au confluent des rivières d'Ille et de Viline. La principale cité des Namentes était assise sur la Loire, dont les deux rives étaient placées sous sa dépendance. Dans la Dumnonia étaitent les Lexaboirsa, qui a saient en partiage la contrée où nous vayous maintenant Tréguire et Saint-Brieur; et les fusiantersa les maîtres des terre les Pous reculées de la presqui le, et les fondateurs des villes de Kemper et de Lévon.

Mais la plus considérable de toutes ces nations était les Frantes, qui avaient pour capitale la cité de brairejs, labie au fond du Merátiano ud els petie mer, sur la côte méridionale. Ce peuple, par sa supériorité et son courage, exerçait une prépondérance incontestée sur la fedération armoricaine. Les monuments druidiques de Carnes et de Locamariaker nous portent à croire que les druides avaient assis étabit dans le Morbilan le siège de leur supérantie religieuse. Pro-Viblement l'Origique de ces pierres symboliques remontait à une époque de beaucoup antérieure à l'existence de Dariorig : Il n'est pas impossible qu'elle se rattachât à la fondation d'un collège druidique sur la côte au temps des premiers Kimris. La mer devait être honorée sous une forme allégorique par un peuple qui en avait pris le nom et qui l'avait donné au sol de la patrie commune.

Il n's pent-être manqué aux Venètes que le temps et us sort plus favorable pour cigaler les Phérichiens et les Cartilagnios. Un sentiment admirable de leur position, de leur aguitude et de leur intérêt, en fit un peuple de navigateurs : supérieurs en red aux Bretous, qui n'oui juniais songé à se crèer une force martilme, ils comprient que la puissance armoricaine devait principalement reposer sur la mer-trés propres à la grande navigation et au petit rebotage. Tirent peu d'eau, sit les précitaient à travers les écules de les bancée es blach dans les rivières et dans les ordes profesiones de la Gaule cordicate. Ils exceptant aux Trévén le mane empire que les Massiliotes marins de la Gaule cordicatelle. Ils exceptant aux Trévén le mane empire que les Massiliotes sur la Méditeranée. Tout le commerce des illes Britanniques se fisiait par l'inter-midilière de leurs marinads. Il sa varient fond de nombreux établissements sur la Méditeranée. Tout le commerce des illes Britanniques se fisiait par l'inter-midilière de leurs marinads. Il sa varient fondé de nombreux établissements sur la Méditeranée. Tout le commerce des les Britanniques se fisiait par l'inter-midilière de leurs entre leurs entre des ment de leurs de la Revise de la Bretague insulaire ; une de leurs cotonies avait donné le nom de

Du reste, cu ce temps-à les relations entre les habitants de la grande lle et les populations de l'Armonique étainet notinuelles. Communauté d'origine, de langue, d'institutions, de mœurs, d'intéret, tout contribuait à resserrer ces liens. Le cute druidique, dont la Bretagne insulaire était, appes la périnsule Kimrique, le principal foyer, donnait un caractère et un but religieux aux rapports des peuples es riages opposés; enfin, la fréquence des énigrations d'une cote à l'autre, entretenait l'esprit de fusion. Ce fut ainsi qu'une colonie des Brythous d'outrema apport à la presqu'ille armoniciaire le mon de Bretagne, que cette même populade avait déjà donné à l'île d'Albion. Ce fut ainsi que des établissements formés par d'autres énigres', soit ciensmirs, soit transmirs, formt appliquer indistinctement les dénominations de Dramonia (Domnonoe) et de Kernau (Ornouaille) à la partie coédentale els deux parts.

Cependant Farrivée d'un seal homme dans les Gaules allait amener la ruine de la liberté, du giéni, des croyances, les mœurs et de la civilisation kimigues. Jules-Désar avec ses légions romaines défit, en quelques compagnes, toutes les armées que lui opposéerate les Gaulois pour la défense de la comamne partie. Les rque les andions cettiques mirent sur pied ileux cent soitante-six mille hommes pour lui libere une demirée balsille, le contingent des Armoricains foit fivé à treute-six mille consistants, ou au septième de la levée générale. Cette fois encore la fortune travorise les armes de G'Esra, qui il passer sous le joig toutes les nations de la Gaule 157 aus sanat J.-C.). Telle était la consternation des peuples, qu'il suffit à P. Orsses ude se montrer avec une légion pour détermine les Armoricains à se sou-

1. Les moss Frant ou Fénétes sont déchés du celtique Guin, Guar ou Generel. Dans Télitone du Morbibau, ou appelle encore cette coutric Generel. Quelques auteurs, frappés de la similitude des noms des deux pays, attribuent sux Veintes la fondation de Vealies. Ils assurent assait que ce peuple corapa les environs des colonnes d'Ilercule avant qu'ils fusseant peuples par des colonies phésiciences. « Set candinions, » dit l'abstorée Dars, « n'on iren d'invariembable».



mettre. Sans doute les Venètes n'étaient point préparés pour la lutte, poisqu'ils n'opposérent un Komains aucune risistance. L'ernahissement projeté de la Bretagne insulaire, par Jules-César, les décida bientôt à tout risquer pour prévenir une expédition qui pouvait être si funeste à leurs intérés. Le chef Cassallann vint à leur secours nece un corps de Bretons, et parâgea leur défaite, comme nous l'apprend le livre des Triades. Fidèles à leur génie maritime, les Venètes attendirent sur leurs visiesaux l'attaque des fomains.

L'Armorique fut une des provinces qui formèrent la troisième Lyonnaise. Nous passerons sous alsece l'histoire de cette péninsule sous la domination romaine. Les coquérants s'appliquèrent à réduire les populations de la Cornoualle, au milieu desquelles l'espait d'indépendance s'était réduiré. Ce fut pour les subiguers ou pour les contenir qu'ils établirent des postes militaires à L'on, à Kemper et à Carbais, Jusque dans les montagues d'Arrhès. La soumission de ess Bretons intrébies, qui trousterent des chefs digues de les commander, ne fut jamais complète. L'espait de nationalité et d'indépendance se perpétua dans quelques distriets, et prépara l'affanchissement de la patrie. Le druillaime, prosertit par la politique romaine, s'était retiré avec ses prétres et ses prêtresses dans les profondes retraitée de la forte de Brecéliande. Longlemps il 3 y mainfuit et y cuala jusque afantisme l'esprit de vongenace et la haine du nom romain. La supersition populaire a gardé es souveir de ce séjour des druides et des druidesses sous les vieux chénes: de li ces sorriers, ces ponjajquets et ces fées, qui peuplent encore les bois et les pierres druidicusse de la Bretaune.

Mais un ennemi bien plus redoutable allali attaquer le druidisme dans ses derniers retranchements. Vers la fin du nri sécle, le christianisme fut apporté dans l'Armorique par saint Clair. Ses progrès, arrêlés ou combattus par le polythésime romain et par les croyanese druidiques, furent d'abord assez leuts; enfin, l'expalsion des magistrats romains débarassa la foi nouvelle de ses ennemis les plus dangereux. Les prétres de l'ancienne religion de la Gaude rédérent alors, moins par conviction que pour conserver leurs hieus : les collèges druidiques se changérant en convents, et les ardichiudise deviarent évaques. In sel fu une singuière alliance de tous les dogmes et de toutes les superstitions. Jusqu'aux vur et vurs siècles les a vias chrétiens lattent contre la puissance de ce viel seprit du druidisme. Nous voyans le concile de Vannes reprocher aux cleres, en 165, de cultibre la science divinatoire. Deux cents aus plus atra le concile de Nantes ordonne de détraire les pierres et de déraciner les arthres autour desquels le peuple se rassemble, dans les lieux sauxages et retirés, avec une vénération qu'inte de l'foldible et de

La conquête de l'Armorique, par Jules César, les fréquentes révoltes des Bretons contre l'autorité des empreurs; le massarce des hommes pris les armes à la main, et la vente des tribus rebelles sous la lance, avaient dépeuplé les plus fertiles cautons de la province. Les Romains, à qui if fallait des tribusires et des soldats, secueillieral user fauer les émigrations de la grande à la petile Bretagne. Les Bretons insulaires avaient appris, depuis longtemps, à prendre cette route: pour ce c'était d'alliers plutol passer d'un cantou dans un autre, que quittler leur pays pour une terre lointaine. Les émigrations recommencierent donc en masses assex compactes et see asset de réquatrié pour qu'il fût possible d'en garder la mémoire

et d'en préciser la date. Une première émigration ent lieu vers l'an 281; une seconde en 365; une troisième en 383; enfin celle-ci en amena une quatrième en 518. Les circonstances qui conduisirent tout un peuple sur la côte armoricaine, en 383, touchent à un des points les plus importants de l'histoire du pays. Comme tant d'autres chefs militaires, le gouverneur de la grande Bretagne, Maxime, Espagnol de nation, ambitionna la pourpre impériale; il se fit proclamer César; rien n'était alors plus facile, la difficulté était de s'imposer à l'empire. Maxime, ne croyant pas ses deux légions suffisantes pour détrôner les trois empereurs régnants, fit des levées considérables et associa, dit-on, à sa fortune un conan, ou chef de quelques tribus de l'Albanie, nommé Mériadog ou Mériadec. Le savant abbé Gallet ne craint point de porter à cent mille le nombre des Bretons qui s'embarquèrent avec Maxime1. Toujours assisté de Mériadee, le nouveau César défit, près d'Aleth, l'armée de l'empereur Gratien, dans laquelle il y avait, sans doute, beaucoup de recrues indigènes. Quoi qu'on en ait pu dire, c'était prendre possession de la province romaine par la force des armes. On ne peut envisager autrement l'établissement d'un pouvoir qui se substitue à un autre par l'épée. Les premiers actes de souveraineté de Maxime furent, assure-t-on, de distribuer des terres à ses soldats, et de donner le gouvernement de l'Armorique à Mériadec, Celui-ci accompagna son allié sous les murs de Paris, et y assista à une seconde victoire remportée sur Gratien lui-même. De là, il retourna dans la Péninsule, où il assigna des terres à ses compagnons. Il ne tarda pas à y être rejoint par œux des soldats bretons de Maxime qui survécurent à sa défaite et à sa fin malheureuse. Mériadec dut se trouver alors, en faisant la part des existences tranchées par la guerre, à la tête de trente à quarante mille Bretons ronpus au métier des armes, et habitués à une vie licencieuse. Jamais Chlodwig ne compta un si grand nombre de Franks dans l'armée avec laquelle il accomplit la conquête de la Gaule. Donc, en admettant l'histoire de Mériadec comme véritable, nous ne pouvons supposer qu'il fonda un pareil établissement sans abuser de sa force, ni qu'il lui fut possible d'assurer l'existence des siens sans dépouiller les Armoricains.

L'empereur Théodose, soit politique, soit faiblesse, disent encore les historiens beelons, laisa à Tallié de Maxime le gouvernement de l'Amorique. Sex compaguons gardèrent leurs biens à titre de Bretons lêtes: c'est ainsi que les empereurs qualificiant les colons romains ou étrangers auxquels its domaient une part dans la propriété du sol; pour toute condition is leur impossient la culture des teres tétiques et le service militaire. Les auteurs de la vie de saint Patrice, par allusion à cet usage, appellet la Bretagen pour lête, pay de L'elanie.

On était à la veille d'une grande révolution. Livrés sans défense à l'invasion des barbares et ne trouvant plus dans les Romains que des oppresseurs, les peuples des deux Bretagnes se révoltèrent contre l'autorité impériale (409 ou \$10). « Ils

<sup>1.</sup> Ces Becton, d'après Gibba le Sago, ne revierent junais dans leur pays (inquesti juennatus que domen marquam estell). Le vicenita Bele dit unas que leuto le juences de hapelle Maxima navi fait prendre les armes, abandunus pour toujours la micre-pairle. Nous avuserma que nous ne campencons par porqueal. Ecquicidation de Maxime ne los nei a sece luisitates, pour faire oublier à ses soluis leur terre natale, leurs familles et leurs affections. — Veyer l'abblé Giblet, d'immèrer au fresqu'au de marque, Le (1, gillet).

chassèrent les magistrats romains, » dit Zozime, « et s'érigèrent en république, » La seule explication raisonnable de ce passage, c'est que les Bretons rétablirent les auciennes institutions de leurs pères. Les traditions, les formes de l'organisation politique et hiérarchique des temps passés s'étajent conservées à l'extrémité occidentale de l'Armorique : ce furent probablement les peuplades de la Cornouaille qui donnèrent le signal de la révolte. Or, chez les Armoricains, comme dans le reste de la Gaule, la famille était la base, et la féodalité le principe de la société et du gouvernement. Au-dessous du Penteyrn ou Brenhin, c'est-à-dire du roi des peuples confédérés, il y avait des chefs appelés Mactierns, Tierns ou Tyrans; ces dernières dignités subsistèrent même jusque dans le x1º siècle. Le Brenhin, choisi par voie d'élection dans les temps difficiles, soit pour mettre un terme aux déchirements intérieurs, soit pour repousser l'invasion étrangère, prenaît la direction générale des affaires. La nation se subdivisait presque à l'infini en tribus ou clans, qui formaient autant d'associations partielles : par communauté d'origine : ou par une convention tacite, tous les hommes placés sous le patronage d'un chef étaient réputés membres de sa famille. Celui-ci, comme représentant de l'état, possédait le fonds ou le dessous du sol, ceux-là en avaient la surface : on ne pouvait retirer au membre du clan sa part de propriété sans lui en donner le prix, d'après la valeur qu'elle avait acquise entre ses mains. Mais il devait au maître du fonds une redevauce annuelle en nature ou en argent. D'un côté, le chef s'engageait à protéger et à défendre ses hommes en toutes circonstances : d'un autre côté, ils s'identifiaient complétement avec ses intérêts et se dévouaient à sa personne. Tous ne jonissaient pas également des mêmes avantages. Les uns étaient libres, tandis que, pour beaucoup, l'obligation ou le devoir dégénérait en servitude : de là les ambactes, les soldures et les obærati, dont parlent les anciens historiens. Il y avait en outre, pour la discussion ou pour le jugement des affaires, une assemblée et un tribunal dans lesquels les principaux membres du clan étaient appelés à siéger. Ainsi, dans ce système, le privilége aristocratique ou féodal s'alliait au droit naturel, et la dépendance à la liberté. Remarquons encore que la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul était l'exception, et le partage de l'autorité la règle commune. Cette observation n'est pas sans importance, puisqu'elle est un argument décisif contre l'établissement et la transmission d'une souveraineté unique en Bretagne, dans les premiers siècles de son affranchissement,

Les Romains, après avoir fait quelques tentatives infructueuses pour réduire les Refeons, leur accordierent, par un traité, le titre d'ailies de l'empire. Les termes de cet important traité ne nous sont point connus; ce fut sans doute une transetion qui résera les droits des deux parties contractines. Si les Bretons à uvaient plus rien à craîndre du côté des Romains, lis étaient menacés par d'autres nemeis. Les Alains s'étaient établis dans le Maine, sur la frontière de la Rectatique de ce dermic peuple, fonde par les emprerusz. Les Normanoù n'avaient pas eucore formé des établissements sur les rives de la Loire et de la Scheir, mis les Saxons avaient porté leurs ransegs jusqu'au ceur de la Rectage insulaire. La grande lle, après une lutte diévespérie, resta au pouvoir des hommes du Nord, Elle perfit ce nom de Bretonne, que ses enfinats vaient donné la Pelissagie; a. In

ı.

vieille nationalité détruite, fit place à une autro nationalité, étrangère aux peuples de l'Armorique. Bref, dans le temps même où ils étaient pressés par de puissants emmens du cété de la terre, les Armoricains voyaient détruire leur alliée naturelle, et s'élever vis-à-vis de leurs côtes une puissance hoetile. L'iso-lement de cette nation, au milieu du monde, se trouvait accompli; elle l'accepta avec la résignation qui est dans son caractère, et on courage n'en fut point abattu.

Quels ont été les premiers chefs des peuplades de l'Amorique, après l'expusion des magistats romains? Le coana de la côte seplentironale, Meriadec, ne parali ni avoir pris l'initiative de ce mouvement, ni en avoir eu la direction principale. Les historiess bretons, malgré leur évidente partiallé, n'oceut pas lui attribuer ce rôle. Cependant, s'il faut les en croire, les Armoricains décernèrent au lieutenant de Maxime Fautorité supréme; tous les marciers nou tienes indigiens s'effacérent devant lui. Il fut leur penteyrn our oi supréme, et avec lui commença la monar-chè bretonne. L'abbé Gallet, dans son impatience d'établir l'unifé territoriste de cet état naissant, fait régner Meriadec, non-seulement sur toute l'Armorique, mais sur le Poiton et le Berri. Enfon, constituant du même coup l'hérédité du pouvoir dans la nouvelle dynastie, il donne à Meriadec son petit-fils Salomon pour successeur (1241).

Nous voyons le même systême historique se reproduire au sujet de plusieurs chefs armoricais. L'abbé Gallet pour continuer l'unité du pouvie monarchique, s'applique à démontrer que trois princes contemporains bien distincts, Jean Reilli, ou la Régle, Riguel et l'olei le Grand, ne furent qu'un seuf co. Cette prétention a déc combattue et victorieusement l'utiles avec une science égale à celle de l'abbé Gallet par M. Auguste Billard, dans un mémoire inédit sur les Origines des Bertons, qu'il à bien voulu nous communiquer.

Lorsque les Armoricains eurent secoué le joug de la domination romaine, le territoire de la Péninsule fut divisé en plusieurs petits états auxquels la possession. la force et l'élection donnèrent des chefs; les pays d'Aleth, de Tréguier, de Goëllo, de Léon, de Cornouaille, de Vannes, formèrent ainsi une espèce d'heptarchie. Tous les chefs de ces principautés indépendantes prirent indistinctement les noms de comtes, de ducs ou de rois des Bretons. Tel fut le conan Meriadec, dont on a voulu faire le souverain unique du pays. Les limites de cette Introduction ne nous permettent point de donner la liste des princes qui régnèrent successivement sur les diverses parties de la Bretagne; encore moins pouvons-nous donner l'histoire de leurs entreprises, de leurs guerres, de leurs divisions ou de leurs erimes. Pour la plupart. Ils soutinrent avec courage et avec gloire la cause de l'indépendance bretonne contre les Romains, les Alains, les Frisons, les Wisigoths et les Franks : tantôt ils portèrent la guerre dans le Maine, le Poitou, le Berri, la Touraine; tantôt ils furent repoussés et poursuivis par leurs ennemis jusqu'au centre de la Péninsule. Nantes conserva pendant longtemps ses comtes ou gouverneurs romains. Rennes, avec sa colonie de Francs-Lètes, fut comme un poste avancé de la puissance franque. Parmi les chefs bretons, eeux de la Cornouaille représentèrent surtout l'esnrit national : c'est de là que sortirent Budie, Guérech et Nominoé, qui réguèrent sur toute la Bretagne. Pendant leurs guerres contre les Barbares, les Armoricains regurent de puissants secours des Bretons insulaires, en retour des troupes qu'ils

avaient eux-mêmes euroyées aux habitants de l'Ile pour les défendre contre les Stonos Girde à cette assistance de leurs amis d'outre me, Budic et Hoël purent délivrer la Péninsule de la présence des Frisons (490 et 599). Le chroniqueur Le Baud prétend qu'Arthur, le fameux chef des chevaliers de la Table-Ronde, pass an Armorique dans cette circonstance aves son cousis Infed. Il ne s'arrête même pas en si beau chemin. Tandis qu'il a le roi Arthur sous la main, il le conduit en comquérant d'une extérnidé de la Gaule la Tautre, et là infi tent la Paris une « complénière où furent tous les roys des siese qu'il avoit submisse, les ducs de Bretagne, les barons de Flandre et de Bourcopinge et les princes d'Auglaine. »

Mais laissons là le roman et revenons à l'histoire, Arthur fut un des derniers et des plus intrépides défenseurs de la Bretagne insulaire; il ne put la préserver de l'oppression étrangère, comme on l'a déjà vu. Ce fut vers la fin du ve et le commencement du v1º siècles qu'une multitude d'habitants de l'île voisine débarquèrent en fugitifs sur la côte septentrionale de la Péninsule. Ils furent accueillis comme des frères par les Armoricains, et ils répandirent parmi eux cette haine des Saxons ou des Anglais, que le temps n'a pas encore entièrement effacée '. Dans l'émigration générale, les hommes de tous rangs, de toutes conditions, de toutes croyances, rois, chefs, vassaux, prêtres, bardes, druides peut-être, se trouvèrent confondus. Les souvenirs, les récits fabuleux, les traditions de l'antique Bretagne, furent donc transportés sur le continent. L'imagination des peuples se reporta naturellement à Merlin, dont la science merveilleuse avait annoncé la grande catastrophe, et au roi Arthur, qui avait combattu si héroiquement pour défendre son pays. L'archidruide fut regardé comme un enchanteur, et son livre de prophéties devint l'oracle des peuples : le temps fortifia si bien cette opinion, que pendant le moven age on n'engagea pas une affaire importante, une négociation, une bataille, un combat singulier, sans consulter le prophète Merlin. Quant à Arthur, il fut pour ainsi dire divinisé par la superstition populaire. Il en coûtait trop aux Bretons d'admettre la mort d'un chef qui avait emporté avec lui dans la tombe les dernières espérances des hommes de sa race, « Il est encore vivant, » disaientils ; « les fées protectrices l'ont conservé pour le jour de la vengeance. » D'ailleurs le grand Merlin, en leur prédisant qu'ils repasseraient la mer, ne leur avait-il point désigné Arthur comme le héros auquel il était réservé de les ramener victorieusement dans leur ancienne patrie?

C'est sous l'influence de ces sentiments, de ces idées et de ces croyances, où le christianisme et le druitième s'allent si singulièrement, que l'admirable épopée des romans de la Table-Ronde fut composée dans la Cornouaille, au fond des vertes retraites de la forté de Brocélande. Les auteurs de ces poèmes étaient évidenment des lardes sortie du sein de l'émigration bretonne on nourris de ses souvenirs. S'ils font voyager quelquetois leurs héros dans des pays étoignés, lis les raménent toujours aux bords si regrettés de la patrie insulaire; tous ces brillants chevaliers appartiennent d'ailleurs, par leur origine, à la Grande-Retagne, à l'ancienne Domnonée, à l'Iriade, ou à la partie sysphetrionale de l'Armorique. Comme leurs

Les Breions, comme les Gallois, donnent aujourd hui le nom de Saxons (Sozons) aux Anglais.
 C'est moins un nom propre qu'un terme de mépris et de baine.

ancêtes, ils passent sans cesse de l'un à l'autre ringe; mais la Grande-Bretagne, et bien plas que la petite, est le pays des mercelles; c'et pour les Ariends, la fois la terre perdue et la terre perdue et la terre promise. Ces œuvres étonanates nous rappellent à chaque terre perdue et la terre promise. Ces œuvres étonanates nous rappellent à chaque pays de Léon, de Fraguier et de Sinti-Brieco. Au milleu de l'inéquisable spectacle des fêtes et des tournois, des chevaleresques en anours et des bamples, des cenchanges et des fêtes et des tournois, des chevaleresques et de surptiese, on reconnals, en effet, tous les caractères distinctés de ces peugles, et de surptiese, on reconnals, en effet, tous les caractères distinctés de ces peugles, et de surptiese, des chevaleres qu'en et de surptiese, du reconnals, en effet, tous les caractères distinctés de ces peugles, para, il y eut donc un coin de terre où le flambeau de la petale brilla d'un jarconna perable écht, et où l'imagination la plus féconde se put à embellir, à parfumer reservations de ce charme délieut, de celleur de galanterie, qu'on cher-chevit en vius dans les normes les plus surptilis et l'autouité.

Mais la chilisation avancée dont les romans de la Table-Ronde étaient l'image plus ou moins fidèle, desuit s'éfinéer comme un songe et ne laisser derrière elle qu'un lumineux sillon. Ces mours de la vielle forêt et des antiques chitesur, ces centranats losiars, ce peuple de galants paddins, de poètes et de joueurs de harpe, cette recherche aventureuse de la gioire et des plaisirs, co monde enchantid de sorieres et de frest, out cels us disparaire un milieu des guerres et des rranges occasionnés par les invasions franques et normandes. Des genérations, des lois et des hosses, pour ainsi dire, renerveise et transformées dans le sang, il sortier comme une Bretagne nouvelle : le moyen des avec su chilisation gallo-bretonne, succidera une floration proment kinriques et armoricinies; es sera déjà, par le gouvernement, la société, les idées et la langue, un commencement de fusion dans la grande antionsfilé française.

Ici se présente la question si longtemps et si vivement débattue de la mouvance de Bretagne. Ce pays formait-il un État indépendant gouverné par ses institutions nationales, ses princes particuliers, et ne relevant, après Dieu, que de son épée ? ou bien était-il un grand fief du royaume de France devant hommage à ses souverains, reconnaissant leur autorité et se conformant à la règle générale de l'État relativement à quelques droits réservés? Enfin la vassalité du duc de Bretagne entralnaitelle le serment simple ou le serment lige; en d'autres termes, regardait-elle seulement le fief ou supposait-elle la double dépendance de la terre et de la personne? Cette question d'histoire devint une question d'État, et on écrivit des volumes pour et contre. La royauté et ses ministres, le parlement et les états de la province, les historiens bretons et les légistes français, prirent une part active au débat : plus d'une fois le gouvernement royal, pour faire triompher son droit, proscrivit les livres et persécuta les écrivains qui lui étaient contraires. De part et d'autre, on compliqua d'ailleurs étrangement les points en litige, en prétendant se reporter à l'origine des choses et en réduisant tout à une question d'antériorité. Les premiers établissements des peuples de la Bretagne insulaire dans la presqu'ile out été formés de 364 à 383, affirmaient les historiens du pays, tandis que la domination de Chlodwig sur la Gaule ne remonte pas au delà de l'année 495; donc, il est évident que les Bretons ont sur le sol un titre de possession de beaucoup antérieur au droit du chef mérovingien. Mais les légistes français, pour détruire la force de cet argument, faisaient arriver les colonies de l'Île de Bretagne à une époque postérieure à la fondation de la monarchie, et soutenaient qu'elles s'étaient établies sur les terres de la Péninsule, avec l'autorisation et en reconnaissant la souveraineté des rois franks.

N'étair-ce pas envisager la question sous un point de vue étroit, et la subordonner de des considérations purement critiques? C'est dans une sphère plus élevée qu'il fallait chercher la solution de ce fameux débat. Comme les particuliers, tous les Estas on une raison d'être, à laquelle lis ne peuvent se soustraire sans s'exposer à périr. Cette raison est dans l'assiette, la configuration, les limites naturelles d'un pays; elle en fait un tout, elle lui donne une certaine étendue, et lui sassigne des bornes qui lui permettent d'exister, de se maintenir et de se défendre. Elle constitue, par conséquent, un loi on intérieure à tous les établessements bumains, et à laquelle les peuples sont obligés de se soumettre et de se conformer du moment oil lis s'attachent a us. El et et, schon nous, le principe qui pousse les chefs de la monarchie franke ou française à poursuirre, comme les empereurs romains, la réminion de la litertagne au reste de la Guile.

Dès l'année 560, Clothaire occupait Nautes, Rennes, Aleth, Son autorité s'étendait même jusque sur une partie de la Cornouaille ; nous vovons Withur ou Guitur, comte de Léon, reconnaître la suzeraineté du roi frank. Un peu plus tard le comte de Vannes, Guérech, paje le tribut à Chilpéric. Toute la Bretagne orientale passe bientôt sous la domination des princes mérovingiens. Mais la Bretagne occidentale redevint, comme au temps des empereurs, le refuge et le rempart de l'indépendance bretonne. Charlemagne entreprit de la réduire vers la fin du visit siècle : le grand-maltre de sa maison. Andulphe, et le comte Guido, préposé à la garde des marches d'Aniou, accomplirent cette conquête (786-799), Cependant nous doutons que toute la Cornouaille se soit soumise; probablement les plus braves Bretons se retirèrent dans ses montagnes inaccessibles pour y attendre de meilleurs jours. Louis-le-Débonnaire maintint la Péninsule sous sa dépendance : Charles-le-Chauve la perdit par la révolte d'un chef entreprenant. Le gouverneur de Vannes, Nominoé, était devenu le lieutenant des rois franks en Bretagne: il profita habilement des avantages de sa position pour s'emparer du pouvoir souverain, et pour rétablir la monarchie bretonne. La faiblesse et l'incapacité de l'empereur assurérent le succès de cette entreprise, autant que l'esprit de patriotisme et d'indépendance des populations de la Cornouaille; les Franks en avaient d'ailleurs facilité l'accomplissement en ramenant à l'unité territoriale toutes les parties de la Pénissule (845).

La délaté de l'armée de Charles-le-Clauve, sur les bords de la Viaine, prés du monastère de Ballon, donna la sanction de la victoire à la royauté de Nominoé. Cependant les princes carboingiens ne hissèrent échapper aucune occasion de rappeler leurs droits à la Bretagne, et de les soutenir par la force des armes; sis reconnaissaient la souverainet des rois ou des dus des Bretons, c'était une concession arrachée par la nécessité et sur laquelle lis revenaient aussitot. On sait comment Charles-le-Simple, en donnant la Neustrie à Rollon, clef des Normands, l'investit aussi de la Bretagne, qui dés lors devint un arrière-fief de la France. Sans examiner jusqu'à quel point le principe féodal autorisait cette cession, nous in histons pas à dire qu'elle fut un act de haste politique; elle metait la lement de la concession de la Bretagne de la terre de la ferme de la

disision entre deux vassus dont l'accord edit (dé dangereux, elle auscitait un ennei puissant aux Bredons, et donnait un bat à l'ambition des Normands. En effet, ce fut l'ejée des dues de Normandie qui trancha définitivement la question de la vassalité, Les dues de bretagne se pilerent à l'hommage et n'élevèrent plut 200 jections que sur la forme et la portée de cet engagement. La conquete de l'Angieterre par Guillaume-le-Batard soumit la Péninsule aux souverains de la Grande-Bretagne; mais lès rois de France ressisirent la movance de cette province, en reunissant la Normandie à leurs États. Toutefois les dues de Bretagne, à quedques exceptions prés, ne voulurent jamais leur rendre que l'hommage singuie: « Monseigneux, tel hommage que mes prédécesseurs vous ont fait, je vous le fais, » dissil tige, » »

La descendance masculine de Nominoé ételignit avec Salomon III, en 87s. La couronne ducale passa alors, par les femmes, sur la tide d'Anin Index Torte, quif ful le fondateur d'une dynastie nouvelle. En 116s, le mariage de Constanre, fille du duc Conan IV, avec Geffroi, troisème fils de Henri II, donna le duché aux Plantagenets. Le meurtre du jeune duc Arthur, par son onde Jean aux Torrer, mit presque aussifot fin à cette troisème dynastie (1302). Alis, fille de Constance et Gu il de Thouaux, et héritifre du duché, le porta ensuite dans une tranche ca-dette de la maison de France, en épousant Pierre de Dreux, petit-ille du roi Louis-le-Graz (1212). Le duc François II fut le demire des descendants miles de ce prince (1888). Il laissa le trône à la duchese Anne sa fille, qui, par son mariage avec Charles VIII, amena enfin la réunion du duché à la France, Depuis le 1x' siècle, la transmission de la couronne ducule d'une dynastie à une autre s'était donc toujours accomplie par les femmes.

A patri du règne d'Alain Barle-Torte, le gouvernement des dues de Bredagne des des de Bredagne des des la distance de la commentation de la puissance ces princes s'appliquent à récluire la puissance des grands vassaux et des haufs barons, qui avaient succèdé aux tierns et aux mar-cuters de l'Amorque. Soit par la forre des armes, soit par des alliumes, ou par une politique habile, ils parvincrent à réunir au domaine ducul les comtés de Reunes, de Nantes, de Cornomalie, de Léon, de Vannes, le price ou l'acquisition d'un grand nombre de villes, de chileuux, de seigneuries, de terres, accrurent encore leur puissance. Le duc Conn III et l'érrer de Dreux travaillèrent surdout sans réduche de réducie le pouvoir des barons et de la noblèsse; ce dernier déploya dans l'ac-complissement de cette tâche diffiée, une intelligience, une profondeur et une énergie, qui en firent un des plus grands hommes de son siècle et le vouverain le buls efinanct de la Bretagne.

Mais quelques efforts qu'on est faits pour la désurmer et pour l'abettre, jamais la haute aristoratie ne fut complétement soumies. On peut même dire qu'elle maintial les souverains de la Bretague dans sa dépendance jusqu'au dernier moment : François II et la duchesse Anne ne furent que des instruments plus ou moins dociles eutre ses mains. A la tête de celte fière noblesse, illustrée par les Raoul de Fougéres, les Charles de Dinan, les Tinteiniac, les Jean de Beaumanoir, Les Laval, les Olivier de Clisson, les Du Guescin, les Tanniegup Dochâtel, les Châteunbriant, étaient les deux puissantes familles de Petulbièrre et de Rolan. Ce que ces maisons possédaient en villes, boargs, villages, châteux, l'orferesses,



seigneuries, terres, fagrêts, usines, est à prine croyable; aussi étaient-elles un grande partie mitreses de la réclesse mobilière du pays et exceptaien-elles une irrisistible influence sur les populations. Quoique les Roban n'appartinssent point, comme les Penthière, à la famille duozel, ils se vauliente de leur antième origine; en on connait leur devise, si orgueilleusement expressive dans sa concision : Roban ie rauts, due ne datione, roi ne puis

Les hauts barons siégeaient dans les parlements des ducs et dans les assemblées des états. Le pouvoir des souverains de la Bretagne était limité par les coutumes. la liberté et les priviléges du pays : les états votaient les impôts, et sans leur participation aucun changement ne pouvait être fait aux lois ou au droit coutumier. Nous les verrons bientôt, en plusieurs circonstances, partager avec les ducs l'exercice du pouvoir souverain. La constitution régulière des états ne date guère que de la réunion de l'assemblée générale qui eut lieu à Vannes en 1203 après le meurtre du prince Arthur par Jean sans Terre; dans le siècle suivant, en 1309, à la convocation de Ploërmel, on vit pour la première fois les députés du tiers assister et prendre part en corps aux délibérations comme les ordres de la noblesse et du clergé. Tous les gentilshommes bretons, sans distinction de position ni de fortune. avaient le droit de sièger aux états. On a vu s'y présenter de cing à quinze cents nobles. Le nombre, comme le rang et la fortune, donnait donc à l'aristocrație bretonne de grands avantages sur les députés du tiers. Comme on délibérait et votait par ordre, il lui était d'ailleurs facile, en s'entendant avec le clergé, de s'assurer la majorité dans presque toutes les questions. Quant à la bourgeoisie, elle était plus puissante et se sentait mieux à l'aise dans ses assemblées municipales que dans les parlements de la province, Aux communes affranchies par le duc Conan III. pour contenir ou neutraliser la noblesse, ses successeurs en avaient aiouté beaucoup d'autres. Nous aurons l'occasion de faire connaître quel développement et quelle énergie le sentiment démocratique avait pris à Saint-Malo et à Morlaix. véritables républiques marchandes et guerrières. Cependant les municipalités des villes de la Bretagne, qui n'étaient en général que la paroisse constituée en corps délibérant, étaient loin de jouir d'aussi grandes libertés que les communes du nord de la France.

L'origine du droit coutumier de la province remoniali au règne de Hoël de formal, il était hasés sur les ordonnances de leun II et sur les stabilissements de saint Louis. Les coutumes, lougtemps éparses, avaient été réunies et rédigées par les soins de Jean III. Les pays de Roban, de Goëllo, de Problect, avaient leur summers particulises. Noublions sus de dire que le domaine congetable était en usage dans presque toute la Bretagne; de même que dans les anciens clans, il livrait la surface dus oà l'a Exploitant et en réservait le fonds au propriéta-

Ucorde de succession des males dans les branches collafenies et l'aptitude des femmes à hérite en ligne directe n'avient jamais dé bien définis. Il en résulta une guerre terrible entre Charles de Mois et Jean de Montfort, qui se disputérent la couronne ducele après la mort de Jean III (1331-1365). La France et l'Angleterre prirent part à la lutte, mais celle se termina à l'avantage du protégé de cette dernière puissance : de là, la prédominance que prit la politique anglaise dans les consoils des dure de Bretaque. Les rois de France, dequis Charles Y jusqu'à Charles VIII, comprient dés lors qu'il felhit à tout prix recompir la réunion du duché à leurs domaines. Nous racourteurs dans notre notices aufs ville de Rennies comment cette grande révolution s'opéra, et comment elle fui sanctionnée par les etats de Vannes. Il nous suffirs de dire ici qu'elle n'était pas moins désirable pour les Bretons que pour les Français. Les ducs de Bretagne, placés entre la Françe et Angelerer, avaient rarcennei joui d'une liberte complète d'action; ils rassient guère eu que le choix de la dépendance ou de l'oppresseur. Leurs pengles, qu'ils étaient trop faibles pour protégre efflicement contre les insuisons étrangères, vivaient dans de continucles alarmes. En quatorze cents ans, la malheureuse Bretagne avait complét seulement cent aus de pairs.

Aujourd'hui cette province est française de cœur, comme elle l'est de fait ; mais elle n'en est pas moins jalouse de son glorieux passé; elle tient à conserver ses monuments, ses vieux souvenirs, sa religion, ses mœurs, sa langue et son costume. Avant la révolution, elle était partagée en haute et basse Bretagne, et divisée en neuf évêchés; elle forme à présent les cinq départements de la Loire-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Morbilian et du Finistère. C'est surtout dans ces trois derniers départements que la tradition bretonne s'est le mieux conservée; c'est là aussi que l'usage de la langue nationale est le plus répandu. Près de douze cent mille individus, dans toute la province, parlent cette langue, si intéressante par son origine celtique. Ses principaux dialectes sont ceux des pays de Léon, de Tréguier et de Vannes. Depuis la brillante époque des romans de la Table-Ronde, la littérature bretonne a produit un grand nombre d'ouvrages importants; mais elle est principalement riche en poésies populaires. Tout le monde a voulu lire le recueil de chants qui a été publié par M. Théodore de la Villemarqué, sous le titre de Barzas-Breis. Quoique à la première vuc les poésies populaires de la Bretagne paraissent avoir quelque chose de décousu et d'incohérent, on ne peut s'empêcher d'y prendre un grand intérêt. Cette incohérence apparente ne fait même qu'ajouter un charme nouveau au récit, en lui donnant nous ne savons quelle forme abstraite, vague et mélancolique. L'unité n'est ni dans l'exposition des faits, ni dans l'enchaînement des idées, ni dans la coupe des stances; elle est toute entière dans la puissance, la vérité et la profondeur du sentiment ',

- DIWIG -

Committee Lincoglo

<sup>1.</sup> Strabon, III. vt. Native de l'Empire. — Dion Castina, III. XXXX. — Cleart, De Brille guiller, III. — [1981]. Hiller, mart. — Grispera de Turn. — Hiller, De Arreide Britanne. — Findern, Blancher, De Arreide Britanne. — Findern, Blancher au l'Empire et à Britanne arméricain. — Bitton, Annule et lie Cidelonéema. — Giller de La companie de la comp





RENNÌS



Salagarbona Praca and

### STREET,

Marie William Company of the Company

amerit avec lea

à Veyringelur;

a's yeyringelur;

a's ye's de la p'entennt de

perit lyos gu'il se songa-



## RENNES.

#### REDON. - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. - CHATEAUGIRON

On aimerait à se représenter le site où s'élève aujourd'hui la ville de Rennes. tel qu'il était dans les siècles primitifs de l'Armorique. Alors la Vilaine, s'avancaut à travers une vallée où s'étendent aujourd'hui de vertes prairies, sillonnait ce canton, dans la direction de l'est à l'ouest : quoiqu'elle fût peu profonde, elle s'était fait un large lit en se répandant sur les terres riveraines, dont le niveau ne dépassait guère l'élévation de ses caux. Son cours, obstrué par de nombreux atterrissements, s'engageait bientôt sous les ombres épaisses d'une forêt qui, au nord, couronnait une colline d'une perte assez douce. La Vilaine coulait au pied de cette colline, baignait à l'est une plaine boisée, et se repliait plusieurs fois sur ellemême, comme un serpent qui ramasse ses forces pour ramper. Enfin, après avoir suivi quelques détours, elle faisait sa jonction avec l'Ille, dont les eaux, en s'approchant dans la direction du nord et vers l'extrémité occidentale de la colline, inondaient aussi les basses terres et les transformaient en un lac dans la saison des grandes pluies. Partout, sur les bords des deux rivières, la richesse et l'exubérance de la végétation annonçaient une terre d'une grande fertilité. Ce pays, d'une beauté à la fois si sauvage et si tempérée, était situé au centre et sur les limites de la péninsule armoricaine, entre le canal Gallo-Britannique et la mer occidentale des Gaules, où les deux rivières de la Vilaine et de l'Ille allaient se jeter.

Les hommes ne pouvaient manquer à une terre si avantageusement située pour les besoins de la vie, du commerce ou de la guerre. Nous voyous, en effet, qu'à une époque de beaucoup antérieure à la conquête romaine, une ville fut bâtie au confluent des deux rivières : c'était Condate, la capitale des Rhedones, une des principales tribus de la confédération armoricaine. Quoique César compte cette nation au nombre des peuples maritimes de l'Armorique, elle n'avait point de communications directes avec la mer; au nord, les Diablintes et les Curiosolites la séparaient du canal Gallo-Britannique ; au midi, les Vénètes et des Namnètes s'interposaient entre elle et l'Océan. Les limites du pays des Rhedons ne correspondaient donc pas exactement, comme on l'a dit, à celles du département d'Ille-et-Vilaine qui s'étend jusqu'à la Manche; mais quoigne son territoire fût peu étendu. cette nation n'en etait pas moins renommée pour sa puissance. De concert avec les Curiosolites et les Unelliens, elle avait envoyé six mille hommes à Vercingetorix pour combattre les Romains. C'était le sixième du contingent général de la péninsule. Les Rhedons furent du nombre des tribus armoricaines que le lientenant de César, P. Crassus, soumit à la puissance romaine. Il ne paraît pas qu'ils se soient quelque sorte un avant-poste d'occupation, longtempa avant l'invasion des Gaules per les soldats de Chlodwig (841). Le mélange des deux races développer chez le peuple de Rennes un vif sentiment de préditection pour la France; quoique dévoué à la cause de la nationalité armorizaine, ce peuple conservera ses affections pour la patrie commune. Sa longue existence historique sera remplie par la lutte de deax principes qui le pousseront en sens contraire: tref, le duché aura pour capitale une cité dont le tête sera bretonne et le cœur francis.

L'introduction du christianisme fortifia d'ailleurs ces sympathies chez les Rhedons. Presque toutes les tribus de la péninsule furent converties à la foi par des prêtres ou par des cénobites de la Bretagne insulaire ; saint Tngdual, saint Samson, saint Méen, saint Gutual, saint Gurthiern, saint Armel, saint Pol-de-Léon, saint Loevan, saint Mandé, saint Alan, saint Suliau, saint Uldit, et beaucoup d'autres encore, se partagèrent cette tâche. Ils exercèrent une influence d'autant plus grande et plus prompte sur les peuples indigènes, qu'ils s'adressaient à eux dans leur langue natale. Tout au contraire, ce fut le métropolitain de Tours, saint Gatien, qui fit porter la parole du Christ aux habitants des bords de la Vilaine et de la Loire. Les évêchés de Rennes et de Nantes sont les seuls de la Bretagne dont l'établissement soit antérieur au 11º siècle, et dont l'origine soit française. Aussi verrons-nous leurs pasteurs assister pendant longtemps aux conciles convoqués par les rois franks, et se séparer à regret de l'église de Tours. Les légendaires regardent saint Modérand comme le foudateur du siège épiscopal de Rennes; mais Febediolus est le premier évêque dont un monument historique nous fasse connaître le nom (\$39). Il eut pour successeurs Athemius, saint Amand et saint Mélaine. Ce dernier, issu d'une famille noble du diocèse de Vannes, fonda la célèbre abbaye de Saint-Mélaine, où ses restes furent inhumés (485-531). En moins d'un siècle, le christianisme avait détruit les sanctuaires des faux dieux ou les avait convertis à son usage: une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Cité s'était élevée à côté des ruines du temple de Minerve, et l'on avait consacré à la sainte Trinité le temple du dieu Pan. Telle est du moins la tradition que nous a transmise le père Albert-le-Grand dans son catalogue des évêques de Rennes.

Les Rennais, depuis la conquête de leur pays par les Romains, avaient joui d'une pair profonde. En 383, c erpos la troublé par l'expédition de Maxime dans les Gaules: le gouverneur de la Rectagneinssulaire, pénétrant avec se flotte dans la rivière de Bance, fût débarquer ses soldats sur le territoire d'Achte. L'armée de l'empereur Gratien, qui attendait les Bretons entre la Vilaine et la mer, fut complétement défaite par Maxime La nouvellé de ce d'esstre répandit la tergreur dans toutes les vilès de la Bretagne crientale : les habitants de Rennes , rapporte Geoffroi de Montmouth, abandonnéreal leur cité et s'enfuirent à l'approche des Bretons.

Il ne parall pas cependant que les Renais aient beaucoup souffert du passage de Farmée de Masine. Mais la rivolte de l'Armorique contre les magistrats romains plaça ce peuple dans des conditions tout à fait nouvelles: son territoire, transformé en pays de frontière, fut dès lors exposé aux incursions des armées bretonnes ou étrangères. Versi lecommencement duv's sieche, la cife renaise est sousquisé à Gradlon; par allusion à la colonie lète, ce chef prend le titre de rai des Béretons, par la quée de Dies, et en partie de Français. (Grallouss gratis là lei Res Richounn, noc non ex parte Frincorum, Is-don l'abbé Gallet, en réussissa li teunes à ses états, le roi Gradion en fil ta capitale de la Corrouallet, titre qu'ele conserna, paiute-t-il, pendant sept cents ans. Le savant critique s'appuie sur le térmoignage de Giaber Madulphe, écrimin du xr siècle, qui qualifie Reunes de métropole de la Cornoualle. Mais son opinion ne nous paralt point souteapale; il y avait un niron fut gradie incompatiblet entre le pais de la corrou de la corrou gradie incompatible entre la conservation de la corrou possible. Le système de l'abbé Gallet aurait d'ailleurs pour résultat de soumettre le territoire de Rennes à tous les souscesseurs de Gradion comme partie indégraie de la Cornoualité. Or l'histoire nous apprend que cette province a presque toujours eu ses souvernins sartectuliers.

Tandis que Chlodwig faisait assassiner les petits rois ses parents on ses alliés pour réunir leurs états au royaume des Franks, la politique de ce prince, qui embrassait toutes les parties de la Gaule, suscitait de redoutables ennemis aux Bretons. Trop occupé pour entreprendre lui-même la conquête de l'Armorique, il la fit envahir par les Frisons : ces barbares entrèrent dans la péninsule et s'établirent sur sa frontière orientale (509). Chlodwig intervint alors et recueillit tous les avantages de l'expédition. Par ses lieutenants il prit possession des pays conquis et fit battre monnaie à Rennes. Mais quatre ans après, Hoël-le-Grand chassa les Frisons de la Bretagne (513). A sa mort, ce roi laissa cinq fils, qui se partagèrent ses états: l'alné, Hoël, hérita du pays de Rennes; Nantes échut à Comnor; Guérech eut le comté de Vannes : Macliauc et Budic régnèrent sur une partie de l'Armorique occidentale. Parmi les fils de Hoël-le-Grand, il s'en trouva un qui se rendit fameux par son ambition, son génie et ses crimes. Nous voulons parler de Canao ou de Comnor, le Chlodwig de la Bretagne : ambitionnant les provinces possédées par ses frères, il fit d'abord assassiner Budic et Guérech ; Hoël périt de sa main dans une partie de chasse; enfin Macliauc p'échappa à la mort que par l'abandon de sa part d'héritage.

Les crimes de Comnor le perdirent et préparèrent l'asservissement des Bretons en attirant lesarmées franques dans l'Armorique. Déià le roi mérovingien Childebert avait accueilli à sa cour Judhaël, le fils de Hoël II, afin de se ménager un prétexte pour s'immiscer dans les affaires de ce pays ; son successeur Chlother, comme lui protecteur officieux de ce jeune duc ou comte de Rennes, n'attendait qu'une occasion pour envahir la Bretagne. Ce fut Comnor lui-même qui la lui fournit; Chramn, le fils rebelle de Chlother, trouva un asile dans le camp du chef des Bretons. Le roi des Franks marcha aussitôt contre le nouvel allié de son fils; les deux armées se rencontrèrent sur le territoire d'Aleth, à douze ou quatorze lieues de Rennes, Comnor aurait probablement remporté la victoire, s'il cût suivi les inspirations de son courage au lieu de se rendre aux conseils de Chramn. La bataille interrompue par la nuit recommença le lendemain : elle se termina par la défaite et la mort du roi des Bretons. Chramn n'eut pas le temps de gagner les vaisseaux qu'il avait préparés pour recevoir sa famille. Il fut atteint, pris et garrotté par les soldats de son père. Chlother le condamna à périr d'une mort affreuse : on l'enferma avec sa femme et sa fille dans la cabane d'un pauvre homme ; là, étendu sur un banc, il fut étranglé avec un mouchoir; ensuite on mit le feu à la cabane, que les flammes consumèrent avec toute cette famille.

Tandis que Chlother, à la tête de son principal corps d'arriée se dirigeait vers. Alcht, d'autres troupes franques remetatient Remes au pouvoir de Judhoël. Quoiques les historiens ne disent pas comment ce prince, qui prit le nom d'Anin 1º, reconnut les services de Chlother, keur siènec n'est pas difficile à interpréter : sans aucun doute, le roi ou duc de Rennes s'engagea à lui payer le tribut. Nantes et Vannes devinrent, comme Reunes, tributaires des rois franks. Cependant le comte Guircen, list de Maciance, tenta de se soustraire à leur sureraineté. Après avoir soilleité de Chilpérie le gouvernement de Vannes, il refuis d'acquitter le tribut. Il défit trois lois les Franks sur les bords de la Visine \*; il traita la Bretagne orientale en pays ennemi. Rennes souffrit beaucoup de cer avrages, qui se renouvelaient chaque année au retour de l'été, Quand les blés étaient mirs, les Bretons de Guirech venaient en faire la moisson avec leurs ejéces, et s'en retournaient chargée des dépoulties de la terre (586-692).

Le roi d'Austrasie, Gonttramn, comme tuteur de Chlother, ills de Chlipferic, ouluit soumettre les principles s'ulse de l'Amoriqué à l'autorité de son pupile. Il investi le due Bepoelon du gouvernement de Rennes et de Nantes; ce seigneur auit commandé en Bretagne les troupes de Chlipferic; il était un des généraux franks qui avaieut fait la guerre au comie de Vannes. Lorsqu'il se présenta pour premire possession de son gouvernement, les Rennais refusérent de lui ouvir iurs portes. Beppoine les réduisit à l'oblésance et donna le commandement de la ville à son flis; mais à peine se fut-il ébliqué, que les habitants se révoltèrent contre leur nouveau gouverneur et le massorèrent aux les principaus l'Ernais, 386),

Un fait curieux se passa vers le même temps à Rennes : il prouve que la vigne diat alors cultives ur les bords de la Vilaine. On vil Domnoole, la fille de l'évêque Victorius, cevaluir un champ de vignes avec un le troupe armée pour y fair ses ven-danges. Le référendaire Bobelen, qui lui disputait la possession de ce champ, comme représentant de la reine Frédégonte, se mit à la têté de ses gents pour reprosuser Domnole. Une lutte saughaite s'enjagen, dans laquelle la fille de l'évêque Victorius perdit la vie. Du reste, e re en lut pas sculement par ce futile déchat que la fameuse Frédégonde se fit connaître en Brétagne : pour contrarier les projets du fameuse Frédégonde se fit connaître en Brétagne : pour contrarier les projets de se sours à durévent et contribue dant succès de ses armes ; selon toutes les apparences, elle n'avait pas été non plus étrangère à la révolte des fennais et au meurte du fils de Bepolen.

Hoël III régne sur les villes de Rennes, de Nantes et de Vannes (505-642); Jusqu'en 691, ces villes importantes furent soumies à des princes bretons; mais les Frants s'emparèrent alors de toute la Haute-Bretagne. Un gouverneur de cette nation, le comte Agatheus, fut établi à Rennes, II y donna l'exemple d'un scandale, qui eut par la suite beaucoup d'imitateurs. II s'empara des revenus de l'égisse de Rennes et des honneurs de l'épiscopat. Agatheus fut, comme son successeur Amelon, un de ces solidats mitrés aurquels on donna le titre d'éreyte-«d'épée.

Sous les rois Carlovingiens, Rennes n'est plus qu'une ville étrangère au reste de

Scion les historiens Le Baud et d'Argentré, ce fut entre Rennes et Vitré, dans le lieu où fut établi par la suite le prieuré d'Alion, que le comte de Yannes défit les Franks pour la troisième fois, en 504.

la péninsule. Esposée aux incursions des habitants de la Cornouaille, elle s'accouume à les regarder comme des ennemis; de leur côté les Bretons l'eureloppent dans la haine qu'ils portent aux Gallo-Franks. Très-probablement les Rennais virent avec indifférence les derniers combats de la nationalité armoricaine, et peut-être applaudirent-ils à la computé de la movince par les lieutenaits de Chartenagne (691-811).

Rennes fut le rendæ-vous général des troupes de Louis-le-Phônmaire, lorsque la révolte des Bretons amena ce prince dans l'Armorique, en 833, « à la divisant son armée en trois corps,» a dit Eginhard, « il en confia deux à ses fils, Pippin et et le leu. O quoique les Bretons cussent pour chef Théroïque comte de Léon, le cincient le bretons en les purent résister dans la Bretonsiderables; toute la peintesule fut encore une fois soumise à l'autorité des rois Frants. L'historien Delsporte, d'après un acient manuscrit, présente l'expédition de Louis-le-Phônomaire sous un tout autre aspect. « La ville de Reunes,» raconté-t-il, a ferma ses portes à l'empereur, lorsqu'il arriva aves son armée: il flut obligé d'en faire le siège, la prit, la démantela, et la défraisité en grande partie par les flammes. » Mais cette version est tout à fait improbable, et ne peut d'ailleurs rémoprets ar le témoignage est tout à fait improbable, et ne peut d'ailleurs des Remoprets sur le étmoignage de de Carpin de la démantal, s'et les ceussent été les dispositions des Rennais, Guiomarc'h n'eat peus stitendu les Praniss au fond de la Cornouaille.

Quoi qu'il en soit, un homme qui s'était distingué dans cette guerre par son zèle pour les intérêts de la France, Nominoé, ne tarda pas à donner à la Bretagne le signal d'une nouvelle révolte. A la faveur des guerres civiles qui déchiraient l'empire, il enleva à Charles-le-Chauve jusqu'à la ville de Rennes. En 843, le faible successeur de Louis-le-Débonnaire fit une pre nière tentative pour reprendre cette place; surveillé par Nominoé; qui s'était approché des bords de la Vilaine, il se contenta de rayager le pays. Deux ans aprés, Charles-le-Chauve, à la tête d'une armée dans laquelle il y avait un corps considérable de Saxons, franchit la frontière, traversa le pays de Rennes, et rencontra enfin Nominoé dans une plaine marécageuse, située entre les rivières de la Vilaine et de l'Oust, Dans un pays entièrement découvert, l'armée bretonne, composée principalement de cavalerie légére, devait l'emporter par la rapidité des manœuvres sur une infanterie pesamment armée. La bataille de Ballon, commencée le 22 novembre 815, se termina le lendemain par la déroute des troupes franco-saxonnes, et par le pillage de leur camp. En 851. Charles-le-Chauve reprit Rennes; mais, n'osant pas y attendre le roi des Bretons, il abandonna presque aussitôt cette ville.

Nominos fut un grand politique, mais l'habileté dégénéra trop souvent che lui perdici. Toul les moyers lui furent bons pourra qu'is aboutissent au succès; il subordonna toujours les intérêts publies aux calculs de son ambition. Son alliance avec le comte Lambert, qui avait livre Nantes aux Normands, est une Bétrissure pour sa mémoire. Cet homme, si fort pour repousser les Frants, ses ennemis personnels, fut sans energie pour défendre son pays contre les pirates du nord. Les Normands avaient remonté pour la première fois la Loire en 885; deux ans après, ils firent une déscente sur les côtes de la Bretague et défirent trois dès cités le rui des Bretons: Nominoé fut obligé d'acheter leur retraite par une forte somme d'argent. Du reste, on ne peut s'empédere der reconnaîter une pensée profoné dans la

mesure par laquelle ce chef reconstitua le derge breton. En érigeant l'évéché de bol en siège métropolitani, il flonda une église nationale, indépendante de la France. La création de deux nouveaux évéchés, et la déposition des évêques de bol, de Léon, de Kemper et de Vannes, qui étaient contraires à ses desseins, furuent des coups de maltre. Nous ignorous quelle part le chef spirituel du diocèse de Rennes prit à cette révolution; il trouva sans doute dans son origine française un pretette pour rester liéde à l'ancienne métropole. D'alleurs le titre de premier éréque de Bretagne, qui était attaché au siège épiscopal de cette ville, ne pouvait guére se concilier avec les supérmâte du nouvel archéveque de Dol. Dans ce même siècle, le clergé et le peuple de Rennes ayant fait tohs d'Électram, ce prolat fut ordonné par Hérard, archeveque de Tours (866).

Un petre du diocèse de Vannes, Farchidiscre Convoion, contribus puissamment au sucrès de cette reconstitution cercésiatique. Il auxil fondé l'abbaye de Redon, au confinent des rivières de la Vilaine et de l'Oust, dans un lieu presque désert. Ratibli, seigence du pays, lui avait donnéle steres su lesquelles il avait d'atabli cette maison régigeuse. Nominoir en s'était pas borné à confirmer la donation, il y avait quoit d'autres propriétés (820 et 833). Plus tard, il a reut pas sujet de s'être montré généreux emers la nouvelle abbaye : ce fut s'int Couvoion qui, en les accusant de trafiquer des ordres sucrès, lui fournit un précette pour faire déposer les révelues du parti français, Nominoé envoya l'abbé de Redon à la cour de Rome daus l'espoir d'obterin du pape la condamantion des prédèts simoniques; mais Léon IV se garda bien de lui donner cette satisfaction; il remoya fablé avec un réponse évaixe. Seulement, comme un Hémoigrage de sa considération pour le prince breton, il donna à Convoion le corps de saint Marcelin. Les prérieux restes fravet transportés alons régies du monastére de Redon.

Nominoé avait senti combien il importait de fortifier Rennes pour la mettre à l'abri d'un coup de main et pour défendre la frontière orientale, toujours exposée à l'invasion étrangère. Il agrandit l'enceinte de la ville et en fit reconstruire les murs. En savant antiquaire, le président de Robien, rapporte ces travaux à l'année 829; ils auraient donc été exécutés à une époque on Nominoé n'était pas encore roi. La nouvelle enceinte était bornée au midi par la rivière de la Vilaine, au couchant par un pré, auquel on donna depuis le nom de Raoul, au nord par le vaste emplacement appelé la Lisse. La forêt de Rennes, qui enveloppait alors le Champ Jacquet, bordait au levant l'enceinte de la ville. De là, ce mur gagnait la rivière, en suivait le cours jusqu'à la porte Avière, porta Aquaria, et allait se relier à la tour du Furgon. On entrait dans la cité, au nord, par la porte Mordelaise et la porte Châtelière ; à l'est, par la porte Jacquet et la porte Baudrière. Quelques tours défendaient les remparts. Enfin, entre la porte Mordelaise et la porte Châtelière s'élevait un ancien château : il était flanqué de six grosses tours, et on y avait ajouté un donjon, où résidèrent pendant longtemps les souverains de la Bretagne. Les églises paroissiales de Saint-Étienne, de Saint-Germain et de Toussaint, fondées dans le ve siècle, étaient situées hors de l'enceinte murée : on aurait craint alors d'exposer une ville fermée à quelque surprise, en y renfermant les lieux fréquentés par les fidèles. La chapelle dédiée à Notre-Dame était le seul sanctuaire qui existat dans l'intérieur de la place. Quant à l'abbaye de Saint-Mélaine, elle se trouvait tonjours au dellé de l'enceinte, sur le point culminant de la coillen rennaise. Les nombreax miractes opérès par son suiti fondateur avaient donné une grande cétébrité à ce monastère. On y avait construit une église, dont Grégoire de Tours parle avec admiration; mais elle avait été détritle presque aussitôt par les flammes. L'abave cétait déserte, lorsque la piété de Salomon II en réclea les murs : après l'avoir rebâtie et richement dotée, ce prince y attira un grand nombre de prêtres et de moiness (19-828).

Nominoé avait réuni toute la Bretagne sous l'autorité d'un seul chef. Après sa mort, plusieurs concurrents se disputèrent son héritage (851). Son fils Erispoé, qui prit comme lui le titre de roi des Bretons, trouva un rival dangereux dans sa famille. Salomon, fils de Rivallon, le frère alné de Nominoé, prétendit que la couronne lui appartenait par droit de naissance. Il soumit ses prétentions à l'arbitrage de Charles-le-Chauve; celui-ci accueillit avec empressement les réclamations du prince breton, et lui adjugea le tiers de la province. Erispoé avant refusé d'acquiescer à ce jugement, les deux partis prirent les armes ; en plusieurs rencontres, Charles-le-Chauve battit le roi des Bretons et le força à lui demander la paix. Erispoé fut contraint de céder le comté de Rennes à son cousin, mais il stipula que ce prince n'y exercerait pas les droits régaliens. Salomon III reconnut la suzeraineté du roi de France. Du reste l'alliance du comte de Rennes avec son suzerain ne fut pas de longue durée. Le roi des Bretons n'avait point d'héritier mâle; il voulut donner sa fille en mariage à Louis, fils de Charles-le-Chauve. Cette union, dans un temps plus ou moins rapproché, eût placé les couronnes de France et de Bretagne sur la tête d'un prince de la race de Charlemagne. Salomon, alarmé pour ses intérêts, souleva les Bretons contre Erispoé, fondit sur lui à l'improviste, le poursuivit dans une église où il s'était réfugié, et le tua sur les marches de l'autel.

Charles-le-Chauve ne put tirer vengeance du meurtre de son allié le roi de Bretagne. Il fut obligé de laisser le crime de Salomon III impuni et de rechercher même son alliance : pour s'attacher plus étroitement le prince breton, il lui céda le comté de Coutances, une partie du territoire d'Avranches et le Cotentin. De là sans doute le titre de roi des Bretons et d'une grande partie de lu Gaule, que prit Salomon. Les forces réunies des deux princes ne purent arrêter les incursions des Normands de la Loire; maltres d'Angers, les pirates ravageaient à la fois les frontières de la Bretagne et de la France : Salomou fit conduire à leur camp cinq cents vaches, qu'ils lui avaient demandées pour prix de la paix. Ce prince, qui était monté sur le trône par un assassinat, en fut précipité par un crime, après sept ans de règne. Il avait résolu, peutêtre pour expier le meurtre dont il s'était rendu coupable, de rétablir les évêques déposés par Nominoé et de replacer l'église de Bretagne sous l'autorité du métropolitain de Tours. Il n'en fallut pas davantage pour le perdre dans l'esprit de ses sujets. Deux princes de sa famille se mirent à la tête des mécontents : l'un, Pasquiten, était son propre gendre : l'autre, Gurvant, avait épousé la fille d'Érispoé, Comme son prédécesseur. Salomon, abandonné de tous, se réfugia dans une église : il y fut bientôt assiégé et forcé de se livrer avec son fils à ses ennemis; on lui creva les yeux et on massacra le jeune prince. Salomon 111 expira trois jours après dans les plus cruelles souffrances (874).

Les chefs de la conspiration se partagèrent le duché. Le gendre d'Érispoé eut le nord de la Bretagne, Rennes et Coutances; celui de Salomon, la partie méridionale de la péninsule, avec les comtés de Vannes et de Nantes. Le désir de la vengeauce avait rapproché Gurvant de Pasquiten, l'ambition les divisa. Des qualités éminentes et une chevaleresque bravoure faisaient du premier de ces seigneurs, le prince le plus redouté de l'Armorique. Le comte de Vannes, qui régnait sur un peuple franchement breton et pen disposé à sympathiser avec les Rennais, avait les affections de la race indigène; sa popularité lui fit concevoir l'espérance de réunir tout le pays sous sa domination. Il appela les Normands à son aide, et envahit le territoire de Rennes avec une armée de trente mille hommes. Bientôt il arriva sous les murs de la capitale du duché et y mit le siège. Les troupes de Gurvant, saisies d'une terreur panique, l'avaient abandonné à l'approche des assiègeants ; cependant il lui restait encore mille hommes d'un courage éprouvé. Avec cette troupe dévouée. il entreprend de délivrer la place par une action décisive. C'est sur des terrains situés au nord et à l'ouest de la ville, et couverts anjourd'hui par ses faubourgs. que la bataille s'engage, Gurvant, par des prodiges de valeur, enfonce ou disperse les escadrons ennemis; « sous son épée, » dit une ancienne chronique, « Pasquiten voit tomber ses gens comme l'herbe des prés tombe sous la main du faucheur, » Après une résistance obstinée, le comte de Vannes est réduit à chercher son saint dans la fuite. Tandis qu'il se retire avec un petit nombre de soldats, les Normands se réfugient sur les hauteurs de Saint-Mélaine, et s'y retranchent derrière les murs de l'église abbatiale. Ils y restent jusqu'à la nuit, qui leur permet d'effectuer leur retraite sur Redon, où ils avaient laissé leurs vaisseaux (874.) Trois ans après, une nouvelle tentative de Pasquiten ne fut pas plus heureuse, quoiqu'il est profité d'une maladie de Gurvant pour recommencer la guerre, Il s'était avancé d'abord sans obstacle, et la dévastation avait marqué partout son passage. Le comte de Rennes, porté dans une litière à la tête des siens, alla à la rencontre des Vannetais, et cette fois encore les tailla en pièces. Il expira avant la fin d'une jonrnée si glorieuse pour lui. Le comte de Vannes ne lui survécut pas longtemps : il périt, dit-on, assassiné par les Normands qu'il avait attachés à son service (877). Gurvant laissa la couronne comtale à son fils Judicaël, et Pasquiten eut aussi

Gurvant Inissa la couronne comtate à son lits Judicaci, et Pasquiten eut aussi son fils Alin pour successeur. Ces deux princes trouvèrent de redoutables concurrents dans les comtes de Léon et de Geöllo, et probablement dans les comtes de Cornonaille et de Poher, issas tous les quatre, comme eux, des anciens rois bretons. Mais nne nouvelle invasion des printes du nord fit taire ces ambitions rivales. Déjà en partic subjuquée per les Kormands de la Loire, la Rerdagne voyait encore envahir ses côtes par des cassinas de barbares de la même nation; les nombreuxes rivières qui découbent dans la mer sur tous les points du littoral, en readiant l'accès plus facille et provoquainen l'invasion. Judicacii, impatient de se distinguer par quelque action d'éclat, ne veut pas attendre la jonction de ses troupes aspaté qu'il paie de sa vie. Le comite de Vannes marche à son tour contre les pirates, les atteint à Quintalmehre, et extermine leur armée composée de près de quinze mille hommes (880). La Bretagne, délivrée par son bras, lui défère le surpome de Grand et le titire de due. Alsin III maintent Bérenzer, le fiss de Judicaël dans la possession de Rennes et fixe sà résidence à Nantes En 891, il remporte deux autres victoires sur les pirates du nord.

Au commencement du xir sér-le, un autre Jain, né du mariage d'une fille du toisième prince de en om avec Mathueodi, comt de Prober, ne s'illustra pas moins que son grand-père dans la lute déscapéré des Bretons contre les Normands. Ces harbres tenaient la Bretagne tout entirére écrasie sous leurs pieds sangiants; ceux de ses habitants, de ses princes, de sen nobles, de ses prêtres, qui n'étaient point capitis avaient cirerté un refuge sur la terre dérangère. De ce nombre étaient Mathueodi et son Bis Jain, si flament depuis sous is extromo de Barbe-Totte. Le jeune comte obtient des secours du roi d'Angleterre, Adelsian, à la cour duquel à de étieré, déraque sur la côté de Do, flond sur les Normands, les disperse ou les tue (936). En deux ans il arcomplit, par une suite de glorieux sucrès, la définance des non pass, et, comme son sieut, il mérit le titre de du ce des Bretons.

Avant son exil, et au temps où il était encore simple comte de Vannes, Alain IV avait uni ses efforts à ceux de Bérenger pour soustraire la Bretagne à la suzeraineté des Normands de la Seine. Les deux comtes avaient d'abord défait et tué à Trans, dans le diocèse de Rennes, uu capitaine de Gnillaume Longue-Épée; le due leur fit expier cruellement ce succès. Il les attaqua avec une telle viguenr qu'il les réduisit à lui demander grâce. Guillaume recut l'hommage de Bérenger et lui laissa le comté de Rennes; mais il s'empara des états d'Alain. Il ne les lui rendit que six ans après, et à la condition qu'il le reconnaltrait comme son suzerain et lui ferait l'abandon de tous ses droits sur le Cotentin et sur le pays d'Ayranches (936). Le comte de Vannes effaça le souvenir de ces conditions humiliantes par ses brillants faits d'armes. Il eut d'ailleurs la satisfaction de voir ses pertes territoriales compensées, deux ans plus tard, par la réunion des districts de Mauges, de Tiffauges et de Clisson an comté nantais (938). En 942, Alain et Bérenger se reudirent à Rouen auprès de Louis d'Outre-Mer, alors engagé dans une guerre contre ses grands vassaux et le roi de Germanie : ils se dévouèrent au service du roi de France qui dût principalement à leur appui la défaite de ses ennemis.

Conan I", dit le Tort, succèda à son père Bérenger (953). Il profita de la minorité de Drogon, le fils et l'héritier d'Alain IV, pour se faire céder par son tuteur. Foulques d'Anjou, une partie des états du jeune comte. Drogon étant mort étouffé dans un bain, soit par la négligence de sa nourrice, soit par l'ordre du comte d'Anjon, sa succession fut recueillie par Hoël, l'un des deux fils naturels d'Alain Barbe-Torte. Le nouveau comte de Vannes demanda la restitution des terres dont le jeune Drogon avait été si injustement dépouillé; n'ayant pu l'obtenir. il porta le fer et la flamme jusque sous les murs de la ville de Rennes (952). La fortune de la guerre ne favorisa point les armes de Conan. Irrité de ne pouvoir vaincre son concurrent dont il redoutait d'ailleurs la supériorité, il résolut de s'en défaire par un crime. Un gentilhomme de sa suite, nommé Galuron, passa en transfuge à la cour d'Hoël IV, et réussit à s'emparer de sa confiance. Dès lors il affecta un grand dévouement pour la personne du comte et le suivit partout. Une chasse au cerf dans une forêt du pays de Nantes permit ensin à l'émissaire de Conan d'accomplir le meurtre qu'il méditait depuis longtemps. Hoël s'était arrêté sous les arbres pour s'y faire lire les vêpres par son chapelain, tandis que ses gens

Democration by

allaient préparer les logements destinés à recevoir son nombreux cortége. Galuron usais était rest en arrière, sons le prévetu de rajuster la stelle de son cheval. Voyant le comte presque seul, il se dirige vers lui à bride abattue et lui passe sa lance au travers du corps (970). Ce crime abominable ne profite gabre à Conan. Le second Ills naturel d'Alain Barbe-Torte, Gufrech, évêque de Nantes, quitte la mitre pour l'épèc et veuege la mort de son frère. Il obtint l'appui de Geoffroi Grisonnelle, comté d'Anjou, dont le comte de Rennes s'était fait un ennemi irré-concisiable en cherchant à lui enlever Angers par une surprés abaliement combinée. La mort de Gufrech, arrivée en 900, ne mit pas fin à la guerre; son successeur, Judicael, bâtard du comte Hoël IV, trouva un protecteur dans Foulques Korra, comte d'Anjou et fils de Geoffroi Grisonnelle. Les deau batilisés de Conquéroux, ainsi appelées de la lande de ce nom où elles furent livrées, se termiert l'une et future par la déclied du comte de Rennes; dans la première, il fut blessé à la main, dans la seconde il pertit la vie (981 et 992). Au moment où Conan-le-Tort fut thé, il était maître de s'illes de Kantes et de Vannes et

Le comte Geoffroy, fils de Conan, continua la guerre avec viguent et prit le titre de duc de Bretagne. Il forca Judicaël à lui faire hommage du comté de Nantes et à renoncer à l'alliance de Foulques-Nerra, dont il s'était d'abord reconnu le vassal (992). Le succès des armes de Geoffroi et la pacification du duehé semblaient lni promettre une vie longue et tranquille. Mais une terrible fatalité pesait sur les princes de la race de Nominoé et de Rivallon. Nous avons vu la fin tragique d'Érispoé, de Salomon III et de Pasquiten ; le jeune Drogon et Hoël IV n'eurent pas un sort moins funeste; un moine de Redon donns la mort au comte Guérech, à ce qu'on assure, en le saignant aver une lancette empoisonnée; enfin, Conan I\*r perdit la vie sur le champ de bataille de Conquéreux. Geoffrol et Judicaël pe purent échapper à cette triste destinée de leur famille. Le jeune comte fut assassiné sur la route de Nantes à Rennes, en se rendant à la cour ducale ( 1005 ). Quant à Geoffroi, il fut tué de la manière le plus bizarre, en 1008, à son retour d'un pèlerinage à Rome. Le duc chevauchait à travers la campagne, un oiseau de proie sur le polng; e'était alors, comme on le sait, une haute marque de distinction. L'oiseau de proje s'étant jeté, un jour, sur une poule et l'avant étranglée à la vue d'une pauvre villageoise à laquelle elle appartenait, celle-ci, dans un accès de fureur, lanca une pierre à la tête du prince et le blessa mortellement. Geoffrol avalt épousé la princesse Havoise, sœur de Richard II, duc de Normandie, et il en avait en deux fils, Alain, son successeur, et Eudon : le premier de ces princes mourut empoisonné en 1040 et fut enterré dans l'abbave de Fécamp.

Deux circonstances feront virre le nom du de Alain V dans Distoire. Il fut le tuteur de ce june Guillaume de Normandie que ses exploits on fils aumonmer de Conquérant, et éest de son règne que date l'origine de la paissante famille des maison ducale; avec lui commencèrent les divisions et les guerres civiles qui pendant einq cents aus devaient agiter la Bretagene. Les comtes de Peuthièrer, magire leur immense fortune, supportérent toiques impatiement Fletat d'infériorité dans lequel ils set trouvaient placés à l'égard de leurs alués. Au lieu de cher- à s'assurer leura affection et à partager neue attaotife sourcettine, ils s'en

firent constamment des ennemis et voulurent s'emparer du trône à leur exclusion. Quoiqu'ils se fussent engagés à reconnaître le duc de Bretagne comme leur suzerain, ils s'arrogèrent une autorité indépendante dans leurs domaines, leurs villes et leurs châteaux; nons verrons la comtesse Marguerite, la méchante Margot, comme l'appellent les historiens bretons, poursuivre ces projets d'envahissement et d'usurpation des Penthièvre, avec une terrible énergie et une grandenr sanvage. Elle sera l'esprit le plus malfaisant, le génie le plus hardi et le dernier homme de sa race. Ses successeurs, depuis Olivier de Blois jusqu'au duc de Vendôme, ne présenteront plus que le triste spectacle d'une ambition sans règle et sans capacité : dans l'exil. ils s'abaisseront jusqu'à l'intrigue, renonceront à leurs droits souverains pour l'aumône d'une pension, et chercheront, par de honteuses mésalliances, à relever la fortune déchue de leur famille. Le représentant de la plus illustre maison de Bretagne deviendra le complaisant mari d'Anne de Pisseleu, la maîtresse de François l", et l'héritière des Penthièvre épousera un fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Mais c'est principalement dans les notices sur Nantes, Saint-Brieuc et Guingamp, que nous aurons l'occasion d'assister aux scènes les plus saisissantes de ce grand drame de cinq siècles.

Nous ne nons occuperons ici des entreprises du comte Eudon et de ses descendants que dans leurs rapports avec l'histoire de Rennes. Alain V fit avec succès la gnerre au comte d'Anjou (1224). Il fut moins heurenx lorsque les armes à la main il contesta le droit de suzeraineté de Robert-le-Diable sur la Bretagne; après avoir essuyé des pertes considérables, il fut obligé de faire sa soumission au duc de Normandie et de lui rendre hommage (1230). Le différend du duc de Bretagne avec son parent Alain Cagnard, comte de Cornouaille, eut si peu d'importance que nous nous abstiendrions de le rappeler, si, pendant une expédition, les Rennais, emportés par l'ardeur du pillage, ne s'étaient jetés dans une embnscade, où ils périrent en assez grand nombre. Cette rencontre eut lieu en 1031, dans la forêt de Nevet. La guerre la plus sérieuse dans laquelle Alain se trouva engagé, fut celle qu'il soutint contre son jeune frère Eudon. Dans le partage de la succession de leur père, l'un avait eu les diocèses de Rennes et de Vannes; l'autre les évêchés de Saint-Malo, de Saint-Brieuc et de Tréguier. Quoique sa part fût très-belle, Eudon ne pardonnait pas à son ainé de s'être réservé la propriété de quelques-unes des principales villes de son apanage et la sonveraineté sur toutes les autres. Il prit les armes contre le duc, et pour la première fois on vit les barons de la Bretagne intervenir dans une guerre intérieure. Le vicomte de Dinan embrassa le parti d'Eudon ; les seigneurs de Vitré, de Fougères et le vicomte de Léon servirent sous les drapeaux d'Alain ; l'archevêque de Dol et les évêques de Rennes et de Nantes parurent aussi à la suite de l'armée ducale. La principale action, qui eut lieu sur les bords de la Rance, pendant le siège du château de Lehon, se termina à l'avantage d'Alain (1034). Grâce aux efforts du duc de Normandie et de l'évêque de Vannes, ce combat fut bientôt suivi d'un accommodement entre les deux princes,

Mais le comte Eudon n'était pas Inonune à renoncer à ses projets ambitienx; en traitont avec Alain, il n'avait fait qu'en ajourner l'exécution à des temps plus favorables. On le vit bien à la mort de son frère; il se saisit aussitôt de la personne et de la tutelle de l'héritier de la couronne ducale pour régner sous son nom (1040). Alain avait laissé deux enfants légitimes, Conan, son successeur, et la princesse Havoise. Autérieurement à leur naissance, il avait eu un fils naturel nommé Geoffroi ; Eudon, pour gagner celui-ci, lui donna le comté de Rennes. Pendant longtemps l'autorité du tuteur de Conan II ne fut point contestée : sous les titres de duc ou de comte de Bretagne, qu'il prit alternativement, il exerça sans partage le pouvoir souverain. Il fit la guerre au jeune Guillaume-le-Bâtard, avec l'arrière-pensée de se prévaloir de l'illégitimité de sa naissance pour lui enlever son duché. La maison de Bretagne, par le mariage du duc Geoffroi avec Havoise, fille de Richard-sans-Peur, croyait avoir des droits à la Normandie. Le comte Eudon échoua dans cette teutative et fut battu par les Normands. Cependant on commençait à concevoir des inquiétudes sur l'isolement dans lequel le tuteur du jeune duc de Bretagne tenait son pupille ; le lils d'Alain était élevé dans une retraite si profonde, que jamais il n'en sortait pour se montrer à ses sujets. Ou soupçonna Eudon de nourrir quelque pensée sinistre contre la vie de son neveu. Le comte de Rennes, Geoffroi, comme chef des mécontents, prit si bien ses mesures, que le duc, alors agé de huit ans, fut délivré de l'espèce de captivité dans laquelle son oncle le tenait (1947). Eudon, instruit trop tard du desseiu des conjurés pour pouvoir le déjouer, ne témoigna aucun mécontentement de leur injurieuse méfiance. Cette habile politique lui permit de conserver encore la tutelle du prince et le gonvernement de l'état pendant huit ans. En 1048, Conan II, au milieu des plus vives démonstrations de joie, fit son entrée à Rennes et y fut proclamé souveralu de la Bretagne, avec les cérémonies d'usage. Deux autres princes de la famille ducale, Budic, fils naturel de Judicaël, et Alaiu Cagnart, régnaient alors, celui-là sur le comté de Nantes, celul-ci sur le comté de Cornouaille, Alain Cagnart avait épousé Judith, fille naturelle de Judicaël et sonr de Budic, et il en avait eu nn fils qui, sous le nom d'Hoël V, réunira bientot tout le duché sous sa domination.

Le comté Eudon regrettait amérement le perte du pouvoir souverain, dont un exercite de seize ma lui avait fait une habitude : le entreprit de le ressisir par la force des armes, et tenta d'abord de réduire la ville de Rennes. Pour obtenir l'appoil de Robert de Ville, il s'eugges à lui donner, six mois après la reddition de cette capitale, la garde de sou chiteau et la seigneurie de Châtenugirou . La fortune de la guerre se déclara contre Eudou : tandis qu'il méditait des conquetes, il fut battu et fait prisonnier par son neveu. Sa captivité ne mit pas fin à la guerre. Son fils blatard, Geoffroi, la continua encore pendant cinq ans. Il eut pour aliel Holl, avait avait hérité du comté de Nantes (1051), et qui y ajouta le comté de Cornouaille en 1058. La paix fut enfin rétablié en 1062. Ble devait être suivie, que clques années sprès, de la mort de Conan. Le duc, d'un génie estif, ambitieux, hardi, avait le goût des armes, qu'il savait conclièr, du reste, avec l'amour de la justice. Il enovga un cartel à Guillaume-le-latard, hi reproched de garder la Normandie à le moya un cartel à Guillaume-le-latard, hi reproched de garder la Normandie à

<sup>1.</sup> Le comie Endou prometiali, en autre, de d'évere dans la cité de Rouses aucune autre fortreures, sais consentement de Norte de Vire. Châteurgie en sius perite ville sière en table Reune de Reune; le premier d seu néglocure dont l'existence nous soil consuc est Amporti, qui vivais sone le règale d'Ains III (1000), (line, le fit et le concesseur de ce régioner, parail avrès donné son omn à la ville et su châteus noumis son autorité. Veyer l'Élisteire pluséalogique des modern d'internation de Bretagne, parail avrès.

son préjudice, et le somma de lui restituer ce magnifique héritage. Le prince normand accepta le défi et envaluit la Bretagne; mais Conan ayant éprouve un échec assez grave sous les murs de Dol, dont le seigneur s'était révolté contre lui, n'attendit point Guillaume et se retira vers Rennes (1064). Quoique sa vie, comme celle de presque tous ses aïeux, fût menacée d'une fin violente, il ne devait point la perdre dans un combat singulier. Le duc de Normandie voyant ses immenses projets sur l'Angleterre compromis par l'hostilité du prince breton, eut, à ce qu'on prétend, recours à un crime pour écarter cet obstacle de son chemin. Gagné par Guillaume, un chambellan du duc de Bretagne empoisonna ses gants, son cornet et la bride de son cheval. Le prince, sans soupçon, prit le dernier de ces objets et le porta à sa bouche au moment où il faisait son entrée dans Château-Gontier, petite ville dont il venait de se rendre maître. La violence du poison était telle qu'il fut pris d'horribles convulsions et expira peu de temps après (1066). On transporta son corps à Rennes et on l'inhuma dans l'abbaye de Saint-Mélaine. Conan II ne laissa point d'enfant légitime et eut pour successeur Hoël, comte de Nantes et de Cornouaille, qui avait épousé la princesse Havoise, sa sœur unique.

Guillaume-le-Bâtard était en effet à la veille de modifier profondément les rapports politiques du monde par la conquête de l'Angleterre. Les détails de cette expédition n'appartiennent point à notre sujet; nous nous réservons de les raconter dans l'histoire de la ville de Rouen. Le duc de Normandie recruta de nombreux auxiliaires parmi les seigneurs de la Bretagne. Cette noblesse joignait à sa pauvreté proverbiale, à sa grossière frugalité et à ses mœurs licencieuses, la passion de la guerre, une bravoure à toute épreuve, et un esprit aventureux. Dédaignant la culture de la terre, et au sein même de la paix s'excrçant à manier ses armes pesantes ou à assouplir ses chevaux au combat, elle était toujours prête à se mêler aux querelles de ses voisins, soit par entralnement, soit par intérêt. C'est ainsi qu'en parle un historien du temps, Guillaume de Malmesbury. « Dès que la guerre est déclarée, » dit aussi Guillaume de Poitlers, « ils y marchent avec joie, ils la font avec fureur; et autant ils sont prompts à rompre les rangs des ennemis, autant il est difficile de les enfoncer eux-mêmes, » Deux fils du comte Eudon . Brient et Alain-le-Roux, s'associèrent à l'entreprise de Guillaume-le-Ratard, et contribuèrent puissamment à en assurer le succès ; les comtes de Porhoët et de Léon, Raoul de Fougères, les seigneurs de Dinan et de Vitré, le sire de Châteaugiron , Judicaëel de Lohéac et Raoul sire de Gaël et de Montfort, se rangèrent aussi sous les drapeaux du duc de Normandie (1066). On peut juger de l'importance de leurs services, par les villes, les châteaux et les terres qui leur furent réservés dans le partage des dépouilles des vaincus, Guillaume gratifia le fils d'Eudon, Alain-le-Roux, des quatre cent quarante-deux flefs dont la réunion constitua, par la suite, le comté de Richemont; il donna à Raoul de Fougères l'ancien royaume d'East-Anglie, formé des deux comtés de Norfolk et de Suffolk. Les comtes de Léon et de Porhoët et les autres seigneurs furent également bien partagés,

De si magnifiques récompenses augmentèrent encore chez la noblesse bretonne le goût des armes, la passion des aventures et l'ambition des richesses. Dans toutes les guerres de rivalité des Plantagenets, elle se mettra à la solde des princes de cette maison et jouera un rôle important; par sa bravoure, elle assurera le gain de la balaille de Tinchekray et le triomphe de Henri d'Augeleurer sur son ferère, Robert de Normandie (1006). Plus tard elle prendra la croix et saivra Alain VI, Geoffroi-le-Roux, Pierre-Mandere, Jean II et le conte de Richemont en Palestine ou sur les côtes d'Afrique, pour combattre les infidéles. Au xur' siècle, les guerriers de la Bretague servinent en France, en Hongrie, en Espage, en Halle, et rempfiront l'Europe entière du bruit de leurs glorieux faits d'armes. Mais il sertii lipiste de croire que dans ces lointaines entrepriess lis eurent loujours pour mobiles un esprit inquiet et l'appat de l'argent, la France, au temps de sa terrible unte contre l'Anglais, trouva en eau de généreux soldas; leur dévouencel grandit en proportion de ses malheurs. C'est de leurs rangs que sortirent les Tangui Duchstel-jes Diagueselin, les Doëity, les Ofbère de Clisson, les Lobèse, les Rostrenen, les Artlurd de Richemont, tous ces héroiques défensaires de l'indépendance et de la nationalité française. A eux, enfin, revient tout l'houneur des victoires de Toldée, de Montie, de Cocherd, de Rosédepue, de Palya e de Formigni (1363-1489).

Onoique tous les seigneurs de la Bretagne eussent reconnu Hoël V comme l'héritier légitime de Conan, ses droits à la couronne ne tardèrent pas à être contestés. Il se forma contre lui une ligue dans laquelle entrèrent Geoffroi-le-Bâtard, comte de Rennes, le comte Eudon, Geoffroi Botherel, son fils, Eudon, vicomte de Porhoët, et Raonl, sire de Gaël et de Montfort. Ce dernier, à la suite d'une conspiration contre le trône et la vie de Guillaume-le-Bâtard, venait de perdre ses immenses possessions d'outre mer (1073). Toujours poussé par son humeur inquiète et belliqueuse, il s'était jeté dans le parti des seigneurs confédérés, « Sa personne seule valait une armée, » dit un historien breton. Le duc Hoël, qui se trouvait par là en communauté d'intérêt et de vengeance avec Guillaumele-Conquérant, sollicita et obtint son appui. Le roi d'Angleterre passa en Bretagne à la tête d'un corps considérable de troupes et se concerta avec le duc pour attaquer et réduire Raoul de Montfort. Mais le roi de France, appelé par les seigneurs confédérés, vint à leur seconrs et sauva leur chef. Peu de temps après, le comte de Porhoët fit Hoël prisonnier dans nn combat, et la captivité du duc eût probablement amené sa déchéance, sans l'énergie et le conrage de son fils. Alain Fergent, qui le tira des mains de ses ennemis (1075) Ainsi la conquête de l'Angleterre par le duc de Norn andie avait déjà donné une nouvelle direction à la politique continentale. L'avenir confirmera cette modification dans les rapports généraux des princes. Les souverains de la Bretagne, placés entre deux grandes puissances, contre lesquels ils ne pourront lutter avec avantage, invoqueront tour à tour leur appui, selon les temps et les circonstances, soit pour les opposer l'un à l'autre, soit pour contenir les grands vassany du duché. Ils croiront seulement changer leurs relations, en passant de l'une à l'autre alliance; tandis qu'ils ne feront en réalité que changer de maîtres. Le but de l'Angleterre en les secourant sera toniours l'absorption, comme derrière l'appui de la France se cachera une pensée de réunion. Bref, il ne s'agira pas dorénavant de savoir si la Bretagne sera indépendante, mais à laquelle des deux puissances elle appartiendra en définitive.

Une autre observation non moins importante ressort de la nécessité où se trouva lloël d'invoquer le secours d'une force étrangère pour réprimer la révolte de ses grands vassaux; c'est que au moyen-âge la souverainelé du duc de Bretagne sur la plupart des fiefs de son duché était purment nominale. Autour de Rennes, dans un cercle plus on moins étendu, se groupaient les petities principaules et les sei-gneuries féodales de la Guerche, de Pouroré, de Clafteugiron, de Broons, de Fougéres, de Combourg, de Dol, de Dilans, de La Ilumandaye, de Tinteniac, de Montfort, de Lohise, de Clafteugiron de Brenns, de Sinti-Molo, de Saint-Briuce et de Tréguier, appartenaient en grande partie aux Penthièrre Les comtes de Lion, de Porhoit, de Rohan, et les évêques d'Aletta, de Vannes, de Kemper, étalent à peine soumis à la ratourité duche. Il se était de même de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à son orqueil de evannes, de Kemper, étalent à le créait de même de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à mem de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à de l'annes de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à de l'annes de la ville de Nantes, cette seconde capitale du duché. Comme il répugnait à de l'annes de la ville de l'annes de l

Il ne fast pas confondre Eudon, comte de Porhoët, qui figure ici permi les aurons ligués coutre Heël V, ance le comte Eudon, comte de Penthèere. Le pre-mier de ces seigneurs descendait de Juthaël, fils puiné de Conan-le-Tort, comte de Rennes; de là le titre de vicomte de Rennes qu'il portait comme ses ancêtres, de Guétlenoc et Jossefin. Le comte Eudon de Porhoët fut la tige de la plus grande maison de la Bretagne après celle de Penthièvre. Son troisième fils, Main, reput na panage la vicomé de Rohan, dont ses descendants prierat le noir. Quant à Endon, conte de Penthièvre, il ne partil plos dans l'histoire après les événements de 1075; il mourut trois ans après, la issant une nouthreuse postérité. La branche aînée de Penthièvre, issue de son fils Geoffori Botherel; «éteindra en 1205; mais la seconde branche, sortie d'Alain-le-Noir, comte de Richemont, donnera plusieurs souversina à la Bretagne dans le xir s'sècle.

Le premier acte d'Alain Fergent, lorsqu'il succéda à son père Hoël en 1084, fut de déclarer la guerre à Geoffroi-le-Bâtard. Il voulait le punir d'avoir participé à la révolte des seigneurs confédérés et s'emparer de la cité de Rennes, que « l'on regardait dès-lors comme la capitale de la Bretagne, » Le comte ne put tenir longtemps la campagne contre son entreprenant adversaire; au bout de quelques mois. Il s'enferma dans la ville et se hâta d'y ajouter de nouvelles fortifications. Alain n'en réussit pas moins à réduire la place et à faire le comte prisonnier (1084). Geoffroi fut relégué à Kemper, où il mourut avant la fin de l'année. Le règne du nouveau duc répondit à cet acte de vigueur. Il battit si blen Guillaume-le-Conquérant, dans une rencontre sur le territoire de Dol (1085). que le prince normand donna la main de sa fille Constance à Alain Fergent par estime pour son courage (1086). Le duc fut aussi obligé de tourner ses armes contre Geoffroi Botherel, fils du comte Eudon de Peuthiévre, Cette dernière guerre le contraignit même à faire un sacrifice qui montre combien, en ce temps-là, les revenus du duc étaient insuffisants et l'argent rare : il vendit une de ses terres aux moines de Kemperlé pour mille sous et pour un cheval de prix. Alain était d'une

Voyez notre notre historique sur Josselia. Le dernier vicomte de Rennes fut Endon III, comto de Porboët, qui mourat en 1231.

humeur métancolique et religieuse qui lui fit d'abord eutreprendre le voyage de la Terre-Sainte (1998), et qui plus taut le porta à renoucer au monde. Il remit l'autorité souveraine entre les mains de son fits Conau III (1912), et se relitre dans le monastère de Redon , où il mourut sept ans sprés (1919). Ce fut pendant la retraite monastèque d'Abini que recommença , entre les moines su milieu desquels il rivait et les religieux de Kempelé, le fameax différend souleté depuis un sircle par la possession de Relde-Isle. Le légat du pape et le condic d'Angoulème intervinent dans cette quereile et condamnérent l'abbaye de Redon à restituer l'Ile , dont etile s'était violemment emparée au préjudic du monastére de Kempefé. Il fallat lancer l'ecco@munication sur les moines des bords de la Vilaine et reconrir à la force pour les cobbler à e dessissif d'un bien injustément acquire.

Une révolution dans les habitudes de la cour durale marqua, sous ce règne, la roissuste infineme de l'espit français, et fli plus qu'une guerre heureuse pour rapprocher les deux peuples. L'idiome breton commença à y faire place à un francis mélé de beauxoup de most étrangers. Probablement ettet de emière laugue fut aussi adoptée par les conscils et les états du duché pour la rédaction de leurs actes publics, ce qui explique comment parmi les lois et les coutames du moyen âge il ne s'en trouve pas une seule écrite en langue bretonne. Le monument le plus anicen de ce gener, L'autie du coute Genfroi, est formulée en vieux français,

Alain Fergent ne s'illustra point seulement par ses exploits militaires et sa piété ardente : il constitua, avec un grand esprit de sagesse, l'administration judiciaire du duché sur de nouvelles bases. Il établit à Rennes une cour d'appel présidée par un sé..échal. « A ce siège, » dit le célèhre jurisconsulte Bertrand d'Argentré, « il sub:nist le reste du pays par ressort et contredict, excepté le comté de Nantes, tellement que tons les jugemens donnez par les juges, ressortissoient devant le sénéchal de Rennes. Le procez contenant toutes les pièces, se voyoit et lisoit en pleine audience, et les advocats qui assistoient sur le barreau, disoient leurs opinions : le sénéchal jugeoit à la pluralité des voix et usoit de cette forme de prononcer : Rend la cour, qu'il a été bien jugé, comme aussi fit depuis le parlement de Bretaigne, » C'était à la fois donner an peuple des garanties de justice, prévenir l'exécution des sentences oppressives prononcées par les seigneurs, et soumettre tontes les cours féodales à l'autorité du duc. Alain Fergent réorganisa aussi le conseil ou Parlement judiciaire, qui assistait le prince dans l'examen des affaires portées par voie d'appel devant son tribunal souverain. Cette grande institution, dont l'origine précise est inconnue, ne remontait pas au delà du x11º siècle. Le conseil n'était point permanent, ni composé d'un nombre limité de juges; le duc désignait les hommes « de toutes robes et de tous estats » qui devaient y sièger, et le convoquait « quand il lui plaisait. » Il y assistait « en son estat royal. » Le chancelier, les grands officiers de justice, les barons, les évêques et les principaux abbés de la Bretagne étaient ses assesseurs ordinaires. On pouvait appeler en dernier ressort devant cette compagnie souveraine de tous les jugements rendus par les sénéchaux de Rennes et de Nantes.

Conan III, dit le Gros, par une politique habile et généreuse, se déclara le protecteud utiers-éta et l'ennemi de ses tyrans féodaux; sa sollicitude s'étendi jusque sur les serfs, dont il chercha à améliore ne condition malheureuse. Il fit une justice

s vère de plusieurs seigneurs puissants devenus odieux par leurs exactions, leurs violences ou leurs crimes. Il enferma Olivier de Pontchâteau dans la tour de Nantes; il rasa le donjon de Savari, vicom'e de Donges (1125). Le titre de baron ne put soustraire Robert de Vitré à un châtiment rigoureux (1136). Les seigneurs de la Bretagne dont les fiefs étaient bornés par les rochers ou par les grèves de la mer exerçaient depuis longtemps le droit de bris; la ruine des naufragés commencée par la tempête s'achevait sur le rivage inhospitalier où les flots les jetaient avec les débris de leur fortune. On dépouillait ces victimes de leurs dernières ressources et quelquefois même on leur donnait la mort. « J'ai dans mes terres » disait Guiomarc'h, comte de Léon, en faisant allusion à un écueil situé sur les limites maritimes de ses domaines et fameux par ses naufrages, « une pierre plus précieuse que toutes les pierres précieuses du monde. » Les évêques de Saint-Malo, de Léon et de Dol comptaient aussi le dreit de bris au nombre de leurs revenus les plus productifs, Le duc Conan renonca sur ses terres aux avantages de cette coutume barbare et la fit condamner par le concile de Nantes (1128). Mais le pillage des vaisseaux naufragés n'en continua pas moins; ceux-là même qui, pour se soustraire à une pareille éventualité, avaient payé la taxe de rachat établie par le fisc ducal, n'y échappaient pas toujours. Nous avons lu dans les registres des États de Vanues de l'année 1629, qu'il y avait alors de vives contestations entre les officiers de « M. le cardinal superintendant de la navigation » et les seigneurs de la côte, an sulet du droit de bris dont les uns voulaient s'arroger le profit à l'exclusion des autres. Le pillage des naufragés était, pour ainsi dire, passé dans les mœurs des populations du littoral de la Basse-Bretagne; c'était une de leurs principales ressources, et elles prisient Dien de leur envoyer des naufrages, comme elles lui enssent demandé de bonnes récoltes. On assure même que souvent les habitants de la côte trompalent les vaisseaux en détresse par de faux signaux, pour qu'ils vinssent se perdre au milieu des rescifs. Si la destruction du navire n'était pss complète, ils l'éventraient à coups de hache,

Conan III mourut le 17 septembre 1148. Il avait épousé Mathilde, fille naturelle de Henri Ier, roi d'Angleterre, et à la suite de cette union étaient nés deux enfants, Hoël et Berthe, dont le premier fut désavoué par le duc qui avait beaucoup à se plaindre de l'inconduite de sa femme. Un fils pulné d'Étienne, comte de Penthièvre, Alain-le-Noir, comte de Richemont, paraissait appelé, par son mariage avec la princesse Berthe, à recnellir la succession de son beau-père ; mais il avait précédé de deux ans celui-ci au tombeau en laissant trois enfants, Conan. Constance et Enoguen. Le duc de Bretagne, dans la crainte que la mort ne vint à enlever son petitfils, avait remarié Berthe à Eudon, fils de Geoffroi, vicomte de Rennes et de Porhoët, et la princesse était devenue mère d'un second enfant mâle. Par une singulière complication , les deux maisons de Penthièvre et de Rennes avaient donc chacune, en vertu de leur alliance avec Berthe, un prétendant au trône ducal. Hoël, quoique désavoué par Conan, était aussi décidé à faire valoir ses droits comme représentant de la branche alnée du duché. Des prétentions si inconciliables présageaient à la malheureuse Bretagne de longues années de troubles et de guerres. Les peuples en eurent le pressentiment, et des fléanx naturels, des signes extraordinaires vinrent confirmer leurs craintes superstitieuses, « Une horrible famine, »

amundo Coo

dit un historien breton, « contraignit les hommes à manger la terre et même leurs propres enfants. » Il plut du sang ; on en vit sortir des flots d'une tranche de pain ; on en vit couler des rnisseaux d'une fontaine (1161).

Les habitants de Rennes et des cantons environnants proclamèrent Eudon. vicomte de Porhoët, mari de Berthe, et tuteur de son beau-fils Conan, duc de Bretagne, tandis que Nantes et Kemper reconnaissaient Hoël comme leur souverain, malgré la tache de sa naissance (1148). Ce dernier était un prince incapable et dont ses partisans se lassèrent bientôt; les Nantais, en 1150, l'expulsèrent de leur ville et se donnèrent à Geoffroi, comte d'Anjon et frère du roi d'Angleterre Henri II. Les conséquences de l'élection du comte d'Anjou furent fatales. Geoffroi étant venu à mourir (1158), le roi d'Angleterre, comme son héritier, réclama et obtint le comté de Nantes. Cependant il s'était élevé un autre prétendant à la couronne ducale, c'était Conan IV, le fils d'Alain-le-Noir comte de Richemont, et le pupille d'Eudon vicomte de Porhoët. Ce prince, soutenu par les principaux barons du duché, prit les armes contre son beau-père; il perdit une bataille en 1154 et il fut contraint de chercher un refuge au-delà de la mer, au milicu de ses vassaux anglais du comté de Richemont, La politique intéressée de Henri II vint à son aide; le roi d'Angleterre mit à sa disposition nn corps considérable de troupes. Conan repassa en Bretagne, y rallia ses grands vassaux et alla assiéger Ronnes. Quoique la place fût bien approvisionnée, le comte Eudon ne voulut pas laisser au temps le soin de forcer ses ennemis à la retraite ; il tenta de la délivrer en attaquant le camp des assiégés avec une grande vigueur. Le succès ne répondit point à son courage : il fut reponssé après un combat opiniêtre dans lequel il perdit presene toute son armée. La garnison de Rennes, n'avant plus l'espoir d'être secourue, capitula au bout de quelques jours (1155).

Il serait trop long de raconter les guerres intérieures qui, pendant cinquante ans, désolèrent la Bretagne. Henri II, en sa double qualité de comte de Nantes et d'allié de Conan, devint en réalité le maître absoln du duché; il réussit d'autant mieux à s'en emparer, qu'il avait eu l'adresse de mettre le roi de France dans ses intérêts. Mais une possession de fait ne pouvait contenter son ambition : avec l'assentiment du faible Conan IV, la fille de ce prince, Constance, fut unie à Geoffroi, fils du roi d'Angleterre (1166). Des deux époux, l'un avait huit ans, l'autre cinq. Cet état de minorité était favorable anx desseins de Henri. Sous le prétexte qu'un pouvoir plus étendu lui était nécessaire pour protéger efficacement les intérêts communs de leurs enfants, il engagea Conan à se démettre en sa faveur du duché de Bretagne. Le faible prince y consentit, et ne se réserva que la ville de Guingamp où il alla cacher sa honte. Henri se rendit à Ronnes, s'y fit reconnaître et affecta d'y exercer les pouvoirs de la souveraineté (1166). Alors une lutte plus acharnée que toutes les guerres précédentes s'établit entre lui et le parti breton, qui avait pour chefs le vicomte de Porhoët, Raoul de Fongères et le vicomte de Léon. Comme garantic d'une paix qui fut presque aussitôt rompue, Eudon avait donné sa fille Alix en otage au roi d'Angleterre. Henri, pour punir le prince breton de son héroïque persistance à soutenir ses droits et ceux de son pays, eut recours à nn moyen atroce : Alix, la pauvre enfant, fut lâchement violée par le monarque anglais, qui, plus que tout autre, aurait dù protéger sa faiblesse et respecter son honneur. Il n'y eut qu'un cri d'indignation dans toute la Bretagne contre un atentat si odienx. Mais le viconte de Rennes et les seigneurs de son parti étalent trop faibles pour lutter avec quelque chance de succès contre le plus paissant monarque de l'Europe. Henri marcha avec ses Brabançons contre les confédérés, ravages leurs domaines, rasa leurs chiteaux, incendia leurs villes et répandit des flots de sang. A la suite de la divastation des campages vin la famine. Ce fut au milieu de ces calamités que le jeune Geoffroi fit son entrée à Rennes, y fut proclamé du de Bretagne et couronné par l'évque Etinen (1969). On institua un tribunal extraordinaire dans cette capitale, et le viconte Eudon fut traduit à sa barre; il fut condamné comme rebelé à perdre tous ses biens (1470).

Le duc Geoffroi, dès que son pouvoir fut consolidé, se montra le digne fils d'uu tel père; le roi d'Angleterre fut cruellement puni par sa révolte et par celle de ses autres enfants de l'ardente ambition que ses détestables exemples avaient allumée dans leur sein. Pendant la guerre de 1183, les troupes de Henri II entrèrent en Bretagne, firent le siège de la tour de Rennes, et l'emportèrent en y mettant le feu; ensuite, ils la rebâtirent et en laissèrent la garde à une garnison. Geoffroi ne tarda pas à cerner les soldats de son père dans la forteresse. Ceux-ci, vivement pressés et voyant une partie de la ville en proie aux flammes, se rendirent à discrétion. Deux ans après, le duc couvoqua son parlement à Rennes : c'est la première fois que nous voyons les états du duché s'assembler dans cette ville où ils devaient se réunir si souvent par la suite. Les barons et les évêques de la Bretagne s'y rendirent pour y exercer leur droit de contrôle et de sanction sur tous les actes législatifs. C'est dans le parlement de 1185 que fut rendue l'assise du comte Geoffroi. Le préambule de l'ordonnance contient ces paroles remarquables : « Monseigneur le duc de Bretaigne désiraut proveier au profit de la terre, faisanz le gré aux evesques et aux barons, o le commun assentement, etc. ' » Jusqu'alors on avait également partagé les terres seigneuriales entre tous les enfants appelés à hériter de leurs pères. Il fut réglé par l'assise ou l'ordonnance qu'à l'avenir la totalité de l'héritage noble appartiendrait à l'alné de la Tamille, qui s'engagerait à pourvoir à l'existence des juveigneurs ou cadets, en leur donnant uue provision convenable ou en leur faisant l'abandon de quelque terre.

Le due mourut l'année suivante à Paris. Comme il prenait part aux joutes d'un tournoi en présence de la cour brillante de Philippe-Auguste, et avec toute l'ardeur de son caractère et de son âge (il avait alors vingt-huit ans.), Geoffroi fut revaversé dans l'arène, et foulé aux plesé des chevanx. On eut beau hui prodigier les soins, il expira le 19 soût 1186. Il eut pour successeur un fils posthume, que la durchesse Constance mit an jour à la fin da mois d'avril de l'année 1187. Il entre les prodigiers de l'artic de l'année 1187. Il en alusison à un souvenir qui leur était encore rher, donnérent à cet enfant le nom d'Arthur. Jamais une nation ne mit plas d'espérance sur la têt d'un jeune prince et ne le vit grandir avec plus d'inétrét. Dans une assemblée générale, convoquée à ltennes en 1196, il fut reconnu due par ses sujets. En 1201, il dit son entrée dans sa capitale et y fut ourouncé par l'écèque Pierre de Dinan. Un enfant se trouva alors souverain de la Bretagne, de la Normandie, du Mâine, de l'Aniou, du Policu et de la Toursien. A aurune époque les Nominoie, les Alini, les

- - - Fringi

a O le commun assentement, » c'est-à-dire, oui le commun assentiment. Cette formule diffère pett, comme ou le voit, de celles de nos anciens capitulaires.

Hoël n'avaient réuni tant de provinces sous leur autorité. Mais ce fut précisément cette grande fortune, ces magnifiques possessions qui perdirent Arthur. Déià, en 1196, son oncle, Richard-Cœur-de-Lion, avait envahi la Bretagne, avec une armée formidable, dans le but de s'emparer de sa personne et du gouvernement du duché; et pendant cette invasion, les routiers du roi d'Angleterre, semant partout la ruine et la mort; avaient encore surpassé, en actes de sauvage destruction et en raffinement de barbarie, les anciennes bandes de Henri II (1196). A la mort de Richard, son frère, Jean-sans-Terre, concut une inimitié d'autant plus profonde contre son neveu, que celui-ci, par l'avis de ses conseillers, fit valoir ses droits à la succession du dernier roi. Jean lui fit un crime de cette rivalité, et ne put se résigner à le voir maître de presque toutes les possessions continentales des Plantagenets. Décidé à ressaisir ces provinces par la force des armes. il fit la guerre à Arthur, insqu'au jour où il tomba en son pouvoir à Mirebeau, petite ville du Poitou (1202). L'infortuné prince, conduit par son ordre au château de Rouen, n'en sortit que pour recevoir la mort de ses mains parricides : pendant une nuit du mois d'avril de l'année 1203. Jean se fit amener cette faible victime et l'assassina de sang-froid, malgré ses prières et ses cris.

Les barons du duché, dès 1197, avaient mis le prince Arthur sous la tutelle de Philippe-Auguste. Si le roi de France eût déployé autant de sollicitude pour protéger les jours de son pupille qu'il montra d'activité pour tirer parti de sa mort. l'existence du duc n'eût probablement pas été tranchée d'une si tragique facon. Philippe-Auguste, sous le prétexte de punir Jean-sans-Terre de sa félonie, le dépouilla des riches provinces qu'il avait voulu lui-même ravir à son neveu. Cependant, l'ambitieux monarque ne chercha pas à profiter des circonstances pour réunir aussi la Bretagne à ses domaines. Les États du duché réunis à Vannes lui avaient envoyé une députation, à la tête de laquelle figuraient Pierre de Dinan, évêque de Rennes, et Richard, maréchal de Normandie, pour le prier de poursuivre l'assassin d'Arthur avec toute la sévérité des lois. Malgré l'accord de Philippe et des Bretons, Jean-sans-Terre concut l'espoir de soumettre le duché à son obéissance. Aidé des Poitevins, il entreprit de réduire Nantes et ravagea la Mée et le pays de Rennes. Il ne tarda pas toutefois à se retirer dans le Poiton, à la nouvelle de l'arrivée prochaine du roi de France. La péniusule était entièrement soumise à Philippe-Auguste, et il allait en disposer en maltre. La princesse Constance, fille de Conan IV, avait successivement épousé le comte Geoffroi, Ranulfe, comte de Glocester, et Gui, vicomte de Thouars; du vivant de sou premier mari, elle partagen avec lui le trône ducal, et, après sa mort, elle régua de son chef sur le duché pendant la minorité d'Arthur. Trois filles étaient nées de son mariage avec le vicomte de Thouars, qui depuis la mort d'Arthur prenaît le titre de duc de Bretagne et en exercait tous les pouvoirs comme régent! L'aînée des filles de Constance, appelée Alix, était l'héritière du duché, C'est à cette princesse, dont il s'était réservé la tutelle, que Philippe songeait à donner un époux. D'abord, il voulnt

Constance avait eu aussi une fille de sou union avec Geoffroi; mais cette malbeureuse princesse, nommée Étéonore, conduite par Richard-Cœur-de-Lion en Augleterre, comme un ctage politique, y viveu pendant quarante aus dans un état de captivité. La duchesse Constance mourul en 1801, deux ans avant la mort d'Arthur.

l'unir à Henric A vaugour, chef de la maison de Peuthièvre; ce mariage, en confondant les deux brenches de la maison ducele, aurait eu une influence incendiable sur une de des la Bretagne; s'il se fût secongil; elle n'ext pas céé réduite, vera la les destinées de la Bretagne; s'il se fût secongil; elle n'ext pas céé réduite, vera la find ux s's siècle, à n'opposer qu'une enfant, la duchesse Anne, que uva bissements de la France; la réquion, ajournée pour longtemps, n'aurait pu s'opérer que par la force des armes et peut-être même qu'un prix d'une gerer générale entre les puissances de l'Europe liguées pour soulenin la liberté des Brecos. Sans doute le géuie pénérant de Philippe-Auguste entretie es dangers. sons. Sans doute le géuie pénérant de Philippe-Auguste entretie es dangers. su'un-même alors plus de quater nas l'Este), Philippe-Auguste, en dédinière, doma un autre mari à l'héritière du duché. Il lui îl épouser un prince d'une branche un autre mari à l'héritière du duché. Il lui îl épouser un prince d'une branche de le fuicadelte de la maison de France, Pierre de Dreux, dit Auswerer, petit-lière, doma un autre cadelte de la maison de France, Pierre de Dreux, dit Auswerer, petit-leur de la chuichierment reure, mais une profince d'intense de leurope leurope de leur

Le prince obscur qui fut ainsi élevé tout à coup au trône de Bretagne, était digne d'une si haute fortune par son génie entreprenant, son caractère, sou esprit supérieur, ses lumières et son grand courage. Avec un tel homme l'exercice du pouvoir ne pouvait être qu'une lutte contre tous les obstacles; aussi, selon les inspirations de sa politique souvent trop inquiète et trop téméraire, fit-il la guerre à l'Angleterre, à la France, aux Peuthièvres et aux barons de la Bretagne (1215-1234). Il passa le niveau sur toutes les têtes, arma les communes du diocèse de Rennes contre ses barons révoltés, défit cette fière noblesse à la bataille de Châteaubriand (1221), dépouille la branche cadette de la maison ducale d'une partie de ses domaines, et s'attaqua avec une énergie extraordinaire à la fortune, au pouvoir et à la juridiction du clergé. Ce redoutable ennemi de l'Église se croisa plusieurs fois, par une sorte d'expiation, et mourut, en 1250, pendant la traversée d'Afrique en Europe, à sou retour de la Palestine; ses contemporains avaient si bien le sentiment de sa supériorité, qu'à l'époque de la croisade de 1238, le pape lui donna le commandement de toutes les forces réunies de la Chrétienté. Pierre Manclerc est le fondateur de Saint-Aubin-du-Cormier. En faisant bâtir le château et la ville de ce uom à environ six lieues de Reunes, sur la route de Fougères, il voulut élever un rempart du côté du Maine contre l'invasion ennemie (1222). C'était peut-être en se livrant au plaisir de la chasse, dans une forêt du pays, attenante à celle de la capitale, qu'il avait concu la pensée de fortifier la Bretagne sur cette frontière. Quoi qu'il en soit, il s'appliqua avec ardeur à la construction du doniou de la ville nouvelle, y réquit un grand nombre d'habitants, et, pour y en attirer d'autres, les exempta de toutes tailles, coutumes, péages, et leur accorda le droit de trafiquer dans toute la Bretagne, moyennant une faible redevance. Sa sollieitude alla jusqu'à faire ratifier la charte de fondation par une assemblée des principaux seigneurs de la province. Pendant un siècle rien ne troubla le rapide accroissement et la paisible existence de Saint-Aubin-du-Cormier; mais, en t341, Charles de Blois défit près de ses murs ses habitants et sa garnison, dévoués au parti de Montfort, et profita du désordre de leur retraite pour entrer avec eux dans la ville et la livrer aux flammes.

On rattache aussi au règne de Pierre de Dreux l'origine des armoiries du duché

de Bretagne; pour se distinguer de son frère, il briss, dit-on, ses armes particulières d'un quarter d'hermines. Ces signes hérhidiques, si fumeux dans l'histoire du duché, paraissent toutefois avoir été en usage chez les Bretons en des temps de beaucoup antérieurs à l'époque où vivait le Mancher. Du reste, le patriotisme et l'orgueil des peuples du duché se compluerat dans les siècles saimants à les reproduire sur les armoiries de la plupart de ses villes. Elles figurent sur celles de nité de Remes, qui se component d'un évant à trois pais et d'un her de quatre hermines, entouré d'un cordon à une hermine passante et surmonté d'une couronne de comme. »

Lorsque Jean, le fils de Pierre de Dreux et de la duchesse Alfx, atteignit l'âge de sa majorité, flut à sa vingt-unième année, son père reuonça en sa faveur au gouvernement du duché. Le jeune prince fil son cutrèe à Rennes en 1237, et y reçut des mains de l'évêque Jean Gicquel les marques de la dignité ducale, jeai l'P, dit le Boux, travaills comme Pierre de Dreux, à fagrandissement de ses domaines et à l'abaissement du clergé. Il vécut en paix avec la France, suivit Louis IX en Afrique, et y vit expirer le saint roi. Le duc de Bretagne mourut en 1286, et est uson fils Jean II pour successeur.

Ce prince, tour à tour l'allié ou l'ennemi de la France et de l'Angleterre, prit une part aux guerres de son temps, sans influer beaucoup sur leurs résultats. Il mourut à Lyon, en 1304, écrasé par la chute d'un mur, pendant la cérémonie de l'intronisation du pape Benoît XI. Les règnes d'Arthur II (1305-1312) et de Jean III, dit le Bon (1312-1338) furent l'époque la plus tranquille et la plus heureuse de la Bretagne. Jean III se trouva à la bataille de Cassel, et y fut blessé en combattant sous la bannière de la France (1328), Philippe-le-Bel, par ses lettrespatentes du 3 novembre de la même année, reconnut, à la demande du duc, qu'il l'avait accompagné en Flattire par pure courloisie et libéralité et nullement pour s'acquitter d'une obligation féodale ou d'un service militaire. C'était traiter le prince Breton en allié plutôt qu'en vassal, Jean III n'abandonna point la cause de la France, lorsque la funeste guerre de rivalité éclata entre Philippe de Valois et Edouard III, roi d'Angleterre; en 1239, il conduisit en Flandre un corps de huit mille Bretons. Il fournit aussi son contingent à l'armée navale qui fut défaite par les Anglais à la bataille de l'Écluse (1340). L'année suivante, comme il retournait dans ses états après une dernière campagne en Flandre, il fut pris d'une maladie à Caen et y mourut le 30 avril. Sa fierté, tempérée par la douceur, ses aimables qualités, sa bonté, sa droiture naturelle et son courage, lui avaient mérité l'affection et l'estime des peuples. Avec Jean III finissent les bons rapports des gouvernements de la France et de la Bretagne, qui, à l'avenir, auront presque toulours des intérêts opposés, et chercheront à s'entre-nuire par tous les movens possibles. Il est vrai que la nation bretonne ne s'associera qu'avec une extrême répugnance à la politique et aux passions haineuses de ses ducs. Plus ces princes montreront d'attachement pour les Anglais, plus elle sentira renaltre en son âme sa vieille inimitié pour la race saxonne, et plus enfin ses sympathies françaises la rapprocheront de la patrie commune;

Les rois de France, depuis qu'ils s'étaient ressaisis de la suzeraineté directe sur le duché, n'avaient laissé échapper aucune occasion de resserrer les liens de sa dépendance féodale. Ainsi Philippe-Auguste avait profité de la minorité d'Arthur pour rétablir la suprématie du métropolitain de Tours sur la province armoricaine et pour réduire l'évêque de Dol à la condition de suffragant (1199). Philippe-le-Bel, en érigeant la Bretagne en duché-pairie et en confirmant à ses souverains le titre de duc, par lettres-patentes, les fit entrer dans le droit commun de la monarchie (1297). Ce même roi envoya des commissaires en Bretagne pour y saisir les coins et les espèces du duc Jean-le-Bon, qui ne s'était point conformé aux termes de l'ordonnance royale sur les monnaies (1312). On voyait alors sur les pièces bretonnes, d'un côté un quartier d'hermine avec les mots : Johannes Dux ; et de l'autre côté une croix avec la légende : Britanniæ. L'hôtel des monnaies le plus aucien élait celui de Rennes, dout l'existence remontait au temps d'Alain III. On y frappait des popelicans, des marmites, des grands et des petits boucliers, des gros et des petits tournois, des deniers et des oboles. Les deux autres fabriques de monnaie étaient établies à Nantes et à Redon. Il y avait entre la valeur de la livre bretonne et celle de la livre de Tours une différence en plus d'un cinquième à l'avantage de la première.

Nous touchons à l'époque où les prétentions opposées de Charles de Blois et de Jean de Montfort à la couronne ducale vont ensangianter la Brctagne. L'héritage de Jean-le-Bon ne sera pas disputé avec moins d'acharnement que la succession de Conan-le-Gros. Mais suspendons un momeut notre récit pour nous reporter en arrière : voyons quelle était au xIV siècle la situation politique, religieuse, civile et militaire de la ville de Rennés. Le cours des événements et la force des choses lui avaient confirmé le rang de capitale, auquel Nantes paraissait avoir renoncé en devenant de plus en plus étrangère aux sentiments purement bretons. Chaque duc, à son avénement, venait chercher à Rennes la consécration de son pouvoir; son élévation, par droit de naissance ou de conquête, ne potivait se passer de cette prise de possession. Le nouveau souverain faisait son entrée solennelle par la porte Mordelaise; mais il n'en pouvait franchir le pont-levis qu'après avoir juré de maintenir la foi catholique et les libertés de l'église, des barons et du peuple de la Bretagne. Il passait la nuit de ce jour en prières au pied du grand autel de l'église de Saint-Pierre. Après les matines, on le conduisait à son « logis, » où il se reposait de ses fatigues jusqu'à l'heure où le elergé de la cathédrale venait le chercher en procession pour la cérémouie du sacre. Le duc, entouré d'un nuage d'encens, était précédé par l'évêque de Rennes, tandis que deux autres évêques portant la crosse et la mitre le conduisaient à travers les rues, l'un par sa main droite, l'autre par sa main gauche. Venaient ensuite les barons, les nobles et le peuple. Des oraisons et des psaumes chantés par le clergé accompagnaient la marche de eet imposant cortége et en marquaient les pauses. Enfin le prince entrait dans l'église de Saint-Pierre et s'avançait vers le chœur magnifiquement décoré des plus riches tentures et des tapis les plus rares. Là on se préparait, par des prières et des chants, aux solennités du couronnement. L'évêque présentait l'épée au duc, après l'avoir bénie, lui en attachait le fourreau à sa ceinture, et lui posait « révérentement » le cerele ducal sur le chief. « On vous baille, » lui disait-il, « ce cercle au nom de Dieu et de monseigneur Saint-Pierre, qui désigne que vous recevez votre puissance de Dieu le tout-puissant, qui, comme ce cercle, n'a fin ni eomniencement, duquel aurez louyez et couronne perpétuelle en paradis, faisant votre debvoir par bon gouvernement de votre seigneurie. - Puils pe Pelal, roluquira tourné vers le prince, pronnepait à haute voix le serment dont une succession de pauses faisait ressoriit es diverses obligations : « Vous jurce à Dieu, à monestjener saint l'berre, aux saints évangiles et reliques, qui cy sont présentement, que les libertés, franchises, immunités et anciennes coutames de l'église de Rennes, de nous et de vos homes, tendrés, sans les cerificaties de lori, force, violences, inquiétations, oppressions, et de toutes novalités quelconques nous et nos homes garderex. » Le due, la main fendene sur l'autel, répondist : Anem, à chaque interpellation de l'érèque. Après le serment, le clergé faisait autour de l'église une procession dont le prince fermait la marche, en déployant aux pura de tous son épén en.» Il déposit ensuite ce glaive entre les mains d'un de ses officiers, et recevait les hommages de ses barons.

· C'était aussi par la porte Mordelaise que l'évêque de Rennes faisait son entrée dans sa cité épiscopale; mais, avant de lui livrer passage, la commune exigeait des garanties. Il devait prêter le serment de maintenir ses priviléges, et s'engager en ontre à conférer les bénéfices de son diocèse aux enfants de la ville, de préférence à leurs concurrents étrangers. Les droits de l'évêque de Rennes ne nous sont pas bien connus. Il était seigneur d'une partie de la cité, et par son sénéchal il v exercait une juridiction temporelle. Au commencement du x11º siècle, on le vit même s'arroger un pouvoir réservé au souverain, en autorisant deux plaignants à vider leur aperelle dans un duel judiciaire. Comme premier évêque de Bretagne, il disputait à l'archeveque de Dol la présidence de l'ordre du clergé aux États de la province. Ce n'était pas la seule cause de dissidence qui existat entre ces deux prélats : l'évêque de Rennes n'avait jamais entièrement méconnu l'autorité de l'église francaise. Dans le x1º et le x11º siècle on l'avait vu souscrire aux conciles de Tours. d'Orléans, de Troyes, de Reims et de Loudun. Trois de ces parlements religieux forent tenus dans son diocèse, à Rennes même ; l'un d'eux, par le légat du saintsiège, en 1079, les autres, par l'archevèque de Tours, en 1176 et 1210. A part leur assistance à ces conciles, l'histoire des chefs spirituels du diocèse de Rennes offre peu de souvenirs intéressants. En 1226, l'évêque Josselin donne le signal de la lutte qui s'engagea entre le duc et le haut clergé de la Bretagne au suiet des droits de tiercage et de past nuptial\*. Il lanca les foudres de l'excommunication contre Pierre de Dreux et mit l'interdit sur toutes les terres du domaine ducal enclavées dans les limites de l'évêché. Le Mauclerc, par représailles, convoqua à Redon une assemblée de la noblesse, qui se prononça avec énergie pour l'entière suppression des droits de past nuptial et de tiercage.

La ville de Rennes, si souvent dévastée par le fer et par la flamme, fut en grande partie réduite en cendres sous le rèpne de Conan III (1927); mais elle se releva rapidement et continus de prendre dans la campagne le dévicioppement que lui réfusait l'enceinte trop étroite de ses murs. Au debrox, outre l'abbaye de soin-Mésine, dont le contte Geoffroy-le-Bhatra d'aut entrers las resonstruction

1.

Sons le nom de past nuptiol. l'église réclamait des mariés une redevance égale aux frais d'un repas de noces, et sons celui de tierrage, le droit de prélever le tiers de « tous les blensmeubles du père de famille dévoidé. »

(1055), et l'abbaye de Saint-Georges fondée par Alain III pour servir de retraite à sa sœur la princesse Adèle (1032), s'étendaient les paroisses de Saint-Étienne. de Saint-George, de Toussaints, de Saint-Germain, de Saint-Aubin, de Saint-Hellier, et de Saint-Laurent. Dans l'enceinte étaient enfermées les paroisses de Saint-Pierre et de Saint-Sauveur, L'église de Saint-Pierre, qui devait être reconstruite jusqu'à quatre fois, datait du 14º siècle : en 1180, on l'avait démolie, et la cité était restée pendant deux siècles sans temple métropolitain. L'évêque Pierre de Guéméné consacra enfin la nouvelle basilique en 1359. Le premier acte communal des bourgeois de Rennes, dont la connaissance nous soit parvenue, se rattache à l'histoire de Saint-Pierre : en 1007, ils accordèrent aux chanoines de la cathédrale, en présence du duc Geoffroi Ier et de ses barons, le droit de bouteillage sur la vente des vins, des bierres, de l'hydromel et du cidre, consommés dans la ville et dans la banlieue. Ainsi donc, dès les premières années du x1º siècle, les bonrgeois pouvaient se réunir en corps délibérant, établir et lever des impôts. C'était, comme on le voit, un commencement d'organisation et d'action municipale.

Ouoique le duc Jean-le-Bon eût été marié trois fois, il n'avait point laissé de postérité. Après sa mort, deux concurrents se disputèrent la succession à la couronne ducale : Jeanne-la-Boiteuse, fille de Gui, comte de Penthièvre, second frère du duc Jean et de Jeanne d'Avaugour, comtesse de Goëllo, et Jean, comte de Montfort, son oncle, et le troisième frère de Jean-le-Bon. Les droits de Jeanne, dans laquelle se trouvaient confondues les deux branches de la maison de Bretagne, étaient représentés par son mari, Charles, comte de Blois ; les femmes, soutenait-il, étaient aptes à transmettre et à porter la couronne comme le prouvaient les exemples des princesses Havoise, Berthe, Constance et Alix, qui avaient, ou régné de leur chef, ou élevé leurs maris au trône ducal. A cette prétention, le comte de Montfort répondait qu'un petit nombre d'exceptions ne prouvaient rien contre les principes reconnus de l'hérédité monarchique en Bretagne, et que la souveraineté s'y était toujours transmise de mâle en mâle, suivant le droit d'alnesse, Tout accord étant impossible, l'épée pouvait seule trancher la question. La qualité de neveu de Philippe VI, et l'arrêt de Conflans, garantissaient au comte de Blois l'appui des armes françaises; l'alliance de l'Angleterre, toujours disposée à prendre parti contre la France, revenait naturellement à Jean de Montfort. Celui-là avait pour lui le clergé et une grande partie de la noblesse de la province; celui-ci le peuple des campagnes et les habitants des villes. La guerre civile la plus sanglante et la plus calamiteuse qui ait pesé sur la Bretagne éclata bientôt entre les deux partis, et se prolongea pendant vingt-trois ans (1341-1365). Lorsque le traité de Guérande y mit fin et assura la couronne à Jean IV, le fils du comte de Montfort, le duché était épuisé par la perte de son sang le plus précieux, appanyri par la grandeur de ses sacrifices, couvert de ruines et plongé dans le deuil. Quatre grands faits militaires de la guerre de succession méritent surtout d'être rappelés, la bataille d'Auray, où Charles de Blois fut tué, le combat des Trente, et les siéges de Rennes et d'Hennebon.

Ce qu'il y a de remarquable dans cette grande et terrible lutte, c'est qu'on voit l'action de la bourgeoisie rennaise s'y dessiner avec beaucoup de netteté. Dès



Forigine de la querelle, ses sympathies pour la France l'avient portée à embrasser le partid no runte de Riois En 3134, Jona de Montfort la força à se rendre, mais elle saisti la première occasion pour secouer son autorité. Charles de Biois, Fannée suivante, se présente devant la ville avec nne armée française et lai livre plusièrers assauts, que son gouverneur Cadoudal, partisan dévoué de Montfort, repousse avec sucrès Les bourgrois, pour mettre fin à ar résistance, jettent le capitaine en prison, et arborent la bannée du comte de Biois. Dans la meme année, les Anglais échouent deux fois dans leurs tentatives pour soumettre Rennes à Jonné Montfort; cependant le roi. Édouard III dirige en personne la seconde de ces entreprises. Vient ensuite le fameux siège de 1356, qui se termine encore par la retraitée de farmée anglaise.

Cette fois les forces des assiégeants étaient si considérables, qu'il semblait impossible de sauver la capitale. L'habileté, la résolution et le courage de son gouverneur, le sire de Penhoët, surnommé le Tort-Boiteux, suppléa au nombre ; il fut vaillamment secondé par les Rennais et par le vicomte de Rohan, le sire de Laval et Charles de Dinan. Le duc de Lancaster, général de l'armée anglaise, et le comte de Montfort comptaient sons leurs ordres des capitaines non moins renommés. Ils firent bloquer étroitement la place et lui donnèrent une suite d'assauls; ces attaques ayant été sans résultat, ils ouvrirent une mine et la conduisirent souterrainement jusqu'au cœur de la place; mais Penhouët leur opposa nne contremine et écrasa les assiégeants sous les débris de leurs ouvrages. Le général anglais tenta d'attirer les Rennais hors des murs en faisant conduire un troupeau de deux mille porcs dans le pré Raoul, près des fossés inondés par la Vilaine. Ce moyen ne lui rénssit pas mieux et tourna aussi contre lui. Le Tort-Boiteux, par nn stratagème qui a rendu son nom populaire parmi les Bretons, s'empara adroitement de cette proie étalée aux yeux d'nne population affamée et la fit entrer dans la cité par la poterne Saint-Yves. Le siège se prolongeant, malgré l'hiver, un bourgeois offre à ses concitoyens de se rendre, au péril de sa vie, auprès de Charles de Blois pour lui demander des secours. On accueille sa proposition avec reconnaissance, et le généreux bonrgeois parvient à gagner la campagne, où il rencontre Dn Guesclin. Ce héros, né en 1320 au château de la Motte-Broons, à dix lieues de Rennes, avait passé une partie de son enfance dans cette ville, chez un de ses oncles, dont les conseils et les soins n'avaient pas peu contribué à former son esprit, à le diriger vers les grandes choses et à développer en lui toutes les qualités généreuses du soldat. De bonne heure dans les joutes contre les jeunes gens de son âge, et plus tard dans les tournois des chevaliers. Il avait remporté le prix de l'adresse et obtenu les applandissements du peuple rennais. Les souvenirs de ses premières années, ses affections de famille et ses sentiments personnels lui faisaient donc un devoir de secourir la place assiégée. Il leva un corps de partisans, auquel la forêt de Rennes servit de retraite et de forteresse; de là, il suivit tous les mouvements des Anglais, et les harcela avec une incroyable audace. Les assiégeants en éprouvaient un si grand dommage, que le duc de Lancaster regardait ce pauvre chevalier, ce soldat de fortune comme son plus redoutable ennemi, L'intrépide aventurier apprend par le bourgeois que nous venons de voir sortir des murs, qu'une partie des troupes

anglaises s'est éloignée sur na faux avis pour aller à la rencontre d'un reutort supposé; il fond aussilót sur le camp des ennemis, renvese et incendie leur tentes, s'empare de leurs provisions, et, chargé de ce précieux butin, s'ouvre un passage et entre dans Rennes. « Les bourgeois le requirent comme beur suveux, » racoulte dom Morice, et le conduisirent en triorophe à la maison de son oucle. » Nous n'en flairions pas si nous voulions relater les nombreux faits d'armes par lesquels il signals as précesce au milieu des assiégés. Tout en prenants part de la défense commune, Bertrand trouva encore le temps de relever le déti d'un chevalier anglais, Guillaune de Blanchourg, et de le vaincre en combat singuler. Cependant les assiégenats ne souffraient pas moins que les assiégés d'une lutte si obstinée. Le duc de Lancaster comprit enfin qu'il était impossible de récluire une ville défendue par de tels hommes. Moyennant la vaine parade d'un simularre de capitulation, que les Rennais condéferent viondurées à son amour-propre, i consentit à se retirer avec son armée. Le siége, commencé le 3 octobre 1356, fut levé le 3 juillet 1357.

Lorsque l'aveugle attachement de Jean IV pour les Anglais soules contre lui la Bretagne et le força à s-réfugire en Angleterre, le sabilants de Remon convirent leurs portes à l'armée de Charles V, et le reconnurent pour leur seigneur (1375). Mais du moment oil eroi de France voulut s'emparer du duché à l'exclusion des deux prétendants, ils se firent un devoir de résister à ce monarque. Rennes devint le siège d'une lique nationale dont le résultat fut l'expuision des Français et le suppel du duc lean. Le traité de confidération des nobles de la Bretagne avec les lourgeois de la viile nous a été conseré; on y voit figurer les nons de dis-sept notables citopers à côté des nons les plus illustres du duché. Les confédéries donnérent la garde de la cité et du château à messire Amauri de Fontenai et lui associérent viagie-deux gentilishommes de l'union (1379). Le redour de Jean IV fut accueilli avec des transports de joie par le clergé et le peuple de la viile, qui alfèrent en procession à sa rencontre.

Depuis la mort de ce prince, attribuée au poison (1399), jusqu'à l'avénement de la duchesse Anne, les ducs Jean V. François I", Pierre II, Arthur III et François II gouvernèrent la Bretagne, Jean V rechercha l'alliance du duc de Bedford, et sanctionna le funeste traité de Brétigny (1425); Charles VII se vengea en excitant l'ambition des Penthièvre et en trempant dans leurs machinations contre le duc de Bretagne. Le guet-apens de Chantoceaux ralluma la guerre civile et amena le bannissement de ses auteurs et la confiscation de tous leurs biens. François Ier, son frère Pierre II et son oncle Arthur III, si fameux sous le nom de connétable de Richemont, vécurent en paix avec la France (1442-1458). Mais François II, pendant son long règne, prit une part active à toutes les entreprises de ses plus cruels ennemis (1458-1488). Il fut un des principaux instigateurs de la ligue du bien public, et favorisa la révolte des ducs de Berry, d'Orléans, de Bourbon et d'Angoulème, contre le gouvernement royal. En 1488, les Français, sous les ordres de La Trémouille, défirent l'armée bretonne à la bataille de Saint-Aubindu-Cormier, où le duc d'Orléans fut fait prisonnier. Dans ces circonstances si critiques et lorsque tout paraissait perdu, le patriotisme des Rennais releva encore le conrage des Bretons. Ayant été sommés d'ouvrir leurs portes aux Français, dès

le lendemain de cette journée, ils répondirent par un refus et par un défi pleins d'une énergique grandeur. La Trémouille ne voulut pas compromettre le succès de la campagne en assiégeant une place si bien gardée, et il se dédommagea de cet échec par la prise de Dinan et de Saint-Malo.

Les conseillers de la jeune duchesse Anne, qui à la mort de son père hérita de la couronne ducale (1488), invoquèrent l'appui des souverains de l'Europe. L'Angleterre envoya en Bretagne six mille soldats, et l'Espagne deux mille hommes d'armes (1589). La duchesse s'était enfermée dans Rennes, dont on avait augmenté la garnison et réparé les fortifications. Tous ces préparatifs de défense n'empêchèrent point La Trémouille de se présenter devant la capitale avec son armée (1491). Anne, trop faible pour résister, se résigna à son sort. Le jeune roi Charles VIII fut admis sans suite dans la cité, y vit la duchesse, et y arrêta les doubles bases de son mariage avec elle et de la réunion du duché à la France. Quinze jours après, le 6 décembre 1491, ce mariage fut célébré à Langeais, en présence des députés de la ville de Rennes, Après la mort de Charles VIII, Anne devint la femme de Louis XII (1599). Cette princesse mourut en 1515, à l'âge de trente-sept ans. De son second mari, elle eut seulement denx filles, dont l'aînée, Claude, éponsa le jeune comte d'Angoulème, François Ier et le dauphin François, son fils, qui tous les deux prirent possession de Rennes par forme d'entrée solennelle, l'un le 9 octobre 1516, l'autre le 12 août 1532, ajoutérent à leurs titres naturels celui de ducs de Bretagne. Le dauphin Henri porta aussi cette couronne honorifique, dont les dernières splendeurs s'éteignirent sur son front (1547). François Ier, par une politique profonde, avait voulu assurer la réunion perpétuelle du duché à la France, et l'avait fait demander par les Bretons eux-mêmes. Ce fut une négociation toute diplomatique et dans laquelle la corruption eut sa large part d'influence. Les états, assemblés à Vannes en 1532, prononcèrent la réunion. François I\*, comme Charles VIII et Louis XII, s'engagea à maintenir les droits, les libertés, les franchises, les usages et les coutumes de la province, et à ne faire aucune loi nouvelle, à ne lever aucun impôt sans l'avis et le consentement des États. A l'exemple de ses deux prédécesseurs, le roi confirma aussi « les libertés. priviléges et exemptions » des habitants de Rennes.

Depuis le commencement du xv siècle Rennes étât bien changée. Une colonie de Normands, qui rétainet respiriés pour se soustraire us joug des Anglois, après la batalile d'Azincourt, était venue alors s'établir dans ses faut aprile de l'active de l'active de l'active de l'active l'ac

ces grands travaux revient au comte de Richemont: le premier, étonné de voir que les Budourgs étalent trois fois plus étendus que la ville, il proposa de lui donner plus d'aspece. Le due son neveu ayant approuvé ce projet d'agrandissement, Richemont traça le plan de la nouvelle enceinte; des fossés garnis de bonnes palissades! Tindiquèrent d'abord; plus tard, des murs et des tours en défendirent l'approche (†1419-1516).

La commune de Rennes était greffée sur l'association paroissiale, comme la plupart des communes bretonnes; mais elle différait de celles-cl sous ce rapport, que pendant longtemps les trois États n'y furent point représentés; par exemple, les nobles n'y entrèrent pas avant le xvii siècle. Longtemps elle resta sans mode d'organisation, sans droits fixes. Presque tous les pouvoirs du gouvernement de la cité étaient exercés par le capitaine ou gouverneur de la ville et par ses lieutenants les deux connétables, qui réunissaient les bourgeois pour prendre leur avis sur les affaires municipales. Les travanx de fortification ayant rendu l'intervention des citoyens plus nécessaire, ils nommèrent des miseurs pour lever les « devoirs de clouaison, » concédés par les ducs Jean IV et Jean V (1338-1410), et surveiller l'emploi de ces taxes communales. Il y avait aussi des échevins dont l'office, comme celui de capitaine et de connétable, était antérieur au xIVe siècle. La création du procureur-syndic des bourgeois, choisi dans le corps des échevins, ne remontait pas au-delà de 1431. L'existence de la milice bourgeoise était fort ancienne : chaque quartier en formait une division et avait son capitaine. Presque tous ces officiers civils et militaires étaient élus par la bourgeoisie dont le privilége le plus précieux était l'exemption des droits de franc-fief. Telle était la situation des choses lorsque Henri II ériges l'assemblée communale en corps de ville (1548). Henri IV la constitua définitivement en la composant de six échevins, d'un procureur, d'un greffier, et en déterminant les diverses attributions et le mode d'élection de ces magistrats (1592). Les Rennais avaient demandé qu'il leur fût accordé un maire, comme aux autres villes, le rol refusa et maintint le gouverneur on ses lieutenants dans le droit de présider les assemblées communales.

L'Introduction de la fabrique des draps à Rennes n'avait ni exercé une bien grande influence sur la situation industrielle de cette ville, ni beaucoup enrichi ses habitants. En 1477, le duc François I" fit venir d'Arras des ouvriers en tapisserie, leur accorda d'importants priviléges et les établit dans la capitale de son duché. Il y avait aussi dans la ville des veloutiers, des fileurs, des teinturiers, comme nous l'apprennent plusieurs lettres-patentes des rois de France (149t-1659). Quant aux marchands, ils étaient divisés en deux corps : en marchands jurés, ayant le droit de maltrise, et en marchands sans jurande. Une grande entreprise avait marqué le premier siècle de la réunion. On travaillait à la canalisation de la « rivière de Villaigne, » François I<sup>er</sup> autorisa cette entreprise par ses lettres-patentes du mois d'août 1539, et Léonard de Vinci, qui, assure-t-on, l'avait accompagné en Bretagne, donna les plans des quinzes premières écluses. L'exécution du canal rencontra de grands obstacles; jusqu'alors on n'avait rien tenté de pareil en France. Cependant les travaux marchèrent rapidement, et la rivière fut rendue navigable à travers la ville et sur loute la partie de son cours située entre Rennes et Redon (1577-1700). Le canal d'Ille-et-Rance, exécuté beaucoup plus tard, se rattacha à celui de la Vălaine et réunit les denx mers (1804-1837). Toutefois, la première ligne, de canalisation ne répondit point aux espérauces de prospérité qu'elle avait fait concevoir; avant la révolution de 1789, un célèbre ingénieur breton, M. de Piré, parâsit encore de « l'état de misère où le défaut total de commerce tensit la ville de Rennes. »

lci commence la dernière phase de l'histoire politique et morale de la cité rennaise : elle u'est plus la capitale d'un état indépendant, mais elle est encore le siége du gouvernement de la Bretagne. Les lieufenants-généraux du roi, ou gouverneurs de la province, sont obligés d'y séjourner, ou y sont continuellement ramenés par les affaires du pays. Là réside toujours le parlement, là se réunissent très-souvent les États. Ce corps illustre, créé par François II en 1485, fut reconstitué après la réunion, et de Vannes, où il avait d'abord siégé, on le transféra à Rennes et à Nantes, qui se partagèrent les sessions de ses deux chambres (1553). Charles IX le fixa définitivement dans la première de ces villes (1560). Aux termes de l'édit d'érection , le parlement de Bretagne se composa de trente-deux conseillers, dont seize étrangers à la province et seize Bretons. « Aucuns pensent, » dit de La Roche Flavin, « que ce fut pour faire contenir les habitants du dit pays en l'obéissance du roy; parce que naguières il avoit esté acquis et incorporé à la couronne. » Cet aveu, fait au commencement du xvu\* siècle par un grave écrivain, exprime parfaitement les préoccupations du gouvernement royal (1617). Connaissant l'esprit d'indépendance des Bretons, et sachant combien le souvenir de leur antique nationalité était encore puissant, la royauté ne fut jamais sans inquiétude snr la souncission du duché. Par la suite, elle le regardera et le traitera comme un des pays dont la conquête politique n'est pas encore assurée ; les tentatives des ducs de Mercœur et de Vendôme confirmeront la royauté dans ces craintes et dans ces dispositions. L'administration de ses lieutenants-généraux, surtout celle des ducs de Chaulnes et d'Alguillon, sera une guerre incessante contre les priviléges, les libertes et les institutions de la Bretagne; après s'être attaquée à la commune et aux États, cette pensée hostile poursuivra à outrance le parlement luimême dès que, par un revirement naturel et par un sentiment de patriotisme, il s'élèvera aussi contre les entreprises d'un pouvoir arbitraire et contre la violation du pacte d'union. Le parlement, les États, la commune, formeront alors une alliance d'une force irrésistible, et, malgré ses persévérants efforts, la monarchie ne pourra en triompher. Bref. il faudra pour la dissoudre que la révolution du XVIII siècle s'accomplisse et apporte aux Bretons le règne du droit commun.

Dans le temps même où se consommait la réunion de la Bretagne à la France, les idées d'émançation religieuse commengient à gaire les esprits. Le protestantisme, cette révolte contre les formes et les croyances du passé, désuit reacontre de profindes répulsions dans la province. Il y lu fintroduit par d'Andelot, le frère de l'amirel de Coligny, et protégé par la douarière de Rohan, la sœur du roi de Nauver (1858). Jamais on 17 compts plus de ving-t-espt péticé egities réformées; encore, si fon en excepte celle de Blain, leurs assemblées étaient-eties servétes, et leurs mainstres toujours errants (1565). Les catholiques, rassurés par la faiblesse numérique des profestants, n'a busèrent pas de leur force supérieure pour les érraper. La persécution ne fit pas couler les aque ne Protegage, et la SaintBarthéems n'y trouva point de bourreaux. De Vitré le Iuthéranisme avait gagnéfemens (1538), Les haguenos, a un nombre de cinquante à soitante, y vivent bien-101 la bourgeoisie et le peuple se soulever contre eux; celle-ci supplia le roi de défennée l'exercicé de la religion précendue réformée dans la ville et dans ses faubourges (1563); céul-ci se porta coutre les nouveaux sectaires à quelques excès, et finit per heite i maison où ils ser écnississient (1563). Dans le mêmes sètée, le temple protestant fut encore incendié deux fois (1661 et 1675). Il était situé à trois ou outre l'euse de la cité.

Les nombreuses péripéties du grand drame de la Ligue se passèrent à Rennes et à Nantes, qui se disputèrent la suprématie politique de la province. Pour bieu en saisir le caractère, il faut le rattacher à l'histoire des Penthièvre. Depuis le guet-apens de Chantoceanx, ces princes s'étaient dévoués au service des rois de France, Jean de Brosse et Nicole de Bretagne, sa femme, avaient cédé à Louis XI tous leurs droits sur la Bretagne : leurs descendants avaient confirmé cet abandon. La faveur royale se montra prodigue de ses bienfaits envers eux, et d'abord elle n'eut pas lieu de s'en repentir. Jean de Brosse, comte de Penthièvre et duc d'Étampes, fut nommé gouverneur du duché et l'administra avec un remarquable esprit de modération (1542). Son neveu, Sébastien de Luxembourg, en eut ensuite le gouvernement jusqu'en 1569 ; puis, après une espèce d'intérim rempli par Louis de Bourbon, duc de Montpensier, cette haute dignité fut donnée à Philippe-Emmanuel, prince de Lorraine, duc de Mercœur, et époux de Marie de Luxembourg , l'unique héritière des maisons de Penthièvre et de Blois (1582), C'était par ees temps de troubies une haute imprudence, comme on ne tarda pas à le reconnaître. Le duc de Mercœur, du vivant même de Henri III, se mit à la tête de la ligue en Bretagne et se révolta ouvertement contre l'autorité royale. Du chef de sa femme, il possédait déià les trois villes fortifiées de Guingamp, Lamballe, Montcontour : le faible monarque lui donna Dinan et Concarneau à titre de places de sûreté, lorsqu'il se fit l'interprète des exigences de l'union catholique. A la mort de Henri III. il ne dissimula plus ses intentions et s'arrogea tous les pouvoirs de la souveraineté. Pendant la courte existence de son fils, il le fit appeler prince de Bretagne. Avec plus de témérité il cût probablement réussi : mais il n'eut point le courage de sa position, et quand il pouvait en franchir tous les degrés, il s'arrêta sur les premières marches du trône ; c'était un ambitieux sans portée et sans grandeur. Il repoussait surtout Henri IV parce qu'il ne descendait pas, disait-il. de la duchesse Anne.

Son premier acte de rébellion fut de saisir et de mettre à rançon Faucon de Ris, premier présideut du parlement de Bretagne et partisan déroué du roi (1589). Maître de Nantes et d'une grande partie du duché, ilse fit encore liver? Rennes et Redon par les ligueurs; l'évêque de cette ville. Aymar Hennequin, et le célèbre jurisconssite Bertand d'Argentré, luie ouvirient les portes. Montherson, le gouverneur de la cité, assiégé dans la tour de la porte Mordelaise, fut obligé de se rendre. Il prit peu de temps après sa revunche, aidé du berave sénéchal Gui-Lemeneus, qui sortit un matin de sa maison une halletarde à la main et donna aux royalistes le signal de l'insurrection en criant : l'ire le roi? Rennes fut irrévocalisment perlue pour Mercure et de vint l'écuell où tous se sprojets se brisèrent. En 1:803,

il choux dans une tentatire pour la reprendre. Le partement défendit la ville et souit la cause voyale avec un très damirable; il gouverne souverainement le duché par voie de règlement et d'ordonnance; il maltriss la commune, établit des impots, fortifa la capitale, l'ene des troupes, leur donna des officiers et fit la guerre. Les Estas royalistes, réunis à Rennes en 1590, obbiernent des secours de la reine Elisabeth. Cette princesse fit passer un coi d'Espager y entretenait cinq mille soldats. Philippe II était à la vérité un dangereux allé pour Mercœur, car il prétendait soir aussi des droits à la ouvenue ducale par sa femme Isabelte, arrière-petiti-fille de la duchesse Anne. Très-probablement il songeait à remparer de la province pour sos propre comple; on ne peut attribure à un autre molifa formi-dable flotte de cent vingt voiles qu'il envoya sur les côtes de Bretagne, en 1594, en un y fut surprise. brisée et dendouite are une tennéte.

Le prince de Lorraine auxil opposé aiu parlement et aux dats de Rennes le parlement et les Etats de Nantes; mais toits ses efforts ne purent prévenir la ruine de son parti. Après l'abjuration de Henri IV, les principaux ligueurs se hâtérent de traiter avec le gouvernement royal et de stipuler pour leurs intérêts. Le duc de Mercour, réduit in-timené a solicifer la paix, obtint les conditions les plus avantageuses; sa fille fut unie au duc de Vendôme, fils naturel de Henri IV, et le petit prince fit nommé, à l'âge de quatre ans, gouverneur du aduel de Gêretagne (1568). Le Béarnais se rendit de Nantes à Rennes, où il fit son entrée le 9 mai, et où il resta sept jours. Il était temps que la paix mit fin aux souffrances de la Bretagne. La troupe, mal payée, se désionnangeait par des ettorsions, des excès et des cruautés inouires; les campagnes dévastées étaints ans culture, et à la suite des masserces et de la fantine se montrait partout la peste.

Rennes n'avait pas moins souffert de ces affreux désordres que les autres villes de la Bretagne. Elle faisait peine à voir. Les pilleries des soldats de Montbarrot et de Mercœur avaient réduit les habitants des campagnes au plus cruel dénuement : les rues étaient envahies par une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants sans pain et sans asile. On eût dit l'émigration d'un peuple de bohémiens. Partout des malheureux se trainaient épuisés et mouraient de faim en implorant des secours. L'excès de la misère publique conduisit à l'établissement d'un hôpital général où l'on enferma les mendiants (1679). Il existait déjà à Rennes un refuge pour les pauvres malades, l'hôpital Saint-Yves, fondé en 1358. Une maladie contagiense. qui eut souvent les caractères de la peste, était venue compliquer encore les souffrances du peuple de la capitale. Elle avait commencé vers 1563, et elle continua de sévir par intervalles, et avec plus ou moins d'intensité, jusqu'en 1640-Le parlement se retira tour à tour à Nantes, à Vitré, à Dinan, La révolte du duc de Vendôme fit une triste diversion à ces fléaux naturels. Ce faible et pâle héritier des maisons de Blois et de Penthièvre conçut le projet absurde de constituer son gouvernement de Bretagne en principauté indépendante. La cour souveraine du

<sup>1.</sup> On compta à peine les représentants de sept villes dans cette réunion, y compris ceux de Rennes, dont le nombre n'était pas alors bien déterminé. Après avoir été portée à dix membres, la députation de cette ville fut réduite à deux. Rennes et Nantes se disputérent pendant loogtemps Thonneur de présider l'ordre du tiers aux Étau.

duché se déclara contre lui et ses adhérents, et prit des mesures énergiques pour la garde de la capitale (1614-1630). Louis XIII se rendit à Nantes à l'occasion de ces troubles, et de là îl se dirigea vers Rennes; mais îl s'arrêta au château de Fontenai, à denx lieues de la ville, pour lui épargner les frais d'ûne entrée solennelle. Au bout de trois jours, il repartit sans l'avoir visitée (1616).

Nous n'entreprendrous point de faire l'histoire des rapports du parlement de fretagne avec la royanté. Ce fut pendant le xvir et le xvir s'échez une guerre sans trère entre les deux pouvoirs sur presque toutes les questions d'intérét général. Ni les ordres abbouls du roi, ni les menaces, ni les lettres de jussion rétidérée, ni l'exil, ne purent briere cette fière opposition de la magistrature bretonne. Jalouse de minitenir le contrôtée des États, éle en demandait la convocation en cas de relard, elle protégeait la liberté de ses délibérations, elle appuyait ses remonnence, et repossait les défits bursurs. Si le gouvermente passait ontre, elle défendait anx agents du fise de faire aucune levée de deniers dans la province, sous seine de concaisson, et provoquait le peuple au refus de l'imoth.

Les débats du parlement avec le gouverneur, M. de la Meillerave, n'eurent point de graves conséquences (1652). Il n'en fut pas de même de son opposition anx actes administratifs du duc de Chanlnes, homme d'un caractère violent, orguetlleux, et dans lequel se personnifiait le despotisme de Louis XIV. La résistance des États et de la magistrature à l'établissement de l'impôt du tabac et du papier timbré avait répandu beaucoup d'agitation dans les esprits : le 18 avril 1675, le peuple de Rennes enfonça les portes du bureau établi dans le palais du Parlement pour la perception de ces taxes et y mit tout au pillage. Cette révolte fut regardée comme un crime irrémissible. Le duc de Chaulnes fit venir six mille hommes à Rennes, qui bientôt augmentés de deux mille autres furent cantonnés chez les habitants et y vécurent à discrétion. On arrêta soixante bourgeois et un grand nombre d'hommes du peuple, et les exécutions continuèrent presque sans interruption, du 30 octobre au 24 novembre. Une contribution de cent mille écus fut imposée sur les habitants et il leur failut tronver cette somme dans le délai de vingt-quatre heures. Le Parlement, condamné à transporter ailleurs ses séances, aurait pu obtenir la révocation de son exil, en consentant à laisser batir une citadelle à Rennes, ponr contenir les habitants. Il refusa et fut relégué à Vannes, où il resta iusqu'en 1689. Les Rennais s'imposèrent de ruineux sacrifices pour obtenir son rappel. Cependant la vengeance du pouvoir ne s'arrêta point là et continua de peser sur la communanté : il modifia ou détruisit peu à peu ses anciens priviléges et ses formes constitutives. Si, de 1695 à 1729, il lui donna un maire, cette concession fut presque aussitôt retirée. Il supprima son arsenal dont elle était si fière et qui existait depuis le moyen age. L'exemption des drolts de franc fief fut abolie. Bref. quand vint la révolution de 1789, la bourgeoisie rennaise était presque sans action comme sans contrôle sur l'administration des affaires de la cité.

Le commencement du xviii\* siècle fut marqué par les troubles de 1730. Une partie de la noblesse bretonne s'associa à la conspiration de Cellamare. Les un coubients seulement enterer la régène à Philippe d'Oriens, les autres n'aspiraient à rien moins qu'à rendre à la Brelagne son ancienne indépendance. Une flotte espagnole devait débarquer des troupes sur la côte pour appuyer ce mouvrement. Les fluit en crorie les révéations de M. de Robien, membre la in-même du parlement,



la magistrature bretonne ne fut pas tout à fait étrangère à ce complot, dont les principaux auteurs prirent la fuite ou furent décapités à Nantes. On était encore sous le coup des douloureuses impressions de ce drame sanglant, quand un incendie terrible éclata à Rennes, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1720. Le feu se déclara d'abord chez un menuisier de la rue Tristain, et de là s'étendit sur une grande partie de la ville; ses ravages ne furent arrêtés qu'au bout de sept jours, et après la destruction de huit cent cinquante maisons. Le gouvernement fit une remise d'impôts aux Rennais et leur accorda la coupe de mille arpents de bois dans la forêt de Rennes. Les États et le parlement vinrent aussi au secours des habitants. On résolut de profiter de cet immense désastre pour reconstruire les rues avec régularité; l'ingénieur Robelin et l'architecte Abeille lirent un plan de la ville nouvelle et des grands édifices projetés pour son embellissement; et dès-lors ils indiquèrent aussi la rectification du cours de la Vilaine, au moyen d'un canal. Ceci explique comment la partie centrale de Rennes est si régulière, si belle, si imposante, tandis qu'à l'entour se serrent et s'enchevêtrent les rues étroites, noires et tortueuses de la vieille cité. L'incendie avait heureusement épargné le beau palais du parlement, le collége et l'église des Jésuites, construits dans le xvi siècle. On cleva à grands l'rais, non loin du premier de ces bâtiments, un hôtel-de-ville, qui est encore aujourd'hui le siége de la mairie (1742).

L'administration du duc d'Aiguillon, comme celle du duc de Chaulnes, fut une lutte obstinée contre le parlement, les États et le peuple breton : l'hostilité ctait si profonde qu'on ne sut aucun gré à ce seigneur d'avoir silionné le pays d'un magnifique réseau de grandes voies de communication, et qu'on lui contesta jusqu'au mérite de s'être comporté en homme de courage au glorieux combat de Saint-Cast. Nos limites, malheureusement trop restreintes, ne nous permettent pas de suivre, dans ses diverses péripéties, le grand drame de l'affaire La Chalotais. L'illustre procureur général, par son compte-rendu de la constitution des Jésuites, dont il fit lecture au parlement, amena la suppression de cet ordre fameux (1761-1762). Il expia dans les châteaux de Morlaix et de Saint-Malo son triomphe et sa courageuse opposition. Accusé de crimes imaginaires, on le condamna à mort, on dressa un échafaud sous les fenêtres de sa prison, et il allait y porter sa tête lorsqu'on lui annonça la commutation de sa peine. Le parlement, puissamment secondé par les États, la noblesse et le peuple de Rennes, força la rour à renoncer à des projets qui l'attaquaient dans son existence même, et, après un court exil, il fit sa rentrée dans la capitale, au milieu des témoignages du plus vif enthousiasme (1765-1788). Mais là fiuit l'accord de la magistrature, de l'aristocratie t du tiers-état. Les discussions et les résistances politiques avaient développé chez le peuple breton le sentiment de ses droits et de sa force. Il se sépara des deux ordres privilégiés en 1788, par une rupture éclatante. La noblesse, au lieu de se prendre corps à corps avec la bourgeoisie, la fit attaquer par cinq à six cents laquais. Il en résulta un combat auquel les gentilshommes bretons furent bientôt forcés de prendre part; il s'engagea, le 27 janvier 1789, sur la place du palais et près du couvent des Cordeliers, où les États se réunissaient ordinairement. L'action fut courte, mais sanglante, et se termina par la défaite de la noblesse et de ses auxiliaires. Le jeune Victor Moreau, prévôt de l'École de droit, par aucienneté, et général de l'armée populaire, per instinct, fit ses dispositions pour ce con bat

contre la noblesse avec l'intelligence supérieure, l'énergie et le sang-froid stoique dont il donna depuis tant de preuves à la tête des armées de la république francaise. Les Rennais le nommèrent capitaine d'artillerie de la garde nationale et député de leur ville à la l'édération de Pontiv.

Pendant les troubles et les guerres de la révolution , Rennes se distingua constamment par sà sagesse et son patriolisme. Elle envoya aux frontières toute sa jeunesse; elle fournit à nos armées cinq bataillons de braves. Malgré le passage de Carrier dans ses murs, elle n'eut point à déplorer les excès de la terreur. Un marchand taitleur, Leperdit, homme simple, mais dont le caractère était grand comme les circonstances, remplissait alors les fonctions de maire; il sut concilier la fermeté et le dévouement démocratiques avec l'amour de l'ordre et de l'humanité. Son nom est encore aujourd'hui entouré de la reconnaissance et de la vénération publique. Rennes devint le centre des opérations les plus importantes de l'armée républicaine contre les Vendéens. Kléber, Marceau, Marigny et Westermann s'y réunirent avec les commissaires de la Convention. La présence de ces généraux la préserva de la destruction dont elle était menacée, les rebelles ayant formé le projet de l'enlever par un coup de main et de la livrer aux flammes (1793). Hoche séjourna aussi à Rennes, où une tentative d'assassinat fut dirigée contre lui. Sous le consulat et l'empire, cette ville ne fut le théatre d'aucun fait important. Après les cent-jours, le brave général Travot y fut traduit devant un conseil de guerre et condamné à mort, Sa peine fut commuée; mais on lui rendit la prison si dure qu'il y perdit la raison. En 1830, les patriotes rennais se prononcèrent si énergiquement à la première nouvelle des ordonnances de juillet, que la révolution fut moralement accomplie dans l'ancienne capitale de la Bretagne avant même qu'on y eût appris le résultat des trois grandes journées.

La ville de Rennes renferme 32,407 habitauts, et le département d'Ille-et-Vilaine 595,217. Partagée en deux parties inégales par la rivière, et s'étendant à l'aise sur un vaste emplacement, elle a l'apparence d'une grande cité sans en avoir la richesse. le mouvement et la population. Les principaux objets de son commerce sont les beurres du pays, renommés pour leur parfum, les bestiaux, le vin, le cidre, le miel. Elle a des fabriques de tolles à voiles, de fils retors, des filatures de lin. des tannerles et corroyeries justement estimées. Mais Il faut blen le dire, en tous les temps, comme aujourd'hul, c'est moins son industrie qui la fait vivre que ses Institutions civiles , judiciaires et militaires. Elle est le siège d'une cour royale dont les magistrats ont hérité des uobles traditions de l'ancien parlement. de la 13º division militaire, de la 14' direction des ponts et chaussées, et d'une conservation des forêts, d'une direction d'artillerie, d'un arsenal de construction, etc. Elle a une université, une académie, une faculté de droit, un collége royal dirigé par d'excellents professeurs. Sans parler des archives de la préfecture, de la ville et de la cour royale, cui contiennent tant de richesses et que nous avons si laborieusement explorées, sa bibliothèque publique est fort riche en bons livres. Le bibliothécaire, M. Maillet, en a fait le catalogue avec beaucoup de méthode et un savoir remarquable. La ville de Redon, qu'on peut considérer comme le port de Rennes, contient 4,241 habitants, et l'arrondissement auquel elle a donné son nom 76,035.

La Rennes d'aujourd'hui est une ville toute française, toute moderne, nous

dirions presque toute improvisée. La Redagne n'est pas là, elle est plus Join, bencoup plus lois. Elle n'y est in pour la population, le langue, les constumes, les mours, l'esprit et le caractère; elle n'y est pas deantage pour les monuments, les mours, l'esprit et le caractère; elle n'y est pas deantage pour les monuments, les finoliquages historiques, les croyances et les formes du passé. Les travaux immenses qu'on a entrepris pour redresère et canaliser la Vilsine, vout compétère la transformation de la ville en faisent disparaltre les vielles constructions qui surphombaient autrefois le cours fortueux de la riviere. A part le porther roman de l'égine de Saint-Médaine et quedques détaits gothiques de Saint-Viere, l'architecture religieuses n'offere ried miseressent. Le plaisé de l'ancien parfement, l'égine Toussint, sont de beaux monuments; la caphodiqué de Saint-Pierre et l'Hôted, et ville risparent par leur masse imposante; mais fuis se cédifices out écle construits du xvr us xvur siècle. Quant aux fortifications de la ville on a commencé à les détruire sous le règne de Honri IV, et elles ont presque entiférement dispara. La porte Mordelaise est un précieur reste de la première enceinte, dont on aperçoit corre de êt du quéques pass de mus enclarés dans des constructions modernes.

Les Rennais, peuple d'un esprit fin, élevé, réfléchi, ont largement fourni leur contingent d'hommes distingués. Nous citerons parmi les jurisconsultes Noti Dufail, Pierre Hévin, Poullain du Pare, Bertrand d'Argentré; parmi les avocats, Anneix de Souvenel, surnommé le Cochin de la Bretagne, et Jean-Baptiste Gerbier et Louis-René Coradeuc de La Chalotais, ces deux grandes gloires du barreau de Rennes; parmi les historiens, Alain Bouchart, le père Augustin du Paz , Dom Lobineau , Antoine Mallet et Jean-Philippe-René de la Bletterie; enfin. parmi les savants et les littérateurs, l'hébraïsant Jacques Cappel, Saint-Foix, l'auteur des Essais sur Paris, le jésuite Tournemine, le fameux critique Julien-Louis Geoffrei, Jean de Montigny et Raymond de Boisgelin, l'un et l'autre de l'Académie française. An nombre des contemporains, nous nommerons MM. Dubois (du Globe), député de la Loire-Inférieure; Joseph Bernard; Jouaust, président du tribunal civil, homme d'un esprit élevé, d'un savoir profond, et l'un des anciens rédacteurs du Censeur : Duhamel : Moreau de Jonnès , qui a rendu de si grands services à l'administration publique et à l'économie sociale par ses recherches statistiques : Robiquet: Hyppolite Lucas, déià connu par des travaux remarquables, et qui vient de se placer, par plusieurs ouvrages dramatiques, au premier rang parmi les moralistes et les anteurs du théttre moderne ; les poëtes Turquety et Evariste Boulay-Paty, L'ancien ministre Corbière et le général Rapatel sont nés aussi à Rennes '.

<sup>1.</sup> Iuwanta: Histórier sa Chroniques de Briscipu par Boochard, La Baud, D'Argantir, De Paz, dom Loblomo, dom Morton. Revuid de históriera de la Presen. — Chronique de Prisantir. Carviller, La Pebren. — Troité de la présionen, de Chenava. — Bistóries de Morses, Ogie, Dichatellier — Maracaran: las reprisarios sis Ratis, de Portenant et de la Communi; les mémoires el les travant de loss Pichart, de Gilles de Langachoc, du président de Roblém, et un grand nombre de pleies, de littres et de document des travaltires pressiones.

M. Andres de Kredvri Dout a communiqué ses noise amassacies pásica de avantas rechardes.

M. Darces de Villegerec, qui est à la Vicalie qu'able me histoire de Remas, histoire vois nous autre de ses commissances spécifies. Il n'existe pas de travail histoirque sur cet important sujet, et com souvan par les imposes et pelificie resideur assupriées nous notemmes l'ent com sienes, consonue par les des mêmes, consonue par les des mêmes de la consonue par les consonues de la consonue partie de la consonue partie de la consonue partie de la consonue parties de la consonue partie de la consonue de la consonue partie de la consonue de la consonue partie de la consonue partie de la consonue de la consonue de la consonue partie de la consonue de la consonue partie de la consonue partie de la consonue de la consonue partie de la cons

## FOUGÈRES. - VITRÉ.

L'histoire de ces deux villes se confind souvent avec celle de Rennes; dans le principe, elles étaient les deux principales baronnies de ce comté. Bans les temps modernes, elles dépendent encore de Rennes sous le rapport religieux, judiciaire et administratif; ce sont usais les mêmes mourus, le même esprit. Les deux natiques baronnies sont devenues deux arrondissements d'Ille-et-Vilnies, syant, à peu de choop eyls, la même étendue et le même nombre d'habitants. Culti de Fougéress en compte 81,676, celui de Vitré 80,891. Le chef-lieu du premier en a 8,889, celui du second 8.39.

Il n'est pas question de Fougères, avant le vur siebee, ni de Vitré, avant la fin du x'. A cette époque, c'étaind leur chifeaux apparienant à de Javeigneurs, c'est-à-l'er à des descendants, en ligne collatraie, de la famille royale de Brenger, mais, attivés ou mencés per l'eurs prissants voisins de France et de Normandie, ces seigneurs ne se piquatent pas d'une fidélité rigoureuse envers leor suserain. Nous arons vu Rosul I; s'en de Fougères, c'enrôfes sous la hamière de Guillammei-e-Batard. Rasoil II combat tour à tour pour Conan, due de Bretagne, et pour Henri II, n'ol d'angleterre, qui veut s'emparer-du duché. Il n'est point d'evidence plus aventuresse que celle de ce Rasoil, d'homme de guerre plus brave, plus fécond en ruses et en expédients. On oit encore, dans lorêt de Fougères, des sonterrains counns sous le nom de Celliers de Landéon. Rasoil les rocuss, dit-on, pur y cacher ses treison. Définitivement réconcilé sence de duc, il part pour la Palestine, d'où il revient pour défendre les droits du jeune Arthur et butter les cotteresse que Richard avoit leiés sur la Fertagne.

Raoul III abandonne Pierre de Dreux quand elebi-ci imoque l'appai de L'Angelerre. A sa mort, la baronile passe dans la maison de Lusignan; miss Philippe-le-Bel la conflique en 1807, sons le prétette qu'on a définit un testament fait en sa fareur. En 1928, le duc François l'a la rachète; depois cette époque elle n'a plus de seigneur particulier, et ne cesse pas d'apparteinir à la frectagre. En 1938, pendant une trère avec l'Angleterre, Javenturier Sorienne, dif l'Arapaneis, s'enne di maltre par surprise; miss, après un long siège, le duc et le conditable de likhemont le forcent à capituler. La conséquence de ce manque de foi par la Anglais fat leur expulsion définitive de la France. En 1948, Fougrées set prise par La Trémoaille, commandant de l'armée française, peu de jours avant la bataille de Saint-Aublier du Cormier.

Bien que placée, comme Fougères, sur la frontière de la Bretagne, Vitré ne cessa jamais d'appartenir à cette province. Le sang des rois bretons se perpétua dans la lignée de ses seigneurs dejusie Le visicle jusqu'à l'époque de la révolution. Ils se d'hisent en cinq dynasties : celle de Rennes, jusqu'en 1290; celle de Montmorenç-Laval, qui finit en 1512; celle de Montfort-Laval, dont l'existence se termine en 1547; et celle de Rieux, à laquelle succède celle de La Trémouille, en 1805. Cettre descendance directe des rois de Bretagne faissit regarder les seigneurs de Viter, depuis la chute des Penthièrer, comme les premiers horons de la province, quoique ce titre et le droit de présider les États , qui y était attaché , leur fussent contestés par les Rohan.

Sauf quelques débats entre le duc et les anciens sires de Vitré , les successeurs de ces derniers se montreut constamment dévoyés à leurs princes. Bien que leur nom figure au premier rang dans l'histoire de Bretagne, on n'y tronve ancun fait important qui se rattache à la ville de Vitré. Elle n'apparaît d'une manière remarquable qu'à l'époque des guerres de religion, où, ce qui semble encore extraordinaire aujourd'hui, elle prit le parti de la réforme, dont ses bourgeois soutinrent énergiquement la cause. Une femme, Christine de Rieux, tutrice de leur ieune baron, agé de quatre ans, avait embrassé les idées nouvelles. Sa beauté, son esprit, son courage enflammèrent les Vitréens, surtout les Vitréennes, qui ne voulurent pas se montrer au-dessous d'elle. Mercœur, avec une armée de dix mille hommes, soutenue par vingt mille paysans des environs, assiégea la ville; mais il ne put réduire une poignée de héros, ou plutôt d'héroïnes, car c'étaient les dames qui encourageaient leurs maris et leurs frères à la résistance. Tandis que Vitré tenait contre la Ligue, celle-ci régnait souverainement à Fougères, dont Mercœur avait fait sa principale place d'armes et qui lui resta dévouée lusqu'à la paix. Égarés un moment par les charmes de Christine de Rieux, les bourgeois de Vitré ne tarderent pas à reprendre la foi de leurs pères.

Il n'est point de pays en Bretagne où le sentiment religienz soit plus profond . plus opiniatre qu'il ne l'est dans cette partie de la province : ici Fougères et Vitré s'unissent de la manière la plus intime : quand vient la révolution, si une partie de la population de ces deux villes se prononce pour les réformes, une autre partie et toutes les campagnes demeurent sincèrement attachées à leurs anciennes croyances. On peut dire des arrondissements de Fougères et de Vitré qu'ils sont la terre classique de la chouannerie. Cette triste guerre fat commencée par trois contrebandiers du nom de Cottereau, qui, ne trouvant plus à exercer leur coupable industrie. insurgèrent quelques malheureux paysans. On leur donnait le nom de Chats-huants ou Chouans, parce que, dans la nuit, ils imitaient le cri lugubre de ces oiseaux pour s'entr'appeler et se reconnaître. A la fin de 1793, l'armée vendéenne entra dans Fougères, dont les paysans n'avaient pu s'emparer; elle y demeura huit jours. C'est près de cette ville que périt le malheureux Lescure, à la suite d'un combat contre les républicains. Depuis cette époque, les idées de la révolution ont fait des progrès notables dans les deux arrondissements; l'esprit religienx, qui ne s'y est point affaibli, y a beaucoup gagné lui-même.

Fougieres est une ville blorieuse, bien que son industrie soit moins importante, qu'autrefois; elle a des tanneries et des mégisseries, des fillatures et des teintureries de laine, des fabriques de flanelle rayée; ses foires sont considérables; l'arrondissement possède des verreries dont les produits sont fort estimés. A part la hibritation des toiles ordinaires et de soiles à voiles, Vitér n'à pamis en une

grande importance industrielle. Conseillé par Pierre Landais, enfant de Vitré, le duc François II y avait fait venir des Florentins pour y établir une fabrique de soieries; mais elle n'y réussit pas. Les nobles bourgeois de Vitré regardaient le travail comme chose déshonorante. Aujonrd'hui, par suite de ce funeste préjugé, on y compte près de trois mille indigents. Vitré est incontestablement la ville la plus pauvre de toute le Bretagne; ses maisons délabrées et mal bâties ont un aspect misérable. Cependant elle conserve un air de noblesse et de grandeur, mais de noblesse ruinée et de grandeur déchue : les restes de ses fortifications, les débris de son château, dans lequel on a établi les prisons, offrent une perspective imposante. Les ombres des Laval et des La Tremouille apparaissent parmi ces tours et ces lugubres donions. Fougères a une physionomie tout à fait différente : de 1710 à 1788, six incendies ont détruit presque toutes ses anciennes maisons. Ses rues sont aujourd'hui réguliérement bâties et bordées de constructions neuves. Coquettement assisé sur ses remparts, qui se sont abaissés ou qui ne servent plus qu'à soutenir la terre de ses jardins, elle passe pour une des plus jolies villes de la Bretagne. Du sommet de la côte où elle est posée, on ne se lasse pas d'admirer les riantes et fralches vallées où coulent les eaux limpides du Nançon, Nous ne saurions oublier non plus l'antique château de Fougéres; sauf le donjon que le connétable de Clisson y avait fait construire, il existe encore en entier. Au nombre de ses tours on distingue celle du Gobelin et celle des Lusignan, à laquelle ces seigneurs avaient donné le nom de la fée Mélusine, dont ils se disaient les descendants.

Les noms de Vitré et Fougères se ratachent à l'histoire des États de Bretagne, auxquels chacun envoyait un député; ces États se se réunirent, il est vrai, qu'une seule fois dans la première de ces villes, en 1635; mais ils furent souvent convoqués dans la seconde. Ils y siégèreut en 1477; de 1655 à 1705, ils s'y assemblèrent huit foi.

Foughers a produit un assez grand nombre de théologiens dont les noms sont unbliss aujourfuit. Elle se giorifie d'avoir donné le jour suz générau de La Rikoissière et de Pummercui; ce dernier lui a légué sa bibliothque, Madame de Scigné est dereuse la fillé adoptire de Vitré, nagiré son peu de charifé pour les diames de cette viis : on voit encore dans le château des Rochers la chambre de la sprituelle marquies. Le déliber d'arquetré était né dans le voisinage de Viriré, qui a aussi donné le jour à Savary, auteur des Lettres sur l'Égypte, et su célèbre den-tiets Garangeau?

Description Con

Louis Du Bois, Notice sur Vitré. — Le général de Pommereul, Notice sur Fougères — Du Chatellier, Bistoire de la Révolution en Bretagne. — Registres des États.

## SAINT-MALO ET SAINT-SERVAN.

saint-Malo est une s'ille à part; elle a une physionomie, un caractère, des mousui lui sont propres. Située au fond du golfe que forment les côtes de Bretagne et de Normandie, à L'extrémité de l'une et à quelques lieues de l'autre, elle n'est ni bretonne ni normande. C'est une fille de l'Océan, dont chaque marce fait une lle, c qui appartien moiss à la terre qu'à la mer; ses tours, sa cathicfinel, les lautes maisons de ses habitants, qu'enserre un magnifique rempart de granit, surgissent du sein des eaux. Celles-c'i formett un lac, d'un côté sans limites, mais, de ce même côté, hérisée de forts et de rochers, qui en rompent l'uniformité; des ce même côté, hérisée de forts et de rochers, qui en rompent l'uniformité; des ce même côté, l'enisée de forts et de rochers, qui en rompent l'uniformité; que de belles habitations avec leurs bouquets de futaie; sur le point le plus rapproché, par une ville entière, celle de Saint-Servan; de plus en plus loin, par les antiques sur de Soldor, qui sont comme des sentincles patices à l'embouchure de lir lance; par les escarpements de Dinard, à l'autre bord du fleuve, et par le plare de Fréhel, qui montre l'entrée de la baie aux navigateurs.

An militu de cre panorama sì beau, sì varie, Saint-Malo se présente sous un aspect rude et sèvère; c'est ume masse de pierres, une forterosse de differents ages qui n'a que trois issues, l'une sur la mer, en regard de Saint-Servan, c'est la porte de Dinan; l'autre sur le port du coté opposé, et la troisième, voisiue de la seconde, qui s'ouvre sur l'étroit et long passage, nommé le Sitlon, par lequel Saint-Malo se ionit à la terre.

Si Ton entre dans la ville, c'est un dédale de rues sombres et étroites, aboutisant de pelites places qui ont quelque chose de gai et d'animé. Sur la principale, les Malouins montrent avec orgueil la statue de leur Duguay-Trouin. Quelques beaux Motels se métent à des constructions des xiv et xv siècles; les plus remarquables ont ceux qui voisient la porte de Diana. Si Ton veut avrior plus d'air et de soleil, il faut monter sur les murs, dont on peut faire le tour en s'ingt-t-inq minutes et qui forment une promenade unique au monde. C'est de là qu'on voit les belles campagnes qui bordent le bassin, q'on domine sur s'aint-Servan, que l'on compte les forts de la rude, qu'on voit arriver les naires, ou que l'on contemple la tempête qui se brise contre les remparts et les rochers.

La ville de Saint-Servan a un aspect tout différent; elle n'a point de murailles; elle s'étend librement sur une colline à pentes douces, mais escarpée du côté de la mer. On n'y voit aucune construction qui remonte au delà de Louis XIV. Ses rues sont droites et larges: de nombrens iardins s'entremèlent à ses maisons blanches.

Saint-Malo est la ville du travail, Saint-Servan celle du repos. Les étrangers s'y plaisent, les marins et les vieux soldats y viennent manger leur retraite. Cependant Saint-Servan a un port et même deux : le premier, situé en dedans de la passe, est destiné aux bitiments du commerce; le second, en delors, à l'embouchure de la Rance, auprès des tours de Soldor; c'est le port militaire de Saint-Servan, oi l'état fait construire des frégates de premier rang. C'est dans la rade de Soldor que les vaisseaux en partiance attendent le vent favorable pour mettre à la voil.

Ces deux villes, qui bientot n'en feront qu'une, au moyen de la digue qu'on achère en ce moment, el les communes confugies riemissent, dans l'espace de deux lieues, une population de 30 à 10,000 habitants, qui ne s'occupent, qui ne vivent que de la mer. Il n'est point ne l'rance de meilleurs maris que cevat de la Bretagne, il n'en est pas en Bretagne qui soient supérieurs à ceux de Saint-Malo, Vous ne trouverez pas no plus de population d'un caractére plus reuferique, plus audacierus, d'un gourage plus calme, plus réfléchi, ni qui fasse massi grandement les chieses, foreigne nui supriet un mon de la patriet et de l'honneur antion put la parle en dun de la patriet et de l'honneur antion put

Il étai nécessire d'entre dans ces détails avant de commencer listoire de Soint-Aulo. Ceta assi une histoire à part dont les faits et les personages appartiement d'abord au Vieuz-Rocher. Les Malouins nonment ainsi leur ville, qu'ils aipelieni encore la Cinquienne patrie du monde, pour montrer qu'ils forment les population distincte, bien qu'il i en soit pas de plus attachée à la France, ne serait-or qu'en raison de sa haine contre les Aughis. Mais de quelque affaire qu'il Sagisse, écst à Saint-Malo qu'ils emportent la goière et le profit.

La ville actuelle n'est pas fort ancienne. Du 1x² au xr siècle, à partir des Invasions normandes, elle se form par In déplacement successif de la ville gauloise d'Alcht, qui existait sur le point le plus élevé de Sint-Sevran, au lieu qu'on appelle encore aujourd'unile Gué. On ne sait rien de la cité d'Alcht aunt le vr siècle, si ce n'est qu'elle était desneme le siège d'un évché, vers l'époque où le christismes s'établit dans cette partie de la Guel; eç qui finit suppoer qu'elle était égnelment le siège d'une administration romaine. Quant à l'antiquité de cette ville, on a peut douter, en voyant la position qu'elle occupier, que les premiers abbitants de ces contrées naient eu la pensée de s'y établir. Comment se fait-il qu'ils aient ensuite préférie la position de Saint-Mao?

An 11 siècle, Ille oi se trouve aujourd'hui cette ville s'appetiat I'lle d'Aaron, di nom d'un sind personnage qui, 5', étant retire, 7 avait blui une réjate et un monastère. Cette position, qui manque d'eau, ainsi que les autres llots voisins de la côte, était sans importance pour les habitains d'Aeth, qui s'auent au pied de leur ville le port sit et profond de Solidor. Mais, comme ces différents points offraient une retraite aux pirates du Nord, soit pour y réunir leur butin, soit pour 5' préparer de nouvelles expéditions dans la Rance, où la marée les portait jusqu'à Dinan, les Alethiens comprirent le besoin d'occuper eux-mêmes les rochers qui servaient de refuge à leurs ennemis.

Le nom de Saint-Malo, que prit la nouvelle ville, était celui d'un évêque d'Aleth qui vivait au commencement du v'r siècle. Il avait lui-même habité I'lle d'Aarou et dirigé le monastère fondé par ce dernier, dont il était l'élève et le successeur. Deux fois suilée par les Normands, l'ancienne ville devenait de ulus en plus déserte:



l'évêque, Jean de Châtilion, transporta son siège d'Aleth à Saint-Malo, vers l'au 1 t'so. Depuis Clovis, on voit les rois de France et les ducs de Bretagne se disputer constamment la possession d'Aleth ou de Saint-Malo, dont les habitants, en détinitive, s'étaient rendus à peu près indépendants. Ils étaient pour celui des princes français ou bretons qui leur accordait le plus de prérogatives. En réalité, ils n'appartenaient pas plus à Clovis qu'à Rigwall-le-Grand, à Charlemagne, à Nominoë, qui, tour à tour, les comprirent parmi les peuples soumis à leurs lois. Louis-le-Débonnaire leur accorda de nouveaux priviléges, que les princes de Bretagne confirmérent ou n'eurent pas la force de leur retirer. Il résulte évidemment des actes postérieurs que les Alethiens ou les Malouins, uniquement occupés de la mer et du commerce, n'obéissaient à aucune direction étrangère, Leur évêque, élu, soit par le peuple, soit par le chapitre, était à la fois leur chef spirituel et leur chef temporel. Il prenait le titre de seigneur de Saint-Malo, par la raison que l'île d'Aaron, sur laquelle s'élevait la ville, était dans le principe une dépendance ou une propriété de l'évêché. Le chapitre était un véritable sénat, qui ne juggait pas seulement les questions canoniques, mais statuait aussi sur toutes les questions d'intérêt public, tandis que les citovens concouraient à la confection des lois et nommaient aux divers emplois de la cité, Eux seuls formaient la garde de la ville, dont ils choisissaient les officiers. Saint-Malo avait le droit d'asile et savait le faire respecter; ni le duc, ni le roi, comme on le voit par plus d'un exemple, n'eussent pu obtenir l'extradition d'un coupable. Les étrangers qui venaient s'y établir y joulssaient des mêmes droits que les citoyens.

Agent principal du pouvoir exécutif, l'éveque de Saint-Malo délivrait les expéditions de naivers; il vérifiait les patentes de oux qui entrâent dans le port; il citat chargé de la police et de la perception des implès. Les produits du drait de hist, davans providente, a apparentanient qui hai. Le chapitre pousait commuer les peines ou en faire la remise absolue. C'était l'évêque, assisté du chapitre, qui déterminait le montant des taxes, dont le principe était consacré par la commenté; naisi, ainsi qu' on le voit par plusieurs procés, lis n'auraient pesse ule droit d'en créer de nouvelles sans l'autorisation du peuple, ni d'élever au delà d'une certaine proportion les charges estistantes. Tous, évêque, chapitre, commonauté, étaient d'ailleurs unis par un même inférêt contre le duc ou le roi, auquel lis ne concédiaient ni ed droit de les imporer, ni celui de prendre une part dans les revenus de la cité. L'autorité souveraine se partageait entre eux; le pape, qui ne l'ignorait pas, avait loujours soin d'adresser ses berls ou rescrits au scréaried évigur , à ses fis bien a ninés, le doyen, les membres du chapitre, les citogeas et habitants de

Au reste, la république, car c'en était une qui ne resemblait point aux corps municipaux des autres villes de la Bretagne, n'étendait pas son autorité au delà du fautourg de Saint-Servan et du bassin dont la police lui appartenait. C'était, comme on le sait, des chiens qui gardaient la grève à mer basse et dont l'entretien était une charre de la cité.

De temps immémorial, les Malouins étaient ce qu'ils sont encore aujourd'hui, des corsaires et des marchands. A l'époque des croisades, on les appelait les troupes légères de la mer. Au xun siècle, on les voit entrer dans la ligue anséatique. L'Espagne est le pays avec lequel ils avaient les rapports les plus importants; ils recevaient ses vins en échange des toiles de Normandie et de Bretagne. C'est à raison de ces rapports que les Bretons comptent à la manière des Espagnois par écus et par réaux, ces monnaies avant une égale valeur dans les deux pays.

Telle était la situation de Saint-Malo, vers 1340, lorsque sa population, toute de marchands et de marins, se déciarp pour Jean de Montfort; mais l'aliance ne fut pas de longue durée, les Malouins ayant conçu une profonde antipathie pour les Anglais, auxiliaires de ce prince. D'accord avec leur évêque, Josselin de Rohan, la privent parti pour Charles de Bilos, Lorsque la pois cut licu, les Malouins résistérent tant qu'ils purent à la loi du sainqueur : le plus difficile fut de les contraindre à participer aux charges communes. Per saide d'une convention entre l'évêque et le duc, dans laquelle ils traitaient sur le pied de l'égalité (1365), il flut convenu que les deux lites des droits sur les marchandises apantetendraient au prince et l'autre tiers à la ville, à la condition d'une l'anchise entifre pour tout ce qui serait consonnné par l'éveure. le charitre et les habitants et els habitants et et les habitants et et les habitants et et les habitants et et les habitants de l'évêque. le charitre et les habitants et les habitants et et les habitants et les habitan

En 1371, les Auglais, entrant comme amis dans le port, y avaient brûlé sept vaisseaux espagnols, sans qu'aucun motif justifiât leur conduite. Cet acte de piraterie exaspéra les Malouins. Le duc de Lancaster s'était flatté que leur ville ouvrirait ses portes devant lui; mais il fut vigoureusement repoussé par l'évêque et les habitants, qui se donnèrent au roi. Le don ne fut pas accepté. Montfort, pour se venger sans doute, remit le commandement de la ville au capitaine anglais Robert Knolle, auquel les Malouins refusérent d'obéir, tandis que le duc de Lancaster, qui avait aussi une revanche à prendre, se présentait devant la place avec une flotte nombreuse, qui portait dix mille combattants appuyés par une artillerie formidable. Ce siège est un des plus mémorables qu'aient soutenus les Malouins, tant de fois attaqués par les Anglais. L'ennemi avait établi ses batteries sur le Sillon. Parmi les assauts qui se renouvelaient incessamment, il y en eut un qui dura un jour entier avec un acharnement égal de part et d'autre. Une armée française étant venue au serours de la place. Lancaster fut contraint de se retirer et de retourner en Angleterre. Lorsqu'on répara la brèche faite au donjon, on y laissa et on y scella dans la pierre trois boulets anglais, qu'on y voit encore de notre temps. Ce siège, dont les habitants de Saint-Malo ont conservé un vif souvenir, eut lieu en 1376.

Quoi qu'il en út., L'éveque Josselin de Rohan se vit réduit à accepter les conditions que Jean de Montfort lui imposs (1384); mais cette paix ne dura pas plus que la précédelate, les Malouins mécontents sasisrent la première occasion pour se dégager. Le connétable de Clisson la leur offrit, ayant à peu prés les mêmes sympthites et les mêmes aversions que expeuple en marins. Les Malouins introduisirent dans leur ville les partisans du connétable et se mirent sous la protection du rei. Vainement le duc tenta de ser fédire; il échous, comme les Anglais, desant la place. Maltre des points les plus voisins, il déva les tours de Solidor pour interdire aux Malouins l'entrée de la Bance et les communications avec Dinan. Lorsque Clisson ifit la paix avec Jean de Montfort, les Malouins s'aissèrent de se donner au pape, à cetul qui régnait dans Avignon. Le pape remit la ville auroi; redui-ci, voulant la posséder à un tirre qui ne fit la passi qu'el contestation, commença par la fortifier.

La belle conduite des Bretons à la bataille d'Azincourt détermina le roi à rendre



cette place au duc de Bretagne; mais les Malouins ne raitiférent pas cet acte, ce qui ne les empécha pas, en 1523, d'armer une flotte et de déliver le Mont-Saint-Michel que les Anglais tensient assiègé. Enflu, le pape confirma la ression de Saint-Malo; mais ni les habitants ni l'évêque ne souffrirent que le duc fit latir un châteu dans la ville.

Réconciliés avec leur duc, au sacre duquel lis envoient un député en 1551, ils vien maintinrent pas moins leurs prérogatives. Le duc François II ayant obtenu de bâtir un fort sur un terrain appartenant à l'église, sous le prétecte que quelque étranger pourrait les trahir sans qu'ils eussent le moyen des défendre, l'évêque résista tent qu'il put, en excommuniant les ouvriers du prince.

Les Malouins ne purent rester indifférents dans la lutte qui se termina par le mariage d'Anne de Bretagne avec c'harles VIII. Après un siège, où it ne paralt pas qu'ils aient opposé une vigoureuse résistance à l'armée du roi, ils se rendirent à ce prince, qui condirma leura sariens droits; c'écult toujours la permière condition des traités conclus avec eux. Il déclara que, comme par le passé, ils continueraient à fetre jugés par leurs juges anturels, c'est-l'enire par le chapitre ou par des magistrais de leur choix, et qu'ils ne relèveraient que du pariement de Paris, où serait porté l'apped de leurs procés (1822).

Mais, rendus à la duchesse Anné, désormais soutenue par le roi son époux, tes indocelles Maouins, aprest dis sécles d'indépendance, furent enfin obligés de se soumettre : les trois pouvoirs de cette république maréline, l'Évêque, le Chapitre, le Communaudé, se vient déchue de leur vielle autoiré. Le duréhesse fit construire à l'entrée de la ville une forteresse forméablee, qui se joignail aux remparts dout de coupsit la figne. Elle y logen le gouverneur et la garnison. Comme les Matouirs murmuraient, en voyant les tours échevre au-dessus du sel, elle fit graver ces mois en roite fost uru ne de celle sou in reardent la testis du soul, elle fit graver ces mois en roite fost uru ne de celle sou in reardent la soul soul de l'apprendie de la comme de la com

Buic en groigne Rinen erra C'est mon plaisir.

Cette forteresse, toute en granit, et qui est d'une imposante beauté, existe encore aujourd'hui telle qu'elle était alors. A l'époque de la révolution, un des premiers actes des Malouius, qui eurent même la pensée d'abattre le château, fut de détruire l'inscription dont on n'aperçoit plus que la place. Mais la tour, comme par le passé, continua de s'appeler COLT EX AGIONES.

Les Malouins, qui rongesient leur frein, ne donnèrent de fête ni à Louis XII ni à François l', Foraquis l'ivrient visiter leur ville. Recommissant, toutelois, l'austrage pour eux d'appartenir la la France, ils ne songèrent plus à résister. Dès lors, le commerce maritime devint leur occupation exclusive. Leur politique fut fort labelle pendant les guerres de religion: ils trouvèrent le moyen de s'affranchir de Tautorité royale, qui les génait par des demandes continuelles d'argent, et de l'intolèrance des ligueurs, qui firent de valuss efforts pour les attirer dans leur parti. Le contre de Fontaines occupait Saint-Malo pour le roi; il eu était depuis lougtemps gouvernur. D'un autre coûté, le due de Microrur s'était emparé des tours de Soildor.

Moîtié de grci, moîtié de force, les Malouiss obtinnent d'abord du comte de Fonlaines qu'îl se contenterait d'occuper le château, tandis qu'îl laisserait à leur rele la gande et Jadministration de la cité. Ils persualèrent essuite au duc de Mercœur qu'il était de son intérêt de leur abandonner les tours de Solidor, dont ils sersient les gardieris flédées. Au moyen de ce double arrangement, rien ne les troubla plus dans leur commerce; ils se trouvèrent comme reportés au temps de leur indépendance.

Le duc de Mecreur et le comte de Fontaines ne tradirent pas à voir qu'ils avaient été joués. A l'avénement de Henri IV, le comte crut le moment venu de prendre sa reauche sur les habitants (1500). Son dessein était d'introduire des forces dans la ville et de réstabit les taxes dont les Malouins ététent d'franchis; mais ces derniers étaient trop bons caltoisques pour reconnaître l'autorité du Bérnais. Il s'en fallait de beacouque que la guerne ful terminée ne Bredgare; le nombe de Fontaines ne manquail pas de ressources pour la faire avec avantage; il avait, assurai-on, une grosse somme d'argent dans le chteurs. Beré, il pensait qu'il lui serait faitei de réduire la ville; les Malouins comprenaient eux-mêmes que la résistance cital presque impossible.

Le projet de se rendre maltres du chiteau et d'exterminer la garaison fut aussitôt exécuté que conçu. Après une délibération secrète, où assistèrent un grand nombre de bourgeois, cinquante-cinq jeunes gens, commandés par Pepin de la Blinais et par Michel Fortet de la Bardelière, acceptèrent la mission d'escalader la citadelle.

Les bourgeois s'étaient ménagé des intelligences dans la place; à dix heures du soir, à un signal convenu, un canonnier leur jeta, des créneaux, un grelin auquel ils attachèrent une triple échelle de corde, qui fut retirée et fixée à une coulevrine. Les tours du château ont plus de cent pieds de hauteur. Rien n'étonna ces jeunes gens, accoutumés à grimper dans les cordages de leurs navires; ce fut à qui monterait le premier à l'échelle. A peine avaient-ils commencé cette périlleuse ascension, qu'ils furent mis à une rude épreuve, La coulevrine, à laquelle ils étaient suspendus, vint à basculer; « mais, heureusement pour eux, la pièce s'étant arrêtée sur l'appui de l'embrasure du parapet, et le bourrelet de l'embouchure étant fort élevé, le bout de l'échelle ne put glisser plus loin, » dit une chronique contemporaine. 4 « Ils continuèrent donc de monter. » En quelques instants, ils avaient atteint le sommet de la tour nommée la Générale, tandis que d'autres citoyens attaquaient les portes et escaladaient la tour de Quic en groigne. Les soldats du comte de Fontaines voulurent résister : les Malouins s'étaient emparés du magasin à poudre ; ils menacèrent de le faire sauter si la garnison différait de se rendre. Ce moyen réussit ; le château se rendit aux assaillants, qui ne souillérent leur victoire par aucun acte de cruauté. L'argent, montant à sept ou huit mille écus d'or, fut partagé entre les vainqueurs. Les autres effets furent pillés et dispersés. Quant au malheureux gouverneur, il avait été tué d'un coup d'arquebuse, au moment où il regardait par une fenetre. Nous ne voyons de comparable à ce fait d'armes que les plus audacieux

<sup>1.</sup> Comment les habitants de Saint-Malo s'emparérent du château de Saint-Malo et se gouvernérent en république pendant plusieurs années.

exploits de Duguay-Trouin ou de Surcouf montant avec une poignée de braves à l'abordage des plus gros vaisseaux.

Le pariement, qui état pour le roi, fulmina un arrêt terrible contre les Maloinis; les femmes n'en fuvent pas même exceptées; mais cet arrêt demeurs assa exécution. Le duc de Mercœur se réjoint fort de ce qui était arrêtie; il pensait que ce serait hit qui en profilerait, mais cette fois encros antiente fut trompée. Les Maloinis proclamèrent la république. Pendant quatre ans qu'elle dura, sens aucun désorder intérieur, ii résistèrent à toutes les tentitives, à toutes les sudivises, à toutes les sudivises, à toutes les valenties, à toutes les valenties de moyer des députés et se densi à vitait de la foute de la contrait de la contra

D'un autre côté, la conscience du roi lui dissit qu'il ne pouvait en vouloir aux Malouins: ce flui tiqui protesta de la sincérité de so conversion, de la grace que Dieu lui avait faite, pour les ramener à sa cause. Il les félirita de n'avoir pas pris parti pour la ligue; il leur accordà toutes les immunités, toutes les franchises compatibles avec les droits de la royaute. L'évêque, Charles de Bourgneuf, ligueur au fond de l'ame, ne jous aucum robe dans ces affaires, les Malouins l'ayant retenu dans une essèce de cautivité.

Quand la négociation fut terminée, ils n'aspirèrent qu'à donner des preuves de leur fidélité au roi; lis l'alderent à se rendre mattre des villes de la province qui tensient encore pour la ligue. Dinan était de ce nombre. Après Saint-Malo, c'était la juis forte place de la îtretagne. Les Malouius é en emparèrent et envoyèrent un des ures en porter la nouvelle au roi : «Sir», « dit le mesager, « j'avous pris Dinan.». Comme le marcéchal de lition prétendait que cela était impossible : « Yrait » regrit le Molouiu, « il le soura mierze yen moi griy feta». Se clét ville, au reste, n'opposa pas la résistance à laquelle on pouvait s'attendre; une partie des assiégés était d'accord aver les assiégents.

Depuis cette (poque, quoique l'histoire de Saint-Malo se confonde avec cette de la nation, les Malouins n'en conservent pas moins teur caractère, leur personalie. La mer est leur domaine, leur étément; c'est d'étle qu'ils tirent leur puissance, leurs richesses. Lorsqu'une guerre maritine se déclare, aucun port n'y prend une part plas active. Tantot c'est la commanaté, qui délibre sur les meurse qu'il convient d'adopter; le plus souvent ce sont les particuliers qui s'associent pour armer des flottes, ou c'est à qui aura les meilleurs navires pour la course, les plus intrépides marins à son service, à qui rapporter le lyus de gloire et de profif.

En 1609, une escodre de navires malouins, accompagnée de quelques vaisseaux espagnols, força, en plein midi, l'entrée du port de Tuuis, et malgrée les des batteries de la marine barbaresque et des ennemis, ils incendièrent trente-quatre bâtiments armés en guerre et une galère. En 1622, ils équipent une flotte de vingt-cinal à treate voiles, sous le commandement de Porée du Pare, una de leurs concitoyens, pour soumettre La Rochelle, dont le protestantisme faisait une dépendance de l'Angeletrer. L'expédition ne se composit que de Madouins. Leur assistance contribus puissamment à la réduction de cette place. Il ne faut per fondière, its n'exigérent aurun stalière, aucune indermitié pour le service qu'ils venaient de rendre à la France. Porée du Parc était un homme d'un grand courage, Griècement blessédans un abordage, il appele le chirurgien du vaisseau; celui-ci n'ossut entreprendre un espération qu'il n'avait jumais fale, Porée lui demanda son livre de chirurgie et lui hat froidement la manière dont il devait s'y prendre, à mesure que l'opération avancait.

Peu de temps après le siège de La Rochelle, les Malouins enlevèrent l'Île-de-Ferau Danemark. Ce fut surtout pendant le règne de Louis XIV qu'ils se signalèrent par une foule d'actions éclatantes. En 1665, ils avaient envoyé dans la Méditerranée une frégate de trente-six canons sous le commandement d'un de leurs compatriotes, Porcon du Barbinais, pour protéger leurs bâtiments contre les Algériens. dont ce capitaine devint bientôt la terreur. Les Barbaresques réunirent de telles forces contre lui, qu'il finit par tomber entre leurs mains, Pensant que l'homme qui l'avait si vaillamment combattu devait être un personnage considérable, le dev l'envoya porter des propositions de paix à Louis XIV; mais, en même temps, il lui fit iurer sur l'honneur qu'il viendrait reprendre ses fers s'il ne réussissait pas dans sa mission; autrement, la tête de six cents Français lui répondrait de sa parole. Arrivé en France, Porcon n'insista pas pour faire agréer les propositions du dev ; elles étaient inacceptables. Nouveau Régulus, après avoir réglé ses affaires à Saint-Malo, il retourna dans Alger. Lorsqu'il eut fait connaître au dev le refus de Louis XIV, le barbare, dans sa colère, ordonna qu'on lui tranchât la tête. Un tel caractère, un tel trait n'appartiennent pas seulement à Saint-Malo, mais au pays tout entier.

Dans la guerre allunice par la ligue d'Augabourg, la fortune ne cessa pas un instant de seconde l'audere des Malouins; on a estimé que, dans cette seule guerre, lis avaient pris à l'ennemi plus de quinze cents vaisseaux, sans compter ceux qui furent brulles. Aussi les Anglais n'aspiraient-ils qu'i détruire de fond en comble cette tille de corsaires, où les armenents se multiplient aver les surviers de l'auterie de fond en comble cette tille de corsaires, où les armenents se multiplient aver les surviers de l'auterie de fond en comble cette tille de corsaires, où les armenents se multiplient aver les surviers de l'auterie de fond en comble cette tille de corsaires, où les armenents se multiplient aver les surviers de l'auterie de fond en comble cette de l'auterie de fond en comble cette de l'auterie de l'auterie de fond en comble cette de l'auterie de l'auterie de l'auterie de fond en comble cette de l'auterie de fond en comble cette de l'auterie de l'a

Le 26 november (693, une fotte singlaise de dix vaisseaux de cinquante à soitantica canons et de reut galioties à soibmes entré dans la rade, s'empare de la Lonchée et bombarde la ville. Cette attaque n'avait pour but que d'en dissimuler une plus perfide. Un Anglais avait construit une machine compose d'une foule de projectiles, de caisses et de barils remptis de poudre et d'autres matières inflammables. Le soir du 29 novembre, à la marée montaine, le battiment qui portait on qui formati in machine, se larqua à toutes voiles dans la passe; mais avant qu'il file entré, un coup de vent le jeta sur un rocher, à cinquante pieds des remparts, où il éclaite avec un brait d'apourantable. La ville en fut éranchée, à plus de dess ilueures à la conde des maisons furent découvertes et leurs vitres brisées; des édris du vaisseau, pedques bombes et même des canons furent lancée, jusque dans la ville. A mer basse, on trouva trois cents bombes et autont de barils chargés d'artifice; l'une basse, on trouva trois cents bombes et autont de barils chargés d'artifice; l'aucre de la machine fut victime de son invention; il prief avec quarante lommes de son épuipage. Si la machine infernate, c'est le nom qu'on hi a donnée, fût entrée dans le port, Saint-Malo état mémafi.

Le 15 juillet 1695, une flotte anglo-hollandaise de trente gros vaisseaux, de

singt-ting galotes à bombes et de quiuze autres latiments, fil sur s'asid-Valo une untre tentatire, qui n'eut pas plus de succès. Toutefois il y cut un grand nombre de maisons brillées ou endommagées par les seize ou dis-sept cents bombes qui furent lancies sur le fort de la Conchée et sur la ville. Le feu des forts et des remparts, entreteun d'une manière admirable, contraigillé rennen à se rule.

Loin de decourager les Malouius, ces affaires ne leur doumaient que plus de confiance dans leur fortune. Cétail alors qu'un des enfonts de Saint-Malo, fuguay-Trouin, se signalait par des traits d'une audace finquie. Il n'assai pas seize aus quand iffit as première campagne; il n'en navit pas vingt-quatre qu'il était comu de toute l'Europe, autanti par la nollesse de son caractère que par l'éval de sa bravoure. Dans ce temps, la guerre de corsaires se faisait avec de plus grands moyens, sur une bus grande c'elle qu'aquord l'ul. Les Malouius amanent des seachers entières of l'on comptait des vaisseaux de 50 à 60 conns. L'état lui-reûne s'associait à ces centreprises. Au beoin, il flourius sit des soldats et des navires, alondis que les fonds de l'expédition étaient faits par des particuliers. Le ompagne terminée, on partageait les benéeles dans des proportions convenues d'avance.

Nois regrettons de ne pouvoir raconter de quelle manière Diagnay-Trouit ronquet de forma la finensee expelition qui le reutili mattire de floi-almeiro; comment il eut recours à trois de ses amis, qui, de tout temps, l'avaient aidé de leur bourse et de leur cridit, IIII. de Cottalanges, le Boussais et de la Sundre-De-Fer, ce dernier de Saint-Malo; comment il s'adjoiguit trois autres riches négociants de la même ville, MM. de Bells-Ble-Peijn, de Lépin-ce balience de d'Enappeledaine; comment, enfin, le roi approuva l'expédition et confla à l'illustre marin ses vaisseaux et ses trouges se pour porter la gloire du nom français dans le Nouveau-Nonde. »

Duguay-Trouin fisiati plus de cas de la prudence que de la valeur, quoique cher lui e courage allat issua" à la témèrité. Il pensati que lorsqu'une entreprise c'att bien couçue, blen arrêtée, il n'y avait plus à hésiter. Janais îl ne fisiati vaior son propre mérite, il se plaisit au contraire à refeere c'oult de ses compagnous d'armes; aussi n'étali-il point de gentillomme qui ne s'honoret de combattre sous ses ordres. Lai-même fut anobli; no not par ses lettres de noblesse que, depuis plusieurs générations, les Trouin étaieut une famille de héros. Dans les expéditions qu'in avait commandées, il avait enterée plus de trois cents batiments à Fernemoi. Ce grand preueur de vaisseaux ne hisso qu'une médiorre fortune; c'est uu soin dont il ne s'était jamais ocrupé.

L'homeur, comme le profit de l'expédition de Rio-Janeiro, revint en grande partie à Spitt-Malo. A cette époque, esa habitants étalent emparés du commerce de la mer du Suit; le siège de la Compagnie des Indes était dans leur ville. «Tout y était négociant ou conssire, et di Durbot dans ses mémoires, et souvent l'un et l'autre. Au milien des malheurs publics, les armateurs mabouins vopisient leurs entreprises resiessi sur toutes les mens. Je en rapplieral point les Duguny-Trouin, les Magon, les Lefer, les Loquet, les Vincent, les Porée, les Moieun et tant d'autres. Jannis Saint-Jahon et du dans un dest plus brilliant.

C'est alors que le simple faubourg de Saint-Servan devint une ville considérable, et que s'élevérent, aux environs de Saint-Maio, ce grand nombre de maisons magnitiques, auxquelles se rattachent autant de noms célébres dans le commerce et

1.

dans la guerre. Ce fut en 1709 que les Malouins firent à l'édat ce prêt de trente milions, qui en suadraient end d'aujourd'hui, et qu'ille l'addreren quissamment dans les achats de grains que la famine l'obligait de faire à l'étranger. Ce fut encore à cette époque qu'ils entreprirent à leurs frais les magnifiques remparts qui défendent leur ville. Commencés en 1709, ils furent mis, en 1737, dans l'étau o nous les voyans aujourd'hui. Il ne reste des ancieus murs, dont la construction remontait au commencement du x1v s'étec, que la partie qui regarde la mer, et qu'is s trouvelle-même défendue par les rochers sur lesquels elle est assise. Cest à Vauban qu'on doit le plan de la nouvèlle neriente et cetui de la plupart des forts de la maje.

Tant de dépenses n'empéchèrent pas les Malouins, en 1718, de faire un nouveau prêt de vingt-deux millions à l'état.

La ville n'ésit pas encore à l'abri des teutatives de l'enuemi. Le i juin 1738, les Agalis, portès par une flotte de cent cinq voire, a ffectuérent une nouvelle descente dans la baie de Cancale. Maîtres de Paramé et de Sinit-Sevan, ils espéraient que Sini-Habion ne leur opposant jus de révisiance. La garnione ne se composait que d'un seul régiment; les troupes debarquées s'élevaient à douze mille hommes, commandés prior du Mariborough, Le général anglais somma le maire de lui ouvrir les portes; ce digne mengant lui répondit : a La tille est coequée par les troupes du roi, je n'al pas le droit d'en disposer; je puis seulement vous dire que nous avons de bons enanos et de bons bras pour nous défendre. A son tour sommé de se rendre, M. de La Châtre, commandant des troupes, fit dire au général anglais pas a réponse était dans un canos. Avant des retirer, foul Marl-borough se donna la triste satisfaction de faire brûler soixante et ouze bâtiments, tat de guerre que de commerce, qui se trovaient dans le bassin et en Soildor. Mais les Malouins, réunis aux autres Bretons, ne tardérent pas à prendre une resanche éclatant à la lorieuse affaire de Saild-Cast.

Cette dernière tentative des Anglais fit recommittre le besoin de fortifier les abons de Saint-Malo dot de terre. En 1750, le gouvernement construisit sur le point le plus éteré de Saint-Servan une citadelle dont les feux combinés arec ceux des autres forts rendent la place imprenable. Établé sur l'emplacement de l'ancienne ville d'Alch, cette cidadelle a conservé le nom de airé, qui existait auparsante.

Dans la guerre de l'indépendance (1778 à 1783), douze frégates sortirent des chantiers de Solidor; de leur côté, les Malouins armèrent soitante-douze navires, comme corsaires ou comme auxiliaires. Ils soutinrent glorieusement la réputation qu'ils s'étaient acquise dans les guerres précédentes.

La révolution de 1780 les trouve disposés à l'accuellir; mais des divisions ne tradrècem pas à éclater. Puissuirs alimilles qui s'étaitent enréches dans is commerce et que le roi avait anoblies se rangérent du coté de l'opposition monarchique. En Perlagne, l'était de négociant ou d'armèteur ne fissait pas éréoger. En gentillomme du voisinage, La Rouérie, connu par la conspiration qui a pris son nom, avait quelques appliés dans la vitel. Le patriotisme des Malouins triompha de ces menées, bien que la convention edi fait la faute de leur envoyer le représentant de Learquentire, homme de peu de valeur, qui avait surfout le grand tort d'être du département de la Manche. L'armée vendéenne échous devant Saint-Malo, dont le tiene Julièm de Paris, s'obs search de la convertible, chantege le nom en ceini de

Commuse de la Victoire. La fortune maritime ne fut pas plus inflécie au drapeau de la ripublique qu'à cetui de la roguaté : ceta alors qu'on via s'écere les maisons des Buitee, des Fontan, des Thomas, des Guiltert, et de ce célère Surcouf qui fut uis seul Fauteur de sa fortune. Le san qui coulai dans ses veines était le même que cetui de Porton de la Barbinais et de Duguay-Trouin. Les Malouins armèrent surtout pour la course au temps de noussal et de l'empire. Dans les seules années 1896 et 1897, treute-neuf consaites de frempire. Dans les seules années 1896 et 1897, treute-neuf consaites des frempire. Dans les seules années 1896 et 1897, treute-neuf consaites des frempire. Dans les maint Finde, où il était la terreur des Anglais. Retenu à Saint-Malo per les charmes d'une union longtemps désèrie, il céda à la tentation de faire une nouvelle campagne, et reinit en 1897 à l'île de France, c'imoin de ses premiers exploits. Les nons de Survoul et des deux constres la Confairee et le Revenard, qu'il commandait, l'un aunt, l'autre après son mariage, sont restés dans la mémoire des marins comme ceux de cetter surantuels autraples autupe lussisance ne saurait moir la perse de résister.

Surcouf résume à lai seul, pour Saint-Malo, l'Épôque où il a vécu. C'est, comme per le passé, famour du gain joint à l'amour de la gloire, la prudence unie à la témérité. Quand un Malouin arme un navire, s'il ne le commande lui-même, ai connalt praficiennet la valeur de celui auquel il confle se fortume. Toul cets caleulé dans l'expédition la plus hasardeuse; il soit que les plus belles chances ne donnent que de la perte sans Fordre et l'économie. Saint-Malo est la ville économe, la ville d'ordre par ex-relieme. Dans la guerre, les Malouins ne désirent point la paix; dans la paix ils n'ont pas peur de la guerre. D'un navire de commerce ils font un corsaire; et si le corsaire est trup bas, fils le rehaussent pour ne faire un latiment de commerce. Habiles constructeurs, ce sont eux qui nous ont appris que les savires fins se sont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins se sont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins se sont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins se sont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins es ont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins es ont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins es ont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce que les savires fins es ont pas moiss bons pour la paix que pour la guerre, parce por la comme de l

Aujourd'uni la natigation et le commerce de Saint-Malo et Saint-Servan ont principalement pour oliçat la peche de la morue. Cette industrie n'est pas nouvelle pour les Maiouins. Des l'année 1935, on les voit dans les parages de Terre-Neure, qu'ils reconnaissent avec les l'inequès et les Biscoyans. En 1564, ils découvernt seuls le Grand-Bane, cette vaste montagne sous-marine, où se fait principalement la peche de la morne. En 1533, un enfant de Saint-Malo, Jacques Cartier, pousse au deià de Terre-Neure et découvre le Canada. Ce sont les Malouins qui, en 1537, ouvernet les mers de l'Inde au commerce français. En 1612, ils intentar, mais sans succès, de é'établir su Brésil. Plus heureux, en 1630, sous la conduite de leur comparitote, Gouln de Beauchesne, ils doubleut le cop Horn, se frayent un passage dans des mers inconnues, et établissent, quedques années après, avec le côte du Perou, ces relations qui de lirent les plus abiondantes sources de leurs richesses. Ils découvirent dans ces pasigations les *lites Malouines*, où ils ne fondérent une cooline qu'en 1753.

En 1709, ils sont dans la mer Rouge, où ils négocient un arrangement avantageux à la France pour la traite du café moka; peu de temps après, un marin de leur port, Dufougeray-Garnier, porte des plants de ce café à l'île de Bourbon. Si Ton veul comparer l'importance du commerce de Saint-Malo à d'autres époques avec son commerce actuel, on voi que, du 1" janier 1179 au 31 décembre 1733, avec son commerce actuel, on voi que, du 1" janier 1179 au 31 décembre 1733, le nombre des armements donne 60 navires pour l'Amérique, 33 pour la Guinée, 88 pour Terre-Neure. Aujourd'hui Saint-Malo entoù à Terre-Neure 70 à 80 navires, autant qu'autrefois; mais les autres expéditions sont moins considérables. Il faut le dire, comme place de commerce Saint-Malo a gerul de son importance. C'est encore une ville riche, mais elle a ressé d'être la plus riche de tout le royaume. Quependant de nouveaux privilèges compressent en partie even qu'elle les royaumes de partie even qu'elle avait autrefois. L'arrondissement de Saint-Malo est un de ceva où la culture du labe est permise; elle y done une grande valeur au propriétés. Saint-Malo et Saint-Malo est partie de la comme de la comme

Les périls de la guerre et de la mer inspirent des sentiments religieux. Le nombre des fondations pieuses était considérable à Saint-Malo. Nous ne parterons que de l'Hôtél-Dieu et de l'Hôpital-Général, afin de rendre un hommage mérité à la mèmoire des Prévost, des Danyvan, des Magon de la Gervesais et de Lalande, des Pierre et Vincen Delahave, qui en sont les bienfaiteurs.

Saint-Malo est aujonarl'imi le chef-lieu d'un arrondissement qui se disise en neuf cantons et do în o compte i 18,000 habitants. Depuis 1799, son érché est crein à celui de Bennes. Indépendamment des établissements ordinaires d'administration, elle a un commandant de place et est le siège d'un commissariat de marine, d'une évole d'hydrographie, d'une direction des douanes, d'une chambre et d'un tribunal de commerce.

Aucune ville de Bretagne n'a produit autant d'hommes de guerre et de mer. Auc goireux noms que nous avons dépi rités, il fau jiondre ceux de Ponés de la Toucke, l'émule de Duguay-Trouin; de Le Gertil de la Barbinais, comm par un voyage aulour du monde en 1711 è 1715; de Loquet de Grave-life, lietlemant général sous Louis XV; de Dufreane Marion, qui découvril, en 1772, l'archipel auquel II donna son nom; du vice-amiral et ministre de la marine Therenard; enflu de cébre et infortume Modé de la Bourdonnie. Elle a aussi donné à la France quedques administrateurs distinguirs, tels que de Cloudoré, gouverneur de la Martinique en 1609; l'incerd de Cournaj, économise, Intendant du commerce en 1759; René Magon, intendant général de Saint-Domingue et des lles sous le Vent en 1665; Jopost-Dutetre, ministre de la justice en 1791.

Il ne nous reste plus à nommer que les hommes de lettres et les savants nés dans les murs de Saint-Malo. Les principaux sont le pêre Le Lago, qui a formi faint de documents précieux aux bénédictins pour leur Histoire de Bretagne; le père L-Gobien, jésuite, dont le nom sera préservé de l'oubli par les Lettres édifiantes et curieuxes; labé l'risolét; Morean de Maupertuis, ce savant astronome qui reconnut qu'au lieu d'être un sphéroide allongé, notre globe est, au confraire, aplati vers spless; Offine de la Metrie; le physiologiste Brunuaix y MM. Jonn-Marie-Bobert de Lamenants, un des fondateurs de la Congrégation de l'institution chrétiens; Amédic Dopparate; Cance, auture des l'ise de Surced et de Denance Transin.



Saint-Malo se glorific surtout d'avoir vu naître les deux plus grands écrisains de notre éque, Catarouirand et P. de Lomannai, tous deux pôties el orsteurs, tous deux philosophes chréliens, 'mais avec un génie différent; tous deux daués d'une sensibilité produind, tous deux indipendants, tous deux martys de leur sympathie pour les malheureux; l'un expiant dans la prison les vériès qu'il a osé dire; l'autre, comme ses compatriotes après une longue navigation dans des mers orageuses, ayant depuis longtemps reporté ses pensées vers le Viruz-Rocher. M. de Chateaubriand ne veut plus s'occuper que de ses mémoires: arrivé à l'Evoque oi l'on vit plus de souvenis que d'espéraises, il aime às en pepler les plaisirs et les chagrins passagers de son enfance. Toujours jeune, toujours brillante, son imagination à pu s'éclandre sous les chagrins plus réels d'un antre deg ei dei n'a que de plus vives couleurs pour peindre tantoit le vieux manoir de Combourg, où la passa ses premières années, antoit les champs Beuris d'ôjones et de gentés, les riantes et solitaires vallées de sa chier Bretagne et la mer « dont l'évune argentée dessine la lisére blonde ou verte des blés.»

Dans les persécutions dont il a été l'obiet, c'est aussi vers la Bretagne que se tournent les pensées non moins poétiques, mais plus austères, de M. de Lamennais. Ce n'est pas sortir de notre sujet que de reproduire l'admirable comparaison qu'il a faite, dans son Voyage à Rome, des rivages de l'Italie avec ceux de la vieille Armorique, « D'Antibes à Gênes la route côtoie presque toujours la mer... Aucunes paroles ne sauraient peindre la ravissante beauté de ces rivages, toujours attiédis par une molle haleine de printemps : d'un côté, la plaine, à la fois mobile et uniforme, où apparaissent cà et là quelques voiles blanches qui la sillonnent en sens divers ; sur la pente opposée des montagnes , que coupent de fertiles vallées ou de profonds ravins, les inépuisables richesses d'une nature, tour à tour imposante, gracieuse, qui s'empare de l'âme, y anaise les tumultueuses pensées, les amers ressouvenirs, les prévoyances inquiètes, et peu à peu l'endort dans la vague contemplation de je ne sais quoi d'insaisissable comme le son fugitif, de mystérieux comme l'univers, et d'infini comme son auteur. Cependant, telle est la puissance des premières impressions que, dans ces riantes et magnifiques scènes, rien pour moi n'égalait celles qui frappèrent mes jeunes regards : les côtes apres et nues de ma vieille Armorique, ses tempêtes, ses rocs de granit, battus par des flots verdatres, ses écueils blanchis de leur écume, ses longues grèves désertés, où l'oreille n'entend que le mugissement sourd de la vague, le cri aigu de la mouette tournovant sous la nuée, et la voix triste et douce de l'hirondelle de mer '. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En terminant cette notice, nous sommes heureux de pontoir exprimer nos vifs remerciements à M. Horitus, maire de Saint-Malo, et à M. le capitaine Cunac, pour l'assistance qu'ils on bien voniu nous donner dons nos recherches historiques et statistiques sur leur ville matale.

## DINAN.

### LA VALLÉE DE LA RANCE. - L'ANCIENNE CORSEULT

Ogée, ce grave et froid historiographe, qu'on n'accusera pas de charger ses descriptions de trop vives couleurs, disait, il y a une soixantaine d'années, que la campagne de Dinan est comparable aux champs d'Eden pour la beauté de ses sites et le luve de sa végétation. C'est qu'en effet il serait difficile de trouver en Bretagne un pays plus pittoresque, plus accidenté que la contrée où la rivière de Rance coule dans son lit si profondément encaissé et apporte chaque jour le flot de la mer. Il y a là comme une copie du paradis terrestre faite de la main de la nature ; sculement, aux lignes primitives de ce charmant tableau le génie de l'homme a ajouté des détails pleins de contrastes. C'est un Eden que la religion, la guerre, la civilisation, les arts, ont peuple de leurs œnvres et de leurs souvenirs ; c'est un Eden où les flèches gothiques planent au-dessus des massifs de verdure, où les tours crénelées se profilent sur la crête des rochers, où les collines et les vallées sont parsemées de maisons de plaisance, de fabriques, de chaumières ; c'est un Eden, enfin, où les travaux de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la navigation, de la pêche, s'allient sans iamais se confondre et répandent un mouvement toujours nouveau. Mais la nature, qui a si richement doté ce iardin de la Bretagne, lui a refusé le beau climat des contrées méridionales. La vallée dinanaise, souvent humide et brumeuse, n'a ni cet air bleu et limpide, ni ce magnifique et vivifiant soleil du midi, qui communiquent à toutes choses un air de sérénité et de fête, et qui semblent élever et associer la terre aux joies du ciel.

Longtemps avant l'époque où Dinan commença à figuere dans l'histoire, une cité puissante avait existé non loin de cette vallée. C'était la capitale des Cariosolites, une des villes les plus considérables de la confédération gauloise. En passant sous la domination romaine, elle n'avait point perdu son rang élevé; ses nouveaux maitres, par d'ulties travaux, par de nombreux et beaux monments, avaient encore relaussés son importance. Quatre grandes voies, établies par leurs soins, facilitaient ses communications avec les diverses parties de l'Armorique septentionale. Tout porte à troire qu'il se faisait alors un commerce fort artif dans cette ville et qu'elle était très-peuplée. On ne peut douter non plus qu'elle ne fûlt arrivée à ce degré de civilisation qui fait rechercher les comforts de la vie et les rafilinements du luxe comme des choses de premières névesites.

dans lesquelles elle se trousit placée el à ses habitudes plutol romaines que celtiques. Les Brecons, seon les uns Laurieut traitée en ulle ennemée el livrée aux finnness, lorsqu'ils chassérent les magistrats romains; d'après d'autres conjectures, il faudrait rapporter la ruiue de Corseult aux invasions des Normands. Ce qu'il y a de certain, c'est que le coup fut si terrible et le désistres é complet, que junnia elle ne s'en releva. Ses habitants l'abaudomèrent pour se diriger, à ce qu'on suppose, vers la ville d'Alciu. Le temps continuant l'euvre de destruction commencée par le fer et par le feu, l'autreinne apitale des Carlosolites disparut presque entièrement de la face de l'Armorique; son sates spacéelte lai-même fut bientot recouvert de plusieurs pieds de terre par l'exhaussement gradard du sol, et il n'en resta plus d'autre souvenir que quedques lignes de César et de Pline.

Ospendant un village avait été bait sur cet emplacement, tout jonché des débris du passé, et, par tradition, on fraudt appelé Orseault. La similitude du nom et les ruines éparess dans la contrée éveillérent enfin l'attention des saunts de la province : lis commencéement à suppouver, dans les permières années du xurir s'ésète, que l'obsern village pouvait bien être l'héritier direct de la puissante cité armorisaine. Le trauxur des fontifications de sisualt-ballo, par le biarrae enchalment des closes, condusisient d'ailleurs à d'importantes dévouvertes : en fouillant le sel pour y cherche du tuilleu propre à faire du cineut, on retrouval he surus de fantalque cité, comme le fossoquer, en remusant la terre, rencontre les ossements d'un mort. Cels fit une si grande sensation daux le pays, qu'un jurigéuieur de saint-Malo fut emoyé, par M. le Pelletier de Souri, à Corseult, pour y faire des recherches archéoniques. Cette exploration scientifique amme las édeouvertes les plas péciauses, comme on le voit par une notice qui fut insérite dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour l'année 1700.

Le village de Corscult est situé sur la peute d'un rocteau, entre Lamballe et Dinan, vers Tousset et à deux lieues de cette dermirer ville. On pourrait le comparer à une habitation superposée sur un tombeau : en effet, sous le sol de ses claumières, de ses enclos et de ses champs, la cité des Curiosolites glt presque tout entière.

On voil, dans un espace d'une lieue earrée environ, des vestiges de voie ornaine, des rests de constructions, des débris de murs ayant d'epsis deux jusqu'à buit piech d'épaisseur et coupant le sol dans tous les sens. Les villageois ont observé que partont oi ce: lignes souternisses, composées de pierres de la forme d'une double brique, ont le plus de développement et se rapprochent le plus de la surface de la paine, les blés soit noins shoudants et plus courts que sur les autres points. Il existe envor des traces du plancher inférieur de maisons, arra, qui était formé d'un lit de pierres brutes, et revouvert d'une épaisse couche de ciment au decissous de laquelle feun pouvait filtres rass nobstache. En beaucoup d'endroits, les ruines sont enduites d'une espèce de stut dont les couleurs étaient for th'illantes, et qui avait l'approcue de nos beaux papiers de letureu mis. On trouve fréquenment, à cinq ou six piets de profondeur, des fragments de tuiles, de petites statues, és mécaliels, rappel-lant une existence, des arts et une c'illisation dont plus de deux mille ans nous seprent. Si l'on printère dans la channe du paysin, on apervoil ées pierres santiques seprent. Si l'on printère dans la channe du paysin, on apervoil ées pierres santiques seprent. Si l'on printère dans la channe du paysin, on apervoil ées pierres santiques

bitarrement incrustées dans les parois intérieures, tandis que quéque membre de famille set tent négligement assis, au coin de l'âtre, ser un fronçon de clonne, remarquable par l'aquise purtéé de ses formes. Le fragment d'entablement le plus considérable se voit dans le village, où il sert de support à une croix grossière. Parfout, dans les emirons, on remarque des encles de cours et de jurdins, latis avec les pierres régulières des anciennes constructions; et un peu assut d'arrive à Gorscult, on resontre su un coteau quéques paus de marailles du Fausan Martis, temple fauneux que la piété guerrière des Romains avait élevé sur cet emplecement au diet qui avait soumis l'Armorique d'eurs arnes. L'églése actuelle, pauvre batiment d'architecture gollique, renferme un intéressant déchés de l'époque galle-ormaine : c'est une pière fomble en granti, dont on a fait un des piliers de cette humble maison de Dieu, et sur laquelle on it une épitaphe touchaute et d'un fort lou not stie.

Nous n'avons pas la prétention de fixer l'époque très-douteuse de la fondation de Dinan, ni l'étymolée tout auss' contrestable de son nom. A vrai dire, la première période de son histoire ne repose que sur des conjectures plus ou moins lassardies: ainsi l'ou suppose qu'elle a été fondée, dans le x's séche, par Nomi-noe, qui voudait créer une place de guerre capable de lui l'entil leu de l'ancien châtonu éteré par les Romains à Lelon pour la garde de la Rance. Le prince-breton, qu'en mais doute que la restruartion de cette forteresse était chose impraiteable, en abaudonna les ruines à des religieux, qui s'en servirent pour la construction d'un monastère; el la date de cette donain, qu'on rapporte à l'année 850, peut ter regardre comme l'époque vers laquelle Dinna a dé fondée; Quant à son nom, il vient probablement, comme répoit de Downham en Angleterre, des mots dun, colline, et dans, habitation.

A partir de l'an 1000. l'histoire de Dinan commence à présenter quelque certitude. La ville était alors entourée de palissades, revêtues d'un fossé, et protégée par un château qu'on avait construit sur le site des anciennes fortifications romaines. Dans un âge où tout se rapportait à l'état de guerre, on avait compris l'heureux parti qu'on pouvait tirer d'un emplacement dont les abords étaient naturellement défendus par un rocher d'une grande élévation et par la rivière de Rance, qui en baignait la base. Aussi les maltres de cette admirable position militaire ne négligérent-ils rien pour s'en assurer la possession ; à ces premières fortifications en succédérent d'autres plus formidables; que ligne de murs de granit, entièrement bordée de machicoulis et flanquée de tours, couronna la lisière du plateau; et vers le commencement du XIV siècle, ces ouvrages défensifs furent complétés par un château d'une force extraordinaire. Les remparts étaient si épais qu'on aurait pu, assure-t-on, faire rouler un chariot à quatre roues sur leur partie supérieure ; ceux du château n'étaient pas moins solides, puisqu'ils avaient environ quatorze pieds d'épaisseur, comme nous avons pu tout récemment le reconnaître nousmême dans les chambres souterraines qui servent de cachots. Bref, ou fortitia si bien Dinan qu'elle deviut la seconde place de guerre de la Bretagne.

Cette ville fut administrée pendant plusieurs siècles par une race de seigneurs illustres, qui prirent le titre de vicomtes de Dinan. Le premier de cette lignée de guerriers et de héros. dont il soit fait meution dans l'histoire, est Hamou: il fut DINAN. 65

gouverneur de Théritier et des enfants du duc Geffroi de Bredgne. Nous voyons ses descendants, les Roland, les Rivillon, les Alain, les Olivier, les Charles de Dinan, figurer toujours en première ligne dans les pariements du duché, dans les conseils du souverain, dans les événements de la guerre. L'esparid de religion et d'entreprise les conduit tantôt en Syrie sous la bannière de Geoffroi-le-Roux, tantôt en Angle-terre à la suite de Gilllounci-le-Blard. L'autorité de ces piùsans segineurs s'étendul jusqu'aux portes de Saint-Malo et de Doi et au-dei de Brêcherel, dont la ville et le châteu une rélatient soumes lis s'allièrent par les femmes aux deux maissons souveraines de la Bretagne. Alors les vicomtes de Dinan furent aussi barons de l'Araugour et comtes de Geffoi Asie, et 1875, es fed yaux été ventue par Alain au duc 2ean 1°, qui le réunit au domaine ducal, les Montafilant, issus d'un pulné des anciess vicomtes, en prierent le nont et les armes.

Nous ne rappelons cette dernière circonstance que pour arriver à un des épisodes les plus intéressants et les plus tragiques de l'histoire de Bretagne.

A défaut d'héritiers males, les domaines des Montafilant étaient passés dans la maison de Chateaubriand, comme ils passèrent plus tard dans celle de la Hunaudave. Vers 1444, une toute jeune fille d'une grande beauté se trouva seule héritière des seigneuries de Dinan, de Chateaubriand, de Candé, de Voireau, des Huguetières, de Montafilant, de Beaumanoir, du Guildou, de la Hardouinave. Françoise était donc un des plus riches et des plus brillants partis du duché. Giles de Bretagne, troisième fils de Jean V, l'enleva et l'épousa, quoiqu'elle ne fût encore qu'nne enfant. Mais à peine cette union vient-elle d'être célébrée, qu'un homme, étranger au pays par son origine, mais tout-puissant par la faveur de François I", frère de Giles, conçoit le projet de la briser, Ambitionnant l'Immense fortune de Françoise de Dinan, il veut la rendre libre au moven d'un crime, afin de pouvoir l'épouser lui-même. C'était un intrigant de grande race, un Visconti, un Italien sans foi. Mignon du duc et amant de la duchesse sa femme, il fait servir l'un et l'autre à ses projets. D'abord il excite la colère de François en lui répétant quelques plaintes, quelques menaces imprudentes échappées à son frère; et, après avoir poussé celui-ci à rechercher l'appui de l'Angleterre, il tourne perfidement cette alliance contre lui. Deux courtisans, Jean Hingant, gentilhomme du duc, et Jacques d'Espinay, évêque de Saint-Malo, s'associent à cette noire machination. La retraite de Giles dans la forteresse du Guildou et l'invasion de la Bretagne par les Anglais ne font que hâter la perte du malheureux prince. Il est arrêté et enfermé dans le château de Dinan, où François se rend lui-même en attendant la réunion des états qui doivent juger le prisonnier (1446). Ni la soumission de Giles, ni les larmes des siens, ni les prières de ses amis, ne peuvent toucher le duc ; mais les états, sans absoudre le prince son frère, refusent de le condamner sur des faits dont la réalité ne leur paralt point suffisamment démontrée.

Giles est successivement conduit aux chalteaux de Monomtour, de Touffon, de la Hardouinaye. Cette demière place, e mal plaisante, dose, estroite, e sid d'Argentré, appartenait à sa femme Françoise de Dinan. Tandis qu'il y languit dans une rigoureuse réclusion, un consel, oi ségent tous ses ennemis, instruit servlement son procès, sous la direction d'Arthur de Montaulan. Il est condamné à mort, et le duc, qui avait témoigné hautement le désir d'étre débarrassé de son frère, permet que cedte sentence soit expédiécen son nom et revêtue du seau ducal. Raste et dois des inoyens, c'est l'affaire de Montauban; l'Italien préfère le poison; mais, pour qu'il soit d'un effet soir et ne laisse aucune trace, il l'envoie chercher dans son pays. Cependant les gardiens de l'infortuné diles, poussés par un zèle diabolique, veulent le faire mourir de fain : trois jours se passent anus que le prisonnier reçoise aucune nourriture. Il est près d'expirer, quand une pauvre femme, attrice par ses ris plainiff, descend courageusement dans les douves du chêteun, puis s'élère à la hanteur d'un étroit soupiral pratiqué dans l'épaisseur du mur. La vois qui adresse des paroles de consolation au prince, qui lui donne quelques aliments, et lui amène bientôt un saint rétgieux. Giles prolonge ainsi sa malheureuse vie jusqu'au jour où le poison arrive. On lui en administre aussitôt une forte dove; mais son tempérament robuste le préserve de la mort. Also ses bourreaux, perdant foute patience, pénétrent dans son cachot, le 25 avril 1450, se précipient vers le li toù figit épuisé, et nauères s'estatement desseprére, l'échoffent entre deux madéas.

Tel fut le déplorable sort de Giles, fils, frère, neveu et cousin de quatre princes souverains de la Bretague, François Ir ne lui survécut pas longtemps. Un jour qu'il chevauchait sur la grève du Mont-Saint-Michel, il fut arrêté par un moine : c'était le religieux qui avait recueilli la confession dernière de Giles, et qui, en son nom, venait solennellement citer son meurtrier « à comparaître dans quarante jours, à pareille heure, devant le tribunal de Dieu. » Par une coîncidence extraordinaire, le prince mourut, en effet, à l'expiration de ce délai fatal, comme Philippe-le-Bel, vers le commencement du xxv siècle, était mort avant la fiu de l'année dans laquelle il avait été ajourné, devant le Juge suprème, par le grandmaltre des templiers, Jacques Molay. Un des premiers soins de son successeur, le duc Pierre II, fut de poursuivre les assassins de leur frère commun. Cinq des principaux eurent la tête tranchée à Vannes; mais le plus coupable de tous, Arthur de Montauban, qui s'était réfugié en France et y avait pris l'habit monastique, fut assez habile pour s'y faire de puissants protecteurs. A la demande de Louis XI, le pape le nomma même archevêque de Bordeaux. Quant à Françoise de Dinan, elle épousa en secondes noces Gui XIV, comte de Laval et baron de Vitré.

Une ville qui passait pour la seconde place de la Bretagne, et dont les seigeners étaient d'un esprit remanut et d'une lumeur belliqueuxe, ne powsait manquer d'éprouver toutes les virissitudes de la guerre. S'il faut en croire un monument historique contemporain, le duc Consa II fut assiègé dans Dinan, en 1065, par Guillaume-le-Baltard, et obligé de lui en ouvrit les portes 1. Dans les siècles suisants, Henri II, roi d'Angleterre (1166) et Robert d'Artois (1333), commirent d'affreux ranges dans les environs de cetle place, dont lis noévertue dertependre le siège. Enfin, elle fut deux fois livrée aux flummes, la première par les Bretons, au temps de la révolte des barons contre le duc Jean (1238); la seconde par l'Anglais Thomas d'Agorchi, qualitaire du parti de Montfort (1314).

La fameuse tapisserie de Bayeux représente cet érénement et le relate en ces termes: Hie milites Wildimi ducis puynant contra Dinantes, et Cunan clares porrezit. — Du reste, Proissort, au sujet de ces différents sièges, commet des crevurs de dates, de personnes et de lieux (Chronjoues, ch. 170-207); il confend Dinan avec Guingamo.

Nous voici arrivés à l'époque sur laquelle l'esprit chevalercsque d'un illustre guerter répondit es viviliant éclat qui, payès un intervalle de ciu qi sicles, Nille encore à nos yeux. Les Dinannis, menacés d'un siège par le duc de Lancaster, en 1320, anient demandé des secours à Charles de Blois; le comte leur emvoya Du Guesclin avec six cents hommes d'élite. Une foule de gentilistonames, le brare Penhouet, et Olivier, frère painé du héros, alibrent s'enfermer avec lui dans la ville. Elle fut bientolt investie et étroitement reservée de tous les colés. Des que les Anglais eurent combié les fossés sur quelques points, les assauts se succidérent avec une effraşante rapidic. Mais la fibile garaison de Dinan leur opposa une indomptable énergie. Soutenue par la présence de Du Guesclin, elle repoussa intrépidement les trupes toiquis raflaches que le conte de Lancaster languls successément contre elle. Cependant, ne pouvant recevoir ni vivres, ni provisions, et rommençant à ressentir les premières atteintes de la famine; elle denanda une trève de quinze jours. Il fut convenu qu'à l'expiration de ce déiai la place se rendrait si elle n'était point sevourue.

Cette suspension d'armes, en établissant de fréquents rapports entre les Bretons et sasségeants, amena le fameux duel en champ-clos, dans lequel Du Guesclin se mesura corps à corps avec un des plus braves seigneurs de l'armée anglaise.

Son jeune frère, Olivier, venaît de franchir une des portes de la ville pour se promener dans la belle campagne qu'on découvre du haut de ses remparts. Il était, dit un chroniqueur contemporain, a moult richement montez »; mais seul et sans armes, comme sans défiance. Tout à coup, un capitaine anglais, Thomas de Cantorbery, bien armé et suivi de trois hommes, se dirige vers lui au galop de son cheval, lui barre le chemin, l'accable d'outrages, et le fait prisonnier au mépris de la trève. On se hate de porter cette nouvelle à Du Guesclin sur la grande place du marché, où il assistait à une partie de paume. Le capitaine monte aussitôt à cheval, se fait ouvrir les portes, et, sans s'inquiéter du danger auquel Il peut exposer sa personne, court à bride abattue au quartier de l'armée ennemie. Arrivé à la tente du duc de Lancaster, où Jean Chandos, le comte de Pembroke, Robert Knolle et le jeune comte Jean de Montfort sont réunis, Bertrand, après s'être mis à genoux devant le général angláis, comme le voulaient les usages du temps, se plaint, avec une vive indignation, de la violence exercée sur son frère, de l'outrage fait à son nom. Toute cette illustre assemblée, en l'écoutant, admire sa confiance, sa fière susceptibilité, sa hardiesse, son courage sans égal. On fait venir Thomas de Cantorbery, qui ne craint point de jeter son gantelet devant le chevalier breton. Du Guesclin le relève avec cette ardeur, cette joie menaçante, qui ont toujours été un arrêt de mort pour ses ennemis : « Oncques ne mangeray que trois soupes au vin, au nom de la Trinité, » jure-t-il, « jusqu'à tant qu'aye fait et accompli le gage. »

L'inquietude s'était répandue dans Dinan avec la nouvelle du départ de son plus intéréple défenseur. Le commandant Penhouet, la garnison, les habitants en étaient « mouit durement troublés; » l'alarme fut encore plus grande, quand on apprit ce qui s'était passé au camp des Anglais. Les bourgois et leurs femmes en firent « granta sàssamblée » et prierent pour le chesaite, rommes s'il etté émensée d'une destruction prochaine. Alors se révêta l'amour qu'une jeune Dinannaise, l'phaine Raguenet, fille du vicomte de la Bellère, avait seretément roupu pour Du Guesciin. A travers la hideur de cette physionomic commune, elle avait în dans l'âme généreuse du querrier, et s'était senti attirer ess cet homme hérôque. Le savoir de Tiphaine égalait sa beauté; elle avait une connaissance profonde de l'astrologie. Cétait, séton le chroniqueur, « la plus sage et la mieux doctrinée qui fust en tout le pays; » on la regerdait comme une fée, « on l'écoutait comme un ora-de. La jeune fille, ayant une foi saus bornes dans la fortune et le courage de Bertrand, réassit à la communiquer aux autres. Elle prophietis à ses comparitotes que « avant la nuit faillant, » la reverraient le héros au milieu d'eux, et que dans le champ dos où il albitat descendre; l'a éconfirait son anemi. »

Les Dinannais, bien que rassurés par les promesses de Tipliaine Raguenel, demandèrent que, pour plus de sécurité, la lice fût ouverte sur la place du marché de leur ville. Ce désir ayant été transmis par Du Guesclin au duc de Lancaster, celuiei consentit à tout et promit même d'assister personnellement au combat. En effet, dès qu'on lui eut livré quelques ôtages, il se rendit à Dinan avec un brillant cortége, où l'on distinguait vingt seigneurs de sa nation. Déjà le peuple avait envahi le marché, les femmes attendaient impatiemment aux fenêtres; et une foule de bourgeois, de chevaliers, d'écuvers, de soldats, entouraient les barrières. Le duc de Lancaster prit place sur un amphithéêtre richement décoré. L'émotion fut extraordinaire au moment où Bertrand Du Guesclin et Thomas de Cantorbery entrêrent dans la lice; où le Breton repoussa avec dédain les propositions d'accommodement qui lui furent faites par les antis de l'Anglais; où tous les deux, emportés par la haine et excités par les regards de tout un peuple, s'élancèrent l'un contre l'autre. Dans ce combat, longtemps disputé, Du Guesclin se surpassa; il déploya une légèreté, une adresse, un sang-froid, une intrépidité, qui éblouirent les yeux attachés à tous ses mouvements. Lorsqu'il eut terrassé et désarmé Thomas de Cantorbery, on eut bien de la peine à détacher ce lion courroucé de sa proie. Ce ne fut qu'à la prière du duc de Lancaster qu'il fit grace de la vie à son ennemi, tant il avait sur le cœur l'outrage fait à son frère. On enleva le vaincu sur une claie pardessus les barrières, tandis qu'elles s'ouvraient glorieusement devant le vainqueur, au son des trompettes, aux applaudissements des chevaliers et aux acclamations du peuple.

Le sor de ce jour mémorable, les bourgeois de Dinan donnérent à Du Gueschin un hanquet où le du de Lancaster et les seigneurs anglais furent inities, et où ils ne se montrèrent pas les moins empressés à exalter le courage du Breton. Ensuite, excomagnés par Penhouet et par le hêros de la journée, ils sortirent de la ville pour n'y plus rentre; car, avant l'expiration de la trêve, le général ennemi requi d'Édouard III, son souverain, l'ordre de lever immédiatement le sérge.

Le nom de Du Guesciin se rattachera totiquars dans la mémoire des hommes à finisière de lisano. Si li n'est point demontré, comme quelques-uns totta précenda, qu'il descendait d'une branche cadette des anciens seigneurs de cette ville, il en desint l'enfant adoptif par son union avec Tiphaine Raguenet (1980). On sait combien la jeune Diissenniès es montra digne d'être la compagne du plus grand quistient du siècle : la générosité de ses sentiments, ses vertus domestiques rechaussaient encore les charmes de su gersonne. Des deux femmes de Du Gueschin, ce fut la plus ainée. Il est ut doubleur de la perdre ves 1371, pendant as gofreisse campagne dans

le Rouergue, la Saintonge et l'Aunis. Le corps de Tiphaine fut enterré dans l'église des Jacobins de Dinan.

Après la bataille d'Auray, Jean II s'empara de cette place (1364). Le nouveau duc de Bretagne ne jouit pas paisiblement d'une si précieuse acquisition. Dans un espace de quinze ans, elle lui fut deux fois enlevée par les troupes du roi Charles V. commandés par les connétables de France, Bertrand Du Gnesclin et Olivier de Clisson (1373 et 1379). Les Dinannais revirent donc celui qu'ils avaient tant admiré comme simple chevalier, entrer dans leurs murs avec tout l'éclat, tous les insignes et tous les honneurs de la première dignité militaire du royaume. Sept ans après, ils apprirent qu'il était mort devant Châteauneuf-Randan, le 13 juillet 1380. Le grand capitaine avait témoigné le désir que son corps fût inhumé à Dinan, dans l'église des Dominicains : mais ces religieux n'eurent que son cœur, sa dépouille mortelle avant recu la sépulture au milieu des tombeaux des rois, à l'abbaye de Saint-Denis. Ce cœur de l'illustre guerrier, transporté, en 1810, à l'église de Saint-Sauveur, v est encore déposé aujourd'hui, dans le transsept nord, derrière un massif de maçonnerie du plus mauvais goût. On a eu toutefois l'heureuse idée de sceller, sur la face principale du monument, la pierre tombale en granit qui fermalt l'entrée du caveau dans lequel les Jacobins avaient originairement déposé la précieuse relique. Elle porte une inscription qui rappelle la date de la mort et la diguité militaire de « MISSIRE BERTRAN DU GUÉAQUIN, » et nous donne une nouvelle variante d'un nom fameux, dont l'orthographe véritable ne sera probablement jamais fixée.

Les troupes de Charles VIII, sous les ordres du vicomte de Rohan, entrèrent à Dinan en 1488, et la soumirent à l'autorité royale, trois ans avant la réunion de la Bretagne à la France.

La seconde ville forte de la province, après un siècle de repos, retomba dans sa vie agitée des temps passés, Henri III ayant eu la faiblesse de l'abandonner au duc de Mercœur, le prince lorrain s'en servit pour dominer toute la partie septentrionale du duché. Il en sit sa place d'armes, y entretint des forces considérables, y préleva des impôts, y battit monnaie et y transféra le présidial de Rennes. Une de ses créatures les plus dévouées, Saint-Laurent, seigneur de La Motte, en fut nommé gouverneur. Pendant treize ans Dinan devint ainsi un fief de l'ambitieux Mercœur; mais il la perdit enfin par la faute de ses agents. Le mauvais succès d'une première tentative, que firent deux jeunes officiers de la garnison pour livrer le château au maréchal de Brissac, et qu'ils payèrent de leur vie, ne décourages point les partisans de Henri IV. Trois royalistes, le prieur François de Saint-Cyr, Raoul Marot et Robert Hamon, l'un sénéchal, l'autre syndic de la ville, se concertèrent pour opérer sa délivrance. Comme ils en étaient convenus avec le roi, cinq cents hommes, embarqués à Saint-Malo, remontèrent la Rance avec la marée, tandis qu'une autre troupe de trois cents hommes s'acheminait par terre vers la place. Tout s'accomplit par une suite de surprises et de stratagèmes habilement ménagés. Les conspirateurs, après avoir, au moyen d'ordres supposés, éloigné Saint-Laurent avec presque tous ses soldats, attirent à un bai les principaux officiers de la garnison, et profitent de leur absence pour ouvrir une des portes aux Malouins, qui se répandent dans la ville. Le maréchal de Brissac, averti par les trois Dinannais du succès de l'expédition, accourt avec quelques pièces d'artillerie et complète la défaite des ligueurs par la prise du château (1598).

Tandis qu'une députation des habitants de Saint-Malo va s'attribuer à la cour tout le mérite de cette officire, le suévicul Bloand Marvet se rend aussi amprès du roi pour lui demander la confirmation des prisiléges de ses concitoyens. Mais quels étaient ces prisiléges? Voici à peu peis tout ce qu'on sait. Dans les xvr et xvr s'éctes, Diana était administrée par un s'écnéant, un procureur-syndic, nommés par voic d'élection, et une assemblée générale où s'égeaient les anciens sesseuers, les nobles, les bourgeois vinant de leurs rentes, et un petl nombre d'habitants. Les maires en titre d'office, et les maires électifs, ne vinrent que plus tard, dans les xviur s'écte.

A partir du règne de Henri IV, l'action de la ville cesse de s'étendre sur toute la province. Elle s'est si bien dépouillée de ses habitudes guerrières, que nous la voyons s'alarmer du rétablissement partiel de ses fortifications par le baron de la Hnnaudaye, partisan dévoué du duc de Vendôme, en porter plainte à Louis XIII et se réjouir de la démolition complète de ces nouveaux ouvrages défensifs (1628). Tous les travaux auront désormais à Dinan un but d'utilité publique : on borde la Rance d'un quai, on crée l'établissement des eaux minérales, on fait de belles promenades, on établit un collège. Un académicien eut le mérite de concevoir et de faire exécuter une partie de ces heureuses améliorations. Fils d'un chapelier, et né à Dinan le 12 février 1704. Charles Duclos-Pinot s'était attiré l'affection de ses concitovens par son dévouement à leurs intérêts. Pendant près de cinq ans il fut maire de la ville, et son député aux États de la Province (1744-1749). Ce fut lui qui, du côté de la vallée de la Rance, fit niveler les fossés de la double enceinte, et les changea en une magnifique promenade. Lorsqu'il se fut démis des fonctions qu'il avait exercées avec une austère droiture, il continua de rendre aux Dinannais des services de tout genre, Aussi le nom de Duclos est-il encore cher aujourd'hui à ses compatrioles. Ils lui ont élevé un monument d'un noble caractère au milieu des Petits-Fossés : c'est un buste en bronze posé sur une colonne de granit.

Il y a eu à Dinan onze tenues des états de la province. Ceux de 1717 seront célèbres dans l'histoire de Bretagne par la lutte des trois ordres contre le maréchal de Montesquiou.

Le contre-coup des événements de la révolution fut assez faiblement resseuit dans cette viile. La guerre s'arrêta au pied de ses murs; les royalistes ne purent ni la soulever ni la réduire complétement, comme lis l'avaient espéré. Les députés girondins, pendant leur rétraite sur le Finisfère, y furent bien accueillis. Du reste, le retour du calme a été favorable au progrès de l'industrie locale; ses nombreuses tanneries, ses corroleries, ses mégisseries, ses fabriques de toiles à voile, ses cultures, ses produits agricoles, ont pris un immense dévelopment. La construction du canal d'îlle et Bance doit être comptée pour beaucoup dans ces heureux résul-lats. Le port situé dans la vailée en est une des principales êtles, et il s'y fait une assez grande exportation de cêtre, de graines désagiencess, de cérénés, de bois.

Dinan est le chef-lieu du second arrondissement des Côtes-du-Nord, composé de 111,000 habitants. La population réunie dans ses murs et dans ses faubourgs est évaluée à un peu moins de 8,000 individus.

The state of

La chabre liquide formée par la Rance relie Dinan à Saint-Malo, rapport géographique fort important et dout l'influence s'est fait constamments emit. Les deux villes, séparées seulement par une distance de cinq lieues, out eu, à peu de chose pers, les mêmes destinées. Toutelois, à la solidaridé es intérée les a rapprochées, il ne paralt pas qu'il y ai jamais eu entre elles aucune communauté de sympatine. On dit même que les habitants de Saint-Malo éprouvent comme une répulsion instituté pour les Dinannais, qui, de leur rôté, ne se donnent pas la peine de dissimuler leur aversion pour les Malouins: bizarre effet de ces précentions qui sont dans l'air du pays, el auxquelles li partal impossible de se soustraire. Pourtant des bateaux à vapeur établissent des communierations journaières d'un point à l'autre, en descendant ou en remonanta la vallée. Rien de beux comme les sites enchasteurs de cette partie de la Rance. Lorsqu'on approche de sou embouchure, la petile rivier s'étand de tous les côtés comme une vaste mer.

De loin, en arrivant par la route de Rennes, on ne se lasse point d'admirer l'heureuse situation de Dinan. Au-dessus de ses maisons, se découpent hardiment sur un ciel bleu le vieux donion, la tour de l'horloge et les clochers des églises de Saint-Sauveur et de Saint-Malo. A partir du château, on voit se dessiner le mur de la seconde enceinte, dont la ligne est pittoresquement rompue par les tours démantelées de la ville et par ses anciennes portes ; des touffes de lierre, d'épais fourrés de plantes grimpantes, des bouquets de fleurs sauvages, des tapis de mousse, revêtent, parent et quelquefois dérobent entièrement aux regards cette ceinture de pierre. Un peu plus bas, est la terrasse formée par la promenade des Petits-Fossés, avec le monument de Duclos : dans le fond, la rivière canalisée faisant briller au soleil ses gracieux détours; et. au-delà, un pays montueux dont toutes les ondulations, toutes les aspérités sont couronnées par la plus riche végétation. A la valice de la Rance vient aboutir un nombre infini de vallons, pour la plupart d'une grande beauté. Celui qui conduit à la source minérale ferrugineuse si estimée par les malades qui l'ont visitée, offre un ravissant aspect : partout des rochers, percant feur enveloppe de gazon et de mousse, se montrent à nu : partout s'élèvent, croissent ou rampent des massifs d'arbres, des genets aux fleurs jaunes, des taillis, des ronces pourprées, des broussailles : tandis que, au fond de ce magnifique sillon si complaisumment tracé par la nature, on entend le chant des oiseaux se mêler au brnit de quelques moulins et au murmure d'un ruisseau dont le cours est à chaque instant contrarié par la surface inégale et rocheuse du sol.

Le château de Diann est une masse énorme flanquée de deux tours, et isolée de tous les clôtés par un fossé profond. Las consoles qui en supportent les machicuoits sont d'une lonqueur peu ordinaire et d'une rare élégance. Les ducs de Bredagne, la reine Anne, Charles IX, y ont séjourné; les naciens parlements du duché s'y sont réunis plusieurs fols. Après noir longtemps reçu des présonaires d'état, des prisonaires de guerre, elle a été définitivement transformée en prison civile (1822). Le portail ronna de l'égite de Saint-Sauveur, décorde de figures d'un caractère presque hiéroglyphique, est, comme le mar méridional de la net, du xur siècle, c'est un des mouments religieuts de la Bredagne les plus dignes de l'attention des archéologues. L'égite de Saint-Malo, commencée vers la fin du xv siècle, est emanquable par se belle voûte et la décoration catérieure du chour. Dans les entirons de Dinan, la terre est toute parsemée de ruines gothiques: celles de l'ancienne abbaye de Lebon et de la Chapelle, où l'on a récemment découvert les tombeux des Beammaoir, sont célères dans le pays. A voir les rues étroites, tortucuses de la ville, ses maisons construites sur des piliers et décocrées de seulp-ures bizarres, on se croirait dans une cité du moyen-age, si la vaste place du marché, ou du Champ, bordée de constructions modernes, ne venint dissiper cette illusion. C'est là que, sur le terrain même où il triompha de Thomas de Cantortery, les Diannais ont élévé une statue à Du Guesciin.

# PLOËRMEL. - JOSSELIN.

Au yr sicle, I' Armorique était le pays des saints. Ses côtes survages, ses landes, ses vastes forfats, chienti des thichaftes peupiées d'anachorètes, prespue tous originaires de la Grande-Bretagne et de la vieille Hibernie. Les uns avaient fui devant les armes et Holdstrie victorieus es Sexons; les soutres avaient passè la mer pour se consacrer à Dieu et mettre entre eux et leurs premières affections une infranchisable barrière. Au nombre des hommes qui avaient courageusement cherché à gagner sinsi le ciel par la voie pétible et détournée de l'exit, était un saint personage du nom d'Armel ou d'Ernel. Arant de quitter la Cambrie, son pays notal, fil avait en agagé quedques religieux à le suivre; et tous, rempis d'une dévote ardeur, d'étaient onfiés à son étoite apoctofique.

La colonie dont Armel s'était fuit le chet spirituel devint si célèbre, que le roi chilibeler votaul avoir auptés de se personue tous ces pieux anachorèles. Pendant six ans, il retient leur chef à sa cour, « suivant » dit gravement Albert de Morlair, « ses situatires conselle se plus saintes affaires. » Julis le melanoitique et religieux fecton ne poussit s'accommoder d'une existence si mondaine. Involuntairement il regrettait sa vie austère, sa calme solitude des temps passés. Les faveurs et les considerates royales, hien bin de l'enorgueillip, pession stur se a conscience, comme de vivants reproches. Armel fut assez heureus pour se tiere de cette position emburrassante sans perdre les bonnes gráces du monarque: Childebert, en consentant à le hisser retourner en Bretagne, hai concéda une grande étendue de terres incultes dans le terriloire de Renues. Le saint accepta ce don avec une vive reconnaissance. Duis, se latlant de seconcer de son front et de ses sandales les souvenirs

<sup>(1)</sup> Le Pere de Paz, Histoire généalogique des maisens de Bretagon, p. 115-155. — D'Argentré, Histoire de Bretagon, [tr. 311, ch. 52], p. 427-537. — Chrolique de Bertrand De Guestien, per Carelle, trouvère du xiv soich, 1.1, p. 71-56. — Le Febrer, Anciens Mémoire du xiv slécke, p. 12 p







CHÂTEAS DE JUSSELIM.

a professor for the





et la poussière de la cour, il regagna les landes de sa patrie aloptire. Ja, il regrit cette vie austère et cette mission apsotollque dont il avait été déchurisir par sa longue capitité; partageant ses jours entre la retraite et la prédication, il rempit la la province du brait de sas vertue et de ses mirades. Des lui dift la grace des se servic de sa parolepour opiere de nombreuses conversions. Rer.d, un moment où il mpurul, as riputation de sisuitée était déjà si bient établie; que les tretons, dant rotate les parties de l'Armorique, se disputérent l'honneur de placer leurs églises et leurs, chapelles sous son invocation.

Un des premiers durs de Bretagne, on ne sail lequel, avait construit un ciulena fort sur la route de Vannea à Romens, à l'endroit où se troure la villé dont nous nous occupons, etce chateau était devenu un centre de population. Les membres de la communauté naissante choistrent aussi Armel pour patron de leur égise. Ils voulureat même que leur cité n'étap sa d'autre nom que celui de l'apotre cambrien. De là, en effet, la dénomination celtique de Plou-Armél ou de territoire d'Armel, qu'ils lui dounderent et qu'elle porte encore aujourd'her encore aujourd'her encore aujourd'her encore aujourd'her.

La dévotion des Ploérmelais n'en resta pas là. Chaque année, ils célébrèrent, comme une fête nationale, le jour dédié à la mémoire de leur saint protecteur. Pendant longtemps, aucun alliage profane ne fut mêlé aux cérémonies de cette solennité religieuse; mais, il y a deux cents aus environ, on y ajouta le piquant attrait d'une représentation dramatique. Un pauvre prêtre, du nom de Baudesille, maître d'école à Ploërmel, imagina de composer pour la circonstance et de faire joner par ses élèves une tragédie dont le suiet était la vie de saint Armel. Cette œuvre poétique reproduisait parfaitement nos anciens jeux des mystères, par l'ignorante bonhomie de l'auteur, par la trivialité de son style, par l'innocente audace avec laquelle il bravait la loi tyrannique des trois unités : l'action s'ouvrait en Angleterre. se continuait à Paris, où le roi donnait audience au pieux héros, monté sur sa haquenée, et se terminait à Ploërmel. Il v avait dans ce drame, moitié touchant, moitié bouffon, et où la vérité historique était fort peu respectée, d'infaillibles éléments de popularité. Aussi fit-il pendant près de deux siècles les délices des Ploërmelais, qui n'avaient ni assez de larmes ni assez d'applaudissements pour témoigner l'intérêt et l'admiration que leur inspirait la tragi-comédie du pauvre maltre d'école.

Si nous nous sommes quelque peu étendus sur la vie d'Armel, c'est qu'elle forme, avec l'église qui fut construite et placée sous l'invocation de ce saint, dans le XIII siècle, les deux premiers jalons de l'histoire locale.

Ce n'est qu'à partir de l'année 1221, que nous voyous les nom de la rité ploirmoleis se rattacture à quelques échements d'un intérêt général. A cette époque Amatry de Craon, qui en était le seigneur foodal, fut fuit prisonnier dans une guerre contre son suserain, l'érere de Dreux. Le prince, toujours hable à profiler des récrostantes, ne laissa pas échapper une si belle occasion: il obligen Amanry à lui abandonner Proérmel pour priv des armonn; et la petite ville fuit réunie au domaine dural, pour n'en étre plus détachée. Elle desint le siège d'une sércétaussée importanée une des résidences ordinaires des duvas, qui y convoquérent, selon les besoins ou les temps, leur ost ou leur états. A toutes ces marques su édistinction, notitiones, administratives ou militaires, un avantage vien suité la faction de sont des elle eut son corps municipal, qui fut représenté par un député an parlement de la province. En 1290, les évageus, ablés, harons et vassans de Bredaper, fuertire convoqués à Piocher, pour y entendre le ud cert l'prononer, à leur requête, le basnissement des ju fs. 1° entendre les durbier des états, éce de é 1909, conoquée au suijet du droit de fierque, mérite particulièrement de fixer l'attention. C'est dans cette réunion générale que, pour la première fois, on vit figurer les députés de la bourgoisse et du peuple sous la dénomination de tiern-état, et comme les représentants d'un corps sie distint de la noblesse et du derge.

Quoique Ploërmel, vers le milieu du x 1 v siècle, ne fût qu'une place mal fortifiée et d'assez peu d'importance, son nom rappelle un des faits militaires les plus glorieux de la lutte de Montfort et de Blois. L'esprit de chevalerie l'entoura alors d'une illustration dont la saisissante et dramatique réalité surpasse les fictions les plus brillantes des romanciers et des poêtes : une bataille générale, où cent mille hommes, excités par des intérêts rivaux, se seraient disputé la victoire, n'eût pas remué si profondément les cœurs ni frappé si vivement les imaginations, que ce combat singulier, dont le gage fut jeté sous les murs de Ploërmel, et dans lequel on ne vit figurer que trente chevaliers bretons. C'est que dans une bataille les chances de salut se multiplient à l'infini avec le nombre des combattants, tandis que dans le duel des temps chevaleresques il y allait d'une mort presque certaine : c'est que sur un champ de bataille la défaite n'atteint que la réputation et la gloire du général d'armée, tandis que dans le champ-clos chacun jouait son nom et son honneur à la pointe d'une épée ; c'est que dans une bataille l'individu disparalt dans le soldat, obligé d'obéir à son chef et de suivre partout son drapeau, tandis que dans la lice le chevalier faisait place à l'homme qui ne s'appuvait que sur lui-même et ne suivait que les inspirations de son courage; c'est qu'enfin, un jour de bataille, la nature la plus vulgaire peut s'élever à un acte de bravoure, tandis qu'il fallait une âme généreuse et une sublime résolution pour traverser, sans peur et sans reproche, toutes les épreuves de cette terrible et mortelle lutte à laquelle nos pères donnaient le nom de combat singulier,

En 1351, Ploërmel était occupé par les auxiliaires auglais de Jean de Montfort, commandés par Richard Bembro ou Benborough. A quelques lieues de là, un illustre chevalier breton, ami et compagnon d'armes de Du Guesclin, Robert de Beaumanoir, maréchal de Bretagne, tenait le formidable château de Josselin pour Charles de Blois; et de la position respective des deux capitaines résultaient de fréquentes sorties dans lesquelles leurs soldats se chargeaient avec toute la fureur de l'esprit de vengeance, de haine et de rivalité. Il n'y avait pas un coin de terre, dans les environs de la ville et du château, qui ne fût marqué par quelques combats et rougi par le sang. Les gens de la campagne, victimes de cet état de guerre, désiraient ardemment le repos ; ils se félicitèrent donc de la trève qui venait d'être signée entre les rois Jean et Edouard, les soutiens des princes rivaux ; malheureusement on tint peu de compte en Bretagne de cette suspension d'armes, Richard Benborough surtout n'en continua pas moins de désoler et d'exaspérer le pays par ses inutiles et insolentes cruautés. Soit que Beaumanoir regardat ces infractions répétées à la trève comme autant de bravades, soit que les plaintes des paysans bretons, ses compatriotes, l'eussent touché, il sortit un jour du château de Josselin,

avec agrand foision de gendarmes et soudorers, » et se dirigea vers Poérmel. Son but deist d'aille » la recherche des Anglais et de prendre sur œu une échatante revanche. A son grand désuppointement par la arriva en une de la ville, sans les avoir pointé deunt les « barrières » élevés par les alliés de Monfort. Si lauric annace et son regard impatient sembalisent provoque et se acque, il s'arriva de suppointé deunt les « barrières » élevés par les alliés de Monfort. Si lauric nome et son regard impatient sembalisent provoque res étrangers à une sortie; en mais, dil Froissart, « nul de cils de dedans » ne se présenta. Le maréchal, ne pouvant ameur et son remêmales à un combai, prend alors i résolution pouvant ameur la résolution quelques seignes pour annoncer est intentions, il se rapproche envore de la ville et demande à parler au cipitiaine ennemi. Celui-ci se montre à la porte, devant laquelle clatend févermond le hechaulier bretaile.

— « Benborough! » lui dit Robert de Beaumanoir en l'interpellant vivement, « a-t-il, là dedans, nul liommes d'armes, vous ni autre, deux ou trois, qui voulussent jouter de fer de glaives contre autres trois, pour l'amour de leurs amies? »

tussent jouter de ler de giaves contre autres trois, pour l'amour de leurs annes? »

L'Anglais, calme et froid, repousse avec un dédaigneux sourire, et sans hésiter,
l'ilée d'un combat posée en ces termes.

— a Leurs amies, » réplique-t-il, a ne voudraient mie qu'ils se fissent tuer, lui ou les siens, si méchamment d'une seule joule; car c'est une aventure de fortune trop tôt passée; si en acquiert-on plutôt le nom de folie que renommée d'honneur. »

Irrité du ton de blâme et de sarcasme qui accompagne ce refus, le maréchal ve renondre avec sa vivacité ordinaire. Benborough, par un geste, réclame son attention et lui donne à entendre qu'il n'a pas fini.

— « le vous dirai ce que nous ferons, si ll vous plait, » ajoute l'Anghis, « Vous prendrex ingt ou trende de vas compagnons de votre gariaion, et l'en prendrai natant de la nôtre. Si allous en un bel champ, ll où nul ne nous puisse empéren i destourber; et lle mendro i nous éprouvous, et flaisons tant que on en parfe au temps avenir, en salles, en palais, en places et en autres lieux de par le monde. «

Autant Beaumanoir s'était senti offensé par les premières paroles de Benborough, autant il est charmé de cette proposition.

— « Je m'y accorde! » s'écrie-t-il avec joie, « Or, soyez-vous trente, et nous serons, nous, trente aussi. Et le créante ainsi par ma foi, »

— « Aussi le créanté-je, » reprend le capitaine. « Car là acquerra plus d'honneur qui bien s'y maintiendra, que à une joute. »

Bien, en ces temps héroïques, ne pouvait être plus sarcé qu'un engagement settlé par la parole de deux chevaliers. Le combat des trente arrêté, on en régla les conditions. De Ploërmel à Josestin, il y a bien trois lieues, et cette distance est, en grande partie, occupée par une vaste lande, connue sous le nom de Mi-Fioir. Au militeu de la lande, presque dépouliée de verdure e tlout couverte de bruyères, il y avait autrefois un gros chène, remarquable par son isolement. L'arbre, situé à un égale distance des deux villes, fut choisi, de part et d'autre, pour lieu de rendez-vous. Quant au jour de la rencontre, on convint que ce sernit le 27 mars 1351. Le choix des combattants fut plus difficile. Du coté de Reaumanoir, l'embarras vint de la foule des concurrents; du cété de Bentomanie, le ai difficile de conditer

les précentions opposées des hommes de tous les pays reunis sous ses ordres. Il finit par adjoindre à sa petite troupe, composée presque entièrement d'Anglais, plasieurs uuxiliaires flamands et quelques Bretons du parti de Montfort. Les trente compagnons du maréchal et les trente partenaires du capitaine ébant ainsi bien désignés, il ne resta plus, pour les uns et pour les autres, qu'à se préparer à la lutte c'hacun y pourvut comme il l'entendit, selon sa position, sa foi, ses affections, ses gouls et son caractère.

Le 27 mars, la troupe anglaise, conduite par Benborough, se rendit la première son les branches moussues du vieux chène. Le parti français, commandé par Beaumanoir, arriva plus tard.

Des deux côtés, les tenants, bardés de fer, avaient franchi sur de vigoureux coursiers la distance qui les séparait du champ de baithie: ear, desant couhattre à pied, ils avaient voulu ménager leurs forres. Tous, chevaliers, écuyers, gens d'armes, étaleut armés comme il convenait de l'être pour une erecontre, où tous les coups ne pouvaient manquer d'avoir une terrible portée. Ce n'était pas trop des ceux mains pour manier avec dettrié leurs milaites de fer, qui pessient jusqu'à vingt-inq livres, leurs énormes brancs d'acier, leurs haches et leurs longs fauchards, garnis, d'un otéé, de cruchets, et, de l'autre côté, d'un fer bien tranchant. Ils portaient aussi des lances, des fauchons, espèce d'épècs courbrées en faucilles, des répécs ordinaires et des daques. Donc rien ne leur manquait de ce qui pouvait décupler leurs forces ou servir leur adresse; ni farme pesante pour briser l'envéagre métallique dans lapuelle chaque poirtine et chaque membre étaiset dévoltement emboltés, ni farme légère pour trouver le défaut du casque et de la cairasse, et diler chercher la vie derrière ses plus forts et se pais pas subtilis retranchements.

Quoique le chroniqueur se taise sur toutes les circonstances étrangères au combat, on se doute bien que la foule, toujours curieuse et avide d'émotions, avait envahi la plaine de bonne heure, pour assister à un spectacle si extraordinaire. Depuis le jour où Beaumanoir était allé défier Benborough sous les murs de Ploërmel, le bruit de la lutte avait pu se répandre au loin. Elle avait dû faire le sujet de tous les entretiens du noble, du bourgeois, du manant, dans les villes, les châteaux, les chaumières du pays. Quel Breton, soit qu'il suivit le drapeau de Jean de Montfort, soit qu'il fût attaché à la cause de Charles de Blois, pouvait rester indifférent à cette journée? Quels étaient les opinions de parti, les sentiments de patriotisme, les idées de gloire qui ne fussent intéressés à son issue? Un peuple immense devait donc entourer le champ de bataille. La lande, ordinairement silencieuse, et sillonnée seulement par quelques pâtres suivis de leurs troupeaux, devait, ce jour-là, fourmiller de vie et bruire de ces mille voix confuses qui annoucent la présence de la multitude. Et l'herbe et les bruyères, foulées, pétries, sous les pieds de cette masse compacte et impatiente, devaient exhaler au loin leurs parfums sauvages.

Du reste, les simples préparatifs du combat étaient en parfaite harmonie avec le sévère aspert de la plaine sur laquelle une sombre végétation s'étendait, à perte de vue, comme un voile funèbre.

Il n'y avait point de barrières pour contenir le peuple. On ne voyait, sur le terrain, ni tentes, ni galeries, ni pavillons aux étoffes soyeuses, aux riches tapisseries, aux pansonceux éclatants; en un mot, rien ne rappelait la pompe militire, le luce de dévoration, la société brillante, qui donnaient abors un air de fête aux joutes où les chevaliers faissient assoit d'aufresse, de force et de couraçe. Cest qu'il s'agissait là de quelque chose de plus grave que de roupre des lances pour conquérir les applandissements de la foule ou le sourire de la beauté; il y allait récliement, pour les uns comme pour les autres, de l'houneur de leur dapeau et de la giorie de leur pays. Sans doutele souverier de leurs a maines » s'était d'abord mété aux paroles de déti que les deux capitaines suisent échangées, laut les mœurs cheatresques du temps avaient d'empire sur les melleurs expertis, mais cette allasion, remarquez-le bien, était intervenue comme un prétexte, comme na scriftie aux formes usiètes, et presque auxistié tel avait été cérrêt pour faire place aux sentiments de nationalité et de rivalité qui remplissalent les cœurs intrépâtes du Broton et de l'Aughis.

Les soitunte casaliers ayant mis pied à terre, des pourparèrs s'engagérent entre eux ausgié desconditions de la boilile. Il flut convenue qu'uneun des spectateurs ne pourrait intervenir s pour chose ni pour meschet se qui pourrait arriver aux combattants; e, d'un commun ecord, ceux-c'intimèrent cette défésus à leurs amis respectifs. On arrêta, en outre, que les champions » ne pourraient ni ne devaient fuir. » Deux voies seniement leur seraient ouvertes pour sorier du combat, une mort glorieuse ou la perte de leur liberté; liène estendu toulefois, que, si le chealier auguel un des tenants se serait readu présonnier, vental à succomber lui-même dans la métre, le capif serait immédiatement libre , par le seul fait de ce raviernous de forture.

Dès que les conditions de la lutte furent réglées, les combattants se séparèrent en deux troupes et se rangèrent en ligne de bataille; tandis que les hommes attachés à leur service s'éloignaient en silence et avec un sentiment de tristesse, convaincus qu'ils étaient que beaucoup d'entre eux veuaient de parler pour la dernière fois à leurs maîtres. Un des chevaliers ayant donné le signal, les partis opposés se précipitèrent l'un sur l'autre, comme un seul homme, et avec un choc épouvantable; on cût dit, à les voir se mouvoir « tout en un tas » deux blocs d'acier qui se heurtaient, en faisant jaillir de leur surface anguleuse mille étincelles. Puis, de chaque côté, ou reculait, pour revenir à la charge avec un redoublement de fureur. D'abord les Anglais eurent un avantage assez marqué sur les Franco-Bretons. Deux des plus braves compagnons de Robert de Beaumanoir, Geoffroy de Mellon et Geoffroy Poulard, furent tués; et trois autres, Tristan de Pestivien, Yvain Charruel et Caro de Bodegat, deviurent les prisonniers de Benborough. Mais ces premiers résultats ne servirent qu'à exalter encore davantage, chez les uns l'espoir du succès, chez les autres l'ardeur de la vengeance. La lutte devint aussi acharnée, aussi sanglante, selon l'expression de Froissart, que « si tous les combattants eussent été des Rolands et des Oliviers ; » et ils se disputèrent tant et si bien la victoire, que « tous perdirent force et haleine » et furent contraints de s'arrêter par l'impuissance où ils étaient de continuer. On convint done d'une suspension d'armes afin de donner aux troupes rivales le temps de prendre du repos, et, pendant ces moments de trève, chacun des chefs put compter ses pertes. Six des tenants avaient déjà péri, quatre Français et deux Anglais; de

٠:

sorte que le parti du maréchal se trouvait réduit à vingt-trois combattants, et celui du capitaine à vingt-huit.

Les survivants s'étendirent, pour soulager leur extrême lassitude, sur ce champ de bataille qu'ils avaient « rosoyé de leur sueur et de leur sang. »

On leur apporta du vin : beaucoup en burent, tandis que d'autres étaient occupés à panser leurs blessures, on à rajuster leurs armures à moitié brisées. L'épuisement des combuttants était tel, qu'ils se reposèrent « longuement. » Enfin, un des chevaliers, selon qu'il avait été convenu, donna aux autres, en se relevant, le signal de la reprise du combat. On se remit flérement en ligne, on s'apprêta, avec une résolution nouvelle, à donner ou à recevoir la mort. Le second acte de ce terrible drame s'engagea donc aussitôt; et s'il faut en croire le chroniqueur, il surpassa encore le premier en « belles appertises d'armes », en prodiges de courage. en terribles péripéties. Les champions, « gens pour gens, corps à corps, mains à mains, se donnaient merveilleusement grands horions », avec leurs courtes épées de Bordeaux, «raides et aignés, » leurs haches, leurs épieux et leurs dagnes. Robert de Beaumanoir était partont, excitant les siens de la parole et de l'exemple: d'incroyables efforts épuisèrent sa vigueur naturelle. Blessé, affaibli par la perte de son sang et dévoré de soif, il demanda à boire. Ce fut en cet instant suprême qu'un de ses compagnons, Geoffroy du Bois, lui dit ces mots si fameux: Bois ton sana. Braumanoir, et la soif passera!

Comme le marc'hal étali peut-eftre près de surcomber, Bendrough, hui-même tomba sans sie, Pappé d'un conp de lance à traves sa sière. La mort du epitajne unglais, en rendant libres les trois Bretons, Bodegat, Charrud, Pestivieu, leur permit de rependre une part active au combat; précieu vendort pour leurs frères d'armes, qui ne comptaient plus sur eux. Mais cet avantage fut contrebalancé par d'armes, qui ne comptaient plus sur eux. Mais cet avantage fut contrebalancé par l'heregie et l'intrépédité de Croquert, aventuirer normand s'emparant du commandement de la troupe anglaise, il l'exhorta à reformer sa ligne de fer et à l'opposer aux Français avec l'infernablable fermét qu'ils avante d'époirée sous les ordres de Benborough. En effet, les courageux efforts des guerriers du marcéhal contanteirent à se brier, presque sans résulat, contre cette barrière humaine, toute cuirssée d'armes défensises, el à travers laquelle ils cherchalent vainement à se frayer nne ouverture. Le jour avançait, sans que la virtoire se décâte en fiveur de l'un des deux partis, quand un écryer breton, Guillaume de Montauban, s'asis d'un stratagème, qui changes tout à coup la firee du combet.

Il se relire un moment à l'écart , sun se laisser arrêter per les reproches qui l'assaillent de lous colés, chausse ses éprents, s'étance au son cheat, lourne le dos aux combattans; puis, dévirnant un circuit, il revient au galop sur les Anglais, les culbate à roups de maillet et les foule aux pleas de son destrier. Les compagenois de Montalunh n'out pas plus toi sais! l'intention de sa feinte retraite, qu'ils se haltent d'en profiler. Se jetant avec impétuosité dans les rangs bouleversés de leurs ennems, is les pressent, les attaquent en déclail, les tuent ou les forcent à se rendre. Il était bien temps, pour tous, qu'il foit mis fin à la lutte. Au moment oil se Français et touvièrent si goliveiusement matters du champ de bataille, quatre des leurs étaient morts, et neuf Anglais avaient péri. Les surviants, vaiqueure chommes vaiques, étaient d'ailleurs dans un état dévolorble : parmiles quarante-neuf hommes qui avaient échappé au carnage, il n'y en avait aucun dont le corps ou le visage ne fussent couverts de blessures. « On n'avoit point en devant , passé avoit cent ans , » dit le chroniqueur, « oui recorder chose parellle. »

Ce dut être un beau moment pour Robert de Beaumanoir et pour sex compans que celui, où, noblement défigurés par ces marques de lutte et de sang, its traversèrent les flots de la foule, qui se pressait sur leur passage, pour regagner le « châtel Josselin » Ils enumentèrent avec un leurs yingt-un prisonniers. Cesta-ci, comme blesses; revuertul les mêmes soins que leurs dévensires de la velle; les chevaliers franco-bretons se complurent à leur donner toutes sortes de marques de Cestine qu'il se ur aviaent inspirée; et dés qu'une compléte quéries na penti à ces étrangers de quitter la ville, ils furent rendus à la liberté au prix d'une modique rançon.

Telles furent les causes accidentelles, les néripéties et la fin glorieuse du « Com-« bat des Trente ; » véritable bataille de géants, d'où les vaincus sortirent presque avec autant d'honneur que les vainqueurs; lutte inouïe, où l'enthousiasme et la générosité des combattants ne laissèrent aucune place aux combinaisons de la politigne, ni aux calculs de l'intérêt; dévouement spontané et sublime, qui ne songea point à faire ses conditions, en stinulant, pour le parti victorieux, la reddition des villes de Ploërmel ou de Josselin. Aussi n'est-ce pas au point de vue d'une raison vulgaire qu'il faut se placer pour comprendre l'admirable action des Trente. Elle est du nombre de ces faits dont l'influence est incalculable, parce qu'ils agrandissent et élèvent l'âme et l'esprit d'un peuple, et qu'ils agissent, par la puissance de l'exemple, non pas seulement sur un siècle, mais sur tous les âges. Voilà pourquoi, sans doute, la nation bretonue ne marchanda point son admiration aux héros de Mi-Voie, quoique leur victoire eût laissé les choses de la guerre précisément en l'état où elles étaient auparavant : on leur sut autant de gré d'avoir soutenu avec un bouheur si éclatant la gloire du nom breton, que s'ils eussent gagné une bataille rangée sur l'armée du roi Edouard.

Le sanglant tournois, selon un vieux poëte français, fut célébré par tretous les états qui sont de ci la mer, avec la même ardeur que dans la province armoricaine.

Il passe are proverbe de dire au stept d'une batalial bravement et longéring disputie; « On « y battit comme au combat dus Tronts, » et pour donner une idée de l'interêt qui s'attabuit à la personne des combatatus, in ous suffir a tempeter la profonde impression que fil sur Froissart la vue de l'un d'eux, viain Charrucl. Cefut dans le palas de Charles V., et parmi les hôtes sessis à la table royale, qu'il en fit un jour la reucontre. Très-probablement Vivain fut amené, pendant le repas, à renouter tout ce qu'i évait passe et tout ce qu'il avait fut dans la fameuse journée; et l'històrien dut, sans doute, à re rivit une boune partie des détaits qu'il nous a conservés. « Le chevalier, a diel.», a avoit le visage si tailée et dévoujée, qu'on « reconnoissoit bien que la besogne fut bien combattue. » Ne croil-on pas voir la physionomie expressivé du chroniqueur, reueillant aves attention énague parole d'Yyain Charrucl et en cherchant curieusement la confirmation sur son sisage tout balafré? Le sentiment national ne éen tuit pas à ces vies démonstrations d'dmiration et de sympathie pour les Trente : un monument fut étée en leur honneur, sur le champ de babilie, su milleu de la lande de M-Voic. Eafis, la famille de l'illustre maréchal de Bretagne, jalouse d'avoir sa part d'un tel souvenir, prit les mots — Beaumanoir, bois ton sang, — pour devise et pour cri de guerre \*.

Ploërmel resta encore vingt-deux ans au pouvoir des Anglais. Ce fut seulement en 1373 que Du Guesclin é empara de cette place et en expulsa sa garnison étrangère. Il eut soin d'y mettre des troupes françaises, qui l'occupérent jusqu'à la paix de 1381.

Le due Jean V résids souvenj à Poërmel, Son successeur, François I'v, y donna rendez-ous à la noblesse de François et de Bretague pour les fêtes de son mariage et de son couronnement (1432), Une foule d'illustres personnages se trouvèrent alors ressemblés dans la petite s'êlle : échient le duc et se deux fêtres, Pièrer et Glies de Bretague, le conte de Riciemont, les duss d'Otfenns et d'Alençon, les contes de Bretague, le conte de Laval, le kviente de Roban, les s'ense de Datecaubriand, de Rieury, c'étaient l'acrèevque de Reims, les neuf évêques du duché et les plus riches abbés du pays. Lorsque les Prançois reprurent devant duché et les plus riches abbés du pays. Lorsque les Prançois reprurent devant de Gassaul, ils la lière de pays le la represent plus et de l'acrèe de la lière de l'acrèe d

Aree ses fortifications, la ville pentit presque toute son importance. D'autres avantages, d'une autre nature, in l'inerta auss' successivement enlevés, le présidial, dont Henri II l'avait doûce en 1552, fut supprimé et réuni à c'uni de Vannes au bout d'un an le grand-maltre des eaux et fortets, que le vir y envos s'éjècr, en 1555, ne tarals pas à passer à Hennehon. Il ne lui restait plus que son magnifique couvent des Carmes, fondé en 1292, par le dus Jean II, torsque les garerrs de la religion en amenterent la ruine. Jusqu'au commencement de Tamiet 1599, les Ploèmentais s'étaient bravement maintenus dans le parti du roi. Le parti estiniste avait même truve ésser d'appui dans leurs murs pour y tenti d'eux syondes, pour y établir un ministre et y fonder une petité église. Malleureusement les chefs royalistes étaient avisés trop tard d'envoyer des secours à ette fidéle population; le lendemin du jour où le sieur de Trévigar lui amena quelques soldats, deux optiaines de Merceure, Saint-Laurent et de La Chesnaye-Valhound, se présentiert di esant les portes, avec einq ou six cents hommes. Les bourgeois current beau capituler, is n'en furent pas moins pillés par les ligueurs, qui, oprès s'être lieu gorgés de

<sup>1.</sup> Chroniquez de Jenn Freinstert, l. 111, 77 abl., p. 34-30. — Le Combet des Treist Bretons cuter Treist a éculie, nomenzir de la Biblistichepe Rospie, publié per Cripciele, 154-30. (n. 3 denné dans exter magnifique delition les armétries des Treist-ens Bretons et une liste comptée des Treist-ens Angalis, et a le nombre des committantes, en y compouenta Biomannoir et Reubroroph, citai de nézantes-dexa. Diseas econce que nous avons appelé ce dernite Phenbroroph, et nous point Bambon, marient Deltrographe des histories bretons, paren que ce non vient vériemment de la centrareles nuglètes des deux nots Brajamén di Borroph, comme nous los veyons dens Brajamen, Arthriboroph, et. 62. c) et collettes point de sude que Proissar a conserva un chaptive et de la contrareles mentions point de sude que Proissar a conserva un chaptive et nouvel des sude d'une châte qu'il avait faire ou volunt franchir un focé avoc un jeune révera pérce contrarel des suice d'une châte qu'il avait faire ou volunt franchir un focé avoc un jeune révera pérce michele. Chromigera, 11, c. 2-51, p. 442-183.)

butin, se dirigierent de là sur Josselin qu'ils votalient réduire et rançonner de la memen façon. Quelque temps après, un mestre de ramp de l'armée royale, bein du Pont, arriva à Ploërmel avec un petit torps de troupes, composé presque entièrement de calvinistes et d'Anglais. C'est asser dire que la ville ne faisait que changer de pillards. En effet, sous le préciate que le couvent des Cames pourrait nuire, en cas d'attaque, à la défense de la place, quelques officiers en demandérent la démoltiton. Elle leur fut accordée, et tous, firetons et Anglais, se mettant à Touvrage avec arouer, oc ches d'euvre de l'art qu'olique fut bientot defruit.

Après plusieurs tentatives imutiles pour reprendre la place, Mercœur donnu l'ordre aux sieus de l'enlever à l'aide de quedque straigeme. Le 21 avril 1504, jour de vendreil sinit, un bourçois ploërmelais, Jean Perret, qui n'ivsit pas assistius sermon, aperçuit d'une fentler de sa demeure, d'onnant sur le jeu de paume, six individus habillés à la manière des gens de la campagne, qui s'avançaient sur le pont et attoquaient les solidas de la garde. Cette scène fixa heureusement son tatelonin; il regrarda et décourril d'autres hommes, les uns cachés dans le jeu de paume, les autres sous le pont. Grier aux armes, descendre dans la rue et se poster auprès des sa maion, qui était attenante à la porte de la ville, fut pour lui Taffaire d'un instant. On se précipite hors de l'église, on accourt; l'ierre d'Esquier et Pierre Perret, sieur des Crolais, sorichaid de l'Oeimen, se mettent à la téte des bourgeois; et, secondés par la garnison, ils repoussent l'ennemi, qui perd dans cetté journée environ deux cent cinquaite hommes. Le pour même, les Polemnelais cétèbrent leur victoire par une procession dont le retour commémoratif est fixé au 21 avril de chause année.

Nous avons signalé quelques tenues des états dans cette ville au temps des anciens dues, Vers là find ux vi s'écle et au commencement du siècle es sujent, là s'y réunirent encore quatre fois (1580-1684). Ce fut pendant la réunion de 1580 que la contume de la province fut réformée. Du recte, part le mouvement qui hii vient ainsi du deltors, Plérmiel vil à peine. Quée nous la représente, en 1778, sous les couleurs les plus affigientnes et comme phongée dans une misérie profonde; e elle ne sulsaiste, a ajouté-1-il, « que du service de sa sénéchaussée royale, qui est immense. «

La révolution, en constituant Ploémule chef-lieu d'un arrondissement de 89,193 builbuilst, la tiré de ceté dat de massue. Ses rues, autrefois and latties et presque impraticables, se sont bordes de belles maisons, et couvertes d'un pavé bien en-retenu. Les principaux objets du commerce de ses 5,207 hubitants sont les étoffes de laine, le fil de chantre, les toiles, le lin, les binnes, les lestiaux. L'église parsissile, nux formes lourdes et basses, rappelle bien Tarchitecture du xur siècle : sa tour carrée a seri à la triangulation des cartes de Cassini. Cest dans cette église qu'ont été transportés, après bien des vicisétules, deux précieux débris du convent des Carmes, les statues de Jean II et de Jean III. Restaurées et replacées sur un scrophage, en 1822, elles inféressement comme les dermères images d'un passé dont il ne reste plus rén. Nous citerous aussi parmi les latiments les plus remarquables de s'ille, l'ancienne église des trauluses, le tribunal c. H'hospére construit, vers fe 'unilien du siècle dermier, sur un montérule étre L'air du pays a toujours passé pour l'er trés-sain; aussé dint-ce l'usage; il y a une cinquantaine d'années, d'errovor

1.

à eet hospice les soldats des garnisons de Belle-IIe, de Lorient et de Port-Louis, attaqués de maladies de poitrine.

Les Ploirmelais se sont toujours montrés fiers du triomphe remporté par le maréchal de Reaumanoir sur Benborough, bien que l'honneur en doive plutot revenir aux habitants de Josselin. De leur colé cœu-ci- en étaient si jaloux, qu'lls n'admettaient même pas le partage avec leurs voisins. « Populs je jour du combat, « dissit, en 1778, M. de Toussin-Richebourg, « une espèce de rivaité s'est établie entre le menu peuple des deux villes; et ce sentiment, il n'y a q'une vingstaire d'améos, donnait encore naissance à beancoup de querelles dans les foires, les marchés et les fêtes du anton.

Les environs de Ploërmel, parsemés de bocages de chenes, de hêtres et de ehataginers, entre lesquels s'étendent de vertes prairies, offrent des sites agréables; mais lorsqu'on a suivi pendant une heure environ la route qui conduit à Josselin, no voit la seòne changer sublièment; le payage, se dépouillant de ses belles tentures d'arbres, de ses riches tapis de verdure, ne présente plus qu'une vata plaine, qu'une lande envalie par la brujeve. Cette lande est celle de la batillé des Trente. Si l'on continue à avancer vers Josselin, on aperçolt bientôt, au-dessus des plantations qui bordent Doust, des flerbes gothiques, des combles, de hautes cheminées; c'est la ville d'Olivier de Clisson, encore toute couronnée des monuments et des souverirs du moren-age.

Arrêtons-nous un moment à Bas-Guillac, commune située à l'est de Ploërmel et au nord de Josselin. Là, assure-t-on, le fameux chêue de Mi-Voie était encore debout vers 1625 : il avait survécu à l'âge héroïque de la chevalerie, à la maison souveraine de Montfort, au duché même de Bretagne, tant passent vite les institutions. les héros et les puissances de ce monde, Enfin, ce contemporain des Beaumanoir. des Clisson, des Du Guesclin, des Rohan, des Richemont, tomba de vétusté. On le remplaça par une petite croix en pierre, qui fut abattue à l'époque de la révolution. Mais quoique aucun témoignage n'y rappelat la grande action des Trente, un nombre infini de curieux se rendaient à Mi-Voie de toutes les parties de la province. Ces marques d'intérêt national étaient un avertissement pour l'administration. Elles frappèrent le conseil de l'arrondissement de Ploërmel, qui proposa au conseil général du département d'élever un obélisque à la mémoire des chevaliers bretons. Ce projet avant été adopté, on posa la première pierre du nouveau monument, le 11 juillet 1819 : c'est un obélisque en granit, de quinze mètres de hautenr, sur legnel sont inscrits, d'un côté, la date de la bataille : - 27 mars 4351; - et, de l'autre côté, les noms des combattants. Tout auprès, on a placé comme un souvenir historique la pierre sur laquelle est gravée l'inscription de l'ancienne croix !.

1. Ogov. Detionmaire historique, movertée efficien de M. A. Strateville, 1.1, p. 408-414. Employet, Portugui de Cambol des Trends thetenas, appendire, p. 1-140. De 1713. No Truschin. Bichelong avail proposé à ses compatitois d'élever au moument national à la némaire des Trents. Bichelong avail proposé à ses compatitois d'élever au moument national à la némaire des Trents. Libre du teixeur de travalla se été avecutie comme l'Ergérich, una été exat su lois et de sail souler és earts hai et M. de Formereul une polembage lest entémes Cohil-ci minit la réalité de la latalité, qui n'évail autécies, soutraile du la neur autre neur rempetable; réclai-de, limbe d'autre present populai à son attactes, soutraile du la neur autre neur rempetable; réclaire, la mais de la latalité de la latalité de la latalité de la latalité de de la latalité de

La petite ville de Josselin était la capitale du Porhoët ou du Poutre-coët, c'està-dire, du pays d'au-delà les bois. Située dans la Domnonée, ce territoire, jusqu'au 1xº siècle, fit partie du domaine des anciens rois de la Bretagne; a dater de 874, il appartint aux comtes de Rennes, qui dounérent aussi des souverains au duché. Un prince de cette illustre maison, Guethenoc, ajouta à ses titres de vicomte de Rennes et de comte de Bretagne, celui de comte de Porhoët (1008), Ce fut lui qui fonda le château auguel Josselin doit probablement son existence. Un de ses successeurs. Eudon, devint souverain du duché (1148), et un de ses petits-fils, Alain, fut la souche de la maison de Rohan. Mais l'élévation d'Eudon au trône ducal fut pour lui et pour ses sujets une source de malheurs ; plusieurs fois il perdit, il reconquit le Porhoët avec ses états. Henri II, roi d'Angleterre, avant pris la ville et le château de Josselin, livra l'une au pillage et fit raser l'autre (1168). Après la mort d'Eudon III, le comté de Porhoët, par le mariage de sa fille Mahaut avec Raoul, passa dans la maison de Fougères (1231). Puis il fut successivement la propriété des comtes de Lusignan et des rois de France (1253 et 1307). Olivier de Clisson en fit ensuite l'acquisition et l'accorda à titre de dot à sa fille Béatrix, qui le rendit à un seigneur de la race de Guethenoc, en épousant Alain VIII, vicomte de Rohan.

Josselin devint donc une des places fortes de l'illustre capitaine que ses exploits avaient fait élever à la dignité de connétable. Autant Clisson avait pour le roi de France les sentiments d'un sujet dévoué, autant il lui répugnait de reconnaître pour son suzerain le duc de Bretagne, dont il se regardait presque comme l'égal. Pendant sa vie agitée, il v eut deux souverains dans le duché, un de droit, un de fait : et peu s'en fallut que le premier ne fût entièrement supplanté par le second. Le connétable occupait les villes et les châteaux de Josselin, Lamballe, Broon, Jugon, Blain, Guingamp, Laroche-Derien, Châtelaudren, Clisson et Gui. Seigneur d'une partie de ces places, la force lui avait soumis le reste. Lorsqu'il fut question d'établir un fouage sur la Bretagne, en 1392, on reconnut qu'elle comptait 88,447 feux, dont 18.699 étaient dans les domaines de Clisson : ce qui revenait à près d'un quart de la province. Presque toutes les villes et tous les seigneurs du pays étaient attachés à ses intérêts. Aussi le duc Jean IV, désespérant de le vaincre, voulut-il deux fois s'en défaire violemment, la première, en attirant le connétable, par trahison, dans le château de l'Hermine, la seconde, en s'associant à la tentative d'assassinat commise sur sa personne par Pierre de Craon. De là ces luttes armées qui firent répandre tant de sang; Clisson appelant à son aide le roi de France, tandis que le duc invoquait le secours du roi d'Angleterre.

Les fortifications de Josselin avaient été relevées vers le commencement du xiv siècle. Le connétable les compléta par de nouveaux ouvrages et par un donjon d'une force redoutable. Dès lors le château de cette place devint, avec celui de Montlhéry, sa demeure habituelle; il se retirait tantôt dans l'un, tantôt dans

où toutes les circonstances de la lutte éduciat relaties, ne pouvaient érapliquer on allence. Cest dans un de ces truis manueriri que M. Dechou a paise le chapitre additional dont la centicla a collection des Chroniques nationales et étrangères publiée en 1984. Du reste d'Argentée, le premier des histories brotos qui di 11 paperile é combat de Mi-vole, paraît avoir principlement puisé les déclish de sa marration dans le poème des Trente. (Histoire de Bretagne, liv. v. ch. 27, do. 134-134-282). l'autre, selon que sa súreté était menacée en Bretagne ou dans l'île-de-France. Jean IV, au moven de l'odieux guet-apens, dans lequel il avait fait tomber le vaillant capitaine, s'était emparé de Josselin (1387); mais les conseillers de Charles VI avaient fait restituer la petite capitale à son seigneur. Ce fut encore contre elle que le duc tourna ses armes, lorsque, profitant de la démence du roi, les ennemis de Clisson le firent citer devant le parlement de Paris et condamner comme traltre envers l'état. Il s'était flatté de surprendre le connétable; mais il fut trompé dans son attente, celui-ci étant sorti secrètement de la forteresse à la faveur de la nuit (1393). Pierre de Craon, qui suivait la cour de Jean IV, son complice, assista à ce siège. Le comte de Porhoët avait laissé la garde du château à sa femme, Marguerite de Rohan. Craignant de la voir tomber au pouvoir des asslégeants, il consentit, pour les éloigner, à payer les frais de la guerre. Le duc satisfait se retira après avoir exigé, de la garnison et des Josselinais, un simulacre de reddition. On se doute bien que la principale clause du traité ne fut point remplie. Clisson, soutenu par le roi, qui dans un intervalle de raison avait fait révoquer l'arrêt du parlement de Paris, recommença la guerre contre Montfort (1394).

Jean IV comprit beaucoup trop tard la faute qu'il avait faite en s'épuisant en efforts inutiles pour ruiner un tel homme, au lieu de chercher à s'en faire un appui. Voulant arriver à un prompt rapprochement, il sollicita l'arbitrage de la France; puis, comme les choses tralnaient en longueur, il prit un parti extrême, pour en finir plus tôt. « Vicomte, » dit-il un jour au sire de Rohan, « vous ménerez mon fils au chastel Josselin et le laisserez là; et me amenerez messire Olivier de Clisson : car ie me veuil accorder avec lui. » La surprise du guerrier fut grande quand le vicomte vint lui livrer ce précieux otage. Par une inspiration non moins généreuse, il prend aussitôt l'enfant, qui avait six ans, et le recondnit lui-même à son père. Le souverain et le vassal s'enferment alors, et, en une conférence de deux heures, tous leurs intérêts sont réglés à la satisfaction de l'un et de l'autre ; de chaque côté on convient de se rendre les places qu'on s'était prises, et la malheureuse Bretagne peut enfin goûter quelque repos (1395). Déjà Jean de Montfort prévoyait qu'il n'avait pas longtemps à vivre. Il mourut en 1399, laissant la tutelle de ses enfants, d'après les uns, au sire de Clisson; d'après les autres, à la duchesse, sa femme. Nous sommes portés à adopter cette dernière opinion, puisque nous ne voyons pas que le connétable ait jamais réclamé ni exercé les pouvoirs de tuteur. Lorsque la nouvelle de la mort du duc de Bretagne lui fut apportée, une scène extraordinaire se passa dans le château de Josselin. Sa fille Marguerite, qui avait épousé le fils de Charles de Blois, avait toujours nourri l'ambitieuse espérance de monter sur le trône ducal, ou d'y faire asseoir ses enfants. Croyant les circonstances favorables, et convaincue qu'avec l'appni de son père rien ne pourrait résister à ses désirs, elle courut à sa chambre. Le vieux comte de Porhoët était encore au lit.

— « Monseigneur, mon père, » lui dit-elle, « or ne tiendra il plus qu'à vous si mon mary ne recouvre son hérbige de Bretaigne : nous avons de si beaux enfants, monseigneur : ie vous supplie que vous nous y aidez. »

Clisson ne saisit point d'abord la portée de ces paroles. — « Par quel moyen se pourrait-il faire? » lui demanda-t-il.

Forcée de s'expliquer, Marguerite ne craignit pas de dire à son père que les

enfants du feu duc allaient se trouver, en quelque sorte; en sou pouvoir, et qu'il lui serait facile de les « faire mourir secrétement, » — « Et en ce faisant, » ajouta-t-elle, « sera notre héritaige recouvert. »

A ces mots, le connétable transporté d'horreur se levas — « Ha l cruelle et perverse femme, » s'écria-t-il, « si tu vifz longuement, tu seras cause de détruire tes enfants d'honneur et de biens. »

Prenant un ejoie qui était prés de son lit, il « en cuida enferrer sa fille, » Marguertle, pour se soustraire à son indignation et à sa fureur, se précipat vers les degrés de l'escalier; elle fit uno chate qui ini cassa la jambe et la rendit bolteuse. Cisson ne tarda pas, du reste, à s'apercevoir que le jeune duc, Jean V, a vait hérité de la haine de son père contre lui; et soit qu'il voultit avoir une place de suireé, soit qu'il songeat peut-être à faire valoir les prétentions de la maison de Blois, if fits une point, au prix d'une forte somme d'argent, des efaire livrer la ville de Xantes par la veuve de Montfort. La noblesse alarmée s'opposa avec force à l'exécution de ca dangereux narrhé.

L'ancien frère d'armes de Du Guesciin employa plus digmement son crédit et son ome no poussant les Bretons à armer une fotte pour combattre les Anglisis. Ceux-ci-perilirent la bataille, et leur dédaite fut la dernière joie que ressentit en ce monde leur enneml le plus implacable et le plus persérément. Lean V ayant appris que le connétable était tombé malade, lui suscita la plus odieuse persécution. Par son ordre, ses officiers accuréent détants les juges de Poisment. Le navaient bien compté qu'il ferrait défaut : on pronoaça la peine de la prison perpétuelle contre lui et la confiseration de tous sessiens. Le duc assembla même des troupes à Poémer plour assèger le châtteau de Josselin; nuis il consentit à renoncer à son entreprise et à ne point insister pour l'exécution de l'arrêt, moyennant une somme de cent milli francs, que Clisson lui tit offrir et dont le paiement fut garanti par le sire de Rohan et la contlesse de Penthière.

Le cométable mourut le 23 avril 1407, Jalssant à ses héritlers, indépendament de ses grands biens, dis-sept cent mille livres en argent et en joyans, c'est-à-dire plus de vingt millions d'anjourd bui. Il fut inhuné auprès de sa femme, Marquerite de Roban, dans l'église de Notre-Dame-de-Josselin: un mansolée d'une magnificence rare fut élevé à la mémoire des deux époux : leurs statues en marbre blanc repossient sur une grande table de martre noir, que supportait sur sorpolage. Ce no noument ayant été défurit pendant in révolution, on y trouva l'armure compléte du connétable. On peut encore voir, dans la seristie de l'église, les restes mutillés des deux ligures.

Depais la mort d'Olivier de Clisson, les Josselinais n'ont ajouté à leur histoire aucun fait de quelque importance. La réforme religieuse du xvvi s'étele, comme la régenération poitique du xviny, les trous peu disposes à accueillir les idées nouvelles. Ils ne se laissèrent point détacher de la foi catholique par l'ardent prosétylisme des Rohan, leurs seigneurs, qui durent se contenter de transformer une des églises de la ville en un temple protestant; et, seule entre toutes les communautés de la province, Josselin repoussa, sux dernières états, les garanties universéllement réclamées par les Rerlons. Au temple de la Lique, elle partagea le sort de Plôtrand et desint une des places d'armes de Mercuar. Après la gurre civile, la riscion des esprits conduisit à la destruction de ses anciennes fortifications; on ne se borna pas à démanteler ses remparts, on démoit la grosse tour de son chatteau, ceuvre gizantesque de Clisson (£599). Deux autres tours qui finaquaient la première porte du pont-less tombérered dans seiké sustaint (1761). Cependant, au milieu des guerres civiles de la révolution, un parti de soldats républisains embasqués dans cette vieille forteresse à moitié rasée, tinrent en échec six mille royalistes, romanadés par un Titaciaine.

La petite capitale avait autrefois pour patronne Notre-Dame-du-Roneier, image miraculcuse de la sainte Vierge, dont un pauvre laboureur, en coupant des ronces. fit la découverte dans un champ. Un Josselinais, le père Irénée de Joseph-Marie, dans son Lys fleurissant, nous a donné la légende et l'histoire de la sainte madone. Il nous raconte qu'à la procession annuelle faite en son honneur figuraient six compagnies des bourgeois et habitants, commandées par un gentilhomme; venaient ensuite deux ou trois cents Léonais, qui, dit le religieux, étaient à Josselin pour faire le commerce et apprendre le français; les juges de la sénéchaussée seigneuriale et les députations des cinquante-deux paroisses du comté grossissaient le cortége. Josselin, dans les derniers temps, était moins une place de guerre qu'une ville d'hommes de loi et de gens d'église. Elle était réglée, comme le Perhoët, par son usement particulier, qui était très-estimé dans toute la Bretagne, et sur lequel un Josselinais, M. Élie de la Primaudaye, avait publié un savant traité en 1765. Ses armes étaient « d'azur au coq d'or ; » sa communauté de ville députait aux états. Ogée évaluait sa population à 3,500 individus. Le dernier recensement ne lui donne que 2,879 habitants. Les fabriques de gros draps, les tanneries et les moulins à tan ont toujours formé sa principale industrie.

Le chifeau de Jasselin appartient à un descendant des anciens seigneurs du perhoisi, M. le duc de Rohan. Vu de la petite rivière de l'Oust, dont il longe une des berges escarpées, Cest une masse irrégulière de fortifications et de tours, ayant une galerie sullante à eréneurx et à machicoulis; mais la partie la ples intéressante de cette aggémentaion de constructions de tous les dags, c'est la grande façade de la cour d'honneur, qui, toute bitie, toute décorée dans le style de la Renaissance, frappe par son délégance iminitable et sa mercilleuse richesse artistique. La devise des Rohan: à plan, s'y méle partout et sous toutes les formes aux mille réations et aux mille Instalssies un éseau. '

Alain Bouchart, Les Grandes Chroniques de Bretaigne, le quart. livre, fol. 118-40. — L'abbé
Gallet, Mémoires sur l'Hutoire de Bretagne, note 45, pag. 975-76. — Dom Morice, Mémoire du
vicomte de Rohan contre le comte de Laval. Supplément aux preuves, l. 11, p. 161-166. — Frémenville, Antiquités du Morbian, p. 118-192.

Description County

## MONTFORT - LA - CANNE.

#### BÉCHEREL. - COMBOURG.

La petite valle de Montfort a de très-vieux parchemins. Son nom dérive d'un nontieute que les Romains vanien fortifié: il reste encore quedques débris des constructions qu'on leur attribue. Cependant, sous les rois et les premiers ducs de Bretagne, Montfort n'échi qu'un château qui dépendait de celui de Gold. Les plus anciens tâtres où il soit fait mention de la ville, remoutent à 1001. Longtemps clle avait été, pour ainsi dire, perdue dans l'immense forêt de Brocéliande ou de Brécilien au milieu de laquelles ette était stuéce.

Montfort n'a point d'autre histoire que celle de ses barons. Le premier, et le plus illustre de ces seigneurs. Raoul, descendait des anciens roi de Bretagne. Aucun des capitaines bretons qui suivirent Guillaume-le-Bâtard en Angleterre n'eut une part plus glorieuse au succès de son expédition. La récompense fut proportionnée au service. Le nouveau roi donna à Raoul les deux comtés de Norfolk et de Suffolk. formant le royaume d'East-Anglie; mais l'humeur ambitieuse du sire de Montfort ne tarda pas à le pousser à la révolto. Il repassa en Bretagne, où le Normand le poursuivit et l'assiègea dans le château de Gaël et la ville de Dol, sans pouvoir enlever l'un ni réduire l'autre (1066-1075). Au temps de Raoul IV. Montfort. qu'une garnison anglaise occupait, fut surprise et détruite par Alain de Dinan (1197). Raoul VII, homme d'un grand courage, avant embrassé la cause de Charles de Blois, son château de Gaël tomba au pouvoir du parti contraire. Du Guesclin se présenta devant la forteresse, la prit et la rasa (1372). Enfin, Raoul VII, et ses successeurs immédiats étendirent, par d'heureuses alliances, leur autorité seigneuriales sur les fiefs de la Roche-Bernard, Lohéac, Hédé, Bécherel, Tinténiac, Le Gavre, Ancenis, Laval, Vitré, Chateaubriand (1382-1436).

La fortune de cette puissante maison s'étéginit dans la personue de fait XVII, qui mourt ue 1537, sans enfant mile. Aort, le frête de Fainnia de Coligni, d'Audelot, desient comte de Montfort par son mariage avec (Laude, béritière des Lava; c'est cette union qui l'attire en Bretagne, où il se fait l'apotre du rabinisme. Puis, après deux genierations, le comté érhoit, par leivitage, à Henri dur de la Trémonille, qui le vend parlois à plusieurs familles nodes du pays (1863-1715). Pendant les guerres de la Ligne, Merceura avait un moment overqu'e la pare; mais les royalistes la reprirent et la fortifièrent avec tant de soin, que depuis elle resla toujours cut leur promoti.

Il n'y a pas de ville de Bretagne que les croyances populaires et l'amour du merveilleux aient entouré d'un plus naif intérêt que Montfort-la-Canne. Son histoire religieuse, c'est la légende qui l'a écrile; sa moderne célébrité, c'est la légende qui l'a faite; sou nom bizarre, c'est la légende qui l'a créé. Un miracle, opéré-dans le xxv\* siècle, a été la source de toute cette renommée.

Pendant que Raoul VII était sous les drapeaux de Charles de Blois, un parti d'aventuriers anjait et normands occupils ino nétiean. L'un éreux suit attiridans la four confice à sa garde une jeune paysanne des environs, syant non Nolee : le méchant homme en voults à l'honeur de le pauvre fille; mais Nivole, se recommandant à la Vierge et à monseigneur saint Nivole, son patron, s'élance, comme un oiseux, par la fentre qui souvre felle-même, et us s'abstra sui l'étang du chiteun. Jamais miracle ne fit plus de bruit. Lorsqu'on inangura l'égise paroissiale de Saint-Nivoles, commencé en 1333, une canne sauvage, qu'on avait remarquée sur l'étang, vint se placer avec ses petits au milieu des fidères ; et chaqueannée, à parcil jour. I paparition se renouvels jusque ni 6155, comme l'attestent une longue suite de procès-serbaux, et les plus graves historiens depuis d'Argenrie jusqu'à l'arosta-général Bay de Chastlett. Pourquéi ressa-fetal loss? On ne le dit pas, Nous savons senkement que l'étang fut desséché en 1769, et l'égise de Saint-Nicolss vendue en 1798.

Une tour, une porte et quelques pans de mur, voilà tout ce qui reste des contifications de siùle. Sa poutation ne dépasse point, 1721 dindivias, quoiqu'elle soit le chef-lieu d'un arrondissement où l'on compte 57,000 habitants. Les productions agricoles forment presque les seuls objets du comanerce local. Montfort la-Canne s'appelle adjourd hui Montfort-sur-Meu, après avoir porté, en de stemps très-reculés, le nom de Montfort-de-Gaël, et pendant la révolution celui de Montfort-la-Montagne.

Comme les quatre places de guerre, dont nous venons d'esquisser l'histoire, Combourg et Bécherel faisaient partie de l'évêché de Saint-Malo, Sans importance géographique aujourd'hui, l'une renfermant 4,707 habitants, l'autre n'en ayant pas plus de 800, elles out eu cependant toutes les deux, au moven-age, leurs jours d'illustration. L'origine de Bécherel est inconnué: sa situation sur une chalue de hautes collines et ses fortifications en firent un des postes militaires les plus considérables du duché. Elle sera surtout fameuse par le siège qu'elle soutint en 1363, contre Charles de Biois. Jean de Montfort, instruit des dangers que couraient les assiégés, se hata de venir à leur serours. Alors, de part et d'autre, les plus illustres capitaines de cet age héroïque, Du Guesclin, Clisson, Tannegui Du Châtel, Treziguidi, Jean Chandos, Knolles, se trouvèrent en présence, Les deux prétendants s'offrirent le combat. Mais l'assiette du pays n'étant pas favorable à une action générale, on se donna rendez-vous dans la laude d'Évran, pour y vider cette grande querelle. L'existence de Combourg passe pour moins ancienne que celle de Bécherel. Son vieux manoir, flanqué de quatre tours, fut dit-on, bêti par l'évêque Jonkeneus, vers la fin du x1º siècle. Il a été successivement la propriété des seigneurs de Dol, de Tipténiac, de Malestroit, de Montéjan. M. de Chateaubriand l'acheta en 1761, de la famille de Coëtquen; et ce fut là que naguit, avant la fin de ce siècle, un homme, qui, par son incomparable génie, devait être l'honneur de sa maison et la gloire de la France.

#### DOL.

Ce n'est pas là le nom d'un de ces grands centres de population auxquels se rattachent, dans tous les esprits, des idées de puissance, de gloire et de richesse; tant s'en faut. Douze ans avant la révolution, Ogée définissait Dol : « Une petite ville presque sans commerce et sans industrie, mal bâtie, et où l'on comptait environ 3,000 âmes. » En 1837, le nombre de ses habitants s'élevait à 3,990 individus. Si elle a été un moment le centre politique d'un district, elle n'est plus aujourd'hui qu'un chef-lieu de canton. Le temps, qui modifie tout, n'a eu d'ailleurs presque aucune prise sur la physionomie de cette ville, et c'est peut-être de toutes les anciennes cités de la Bretagne celle qui a le mieux conservé l'empreinte du moyenage. Voyez la principale rue de Dol : sa double ligue de maisons, à quelques exceptions près, est couronnée par des pignons qui projettent leurs masses anguleuses sur le payé, tandis qu'au rez-de-chaussée se dessinent des arcades en ogives ou en plein cintre, soutenues par des colonnes ou des piliers. Tous les styles d'architecture, depuis les riches créations du roman fleuri jusqu'aux dernières formes du gothique, sont représentées dans cette rue; et quoique plusieurs porches aient été déjà détruits ou transformés en magasins, il en reste encore assez pour reporter l'imagination aux xiir et xive siècles.

Dol ne s'est pas non plus signalée par la production d'un de ces hommes de génie qui suffisent à l'illustration d'un pays. Une femme savante, Constance, célébrée par l'evêque Baldric; les bénédictins Hervé et Badier, connus par leurs travaux sur l'histoire ecclésiastique : le docteur Alexandre, longtemps fameux per su grammaire en vers léonins, intitulée Doctrinale puerorum; Chârdon, auteur d'une vie de saint Samson; et Caronge, astronome du xviiit siècle, qui a en l'honneur d'être associé aux travanx de Lalande : tels sont les personnages les plus distingués que la ville ait vns naltre.

Il faut bien le dire aussi, sa situation topographique, son air malsain et ses campagnes marécageuses, n'étaient guère propres à favoriser le développement de la vie morale, physique et industrielle de ses habitants, « Le territoire de Dol, a disait M. de Pommereul en 1777, « offre des singularités que nous devous remarquer. Il a éprouvé de plus grandes révolutions physiques qu'aucun autre canton de la province. Le mont Saint-Michel, Tombelaine, les lles de Jersey, Guernesey, Chosey, Aurigny, toutes les petites lles qui avoisinent cette côte, ont fait originairement partie du continent. On n'ignore pas non plus qu'une vaste forêt s'étendait des environs de Coutances aux rochers de Césembre, par delà Saint-Malo, La première époque à laquelle la mer s'est emparée de cette immense étendne de ı.

côtes, ne nous est pas connue; mais on sait que la destruction de la forêt de Scicy ne remonte qu'à l'an 709. Cette inondation a produit les marais de Dol, dont la longueur est de huit lieues de l'est à l'ouest, et la largeur d'une et de deux lieues du nord au sud. »

Du reste, les sombres retraites de Sciey, dans les premiers sièrles de notre ère, vanieint servi de refuge à un grand nombre de chrétiens voués à la vie érémitique. Elle avait compté alors, parmi ses hôtes, saint Briener, saint Smison, saint Sulia, saint Magioire, saint Budock, saint Broladre, saint Hidert, saint Colomban, saint Medier, saint Pode-Léco, saint Tugokal, saint Corentin, saint Malo, saint Auron, saint Gand et saint Aroaste, religieuse constellation qui brille encore au ciel de la Bretaeme.

Placée au centre d'une plaine, oi de vastes maris s'étendaient presque à perte de vue, Dol deside s'ressentir cruellement d'un si facheux voisinge. C'etait comme une fatale influence qui l'enreloppati de lous côtés et pesait sur son existence. Selon l'Observation d'Ogée, fair était prefondément vicé par les exhabisations des eaux croupissantes; chaque année, au retour de l'été, il en résultait des fières qui dévolaient la ville et surtout les campagnes. Mais tandis que la nature semblait condammer la cité doloise à trainer une vie lanquissante et stérile, un sinquifer conours de circonstances à dota, à l'exclusion de fennes et de Auntes, d'un pouroir dont la grandeur a réjandu un vil écht sur ses annales. La ville des Marsis desint le siège d'un archevéch, rival de etui de Tours; et une lutte d'autant plus opinitaire s'empagne entre les deux métropoles, qu'à la précimineure canonique qu'elles dibustaient se artichemient les unestions de droit fécolis les plus importantes.

La fondation de Dol remonte à une haute antiquité, comme nous le prouvent les titres historiques de la coutrée. Le gigantesque mentifé ud Champ-Dolent et le taurobole trouvé sur une montagne qui domine tout le pays, sond des preuves locales de l'existence d'un centre de population, dans les temps antérieurs à la domination romaine. En auxien géographe, Hondius, dans son Théidize du Monde, nous append que hol étail glads désignire sous le titre de citadelle, aux son aspect apose graphique ne répondant nullement aujourd'hui à cette qualification, on pourrait corrier que Debus était bût sur la collie du fauroble, sur le Mond-Dal, tandis que la ville moderne fut érigée sur l'emplacement de l'anxienne Cariffe des Dia-Diates.

Quoi qu'îl en soit de ces conjectures, il n'y avait probablement en cet endroit qu'une bourgade sans importance et toute environné el bois, lorsque saint Samson, vers 518, débarqua sur la partie de la côte qu'en langue cettique on nommait Dul, c'est-à-dire la vallée ou la plahne, et y labit un moussière. Le pieur étraguer, dont on a fait, nous ne savons trop pourquoi, un archevêque d'Vork ou un simple cétique conditierent apa sais é disles, voulut marquer son séjour dans la forêt de Sricy par la destruction du paganisme; il précha avec un tel bonheur que, pour récompesser ses services, le roi métronigéne Childètet le nomma évêque en 355. Or, sur ces entrédites, touldaid, héritier du roi de Bretagne Hoël II, fut dépositié es sed soits par un usurpateur. Samsons e déchars pour le prince légitime, lui assurar l'appui du roi frank et le rouduisit à Dol, où plusieurs seigneurs bretons entressérent son parti. Vainqueur de son rival Condre-le-Manitif, Jundieri oris-entressérent son parti. Vainqueur de son rival Condre-le-Manitif, Jundieri oris-

DOL.

91

blia point ce qu'il devait au prétat. Il changen l'évêché de Dol en archevêché, et voulut que les autres évêques de l'Armorique le reconsussent pour leur métropolitain. Ceux de Rennes et de Nantes restérent seuls soumis à l'église de Tours, qui avait créé leurs sièges dès la fin du m' s'évêce.

Du vi aux s'étée, l'existence de lod ne nous est gaère réviée que par l'occupation france de les irruptions des Normands. En Byk, ces pirates l'apara surprise, les labilants, pour échapper au fer et au feu, se réfugient ent sigrand nombre dans régine cathéraire, que l'évêque Jonheneus y est clouffe par le foude. Plus tard, c'est Tarchecèque Lanfranc qui, moins heurens, survit à une autre invasion de Normands et est emmené capif (1961). Les anciens contest du pays Doisé s'orcupaient asser peu, à ce qu'il paralt, de la défense de leurs vassaux, Il est vrai que nous ne savons rien sur leur histoire, et q'a/lain est le seul d'entre eut dont le nom nous soit parrenn, 919; Dans le siècle suivant, cette seigneurie devint d'abord l'apanage du doc Géffroi de Bretagne (1931); et ensuite passa su comme fixalion, puiné de la maison de Dinan. Dès 1076, cetul-ci était déjà maître de la ville et y soutenait un s'ége contre Guillisme-le-Batard.

(d)

,5

- 6

Rivallon, surnommé Capra-Canuta, Chèvre-Chenue, avait reçu le fief et le château de Combourg de Jonkeneus II, son frère, évêque du diocèse; il s'empara sans doute de Dol, et s'y établit lorsque ce prélat en fut expulsé. Jonkeneus fut un des types les plus hideux du seigneur féodal. Après avoir acheté son siège, il se maria, à l'exemple de plusieurs de ses suffragants, pilla son église pour doter ses filles, et vécut en guerrier, ou plutôt en voleur. Ses violences le firent enfin chasser de la ville par les Dolois (1075) ; mais il n'était pas homme à supporter tranquillement ccs représailles populaires, si méritées qu'elles fussent. Retiré au mont Saint-Michel, il s'y fortifia, y rassembla des hommes d'armes, et, de son repaire, fondant sur le territoire de l'évêché, il en pillait les campagnes, brûlait les villages et ranconnaît les habitants. Bientot il se réunit, avec ses bandits, à l'armée de Guillaumele-Bătard, quand il se présenta devant Dol (1076). Les forces combinées des assiégeants échouèrent contre la résistance du fameux Raoul de Montfort; ils se hâtèrent même de se retirer à l'approche de Philippe I<sup>st</sup>, roi de France, qui accourait au secours de la place. Une seconde tentative du Normand se termina par une retraite peu différente d'une fuite, et par la perte de tout son bagage, évalué à plus de quinze mille livres sterling (1085).

Le carthaire de Saint-Pierent nous apprend que Rivalion eut pour successeur son fils Zena, et devint ainsi is souche de ces seigneurs de Dot et de Combourg dont la race subsistà jusque vers le milien du xivi sècle. La révoite de quelques-uns de sex sussuar amane Alain Fergent, duc de Bretagne, sous les murade Dot, en 1003. Pais vinrent les troubles et les malheurs de la minorité du comte Jean II, dont ous les domaines firent saissis pars onn onde Ronol, havon de Fongéres (1162). Le thétire de la guerre que le comte de Portioit fit, vers ce temps, su duc Conn II, ayant été trasperde sur le territor du diocèse, les Dotois en sonffirent les aucupt les villes de Dot et de Combourg furent occupées par le roi d'Angelerre. Henril II, représe par Rosol, et repredues après une bataille sanghunt (1163-1173. A peine échappée aux Anglais, la première de ces places retombs au pouvoir de Jean-sans-Terre (1503), qui, l'annote squivaire, des riouses per la Fond, et représe quivaire, les viet enlever par Gui de Houssre.

Tandis qu'on se disputait ainsi la possession de la ville épiscopale, que faisalent les descendants de Rivallon? Il semble que, trop faibles pour se maintenir exclusivement dans l'exercice du pouvoir temporel, ils avaient été contraints de le partager avec les évêques. D'un commun accord, le comte Jean III et le prélat Clément de Vi're entrent dans la ligue du clergé et de la noblesse contre Pierre de Dreux; le duc se venge en envoyant contre eux ses troupes, commandées par le sire de Québriac, maréchal de Bretagne, qui prend la place après quelques jours de siége, et en fait combler les fossés et raser le château (1233), « Monsieur Jehan de Dol » fut dépouillé de la plus grande partie de ses terres, de ses revenus et du « droit de bris ». On traita le palais de l'évêque comme la demeure « d'un traitre ou infâme » : on saisit ses régales, ses deniers, « ses bleds, ses froments, ses chapons, ses poules »; et toules sortes de violences et d'exactions furent exercées sur les chanoines et les bourgeois. Trop faibles pour résister, les deux seigneurs portent leurs plaintes devant le conseil de Louis IX, et des commissaires, envoyés par le roi de France dans la ville épiscopale, en 1235, y font une enquête qui a été conservée, et dans laquelle nous avons puisé tous ces détails,

Quelque dure qu'eût été la leçon, elle n'empêcha point Thibaud de Moréac de se révolter contre Jean II, au suiet du maintien des redevances du past et du tiercage. Toutefois, craignant d'éprouver le sort de Clément de Vitré, il fit relever les remparts de sa cité, et y construisit une grande tour à trois étages; il fortifia aussi le château des Ormes, situé à une lieue de Dol, et mit de bonnes garnisons dans ces deux places (1300-1312). Or, à l'époque où l'évêque tranchait ainsi du propriétaire et du maltre dans la ville, ses seigneurs existaient encore; mais, sans influence et sans crédit, ils n'étaient même plus admis au partage de la suzeraincté. Le prélat, réunissant entre ses mains les pouvoirs temporels et spirituels, avait pris le titre de comte de Dol. Il exerçait les droits réservés au souverain; par exemple, celui de donner le champ aux parties qui devaient se battre en duel. Le temps vint pourtant où cette autorité fut contrainte de rentrer dans les bornes qu'elle avait si élrangement dépassées. En 1315, le duc Jean III força l'évêque Jean du Bosq à le reconnaître pour son unique seigneur, à placer sous sa garde les fortifications de la ville, et à soumettre les jugements de sa juridiction temporelle à la révision de cours ducales.

Vers le milieu du xiv siccle, un grand nombre de Normands étaient venus s'étain à Bol, pour se soustraire à la omination anglaise. De la vac lièglement établie sur ces nouveaux membres de la cité par le gouverneur Tannegul, faillit anneue ne collision sanglante; mais le duz Lean V la prévint en donnant pleine satisfaction aux mévontents (133). Quelques imassions des Auglais marquerent le commencement du xv siècle (1331 et 1332), dont la fiu amena la réduction de la ville par les troupes de Charles VIII. Gilbert de Bourlon, duc de Montpensier, la prit d'assaut, fit la garnison prisonnière, et celeva ou détruisit, assure-t-on, les archives de la cathedraiet et du chulprite (1487). Était-e- un chatiment inspiré par l'esprit de représailles, ou bien avait-on à cœur de faire disparaltre les tiltres d'une ciglise qui, par son opposition à la suprientaté de la métropole de Tours, avait longtemps contrarié les préctotions des rois de France sur le duché? Un petit-fille de ve même duc de Montpensier, lentir prire de Dombre, sasségra bul avec

DOL.

unoins de succès pendant les guerres de la Ligne: le dux de Mercœur, retranché tains les faubourgs de la place, se défendit si vigouressenent que le ché de l'armée royale renonça à l'espoir de l'entamer, se retira et liceneis ses troupes (1500). Toutefois, de part et d'autre ou continua de guerroyer après l'évigement de se chés des deux parts. L'évêque (Indres de l'Espinay prit le commandement de la garnison et de la milice bourgeoise, et repoussa les attaques des royalistes avec l'intrépidité du nosolats.

Tant de combats furent suivis de près de deux siècles de repos. La guerre, eu 1757, ramena les Anglais une dernière fois sur le territoire de Dol; ils entrèrent saus coun férir dans la ville, dont les anciennes fortifications tombaient en ruines ; mais, dès le leudemain, ils en sortirent saus y avoir commis aucun dommage, Les événements de la révolution laissèrent des traces plus profondes dans la cité épiscupale. Sou dernier évêque-comte fut M. Urbain-René de Hercé, qui, sacré le 11 juillet 1767, prit, pour son malheur et pour celui de la Bretagne, une part beaucoup trop active aux luttes politiques de son temps. Il avait présidé les états de la province en 1786, et plus tard siégé comme député dans l'assemblée des Notables convoquée à Paris par Louis XVI. Il ne fut probablement pas étranger à la formation d'un comité royaliste à Dol, par Tuffin de la Rouërie, ni aux conciliabules nocturnes tenus dans la maison de ce fameux conspirateur, ni à ses hardies tentatives de contre-révolution. L'ancien évêque, réfugié à Mayenne, son pays natal, continua d'y manifester des seutiments qui le firent déporter. L'esprit de parti l'aveugla au point que, d'après un historien breton, il approuva, comme vicaire apostolique, la fabrication des faux assignats dont Puisaye inonda la Bretagne. Il se trouva à Quiberon, y fut fait prisonnier, et de là conduit à Vannes. Condamné à mort dans cette ville par une commission militaire, il y fut fusillé le 3 iuillet 4795, sur la place de la Garenne, avec l'infortuné Sombreuil. La croix pastorale qu'il portait dans ses derniers moments est aujourd'hui un des ornements épiscopaux des évêques de Vannes. M. de Hercé, pendant les vingt-deux années qui s'étaient écoulées depuis le jour où il avait été sacré par M. de Talleyrand-Périgord jusqu'à la révolution, avait su constamment se faire aimer et respecter de tous ses diocésains.

Ce i est pas sentement par le rôle, que son évêque a joué dans les guerres éviles de l'ouest, que cette ville figurer a dans l'histoire de la grande période révolutionnaire. Quoiquí elle se fût prononcée tout d'abord pour la conservation des anciens privilèges de la province, elle se signala parmi celles qui furent promptes à abandonner la cusa de inféciellaire; pes s'en faiblut qui elle ne responsat à coups de canon les volontaires. Binistérieus qui protégenient la retraite des députés de la Gironde. Dur ciènte l'efficien du laug, la proscrite consentiertur à aller passer la muit à l'insua.

Le 10 novembre 1793, l'armée vendéenne occupa bol et ne la quitta que pour se rendre sur la route d'Avanches; obligée de revenir sur ses pas, elle rencontra le général républican l'irbout, qui avait occuple a l'ille. Par l'ignorance de cet officier et par les fautes multiplies de Westernann, dont les troupes poursuisaient les orgalistes dans leur mouvement rétrograde, ceuv-ci se triviernt avec honneur de la position la plus critique, et remportérent une suite d'avantages signales. Passant sur le ventre des hommes qui veulent leur larrer le passage, ils regagnent la place et y repousseul deux fois les attaques des troupes rémblicaines. Edin, lorsque, saisis d'une crainte panique et craignant d'être accaléés par le nombre, ils sortent en désordre de Dul, hommes, femmes, emfants, et, partièges en deux colonne prennent, les uns la direction d'Autria, les autres le rhemin de Pontorson, la fortune de la guerre leur fait encore olitenir, pour ainsi dire malgré eux, deux autres victoires sur l'armie nationale. Ni le courage hérodque de Kibler, ni les iflorts de Marcœu et de Marigny, ne purent rendre la conflance à leurs sédats, encore plus démornisés que les Vendéeux. Le premier de resilhastres généraux, privoyant tous les jécsatres de la campagne, avait proposé d'enfermer les royalistes dans intaingle formé de trois points retrandés, Antrain, Joel et Biana. Cédait en effet un moyen si infaillible de terminer la guerre, que le représentant Prieur de la Marre dut se reproducte amériement de l'avoir reposite.

Tels ont été les principaux événéments de l'histoire politique, évile et militaire de lod, il ne nous reste plus qu'e aposer rapliement les circonstances les plus reunarquables de la lutte de ses arche éques contre leurs puissants adversaires de l'égiles métropalitaine de Tours. Reportous—nous doncett sicéles en arrière pour reprendre les faits au point où nous les avons loissés dans notre aperçu général sur l'orieine de la vile.

La création d'un archeveché à Dol devait rencontrer une vive opposition en Bretagne et surtout en France. Les prélats bretons ne pouvaient manquer de voir d'un ceil ialoux une mesure qui tendait à leur donner pour supérieur, dans l'ordre spirituel, un grand dignitaire improvisé par la faveur ou la politique ducale. S'ils ne le montrent pas tout d'abord, évidemment ils le feront connaître à la première occasion, Quant à l'archevêque de Tours, qui hiérarchiquement avait toujours compté la province de l'ouest au nombre des dépendances religieuses de son église, on ne pouvait lui élever un concurrent ni soustraire à son autorité un territoire d'une si grande étendue sans éprouver de sa part une vive opposition. Les rois de France comprirent aussi tout de suite combien il leur importait de s'opposer à une innovation qui leur enlevait un moyen d'action morale sur un pays auquel ils n'avaient jamais cessé d'élever des prétentions de suzeraineté, et qui d'ailleurs aurait pour effet de rendre les dues complétement maîtres chez eux, en isolant le clergé breton du clergé français. En ce qui touche les princes indigénes, ils devaient, par esprit d'indépendance et de nationalité, s'obstiner à soutenir leur créature. Jamais question de suprématie plus simple en apparence, mais en réalité plus complexe, n'avait, comme on le voit, remué des passions plus inconciliables ni des intérêts plus hostiles. Le duel sacré se prolongea on se renouvela pendant plus de quatre siècles. Quels qu'en fussent les champions, il eut toujours au fond la même cause, et toujours pour instigateurs secrets les rois de France et les ducs de Bretagne; car le suzerain et le vassal paraissaient s'être donné le mot pour vider leurs différends féodaux sons la forme d'une querelle de prédominance spirituelle.

Sous la domination franke, Did avait perdu le titre d'archeveché, que Judhaë, lui avait domie; mais cile l'avait recouvré sous le gouvernement des princes du pays. C'était de sa propre autorité que le roi de Bretagne, Nominoé, avait de non-vau érigé cette église e mêtropole. Il y avait d'ét ma par les considérations publiques les plus élevies; décidé à renouveler presque cutièrement le personnel de son haut derrée, il avait dou lipréenir foute résistance à ess projets du côté de

DOL. 95

l'archevêque de Tours. Il répugnait d'aileurs au roi breton que son elergi, assiglità la un prêtre de race française. Ayant convogé un concile à Redon, il y fit déposer l'évêque de Dol, Salacon, et le remplaça pas Festinien, prélat dévoué à ses intérêts : celui-ci fut nommé archevêque par Nominoé, qui voult revoir la couronne de ses mains, dans sa ville et dans son église métropolitaire. Tous les évêques de la Bretague, à l'exception d'un seul , assistèrent à cette solumité (848).

Cependant Landran, archevêque de Tours, avait dénoncé au saint-siège et au roi Charles-le-Chauve la déposition des évêques attachés à la France, et le titre et le pouvoir attribués à Festinien. Alors commencèrent ces longues contestations qui partagèrent si diversement les esprits du monde catholique. Les nombreux incidents de cette querelle appartenant moins à notre sujet qu'à l'histoire ecclésistique, nous nous abstiendrons d'en parler. D'ailleurs ils présentaient presque toujours la reproduction des mêmes circonstances : les conciles et l'archevêque de Tours protestaient contre l'usurpation de l'évêque de Dol; les souverains des parties adverses intervenaient dans le débat. Quant au pape, tantôt il enjoignait aux évêques de Bretagne l'obéissance envers leur métropolitain de Tours, tantôt il envoyait à Dol le pallium, regardé par les Bretons comme l'insigne de la suprématie cléricale; bref, il absolvait ou condamnait selon qu'il voulait ménager ou inquiéter le roi de France ou le duc de Bretagne. A chaque avénement d'un pontife, on allait plaider ce grand procès à Rome, et jamais il ne se trouvait définitivement instruit, nettement posé. Les prétentions des deux églises étaient inconciliables, quoique l'archevêque de Tours fût allé jusqu'à accorder à son rival le titre de métropolitain, à condition qu'on lui reconnaîtrait celui de primat, L'abus même des protestations et des excommunications eût dû en amortir l'effet et en montrer la vanité. Toutefois, cette affaire, fort importante alors, s'agita encore durant tout le xn° siècle; les Bretons défendirent, les armes à la main, l'indépendance de l'église de Dol. Enfin, leurs efforts se brisèrent nour toujours contre la forte volonté de Philippe-Auguste. L'occasion était favorable pour terminer le différend, puisque le roi de France tenait le jeune duc de Bretagne, Arthur, sous sa dépendance. Innocent III, à la sollicitation de Philippe, rendit, le 1st juin 1199. une décision qui réduisit l'élu de Dol à la condition de suffragant de Tours.

Le souvenir de l'ancienne précimience de leur siège eveila pourfant encore quéques profisis à réclamer contre leur déchéaux. Thisland de Morée, , serie 1289, se trouva offense d'avoir été enuvequé conne les autres évêques de Bretagne, par une simple lettre circulaire du nétropolitain, et il obtain de pape une bulle, en date du 12 juillet 1299, qui enjoignaît nux archevêques de Tours de convoquer son suffingant de Dol par une lettre partivilière ou du moins par une meution expresse. Richard de Essenence, évêque du xv s'siére, alla plus loin encore : il ralluma la controverse à l'occasion des visites de son sapéries. Le 25 mai 1900, farchéveque l'Amenièm s'avanquif vers Dol, après aoir parcouru les autres diocèses de la province et y noir perçu les droits d'assegumàs Lesanence lui fit fermer les portes de so sille. Hamelin se flata un moment de triompher de rette résistance par les voies de la doureur; il fut blendt oblié d'employer d'autres movens. Il nitima donc à l'évêque et au chapiter l'ordre

de comparaître dans sis jours à Reins pour expliquer leur outrageuse conduire, et pour lui faire réparation. Mais lonqu'il voult dire publier et afficier cette citation aux portes closes, il vil les gens du prédat et du chapitre sortir tout à coup armés de blatons et d'épées mus pour repossure les siers, saus le métropulitain et son cortége furent-ils réduits à quitter la ville précipitamment et en désorder.

Tous les scandales des temps passés se renouvelerent : sommations, excommations, interficients d'une part, impéris de l'autotié, refus de l'Obéssance, prétentions à un pouvoir indépendant, de l'autre part. Le pape crut avoir trouvé le secret de donner poline astifaction nou deux r'unav. Il décida que chaque métropolitain ne pourrait qu'une fois en sa vie faire sa visite à l'évêque de hot et pervevoir ses droits sur le diocèse; mais ce règlement ne fut jamais observé, et ce fut seahement en 1154 que les parties transiquerent. A le find avx s'aiete, l'évêque Thomas James oblint encore du pape Alexandre VI, pour lui et ses sucresseurs, le privilège perpénde de faire portre la croix devant lui daiss son diocèse, et de limiter et de va signe ses armes et ses secunx. Le fut la deruière et à peu près la seule prévagative récle qui resta aux éveques Dolois pour les décommager de leur anciennepuissance. La réunion de la Bredagne à la France desuit d'ailleurs assurer définitivement la sugerientié de l'archevieuque de Tours sur cette province.

Les chefs spirituels de l'église s'attaquèrent bien encore, par un reste d'orgueil et d'habitude, à leurs confrères de la Bretagne. Aux états de 160%, l'évêque Autoine Revol, se fondant toujours sur les vieilles prétentions de son siège, demanda la présidence exclusive, comme une prérogative attachée à son titre épiscopal. L'évêque de Rennes forma opposition à cette demande ; pour concilier les concurrents, les états leur attribuèrent provisoirement la présidence alternative. Ce demisuccès encouragea Revol à renouveler sa demande quatre ans plus tard. Alors ses confrères, dout il avait blessé la dignité, se réunirent pour décider que le clergé serait toujours présidé par l'évêque diocésain, et leur décision fut adontée. Néanmoins on voit encore Mathieu Thorrau, président des états de Vanues en 1691. déclarer qu'il occupe le fauteuil, non comme le plus ancien évêque du duché, mais comme titulaire du siège de Dol. Là-dessus, les huit autres prélats de la province renouvellent leurs protestations : l'un d'eux, celui de Rennes, pour réclamer la présidence comme premier évêque de Bretagne; les autres, pour s'élever contre toute prétention à la suprémutie de la part d'un de leurs confrères. L'assemblée se contente, au milieu du soulévement général, de donner acte à chacun de sa réclamation; tout ce que ces messieurs y gagnèrent, ce fut le sobriquet d'écéques protestants. Depuis cette mémorable session, M. de Dol conserva l'Imbitude de protester, aux états où il assistait, contre la présidence de l'évêque diocésain. Les états lui en donnaient acte, et, sauf le temps et le papier perdus à remplir ces vaines formalités, on suivait le règlement ordinaire. La question de droit national avait fait place à une simple question d'étiquette.

Dol avait une communanté de ville qui députait aux etats. Autour du palais où résidait son chef spiritules se groupaient plusieurs églises, queiques couvents et un collège. Depuis la suppression de son évéché, elle est comprise dans le diorése de Reunes. Mais il lui reste encore un imposant témoignage de son ancienne prévni-



DO L. 97

nence religieuse : se athlicitale est un des plus beaux monuments gothiques de la Fretagne. In de non collaborateux, dont les comaissances profondes et le goût exercé font autorité en matière d'archéologie, M. Mérimée, la définit avec raison a un grand et nobbe édifice qui frenti honneur à une ville beauvoup plus importante, » e fitem n'est plus rare », ajoute-t-il, « qu'un monument complet, qui porte le cachet d'une époque; or, de settie, la carbitade de bol mérite une attention particulière. De la forme d'une croix latine, et divisée en deux parties égales par le transsept, elle est d'une régleunité remarquable. Prespute ous les caractères deux rangées de pitres soutienneur les arades. Les pillers du chourur, afignés parallèlement aux murailles, forment une enceint rectangulaire, dont les bascotés sont bordés par un rang de chapelles. »

Nous n'oublierons jamais, pour notre compte, l'impression que nous a faite cette admirable création du moyen-age : vingt fois nous y sommes retourné pendant notre séjour dans la ville, comme si une force Irrésistible nous eut attiré. Les quatre massifs de colonnettes, placés au centre du vaisseau, nous ont paru surtont d'une merveilleuse beauté d'exécution. Ce sont comme autant de gerbes de gigantesques roseaux, qui s'élèvent d'un seul jet à une prodigieuse hauteur, s'y couronneut de chapiteaux du dessin le plus pur, du fini le plus précieux; et qui enfin partent de là, tels qu'une multitude de fusées, pour s'épanouir et s'étoiler aux parois cintrées de la voûte avec une hardiesse et une grâce sans égale, Toutes les parties de l'édifice n'appartiennent point, comme le corps principal, au xur siècle : la chapelle centrale du chœur est du xive, la tour sud-ouest de la façade date probablement du même temps, et la tour nord-ouest est du commencement du xyj\* siècle. Cette dernière, qui est inachevée, ne contribue pas peu à déparer le portail, dont l'ensemble est d'ailleurs d'assez mauvais goût. La cathédrale de Dol. sur le rapport de M. l'inspecteur des monuments historiques, a été classée au nombre des édifices d'un intérêt national. On y a fait, depuis quelques années, . d'importants travaux de restauration.

L'égise des Carmes, où les chapiteux de quelques piliers offrent des traces curieuses d'architecture comane, est stude sur la principale piène, et sert anjourd'hui de halte aux blés. Une belle promenade suit la ligne circulaire de l'ancienne occitate fortifiet, dont il reste de longs pans de muralles, filanqués de tourelles. Del renferme aussi un monument civil fort intéressant, le Paclata ou la mazion des Palata, qui semble appartenir presque tout entière à l'époque nonne. Hors des murs, à un quart de lieue de la cité, est le meuhir, conno dans le pays sous le nom de pueres de champ Debart. Oct énorme blor de granti s'étère à une hauteur de useri à dix mètres, sous la forme d'un choi légèrement aplai. Il est surmouté d'un cabaire, de sorte que le chrétien, es s'agenomilant dévant l'instrument de la passion, rend indirectement hommage à un des restes les plus imposants du culte drivillèque.

Le mouvement des affaires est aujourd'hui fort considérable à Dol; nous tenons d'un homme très-instruit et d'un esprit distingué, M. Chevrier, curé de la ville, que les populations des communes environnantes y font leurs provisions de toute espèce. C'est donc le marché commun de plus de 30,000 individus. Il s'est d'ail-

leurs formé, parmi les Dolois, une association pour le dessèchement des marais. qui décèle un remarquable esprit d'entreprise. Depuis qu'une irruption de la mer, en 709, avait enseveli sous la vague une partie de la forêt de Scicy, d'autres accidents de la même nature avaient successivement porté la désolation dans la plaine. A différentes époques, plusieurs villages disparurent sous les eaux ; le bourg de Pahuel, en 1630, fut entièrement submergé. La mer eut même poussé plus loin ses ravages, si les eaux qu'elle avait déposées dans la plaine ne s'étaient pas trouvées naturellement contenues par une ceinture de collines élevées; et si, dès le xue siècle, on n'avait pas cherché par des travaux d'endiguement, continuès depuis, à opposer à la Manche une barrière que les grandes marées pouvaient seules franchir. Pourtant les eaux envahirent encore, pendant la révolution, 2,500 hectares de terre. Mais le temps approchait, où une active et sage administration allait changer la face du pays. Une digue immense garantit à présent des inondations (5.02) hectares de terrains marécageux, répartis entre 23 communes. qui s'en partagent la propriété. Ces communes ont établi un système général de direction et d'exploitation admirablement concu. Chaque année, leurs députés. choisis par voie d'élection, se réunissent à Dol au nombre de 60 et y nomment une commission composée de 15 membres pour surveiller les travaux. Les délégués procèdent ensuite à la vérification des comptes, à l'examen des ouvrages nécessaires. et à l'imposition d'une taxe proportionnelle pour tous les frais généraux. « Deppis 1791, a dit M. de Francheville, a plus de 2,000 hectares, qui ne produisaient que des plantes aquatiques, sont devenus des terres fertiles; et 2.000 journaux. afféagés, en 1780, à la famille Graslin, pour 1,000 livres, en repportent plus de \$0.000, » Si l'association a dépensé 1,700,000 francs en cinquante ans, elle n'a donc pas lieu de le regretter. Les marais de Dol représentent actuellement un capital de 23 à 24 millions, et donnent un revenu de plus de 886,000 francs 1.

1. Albert-le-Grand, Le via, gestes et mirocles des seints de la Bretagne, p. 188-185. — Martenne, l'Anneura neura ancedioreur completente spistales, diplometa, etc., l. II, col. 82-88-89. — Dom Taillachier, Catalogue Mistorique des évojent de Bretagne, l. II., provens, éd. 31-78. — Ogic, Dictionaire Mistorique, nouvelle edition de M. Astracille, I., 19. 23-184. — De Par-Gristologie des maisses illustres de Bretagne, p. 490-506. — Mérinice, Notes d'un vopage dans l'outest de la França, p. 193-190.

#### SAINT-BRIEUC.

#### CHATELAUDREN. -- QUINTIN. -- MONCONTOUB. -- LAMBALLE.

On ne peut séparer Saint-Brieux des villes voisines sans affabilt l'Intérêt qui s'attache à leur histoire. De temps immémorial, nuiss per les mêmes lieus poiltiques et religieux, elles vient encore sous l'empire de souvenirs et d'âsles que la révolution n'a pu détruire. Elles ne forment d'ailleux qu'un cerete peu étends dont ; Saint-Brieux est le centre; aussis es trouvent-elles presque toutes comprises dans le même arrondissement administratif.

Le pays de Saint-Briene se compose d'une partie de celui des Lexobiens et d'une partié de celui des Curisosilies. Les partages qui se l'inent estre les princes bretons établis en Armorique, changérent quelque peu les divisions introduites ou conservées par les Romains. In des petités list d'audren, descendant de Conam Mériadee, eut pour sa part le territoire compris entre l'Arquenon et le Trien, en breton Troff, et Trie. On appete ne pays Genétal, par euphonie (vectelle, let de Garcel, on de la rivière de Saeg, qui le traversait par le milieu. Les Français écrivent aujourd'hui Genet et Gaesell.

Au nord, le pays de Gouello était borné par la mer, dont les eaux s'assacent en demi-cercle dans les terres; au sud, par la forêt de Brecilies ou Brocéliende. La cole se nonmaît le pays d'Ar mor ou de la mer, la partie du sud le pays d'Ar cou ou des bois. Les limites d'aucune autre partie de la Bretagne n'étaient mieux marquées par la nature que celles du pays de Gouelle.

Les princes d'alors n'habitaient point les villes. Le roi Audren avait coupé par une large digue la préonde vallée du Leff ou de la rieirie des Pleurs, et construit un chalten sur cette digue, qui retient les eux d'un étang considérable, entouré de bois et de raintes ceilines. Au-dessous du château était élère le papitis ville de Chatelaudern (Castellum Audresta'); els s'enorgueillit d'avoir été le capitale d'un royaume. Ausait la révolution, elle était encrer le che-l'ieu du pays de Gouello, dont le territoire, il est vrai, se trouvait réduit des trois quarts. La fondation-de Chatelauderne et lieu entre les années \$155 et 68.

La population de cette contrée s'était recruitée, au temps de Conan Mériador, des juunes gens venus avec lui de la Grande-Brelagne. Audren fournit des renforts aus Rretons de l'île qui choisirent son fils Constantin pour roi; mais ils eurent aussi l'imprudence d'appeter à leur secours les Saxons contre les invasions des Pictes. Ni a siveur de Constantin, in ciele d'Arburoise Auréle, ni ciele d'Arbur, ne purent tenir contre les innombrables enfants de la Germanie. Repoussé vers la mer, ceux des Bredons qui n'avaient ou se réfutier dans le nave de Gallés. cuerat à beine le temps de gagner la mer et de s'embarquer en masse (maximo navigio), en poussant des cris de vengeance et de désespoir. Les vents et la marée les portèrent presque tous dans les rivières du littoral auguel nous avons donné le nom de Côtesdu-Nord : l'entrée de ces rivières leur était parfaitement connue. D'autres émigrations, moins nombreuses, s'étaient succédé denuis 383, époque de l'arrivée de Conan Mériadec. Fragan, neveu de Conan, s'était établi avec sa famille sur la rive du Gouet, au lieu nommé depuis Ploufragan (le peuple de Fragan). Il fut le père de plusieurs saints, notamment de Gwenolé, fondateur de la célèbre abbave de Landevenec. La vallée de Trécor ou de Landréguer et le pays de Gouello recurent la plupart des émigrants. L'évêque Brjoc, appelé Brieue par les Français, était de ce nombre ; il vint en Armorique avec cent soixante-dix de ses compagnons ; il en laissa la moitié dans la vallée de Trécor et débarqua avec les autres à l'embouchure du Gouet, au lieu qui s'appelait la Vallée-double, formé par l'encaissement profond de cette rivière et par celui du Gouédic (le Petit-Gouet). Un des serviteurs du comte Bigwal, seigneur de la contrée, les avait pris, à lenr costume étrange, pour des ennemis; mais il se trouva que Brioc et Rigwal étaient parents. Les légendes rapportent que le prince breton donna des terres et sa propre maison à son consin pour y fonder un monastère. En peu de temps ee monastère s'entoura d'habitations. Telle est l'origine de la ville de Saint-Brieuc. L'époque où Brieue s'établit sur le point culminant de la Vallée-double paraît au moins incertaine : Dom Lobineau se prononce pour 480. Albert-le-Grand pour 556; cette dernière date correspond mieux avec celle où eut lieu la plus nombreuse émigration des Bretons en Armorloue, La ville de Saint-Briege ne fut érigée en évêché qu'en 818 ou 849, par le roi Nominoë. Son successeur. Erispoë, porta les reliques de Saint-Brieuc à Angers pour les soustraire aux invasions des Normands.

Quant aux chefs de ce pays, les légendes et les romans nous les représentent comme des princes puissants qui partagent le glore d'Arthur et de floid-le-Grand, son cousin. Ils prenient quelquefois le titre de roi; les préfendants à la couronne de Bretagne étaient obligés de transiger avec eux lo soposèrent une vigoureuse résistance aux Normands. Un comte de Gouello contribus puissamment au sucrés de la betaille que le dec Alain Barketorte leur litre près de Saint-Briece (293).

A la mort du duc Geoffroy, survenue en 1008, Alain, son successeur, assigna pour part à son jeune frère Eudon le pays de Domonnée, dans lequel l'évéché de Saint-Bericus était compris, mais à la condition qu'il le reconnalirait pour son sustrain et qu'il n'aurait aucune autorité dans les villes. Tout alla bien tant que véeut Havoise de Normandie, leur mère; mais à peine eut-elle fermé les yeux, qu'Eudon, non content de s'affranchir de l'autorité de son frère, voulut encore lui ravir la connec. Ce dernier étant mort. Eudon, tuteur de son neveu Conan, le refinit pri sonnier. Les droits que cet Eudon exerçait dans la partie du duché somise à son commandement ne suffisient pas à son mabition. Il mari son troisième fils et surcesseur Elienne avec Havoise, comtesse de Gaingamp; celle-ci lui apporta en doi le pays de Goudle tout entier.

Endon et ses enfants prenaient tous le titre de comtes de Bretague, parce qu'alors les frères avaient les mêmes droits : il en était de même parmi les aucieus princes de Gouello. A l'époque du mariage d'Étienne de Bretagne avec Havoise,



le pays de Gouello se divisait en plusieurs comtés, qui étaient ceux de Guingamp, de Pentreff ou Penthièvre, de Gouello proprement dit, et de Lambelle. Les comtes de Brelagne, Eudon et son fils Etienne, habitaient Saint-Brieuc, point central de leurs domaines. C'est dans la cathédrale de cette ville qu'ils furent inhumés.

Comme on vient de le voir, le nom Pettreff on Penthièrre a était d'abord que celui d'un comité, il devint per la suite celui de tou féveiche de Sain-Brieux et d'une partie du diocèse de Tréguier. Pacé entre Leff el le Treff on Trieu, ce comité sappelait sinsi parce que son châtenu principel deist tott sur le cap ou tête du Treff qui s'élève à la jonction de ces deux rivières. Au bas de ce cap se trouvait la petite ville de Postreff on Pontrées (Postrier), ainsi nommée du pout constrait sur le Trieu. Voila pourquoi les Penthières end quedquelois appelse Pontièrer. Le pays se nommait la Penthevrie ou Penthevrie. Si nous insistons sur ces détais, éct qu'ils se rattachent à l'origine d'une famille qui joué un si grand rôte dans l'histoire, et dont la puissance provensit du mariage d'Etienne de Bretagne avec l'héritière de Gonello.

Au commencement du X111º siècle, la maison de Penthièvre se composait d'Alain, chef de la famille, et d'Henry comte de Gouello et d'Avangour. A la même époque, leur cousine. Alix de Bretagne, enfant de quatre ans, était la seule héritlère du duché. Le parti le plus sage était de la marier avec le jeune d'Avaugour, pour que la branche ducale et la branche seigneuriale n'en formassent plus qu'une seule. On fiança ces deux enfants; mais, à raison de la puissance des Penthièvre qui avaient déjà donné plusieurs souverains à la Bretagne, le roi de France crut qu'il était de son intérêt de ne pas laisser former cette alliance, à laquelle il avait d'abord été favorable. Au mépris d'engagements sacrés, la main d'Alix fut donnée à un prince français, Pierre de Dreux. De là les premiers ressentiments des Penthièvre, trop fiers et trop ambitieux pour accepter cet affront. Ils avaient formé des alliances avec les familles les plus considérables du pays ; il n'était personne qui ne tint à honneur d'être cousin des Penthièvre. Leurs villes et leurs châteaux de granit formaient une haie de forteresses, sur le bord de rivières qui elles-mêmes eussent suffi pour défendre les frontières de leur comté. Toutes ces citadelles s'élevèrent du xr au xiii\* siècle. Les tours de Châteaulin, résidence ordinaire du chef de la famille, celles de Frénaudour et de Coetmen, se dressaient sur les escarpements du Leff et du

Dérien, lis d'Eudon, établi en Tréquier, avait fait de la Roche-Jaudy une des plus fortes places de la Bretagne. Guingamp n'avait encore que des palssades. Ce n'était, à ce qu'il paraît, qu'un fieu de réunion pour les marchands; mais tout près se trouvaient Chéthoudree et Ausangour qui se donneient la main. In juveigneur de Penthèrre avait bati le château de Quintin Moncontour, stude sur le perchant d'une colline, et défenules par une enceinte de tours et de muraitles, était presque aussi forte que la Roche-Dérien. Construit à l'eutrémité d'une montagne à pie, le château de Lamballe entourait de ses crienous l'églises i pittersque de Notre-Dame; les murs de la ville, qui descendait dans le valton, oppossient une première a l'ennemi. Non loin de la sout deux vastes étangs, dont l'un, formé par l'Argienon, a près d'une lieue de longueur. Ils sont séparés par une arête de rochers, appelée Leguas par les Romnis, Les Penthèriter y échevent de nouveau.

remparts. Ou dissit alors, en pariant de cette position formidable: « Qui a la Bretague sans Jugoo a une chape una chaperon. S. 6 nets pas fout; di uneme colé, on voyait encore le châtean de la Hunaudaye, latir par les Tournemine, alliés des Penthières; il était au milieu d'une forêt. Au bord de la mer, sur une roche éche chei ariage, les Goyou de Maiginon avaient opposé aux Normands le fort de la Roche-Goyou, qui d'éched aujourd'hui in même cote contre les Anghiss. Les Goyou, dout l'origine est si ancienne, échient les premiers bannerets de Bredagne, les plus sur's samis des Penthièrre. Rous ne parions pas du château de Tonquédec, que les Coctenno posédient dans le pays du Trécquier.

Entouré comme il l'était d'un cordon de citadelles, Saint-Briesc n'austi pas besoni de remparts. Sous Charles de Bois, une seule cour fut plantée sur le bord de la mer, dont la rive escarpée a deux cents pieds de hauteur dans cet endroit. On l'appelait la tour de Essous, elle avait elle-même pieds de cent pieds. On ne la construisti, sans doute, que pour empécher les Anglais, amis de Montfort, d'entere dans la rivière de Gonet, dout elle gardait l'embourbuie.

Salta-Briece était la ville sainte du comté. Comme ceux de Goncilo, les contres de Penthièrer étaint des princes soumis à l'egise. In rétait pas daux cette partie de la Bretagne une fondation pieuse à laquelle le nom de Penthièrer ne se rattecht. Le grande abbaye de Bigar, que 10 no nommal le Peith-Etoux., fut fondée en 1130 par Elienne et Havoise, également fondateurs de Sainte-Croix-de-Guingump. En 1377, Olivirer de Lamballe fisaisi construire Saint-Aubin-des-Bois, dans la forêt de la l'unandaye, et Bosquien, dans la forêt de la Unandaye, et Bosquiene, aux sources du Trieu; ces deux abbaye étient du même ordre que Bégar. En 1151, étiati encore un Penthièrre qui étesti Lantenac, de Tordre de Saint-Booil. Alain, deuttime du nom, consarte les dernières samées de sa vie à embellii Beauport, de l'ordre des Prémontrés, et dont les magnifiques ruines atteients le genérosité de se sie hienfaiteurs.

Saint-Brieux n'était pas noigigé. Les Penthièrre ne se montrèrent pas moins généreux pour ses éveques que les ancières comtes de Gouello; ils leur vasient fait l'abandon de tous leurs droits de souveraineté sur la ville et les environs dont ces proitats étainet les seigneux spicitules et temproret. Dans le nombre de ces droits, il y en avait un fort singulier. Le jour de la Saint-Jean, à l'heure des rèpres, un des proprétaires de la rue nommée l'Allée Mensuli était tenu de sortir de sa masion, un baton à la main et de dire trois lois : « Renousseaucles (grenoutiles) issues-vous; Monsieur dort, laissee dommir Monsieur. » Les principeux gentilibremmes du diocèse se disputaient l'honneur de servir d'écupres à Monsieur, le jour des onentrée dans sa ville éphecopiet. Le siège de Saint-Brieux était toujours occupé par une créature des Penthières, é'il ne se trouvait pas quelqu'un de la famille qui voult s' placer. Parmi les digitaires du chapitre, on distinguait l'archidiscre de Pentlière et l'archidiscre de Gouello. Lorque, en 210,1 ("réveque Fièrer reporte d'Angers les reliques de Saint-Brieux, le comte Asin voultu lui-même se charger de ce prévieux fardoux, depois l'entrée de la ville jouqu'un churser de le cachdrière.

On voit, d'après ces détails qui se rattachent tous à la ville de Saint-Brieuc, quelle . était la puissance de cette maison des Penthlèvre, renfermée dans un petit espace, mais ayant les meilleures terres de la province, une population fidèle, une no-



blesse dévouée, l'assistance de l'église, et ces nombreuses citadelles qui fermaient toutes les issues du comté. Ne pouvant les ramener à sa cause, Pierre de Dreux concut le projet d'abaisser d'aussi redoutables vassaux. La lutte s'engagea d'abord entre le duc et l'évêque de Saint-Brieuc, Guillaume Pinchon ou Pichon, au sujet des droits de tierçage et de past nuptial (pastus nuptialis). Esprit étroit et obstiné, comme le sont les hommes disgraciés par la nature, Guillaume Pichon ne consentit jamals à renoncer à ce qu'il appelait les prérogatives de son église. Ouelle que fut la piété des Briochins, les exigences du clergé étaient devenues intolérables. La plupart des historiens cherchent à les excuser; ils disent que l'évêque Pichon fut exilé par Pierre de Dreux; d'Argentré, plus hardi, rapporte qu'il fut chassé par les habitants de son diocèse. Toutefois le duc y avait aidé en envoyant des commissaires pour reprendre l'autorité temporelle, si longtemps exercée par les évêques (1226). Mais le mauclerc avait affaire à trop forte partie. Guillaume Pichon, gul s'était retiré à Poitiers, revint à Saint-Brieuc quelques années après. Les prêtres de son diocèse lui avaient préparé une entrée triomphale. Quand il mourut, en 1237, ils en firent un saint, renommé surtout par une continence dont la cause semblait une faveur divine '.

Rentré dans Saint-Brieuc, Guillaume Pichon ne s'y occupa plus que de la construction d'une nouvelle cathédrale, entreprise au-dessus de ses forces, qu'achera son successeur. Il est difficile de trouver dans toute la Bretagne une masse de pierres qui soit de plus mauvais gott.

Quoiqu'ils ne cessassent de les soutenir, les évêques de Saint-Brieur ne voulaient pas tonjours reconnaître la suseraineté des Penthièrre; seigneurs et prédats se disputaient sourent sur la question de savoir à qui appartenait le droit de régale, c'est-à-dire le produit des biens de l'évêthé pendant les vacances du siège. Avec te temps, la question se décide an feuer de l'évêque, qui ne fut plus considéré comme membre de Penthièrre ou de Gouello : à lui seul les profits de la justice; à lui seul lous pessène de droits seigneurisons, productifs ou improductifs. Au xuv-sièche, le siège épiscopal fut constamment occupé par des cadets d'Avaugour, de Roban et de Malestrol, parents ou amis des Penthièrre, et qui étaient de trop bonne famille pour avoir moiss de prévogaitive que leurs ainés.

Démembré sous Pierre de Dreux et ses successeurs, le comié de Penthièrre se rétrouva plus fortement constitute que jamais par le mariage de Giuy de Brelagne, arrière-petit-fils du mandere, avec l'hérithère d'Avaugour et de Gouello. Le duc en III était mort sans enfants; Guy, son frère, r'eut qu'une fille, Jeanne de Bretagne, dite la Bolteuse, à qui le duché revensit de plein droit mais Jean de Montfort l'emporta sur elle. Ce grand drame de Montfort et de Penthièrre gupartient à l'històrie générabe de la province. Charles de Bois, ami d'e atenne la Bolteuse, avait à l'appui de son droit la noblesse et l'église; Montfort avait pour lu la Anglais et les communes. Ou ne sansit pas ce que Cétali qu'une commune en Penthière. Tant que dura la guerre entre Charles de Blois et Montfort, ai ce dernier in sea mailiaire ne purent pénérer dans le pays de Saint-Brieux, Lean de Reuu-

Albert-le-Grand cite avec admiration ce passage du procès-verbal de son inhumation: « Membra inferiora, non-pudenda, sed quasi puerilla sunt inventa. » (Vies des mints de Bretagne.)

manoir, marés hal de Bretagne, leur repril 14400, qu'on regardait comme imprenable; et qui se truvanit alors s'apri-d' acomfé. Charles fit fortiffer Guingamp, l'une de ses villes de prédification; il faisait batter monaic à Moncondorr; il aimai aussi beauvou Jamabille, che d'it eule de ses domaines. Ses plus chauds promoteurs claient les évêques de Tréquier et de Saint-Brieue. Ce dernier, Hugues de Montrélais, s'était s' passionné » pour tout.

D'après le traité de Guerande, Peanne la Bolteuse, alors veuve de Charles de Blois, lut réduite au counté de Penthièvre. Ses enfants étaient capifis en Augie-terre. Elle se sommit à cette consention que la force lui avait imposée; mais Glisson el Jean IV se détestaient. Le connéable obtint la liberté des Penthièvre, pour mairer sa fille Maraguerite avec Jean de Blois, Le mariage fat déérée à Mon-contour, en présence des sires de Laval, de Léon, de Derval, de Rochefort, de Boumannoire et de Bostreme; en un mod, de tout ce qu'il y avait de plus illustre en Bretagne à cette époque. Jean IV contint son ressentiment jusqu'au jour de guet-apens du réditem de l'Hernine. Plus vindirative encore que Jean IV, aussi belie qu'ambitieuse, Marquerite de Clisson, sous prétecte de venger son père, n'as-ir qu'au litre de durchesse de Bretagne. Suns attendre que Montfort etit fermie les yeux, tout Penthièrre se souleva pour elle. Après un siège de quituze jours, le connéable s'était reudu mattre de sismi-lifeire ou pluid de la caltisériale, véritable châléean fort, où il se retrancha, tamits que le due l'appelait au combat sur les gréves d'Illilipo, où il ne voolti les descendre.

La paix se fit entre eux, paix que le councidabe observa religiousement, mais que Marquerite chercha constamment à troubler. Les labitants de Saint-Brieue, qu'elle avait excités, se résolderent contre les ordonamenes du due, qui fut obligé d'y europer son frère. Arthur comte de Richemond, avec mille hommes d'armes, pour faire respecter son autorité (1906).

Nous avous raconté dans notre notice sur Jossefin comment le connétable arcueillit les propositions de meurtre des si file Marguerite. A peine flut il mort qu'elléagit en souvernine, ordonnant et faisant lever des impôts dans son comté, malgré les défenses que le duc et les états lui signifiaient. On ne put lui faire accepter l'arraquement négocié par son tifs Olivier avec Montfort. Celui-ci envoya à Moncomtour dours sergents, pour l'ajourner à comparaître desant lui. Quolques-suus current l'insolence de porter la mains ur elle: Margueriel eur tit paper chérement cette andore : la plupert furent turés à l'instant. Le due n'eut d'autre moyen, pour récluire cette femme indomptable, que de faire venir des forces d'Angleterre. A l'aide de ces alliés, il prit Châteaulin-sur-Trieu, Guingamp et la Boche, dont les murs commençaient à se relever. Les Anglais avaient commencé par dé-useter l'ile de Brehat, dont lis dértuisierent les maisons et clusserent tous les habites.

Encore ane fois forcée de capituler, Marquerite ne se montra que plus implacible; elle sut fumpre les cafinats de Jenn IV yar des marques de déférence, d'amitié même. Au fond de l'ame, elle ne songeait qu'au moyen de les faire touler dans un piège. Le gout-opens de Unattouveaux soules a fonte la Bretagne contre les Penthières. Lean V déliré fit raser les chitateux d'augon, de Lamballe, de Clutelaudren, d'Avangour, de Chateanin-sur-Trieu. Jannais ordre ne fut mieux ecciuté (1892) Tous les biens des Penthièrer fureut confisquis. Le nom de

Total Control

Marguerite, que tes vieux historiens appellent la méchante Margot, est resté dans la mémoire des Bretons comme celui de Morgane ou Mourgue la fée, ce géuie malfaisant et perfide de leurs anciens romans.

Margot cepeudant était bonne pour les Briochins : indépendamment d'une chapelle et d'un couvent dont elle dota leur ville , ils lui doivent ce joil inonument orné de deutelles gothiques qui recouvre la fontaine Notre-Dame, et que les personnes pieuses se plaisent à orner de couronnes de fleurs.

Bamils et ruinés, les Penthièrre cherchèrent un asile en France. Un sièrle s'écouls saus qu'il pur fit permis de former aucun établissement solice ne Bréaque. Vainement ils voulturent profiter de la guerre que le duc d'Orléns, depuis Louis XII, excita dans la province : le comé de Penthière ne fui rétabli qu'en 6352, en faveur de Jean de Brosse, héritier, sison des biens, du moins des titres de cette famille. L'ambition de ces sausau n'étale plus à craindre; la Brétagne apparentail à la France. Il n'était point alors de sujets plus fiddles que les Penthièrre; Charles IX régies leur comte en duché-paire. Les éveques de Saint-Brieca vaient profité de l'interrègne pour faire confirmer leurs priviléges; mais l'héritére du nouveau duché elevait la fenne du duc de Merceur. L'évèque de Saint-Brieca, Nicola Lungelier, remarquable d'ailleurs par sou mérite, ne se- passionna » pas moins pour le prince torain que l'ungues de Montrebàt ne s'était » passionné » pour Charles de Blois. Lamballe avait eucore une forte enceinte de murailles; Moncontour et Quintin n'ausent na s'ét démolies.

saint-Laurent, l'un des copitaines du duc, ill le siège de la bour de Cesson, occupe par les partissas dur cil. Il flut pris et enfermé dans la place qu'il sassignent; mais Mercuur vint à son soccurs et le délivra. On ne saurait se faire une tâte de la résistance des assirées : il fallat quatre ceuts volées de canon pour les réduire (1401), Quintin, où Du Liscouet commandait, donna encore plus de peine à Mercueur; cepeudaut il parvint à s'en rendre maître (1592). Lamballe était occupée par les figueurs. Cets au sège de cette ville que le brare Lamon, dit tirus-d'e-fre, fut tué un montant à l'assunt. Le dévordre que causs sa mort obliges les assiégeants à se retirer. Henri I've se consolait pas de ce que cette becopur lui et clausé une si grande perte. Moncontour fut tour à tour pris et repris par les royalistes et les lineurs.

Penthièrre avait encore de la force. Les remparts qui restaient furent successiveneut démois. Commeçant par la tour de Cessou, on tenta de la fiar seater avec une mine: la moitié seulement s'éroula; l'autre moitié, qui reste ceucre debout, n'est plus qui upoint de reconnaissance pour les naigateurs. Da côté de la terre, re débris s'élève assez fiferement au-dessus de Sala-Brieux. Il n'est plus question de Quintin comme place farte. Les murs de Lamballe et de Monontourne fureur reuversés qu'en 1623 et 1623, à l'occasion des troubles que le Penthièrer d'alors voulut exciter ne Bretagne. Enfia, de du de Vendonne, qu'était le che cette maison, et qui mourut sans cefinats, vendit ses droits au prince de Conti, d'où its passècent aux blatras de Toulouse. Les nouveux Penthièrer à doccupiers tipus que le premièr raug dans in noblesse; il ne leur restait pas un seil châteu dans la Bretagne. Enfa.

.

infortunée princesse de Lamballe, pour qui la révolution aurait dû se montrer moins impitoyable.

Revenous aux tilles dont nous écritous l'histoire : la destruction, de leurs bastilles leur donns plus de libert, Es u 1028, on commença cependant à reveir issint-Brieux d'une enceinte dont il n'existe plus de traces aujourd'hui; elle n'avait pour objet que de metire cette ille à l'abri d'un coup de main. On y envoya même un gouverneur, et on y organisa des milices pour la défense de la rôte. Celles-ci-se si distinguêrent en pubissurs occasions, notamment à la pies d'une frègate hollandaise qui s'était trop avanée dans les grèves, et dont le feu bien nourri u'arrêts pas les Brichinis, c'e fut un combat noul à piel ses. En frécompense decette action le roi leur donns sit des canons de la fréçate. Les miliers de Saint-Brienc ne manquérent pas à la bataliè de Saint-Cest, et y'frest encore preuve de cours au-

Quoique avec peine, l'instruction commençait à se répaudre dans le pays; en 1601, Saint-Brience utu noilège pales ésus la direction du chapitre. Le dergé ne prodiguait pasa la umbre; il se montrait fort intolérant. La marquise de la Monsaye, niche du grand Turenne, réunissal les protéreants ne contérence dans son chateau de Quintin qu'elle faisait hatir; Louis XIV fit cesser les conférences et dé-leudit même à la marquise de centiment et construction de son chateau. L'éseque benis de la Barde, mit troy de zibe dans cette affaire; la marquise, firtieux, tenta de lui donner un soufflet, mouvement que l'évêque lui pardonna avec beaucoup de molèsses et de générosié. Ce préta avait entreprès une tathe plus difficie que la conversion des protestants; il voulait corriger les ecclésiastiques de son diocèse d'un vice alors fort commune na festague. Le jour de procession, a nomment où il passait devant un cubaret, un prêtre en sortit, un verre à la main, s'écriant d'une vois forte : a la santé de l'évique qui défende de boir au cabaret; a la santé de l'évique qui défend de boir au cabaret; a la santé de l'évique qui défend de boir au cabaret; a la santé de l'évique qui défend de boir au cabaret; a la santé de l'évique qui défend de boir au cabaret.

Le successeur de Denis de la Barde, Marvel de Cóétlogon, montra moiss de riqueur contre les protestants i ni employa que la persuasion pour les convertir. Quant au droits et franchises de la ville, nous ne saurions préciser l'époque où Soita-Béricue et une communauté, que représentaient quatre écheuis, quatre assesseurs, les sept capitaines des compagnies de milier et quatre habitants notables. Ces privilèges n'etaleurs pas antiérieurs au règne de Henri II. Lamballe et Mon-contour avaient aussi leurs communautés, Ces trois villes députaient aux états qui se reuirent traite dies à Saita-Béricue, de 1602 à 1788. Etct derrairée en cettre quel-ques avantages, notamment la construction des quais, qui ont rendu son port, nomné le Légué, un des mellitures et des plus commonés de la doit e.

Quintin vivait sous l'empire de ses seigneurs; ils s'étaient détachés des Penhètre, leurs cousis, dout lis n'avaient point patrole à récleion, Leur collégaiepossédait la ceinture de la Vierge, qu'un sieul des rontes de Laval ou de la l'empire de la Vierge en la Vierge, qu'un sieul des rontes de Laval ou de la remaille, devenus barons de Quintin, avait apportée de Frisselm. Dans un incendie où les ornements de cette égiste furent cutièrement consumés, la ceinture de la Vierge se trouya miraculessement préservée (100). N'oublions pas de dire, en l'honneur de Quintin, que le père Auge Le Prous fonda, en 1697, la Sociédé Sillès de Saint-Homas de Villeneuve, qui deservent encere aujourchiu in plupart des hôpitaux de la Bredagne, et qui comprennent si bien le caractère et le lut de leur mission. Le pays de Saint-Brieux, où la noblesse et le clergé s'étaient constamment appayés l'un sur l'autre, ne desait qu'imparfaitement comprende les idées qui amenèrent la révolution de 1780. L'ordonnance par laquelle le roi avait convoquie ne assemblée netionale, avait établi que la noblesse, le ciergé et le tiera-état nommeraient séparément leurs députes. D'après la constitution de Bretagne, aucme représentation ou délégation de la province auprès du trône ne pouvait être élue que lar les trois ordres réunis : les choix dépendaient toujours des deux ordres qui étaient d'accord. La noblesse et le clergé, que l'on convoqua 8-saint-Brieux pour procéder à l'éclotion de leurs députés, se trouvisett précisément dans un pays où l'harmonie n'avait jamais cessé d'exister entre ces deux ordres. Sous le prétexte sécieux que l'on attentait aux droits de la province, l'un et l'autre protestèrent avec une égale énergie contre la manière de former l'assemblée nationale, dans laquelle ils a l'eurent point de représentants, La bourgeoisie de Saint-Brieux montre elle-même quelque hésitation sur le parti qu'elle avait à prendre; toutefois elle surité le mouvement que les autres villes de la province ne tardréent pas à lui imprimer.

Le caractère de la nouvelle administration fut équivoque, son autorité prévalre. La presque totalité des communes de cette partie ut département avaient de foi qu'en leurs prêtres, dont la plupart refusérent le serment à la nouvelle constitulous. Singuiler rapprochement : écs sur les bords de cette partie de l'Armorique que, doue sécles auparavant, les prêtres exilés de la Graude-Berdagne vincent chercher un saise; c'est dut même rivage que particute ne foule les prétes français qui pasèrent à l'étranger, Parmi les plus chauds partisans du nouvel ordre de choese, beaucoup se trouvèrent heureux de leur fournir le moyen de Sembarquer. Le canton de Pontrieu s'était seul nettement prononcé pour la révolution, La chounnerire un tend auss à corractive et thousant les thousants de volument en tend aus sais corractive et the fundament et Mocondorr.

Ce fut un gentilhomme de Bréhand, nommé Boishardy, qui souleva les campagnes de ces cantons ; il était jeune, brave, aventureux, bien fait de sa personne, aimé de tous ceux qui le connaissaient. Nul., dans cette triste guerre, ne montra plus de désintéressement et de loyauté. Une jeune femme, qui fut sans contredit une des plus charmantes de la province, l'accompagnait ou venait le joindre dans ses expéditions. Habiltée comme lui en paysan, elle était son émissaire le plus sûr. Que de fois (c'est d'elle que nous tenons ces détails) s'est-elle trouvée avec son Boishardy cachée dans une cabane ou dans le plus épais d'un taillis, tandis que les balles des bleus sifflaient autour d'eux! Trahi par un des siens, Boishardy fut frappé dans un champ entouré de tajus élevés, comme il v en a tant dans la Bretagne, et dont il s'était fait une espèce de fort. Il v avait passé la nuit auprès de sa maltresse. L'avant quittée au bruit qu'il avait entendu, il fut atteint de plusieurs balles au moment où il retournait sur ses pas pour la revoir encore. L'homme qui l'avait trahl lui trancha la tête, qu'on porta en triomphe à Moncontour; elle fut jetée dans un étang près de cette ville. Le général Hoche ne put s'empêcher de donner des regrets à la mort de ce chef de paysans et de soldats réfractaires (1795).

La guerre civile n'avait nulle part en Bretagne, ni meme aux environs de Saint-Brieuc, le caractère généreux que Boishardy avait voulu lui donner. Quoiqu'en petit nombre, les patriotes briochins n'abandonnèrent point la cause de la révolution. Les chouans des Cottes-du-Nord se joignaisent à ceux du Morbihan par la forêt de Lorges; d'un autre côté, les communications étaient ficiles avec l'Angleterre. Dans la mit du \$ au 5 brumaire an vur, les insurgés tombérent sur Saint-Brieue; pour rendre à la libérel deurs camandes détenus dans les présons de la ville; ils réussirent dans cette entreprise; toutefois, les patriotes se conduisirent si bien, que le général Brune, commandant à Rennes, remit cette place sous l'empire de la constitution qu'on vésitat vu forcé d'y suspendre.

Depais cette époque, la ville sainte des Penthièrre, devenue le chef-lieu d'un département dont la population s'élève à plus de 600,000 habitants, a pris un nouveau cranctère et étendu la sphère de ses lôtées et de ses intérêts. Parmi les centres de grandles administrations, Il en est peu foi no s'occupe avec plus de zèle des anti-forations sociales. Un respectable prévid i foi s'occupe avec plus de zèle des anti-forations sociales. Un respectable prévid i foi s'occupe avec plus de zèle des anti-forations sociales. Un respectable prévid (affect) est de s'active de Saint-foires ous l'empire, a puissamment contribué à donner au clergé un esprit plus conforme à cetule no notre écoure.

La ville, qui n'était ni grande ni belle, s'est, depuis 1800, considerablement acrone; cle a niguord'hui 11,066 habitanse; selle n'en compain que 64 n'000 avant la révolution. Des constructions de meilleur goût s'élèvent autour des anciennes dans une campagne dont le supertes sont ainte s'etienne situation. Des constructions se meilleur goût s'élèvent autour des anciennes dans une manuscrits préciue vrecueillé dans les anciennes coursels, la ville s'est formé une des plus riches bàbliothèques de la province. D'un autre coté, le commerce des produits du pays, donn les principaus vant le lint et le chanver, Unitale de lin, la circ, le suif, le beurre et le cuir, prend de jour en jour un plus grand développement. Sinh-Brieux et de l'est-beau granti qu'on expédie jaugé? Paris. Le pend de Légué rivailée avec ceux de Saint-Mado et de Granville pour la pêche de la morne; il envoie cinquante et quedques băltiments à Terre-Neure, Ces navires qui condisient leurs cargaisons dans les différentes parties de l'Océan et de la Médiernanée, rapportent, en change, du vin, de Phaile, du sovon et des denrées coloniales.

Le port de Paimpol, jolie petite ville où l'on compte 2,000 habitants, celui de Binic, qui devieut aussi une ville, et celui de Portrieux, coucourent aux mêmes entreprises. Ce pays est d'ailleurs fort riche. L'agriculture est pervenue au plus haut degré de perfection dans les environs de Saint-Brieuc. L'He de Bréhat, dont l'aspect est si animé, est une pépinière de marins; c'est aussi la retraite de ceux pour qui le jour du repos est arrivé. Pontrieu pourrait devenir plus considérable : il n'a que 4,800 habitants. Chatelaudren n'a pas changé depuis la révolution. On s'y rappelle toujours le désastre de 1773, où la ville fut ensevelie sous les eaux de l'étang; un orage qui dura trente heures en avait rompu la digue. Beaucoup de maisons furent détruites; le nombre des victimes que cette avalaison surprit pendant la nuit fut également considérable. La manufacture de tolles de Ouintin, la plus importante et la plus renommée de la Bretagne, s'est soutenue malgré la coucurrence que lui font les tissus de coton. Nous n'avons pas parlé du dernier rassemblement de royalistes dans cette ville; ce ne fut qu'une vaine démonstration qui suivit plutôt qu'elle ne précéda le désastre de Waterloo. La population de Quintin est de 4,500 habitants. Celle de Moncontour est moins forte qu'autrefois ; elle ne s'élève qu'à 1,700 habitants. Quant à Lamballe, la fertilité du pays où elle est placée y entretient l'aisance ; l'industrie y a fait peu de progrès; cette ville compte 4,400 habitants. Lamballe était autrefois renommée par sa fabrique de parchemins, entièrement tombée aujourd'hui.

Les armes de Saint-Brieuc sont d'azur au griffon d'or, armé, becqué, et lampassé de gueules; celles de Lamballe d'azur à trois gerbes d'or, arec bordure de gueules, comme Penthièrre; et celles de Moucontour de gueules au lion d'argent, couronné et lampassé d'or, au chef d'argent semé d'hermines.

Un grand nombre d'hommes distingués ont vu le jour dans les différentes villes de cette contrée. Nommons d'abord le savant le Brigant, qui fut l'ami de la Tour d'Auvergne, et pour le fils duquel ce dernier partit à l'époque de la première réquisition. Il naquit à Pontrieu. L'abbé Ruffelet, anteur des Annales Briochines; Joannin, graveur distingué: MM. Charles Lucas, de l'Académie des sciences morales et politiques, Achille du Clésieux, homme de lettres, sont nés à Saint-Brieuc. L'abbé Gallet, auguel on doit des mémoires d'une érudition profonde sur l'histoire de la Bretagne, était de Lamballe. Le père Toussaint de Saint-Lue, auteur d'un grand nombre d'ouvrages d'histoire et de piété, et l'abbé Grégoire Desounay, conservateur de la Bibliothèque Royale, qui, dans les temps les plus difficiles de la révolution, préserva ce bel établissement des dévastations dont il était menacé, étaient l'un et l'autre de Quintin, C'est au château de Crenan, près de cette ville, qu'a dû naître le marquis de Crenan, un des généraux les plus distingués du siècle de Louis XIV. Le trop fameux Eder de Beaumanoir, connu sous le nom de Fontenelle, était du vieux bourg de Ouintin, Beaudoin de Maisonblanche, auteur d'uu ouvrage estimé sur les institutions convenancières, et Rupérou, conseiller à la cour de Cassation, qui fut pendant trente ans un des plus dignes représentants des Côtes-du-Nord dans nos assemblées législatives, sont nés tons les denx à Chatelaudren. Le savant jurisconsulte Douaren était de Moncontour. C'est dans le même canton, à Saint-Carreuc, que naquit Budes de Guébriant, maréchal de France. La famille de Coetlogon, qui a fourni Marcel, évêque de Saint-Brieuc, et le maréchal de Coetlogon, célèbre marin, avait son chêteau dans Plemieux.

Tel est ce pays si riche en souvenirs, où l'en ne peut fuire nn pes sans trouver une ruine à luterroger, on les débris de puissanves que l'on ne comprend plus aujourd'hui. La plupart des chitectaux si redoutables qu'on y voyril autrefois sont maintenant des tertres de verdure où paissent tranquillement les montons; mais se fies et des recenants y apparisaient vers le soir, s' vous allez à beauport, vous n'y trouverez plus ces riches prémontrés, offrant une hospitalité de prince aux voyageurs, mais les tombes vides des Penthièrre et leurs statues, la face confre terre, ou jetées en morceaux pranti les votites et les pillers érequés' et.

Gildas, Excidium Britannia. — Albert-le-Grand. — Dom Lohineau. — Dom Morice. — Annales Briochines. — Notions sur le département des Côtes-du-Nord., par M. Habaque — Annuaires du departement. — Notes et mémoires manuerists.

# LOUDÉAG.

Loudisce est située au plein cœur de la Bretagne, et peut-être même en est-elle le point le plus central. Un auteur assure qu'elle partagea un moment, avec Poutivy, l'attention de l'empereur Napoléon lorsqu'il songea à créer une place militaire Importante au centre de la presqu'ile. L'ancien chef-lieu du duché de Rohan finit toutéois par l'emporter sur a rivale.

« Sans doute Loudéa», » dit M. Amédie de Francheville, « doit son origine aux sanses dont la foret de Brocéliande a été pendant longemps le théstre. Dom Lisieneu, dans son Histoire de Bretagne, l'Appelle Loudiar, nom qui probablement a donné naissance à celui que porte aujourd'hui à ville : dans plasientes actes, on trouve les dénominations latines Louteacum et pagus Lodiaceuris. Pur reste, jusqu'un premières années de ce sécle, on a montré à flembranchement de le rue de Moncontour, comme étant l'antique rendez-vons de classes autour duquel se sont peu à peu grouples les habitants de Loudéace, un viell edifier à moité défertait qu'on appelait le Chiferau. » Quoqiu'on suppose à la ville une origine si ancienne, son bistoire nous est persque inconnue re probablement le châteus des chosses n'était pas asses fort pour tenter l'ambition des puissants larons de la contrée. La chatte-laide Loudéace, après soir appartenu sur comstea de Porhoëf, fat d'âmembrée de leurs domaines en 1941, et devint la propriété d'une branche cadette de cette maison. A l'époque de la révolution, le duc de Roban en était le seigneue de la révolution, le duc de Roban en était le seigneue de la révolution, le duc de Roban en était le seigneue de la révolution, le duc de Roban en était le seigneue de la révolution, le duc de Roban en était le seigneue de la révolution de la resultation.

Le seul fait intéressant des temps passés dont le souvenir nous ait été transmis, se rattache plutôt à l'histoire religieuse qu'aux annales civiles du pays. Vers le commencement du xir siècle, un gentilhomme ayant nom Eon ou Endon, naquit à Loudéac. C'était un homme porté aux plaisirs par ses passions ardentes, et à la dévotion par son esprit exalté. Il eut bientôt épuisé et pris en dégoût toutes les jouissances du monde. Toujours extrême dans ses résolutions, il se fit alors ermite et se retira dans la forêt de Paimpont, qui avait autrefois fait partie, comme celle de Loudéac, de la forêt de Brocéliande. Là, dans le silence de la solitude et les macérations de la pénitence, sa raison se troubla. Il en donna bientôt la preuve un jour qu'il assistait à la messe; ces paroles ; Per eum qui venturus est judicare vivos et mortwos. lul firent une impression extraordinaire. Son esprit frappé y vit une révélation d'en haut : Eon ou eum, c'était la même chose ; donc îl était appelé à juger les vivants et les morts. Il n'en fallut pas davantage pour qu'il se regardat comme un envoyé de Dieu; or, les convictions les plus extravagantes sont celles qui subjuguent le plus facilement les imaginations. En fait de croyances religieuses snrtout, le fou produit les fous. Eon ne tarda pas à se voir entouré de disciples fervents; il étala le faste d'une puissance de la terre; il fit de ses principaux séctateurs des intelligences suprêmes et des agents célestes : il nonma l'un la Sagesse, l'autre le Jugement, etc. Il tensit un baton fourchu dans sa main. « Ces deux pointes qui regardent le ciel, » disait-il, « signifient que Dieu, maltre des deux tiers du monde, m'a cédé le troisième ; si je tournais ces deux pointes en bas, les deux tiers du monde seraient à moi, et je n'en laisserais qu'un tiers à Dieu. » Pour ceux qui niaient son autorité divine, c'était tout au moins un magicien. Dans la forêt où il se retirait, il donnait, assure-t-on, des festins dont les mets étaient empoisonnés; dès que ses convives en goûtaient, ils étaient à lui, ils tombaient sous l'empire de sa domination. Eon était trop fou et trop puissant pour pardonner au monde, qui méconnaissait sa mission; il se mit donc à lui faire la guerre. De temps en temps il sortait de sa retraite avec ses disciples pour courir la campagne : c'étaient de véritables razzias dans lesquelles il pillait les villages, les châteaux, les églises, les monastères. Le duc de Bretagne, Conan III, envoya quelques troupes contre cette association de pillards. Une partie furent pris, mais l'hérésiarque échappa. Errant de province en province, il répandit partout ses doctrines. Ce ne fut qu'au bout de quelques années que le nouveau chef de secte fut arrêté par les agents de l'archevêque de Reims. Le prélat s'empressa de le faire citer devant le concile, alors réuni dans sa ville archiépiscopale (1148). Interrogé par le pape, il soutint gravement la vérité de sa divine mission. a Ses disciples ne lui cédaient point en obstination, » raconte dom Morice; « le concile prit connaissance de leur affaire, et les condamna au feu. Pas un d'eux n'abjura ses erreurs; celui qui se nommait le Jugement menaça jusque sur le bûcher les juges et les bourreaux, et commanda à la terre de s'ouvrir pour les engloutir tout vivants. Plusieurs de ces fanatiques souffrirent le même supplice dans le diocèse de Saint-Malo, à la poursuite de Jean de la Grille qui en était évêque. Quant à leur chef spirituel, le concile, à la prière de l'archevêque de Reims, lui fit grace de la vie. On l'enferma dans une prison, où il mourut peu de temps après. » Il y a deux années à peine, les habitants de Loudéac montraient encore aux étrangers qui visitaient leur ville la maison où naquit ce singulier personnage, si connu dans l'histoire de Bretagne sous le nom d'Eon de l'Étoile. C'était un bâtiment de peu d'apparence, situé au coin de la grande place.

L'unique fait militaire dont il soit parlé dans l'histoire du pays se rapporte au xv siécle. L'armée française, sous les ordres de la Trémouille, séjourna à Loudése en 1591 : elle y souffrit beaucoup de la disette des vivres, qu'elle était obligée de tirer d'Oudon; aussi se hâta-t-elle de se diriger sur Guingamp.

En eflet, ce territoire, alors presque incutte, était peu propre à nourrir une armée. Là où finsisaent les landes, la fortet commençis; et celle-t-enfermait plus de forgerons que de laboureurs. Le savant mémoire pablé, en 1179, par le vicomte de Roban, à l'appui de son froit de présènne aux états, nous donne quelques curieux détaits sur le pays. « La forté de Loudées, » y ili-on, « était une des plus nothables de Bretagne. » Elle avait « tong fleues de longeur et deux de largeur; » on y comptait vingt ou trente forges sevanta la fabrication de toutes sortes d'attensiées. Au fouid des sex tertiales paissaient « ciup à six cetta festers sau-sages chemilines. » Les seigneurs de lu maison de Roban, à qui fout appartensit, forel, nipues de fere, forges, troupes de chemar, voqueient remeiré le service de

leurs vassaux lorsqu'ils donnaient la chasse à ces nobles bêtes et à leurs poulains. Plus de trois cents personnes α leur devaient journées et corvées » pour cet objet.

Ce n'est pas que le travail des forges fût la seule industrie de Loudéac. Vers 1567, des Flamands, forcés à s'expatrier par la tyrannie du duc d'Albe, y avaient introduit la fabrique des toiles; elle y avait pris une si grande extension que la petite ville était devenue un centre important de manufacture. Avant la révolution de 1789, le mouvement des affaires sur son marché, pour les toiles seulement, était de 5,200,000 fr. Depuis, le défaut de perfectionnements dans les procédés de fabrication a amené la décadence de cette belle industrie. En 1825, on ne comptait plus à Loudéac que six cent vingt métiers, un grand nombre de tisserands avant abandonné leur ancien état pour se livrer à la culture des terres. Ce déplacement a, du moins, profité à l'agriculture locale, qui est en voie de progrès. Les landes, autrefois si multipliées, ont fait place à des terres labourées ou à des jardins d'un excellent produit. Partout des moissons, des vergers, tles plantations, animent les abords de la ville; la forêt a disparu aussi presque entièrement. Vers la fin du x vin siècle, elle avait une superficie de 8,000 arpents; aujourd'hui elle n'en compte que 5,146. Aussi les forges, qui subsistent encore, et dont il sort année commune environ 450,000 kilogrammes de fonte brute, ne sont-elles plus comprises dans les limites de la forêt. Les objets les plus ordinaires du commerce de Loudéac sont le lin, le fil, la toile et les comestibles de toute espèce ; il s'y fait surtout un grand trafic de pommes propres à faire du cidre. L'ouverture de deux nouvelles routes et la proximité du point de jonction du canal de l'Oust au Blavet, vont lui ouvrir, sans doute, de nouveaux débouchés. En communication journalière avec Saint-Malo et Lorient, elle deviendra un lieu d'entrepôt ou de passage pour les marchandises destinées à Saint-Brieuc, Lamballe, Quintin et Moncontour,

Quoiqu'on porté le nombre des habitants de 'tetle sous-préfecture à 6,865, en 1 comprenant ses dépendances ruraies, sa population agglomérie ne dépensase point 2,000 annes. L'arrondissement dont elle est le chéf-lieu en confient 35,162. Bepais quelques années deux vastes battlemets ont été constituis à Loudeie, l'un pour servir de prison, l'autre pour recevoir un collège communal. Au nombre de ses neistitutions les plus aitles, il flut mettre a Société d'agriculture, qui a rendu d'immenses services l'adiçuiture, vai er rendu d'immenses services principales sont : l'archidiare menses services principale de l'unite de prése, aimmense services prénuta de Peleo, ambassadeur de l'Ennee près du roi de Buenemark sous le règne de Louis XY; et le brave genéral feature, dans les bras duquel le maréchal Lannes espira à Essiling; 'Un savant auteur contemporain, M. l'abbé Tresnaux, à qui nous devons une nouvelle édition des l'ête ade Satista de dont Johicenu, est de aissi dans cette vitte de l'ondiseru, est de aissi dans cette vitte.

Non Tallindier, Mémoires du véconte de Roban, I. II., supplement, p. 165. — Dom Morico, Histoire de Bretagne, I. II., L. II., p. 99-100. — L'albbé Fleury, Histoire Ecclésiastique, I. XIV, p. 619-620. — Ogce, Dictionnaire historique, public par N. A. Marteville, I. I., p. 365-520. —
 A. D. Gautier, Essai sur la statistique de l'arrondissement de Loudear. — Ann. Dinan. 1835, p. 76-94.

## TRÉGUIER.

Tréguier, ou plutôt Landreguer, est une petite ville dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Son nom, Lan'dreguer, comme celui de Lan'huon, annonce une haute antiquité : il vient du mot breton Lan, qui se reproduit si fréquemment dans la nomenclature géographique de la province. Les uns l'ont traduit par le land des Saxons, c'est-à-dire par pays; les autres par temple, église; mais il nous semble plus juste de le regarder comme la même expression que le c'tan de la Grande-Bretagne et de la Gaule. En effet, c'est ici un pays breton par excellence. Le Trécorois, borné à l'est par l'évêché de Saint-Brieuc, à l'ouest par le diocèse de Léon, au midi par la Cornouaille, au nord par l'Océan, a été appelé ainsi de Trécor ou de Tréguier, sa capitale. Dans aucune partie de la Basse-Bretagne le peuple n'est plus attaché aux mœurs, aux croyances, aux usages des temps passés. Le pays de Tréguier, comme les comtés de Léon et de Vannes, a son dialecte particulier, ses poëtes, ses chants populaires, ses traditions, ses légendes. La connaissance de l'idiome parlé par ses habitants élait, à ce qu'il paraît, une condition nécessaire chez les évêques de la contrée ; car l'un d'eux, Bernard de Peyron , nommé par le pane Benoît XIII, en 1501, fut transféré presque immédiatement à Tarbes, parce qu'il ne savait pas la langue bretonne.

Le monastère de Trécor, fondé par saint Tugdual, un des fils de Hoël I\*\*, fut le point auguel se rattachèrent les premiers habitants de Tréguier. Tugdual avait été pendant longtemps l'hôte de la Bretagne insulaire; ce fut dans cette lle qu'il embrassa la vie religieuse et reçut du ciel même, comme l'affirme le légendaire Albertle-Grand, la mission de retourner dans sa terre natale, pour y répandre ou y ranimer la foi religieuse. Fils de roi et frère de Hoël II, roi ou duc de la partie orientale de la petite Bretagne, il réussit, avec l'assistance de Dieu, à établir un grand nombre de couvents ; mais il fut surtout heureusement inspiré en se faisant céder la vallée de Trécor pour s'y installer avec les religieux qui l'avaient suivi outre mer. Cétait une des plus belles positions du monde, et peut-être le canton le plus fertile de la Bretagne: situé entre les rivières de Jaudy et de Guindy, dont la réunion y forme une espèce de bras de mer et un port excellent, on pouvait au besoin, dans cette heureuse presqu'île, se défendre contre les attaques de l'intérieur, ou se créer de faciles communications avec le dehors. Saint Tugdual fit de la vallée un pays de prodiges; nous n'en finirions pas si nous voulions raconter tous les miracles par lesquels la puissance divine se manifesta dans sa personne. Albert-le-Grand ne tarit point sur ce sujet. Après avoir fait voyager le saint à Rome, il le ramène sur un cheval blanc, à travers les airs, à son monastère de Trécor. On voit à Tréguier, ajoute-t-il, l'église qui fut bâtie sur la colline où Tugdual mit pied à terre. Le prince-abbé mourut en 598 au milieu de ses religieux, en laissant derrière lui une grande réputation de sainteté. Le don des miracles resta attaché à sa dépouille mortelle; les fidèles accouraient de tous les côtés pour l'honorer et en

15

obteuir quelque faveur. Enfin, lorsqu'une église cathédrale s'éleva sur l'emplacement du monastère, elle fut mise sous l'invocatiou de saint Tugdual (848-900).

Au commencement du xx siecle, les Normands, se jetant comme des loups sur et manquille pays, y commient d'afferux ravages. Son aucience praiglie, Lexobée, son éveché, son monastère, ses couvents, tout fui enveloppé dans la destruction générale. Le chef des pirates s'appelaît Hasting. Il troura la vallée trécoraise si avantageusement située, si belle encore au millieu de ser ruines, qui ristoiut d'y laisser quodques-uns des siens avec un fort pour les défendre contre l'agression des Bretons. Nominé chassa ces étranges en 865; mais les fort qu'ils avaient bati resta debout. Par la suite il se trouva placé entre l'église cathérmle et le plais répiscopal de la ville. Cétait une tour à laquelle la trudition avait couseré le nom de Hasting. Du temps d'Albert-le-Grand, on y lisait encore une ancienne inscription composée de uneques vers indires, qui rappelaitent le désastre de Lexobie.

Depuis trente aus environ, le diocèse était sans évêque. Nominoë investit Gratien de cette dignité; e siège de l'évéché înt databi à Trévor (848), Quoqio un nous donne la liste des prédicesseurs et des successeurs immédiats de ce prédat, nous ignorons complétement leur histoire. Guillaume est le premier d'entre eux dont une charte constate bien l'exisience (1623). Ogée affirme qu'ils étaient seigneurs une charte constate bien l'exisience (1623). Ogée affirme qu'ils étaient seigneurs princes de la maison de Penthiètre, Eudon, Henri et Alain, ont été comtes de Tré-cuirer (1633—190).

Les évêques de cette ville déployèrent presque sans exception un esprit inquiet et ambitieux, qui les portait à se mêler activement aux affaires du monde. Leurs priviléges, comme seigneurs spirituels et temporels, étaient exorbitants : le droit d'asile était attaché à tout le minihi de Tréguier, c'est-à-dire à un territoire de quatre lieues d'étendue : monstrueuse protection qui multipliait les crimes d'une manière effrayante, en donnant aux plus grands scélérats l'assurance de l'impunité. Aussi Guillaume de la Lohérie, ambassadeur de Jean V à Rome, n'eut-il garde d'oublier ce fait lorsqu'il exposa au pape les griefs du duc contre le clergé breton (1430) 1. On pouvait appeler des diverses justices de la cité épiscopale aux juges royaux de Lamion, tandis que les regaires de son seigneur ressortissaient directement au parlement. Mais plus leurs immunités étaient intolérables, plus les hauts dignitaires de cette église mettaient d'ardeur à les défendre contre le pouvoir séculier. L'évêque Etienne déploya beaucoup de violence dans les débats occasionnés par l'abolition du droit de tiercage : Pierre de Dreux répondit à ses anathèmes en saisissant son temporel et en l'expuisant de sou siège (1227). Dans le siècle suivant, Alain Hélouri prononça l'excommunicatiou « contre tous ceux qui ne regardent pas les biens de l'église comme des choses sacrées. a C'était toujours le même principe et le même esprit (1337), il s'en fallait pourtant de beaucoup que l'autorité religieuse, sur laquelle on appelait ainsi le respect des hommes, fût constamment

 <sup>«</sup> In ecclesia Trecorensi est quedam immunitas que vocatur : le minity de Trecoria, que durat spailo IV leucarum sive XII milliarium ubl quieumque bomicide, raptores et quieumque aliis criminos I plena gaudere volunt immunitate et quo infuita bomicidia, furta, etc., etc. »

Voyez la pièce intéressante citée par dom Lobineau, t. II, Preuves, p. 1009 et 1010, dans laquelle ces griefs sont résumés avec beaucoup de force en huit chefs ou chapitres.

exercée par les mains les plus dignes. En 1483, un enfant, Robert Guibé, fuit nommé évêque par le crédit de son oncle, Pierre Landais. On donna un administrateur au diocèse pendant la minorité de son chef spirituel. Toujours favorisé par la fortune, Guibé passa successirement de Tréçuier aux siéges de Rennes, de Nantes, d'Albi, et devint ambassadeur, légat et cardiaur, légat de radiaur, légat et cardiaur, légat de radiaur, légat et cardiaur.

Vers le même temps, la capitale du Trécorois partageait avec Rennes. Bréhand-Loudéac et Vannes, l'honneur de produire les premiers ouvrages qui soient sortis des presses de la Bretagne, après l'invention de l'art typographique. On conserve, dans les archives de Morlaix, nne coutume imprimée à Tréguier, par des moines, en 1485; une autre coutume avait paru à Bréhand-Loudéac, commune située à trois lieues de Loudéac, en 1484; Vannes avait précédé de quelques années l'une et l'autre ville dans cet art nouveau (1480). Mais une gloire qu'aucune cité ne peut disputer à Tréguier, c'est d'avoir préparé les bases d'un établissement qui a puissamment contribué à répandre en France l'instruction et le goût des lettres; un prêtre trécorois, docteur-régent en droit à la faculté de Paris, Guillaume de Coëtmohan, fonda, en 1325, dans cette capitale, un collége pour huit écoliers de son pays; l'évêque Christiern de Hauterive et un ecclésiastique du diocèse, Olivier Dronion, voulant consolider une œuvre si utile, l'enrichirent de leurs dons. Plus tard, le collége de Cornouaille, par arrêt du parlement, fut réuni à celui de Tréguier, en 1577. Enfin, un siècle après, par une dernière transformation, l'institution de Guillaume de Coëtmohan devint une succursale de l'université (1610) : ce fut pour lul donner une plus grande extension que Henri IV fonda, sur l'emplacement même qu'elle occupait, le Collége Royal, aujourd'hui le Collége de France.

Sous l'épiscopat de Du Boisboessel, le pape Clément V canonisa Yvon Hélonri de Kermartin. Cet homme, si supérieur à son siècle par ses lumières et ses vertus, nagnit le 17 octobre 1253, au Menehy-Tréguier, à un quart de lieue de la ville, dans le manoir de Kerbertin, où l'on montre encore sa chambre et son lit. Son esprit grave et naturellement porté à l'étude le conduisit à Paris et à Orléans, où il eut bientôt épuisé les connaissances des maîtres : les arts, les sciences, la logique, la philosophie, la théologie, le droit civil, le droit canon, il voulut tout apprendre. Son prodigieux savoir ne fit que le rendre plus modeste, plus simple, plus bienveillant. Il ne tarda pas à donner une prenve de son détachement des choses du monde en prenant les ordres sacrés. Nommé official de l'archidiacre de Reims, il renonca par des scrupules de conscience à cette position fort lucrative, et accepta celle d'official de Tréguier que lui offrit l'évêque Alain de Bruc, Jamais magistrature ne fut illustrée par un plus noble esprit d'indépendance, de justice, d'humanité. Yvon avait cette générosité des grandes ames qui se passionne pour le bien et se dévoue au service du faible. Il se fit, dans son pays natal, le protecteur des petits contre l'oppression des grands : on l'appela l'avocat des pauvres et des orphelins. Quoique ses ressources fussent assez modiques. Il entretenait à ses frais des écoliers : il nourrissait, il vétissait et instruisait grafuitement les enfants. Sa maison était un hôpital où tous les indigents étaient admis : malades, il les entonrait de sa pieuse sollicitude; morts, il les ensevelissait de ses propres mains. Et telle était son abnégation que, lorsqu'il n'avait plus rien à donner, il se dépouillait de ses vêtements pour couvrir les malheureux.

Après sa mort, l'admiration et la reconnaissance de ses concloyens lui firent attribuer le don des mirades (1933); on l'honora comme un saint dans l'église cathédrale de Trégnier, longéemps avant sa canonisation. Princes, chevaliers, bourgeois, mannats, lous recourrent de son assistance. Carlets de Bois, acromplissant
un vera qu'il avait fait pendant sa capitité à Londres, ser endit, au milieu de
l'hiver, les pieds nus et saignants, du châtem de la Roche-Dérien à l'église de
Saint-Tugdual, où le corps d'Yvon repossit (1936). Au temps où il était retenu quiff par les Penthière, le duz Jean V s'adresse deglement au saint trécorois ; are
rendu à la lilerté, il lui fit élever un tombeum magnifique, et donna son pesant trécord
adragent à la cathériale (1930). Six sételes n'ont point affaibli l'espèce de culte que le peuple a voné à la mémoire de l'avocat des pouvras; il est encore aujourd'hui
un des sutrous de la Bretagne.

Saint Yves, en sa qualité d'official de Tréguier, ent pour successeurs des légistes d'une piété fort singulière. On en peut jager par un fait dont un historien breton nous a conservé le souveuir. Des essains de chenilles et de lurebets syant, en 1561, rangé le canapagne du Trécor, quelques babliants, désolés de la destruction de leurs vignes, présentérent une requête contre ces insectes. L'official accuellit sérieusement une plainte d'une nature si extronolimière; il rendit une sentence qui « ordonnait aux chenilles et aux hurchets, sous peine d'excommunication et d'anathème, de sortir dans si viours du diocèse, et qui, de que blass, leur défendait d'y causer à l'avenir aucun dommage. » Ains, au xy's sèche, par une bizarre application d'un principe consacré dans les établissements de saint Louis, on attribuait aux animant la conscience de leurs actes, et on les assucitissait aux prémités de la bis commune.

Enclavée, par sa position géographique, dans les domaines de Penthièvre, Tréquier souffit beaucoup de la guerre de succession. En 1346, les Anglais, que le comte de Northampton avait hissées à la Roche-Drérien, s'emparèrent de la ville, la pillérent el déruisient es édificies religieux, de peur qu'ils ne fussent transformés en citadelles par le parti opposé. Les nobles du Trécor, Indigrés des exècs commis par cette sodidatesque étrangère, se concerteren pour en tirer une vengeance évalante; armant tous les gens du pays qui sont en état de porter les armes, ja asségent la Roche-Drérien, Philippe de Valois leur avait envoyé quelques troupes sous les ordres du sire de Craon et d'Antoine Doria, Lattaque est poussée si vivenent que les Anglais demandent à capituler; on rejette toute espèce d'acrommodement, on multipile les assauts. Les Génois de Doria, par une furention jusqu'adors inconnue dans nos guerres, sapent le mur de la place : une large brêche permet bientôt aux assiégeants de pénétrer de vive force dans la ville, où tout est massacré, hommes, femmes, enfants, catafat (1347).

Plus les Trécorois étaient animés de haine contre les Anglais, plus il durent se répoir de voir former de vates armements pour l'invision de la Grand-Bretagne (1386). Tandis que par l'ordre de Clissou on réunissait une multitude de bâtiments aur tous les points de la côte, il faissit construire à Tréguier une sorte de ville fortifiée en bais, de trois mille pieds de diamètre, « afin d'y loger et retlier», » pendant la campagne, » le roi Charles VI et ses seigneurs.» Elle était si habilement lide, dit Froissair, « qu'on la pouruit dédifier par travées et la rassorie membre à



membre. » Le comédable fil embarquer la cité mobile sur soitante-douze taisseuns, vec lesquels il se dirigea vers le port de l'Écluse, où l'armée française était campée. Mais une tempéte détraisit une partie de la division, et le reste n'arriva qu'au milieu de l'automne au rendez-vous général. Sous le prétecte que la salson était trop avancée, le due de Berry détourna le jeune cròs, son neveu, de tente la descente en personne, et le décida à licencier ses troupes (1887). Clisson, toutfesis, n'était pas homme à le laisers alattre par un permièr écher. Il flut arrêté que deux autres divisions seraient réunies, l'une à Tréguier, sous son commandement, l'autre à Harfieur, sous les ordres de l'amiral Joen de Vieune. Les préparails de la veille de mettre à la voille, quand le duc de Bretagne attirs illustre guerrier au la matières duce n'a traite que retres dans un matteres dures duces une trait paire de fers.

Pendant les guerres de la Ligue, Tréguier se prononce pour Henri IV. Ce futur nrime d'autant plus grand aux yeur des partisons de Mercours, qu'ilé édaient maîtres de tout le pays. Un des lieutenants du roi, le ségneur de Châteauneur, était reitré dans le ville nere quelques soldats : les ligueurs se portreten en masse contre lui, et, forçant ses retranchements, lui donnèrent à peine le temps de se jeter dans un navire pour gapner la mer. Dussile ses de la cité, ni les églieses ni les tombeaux ne furent respectés. On chassa un grand nombre de ses holitants, on en rançonna une partie, et les plus notables furent conduits à Nantes (1589). Les Expagnols s'emperèrent laussi de la capitale du Trévorsis, le 17 septembre 1592. L'exandre des auxiliaires du dus se composait de deux galères et de dit-sept betiments. Ils chargent leurs vaissent de butin, et y transportérent unbra de saint Tugdual; ensuite lis incendièrent la ville, qu'îls venaient de livrer au pillage. La lamme, s'attachant à se plus bellem sainoss, en détraints sept cets virients de productions.

Nos recherches dans les archives du parlement de Bretagne, nous ont appris que des troubles éclatèrent dans le pays de Tréguier, au commencement du xvi.º siècle (1601-1615). Quelques bandes, de l'ancien parti de la ligue sans doute, s'y réunissant armées « de carabines, de pistolets et de tue-près, » y tinrent « le peuple en sujétion, et y commirent toutes sortes de violences; » des nobles y « bâtirent même sur les rivières des villes du pays bas » des maisons si fortes, qu'elles « pouvaient servir à en intercepter la navigation, ou à imposer des droits de péage aux navires marchands.» Mais laissons ces tentatives de révolte et de piraterie, qui furent aussitôt réprimées, pour arriver à l'époque de la révolution. L'évêché de Tréguier étant du nombre des sièges épiscopaux dont l'Assemblée pationale décréta la suppression, son dernier évêque-comte, M. Le Mintier, lanca un mandement plein de violence contre la nouvelle constitution politique de la monarchie. Les députés des villes du diocèse ordonnèrent, le 23 septembre 1789, l'impression de ce manifeste; mais les communes du district de Tréguier le frappèrent d'une énergique improbation, par un arrêté des 5 et 6 octobre suivant, M. Le Mintier, de la résistance morale, passa à la rébellion ouverte. De concert avec MM, de Kéraglio et Kergrée de Nouël, il excita les populations rurales de son ancien diocèse à se porter sur les villes, dans le but d'y détruire les milices locales et les autorités publiques. Appeié à la barre de l'Assemblée nationale, le 9 août 1790, puis renvoyé devant le tribunal du Châtelet, qui le déclara non coupable, il puisa dans son acquittement une nouvelle andace. Comme émigré, il s'associa à tous les actes contrerévolutionaires des évêques de Natacs et de Saint-Do-de-Léo. et, et giagn tous les mandements collectifs par lesquels ces prédat contribuèrent à centreinn it guerre civile. Au moyen de son visiare cocalle. M. Péren, il ent toujour des relations secrétes avec son discère; son ancien mattre-fluidel, Timpin, fat aussi un des chefs el les plus actifs des repulstes dans cette partie de la Pertagne. M. Le Minier mourant à Londres le 31 avril 1801, agrès dis années d'exil. Au temps où il était éveque, al s'était montré fort charitable, saure M. Habsaque, e. 4, sien qu'il posédat ators tereite mille libres de rente, il avait containe de dire qu'il se trouvaitheureur et

Tréguier avait le droit de députer aux états de la province, qui ne se sont réunis qu'une fois dans ses murs (1607). Ses armes étaine i d'aux à tròs fleurs de lis d'or, s formés d'épis de blé, deux en chef et un en pointe. Sa population, avant le révolution, était de 3,000 habitants; elle en compte à présent 3,178. Kons avons déjà parlé des deux hommes les plus remarquables qu'elle ait produits, Yvon de Kermartin et Guillaume de Coëtmohan. Elle a aussi donné le jour au comte de En bisbiosessé, gentilhomne par nassance, poète per défeuverment, auquel on attribue une comédie où l'un de nos auteurs dramafiques les plus célébres a puisé le type el tettre de l'Ecode das Vicilitaris.

Le port de Tréguler à étend sur les bords de la rivière de ce nom, au point de proinction du Jaufy et du Guindy, à sept klionètres de dem de l'Ocioni c deux batteries placées sur chaque rive et dont les feux se croisent, celles de Crech-ar Cam et de Crech-ar Barn, en définant l'embouburte, Quoique l'espèce de franç de finent l'embourte. Quoique l'espèce de franç de met formé par la réunion des deux rivières soit embarrassé par des roches, il suffinait de quelques travaux pour en faire le port le plus important des Côtes-du-Nord. Si primis on s'occupe sérieusement d'une si importante amelioration, une flotte entière pourra mouiller l'aise dans ce vaste bassin où la marcie, pendant les basses eux, élève encore de six à huit mêtres. Le commerce des l'récorsis considére principalement dans l'exportation du bié, des chanvres, du fil, de la graisse, du suif, du beurre, du miel, éc. Ils possédent quelques tanneries assez considérables et des fibriques de chapellerie pour l'usage des campagnes. Il y a près du port un banc mitures dont la repiolitent les protuits fort ettimés des gourmets betonts. La foire, qui se tient le jour de la Féte-Dieu, est fort importante, et on y vend beaucoup de biputerie, de d'arge et de quincullerie en gros.

La ville, toute parsemée d'enclos, est bâtie en amphithétire sur un cotean fertile.

Lancience égias cathéraire s oftre, malgré son extrem irrégularité, où dit M. Mérimée, a un aspect noble et imposant. » Presque entièrement reconstruite, en 1339,
sur les ruines d'une égiase romane, elle en fut terminée qui au commencement du
var siècle. De la fréquente modification du plan primitif et de la lesteur des travaux, il est résulté un édifice indéressant pour l'antiquaire, mais qu'on « ne saurait
rapporter à aucun type caractériés ;

Du Paz, Histoire Généalogique, p. 3-61. — Albert-le-Grand, Éviques de Tréguier, p. 309-339. — Habasque, Notions Historiques, t. I, p. 67-93. — Mellinet, Communs de Nontes, t. II, p. 325-398.







## MEDICAL AND

p.

oupteme, qui était pour



### MORLAIX.

#### SAINT - JEAN - DU - DOIGT.

Morlaix, la ville la plus riche et la plus commerçante de la Basse-Bretagne, est batie sur la côte septentrionale du Finistère. Resserrée entre trois collines escarpées. elle s'élève en amphithéatre des deux côtés du port, au coufinent du Jarleau et du Kelent. Le chenal étroit où ces deux petites rivières confondent leurs eaux, sur une étendue de près de trois lieues, recoit les flots de la mer qui, en y pénétrant, communiquent leur puissante impulsion aux pavires du plus fort tonnage, et les conduisent jusqu'à la porte des magasins construits sur toute la longueur de cette ligne maritime. Il forme ainsi un port commode, bordé de quais, où la mer atteint une hauteur de douze pieds dans les marées ordinaires, et de vingt pieds dans les grandes marées. Sur la rive droite s'étend le quartier ou côté de Tréguier : sur la rive gauche le côté de Léon. Ces antiques dénominations nous rappellent encore que, pendant une longue suite de siècles, la rivière marqua les bornes spirituelles de deux diocèses limitrophes; de sorte que Morlaix appartenait en partie au siége épiscopal de Tréguier, en partie à l'éveché de Léon. Un troisième quartier, portant le nom de Saint-Martin, s'étend sur un plateau et domine les autres. Ou'on se figure les versants de deux collines couvertes d'un amas confus de maisons dont les divers étages se surplombent, et qui sont presque toutes bâties en bois, revêtues d'ardoises et ornées de sculptures bizarres; qu'on se représente un pittoresque pêle-mêle de constructions, de rochers, de jardins en terrasses, de verdure, de rues en escaliers, et on aura une idée fort luste de la vieille cité. Le premier objet qui frappe les regards, en entrant dans la rade, est le fort du Taureau.

Un des magistrats municipaux de cette ville, M. Francis Goulu, observe, dans une notice historique for thein faite, «, qu'elle est is avantagessement située que, sebon toutes les apparences, il y a toujours eu des hommes en cet endroit depais que la Bretagne est habitée». En fau-til conclure qu'en fouillant el longuement et obstinément le sol, comme on l'a fait pour tant d'autres localités, on y trouverait ecrore les restes plas ou moins efficés d'une cité antérieur à l'invasion romaine? Sans prétendre résoudre cette question, nous dirons qu'on a découvert récemment ans les écombres du chièteau et les fondements des anciens remparts, des médailles de Gordien, de Gallien et de quelques autres emperens; or, l'existence de ces vestiges de la domination des Césars ne uous permet pas de douter que leurs ficutenants u'aient relevé ou réparé les murs de quelque bourgade ossimienne su l'emplacement autre de Mortaix.

Les Romains conférèrent à la ville naissante ce second baptême, qui était pour

ks pays soumis à leurs armes le signe indélèbile de la servitude : comme plusieurs autres colonies, de lett appelée d'auft, an une du sainqueur des Guales. Une forteresse construite sur un ressaut du Mous Relaxus, ou Mont-Relais, et dont les débris subsistérent jusqu'a ces derniers temps, la protégee et la contint. Les historiers nous lissent ignorer complétement et qui se passa dans cette unertine murée pendant une période de plusieurs siècles. Nous savons seulement que, du v'a uxr', la ville de Mont-Roulez partagea toutels les icissitudes de la fortune féodale des seigneurs de Léon, avuquels elle était échue en partage. En 1177, feodfroi II, voulaut la réunir au domaine ducal, et la jugent etre d'importance pour brider les vicontes de Léon, » l'eules à Guyomarc'h, et ajouta de nonveaux ouvrages défensife aux naceunes fortifications.

A partir de cette époque, Morlaix figure toujours, sinon sur le premier, au moins sur le second plan, dans l'histoire de Bretagne. Elle nous apparaît comme une cité importante par son commerce, ses richesses, ses fortifications, C'est une possession que les princes souverains du duché se montrent constamment jaloux de garder : aussi Guyomarc'h, qui était parvenu à s'en ressaisir après la mort de Geoffroy, ne la conserva pas longtemps. Henri II, reprenant la pensée de réunion du dernier due, vint en personue, au nom de son pupille Arthur, l'assièger en 1187. L'armée anglaise fut divisée en trois corps, et postée à Saint-Nicolas, à Saint-Martin et au Parc-au-Due, positions qui dominent la ville. « Le siége dura neuf semaines, » dit un chroniqueur morlaislen, « avec des assauts journaliers, livrés et soutenus d'une merveilleuse opiniatreté; les engins de l'Anglais faisaient voler des pierres d'une prodigieuse grandeur qui incommodaieut extrêmement le château et la place, Enfin, la disette se fourrant parmi les assiégés, les contraignit de composer et d'ouvrir leurs portes au roy, qui y remit les officiers du duc, » La bourgeoisie de Morlaix, tout en se montrant fort jalouse de ses droits, restera désormais soumise à la puissance ducale.

Nous la voyons, dans le xu\* siècle, pacifiquement et dévotement préoccupée des choses de la religion, presque à l'égal de ses intérêts commerciaux. Les Morlaisiens, en 1110, possédaient déjà trois églises desservies par des moines : Saint-Jacques, situé en la ville close, et, dans les faubourgs, au sud et au nord, Seint-Mélaine et Saint-Mathieu. Mais, si rassurante pour leur salut spirituel que fût l'existence de ces communautés religieuses, ils voulurent encore, vingt-sept ans après, y ajouter un couvent de dominicains. Il avaient contemplé et entendu avec admiration le fondateur de eet ordre redoutable, lorsqu'il était venu parmi eux prêcher devant le duc Pierre et sa noblesse la croisade contre les Albigeois. Il fallait absolument aux Morlaisiens une maison des disciples de ce grand saint; « ils se montrèrent si désireux d'avoir ces religieux, » dit Albert de Morlaix, « qu'à raison que la ville estoit petite, ils se cottizèrent à donner tous les ans certaine mesure de bled pour aider à la nourriture desdits pères. La fondation fut conclue du consentement du duc, qui donna son palais et ses vergers pour l'emplacement du couvent, » Les dominicains arrivèrent en 1237, et, treize ans plus tard, grâce aux dons généreux des deux seigneurs spirituels de la cité, des évêques de Léon et de Tréguier, et aux abondantes aumônes de la noblesse et du peuple, leur belle église était consacrée. En 1295, nouvelle fondation religieuse, non plus du fait de le bourgeoisie, mais de Jean II, qui, assisté de cinq prélats, e bastit la chapelle de Notrebarne-le-Mur, au pied de son chasteau ». Ce nouvel édifice, auquel plusieurs générations travaillèrent, devint un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Il ne fut plus permis de parfer des merveilles de la province armorienne sans citer le portail de Notre-Dame-de-Mordair, dont Jean IV poss la première piere (1986), et sans parler de sa fléche, élevée à une hauteur prodigieuse et tailisdée à jour, comme cellé du treksker de sisait l'Pod-de-Léon.

Pendant les guerres civiles du xIV siècle, la ville fut assiégée et prise plusieurs fois. Montfort, plus puissant ou plus heureux que son adversaire, la maintint presque toujours sous sa domination; mais les habitants de la bonne ville n'en manifestèrent pas moins leur sympathie pour Charles de Blois, leur prédilection pour la France et leur baine contre les Anglais. Il ne faudrait pas toutefois croire que chez eux ce sentiment de nationalité fût entièrement désintéressé. Depuis le commencement de ce siècle, et malgré de continuelles perturbations, leur commerce avait singulièrement prospéré. De l'exploitation des pêcheries et des sécheries ducales, ils avaient étendu peu à peu leurs opérations aux blés, aux graisses, aux fers, aux draps et surtout aux toiles. Toutes les nations commerçantes, Hollandais, Allemands, Anglais, Flamands, afflusient dans leur port. Ils devaient donc, plus encore que le reste des Bretons, détester les marchands insulaires dans lesquels ils avaient toujours trouvé d'insatiables rivaux ou des ennemis secrets. La pêche et le commerce du congre et du merlus avaient été, dit-on, la cause première de cette violente animosité; les Morlaisiens n'ayant pu pardonner aux Anglais d'avoir fait une concurrence heureuse aux produits de leurs pêcheries sur les marchés de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie.

Les habitants de Morlaix ne demandaient expendant pas mieux que de vivre, comme de bons commerçants, en pais avec tous les parties et avec tous les pauples. Il faltait, pour les faire sortir de l'eurs perifiques dispositions, de leur état d'absorpition commerciale, qu'on s'attoquat le leur repos, qu'on menaçelt de porter le trouble dans la runhe; ators tout y bourdomani, tout s'y agitali, tout s'y préparait pour la guerre. Jean IV put acquérir lui-même la preuve que cette industrieuse et riche population était capable, dans les moments crifiques, de plus généreuses résolutions et des plus énergiques efforts. Devenu le docile instrument du roi d'Angle-terre, le duc avait et la mallicureure penée de loger d'a Morlait trois cents Anglais, s'est presque dire trois cents pillaris. Mais la garnison n'eut pas le loisi de ran-conner longtemps la ville. Les bourgeois, irrifact ev texés, domnérent ascrétement entré à quelques compagnies françaises et chassérent les Anglais, « partie desquele ment ties, autres mis hos, et ceux qui se sauvérent au chasteau ellement bioque et harrasses de toute parts, qu'ils furent contraints de se rendre; et rialierent papeace le baut de loutes parts, qu'ils furent contraints de se rendre; et rialierent papeace le baut de loutes parts, qu'ils furent contraints de se rendre; et rialierent papeace le baut de loutes et un putil fardete lous ul'aissées et (1872).

Si l'injure avait été grande, la vengeance que le duc en tira, deux ans après, fut digne de ces temps de guerres chiles et de barbares représalles. Il réunit une armée à Saint-Jod-Lei.Con, pour chatier la ville rebelle e qu'il voisile, à déclanit-il, «« abandonner au pillage de ses soldats. » Les labitants, regardant leur perte comme assurés à ils opposient la moindre résistance, brisèreul leurs portes en signe de sounission, Parti de Saint-Poi, le duc, l'air sombre et le regard suinée par le coètre,

s'avançait silencieusement avec ses troupes, lorsqu'il fut arrêté par un spectacle extraordinaire. Tous les hourgeois, occourus au-de-mai de lui et sgenoullés dans la poussière, imploraient l'oubli de leur faute en criant; Misrècende l'ive Bretappet. Le dux oubuit bles ne laisser fiécht par les prières de ce peuple; mais, comme il lui fallait du sang, il stipula que cinquante des principsur fauteurs de la révolte lui seraient livrés, don dut se résigne è cette cruelle condition, à ce terribel triage, seraient livrés, donn du se résigne à nuit et où il filt mêtre le cue na re-trient. Le lendemain de bone heur, il fit son entrée dans Mortini, trainant après lui ses malleureurs prisonniers. Une partic de la journée se passa dans l'attende de l'exécution des cinquante; on les lende de l'aprime se passa dans l'attende de l'exécution des cinquante; on les lende de l'aprime se passa dans l'attende de l'exécution des cinquante; on les lende l'aprime se passa dans l'attende de l'exécution des cinquante; on les lende l'avante de l'aprime se la loursonquer à non de tempe. Pour surcroit de châtiment, le duc, en quittant leur ville, laissa aux Morlaisiens luit cents Anglais pour trois centre qui's avante l'attende ville, laissa aux Morlaisiens luit cents Anglais pour trois centre qui's avante claussés »

On peut juger des excès auxquels se livra cette soldatesque. Ils furent si intolérables, qu'après deux années de résignation les bourgeois invoquérent encore l'assistance des Français; ceux-ci, introduits dans l'enceinte murée, se joignirent une seconde lois aux citoyens pour expulser la garinsion étrangère. Le due reçut en Angeletrer l'avis de cette nouvelle révolte, et il en fut si courroucé, qu'il fit le n'avait rien à exindre de la fureur d'un prince que la perte récente de sen duché réduissit à l'impuissance. Le roi de France, maître de la Bretagne, etil protégé, an besoin, ses alliés Morfalsiens. Lorsque la pair de 1381 repalça a letié marchande sous la domination ducale, Jean se borna à lai imposer quelques amendes pécanières. Il ne décâgna memepa se de venir se reposer à Morfait de sa guerre contre Clisson; caril avait là vun heau, grand et spacieux parc, fermé de hautes murailles, et remptl de bette faures, pour le plaisir et déstuis de la chasse.

La ville elle-même, par un retour fort naturel aux intérêts de son commerce. était disposée à faire fléchir ses rancunes et ses haines et à renoncer pour quelque temps à toute agitation politique. Sans doute, elle avait toujours à sa solde une compagnie de gens de pied, une autre d'arbalétriers, et un petit nombre d'artilleurs pour le service de quatre serpentines et de huit coulevrines en fonte : mais dans tout cet appareil de guerre elle voyait plutôt une condition de sécurité qu'un moyen d'acquérir de la gloire. Depuis sa réconciliation avec le souverain de la Bretagne jusqu'au xvr siècle, elle vécut bourgeoisement d'une existence domestique; elle donna toute son attention au développement de son commerce, au maintien de ses priviléges municipaux. Pour conserver ce repos qui était devenu nécessaire à son existence matérielle et auquel elle tenait tant, la petite république marchande s'empressa de prêter serment à Charles VIII; ce qui ne l'empêcha pas de faire ensuite bon accueil à l'armée anglaise envoyée par Henri VIII à la duchesse Anne. Ces auxiliaires furent même soldés avec une monnaie fabriquée à la Tour d'Argent de Morlaix. La riche municipalité mit aussi toutes ses séductions en usage pour conquérir les bonnes graces de la duchesse, lorsqu'elle s'assit sur le trône de France. Anne, pendant son voyage dans son duché, en 1506, visita les Morlaisiens. La ville, avec une courtoisie et une galanterie presque chevaleresque, se prépara à la rece-

voir dignement. Elle lui présenta, à son entrée, « un joli petit navire d'or, » enrichi de pierreries, avec une hermine apprivoisée, portant au cou un magnifique collier de perles. Mal à l'aise au milieu dat bruit, l'animal sauta de dessus le bras de la reine sur son sein; Anne ne put se défendre d'un mouvement de frayeur, « Que craignez-vous, Madame? » s'écria aussitôt le vicomte de Rohan; « ce sont vos armes. » Ce n'est pas, du reste, la seule tradition locale qui se rattache à la visite de la princesse. On ne parlait alors que des miracles inouis opérés dans la commune de Plougaznou, près de Morlaix, par un doigt de saint Jean-Baptiste. On racontait, par exemple, que des Anglais qui, en 1489, pillèrent la côte de Tréguier, s'étaient emparés de la relique, mais qu'arrivés chez eux les sacriléges furent tout surpris de ne plus la retrouver dans sa bolte. Anne résolut de se faire apporter ce merveilleux doigt et d'en essayer la vertu en l'appliquant sur son œil gauche. ( « Car sa majesté estoit fort incommodée d'une défluxion qui lui estoit tombée dessus. ») Quoi qu'on fît, le précieux doigt ne voulut pas se déplacer, même pour la bonne duchesse, A peine le clergé, accompagné d'une foule de fidèles, l'eut-il enlevé de sa châsse, qu'il y retourna. La reine, éclairée par ce miracle, demanda pardon au saint de ne lui avoir pas fait la première visite, et se hâta d'aller en grande pompe s'humilier devant son autel. Elle exempta d'impôts les habitants du bourg de Saint-Jean-du-Doigt, elle les anoblit, elle combla leur église de ses libéralités. L'acquisition si soudaine, si inattendue de ces avantages, par la pieuse colonie, n'était pas assurément le moindre des prodiges dans lesquels le pouvoir du saint précurseur s'était visiblement montré.

La joyeuse entrée du roi François I<sup>er</sup> à Morlaix, en 1518, fut, comme on le pense bien, marquée par une réception non moins brillante.

Tandis que les Morlaisiens se complaisaient à mêler aux travaux de leur commerce l'éclat de ces fêtes royales, un grand malheur était près de fondre sur eux. Le 3 juillet 1522, une flotte assez considérable, que Henri VIII avait envoyée « courre sus aux marchands français, » se glissa furtivement dans un des hâvres de la côte morlaisienne. Ce jour-là (les pirates le savaient bien), il y avait foire à Royal-Pontivy, et monstre générale à Guingamp; manants, bourgeois, marchands et gentilshommes, étaient donc absents: la ville et le château restaient confiés à la garde « d'un traistre capitaine de Morlaix, qui avoit envoyé advertir les Anglais qu'ils trouveroient la place dégarnie de défense. » Le soir même, quelques soldats étrangers, déguisés en paysans et en marchands, s'introduisent dans le château et les faubourgs, tandis que le gros de la troupe se tenait caché dans le bois du Styvel. A minuit, l'ennemi s'empara des portes. Quand ce ramas de pillards s'élança dans les rues, en poussant d'effroyables cris de triomphe, les habitants reposaient encore. Tous se réveillent consternés et cherchent leur salut dans la fuite : voilà donc la pauvre cité livrée, comme une victime, à la barbarie et à la rapacité des Anglais. Personne ne les combat, si ce n'est un prêtre et une pauvre servante. Un chapelain de Notre-Dame-du-Mur lève le pont de la porte Notre-Dame, prend un mousquet, et, du haut de la tour de son église, tue bon nombre de soudards; sa courageuse résistance ne cesse qu'an moment où une balle l'étend sans vie. Sur un autre point, « une chambrière de la grand'rue, » abandonnée par ses maltres, se retranche dans leur maison. Elle « amasse quelques autres filles, ouvre dans la cave

un petit canal communiquant à la rivière et entève la trappe placée à l'intérieur devant la porte. » Les enceuneis, entrant en foule, tombent les uns sur les autres; en peu d'instants plus de quatre-vingts sont noyés. Enfin, la maison est forcée, et la généreuse fille, qui, avec ses compagnes, a cherché un refuge dans les étages supérieurs, est e jettée du haut en bas ur le saxé. »

Dèls lors les pillands ne rencontrévent plus de résistance. Ils sucragérent, beriat Mortal's, 17thét-de-cuile sore ses archives fint réduit en cendres. Mais lorsque, après un jour et une muit de désustation, les Anglais, gorgés de vin et de débauche, voulurent se retirer, un obstacle inattendu les arrêtes tout d'un coup : lis trouvierne le chemal de la riviere si blen harriade par des arbres que les gens de la campagne y avaient enbassés, qu'ils ne parent conduire leurs bateaux jusqu'à a rade. Ployant sous le poisda du butin et enmeannel teurs prisonniers, ils regagnérent leurs navires par terre; toutélois, six on sept cents trainands « s'amusèrent à faire encore bonne chère ès celliers sur le port de Tréjuier, puis s'endomnirent au bois du Styvel, à six cents pas de la ville. 21, les gentilshommes qui accourrient ed Guingman pare quelques centaines de paysans, surprient ces étragers dont pas un n'échappa; le sang des ennemis rougit les caux d'une fontaine qui coule encore en cet endroit, et qui a gardé le nom de Fontaine des Aquistat (prasturez-76.0204).

L'éloignement des plus notables morlaisiens, détenus de l'autre côté du détroit, prolongea les souffrances de la ville : pendant une période de dix ans, veuve de ses citoyens les plus actifs, privée de travail et presque de vie, elle n'offrit qu'une scène de désolation et de misère. Le retour de la paix lui rendit quelque sécurité et une partie de ses habitants. La malheureuse cité, exemptée de tout impôt pour un certain nombre d'années, sortit peu à peu de ses ruines; mais elle était trop préoccupée de la crainte d'une autre surprise, pour qu'elle pût songer aux améliorations les plus nécessaires. Les bourgeois découragés ne changèrent rien à la disposition de la facade ni au système de construction de leurs chétives et incommodes demeures. Ils rebâtirent leurs maisons en bois, les appuyèrent sur des lances ou des galeries, et par la saillie croissante des divers étages, en firent projeter les masses au-dessus des rues étroites ; la ville nouvelle, sale, noire et malsaine, comme la ville d'autrefois, fut aussi réemprisonnée dans les vieilles murailles romaines, qui ne contenaient guère plus de cent trente habitations. Cependant, depuis près d'un siècle, des faubourgs s'étaient formés autour de l'enceinte murée, et avaient pris un developpement immense : c'était une autre Morlaix, Irrégulièrement et bizarrement entée sur le corps de l'ancienne, et ayant aussi ses lignes de murs, ses portes fortifiées, sa part dans l'administration municipale. Dans l'une comme dans l'autre, on reconnaissait surtout qu'on était au milieu d'une populatiou maritime, à un trait vraiment caractéristique : le nombre des cabarets était si considérable qu'on en comptait quarante-deux dans les limites étroites de la cité, et cent vingt-trois dans les faubourgs.

Il existait, sous les formes extérieures quelque peu grossières que Morhix présentalt aux étrangers, un principe moral d'une puissante vitalité. Nous voulons parler de sa municipalité, à la quelle elle avait de grandes obligations et qui devait étre appelée à lui rendre de nouveaux services. De bonne heure, l'active et industrieuse population concentrée sur les bords du afrean et du Kelent, avait su obtemir des dux de nombreuses franchiese; partagée entre deux évéques, elle avait aussi échappe, par cele même, aux emmhissements du pouvoir religieux. Se commanute formait donc, sous l'autorité d'un explaine de ville, nommé par le dux; une espèce de petit conseil de république. On y complait, dès le xive siècle, sinon avant, un procureur des bourgoois, un miseur, on receveut-résorier, rendant ses complete en assemblée générale, un contrôleur des deniers communs, et de six à dix conseillers appetés jurats ou échevins. Les élections à ces charges se faisient souvent par acte soutaré. De un la tievée des implôts sur les bourgeois commerçants, les ducs avaient bien voulu offrie les plus grandes garanties d'équité : la contrôleur, singulièrement modique, consistint en une soume d'environ 38 livres par an ; et c'étauties la baitants de la ville et des faubourgs qui choississaient entre cux les répatients de cette rende cessive. Chaque année, au premier dimanche d'août, le receveur du duc leur envoyail un avertissement pour qu'ils eussent à se mettre en mesure, ce qui suxi fait appeler l'impôt d'urai la deannée d'août, le

L'établissement de l'autorité royale à Morlaix n'avait pas été favorable à ce régime de liberté. Les représentants du pouvoir central portèrent d'abord d'assez graves atteintes aux privilèges et aux franchises ile la bourgeoisie : ils se montrèrent d'autant plus entreprenants que les titres et les archives de la municipalité avaient été brûlés dans le récent incendie de l'hôtel-de-ville. La haute influence du chancelier de l'Hospital fit succéder à ce système d'empiétement une politique " plus éclairée. Charles IX, s'associant aux idées de ce grand homme d'état, reconstitua la commune moriaisienne, en 1:62, sur les bases les plus larges. Il l'autorisa à nommer, par voie d'élection, un maire, deux échevins et douze jurats pour l'administration de ses affaires. Or ces précieuses attributions municipales, Nantes ne devait les obtenir qu'en 1564, et Rennes et Brest qu'en 1592. Le maire de Morlaix, colonel de la milice bourgeoise, fut aussi à l'avenir un de ses deux députés aux états, et, conformément à un ancien usage, il parut dans cette assemblée provinciale l'épée au côté, comme le représentant d'une des villes maritimes les plus considérables de la Bretagne, Si la constitution de la municipalité ne laissait plus rien à désirer, il n'en était pas de même de l'administration de la justice. Charles IX. en ce qui touche cette dernière branche de l'économie publique, fit encore l'application des principes du chancelier de l'Hospital : il donna aux Morlaisiens, en 1566, la première cour consulaire du duché. L'exposition des considérants sur lesquels cette institution est motivée est un monument historique fort intéressant. « Le port étant pays limitrophe du côté d'Angleterre et d'Espaigne, » y est-il dit, « trafique avec ces contrées plus que nulle autre ville de la province, de sorte qu'il en est de jour un autre augmenté. » Mais l'accroissement du commerce, y ajontait-on, tend aussi à multiplier « les différents entre marchands pour le fait de leurs marchandises, lesquels sont tenus en telles longueurs, par devant les juges ordinaires, que le plus souvent les frais des dicts procez excèdent le principal. » La cour consulaire de Morlaix fut composée de trois membres, un juge et deux conseils, élus par cinquante notables et choisis exclusivement dans les rangs de la bourgeoisie. Ces magistrats exerçaient leurs fonctions gratuitement pendant une année, et pouvalent connaître des affaires commerciales jusqu'à la somme de cinq cents livres.

Nous n'avons pas encore parlé de l'organisation militaire de la cité marchande,

Chez ce peuple, l'esprit commerçant ne paraissait pas plus inconciliable avec le goût des armes qu'avec l'amour de l'indépendance. A la première alarme, on voyait la milice locale se former en compagnies actives; dans ses rangs marchaient honorablement les gentilshommes, les cadets de famille, aussi empressés à se mettre à la solde de la communauté menacée par ses ennemis, qu'à déposer l'épée dans les temps ordinaires pour s'associer aux travaux de son commerce. Les armes et la devise de Morlaix, peintes sur les bannières de ses défenseurs, étaient pleines d'une énergique expression. Elles portaient « d'azur au navire équipé d'or » (emblème du négoce), « les voiles d'argent semées d'hermine de sable » (allusion aux armes de la province), « l'écu entouré de la Cordelière. » Ce dernier insigne d'un ordre créé par la duchesse Anne, avait peut-être été ajouté au blason de la ville par cette princesse, dans le but de rappeler que le fameux vaisseau de cent canons La Cordelière, qui périt si glorieusement en 1513, en faisant partager son sort à un vaisseau amiral anglais, était sorti des chantiers du port de Morlaix. A la cordelière héraldique était suspendue « une hermine passante, accolée de la jarretière de Bretagne; » les supports étaient « un liou et un léopard à deux têtes. » Enfin, on lisait au-dessous ces laconiques paroles en forme de devise : S'ils te mordent, mords-les, Hardi jeu de mots, par lequel la cité semblait vouloir rappeler son nom à ses ennemis, et leur jeter en même temps un défi et une menace.

La grande catastrophe de 1522 avait provoqué une nouvelle organisation de ces forces locales. La milire avait été autorisée, par lettres patentes spéciales du roi, à s'exercer à tirer au papegaut avec l'arquebuse; ses postes et ses patrouilles s'étaient étendues jusqu'à Penallan et Plouézoe'h. Mais, à la longue, le service des batteries de la côte avait fatigué les citadins et surtout les campagnards du littoral, enrôlés avec les paroisses de la ville close et des faubourgs. Comme on se plaignait de ce grand ennui et coustage, un dominicain nommé Nicolas Trocler (les moines se mélaient de tout) suggéra aux bourgeois une idée digne d'un homme de guerre : il leur conseilla de profiter de la présence du gouverneur de Bretagne, Jean de Brosse, le complaisant mari de la duchesse d'Étampes, pour demander la permission de construire, à leurs frais, un château au milieu de la rade. Il y avait, disait le religieux, un emplacement tout trouvé pour ce fort, au recher du Taureau. François I" accueillit favorablement la requêle de la bonne ville, et le dauplin, duc de Bretagne, lui accorda, « en fayeur des grands travaux » dont elle méditait l'exécution, l'exemption de certains impôts pendant six ans. Alors les bourgeois, établissant des rôles de cotisation, où chacun fut appelé à souscrire selon ses . moyens, firent immédiatement commencer le château; on y travaille avec tant d'ardeur qu'il fut terminé en deux ans. En 1542, le quet-et-garde avait été sunprimé, et le roi avait concédé aux membres de la communauté marchande le privilége unique dans notre histoire de mettre dans la citadelle un gouverneur de leur choix « pour la tenir de par eux , sous l'obéissance de Sa Maiesté, » Ce fut le 3 ianvier 1544 qu'en pleine assemblée de ville, tenue sur l'œuvre de Notre-Dame-du-Mur. Esquier Jean de Kermelec, sieur de Kercoat « fut esleu et nommé pour porter, sous et de par lesdits habitants, et en leur nom, la charge et gouvernement du fort durant un an seulement, ou moins s'il leur plaisoit, » Le lieutenant royal de Morlaix recut le serment du nouveau gouverneur, « et Penfornou et Jean Rigole,

procureur-syndir et miseur des labitants, lui evignirent l'épée et mirent les cées ès mains. » Il faut connattre les conditions qui furent imposées à cet d'inflier, pour se former une lêtée de l'étendue des prisiféges de la municipalité : » Re pourre lestif Kermelce, e dissil fracté en omination , « admetre acun sodat tault fort sans le consentement et congé desdits bourgoois ou de leur procureur-syndie, et six pour le moins de leurs justas, suqueute lis out donné pouvoir d'y mettre tel nombre de sodats qu'ils jugeroient nécessaires, et les destituer et casser quand bon leur semblers ; penafra leufit gouverneur, poi riventaire, les biens et munitions du fort des mains du procureur des habitants, devant l'un des juges royaus, pour, éctul inventaire, ballér pleige et caution de rendre lessifis biens quand requis es sers jet pour estat, les habitants lui ordonnent la somme de 200 livres monnoye, et à chaque soldat 60 livres para n. » Le personnel du château fut formé de trente hommes, d'un trompette, d'un aumônier. Trois dogues, lancès chaque nuit sur le rocher du Taureum, servieurel d'unisilières à la petile garnison.

A M. de Kermalec succèda bientôt un officier de l'ordre civil, la communauté ayant arrêté que chaque procureur de ville, à l'expiration de ses fonctions annuelles, irait prendre pour une année le commandement du fort.

Le hasard, si capricieux dans son bizarre agencement des choses humaines, voulut que Marie Stuart fût la première personne royale que saluèrent les pièces d'artillerle du château du Taureau. La princesse écossaise, débarquée à Roscoff au mois d'août 1518, passa par Morlaix, toute éclatante de jeunesse, de beauté, d'îllusions, pour aller s'unir au roi de France. Un présage d'assez sinistre augure marqua ses premiers pas sur le sol de ce « plaisant pays » vers lequel elle se sentait irrésistiblement attirée. Elle sortait de l'église de Notre-Dame-du-Mur, où elle avait assisté au Te Deum chanté par le clergé morlaisien, et s'était engagée avec un brillant cortége sur le pont de la Prison. Tout à coup le pont craqua, et se rompit sous le poids des hommes et des chevaux. Aucun accident grave n'en résulta pour Marie ni pour sa suite : mais au premier moment, les Écossals, qui étaient encore dans la ville close, se mirent à crier : Trahison! - « Jamais », s'écria vivement le sire de Rohan qui marchait à pied à côté de la litière royale, « jamais Breton ne fit trahison! » Et par son ordre on dégonda aussitôt les portes et on rompit les chaines des ponts. La « petite reine » passa deux jours à Morlaix, logée dans ce vaste couvent des Dominicains où la reine Anne avait aussi été reçue. Elle profita de ce court séjour pour visiter les monuments religieux les plus remarquables de la cité et les travaux à peine commencés de la belle tour de Saint-Mathieu.

Pendant les guerres de religion, la hitte des protestants contre les catholiques nes efit pas d'abort settir à Mortia, dont les hibitants étaient peut disposés à sympathiser avec les huguenots; la cité marchande était à diffeurs préccupée du soin de consoilder ses nouvelles institutions municipates et pidiciaires, et de vaincre la risistance des intérêts froises par de si beureuses innovations. L'établissement d'une cour consailer, qui enlevalt le Janciene maggistrature une partie de ses attribations, avait eveité un profond mécontentement cher les leges de robe; dès lors avaient commence entre les juges royaux et les bourgeois est querielles sandaleuses que l'opinitreté locale perpétua pendant deux siècles. Tout en faisant respetue ses des tout ordre dans le trevertée de leurs fonctions, la mainriguité s'appeture se settie de tout ordre dans le trevertée de leurs fonctions, la mainriguité s'appeture se settie de tout ordre dans le trevertée de leurs fonctions, la mainriguité s'appeture se situation fonction de la conscience de la cons

pitquat à accroître ses resources financières. Elle avait oblenu, en 1509, l'autorisation d'établir des droits à fancage et de piespe, de d'augmenter les fanes sur le commerce et la consommation. Ses diverses impositions locales lui donnaisent un revenu ujui s'élevait quediquefois annuellement à 30,000 livres, somme considerable pour ce temps. Evidemment Mondiar, grâce à ses privilèges, à ses institutions, au caractère, à l'esprit, à l'activité de ses habitants, était en voie de prospérité: encore un demi-siècle de pais, et il ne flu pas retéu une seule trace de ses malhatens passés. Mais la conservation de ce repos était impossible au milleu des passions violentes échalnées sur tous les points de la France.

La ville, au plus fort des troubles de la Ligue, se rangea sous les drapeaux du duc de Mercœur. Elle devait expier cette faute, d'une si grave conséquence pour un centre d'activité commerciale, par une longue suite de malheurs. La guerre civile fut un terrible dissolvant dans lequel se perdirent ses sentiments moraux les plus élevés, ses relations maritimes les plus productives, ses avantages matériels les plus précieux. L'insolence de Rosempoul, le lieutenant de Mercœur, et les brigandages de ses soldats, déterminèrent bientôt les Morlaisiens à changer de parti ; à l'insu du gouverneur, ils dépêchèrent, en 1594, des émissaires au maréchal d'Aumont, qui tenait la campagne pour Henri IV et qui, « en pillant le moindre de leurs faux bourgs, leur pouvoit porter perte de quinze mille escus. » Celui-ci n'eut garde de laisser échapper une si belle occasion de se faire honneur aux yeux de son maltre. Le 25 août au point du jour, il parut devant le faubourg des Vignes, dont la porte lui fut ouverte, « Messieurs , » dit le vieux serviteur de Henri IV, en réponse à la harangue des magistrats, « je suis le maréchel d'Aumont dont vous avez tant ouï parier. Prenez tous des écharpes blanches à vos chapeaux, et ceux qui n'en avez. mettez-y vos mouchoirs. » Quand on arriva devant la porte de la ville close. il se trouva « un orfèvre qui passa la rivière, abattit le pont-levis, crocheta le guichet. puis ouvrit la porte, de manière que les compagnies entrèrent doucement dans la ville et se rangèrent dans les rues sans faire tort à personne, » Le maréchal fit aussitôt dresser des batteries sur le Mont-Relais et sur la plate-forme du clocher Saint-Mathieu, envoya des mousquetaires sur la tour de Notre-Dame-du-Mur. et commença le siége du château, sans vouloir attendre les auxiliaires anglais, dont l'arrivée devait être pourtant très-prochaine. Rosempoul capitula après une opiniatre résistance de vingt-quatre jours.

Le doujon ducal, que ce siége avait presque entièrement détruit, ne surviveut guére à la Ligue, bois-Fon de Cortaina, auquei d'aumont avait laissé gouvernement de la place, en entreprit la démolition dans le temps même où il travaillait à la restauration des murailles de la ville. Quant au fort du Taureau, deut hommes, dans qui intérêt personnel, l'avaient successiement soustrait à l'autorité des bourgeois. Le marquis de Mesquer, nommé gouverneur de Morlair en 1588, s'en était d'abord emparé pour son propre compte; il fallut plaider contre lui pendant quater au, et en définité achéer se retraite au pris de 2,900 livres. Cétait sans doute le résultat assez lucrait de cette spéculation de condottier qui avait conduit un acien maire de la sité à tentre la même aventure. Duplessis Kerangoff se frouvant maître du fort, en 1505, refuss de le rendré a ses pairs. Il le gardait au som du roi, distil-il, et assa intention lossifie; mais quando mit refussit a spaie, à louquit la louquit la louquit la louquit la libouquit la lib

rade, sussissait les navires, enlevait les notables du pays et les rançomait impitoyablenient. Au bont de neuf aus, on pensa qu'il était temps de mettre un terme à nu pareil état de clusses, en lui payant 15,000 livres pour la reddition du fort.

médiatis sortit des guerres de la Ligne, déspiréée, sans ucrf., sans courage, sans deputité, ans serie, et comme frappée de l'espiré de vertige. La peste et la famine s'étaient mises de la partie avec la guerre, pour compléter sa raine : il n'y avait pas sus son corps maloir, rjuisé et anuair; un escule place qui ne filt couverte par une mentréssure ou par une plaie. Elle avait contracté une dette immense, et, pour comble de malièreur, perdu, au mois pour longteures, les moyens de séquitter. Sa municipatité et ses citoyens étaient tellement dominés par de manvaises passions, qu'ils commanient exqui leur restait d'écnergie, frum eu provérioures outre la sérichaussée, les autres en querelles intestines. Quand on ent établi une apparence d'ordre, la se troua un si grand dévouragement au foud de tous, les esprits, que les jurats se laissaient sonmer par sergents ou condamer à l'amende, avant de se rendre aux s'ances communales, et que les juges-coussits réfassient d'arcepter leurs charges, autrefuis recherchées avec faut d'empresencent. La Ville se taina, dans cet cat de démoraisation et de marsaier, jusqu'au Xuru s'éche.

Depuis soixante ans, la possession du fort du Taureau, enviée on disputée à la bourgeoisie par les gentilshommes du pays, était devenue une charge tron lourde et une cause d'embarras pour la cité. En 1661, Louis XIV intervint dans ces contestations locales, à la manière du juge de la fable ; comme il se trouvait à Nantes, il envoya un jour à la communanté morlaisienne un officier de ses gardes pour lui signifier que désormais le château du Tanrean appartiendrait à Se Majesté. Le roi, après y avoir mis une garnison, y fit construire des casemates par Vanhan (1680). Sous le règne suivant, on transforma le fort en prison d'état, et La Chajotais y expia, pendant un mois, son opposition an duc d'Aiguillon. Louis XIV s'empara anssi des murailles de la ville, qui, divisées par lots, furent vendues aux particuliers. Cette dernière usurpation eut nu moins l'avantage de briser le corset de pierre dans lequel Morlaix était enserrée, et de lui permettre de s'étendre vers la mer, de prolonger la ligne de ses quais, de se dégager d'un encombrement de masures, et de travailler à son embellissement. Le grand roi lui rendit surtont un service éminent, en la forçant de mestre de l'ordre et de la régularité dans sa comptabilité municipale : il liquida ses dettes, lui défendit de recourie aux emprunts et liva ses dépenses ordinaires. La centralisation, de son point de vue éluigné, voyait déjà les choses d'un œil plus sûr et plus ferme que les communautés elles-mêmes avec tonte leur expérience locale.

Après une longue attente, un acte de réparation acheva, en 1720, de rendre la ville marchande au sentiment de sa dignité et de ses intérêts : sa municipalité rentra en pleine possession de ses anciennes prérogatives, que peu à peu elle s'était vu enhever par les gens du roi.

Tontes les forces actives de Mortaix se portérent alors vers les entreprises du ommerce, les réformes administratives et les travaux d'utilité publique. Dans cette evcellente voie, clie fut lublicament dirigée par ses magistrats municiparx, les Dauménit, les Sermessan, les Barazer, les Delançon, les Lebrigand, les Guilleton, qui tous montrérent une lautair inteligènce des affinies. Elle supporta avec leuncoun de courage les malheurs publics, et trouva pour les réparer des ressources dans son industrie. Elle ne se laissa pas abattre, en 1731, par l'incendie qui envelonna un grand nombre de ses enfants dans la destruction de l'hôpital et d'une partie des magasins et des maisons de la ville ; quoiqu'il en fût résulté pour elle une perte d'un million, elle eut encore des fonds pour loger ses pauvres dans les maisons privées, pendant denx ans, pour construire un magnifique hôpital et pour créer, sur l'espace déblavé par le feu, la place de Viarmes et la rue d'Aiguillon. Une disette s'étant fait cruellement sentir en 1741, elle ouvrit une souscription publique et envoya acheter des blés en Hollande. Toujours prête à tirer parti des circonstauces, sa riche bourgeoisie armait ou désarmait ses navires pour la course ou pour le commerce. Elle allait, en Espagne et en Portugal, vendre ses toiles. ses cuirs, ses papiers ; la seule valeur des toiles annuellement exportées dans ces pays était estimée à douze millions. Elle envoyait ses suifs, ses graisses, ses miels, à Hambourg et en Hollande; ses beurres, ses plombs, ses fils, à Rouen. Elle avait, en outre, des relations avec l'Angleterre, le Nord, le Levant, l'Amérique, Trois cents vaisseaux sortaient annuellement de son port, où il régnait une telle activité que la compagnie des Indes songea, en 1727, à y établir un entrepôt.

Dans ces remarquables progrès, les idées n'étaient pas restées en arrière des choses. La bourgeoisie, fière de sa valeur sociale, était profoudément blessée des manières hautaines de la noblesse : elle s'en vengeait par l'étalage d'un luxe honorablement conquis par le travail. Il y avait dans la classe commerçante des familles qui se faisaient anoblir, dans le seul but de se mettre sur un pied d'égalité avec l'aristocratie. Cette rivalité de la noblesse et de la bourgeoisie se manifesta surtout quand les états de Bretagne se réunirent dans la salle des Jacobins, en 1772. Cependant les marchands morlaisiens ne s'associèrent d'abord, ni de pensée ni d'action, aux mouvements précurseurs de la révolution. Leur municipalité, trop prudente ou trop faible pour prendre l'initiative d'aucune mesure, se laissa gouverner par les influences du dehors ; encore céda-t-elle à cette impulsion étrangère avec une mollesse qui lui valut d'énergiques reproches de la part de Victor Moreau, La grandeur des circonstances n'admettant pas de juste milieu, la communauté marchande se déclara pour la Gironde. Quand ce parti fameux fut renversé, elle dut. comme on l'a fort hien dit, « cacher sous la rudesse des formes ou sous la pompe des fêtes nationales, sa mansuétude et son fédéralisme occultes. » Mais au moins eut-elle le bon esprit de se montrer l'ennemie de toute réaction, après le 9 thermidor. Ce ne fut pas de son fait que le château du Taureau reçut des prisonniers politiques d'une assez haute importance. Doucet-Verteuil, Romme, Soubrany, Bourbotte. Le Carpentier, furent enfermés dans la vieille forteresse, par l'ordre de la convention nationale ou par la décision d'une autorité étrangère à la ville.

Ainsi Moriais. Traviersa saus trop de secousses les diverses phases de la révolution. Ce clime se changeo méme en torpuer sous l'empire el sous le consulta. Tout languissait alors dans le port, où pourrissoient quelques navires désarmés; seulement l'arrivée d'un corsaire remorquant ses prises, jetait parfois un peu de brait et dans mation au millaie de ce silence et de cette solitude. La manufacture des tabors fut, il est vrai, sous le règme de l'empereur Napoléon, l'origine de quelques grandés fortunes. De toutes les branches de l'illustrier morialisme, c'était la seule qui est suivi une progression constante. Avant la révolution, elle employait sept à huit cents ouvriers et rapportait 1,500,000 livres; actuellement, avec quatre cents ouvriers, elle donne de 5 à 7 millions de bénéfice net.

En 1815, le retour et l'agglomération des captifs échappés aux pontons anglais occasionnèrent une émeute dans la ville et lui inspirèrent des craintes sérieuses; toutefois, ni l'invasion étrangère, ni la guerre civile n'arrivèrent jusqu'au pied de ses collines. Sous la restauration, elle reprit quelque activité, augmenta ses ressources, répara ses églises; aujourd'hui elle est assez prospère et assez heureuse ponr se rappeler sans regret la grandeur et la richesse anxquelles elle s'éleva au temps des ducs de Bretagne. Courageusement elle s'est mise à refaire ses vieux quartiers, son hôtel-de-ville, ses établissements publics, nous dirions presque son existence maritime; ses anciennes relations commerciales étant perdnes ou détruites, elle cherche, avec succès, à s'en créer de nouvelles. Elle a été puissamment secondée dans ses efforts par le steamer le Morlaisien, qui, depuis 1839, a établi des communications régulières entre Morlaix et le Havre : ses expéditions pour la Normandie ont pris tout à coup un développement considérable. En 1851, 27 navires faisant la grande navigation et 127 cabotiers sont entrés dans le port : sur ces 308 bătiments, 89 appartenaient à des armateurs morlaisiens. Le commerce d'exportation se compose de grains, farines, beurres, fromages, fruits, viandes, bois, etc.; les toiles ne figurent plus qu'en deuxlème ligne dans cette énumération. Pendant la même année, les recettes municipales ont donné 400,329 fr.

La population de Morlais, qu'en (1778 on estimait à 9,900 âmes, a beaucoup varié equis la révoltain; elle était étaile, en 1814, à 10,508 habitants. L'avrandissement dont cette ville est le chef-lieu en contient 136,632. Il va sans dire qu'une cité marchande si metante a son tribunal de commerce; elle a de plus son école d'hydrographis en shibiothèque commonale. Ce a tilles institutions compensent la perte des monuments des temps passés. De l'ancience Morlais, il ne reste plus ren, si ce n'est le châteu du Taureuu et les égites de Saint-Malheu et de Saint-Mélaine; si ce n'est les pittoresques maisons des Jances, de la rue du Pavé de la rue des Nobles. Excore ces gothiques demeures disparaissent-leils tous les jonrs, la ville nouveile ayant hâte de s'en débarrasser comme d'un vêtement dont la mode est passée et qui ne a plus às taillé.

Les Morlaisiennes sont renommées en Bretagne pour la distinction et l'éégance naturelle de leurs gracieux costumes. Du reste, il n'y a point de ville en Bretagne dont la population apporte plus de loyanté dans les affaires et plus de bienveillance dans les relations sordinaires de la vie. Le goût des plaisirs est béréditaire à Morlait dans toutels les classes de la société. Nous ferions un volume de la description des rjoinissances, des spectaties qu'on y avail imagnées dans les derniers sécles pour égayers a bourgeoisie : c'étaient des exercies militaires, où figural la millec, des fenties d'assout, les cartels, des tournois, des courses de bagnes, des concélés ou des naumachles. Presque tous les corps de métiers avaient leurs réles particulières. Le temps a moifiée ce goût sans en amortir la Nuclé: le carnaval, si tristo à Paris, n'a rien perdu sur les bords du Jarlesu de son nacien caracter. Il s'w montre avec toute son originalité, tout son entrain, tout son abandon.

Du sein d'une population si intelligente et si active devaient nattre des hommes remarquables par la supériorité de leur esprit ou par leur génie entreprenant. Citous d'abord les Morlaisiens célèbres dont les travaux ont enrichi la littérature religieuse : Joél. auteur du Breviarium Carmelifarum, publié en 1462 : Picard, connu par ses Trois Miroirs du Monde et son traité sur la mauière de confesser; Nédellec, théologien et général de l'ordre de Suint-Dominique : ces deux derniers vivaient dans le xve siècle. Le père Albert-le-Grand appartenait, comme Nédellec, à ce fameux couvent des Dominicains, où les états se réunirent trois fois (1557-1572), où deux reines reçurent l'hospitalité, et qui donna plusieurs évêques à la province. Chargé de faire la quête dans l'évêché de Léon, Albert en profita pour examiner les titres historiques, les anciens bréviaires du pays, et pour en recueillir les traditions et les légendes ; c'est ainsi qu'il réunit les éléments de La vie. gestes, morts et miracles des Saints de la Bretagne armorique. L'évêque de Tréguler l'engagea à publier son travad, où il v a autant d'erreurs que de science, mais dont le style a une naïveté et un charme inimitables. Quoique ce curieux recueil ait été imprimé vers 1636, il rappelle la manière de nos meilleurs écrivains du xvi\* siècle. Le couvent et l'église des dominicains servent aujourd'hui de caserne d'infauterie et de grenier à foin. Morlaix a vu naître aussi le chanoine Bernard, auteur d'un poême en vers léonins intitulé : De contemptu Mundi; Launay, prédicateur fameux dont la parole éloquente, d'après le témoignage de Henri IV, porta les plus rudes coups à la Ligue; Kerhingant, auteur des Vies de saint Tugdual et de saint Yves; l'abbé de Boisbilly, qui, après avoir donné quelques poésies légères, publia, en 1765, ses Preuves de la pleine souveraineté du roi sur la province de Bretagne. On sait que cet abbé expliquait l'histoire des onze mille vierges par la supposition ingénieuse qu'elles n'étaient que deux, dont l'une s'appelait Undécimille (Ursula et Undecimille virgines, martures). Vers le milieu du xvius siècle. l'avocat Peton se fit connaître par sou traité sur les Matières Consulaires, et M. de Kersauson par un mémoire très-remarquable sur la canalisation de la Bretagne, Nommons encore le comte de Clerambault, musicien distingué; Cornic, marin célèbre; de Blois, savant autiquaire, le vice-amiral de Trobriant, et Émile Souvestre, qui, dans ses essuis, ses romans et ses drames, a revêtu des couleurs de sa brillante imagination les questions sociales les plus profondes, et dont le cœur n'est pas moins élevé que le talent. Mais le morlaisien le plus illustre des temps modernes est le général Moreau. Il ne nous appartient pas de parler ici des services de ses premières années, ni du crime de ses derniers jours ; nous nous contenterons de dire qu'il n'a manqué à ce grand capitaine, pour être le premier homme de son temps, que d'almer plus la liberté qu'il ne haïssait Bonaparte 1.

<sup>1.</sup> Albert-k-Grand, Catalogue des Evéques de Trépuire, p. 302-30. — De Courson, Essel sur Estative de la Brétage, p. 108-814. — Opcy. Deficioner historique, neuvelle edition, et l. Estative de la Brétage, p. 108-814. — Opcy. Deficioner historique, neuvelle edition, et l. p. 90-97. — Cambry, Poppeg dans le Frincieres, I. III, p. 3-78. — Dom Morice, Mistorie de Bret-togo, me Rechardes historiques une test ette et communació de Morfel, p. ne Pracis Grania, 1832 — Nons svous sunsi profié: pour ce travill, des Xuais de MM, de Biois el Olivier Le Gall, et des notes que M. Ledra hiere value non communiquer.

## LANNIGH.

#### LEXOBIE. - TONQUÉDEC.

Une ville considérable dont on aperçoit encore quedques vestiges éélevait autrofois sur la rice gauche du Léguer, au point oi cette rivière se jette dans l'Ceéan. C'était Levobie, capitale des Levobiens, qui firent cause commane avec les Vénètes, lorsque ces peuples, peu accoutamés à novir des maltres, se soulevérent contre les Romairs. Revenu en toute haté dans l'Armorique, César ermoy a d'abord Tilturius Salsinus avec trois légions chez les Unelles, les Curiosolites et les Lexobiens, pour les empécher de se joindre à leurs aillés.

Le pays des Lexoblems occupair l'espace compris entre Julia (Moriai) et del Finea (Himiard, dont le nom indique la limite de deux territoires. Au soi, il tucchait it celui des Venders; il égalait en étendue le septième de la Bretagne artuelle. Comme toutes les villes de le côte armorienie, celle de Lexoble était baties uru promontoire au pied duquel l'encissement profond de la rivière formait un abri sir et commode pour les vijsseaux. Alors, comme anjuorithui, les Lexoblesse étaient un peuple de marins dont les expéditions s'étendaient au loin sur l'Océan; comme aujourd bui erone, étôtai un peuple pieux, si l'on en juge par les mouments de leur ancien culle, plus nombreux dans cette contrée que dans aucune autre partie de la Bretagne. Le Morbilian excetue.

Une route, dont nous avons nous-même reconnu plusieurs parties, allait de Lexobie à Carhaix, point central des forces romaines. Comme centre d'administration, Lexobie eut un siège épiscopal lorsque le christianisme s'établit dans l'Armorique. Bien qu'elle soit contestée par les savants dom Morice et dom Lobineau, l'existence de cet évêché ne nous suralt uss douteuse.

Lexobie étalt aussi le pays des Iardes. Le plus célèbre parmi les Armoricains, G'ewchlain, étalt Lexobien; il vivint en 150. On a dit par erreur qu'il était né dans le comté de Gouello. Il demeurait, dans les dernières années de sa vie, sur la monlagne de Bré; auguerant, comte il le rapporte hain-même, il avait habité entre Roc'h-Ellas et Portz-Gwenn, c'est-è-dire à Lexobie, à moins que ce ne flut à Breenence on à la n'-lluon, qui est à égale distance du pic de Roc'h-Ellas, qu'on voit au bord de la grève Saint-Michel, et du Portz-Gwenn (le port Blanc), dans la commune de Perennan, Il déploent dans ses clustas in chut de l'ancienne religion du pays. Nous ne doutons nullement que les fragments de ces poëmes, retrouvés par M. de la Villemarqué, ne soient conformes un amusert si regretatel que possédait l'abbaye de Landevence. Avec quelle énergie le barde lexobien demandait la mort des chrédiens! « Comme j'élais doucement endormi dans ma froide tombe, j'entendis Jaigle appeler au milieu de la nuit : il appelait ses aiglons et tous les oiseaux du ciel; et il leur dissit, en les appelant : — Levez-vous vite sur vos deux alles. Ce n'est pas de la chair pourrie de chiens ou de brebis, c'est de la chair chrétienne qu'il nous fant ! la

L'ancienne et la nouvelle religion transgérent. A l'entrée du port de Lexobie, sor l'Ile Miñan, on voit encore un des plus vastes dolmes ou roches aux fees de la province. Ce monument était sous les yeux de l'évêque. Parmi les menhirs placés aux environs et tout prés de la ville, plusieurs sont surmoutés de croix; il y en a un très-élevé dans le commune de Pleumeur, sur le finan duquel on a représenté un calvaire. Ces monuments de la religion druidique se trouvent presque tous sur des terres sui, aunt 1798 a apourtemeint à des couvents.

C'est avec la Grande-Bretagne que les Lexobiens avaient les relations les plus frequentes. Après la chute d'Arthur, leurs rivages reçurent un grand nombre d'émigrants. Un des plus célèbres est saint Efflam, prince de Démétie ou d'Hybernie, qui fit le traiet, les uns disent dans une auge de pierre, les autres dans un coffre percé. Il aborda près de Roc'h-Ellas, et se bâtit un ermitage sur les dunes de la grève Saint-Michel. Sa femme Enora, à laquelle il avait caché son départ, résolut de le joindre. Albert-le-Grand et la légende disent qu'elle s'embarqua sur un vaisseau ; suivant la tradition du pays, c'est dans une ontre qu'elle s'enferma. Le vent et la grâce de Dieu poussèrent l'étrange embarcation au port de Lexobie. Le comte ou le gouverneur de la contrée se promenait en ce moment sur le rivage ; il ne fut pas médiocrement surpris de voir sortir de l'outre une femme d'une beauté merveilleuse. Elle prit la fuite à l'approche du comte, et, sontenue par son ange gardien, qui sans doute lui prêta ses ailes, elle vola, le long des grèves, jusqu'à celle de Saint-Michel, sans être atteinte par le seigneur de Lexobie, qui tuait son cheval à force de lui donner des éperons. Enora se précipita dans la cellule de son mari. La main droite du comte, qui allait saisir la princesse, devint tout à coup sèche et aride, tandis que l'autre qui s'appuyait contre le mur y demeura attachée. Elle y serait encore, si Efflam n'avait eu pitié du pécheur. Le saint construisit, à côté de la sienne, une cellule pour sa femme, dont il ne voulait pas voir le visage, de peur d'être tenté par ses charmes.

Sauf le frait que nous venons de rapporter, l'histoire ne dit rien sur le compte des seigneurs de Lexibole. Il paraît qui disédendirent falloment leur viils, dont la position était formidable, lorisque, au commencement du 1x siècle, les pirates du nord a détrisirent et en massarrèrent les habitants. L'évêque Goarna avait d'anance quitte la ville pour sauver les reliques de saint l'applical, qu'il porta à Charters, oi elles sont l'objet d'une grande vénération. Les elercs qui avaient survicus au desestre de Lexobie demandérent un saile aux évolubles de la vailée de Trévor. Les

Ha lavaré dré hé c'herrel :

— Savet prim war hô tion-askel!
Nêket kik brein chus pê denved,
Kik kristen rêkomp da gahouet!

Pé conn em bez len hunet dous, Mé glévez'nn er c'hervel enn nouz. Bé érigou bé a c'h'alvé Hag ann holl ezned, hag ann é,

autres habitants de la ville remoniferent le Léguer jusqu'au point où les barques des pirites ne pousient arriver sans les secours de la marce; la s'établient sur le territoire de Lau'-Hous, do ils bâtirent une ville que les Français ont appelée Lamion. L'ancience cité ne se nomma plus que le Car-Guyardet ou Gaz-Jawarde, la vieille viville, où il n'existe qu'un hameau avec une chapelle conserrée à la Vierge dont la statue passe pour ètre d'une haute entiquité.

La ville de Lansion ne paralt pas noir pris d'accroissement considérable depais fécque de sa fondation. Les ravages des Normands, l'interruption des relations de commerce avec la Bretagne insulaire, la situation moins favorable de son port, a marchient le dévolopment. Elle Sentoura de nurs dont on le voit plus sucun vestige; elle navit aussi un chitetou qui depuis longtemps a disparu. Attachés à la presonne du priere ou offliciers supérieurs dans ses armées, les seigneurs de Lannion ne jettent pas un grand ériat sur leur capitale, lis étaient de la puisante maison d'Avagour, et d'enirent comtes à l'épone où re titre ràvait plus de valeur. Vers le milleu du siècle dernier, leur non s'éteint et leurs biens passent dans la fimillé de la Rochefocusair.

Au-dessus de Lannion, dans l'espace de deux à trois lieues, les escarpements du Léguer étaient couronnés de forteresses. La plus importante, celle qui donne le plus à penser à l'historien et à l'antiquaire, était le château de Tonquédec, dont les ruines sont peut-être les plus belles de la Bretagne, Les sires de Tonquédec portaient le titre de vicomte; leurs noms figurent sur les plus anciennes listes de barons. Ils fournissaient à eux seuls le quart des chevaliers que l'évêché de Tréguier envoyait à l'ost du prince. Chose remarquable et unique en Bretagne, personne, sur les domaines qui entouraient le château, ne tenait de terre à fief du seigneur ou n'était son fermier. On n'y voyait aucune trace de servitude; l'ancienne manière de possèder des Gaulois n'avait pas cessé de s'y maintenir dans son état primitif. C'était le clan, tel que les Kimris l'avaient constitué, ne se composant, iusqu'au pied du château, que d'hommes entièrement libres. Il fallait, pour qu'il en fût ainsi, que de temps immémorial l'autorité paternelle se fût conservée dans la même famille. Au xur siècle, une héritière de Tonquédec porta les biens de sa maison dans celle des Coetmen, juveigneurs de Penthièvre, qui ne purent changer l'ordre primitivement établi. Les magnifiques tours de Tonquédec sont l'œuvre des Coetmen.

Dans la lutte de Montfort et de Penthèrev, le bon droit et l'intérêt de famille devalent assure à Dantes de Bios le concours des sires de Lannion et de Tonqué-dec. Entre res deux places était le château de Coatfree, appartenant alors au bâtard de Penhote, anii et compagnon d'armes de Do Guescelin. Da noue pertice de la proince, même dans le comêt de Penthèreve, les Anglais ne trouvérent une résistance mieux entendue niplus opinitère. Un de leurs capitaines, le comte de Northampton, choua désant le mars de Lannion en 1335. Un autre, Richard Toussaint, ne put, en 1336, estrer dans la ville qu'en corrompant deux soldats qui lui en ouvirent la porte pendant la noit. Presque tous les habitants furent passés au fâl et éréce. Geoffroy du Pont-Blanc, aidé de quelques braves, repoussa d'abord les assaillants; mais, mortellement blessé, il flut acheve par les Anglais, qui lui arrachèrent les yeux. Hue croix, placée au bas de la rue de Tréquier, marque, dit-on, [endroit où ail flut les constants de la constant la porte de de desques de la constant la porte de la constant la consta

tué. Geoffroy de Kerimel périt également dans la mélée. Les vainqueurs chargérent de leur butin les malhemerus qui avaient échappé à cette boucherie et les chassérent devant eux, comme des bêtes de somme, jusqu'à La Roche-Derien, dont ils s'étaient emparés l'année précédente.

Briant, sire de Lannion, passa dans le parti de Montfort; mais le pays, par haine contre les Anglais, n'en demeura pas moins fidèle à la cause qu'il avait embrassée. Il fournit à lui seul cinq combattants à la bataille des Trente.

Le plus constant, le plus ferme appui de Penthièvre était Rolland, vicomte de Coetmen et de Tonquédec. Pendant un demi-siècle on le voit au premier rang parmi ceux qui soutiennent ou qui cherchent à relever la bannière de Penthièvre. Dans la dernière tentative de Clisson pour arracher la couronne à Jean de Montfort. l'implacable Marguerite et le vieux Rolland de Coetmen insurgent tout le pays, depuis Lamballe jusqu'à Tonquédec. Clisson avait mis en état de défense l'antique église de Brélevenez, qui domine Lannion. Quelque désir qu'il eût d'en finir avec ces vassaux rebelles, Montfort était obligé de consentir à des trèves pendant lesquelles on se préparait à de nouveaux combats. Il avait profité d'un de ces armistices pour aller jusqu'à sa bonne ville de Morlaix, dont les partisans de Penthièvre avaient coupé les chemins. Accompagné de ses équipages, il traversait la grève Saint-Michel, lorsque Clisson, qui était embusqué derrière le pic de Roc'h-Ellas, tomba à l'improviste sur le couvoi et s'empara de l'orfévrerie du prince. Celul-ci ne respirait que la vengeance. Le vieux Coetmen fut réduit à rendre La ttoche, dont le prince rasa les remparts; le château de Coetmen fut également démoli. Il fallut aussi que Tonquédec ouvrit ses portes au vainqueur, Montfort en confia la garde à l'un de ses capitaines, le sire du Juch. Bien que le connétable eut fait la paix avec son suzerain, l'ordre n'en fut pas moins donné de détruire ce château. On lit dans l'histoire de Bretagne que cet ordre fut exécuté: on produit même la pièce qui décharge le sire du Juch de la garde de Tunquédec qu'il a fait démotir. Les tours et les murs de l'antique forteresse sont encore debout pour protester contre les pièces authentiques dont les consciencieux bénédictins ont appuyé leur récit. Il est probable que l'église de Brélevenez fut en partie détruite pendant le siège qu'elle eut à soutenir ; il n'y a plus que le chœur bâti par les Templiers et un fragment de la nef qui soient antérieurs à l'année 1395 à laquelle nous sommes arrivés.

Du temps de la Ligue, les divers cluteaux qui avoisinaient Lannion arborérent la croix de Lorraine. Tout ce qui avait tenu autrécis pour Penthière se groupa autour de Merceur. Tonquédec, qui était demeuré à peu près intact, passait alors pour une des plus fortes positions de la Bretagne. Ce châtenu était du petit nombre des places où les états entretenaient garaison.

Le premier exploit du famers Guy-Eder de Fontenelle, nouvellement échappé du collège, fut d'enterve Coaffree, aux portes de Lanion. Le pays a couser le mémoire de ce jeune brigand. Il y était la terreur des femmes, qui ne pouvaient s'empécher de l'aimer. « Fonteneile, » dit la roumere ou la complainte en faisete de Tréguier, « était le plus bent list qui jumais sit purtie liabits d'fommer. » Rien de naif comme l'histoire de l'enlèvement de la jeune héritière dont Fontenelle its se femme, et qu'il reutif méré d'un enfant beau comme le jour; rien de plus touchant que la douleur de la dame de Fontenelle allant à Paris demander au roi la vie de son mari condamné au supplice de la roue. Le poète bas-breton rapseu qu'elle ne put lui survire. « Ceu de Paris étairel fort surpris, dit-di-, et se demandaient ce qui pouvait être adveau, en voyant une dame d'un lointain pays menant si grand bruit par les rues. » L'auteur de la romance était sans doute un ardent liqueur.

Coaffee resta quelque temps aux mains de Fontenelle. En partie livré aux humines, Tonquédoe ne fut pas démoit, mais abandonné. Les cornandons, espèce de génies capricieux, habitent maintenant les ruines des deux chatteaux, dont personne rose approche prendant la unit, Quelqueión aussi les habitants de la vallés aperçoivent une dame blanche qui se promène sur le couronnement de la plus baute tour de Tonquédec.

Les femmes de la ville et de la campagne jouent un grand rôle dans toutes les affaires de la Bretagne. Au xvi comme au xiv siècle, elles sont l'âme de tous les mouvements, de toutes les entreprises. Il en fut de même plus tard, il en est de même aujourd'hui. Lorsqu'il était gouverneur de la Bretagne, le duc d'Aiguillon faisait de fréquents voyages à Lannion, où l'on voit eucore la maîtresse chambre qu'il occupait dans le couvent des Augustins. L'armement de la côte, exposée aux tentatives de l'ennemi, n'était que le prétexte de ces voyages. C'est surtout à Perros qu'il avait affaire : le noble duc y allait pour courtiser une feune personne nommée la belle Fanchon, dont il était fort épris. Si gracieuse qu'elle fut pour lui, elle lui opposa une longue résistance, et ne se rendit qu'à la condition qu'il ferait faire une route de Perros à Lannion ; elle ne voulut pas recevoir d'autre prix pour sa défaite. Au dire des vieillards, les travaux de la nouvelle route furent poussés avec une activité incroyable. Au reste, il n'en était pas de plus utile : la rade de Perros est le point de relâche des nombreux bâtiments auxquels le vent peut être contraire, soit lorsqu'ils entrent dans la Mauche, soit lorsqu'ils veulent en sortir. En cas de besoin, les capitaines communiquent en peu d'instants avec les armateurs de Lannion. En temps de guerre, la route n'est pas moins nécessaire pour le service de la côte:

A l'époque de la révolution, la bourgeoisie de Lannion entra avec ardenr dans la voie des réformes. Nulle part on ne comprenait mieux le droit de concourir à la représentation nationale; mais la classe pauvre, fort nombreuse, comme elle l'est circore aujourd'hul, n'avait pas la même intelligence: il était facile de l'égarer.

L'ancien pays des Levobiens est le plus fertile en blé de la province. Au mois d'octobre 1789, les commissaires envoyés de Brets pour assurer le service des subsistances de cette place se trouvsient à Lannion, point central de leurs achats, et où venait d'arriver un convoi considérable expédié de Pontrieu. Les adversaises et peut-etre aussi d'imprudents amis de la comention persuadèrent à la population pauvre que les enlèvements de grains avaient pour but de causer la famine. Ni le courage de la fablee exorte qui accompagnait le convoi, al les protestations des commissiers, ai l'assistance de la municipalité, ne purent empecher la multitude d'arrêter les voitres. L'Officier municipal Rivolani faullit étre victime de l'émeute; mais les femmes qui en fissient partie l'arrachèrent des mains des furieux. Les commissiers betton sufrant érduits à signer l'abandon des grains, qu'ou leur rendit

١,

ensuite, Cette affaire eut un grand retentissement dans la province : le pacte fédératif de Pontivy en fut la conséquence.

La chousancrie n'envahit qu'une partie des communes du distriet qui depuis a formé l'arrondissement de Lannion je principal crops de l'armée des Ottes-de-Crouest avait ses cantonnements dans cette ville et dans les environs. Bernadoite, le qui le commandait, régioura quedque temps à Lannion; il s' yétait épriet d'une fort public personne, fille d'un député, qui fût devenue reine de Suède si elle eût agréé: ses hommasses.

Le peuple de ces rivages est remarquable par l'indépendance de son caractère, per le bon seus qu'il apporte, aussi bien dans les affaires d'inferts public que dans celles d'inférêt privé. L'idiome breton qu'on parie dans le pays de Lannion est vif, rapide, profrodadment accentité. Les babilants des campages not l'orelle insquiblement sensible à la cadence et à l'harmonie; anasi aiment-lis avec passion le chant et la danse, mais surtout le chant, la danse de leur pays. Le petit poème du marquis de Guerrand composé, il y a près de deux sécles, par l'updica s'étainis, ampile paysan de Poubezre, commune contigué à Lannion, est un chef-d'œuvre de grâce de sensibilité. Ces tils poèsie native, comme celle de Guerchiari, dans laquelle on ne trouve aucune réminiscence des écoles. Après ces deux hardes, inconnus dans le pays/rançari, nous l'avois aucun autre poète dont le non se rattache à la ville de Lannion. Lescan, auteur de divers traités sur la navigation, était né dans cette ville, ainsi que Louensan, traducteur d'un overseç estimés sur la marie anglaise.

L'arrondissement de Lannion contient 108,749 habitants. Quant à la population de son chef-lieu, elle ne s'est pas sensiblement accrue depuis 1789. Elle n'est devenue plus considérable que par la réunion des faubourgs qui s'étendaient sur les communes de Ploubezre, de Loguivy et de Brélevenez. Elle s'élève à 5,404 habitants. A l'exception d'une ou deux tanneries, cette ville n'a aucune industrie manufacturière. Comme dans toute la Bretagne, les préjugés nobiliaires que partage la bourgeoisie s'opposent à la formation d'établissements industriels. Mais Lannion a un sol fertile dont les produits, toujours croissants, donnent de l'activité à son port et à ceux qui s'ouvrent sur divers points de la côte. Les exportations consistent en céréales de toute espèce, en chanvres, huile et graine de lin. Le pays recoit, en échange de ces produits, les vins et les eaux-de-vie du midi, des denrées coloniales dont la consommation n'est pas moins considérable dans les campagnes que dans les villes. L'agriculture a fait de grands progrès, surtout depuis la révolution. Le port de Lannion . de l'amélioration duquel le gouvernement s'occupe en ce moment, acquerrait une haute importance, si l'on rendait le Léguer navigable au-dessus de cette ville, en le réunissant par un embranchement au canal de Nantes à Brest.

Lannion n'a aucua diffice remarquable. Le collège communal qu'on y a étabi is soutient ave peine les écoles inférieures, surtout celle de l'Institution de Robert de Lamennais, sont suivies par un grand nombre d'étèves. Une personane pieuxe, mademoissiel Marie de La Frugaley, a fait don du terrain sur lequel les dames de la retraite out étevé, depuis 1830, une maison où l'éducation des jeunes filles est beaucoup mieur entendeu qu'elle ne l'était dans les anciens couvents. Les religieuses de Saint-Augustin qui dirigent l'hopital de Sainte-Anne se consacrent, ave un égal succès, à l'éducation des jeunes personales. De la mer jusqu'à Lannion, le L'éguer est enesisée entre des excarpements de cishiet et de grâni. Près de la ville, les deux iries s'écurient et se changent en collines couvertes de la plus riche végétation. Elles sont entrecoupées par de fraiches auflees où naissent de nombreux ruisseaux, qui se précipitent dans le L'éguer, pressé hui-même de porter ses caux limpides à l'Ovéan. Quoique mal balte, Lannion se pose avec grâce sur la croupe que forment, en se coupant, les vallées du L'éguer de de Bréteneux. La ville descend jusqu'à ap nort, dont le qual, en partie plantié d'omeaux, sert de promenade aux habitants. L'aspect, surtout à la marée montante, en est rinnt et ainmé. L'église et de coher si pittorespue de Bréteneux vous offrent un point de vue rasissant, les jours où la foule, avec ses habits de toutes couleurs en en partie cachée par les arbres, monte ou descend fantique et large escalier qu'on a pratique dans les rochers, à moins que vous ne préférier les riches coteaux de Louriuv on les déficiencs valions de Kerzomar!

# GUINGAMP

# PONTRIEU.

La ville de Guingamp on de Guenkump, située au milieu d'un riche bocage, que le Trieu arroae de ses eux limpides, offre un coup d'auf très-pittereque; quelques débris de vieux remparts créaciés et surfout les deux belles tours de l'église de Notre-Dann-de-Bon-Secours, contribuent à cractériser et à faire ressortir sa physionomie golique. Pendault les guerres du moyer-deg, cette place eut une grande importance militaire. Son pont-levis était comme la porte par laquelle on passait de la latue à la Basse-Bertague, De ses mury, on commandat just de vingt lieues d'une ligne maritime, que sa grande fertilité a fait surnommer la Céte-d'ory. Les barres de Portireux, de Lannion, de Perros, de Brellut, de Saito-Usux, de

Binic, étaient, en quelque sorte, placés sous sa dépendance.

Aucun chroniqueur à pris la peiue de nous faire connaître les modestes commencements de Guiugnarp; mais nous savons que dès les premiers siècles de la monarchie, il esistait, à deux petites lieuus de l'emplacement actuel de la ville, au pied de la montagne de Brée, un château faneux dans l'histoire du pays. Nous voulous parier du donjon ou du repaire de ce Comore, contac de Vannes, que ses crimes ont finit surnommer Comor ar Malipur (Comore le Maudil; Cétalt bient lesgeue le plas puissant, le plus cruel de le plus perver de son temps. Obligé de partager le contré de Vannes avec ses quatre frères, ils comme lui du rol Hoël, il résolut de sédébarrasser par le meutre de ces concarrents incommodes : tous périent successivement sous ses coups, hormis un seul qui dut son salut à un stratagème des plus étranges. Il s'était éfrigié che le contré de Léton. Cétal-ci imagina, pour

<sup>1.</sup> Albert-le-Grand, Vies des Saints de Bretagne. — Dom Morico, Histoire de Bretagne. — De la Villemarqué, Chante populaires de la Bretagne. — Traditions du pays.

sauver son hôte, d'annoncer publiquement sa mort, et de le faire inhumer aux veux de tous. Lorsque les émissaires de Comore se présentèrent pour réclamer cette dernière victime, on les conduisit devant un tombeau, « Voici, » leur réponditon, « tout ce qui reste du frère du comte de Vannes, » Les envoyés du seigneur parricide s'applaudirent d'un dénouement si inattendu, d'une si bonne nouvelle ; ils se firent servir des mets et des rafralchissements sur la pierre tumulaire. Or, sous la dalle où ils s'étaient ainsi attablés, le prétendu mort respirait et entendait tout par une secrète ouverture. Il ne sortit de sa sombre retraite que pour entrer dans un couvent et embrasser l'état ecclésiastique. Comore se trouva alors seul maître des possessions de son père. Mais là ne se bornèrent point ses crimes Il avait épousé la veuve d'un de ses frères ; s'étant apercu qu'elle était enceinte de son premier mari, il la fit mourir. Ses autres compagnes (il se maria plusieurs fois) n'eurent pas un meilleur sort; « car, » dit le légendaire Albert-le-Grand, « le saint mariage lui servait à assouvir sa concupiscence, » Les évêques de la Bretagne se réunirent au château de Brée, pour essaver contre le tyran le pouvoir de leurs armes spirituelles : solennellement, le comte de Vannes fut excommunié par ce tribunal religieux. Il n'en tint nul compte, et se livra, comme par le passé, à ses affreux penchants, jusqu'au jour où il périt dans une bataille (560). Selon quelques auteurs, e'est aux nombreux forfaits de Comore le Maudit, c'est aux sanglants mystères de son donjon de la montagne de Brée qu'il faut rapporter l'origine du conte de la Rarbe Rleue.

Guingamp n'apparaît sur la scène active du monde que beaucoup plns tard, comme l'apanage des cadets de la maison de Bretagne. Après la mort de Geffroi, comte de Rennes, elle passa avec toute la Domnonée dont elle faisait partie, sous la domination du comte Eudon, fondateur de la maison de Penthièvre (1008). Ce seigneur prit les armes contre le duc Alain, son frère ; mais, défait à la bataille de Lehon, il se retira en désordre, avec un petit nombre des siens, à Gningamp (1035). La mort du comte amena le partage de ses terres entre ses héritiers (1079). Le troisième fils, Etienne, épousa Havoise, comtesse de Gningamp, dont il eut plusieurs enfants qui se disputérent sa succession les armes à la main : la famille des Penthièvre se montrait déjà, dans chacun de ses membres, pleine d'une insatiable ambition. Henri I\* ent, en définitive, Gningamp avec les seigneuries de Lamballe, Gouello, Tréguier, Avaugour. C'était un prince « de perverses et iniques mœurs. » Il en donna une singulière preuve au sujet de l'abbaye de Sainte-Croix, fondée par son père et sa mère, et dont il avait porté, étant encore enfant, la première pierre sur ses épaules ; « afin qu'il peust avoir fréquentation de femmes au dit moustier, » raconte Le Baud, « il en fit expulser l'abbé et ses religieux, et y mit une dame de noble lignage, sa concubine, et les moniales de Saint-Georges de Rennes, » Il fallut que le pape Eugène III intervint pour faire cesser nn si grand scandale. Henri se ligua avec les barons de Bretagne contre Pierre de Drenx; à la bataille qu'ils perdirent près de Châteaubriand, il combattit à la tête de ses yassaux de Tréguier et de Gouello (1222). Le due, pour le punir, s'empara de Guingamp, de Lamballe, de Jugon, de Moncontour, et les laissa à son fils Jean I\*\*, héritier du trône ducal (1237). Ce prince, l'année suivante, les donna à sa sœur Yolande, lorsqu'elle épousa Hugues de Lusignan. Jean II et son fils alné Arthur,

F m. d. 1500

qui furent l'un et l'autre ducs de Bretagne, portèrent aussi le titre de comtes de Guingamp. Enfin Guy de Bretagne, frère du dus Jean III, par son mariage avec Jeanne d'Avaugour, fille du comte, releva la maison des Penthièvre et réunit dans ses mains leurs immenses domaines (1312).

Guingamp devint une des résidences ordinaires de ces puissants seigneurs. Si a petite tille reçut beaucoup d'écite de la domination d'une famille qui tental de si près à la maison ducale, elle en partagea aussi toutes les vicissitudes. Guy fut le père de cette finemus Jennen, qui épousa Charles de Blois, et dont le fils Jenn reconquit le comié de Penthièrre sur Jean Y (1388–1395), On sait comment la femme de ce dernier, Marquerité de Clisson, japoire aux siens les pensées les plus ambitieuses; comment elle fit descendre de son siège le sénéchal de Gouello et jeter ses ergents en prison, lorequil vint fenir les plaids du duc de Guingamp, (1404); et comment, en les poussant à une suite d'entreprises et de trabisons contre ur suzerini, elle amona le coufiscation de tous les dominies de ses enfants (1130).

Le duc Jean V, en 1439, donna le comté de Guingamp en apanage à son flis puiné, Pierre de Bretagne. En attendant le jour où il devait être appelé au trône ducal par la mort de ses deux frères, le comte Pierre vécut dans sa ville et chêtellenie avec sa picuse compagne Françoise d'Amboise. Il faut voir le tableau intéressant qu'un historien du xvire siècle trace de la vie intérieure des deux époux. « En ce lieu choisirent leur demeure ordinaire », nous apprend-il, « pour estre l'air très-beau, le pays bon et habité, rempli de bois et de forests pour le deduis et plaisir de la chasse: la ville bonne et riche, tant à cause que c'est comme la elef et le passage de l'une à l'autre Bretagne, haute et basse, qu'à couse du traffe de mer qui se fait en son port de Pontrieu, distant trois lieues de la ville, où abordent toutes sortes de marchandises, qui, des celliers des marchands de Guingamp, se débitent sur le plat pays des six, huit et dix lieues à la ronde. En ce lieu, dis-je, ces princes avoient une cour, visitez continuellement par la noblesse de Tréguer, Gouello, Saint-Brieuc, et Cornouaille, passant les premières années de leur mariage en grande union, concorde et conformité de mœurs et humeurs; car la princesse Françoise s'étudiait soigneusement de complaire en tout et partout à son seigneur et mary, auquel elle portoit un si grand respect que toutes les fois qu'il revenoit de la chasse ou de quelque autre récréation ou visite, elle lui sortoit devant pour le recevoir et lui rendre toute sorte de service. » Ces attentions délicates n'en rendaient pas, au fond, le comte Pierre plus heureux, Françoise, par une dévotion exaltée, voulant vivre, dans le mariage, comme elle eut fait dans un couvent. Le prince, à la vérité, s'était bien résigné à cette dure condition ; mais elle n'avait fait qu'accroître son amour . pour sa femme et son penchant à la jalousie « Donc, » ajoute le naif historien, il devint triste, chagrin, fascheux et inaccessible à tout le monde; tout luy déplaist, et pointille sur un pied de mouche; il se défie de tous, épie les actions de ses domestiques, regarde comme l'on parle, comme l'on chemine, comme l'on se gouverne; ceux qui, auparavant, luy estoient les plus familiers luy sont suspects; il congédie, voire avec menaces et injures, les seigneurs qui le venoient visiter, p

Cette situation violente ne pouvait durer longtemps; « la nuée, » selon l'ex-,

pression de notre historien, « devant enfanter le carreau, » Pierre s'oublia un jour jusqu'à frapper si cruellement sa femme « qu'il la laissa à demi noyée en son sang. » Elle en tomba grièvement malade et faillit mourir. Alors le comte, qui était naturellement bon, se jeta à genoux près d'elle, les yeux pleins de larmes. L'heureuse Françoise le releva, l'embrassa, et lui dit : Monseigneur, mon amy, je vous le pardonne de bon cœur. Ne pleurez pas, ear je scai bien que cette malice n'est point venue de vous, Mais Pierre se punit lui-même de sa barbarie « en portant longtemps la hère et le cilice, en jeusnant et en prenant la discipline. » La sage comtesse s'appliqua à donner une autre direction à l'esprit inquiet et actif de son mari; elle lui inspira le goût des affaires publiques. C'est à elle, affirme-t-on, qu'on doit attribuer tout le bien qu'il a fait, d'abord en qualité de seigneur de Guingamp, et plus tard comme duc de Bretague. Le comte Pierre fit entourer la place d'un rempart, percé de cinq portes, et élever un château de figure pentagone, flanqué de quatre grosses tours; il fit aussi construire une fontaine monumentale à l'endroit où, depuis, on a formé la place du Centre. En un mot, la période remplie par son gouvernement doit être comptée comme l'époque la plus heureuse de l'existence féodale des Guingampois (1439-1450).

Ce n'éail pas trop d'un long repos pour remettre cette courageusse et patriotique population des souffrances qu'elle suri étyouverse pendant les guerres du xiv siècle. Le comte de Montfort en 1341, Louis d'Espagne en 1348, Édouard en 1343, comparèent de Guingamp, qui of têstit encere estourré que d'un fossé pelissadé. Le roi d'Angleterre, dit le chroniqueur, ayant fait «quérir et pourvoir grande foison de nacciles, » y fit monter des archers sure des hommes armés « de coprése grandes ché bei tranchattes; » la petite flottille, remontant le Tries, arrête devant la ville; les archers firent pleuvoir leurs fiches sur les assiégés, tandiq que leurs compagnons abteinnier les paissades. The large ouverture fut bientot pratiquée; les Anglais s'y précipitèrent et se rendirent maîtres de la place. Ils y recueillirent argand avoir, car elle était adont curement riche, peligne et blem marchade. Deux ans après, c'est le contre de Northampton qui, ne pouvant s'emparer de la ville, en pille et en brile les fautbourgs (1355).

Dit-neul années étainet passées au milieu des continuelles alarmes de la guerre de succession, Jossep lus Gueschi narris à Guingma, au mois d'avail 1884. Donné comme otage à Jean de Monifort arec plusieurs seigneurs du parti de Charles de Biois, mais reteur prisonnier coutre lustée, apprès la délivrance de ses compagnons, ce héros était parveus à tromper la vigilance d'un capitaine naglais à la garde duquel on l'avait confé. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter longtemps sur les bords du Tricu; en s'endant il avait résolu de se rendre directiment en Normandie pour y combattre les ennemis de la Prance. Dour, un jour, ayant fait tottes ses dispositions pour ce pélileux voyage, il se diriga eves segres vers la porte de la ville: à sa grande surprise, on refuse d'abaisser devant lui le ponteix. Une multitude d'hommes de toutes les conditions se pressent suro passage comme pour s'opposer à son départ. Sa première pensée est que les Guingampois veulent obtenir le paiment de quelque somme d'agrent duce par ses serviceurs; mais, au lieu de le menacre, ils se jetteut à genoux devant lui pour implorer le secours de son épéc. Fort incommodés par les garrisons anglaises des échteuxs de

Pestivien et de Trogoff, sia seaient déjà suspité înu Guestin de se mettre à leur étle pour réduire ces deux forteresses; il s'y était refusé, ne roulant pas sacrifier à un intérêt local des deroirs plus importants. Creendant, il est érau de pitié par les prêces de ce peuple, qui lui donne le nom d'homme de Diea, et semble le regarder comme l'envoyé de la providence. Célant à se généreuse et chevaleresque nature, il promet de diriger l'attaque, à la condition qu'on lui fournira six mille combattants.

Il faut lire la relation du siège de Pestivien dans la chronique du trouvère Cuvelier; elle y forme toute une épopée dont nous regrettons de ne pouvoir reproduire les principaux jucidents. Ce château, situé au pied de la chaîne des montagnes d'Arès, à quatre lieues de la ville, était défendu par une double enceinte et entouré d'un vaste étang. Du Guesclin, par un travail opiniatre, fit couper la chaussée qui retenait les eaux : avec des arbres pris dans une forêt voisine, il établit un chemin sur ce fond vaseux, pour arriver à pied sec jusqu'aux murs. Les Anglais opposérent inutilement la plus vive résistance à toutes ces opérations. Au bout de huit jours on put aborder la première enceinte, l'enlever, pénétrer dans le corps de la place, et assaillir le châleau. De grosses poulres, des blocs de pierre, étaient lancés avec une multitude de traits, du haut des remparts sur les Guingampois, qui montaient à l'assaut en hommes « moult osez. » Cependant, un grand nombre d'entre eux, remersés avec leurs échelles, avaient péri sans résultat, lorsque le héros fit mettre le feu à la porte du château et s'ouvrit une voie enflammée dans laquelle il se jeta avec les siens. Le redoutable cri de Notre-Dame Du Guesclin / poussé par les assiégeants, annonça la prise de la place. Le capitaine cut beaucoup de peine à sauver une partie des Anglais et leur chef, Roger Davy, de la fureur des gens du pays, qui égorgeaient tous ces ennemis comme les chasseurs massacrent une troupe de loups cernés dans leur dernière retraite. La garnison de Trogoff capitula des que la petite armée se présenta devant le château.

Le souvenir d'un si grand service ne coutribus pas peu à engager les Guinampois à ouvrir leurs portes à bru Gueschin quand il entra en Bretagno à la téle de l'armée de Charles V, comme councitable de Frances (1973). Pendant les guerres d'Olivire de Chison, de Jean de Blois et du fils de Monifort, la ville passa four à tour sous la domination du duc et sous celle de sea nationaistes (1987-1935). Enfin, deux fois assiègée par les troupes de Jean V (1609 et 1420), elle se soumit à son autorité, à la condition que « les privilèges de ses nobles et de ses bourgosis » seraient respectés. Ce prince n'en fit pas moins démolir les fortifications de la place, qui furent relèces, comme nous l'avons dit plus haut, par Fierre de Fretagne.

Les Français, commandès par le due de Rohan, assiégèrent, prirent et perdirent dintignamp en 1849. Un capitaine noumé Gouiste de la fjoirée de déliver le sitte après l'avoir vaillamment défendue. Le noble courage, la rare habiteté que déploya cet officier out readu sa mémoire c'hère à ses compatriotes; sa gloire est c'édérée dans un chant populaire infutulé s'ézi-d'ene pamp, et composé de viagt et une stances, creites dans le dialecte de Tréguier. S'il faut en croire Tauteur de ce poème national, la femme de Gouiste, Thomina-al-Lean, avait aussi un coura héroique. Il hui pete, au moment critique où elle apperend que son mari vient d'être blessé en combattant à la tête des jeunes Gungampois, des paroles et une résolution dignas

de Jonne de Montfort. On éteu à Gouilet une statue qui , assure—ton, se trouve encore najourd'hui en la possession d'un de se descendants, M. Kor-Thomas. On conserve musi dans le fanbourg de Saint-Léonard le montoir on la pierre sur la laquelle, dif-on, j l'postil le pied pour enfourcher son cheval de batalle. Mais le fanbourg de saint-Léonard le montoir on la pierre sur la triompile du copitaire fut de courte durée. La Trémouille, vers la fin du mois de triompile du copitaire fut de courte durée. La Trémouille, vers la fin du mois de civénements milliaires, la malheureuse ville fut rançounée, pillée et incendiée plusieurs fois:

Elle cut encore à soutenir trois siéges fort meutriers, su temps des troubles de Ligue : le première la liva à la petité armée du prince de Dombes, composée de plus de trois mille Allemands, Anghis et Frauçais; le second la fit retomber au pouvoir des troupes du du de Mercucur; et le troisième, eutropris par le marcéal d'Aument, la souinit à Tautorité de l'entri 1V (1907-1808). Elle fut aussi sur le point d'être surprise par le fameur partisan Guy-Eller de Fontenelle. Lorsque le duc de Mercucur (16 sa pais avec le roi, il fut stipule que le châteu de Guingemp serait démoil l'année suivante. Cependant cet article du traité ne reçut son exécution que sous le règne de Loisis XIII, en 1836.

Parmi les anciennes communautés religieuses de Guingamp, deux étaient clébres : elle de Sainte-L'oris, londe en 1133, c'telle des Fréres Mineurs, établie en 1283. L'église des Cordeliers était surtout fameuse par la sépulture d'un grand nombre de personages illustres : il étionte enterris Guy de Bredagne, sa femme Jeanne, Charles de Blois, Jeanne la Boiteuse, Jean de Blois, Jean III de Bredagne, el-Sobsatien de Lavembourg. Ce fut un religieux de ce monastère, le frère Rooul Kerguiniou, qui fut chargé par les Penthièrre de poursuivre devant les commissaires du pape la canonistion de Charles de Blois.

Les armes de Guingamp étalent, d'après l'abbé Manet, « d'argent, à une face d'azur et a. Left de même. » Elle avait une communauté de ville, un maire électif qui la représentait sur états, et jouissit du droit de juridiction, ordinairement réserée au seigenue ou à l'évêque du lieu. Nous vyons, par une charte de 1555, que cette précieuse marque de distinction fut accordée par les duxs à MM. les bourgeois de Guingamp, en récompense des services que ceuv-el leur avaient rendus. » Parmi les maires de cette étié, il en est deux dont nous croyons devoir rappeter iel les noms: l'un, Hearri Regolet, fit, en 1053, de généreux seri-fies pour secourie les pauves devinies par une maidio coutaigieuse; l'ature, Vres-Auge Lemat, fut l'intérjède défenseur du tiers-état dans les luttes locales qui précédèrent la Frévolution. Orsteur d'une puissante foquence, avoca au parément de Rennes et sénéchal de plusieurs juridictions, il etit paru avec échat sur la 5 mars 1787. Guingamp » sesocia à la fédération de Pontity, où un de ses députés, Robinet, fut oummé commaissère de l'écrée de Tréquier.

Quatre faubourgs, entremêtés d'arbres, de jardins de plaisance, de prairies, de vergres, encedrent Guingamp. Ce n'est pas seulement à cusue de son fameux pèlerinage et de sa confrairie bûnchés, que Notre-Dame-du-Halgoët mérite de fixer l'attention. La halle en pierre est, sons contredit, le plus beau marché couvert du département des Cottes-du-Nort. Sur la place du centre est une



pompe en bronze, élevée en 1717, qui l'emporte de beaucoup, comme œuvre d'art, sur la pompe si renomnée de Clermont-Ferrand, Pontrieu est le port des Guingampois et l'entrepôt de leur commerce de transit. Cette sous-préfecture renferme 6,466 habitants; et l'arrondissement, 117,049.

Des fils retors, des grains de toutes espèces, abondamment produits par le da Bordesol, des poudarés fort estimées, les vins renant de la Saintonge et du Bordelais, le cidre, hoison habituelle du pays, des sabols, des poteries fort communes et et les toites dites poterane, tels sont les objets ordinaires du commerce de Guingamp, Les brutis de Bourbriac, de Callac, de Maël-Carlais, de Bothon, sont exceltents pour le labour et la consommation. Trest tirral autrefois de esc communes 
tous les bestiaux nécessaires à l'approvisionnement de l'armée mastel, C'est aussi 
no loin de Guingamp, à Pédernec, et près de la moutigane de Réve, que se tiennent trois fois par an les foires les plus cédères du département des Côtes-dunord, il s'y fait un trafic considérable de bestiaux, de beurre, de sait, à étoffies, de 
chapeux et de marchandries à l'usege des campagnes. Les Normands vienneut va échet rune grande quantité de ches vaux.

A l'époque du Pardan, on de la fête patronale de Guiugamp, cette vill. «G. à le jour Fasque I plus animé, et la unit le spectade le plus piltoresque. La veille du premier dimanche de juillet, une procession, précéde d'une troupe de musiècnes, parcourt les rues, à dis heures du soir : vous la voyez nissi que ses millières, ches, parcourt les rues, à dis heures du soir : vous la voyez nissi que ses millières d'assistants, tenant cherne un uclerge allumé, se mettre en marche avec une plexes lenteur; puis, suivant des rues étroites et lorteuses solon été dessinée so ondusitions, échairer graduellement, de ses longs reflets, la fixede gobhique des unaisons et les groupes de curieva placés aux finethres. Foul excette solemnié, que parfume une odour de cire et que voile à demi un usuge fumens, impressionne rivement les es espiris. Aussi les retour annuel de re Pardon affure-l-i, de toutes les parties de la Bretagne, une multitude de pléciris nidées de figurer dans la procession norme. Les dévois ce renduré la flontaire de bronne pour s'y faire jetre de l'evu sur les bros et dans le cou; Notre-Dame-du-Halgoët, ayant, à ce qu'il paraît, communiance les avourétés les nius statisfres è cette fontaine.

Guingamp a vu naître Louis Bourgoois, Geoffor Laiz, et Pierre Morel, qui, tous tris, ont élé «Foques-contes de Trequier (1168-1385). Elle a mass domn le jour au moine javobin, René Breton, au féculte Jean Egau, à François Valentin, peintre distingué, à Nicolas Salaún, à Chartes de Keraphéent, l'une l'ature littérateurs, au général de brigade Pastal, ronnu par de leaux faits d'armes, et à M. Charte stello, avocat-genéral à la cour de cassation. La famille des Quelen, dont le nom bretau se traduit par le mol français Aoux, est aussi originaire des environs de Guingamp. On connaît sa devise : Em peb anuer Quelen; En Loute suiton Quelen, Le dernier archeque de Paris, M. de Quelen, appetensit à cette famillie.

Froisart, I. II, ch. LXXIX et ccv. — Cavelier, Chronique de Du Gueselin, I. 1, p. 107-117.
 Le Pettree, Anciena Mémoires, ch. vii. p. 135-157. — Le Baud, Histoire de Bretagas, ch. viv., p. 160. — Halbange, Annauér des Celter-du-Nord pour 1873, p. 3-35. — De Fremintille, Histoire de Bu Gueselin, ch. Vip., 93-161. — M. De là Villemarque, Barzan Breit, 1. 11, p. 235-317.
 M. de Caurose, Lenti sur la Reitagne armortofinat, append., p. 541-57.

## SAINT-POL-DE-LÉON ET ROSCOFF.

Voici comment la municipalité de Saint-Pol-de-Léon, dans un mémoire portant la date du 28 juillet 1790, appelait sur cette ville la commisération de l'assemblée nationale, « Saint-Pol, » disait-elle, « fut naguère, sinon florissante, au moins paisible et heureuse. Privée de tout commerce extérieur, elle tirait sa subsistance de ses nombreux établissements ecclésiastiques ou religieux. La suppression de son riche chapitre, de sa juridiction, de ses communautés, et la retraite des ci-devant nobles, augmentent à chaque instant ses malheurs. Mais une calamité plus désastreuse et plus irréparable pèse aujourd'hui sur cette cité. Elle n'avait plus qu'un coup à craindre, et ce coup a été porté par le funeste décret qui supprime l'évêché de Léon. Ainsi ont disparu les seuls movens d'existence de Saint-Pol, et rien ne reste à leur place que le triste spectacle de la misère et du désespoir. Le souvenir du passé, les maux présents, les horreurs de l'avenir, tout l'afflige et l'épouvante, Ses édifices deviendront des ruines, ses établissements publics seront abandonués, Plusieurs de ses habitants sougent déjà à s'établir ailleurs. Quant au reste de sa population, elle expirera peut-être de faim, en arrachant l'herbe qui croîtra dans les rues désertes de la ville, »

C'est, en effet, une grande décadence que celle de Saint-Pol-de-Lévon. Cette vielle sainte, comme l'appelient les Bretons, cette métropole d'un érché qui s'étendait sur une superficie de cent vingt-deux lieuses carriées, n'est plus qu'un che-l'ieu de canton de l'arrondissement de Morlaix, qu'une dépendance spirituelle du siège épiscopal de Quimper; son front a été dépouillé de la double couronne qu'elle desait à la féodalité et à la religion; de son passé, il ne lui reste plus rien, hormis ses souverins et ses légendriss et ses légendriss et ses legendriss et ses légendriss et ses légendrisses de l'action de l'

Quelques savants préciendent que, sous le nom d'Orcisson, Saint-Pol a de Logio : cathéraire des Ossimiens. D'autres, par contraction, font dériver. Lefon de Legio : pour confirmer cette étymologie, ils supposent qu'une cetonie romaine fut établis sur l'emplacement de la ville actuelle. Le fini est que, avant le vx s'écle, on ne trouve ancune preuve de son existence. Alors seulement, on voit commencer son historie par celle du saint apôtte dont elle porte concer le nom. Pol était un moine cambrien qui, vers l'an 517, avait passé de la Bretagne insutaire à l'Île de Butz, où il avait dompéu un montreure serpent, et fondé un monastère. Instruit de sa piété de ses vertius, le roi de Domnonée, Indinel, le nomma évêque de l'Éon; il lui donna même la ville où fut établi le nouveau siège épiscopai [299]. Le prédat mourut au milleu des religieux de son monastère de Bixt, et sa dépoulle mortelle, transportée à Saint-Pol, fut déposée dans la cathédraic. Sous son inspiration et sa protection, la c'élé pissopale continua de grandie en vertue et ne menn. Il eut pour



pi le.

cl

P si ti h c



ŠT POL DE LÉON.



successeurs cinq personnages, qui ont mérité, comme lui, d'être placés au rang des saints. Insensiblement, l'esprit du chef de cette église gagna la ville; ou plutôt la ville s'identifia si bien avec son évêque, qu'elle ne fit plus avec lui qu'une seule et même personne. Ceci explique comment, à quelques exceptions près. l'existence de Saint-Pol-de-Léon a été, pendant le moven-âge, plus religieuse que politique, L'histoire nous fait bien connaître les actes et entreprises des comtes et vicomtes de Léon, des Morvan, des Guyomarc'h, des Pasquiten, des Éven, des Hervé; mais elle ne nous dit pas la part que les habitants de la ville sainte prirent aux événements politiques ou militaires du Léonais. Elle se borne à nous apprendre qu'en 875 les Normands s'emparèrent de Saint-Pol, et dévastèrent son église cathédrale ; qu'en 1166, Henri, roi d'Angleterre, la prit aussi, en rasa le château, et en sit une ville ouverte. Une guerre civile entre l'évêque Hamon et son frère le comte Guyomarc'h attira de nouveau malheurs sur la cité épiscopale, que les deux partis se disputèrent les armes à la main. Hamon, d'abord expulsé de son siége, puis réintégré, finit par être assassiné, à la sortie de l'office, le 25 janvier 1171, par l'ordre d'un fils de Guyomarc'h,

Pendant les guerres du x114 siècle, Saint-Poi-de-Léen ouvril successivement ses portes à l'au de Monflort et aux compagnies françaises de Du Gueschie; élle fut prise d'assaut, en 1375, par les auxiliaires anglais du duc Jean IV. Après es fortes agitations, dans lesquelles élle aurait du paiere quelque signeur, on est tout surpris de voir cette ville retomber dans les habitudes de sa vie contemplative.

La nature avait pourtant placé à la portée des habitants de Soint-Pol des éléments de puissance dont lis auruient put tre le part le plus heureux, si, moiss indodents, ils eussent voita profiter du voisinage de la mer; à trois quarts de lieux de leurs murs était loscoff. Depuis que ce port avait été transporté de l'ouest à l'est de la périnsula coi il giasit, il était devenu le point le plus favorable de la côte au commerre d'entrepôt avec l'Angleterre. Il pouvait revevoir des latiments de deux cents touneaux derrèère la digue construite par ses industrieux habitants (1500). Quoique l'origine de la ville fut inconaux, on ne doutat pas qu'elle ne remontait à une époque fort reudie. Prise et dévitule par les Anglais en 1374, dels avait été reconstruite, en grande partie, au commencement de xv siécle. Cétait dans son port que l'amiral de Bretague, Pendoct, avait rassemble et avaitaité l'armée navale, avec laquelle il conbatit la flotte anglaise, lui prit quarante vaisseaux et lui tua deux mille hommes (1405).

Mais bies loin de tirer parti de ce port, qui pouvait compléter et agrandir son cristence, Saint-Pola se titut en debors des affaires de ce monde. La pieuxe ville voulait lout dévoir à ses prêsts, qui exerçaient à la fois sur elle le pouvoir spirituel et tempore, en leur double qualifé d'évêques-contres de Léon. Cou-ce-i, parilíques et souples, par calval ou par caractère, comprenaient parfaitement ce pouple ; is se gardiacta libes de le régir de la même fiero que leurs remunstre voisins, les évêques de Tréguier, gouvernaient leur diovès. Leurs pritiléges ségmentant, ses tribulions de leur linate justice, qui connaissait de tous les délits à l'exception de cedui de finsse monnaie, leurs droits de bris, d'épore, de minage, d'aucrage, tout câtai trêvet et rêçid de manière à de lisses auvune pase aux contestations; ansisti peut-on regarder comme un événement tout exceptionnel ce long et coûteux procès qu'un évêque de Saint-Pol entama, en 1462, contre le duc François II, au sujet de la propriété d'une baleine trouvée sur la côte. Avant de prendre possession de leur siége, les chefs de l'église léonaise devaient se soumettre à de nombreuses cérémonies dont la plupart rappelaient les devoirs qui engageaient réciproquement le seigneur temporel et ses vassaux.

Très-heureusement, l'entrée de Philippe de Coëtquis dans sa ville épiscopale, le 17 mars 1422, a donné à un historien l'occasion de nous faire connaître comment les choses se passaient dans cette circonstance, « Le prélat, » observe le père Albert, « était un homme de grand jugement, très-docte et éloquent. » Contemporain de Jeanne-la-Pucelle, il avait été chargé d'interroger l'héroïne, quand elle s'était présentée à la cour de Charles VII. Ce prince l'avait successivement envoyé comme ambassadeur auprès du Saint-Siège, en Allemagne, au concile de Bâle. Les Haliens, excellents juges en fait de diplomatie, l'avaient en si grande estime qu'ils l'appelaient ordinairement Gallum Gallorum, « le coq des prélats de France. » Mais laissons parler le savant moine de Morlaix. « L'évêque arriva en belle et grande compagnie, au faubourg de la Madeleine, » rapporte-t-il, « et s'arresta près du cimetière. Là se présenta, bien monté, Tanguy de Kermavan, lequel, obéissant à l'ordre dudit seigneur évesque, mit pied à terre, et, le chapeau au poing, le conduisit, par la bride de son cheval, jusqu'au portail de l'église de Saint-Pierre, où, lui tenant l'estrieu droit, il luy aida à descendre. Cela fait, le prélat s'assit en une chaise, sous le porche de l'église, et le susdit de Kermavan lui osta les esperons et tira les bottes, lui enleva le manteau et le chapeau, toutes ces hardes, avec le cheval et son équipage demeurant acquises » à Tanguy, pour prix de ses services. Puis sur une nouvelle sommation du « seigneur évesque, » Allain de Coativi. Guyomar'ch de Kervern et Henri du Châtel se réunirent à Kermayan. comme « représentant les chevaliers et nobles du diocèse ; » tous les quatre avant sonlevé « la chaire pontificale », le cortége continua sa marche, et messire Philippe de Coëtquis, ainsi porté, fit son entrée solennelle dans la ville. Il serait trop long de rapporter tous les détails de cette journée, et d'énumérer tous les serments que prêta l'évêque entre les mains de la noblesse, de la bourgeoisie et du clergé. On finit par se rendre au palais épiscopal, où un banquet, somptueusement servi, attendait les convives du prélat. Après le dîner, les quatre nobles porteurs de la chaise s'emparèrent, suivant l'usage, des restes de pain et de vin, de la vaisselle et du linge de table. Il y eut aussi réjouissance dans les prisons, dont on avait mis les détenus en liberté. Ce fut seulement dans le xviir siècle que ces bizarres coutumes, qui peignent si bien l'esprit et les mœurs des Léonais, furent remplacées par des redevances pécuniaires.

La prudence ou l'habileté des évêques de Léon ne se démentit pas pendant les troubles religieux du xvi siècle. Un de ces prélats, Rolland de Neuville, sacré en 1563, mérita qu'on écrivit sur sa tombe « qu'après avoir administré le diocèse de Léon pendant cinquante et un ans, il l'avait laissé, par sa vigilance, sans aucun hérétique. » Cette vigilante attention à repousser l'hérésie était, du reste, parfaitement secondée par les dispositions personnelles des habitants; les nouvelles idées n'avaient fait qu'accroître leur attachement pour les doctrines de l'église



romaine. C'est vers ce temps que nous les voyons représenter à l'évêque, par l'organe de leur promerur fiscal, que non-seulement les sermons devenient plus rares, mais qu'au lien de les promoner dans le dialecte du pays, on les déblait en langue finaçeir; ce qui privail les fidéles do honheur d'entender la parole de Dieu. L'évêque mit fin à toutes ces plaintes eu se pourvoyant d'un prédicateur breton.

Il est inutile de dire qu'il ne s'éleva jamais de débats sérieux entre la commenauté et les seigneurs de Saint-Pol. Tous les pouvoirs successivement appelés à la régir, rois, comtes, ducs, évêques, se reposèrent si bien sur ses habitudes d'obéissance et de soumission, qu'ils lui laissèrent, jusqu'au milieu du xvir siècle, des formes presque républicaines. En 1648, son syndic et miseur remontrait au parlement de Bretagne « que, désirant réunir la congrigation et assemblée générale des nobles, bourgeois, manants et habitants de la ville et communauté de Saint-Pol, afin de délibérer des affaires concernant le bien public, il faisoit sonner la campana (la cloche) pour convoquer tous lesdits habitants à l'assemblée; que, toutefois. les plus considérables ne s'y trouvaient pas, mais seulement une multitude de peuple qui, au lieu de délibérer, n'apportoient que confusion et désordre. » C'était, à peu de chose près, le suffrage universel et la délibération de la place publique. Le syndic demandait donc « qu'il plût à la cour d'ordonner une convocation générale des habitants pour élire chaque année vinat d'entre eux, qui géreraient pendant ce temps les affaires de la ville; et qu'il lui plût aussi d'infliger à toute personne manquant à l'assemblée, sans excuse légitime, une amende de 20 livres, » Le parlement fit droit à la demande du syndic : seulement il réduisit l'amende de moitié.

Vers la fin du xvir siècle, Saint-Pol, obligée de subir les offices vénaux créès par Louis XVI, regut, avec de nombreux officiers de poliee, un maire, des échevins, des greffiers, etc. (1692). Le changement opérés si arbitariement dans ses institutions et dans ses labitudes blessa profondément la petile communanté. A la mort de Louis XVI, etle ne se dévida à faire les frais d'un service fundère que sur l'injonction formelle du unarchal de Chiteou-Remaitt. Peut-être aussi le soureir des dust traitements qu'on in avait fait subir. À Pépoque des troubles assez récents que l'établissement des impôts du tabar, de l'enregistrement et de la gadelle, avait ocasionnés en Basse-Bretagne, entrait-il pour quéque chose dans cette profonde rancune. Elle ne pouvait oublier que le dur de Chaulnes l'avait alors, maigré ses protestations de fidélité, tellement surviurgée de logements unitaires, qu'elle avait été obligée de pouvroir à l'entréein de neuf eratis hommes.

Phisicurs modifications importantes changèvent la constitution du corps numiical de Saint-Pol dans le xviri s'icle (1917 à 1782). En dernier lieu, elle eut, outre son maire, un procureur-syndie, un s'néchal, un procureur fiscal, un recteur de paroisse, un miseur et six députés électifs, dont un chanoine de la cathédrale, un gentilhomme et quatre régocients un notables, tant de Léon que de Roscoff. Le maire de Saint-Pol cumulait quelquéfois avec ses fonctions celle de député aux états de Brétagne, où la communauté envoyait alternativement un officier de justice et un bourgeois.

Cependant le temps approchait où la quiétude religieuse de la ville sainte allait

être violemment troublée : l'assemblée nationale avait décreté la suppression de l'évêché de Léon, Mais son chef spirituel, M. de la Marche, qui avait êté capitaine de cavalerie avant d'embrasser l'état ecclésiastique, refusa de se soumettre au décret d'abolition, et poussa le défi et l'insulte jusqu'à renvoyer le paquet dans lequel il était contenu, sans en avoir brisé le cachet. C'était, en quelque sorte, tirer l'épée et donner le signal de la guerre civile. L'attitude de l'évêque de Saint-Pol avant intimidé les administrateurs du district de Morlaix chargés d'apposer les scellés sur les archives de son église, l'administration du district de Brest fut appelée à remplir cette formulité. M. de la Marche n'en continua pas moins à offirier dans la cathédrale de Léon, et à régir son diocèse, comme par le passé. Lorsqu'on voulut enfin s'emparer de sa personne, il réussit, par sa présence d'esprit et son sang-froid, à se tirer des mains du lieutenant de gendarmerie, qui était venu l'arrêter dans son palais épiscopal. On apprit bientôt qu'il s'était réfugié en Augleterre, où il participa à tous les actes politiques des évêques de Nantes et de Tréguier. M. de la Marche mourut à Londres en 1808, trente-sept ans après sa uomination au siège ile Léon. Il avait conservé dans le pays un gérant ou vicaire, qui fut secrétement « l'intermédiaire de ses volontés auprès de ses ouailles, » Un prêtre, M. Floch, remplissait ce ministère occulte,

Il était presque impossible que la révolution s'accompilt sans lutte armée à Saint-Pol. La pautre ville s'était résignée, quoique avec une douleur profonde, à la suppression de son évéché; mais les papalations rurales du Léonais n'étaient nullement disposées à accepter ce sacrifice. Ecrifées par les instructions passionnées de leur ceasion pour éclater. La levée de 300,000 lommes, presertie par la loi du \$8 férier 1793, servit de préetex à l'insurrection. Dès le 14 mars, une multitude de paysans se portèernt tumultueusement aux Minimes, en expulsèrent la force armée, et y arretèrent les opérations du tirage.

A la nouvelle de ce mouvement, les commissaires de la convention, parmi lesquels on remarquait Prieur (de la Côte-d'Or), se rendirent à Saint-Pol avec quelques administrateurs du Finistère. Des forces considérables, composées d'un bataillon du Calvados, des volontaires de Brest, de la garde nationale et d'un détachement d'artilleurs de Morlaix, furent dirigées sur ce point, sous les ordres du général Canclaux, pour y faire respecter la loi. Le 19 mars, jour de la reprise du tirage, une lutte meurtrière s'engagea Les paysans, postés aux fenêtres des maisons de la place de la Cathédrale, dirigèrent un feu bien nourri contre les troupes et les milices nationales; le bataillon du Calvados, dont le chef fut tué, et les artilleurs de Morlaix souffrirent beaucoup dans ce premier engagement. Mais les républicalus, s'étant portés en avant, débusquèrent les insurgés des maisons, les jetèrent hors de la ville et les poursuivirent pendant deux lieues, à travers la campagne, jusqu'au-delà du pont de Keriduff. Dans ces troubles, beaucoup périrent des deux côtés. Le maire de Saint-Pol, M. Prud'homme Kérangon faillit être de ce nombre; ayant été injustement accusé de trabir la cause populaire, il fut frappé de plusieurs coups de baïonnette, Heureusement, malgré la gravité de ses blessures, aucune ne se trouva mortelle, M. Kérangon vécut assez pour être nommé, en 1815, maire de Morlaix pendant les Cent jours,

Lorsque la révolution vint modifier si profondément les conditions morales et matériéles de résistence de Saint-Pol, elle ne renfermail pas plus de 5,000 habitants. Elle formait une seule paroisse a pant Rossoff pour trève ou succursale; on nommait cette paroisse, produite par la réunion de sept autres, le Munitai; en effet, elle jouissait du droit d'astle dans toute son étendue. Outre son évéché et son chapitre de la cethédrale, elle avait quatter communuités réligieusses et un lotted-Due. Elle devait son collège et son petit sérimaire à M. de la Marche : le prélat avait consacre à cette double fondation plus de quatre cent mille livres. Les registres de sa municipalit nous apprennent que ses armesé calient « d'hermine au sangifer de sable, accolé d'une couronne d'or, le sangière dressé en pied, soutenant une tour de groutes, au canton dextre.»

Le commerce de cette ville est aussi nul aujourd'hui qu'il l'était avant la révolution : les chevaux, le miel, les légumes, le lin, les toiles, en sont les principaux objets. La moitié de sa population (elle a 3,552 habitants) est à la charge de l'autre.

Le collège, reconstitué par son ancien principal, M. l'abbé Pezron, est le seul de ses établissements publics qui soit en voie de prospérité. Elle a quelques communautés religieuses et une maison d'asile pour les prêtres infirmes du Léonais. C'est toniours l'esprit religieux, le sentiment monastique des temps passés. Vue de loin, Saint-Pol a l'apparence d'une grande ville. Située à cinq lieues de Morlaix, sur le versant d'une colline qui s'abaisse jusqu'à la mer, elle domine une fertile campagne. Du milieu de ses habitations s'élèvent de vastes bâtiments, de hautes maisons, pour la plupart en pierre de taille, et dont la construction remonte au xiv ou au xv siècle. Bien au-dessus de ces maisons se dessinent les deux tours jumelles de la cathédrale et la flèche élancée de Notre-Dame du Kreisker. Mais l'illusion produite par ces masses imposantes disparaît des qu'on pénètre dans la ville, et qu'on se voit entouré de maisons en bois d'assez pauvre aspect. Les rues sont propres, mais sans mouvement, et il en est où l'herbe croît entre les pavés. A peine y rencontre-t-on de temps en temps un groupe d'étudiants, de kloer du collège, un vieux prêtre ou quelque représentant de cette petite société de nobles, qui est venue y chercher une vie tranquille, une retraite peu coûteuse, et qui y perpétue les habitudes de l'ancien régime.

Comme si le caractère dogmatique ou doctoral devait dominer dans tout c qui se rattache à Sain-Fol, les hommes c'minents auvques étie ad nomé le jour, ont éci des prédicateurs, des auteurs secrés, des jurisconsultes. Il nous suffira, pour montrer la justesse de cette observation, de nommer Pierre Cornenge ou Kermenguy, docteur en Sorhoune, connu par une Histoire ecclésiastique, et des Commentaires sur Aristote; Prançois Equinaril Baron, professeur de droit à Bourges; Rol'and Avaulté, c'èmpe du diocèse, et un des ses plus fameur pérdicateurs; Paura, l'adversaire et l'ami de son compatriote Equinard Baron, contre lequel il soutint une lougue polémique sur quedpese questions de droit public.

Des monuments religieux extrémiement remarquables représentent encore la ville sainte du moyen-dege. La cathérdite, dédiré à saint Pol, est un des plus nobles édifices gothiques de la province; malgré les additions ou les réparations successives qui en ont altéré quelque peu la régularié et l'harmonie, elle frappe par la grandeur de se proportions et par ses mombreuses beautiés dé dédia, Le vesti-

bule et les arcades de la uef, la magnifique rose de transsept méridional, la riche et élégante décoration du chœur, entonré d'un double rang de piliers, les sculptures du portail méridional et le portail occidental avec ses deux tours, ses flèches et ses clochetons, sont des morceaux qu'on ne peut se lasser d'admirer. On assure que Conan Meriadec, le premier fondateur de cette église, la construisit en bois, et v fut enterré. Ou v montre encore son tombeau dans la nef méridionale : longtemps on y a lu cette simple inscription : Hie jacet Conanus rex Britonum. Dévastée par les Normands au xº siècle. l'ancienne cathédrale fut reconstruite en grande partie dans le xiiii; environ deux cents ans après, on éleva son porche méridional, ses flèches et son chœur. Ces dates expliquent les restes d'architecture romane qu'on voit à Saint-Pol. L'église de Notre-Dame du Kreisker, c'est-à-dire ilu milieu de la ville, fut bâtie par Jean IV dans le xiva siècle : sa tour carrée, d'où s'élance, comme un trait, une flèche d'une merveilleuse légèreté, découpée à jour et flanquée de quatre clochetons, est peut-être, en ce geure, l'œuvre la plus aérienne, la plus hardie et la plus gracieuse qu'ait produite l'art gothique. Le poids du clocher ne porte que sur quatre piliers.

Roscoff n'est plus, comme autrefois, une annexe administrative de Saint-Pol-de-Léon; la révolution l'a constituée en commune indépendante. Depuis le commencement du xiv siècle, époque où elle était sortie de ses ruines, cette petite ville avait eu une existence très-active : sous Henri tV, on y avait élevé un lazareth et établi six foires, « à cause du grand nombre de navires qui fréquentaient son port, » Elle était devenue le centre d'un commerce interlope dont les produits étaient évalués à \$,000,000 fr. Les eaux-de-vie de vin et de genièvre, que ses hardis contrebandiers introduisaient en Angleterre, lui donnaient surtout de gros bénéfices. Elle employait au cabotage une cinquantaine de lougres et de bateaux, et cent cinquaute navires lui venaient tant des côtes de la Bretagne et de la Normandie que des villes maritimes du nord. Elle faisait aussi la pêche de la sardine et du maquereau. Si le commerce des Roscovites est beaucoup plus restreint aujourd'hui, il leur reste encore un cabotage fort actif; ils ont d'ailleurs, dans la fécondité de leurs terres, une ressource toujours sûre. On récolte dans les environs de Roscoff d'excellents légumes, qui se vendent jusque sur les marchés de Rennes, d'Alençon et de Caen. Ce port compte 3,489 habitants, à peu près le même nombre que Saint-Pol-de-Léon. En réunissant, comme autrefois, la population des deux villes, on aurait un total d'environ 7,000 âmes '.

Albert-be-Groud, Catalogue des évéques de Lien, p. 387-304. — Ogiée, Dictionante histo-rique, ancienne élition. — P. de Couraça, Notice sur la title de Saint-Pale-Lien, Ann. de Pfinisire, pour l'année 1848, p. 18-18-6. — Goule, Recherches sur Morleiz. — Cambry, Vapage dans le Pinisirée, Dans Personne de l'accidente, Liente de la récolation dans le département de la récolation dans le département de la récolation dans le département de l'accidente de l'accidente de la récolation de la récolation de l'accidente de la récolation de l'accidente de la récolation de l'accidente de l'accidente de l'accidente de la récolation de l'accidente de l'accidente de l'accidente de la récolation de l'accidente de l'accidente de la récolation de la récolation de l'accidente de l'accidente de la récolation de l'accidente de l'accidente de la récolation de l'accidente de la récolation de l'accidente de l'accidente de la récolation de l'accidente d









## BREST.

On s'est donné beaucoup de peine pour rattacher l'existence de la ville actuelle de Brest à celle de quelque cité gauloise ou romaine, comme si elle n'avait pas d'assez beaux titres pour qu'on pût se dispenser de lui en chercher dans la nuit - . des temps. Il y a dans Brest deux époques, deux histoires, sans rapport l'une avec l'autre. Gaulois ou Romains, ceux qui jetèrent les fondements de la forteresse armoricaine, ne se doutaient pas qu'elle défendrait un jour le premier de nos arsenaux maritimes. Cette rive escarpée, que n'abandoune jamais l'Océan, semblait moins commode pour y former un port, que les grèves d'où le flot se retire après y avoir amené les vaisseaux. Les ports de Vannes ou du Morbihan, ceux du Blavet, d'Aleth ou de Saint-Malo, étaient célèbres, longtemps avant qu'il fût question de celui de Brest, Portz-Liogan, le Portus-Saliocanus de Ptolémée, situé en dehors de la rade auprès du Conquet, est le point que les navigateurs avaient préféré, Il v avait la un établissement considérable ; les vieillards de l'autre siècle disaient en avoir vu les vestiges; mais la mer, qui dévore incessamment ces rivages, a emporté les quais et les collines sous lesquels s'abritaient les vaisseaux. On n'apprécia la commodité du port de Brest, son importance politique ne se révêla que lorsqu'on sentit le besoin d'entretenir des armées navales, d'avoir des citadelles flottantes, comme on avait des forteresses et des armées de terre pour assurer l'indépendance des états. L'antique Brest n'était cependant pas sans importance: il était peu de points en Bretagne que les souverains de cette province fussent plus jaloux de maintenir sons leur autorité.

La fondation et le nom de Brest, qui ne nous paralt avoir rien de commin aver l'ancienne Briraviar, remoinent aux temps les plus reculés. L'étroite presqu'ile formée par la mer et par la profonde rivière de Caprell on de Peufeld, qui se replis ure ille-même avant de se jeter dans l'Océan, était une position trop favorable pour que la pensée de 3y retrancher ne vint pas au premier occupant. Elle dut consenir aux Romains, qui n'eurent jamais qu'une autorité prévaire dans cette partie de l'Armorique. Nous serious également tentée de croire qu'à l'aum des deux époques où, la Bretagne fut envahie par les Francs, sons la première ou sous la deuxième race, le château de Brest devint un de leurs postes principaux et qu'alors la rivière de Caprell prit le nom de Peufeld, composé de deux mots, run celtique, l'autre germain, et qu'ui siguillé littéraiement tiét de Acampo a du camp. Ces alliances de mots, pris à deux langues, sont fréquentes aux époques divinssion. En 1055, je deu Conan le Tors fit réparte le château de Brest, dans l'enceinte duquel il d'est l'église de la Trinité; d'où l'on conclut, avec raison, que ce château destuit être d'éjà fort autrein.

dont l'équipage se composit de 1200 hommes, soldats ou matelots, est le premier vaisseun à deut batteries qu'ât en la France. Comme Garnier de Glisson, Ports-une que s'était lancé an milieu des ennemis; mais ceux-ci-jetèrent tant d'artifiées sur la Cardifiére qu'ils parrierne la y mettre le fau. Paisant force de voiles, sons s'inquisiter du progrès des flammes, Portmoguer, qui avait le vent pour lui, atteignit et a excrode la Régente, commandée par l'amiral anglais. Ertoitenent unis l'un à la l'autre de cardoné la Régente, commandée par l'amiral anglais. Ertoitenent unis l'un à la l'autre de et soulzerne tensemble avre leurs végingage; se deux anitirax y périrent, et près de 2 subtrevut essemble avre leurs végingage; se deux anitirax y périrent, et près de 2 sus territons.

Nous n'avons point paris d'une tentatire des Anglais, en 1512. Ils furent reponseis par l'amila Priègne de Coativy, qui, comme Portmoguez, périt dans le combat. En 1537, unis aux Hollandais, ils étaient parsenus à effectuer un débarquement de 6,000 hommes, qui rangeirent la ville du Conquet et la campagne; ils ne puent accompilr le dessein qu'ils avaient formé de tourner Brest pour l'attaquer à la fois par terre et par mer. Le gouverneur de la place, Tanguy Du Chatlel, les battift els forqué des rembraquez.

Après de tels exemples, quel capitaine, chargé de la garde du chitenu de Brest, et pu sovi in peasés de capituler? Les efforts des liqueurs et des Esquanois, leurs alliés, échouèrent contre ces vieux murs dont une partie tombait en ruines. Cest à Sourréère, de la noble famille de Rieux, que Henri IV en avait confié la défense. On la intribue la reconstruction de la tour de Gèsy; elle nous partal plus ancienne. En 1538, Charles de Cambout avait fait faire le ravelin qui défend l'entrée du chitenu. On doit à Sourfées le bestion anaueu on a donné son nom,

En quelques jours, les Espagnols avaient élevé à l'entrée du Goulet, sur la pointe de Roscanvel, un fort triangulaire, pour empêcher l'arrivée des secours que la place recevait de la mer. L'élite de leurs troupes s'y était enfermée; il n'y avait pas un instant à perdre pour s'emparer de cette position : de nouveaux renforts étaient sur le point d'arriver, « Les tranchées étant finies, » dit le chanoine Moreau, « le maréchal d'Aumont fit jouer la plus furieuse batterie que faire se peut, tant par terre que par mer, le temps étant assez beau. Il y avait quelques compagnies que le sieur maréchal gardait pour la bonne bouche contre leur gré; car il n'était pas fils de bonne mère qui ne sautillât de joie de marcher des premiers et qui ne réputât à un grand affront d'être retardé. Entre eux était le capitaine Romegou, Gascon de nation, avec son régiment, qui étaient gens de main et qui avaient toujours bien fait dans les occurrences. Ledit Romegou estimait que le sieur maréchal lni faisait un grand déshonneur de le réserver. Or, ayant eu congé de combattre, il déclara à ses soldats qu'il entrerait mort ou vif dedans et que l'on eût à le suivre ; et que, si d'aventure il était tué avant que d'y arriver, ils eussent à jeter son corps dedans, ne leur demandant, pour leur dernier devoir d'obéissance, autre chose ni plus honorable sépulture. Cela dit, il s'achemine avec ses Gascons, et avec une telle résolution que, malgré la grande résistance, il monta jusqu'au haut de la brèche et se précipita dedans à corps perdu ; mais, n'étant suivi de nombre suffisant, il fut tué à l'instant. »

Défendue avec une opiniâtreté, un sang-froid admirables, par l'Espagnol

Parèdes, qui se fit tuer sur la place, mais attaquée avec furie par les Français. les Bretons et les Anglais, la position ne put tenir longtemps contre leur impétuosité. Ce mémorable combat eut lieu au mois d'octobre 1598. La Bretagne y perdit du Liscouct, un de ses meilleurs officiers; l'Angelerre, le capitaine Forbisher, qu'elle compte parmi ses plus célètres marins. On porta dans l'église de Brest les corps de Parèdes et de Bonnegou. Après avoir célètre leurs funérailles aver pompe, on les réunit dans le méme tombeau. Tant que dara la guerre, Sourdéar ne s'occupa qu'à mettre le clatteau de Brest à l'abri des teutatives de l'ennemi. L'Angeletere avait insisté pour que Henri IV lui livat cette place ne ganatule de ses engagements; mais le Béarnais ne voulut point archete à ce prix les services de ses alliés. Il leur ermit Périmou, oui n'était us serviciés.

Brest n'était alors qu'une simple bourgade, sans commerce et sans industrie, où for compait à joint 5,00 fines. Sur l'autre bont de la Penfeld, autour d'une met l'entreprise de l'entreprise de la Penfeld, autour d'une de l'entreprise dédiée à Notre-Dame de Recouvrance, par le due Jean IV, s'était élevée nue autre bourgade à peu près aussi considérable qui a gardée ce dreirier nom de Récouvrance. Elle appurtenait à l'illustre maison des Tangay Du Chatel; ils en vasient fait le s'était de leur institée seineuriale.

Trel était Brest à l'époque où Richélieu conçut le projet d'y établir un arsenal maritime, et où use vie nouvelle commença pour res lieux, bien autrement glorieux que celle des siècles prévédents. Comme on aime à avoir de quelle manière les grandes choses se not produites, mous n'avons négligé aurune recherche pour retrouver tout re qui a concoura à faire de Brest un des principaux instraments de notre puissance nationale. Bien que rédigées par des hommes conscienceux, les diverses notées qui on apublices sur cett ville sont incomplètes ou inexatete. ¿Calarés par les documents originaux qu'on a bien voulu mettre à notre reproduire d'une manière plus exacte ceux dont on n'avait pas fidèlement conservé la mémorie.

A la mort de Henri IV, la France n'avait pas un seul vaisseau de guerre, L'Angleterre et l'Espagne s'étaient partagé l'empire de la mer. Elles exercaient avec insolence le droit de suzeraineté qu'elles s'étaient attribué. Richelieu endurait difficilement ces affronts. « Un grand état, disait-il au roi, ne doit pas être exposé à recevoir une injure saus pouvoir prendre sa revanche. » Dès l'année 1626, il s'était fait nommer surintendant et grand-maltre du commerce et de la navigation. Le siège de La Rochelle, où il fut réduit à n'employer que des vaisseaux d'emprunt, ne lui fit que plus vivement sentir le besoin de ne pas différer l'exécution de ses projets. Il voulait avoir une marine qui n'eût point à craindre celle de l'étranger. Aussitôt cette affaire de La Rochelle terminée, il chargea Le Roux d'Infreville; qu'il avait nommé commissaire-général, de visiter tous les ports et havres de la mer occiane, de lui rendre compte de l'état des navires et magasins qu'il y trouverait, de rechercher les bâtiments dont on pourrait former une flotte, et les capitaines les plus capables de la commander. La pensée du cardinal s'agrandit dans l'esprit de Le Roux d'Infreville, homme probe et d'une haute capacité. Sa commission est du 31 mai 1629. Il organisa d'abord la marine du Ponant. Sur la

proposition de Richelieu, Louis XIII arrêta les dispositions du réglement ou de l'ordonnance relative à l'établissement de trois grands arsenaux.

« Le roi, » dit ce règlement, « ayant reconnu par expérience que les vaisseaux et équipages de mer qu'il a fait construire et dresser pour rendre son état assuré contre les entreprises que les étrangers pourraient faire sur ses places maritimes et empêcher que ses sujets fussent déprédés par les pirates et corsaires, ne sont pas entretenus, comme il l'avait ordonné, par la négligence d'aucuns capitaines qui ne demeurent pas dans les ports où sont lesdits vaisseaux, et par le peu de commodité qu'ils ont de pouvoir avancer ce qui est nécessaire pour l'entretien de leurs équipages et le radoub des vaisseaux qu'ils commandent, ce qui cause bien souvent le dépérissement d'iceux : Sa Maiesté a résolu de décharger les capitaines particuliers du soin de la garde de leurs vaisseaux, et, pour cet effet, elle ordonne qu'ils seront tous réunis dans les ports de Brouage, BREST et Le Havre de Grace, entre les mains de trois commissaires-généraux de la marine, qui demeureront actuellement auxdits ports et hâvres, lesquels auront soin de pourvoir à la conservation et au radoub desdits vaisseaux, à l'entretien des matelots pour la garde d'iceux, et de tenir tous leurs agrès et apparaux et tout ce qui sera nécessaire à naviger tellement prêt en des magasins que, quand l'on en aura besoin, lesdits vaisseaux puissent être mis promptement à la mer. Sa Majesté veut que les capitaines et lieutenants qu'elle destinera pour le commandement des vaisseaux, quand ils iront en mer, soient pavés de certains appointements et même quand ils demeureront en terre, a

On voit ensuite qu'il y aura dans chacun des trois ports de Brouage, Brest et Le Have, indépendamment du commissaire-général, un chef d'escadre et un capitaine de marine. D'autres dispositions ont pour objet la police des arsenaux, l'armement et le désormement des vaisseaux.

Nous regrettons de ne pouvoir citer en entier cette ordonnance, un des plase beaux monuments de Fadministration de Richelieu. Il est surprenant qu'elle soit restée jusqu'à ce jour complétement inédite. Elle porte la date du 29 mars 1831; c'est à cette époque que remonte la création du port de Brest. André Ceberet en fut le premier intendant. Il ilt bitir un magasin général et d'it magasins ou langars particuliers. L'entreprencur Jean Le Chaussec se chargea de les construire pour la somme de 10,000 livres.

On a dit qu'en 1631 Richelleu avait fait mettre en construction sur les chantiers de Brest dix sissessur et si frégless. Ces ordres, dont nous n'avons pur etrouver de trace, s'étendaient sans doute à tous les ports et à leux dépendances. C'est avec beaucup de peine qu'en 1633 on réunit 32 bâtiments à Brest. Aurun n'y avait été construit. Lorsque la guerre échte entre la France et l'Espagne, une fotte de cinquante-neuf bâtiments sortie des ports du Ponant se réunit, au printemps de 1636, dans la rade de Belle-lle, sous le commandement du contre d'Harcourt et de Sourdis, archevique de Bordeaux. Ce dernier avait lui-même parcourt les arseaux pour presser l'armement de la folte. Enouse, objet de la prédiction de Richelleu, fournit le plus grand nombre de vaisseaux; le contingent de Brest ne fut que d'une singbissée evoire.

D'Infreville et Du Quesno, que le premier avait donné à Richelieu, mettaient

Brest infiniment au dessus de Brouage et des ports de la même côte. Richelieu finit par étre de leur nis. Mais il mourait anut d'avoir élévé cette plece au rang qu'elle devait occuper. Jusqu'à l'époque où Louis XIV résolut de gouverner par lui-même, Brest fut à peu près oublié. Les règlements de lichelieu tombérent un déseitéute; et fut à tel point que les étaits de Bretagne ne voulurent pas reconnaître l'autorité du due de Vendôme, comme surintendant du commerce de la nuisigation. Il fallut qui narrêt du conseil (1683) déchard [1683] dechard [1684] dechard [1684] dechard louis qui prétendaient ne pas dépendre du surintendant et lui rendit la libre disposition de la grange de Brest et celle des autres magasita.

Le duc de Beaufort était revêtu de cette charge lorsque Louis XIV prit en main la direction des affaires. Ce prince n'avait rien tant à cœur que de relever la marine, « Vous savez, » écrivait-il à Beaufort, « avec quel soin et quelle application j'y travaille. Je veux rendre mes armées navales plus considérables qu'aucune de celles de mes prédécesseurs. » C'est par l'ordre et la discipline, en établissant d'abord une bonne administration, que Louis XIV et Colbert espéraient atteindre ce but; mais Beaufort était l'homme du monde le moins capable de les seconder. Cet ancien roi des halles ne comprenait pas qu'il pût dépendre d'un commis. Sans s'inquiéter de ses prétentions à l'indépendance, mais en ménageant l'amourpropre de Beaufort, le roi commença par nommer deux intendants principaux, l'un à Toulon, l'autre à la Rochelle, dont il fit le chef-lieu de la marine du Ponant. Quant à Brest, il n'y avait encore qu'un simple écrivain et un capitaine de port nommé La Bellegrange. A la fin de 1665, Colbert y envoya Laurent Hubac, charpentier du roi, pour y construire deux vaisseaux; en même temps, Louis XIV ordonna à Du Quesne de quitter la Méditerranée, où la presque totalité de nos forces maritimes était rassemblée, et de se rendre à Brest avec une escadre de douze bâtiments de diverses grandeurs. Il y arriva au mois de mai 1665. Du Ouesne, qui montait le Vendoine, avait alors le titre de chef d'escadre du Ponant. Colbert lui avait confié l'autorité administrative et l'autorité militaire, que partout ailleurs il avait séparécs.

Oue faisait Du Ouesne à Brest? Tout semblait conspirer confre lui : les magasins étaient vides; le roi pressait la construction des vaisseaux qui étaient sur le chantier: mais on n'avait rien de ce qu'il fallait pour les achever. D'un côté les corsaires empéchaient les chanvres de Lannion d'arriver : d'un antre, les gentilshommes du pays ne voulaient pas vendre le bois dont on avait besoin pour faire des bordages. Un M. de Locmaria prétendait que des canons pris à l'ennemi lui appartenaient. La désertion s'était mise dans les équipages de l'escadre, composés de Bretons et de Provençaux, les deux penples du monde qui sympathisent le moins l'un avec l'autre. On conçoit dans quelle position se trouvait Du Quesne, impatient, colère, comme il l'était. Pour le tirer d'embarras, Colbert, dans les premiers jours de 1666, envoya un intendant à Brest; ce fut De Senil, commissaire à la Rochelle, sous les ordres de Colbert de Teron, intendant-général de la marine du Ponant, dont il continua d'être le subordonné. Il écrivait en même temps à Du Quesne : « M. de Seuil ayant été envoyé en Bretagne pour faire un séjour fixe au port de Brest et y prendre la conduite des affaires de la marine, je lui ai mandé de vous consulter généralement en toutes les occasions qui pourront s'offrir, et de ne rien résoudre que par votre participation » (5 mars)," Mais qu'était Brest à l'époque où d'Infreville, où Du Ouesne y vint pour la première fois? Une rade entourée de roches escarpées, de collines incultes et sauvages, située au bout du monde, dans un pays inconnu, où l'ennemi entrait, d'où il sortait, sans rencontrer d'obstacle. A quoi cet immense bassin pouvait-il servir, à moins que ce ne fût pour y livrer bataille? Les rivières de Landevenec et de Landerneau offraient aux navires des retraites plus sûres que celle de Caprell, encaissée entre des murs de granit et de schiste réfractaire, n'avant qu'une ou deux petites criques fangeuses où l'on pût accoster. Mais, pour d'Infreville et Du Quesne, cette rivière sinueuse et profonde, creusée dans le rocher. ce vaste bassin dont la nature avait rapproché les bords du côté de l'Océan, ces masses de granit qui en forment le portail, la place même où ces choses se trouvaient, au point où la France s'avance le plus dans l'Océan, n'étaient-ils pas autant de bienfaits de la Providence pour le temps où nous serions un grand peuple, où il ne tiendrait qu'à nous de commander au levant et à l'occident? N'était-ce pas un bloc admirable, livré au génie de l'homme, qui, pour se l'approprier, n'avait presque rien à faire, en comparaison de ce que la nature avait fait? Il y avait des quais, des magasins, des ateliers, des casernes, des hôpitaux ir construire sur les deux rives de la Penfeld. Les rochers qu'on ferait sauter, pour en élargir les bords, serviraient à toutes ces constructions; plus tard, ils fourniront d'énormes blocs pour bâtir les remparts dont la nouvelle ville devra s'entourer. Les édifices destinés aux différents besoins de la marine s'élèveront par étages sur des assises de rochers. En bas, les magashis, les forges, les corderies. l'arsenal: les criques vaseuses se changeront en formes où l'on construira les vaisseaux. En haut, les casernes, les hôpitaux, les prisons, les bâtiments de l'administration, se méleront avec les jardins et les maisons des babitants Quant à la rade, ce sera le champ-de-mars des vaisseaux. Mais l'ennemi n'entrera-t-il pas dans ce bassin? n'ira-t-il pas jusque dans le port incendier nos ateliers et nos magasins? Le Goulet, qui n'a qu'un tiers de lieue de large sur une lieue de longueur, s'armera de batteries si formidables que nulle puissance ne tentera de le franchir.

Louis XIV et Colbert n'étaient pas d'abord sans prévention contre Reest. Toutefois, au quart de sérée suffit pour qu'il d'eint la plus importante, la plus compléte de nos places maritimes. Du Quesne et De Seuli rivaliséeen d'artivité. Beunfort vait requi fordre de passer de la Méditerrapée dans ICeéna, ce ne fut pas avec solante, mais avec trente et quedques Mitinents qu'il arriva à Brest, au mois d'étocher féefs (il n') installa point la marine, qui, comme on le voit, s'y trouvait déjà établie. Il est vrai que dans sa correspondance, même avant d'avoir été à Brest, il élevait cette position au-dessus de toutes les autres, a Vous avec, lui répondait le roi, extraordinairement exagéré la beauté et la bonté de ce port que vous a ravez james vus. Jouis et colhert étaient encore dans ferreur; Beanfort parisit d'après Du Quesne, dont il reconnaissait la supériorité. Il n'aurait pas écout le ias n'is de De Seuit, qui vétait q'ui no comiss; mais il avait de la béférence pour Du Quesne, à qui le roi mandait de s'établir sur le valssesu amirat pour adier Besufort de sa vielle expérience : il ne le trouvera pas manvis, a signatit s'Allajéei, Le visseam stairal, es nommali & Saint-Philippe, de 62 aronos. L'equipage chait de 600 hommes; il y avaite a outre 160 gardes de Son Allesse (c'éclaire iles élèves de la marine de ce temps-la); et 80 hommes de sa maison, non compris, les officiers : en tout 900 persoumes. Beaudort n'éciait qu'un brouillon, voulant exercer tous les emplois, depuis crisi de mastelot jissqu'à cetui d'amiral. « Yotre chaleur et votre zèle, înd dissil Louis XIV, raissent aux autres la satisfaction de me bion servir, chacan dans sa fontrion. « Abres, toute notre narire se composit de cinquantie-s-qu' vais-seurt de 36 à 72 canons, non compris ceru qui étaieut sur les chantiers, et de suigt et une fréques et brulots de 8 à 30 emons, 0 m compisti ne outre une quiuxaime de galères dans le port de Toulon. Sons Louis XIII, la France avait trente-cinq adeires et plus de soisante vissemux.

Colhert revint de sa préventiou contre Brest, bien qu'il ne le phofit dans la hiérarchie administrative qu'après la Robelle ou plutôl Bochéort, oi na marice albini s'établir. La paix étant faite avec la Hollande, il délivra Du Quesue et De Seuil de la turbitente activité de Beaufort, qui passa ace une portie de sa flotte dans la Mériterrance, pour aller au secours de Candie où il flut tut. Le roi supprima le brarge de sorintendant et donna à Colhert le litre de ministre de la marine, dont il exerçait les fonctions devuis sa nomiation au département des finances,

Du Queene el de Scuil s'entendirent à merceile, quoiqu'îts tinssent beuucoup l'un el l'antre à hurs quinoine personnelles. Mais, hommes pratiques tous se deur, its avaient cettle passion de blen fairq qui est l'attribut des nobles cœurs. Dès l'année 1666, tout marche de front à Brest, les travaux du port, ceux des lattiments destinées aux différents services, les fortifications de la place, la construction des vais-seaux et les études pour les mieux construire, la formation des équipages et la recherche du melleur système de recrutement, l'instruction à donner aux officiers et aux matelois, forganisation des escadres, les règlements pour fu discipline, l'éta-blissement de l'order dans les directes branches de l'administration. Il fallait tout crier, tout improviser à la fois; combien de difficultés n'eut-on pas à vaincre! Best fut le port qu'on choisit pour les expériences. Voyons d'abord eq qu'on y 6it, et que lu Quesne y accompilit hi-même pendant qu'il y séjourna, c'est-à-dire du commencement de 1665 à la find e 1673.

Annul Tarrivée de De Seuil, Du Quesne avait relevé les sondes de tous les points de la rade et de not elle équie Belles-les inguis à Saint-Moir et avait baile les rades et le la côté, depuis Belles-les inguis à Saint-Moir et avait baile les rades et l'entrée des rivières. Il dresse la carte de l'entrée de Bress et des obtes voisines, que folhert faissil graver et remettre aux capitaines, avec injunction expresse de ne la commaniquer à personne. Il purgea la mer des consières, et readit les commanications libres entre le port et les points d'oi il greveriut ses approvisionnements. De Seuil fit d'alord faire de nouveaux magssins; avant la fin de 1607, vingel-buix loss en pierre, Sécrément du cold éde Recouvrauxe, à la place ou la coldé de ceux que libeleiu avait balis. A la même époque, le magssin général était terminé sur l'antre rive. Ces ouvrages n'étables la sa devis qu'en expressait sur le même côté la construction de la conderie et des étares, celle d'un moulin à poudre, et celle d'un bogait prosisore. Il fla sussi construrire, pur l'administration, un bûté qu'on appelait la mainsa da rel. Peu de temps sprés, scire nouveaux magssins intered lattis sur le bord oposé. On voustraisti une force pour les express sources un magssin firent lattis sur le bord oposé. On voustraisti une force pour les express sources un magssin firent lattis sur le bord oposé. On voustraisti une force pour les express sources.

puis une seconde pour en fabriquer au moins quarante dans un an. D'autres ateliers pour le service du port sont de la même époque.

Les travaux de défeuse n'étaient pas négligés. Au commeucement de 1666, on fit des réparations considérables au château. On éleva aussi quelques ouvrages en avant des anciens murs de la ville. Les batteries qui défendent le bord de la rade du côté de Recouvrance remontent au même temps. Le reste de ce quartier fut convert presque en entier par une ligne de redoutes et de retranchements en terre. D'anciens plans nous font voir que le Goulet et la côte du Conquet étaient eux-mêmes armés de batteries avant 1672. Il y en avait deux qui portaient le nom de Beaufort. Le parlement de Bretagne avait défendu aux maîtres de forges de fondre des canons. Le pays craignait pour ses libertés, mais ou passa outre: d'aitleurs, on fit venir des cauons du Nivernais, Ce fut Du Ouesne qui, en 1671, ferma l'entrée du port par une chaîne. Il poussa la construction des cales et des quais. d'abord en pierre sèche, et fit dresser la première machine à mater. Il demandait avec instance qu'on établit, dans la crique de Troulam, une forme pour bêtir et radouber les vaisseaux. L'ingénieur Sainte-Colombe conduisait à la fois les travaux des bâtiments, ceux des fortifications et du port ; il s'occupait aussi de la recherche des meilleurs bois pour le corps et la mâture des vaisseaux. Il fallut deux arrêts du conseil pour forcer les propriétaires des forêts du Faou et de Cranou à livrer leurs bois à la marine, dont ils maltraitaient les agents.

La construction des bâtiments de mer occupait surtout Du Quesne, Hubac n'avait que de mauvais ouvriers sous ses ordres. En 1669, Colbert fit venir vingt charpentiers de Hollande; il les établit à Brest avec leurs femmes et leurs enfauts. Dans chacuue des années 1665, 1666 et 1667, on n'avait mis que deux vaisseaux sur les chantiers; on en mit trois en 1668, quatre en 1669, autant chacune des aunées snivantes. C'était une activité incroyable. Les charpentiers hollandais faisaient un vaisseau à leur manière, tandis que nous en faisions un à la nôtre. A peine un bătiment avait quitté le chantier qu'il s'en élevait un autre à sa place. « Il ne faut jamais, » disait Colbert, « mettre plus d'un an à construire un vaisseau. Les plus solides sont ceux qu'on fait dans le moins de temps possible, » Hubac ne quittait pas son atelier; Du Quesne le dirigeait en toute chose. « Je suis bien aise, » disait eucore le ministre, « que vous ayez aperçu qu'il bâtissait plus solidement qu'autrefois. » Hubac avait un fils, sujet fort distingué, que Colbert envoyait dans les pays étrangers pour y étudier la manière dont on construisait les navires. « Il y a assez longtemps, » lui écrivait-il, « que vous êtes en Hollande pour y avoir pris counaissance des différentes constructions de vaisseaux; il faut que vous passiez immédiatement en Angleterre, pour que nous connaissions aussi la manière de bâtir de ce pays, et si le gabarit est différent de celui de Hollande » (1670); et sur-le-champ Hubac fils traverse la Manche, puissamment recommandé auprès de notre ambassadeur à Londres. On surchargeait alors les vaisseaux de sculptures et de dorures; Du Quesne et Colbert trouvaient que ces ornements étaient de mauvais goût ; on imita les Anglais, qui avaient plus de simplicité (1669).

Le plus difficile était le recrutement des marins. Accoutumés an service du commerce, qui les traitait mieux, les matelots bretons éludaient par la ruse ou

par la résistance de servir sur les bâtiments de l'état. On essava de divers movens : quand on voulait faire une levée, on arrêtait toutes les expéditions, on fermait tous les ports : on faisait une presse de marins, ou bien on mettait des garnisaires chez les habitants. Le gouverneur et le grand prévôt de la province, les commandants et les prévôts particuliers, allaient à la chasse aux matelots. On crut ensuite qu'il valait mieux contraindre les communautés de ville à fournir, sons leur responsabilité, la quantité de marins dont on avait besoin. Les populations étaient mécontentes. Colbert tenait à ce qu'on ne prit pas les matelots attachés au service des compagnies, surtout à ce qu'on ménageat les Malouins qui faisaient la pêche de Terre-Neuve. On établit enfin un rôle sur lequel on inscrivit tons les gens de mer, dont le quart était obligé de servir sur les bâtiments de l'état. Ils furent, à cet effet, divisés en quatre classes. Par considération pour la Bretagne, le nombre des classes y fut porté à cinq : c'est ce qu'on appela l'inscription maritime. Du Ouesue avait à faire l'éducation de tous ces hommes, la plupart étrangers à la manœuvre et à la discipline ; il avait surtout beaucoup de peine à compléter les équipages. L'école de canonniers qu'on avait établie à Brest des l'année 1666 ne réussit pas : l'école d'hydrographie allait un peu mieux.

On n'auti pas moins de peine à se procurer des officiers que des natelois. Colbert auti intié les jeunes gentilshommes de la province à entrer dans la marine (1966). Quelques-uns seulement avaient répondu à cet appet; le temps rétait pas encore veus où la noblesse betonne se regardersit comme spécialement destinée au service de la mer. Cepandant des gentilshommes demandèrent au roi l'autorisation d'établir un gymnase où les jeunes gens feraient leur appresaisesse d'officier (1969). L'années suivante, le roi ordonna la formation d'une conpagnie de 200 gardes de la marine, dont 150 gentilshommes et 50 soldats de fortane. Ils étaient obligés, hansi que les lieutenants et els enseignes, les autre les lequas de l'école d'hydrographie; mais l'enseignement y était fort limité: les instituteurs n'étaient pas très-instruits eur-némes. Loroqui pirt la survinace de son père, Seignelay euroya à Brest le professeur Coubard, dont les leçons furent d'une grande utilité.

premier a toujours été reconnu comme un très-habile navigateur. Je conviens avec vous que son esprit est difficile et son humeur incommode; mais dans la disette que nous avons d'habiles gens en cette science qui a été longtemps inconnue en France, je crois qu'il est du service du roi et même de votre gloire que vous travailliez à surmonter la difficulté de cet esprit et à le rendre sociable pour en tirer toutes les connaissances et les avantages que vous pourrez, » D'Estrées conserva toujonrs des sentiments peu bienveillants pour Du Quesne; cenendant ce dernier donna aux autres officiers l'exemple de l'obéissance, a l'attends de vous, » lui avait dit le roi en lui annonçant la déclaration de guerre de la Hollande, « j'attends de vous de nouvelles preuves de votre valeur et de votre longue expérience, » Quant aux instructions que Louis XIV adressait à d'Estrées, elles étaient admirables en tous points. Colbert les avait rédigées, il les résumait en ce peu de mots : « Sa Majesté ayant fait de si grandes choses et en si peu de temps, ne donnez pas à croire que ses forces maritimes ne sont pas en état de porter sa gloire aussi haut que celles de terre » (1672). Le ministre avait envoyé à Rochefort son fils, le marquis de Seignelay, qui profita de l'escadre de d'Estrées pour se rendre à Brest, où il eut le spectacle d'une flotte de 50 vaisse uv. Ouoique fort jeune, Seignelay, formé à l'école de son père, était déjà rompu aux affaires : quatre ans plus tard, il devait prendre la direction de celles de la marine, dont il s'était constamment occupé. Il vit de ses propres veux ce qu'on avait déià fait à Brest; il pressa l'exécution de ce qui restait à faire. Seigneloy ne gardait de ménagements avec personne, mais il avait une vénération profonde pour Du Ouesne.

L'ordre, Joint à l'activité, fut le plus sur moyen d'accomplir bant de merveilles, Ces beaux règlements de la marine, œuvre des deux Colbert, sont le résultat d'une foule d'observations et d'expériences. L'intendant De Seuil était spécialement chargé de l'étude on de l'application préparatoire; il envoyait ses projets à Colbert, qui lai communiquait les sients.

Telle fut l'origine, tels furent les commencements du port de Brest, Chose étrange, pas un des biographes de Du Quesne ne sait ce qu'il devint dans l'intervalle de 1665 à 1672, époque où on le retrouve avec la qualité de commandant en second de l'armée navale, sous les ordres du comte d'Estrées; il avait, dit-on, employé ce temps à visiter les ports de France pour se perfectionner dans la marine. Comme on le voit. Du Quesne était à Brest, d'où il ne s'éloignait que le moins possible. En récompense de ses anciens et de ses nouveaux services le roi l'avait élevé, en 1667, au grade de lieutenant-général, dont il exerçait depuis longtemps les fonctions. Veut-on même savoir quel était son traitement? Il avait 3,000 livres de pension, 2,000 en sus comme lieutenant-général, et 500 par mois tant qu'il était à terre. En mer, il recevait, indépendamment de sa pension, 1,800 livres par mois pour vivres et appointements. A raison de la valeur de l'argent à cette époque, c'était plus que n'ont les vice-amiraux d'anjourd'hni. Le roi lui donna 100,000 fr., en lui accordant le titre de marquis. On croit que Du Quesne est oublié de la cour et des ministres, tandis que Louis XIV et Colbert ne s'en rapportent qu'à lui pour tout créer, tout diriger dans le port de Brest, dont il est le véritable fondateur.

Les plus grands obstacles étaient vaincus; la présence de Du Quesne n'était

plus nécessaire à Brest. Le roi l'appela dans la Méditerranée, où la gloire dont il se couvrit fut peut-être moins utile à la France que ce qu'il avait fait au fond de l'Armorique. Avec Du Ousene, une partie de nos forces avait quité l'Océan.

Les étrangers ne voyaient pas sans inquiétude notre nouvel établissement; la pensée leur vint de le déruire. On socrupa activement des moyens de le mettre à l'abri de leurs tentatives. Le duc de Chaulnes, gouverneur de la province, if pulseurs voyages à Brest pour accédérer les travaux j. craignait, en outre, l'effet des mécontentements que son administration avait causés en Bredagne. Les paysans essent pu s'emparre de la place, où ils aurainent traves de la poudre et des armes (1672à 1875); il fallait donc la mettre en état de défense du coté de la terre comme docéé de la ner. On conçut de so lors je projet de couvri la ville entière par une enceinte de murr et de bastions, en rendant aussi les divers points de la côte inscressibles à l'ennemi. Del famée 1677, un rempart en terre couvrât une partie du côté de Brest. On y employait les paysans, auxquely on fournissait du pain et des outils.

Traverses, Sainte-Colombe et Fery travaillèrent successivement au plan des fortifications. Sainte-Colombe conserva la direction de cette partie des travaux. Un architecte habile, Garangeun, fut chargé des quais, des batiments de l'artilherie, de l'hôpital et des magasins (1679). Les projets de De Seuil étaient gigantesques, le prodique Seignela ven fut épouvanté.

Rien expendant, quant à l'intérieur, ne fut définitivement arrêté qu'en 1802, Jusqu'à présent, » écrivait Seignelay à De Seuil, « on n'a travaillé que par morceaux à Brest, et à mesure que l'on a cu besoin pour la commodité des armements; le roi veut que tout se fasse à l'avenir dans la vue d'un intérêt général. » La même lettre inviniait l'intendant à se converter aves Granugeux, Sintie-Colombe et les officiers du port, pour dresser un nouveu plan de la ville, sur lequel l'emplacement de chauve déficie serini indiqué.

Ce plan fut soumis à Yauban, qui l'approuva. Cette approlation s'étendit sans oute à la ligne des fortifications qui en était inséparable. Les quais de Pontaniou, les magasins des bois et de la mâture du même rôté, alnes que quinze autres magasins du côté de Berst, furent entrepris dans cette année 1689 ; on construisait en même temps les bâtiments de l'artillerie, qui étaient achevés en 1682 ; ce sont est leaux édifices qu'un incendie dévoir en 1882. Deplis longtemps projeté, l'hôpital de la marine, œuvre de Garangeen, ne fut bâti qu'en 1685; la maçonnerie des fortifications commenca dans l'automne de 1681.

Seignelay était venu lui-même à Brest, au mois de mai, pour juger par ses propres yeux de l'ensemblee de la felte des travaux qu'il avait commandés. Sa présence imprima une activité nouvelle à ceux qui s'exicutaient à la fois dans le port, dans la ville et au debous. Pies l'aumée 1678, il avait donné des ordres pour qu'on battu un fort sur le Mengam [pierre bolicuse], rocher qui s'étéve au milieu du Goulet. Scignelay s'obstim dans cette entreprise; Stainte-Colombe fit ce qu'il était alors luumainement possible pour en venir à bout : la mer emportait le lendemain ce qu'on avait fait la veille. Nous avous souts les yeux la longue lettre que séignelay erivit à 10s Sexil, aussiot qu'il fut de relouir à Paris. On rotil lier une de ces

Disable by Goog

dépèches dans lesquelles Najovion groupait les résolutions qu'il avait prises ; c'est à même grandeur, in même force de volonité. Seliquels youissait du fruit de ses travaux : les fortifications de la ville et de la côte, le port et l'arsenal, alhient être terminés. Il proposa au roi de consoner le souverien de ces grandes chouses par une médialle où l'on voit le dieu Portoux tenant une clef à la main, et où on it cette légende : Tutol calazium, et et exergue : Brasti portus at navaie. La prise at l'égende : Tutol calazium, et cet grant et avait en avait par la charge.

Le roi ciustit à ce que Vauban se rendit sur les fieux pour apprécier ce qu'on auit fait et pour arrêter lui-même les plans et des sie ce qui restait faire. Il arriva à Brest au mois de janvier 1683; il n'y avait fait aucun voyage auparavant. A cette époque, les murs de l'enceinte du côté de Brest s'élevaient à la lausteur du cordon. On allait commencer le côté de Recouvauxe, qui pressat indiens. Youban regretta qu'on ett enveloppé le vieux château dans l'enceinte des nouveaux murs. Du reste, il approuva ce qu'on mait fait, et se borna à ordonner les changements praticables à peu de frais. Quant au château his-même, il en rendit les abords plus difficiles, en taillant à pie les robres sur lesques il set placé, et en établissant une batteire au pied de celle forteresse. Il y tit faire des planchers et des voltes, afin d'établir des plates-formes au-dessus des tours, dont l'ancien couronnement fut malbeurusement définit et rempôte par les embrasser qu'on y voit aujourd'hui.

Ni l'enceinte de la ville, ni le château ne suffisient pour la défense de la place, cominée par des points puis évêces, lant du cété de l'entre que no de la viene vanue, vaulem voulait que ces handeurs fissent, courounées par des forts, dont la il avait ha-inmour troé le plan de a moin blacede, mais le manque d'argent empoèta de les évecuter. Il fallait d'abord nebeer l'enceinte de Recouvraure qui, à la fin de 1888, attaignait ausait la natueur du cordon. De er cété, comme de relait de trest, on se contenta d'élever na-dessus de ce cordon un mur crénelé, au lieu de trest, on se contenta d'élever na-dessus de ce cordon un mur crénelé, au lieu de trest, on se contenta d'élever na-dessus de ce cordon un mar crénelé, au lieu

«Vaibin doma un soin particulier aux batteries de la rôte et à celles du Goulet. Nois Pegrettous de ne pouvoir enterer dans le déalid ere qu'il pensait et de ce qu'il roussella pour la diéchese d'une place dont il comprenait toute l'importance. Comme De Quesne, il admirait re que le nature y avait fait. Comme Seiguelay, il edi voulu bâtir un fort sur le Mesgana; il voyait la difficulté de l'entreprise, mais il ne crosait pas qu'il fit impossible de réussir. Placé en travers dans le Goulet, ce fort, dissit Voulon, produira un bien autre effet que ceux qui le défendent dans so longueur, et qui ne tirent qu'au passage des vaisceaux, tandis qu'avec sa batterie de front, le Mengann pe remettra à persona d'approcher.

Vauban træa toute la ligne des quais, depuis la pointe du chiteau fisaquia dio du pot. Il recommanda expressiment de renoncer aux constructions en pierre seche. Commenée depuis 1675, la forme de Troulam fisiait le désespoir des architectes et lignénieurs qui tour à lour en étaient chargés. Vauban s'en occups d'une manière toute spéciale; il donna les instructions les plus minutleuses pour les précautions à perduér; on y travailla plus de douze nas. Elle colta 171.338 liv., environ 700.000 d'aujourd bui. L'ingénieur Groignard fut obligé de la reconstruire soixuate le auuter-cinigas aux après.

Louis XIV avait aussi formé le projet d'un voyage à Brest. Son intention était de visiter tous les norts de l'Océan au printemps de 1679. D'avance, il s'était plu à

faire le recensement de sa marine. Il avait assigué des nous fixes à tous les vaisseux, qu'il divise en cinq rangs. Il y en avait dour de 1,500 à 2,000 honneux, vingt-six de 1,000 à 1,500, quarante de 750 à 1,000, vingt-six de 350 à 700, seize de 250 à 300, en tout cent vingt. Dans ce nombre sont compris tous les baliment au-dessus de vinqu'est sir canons. Il y avait en outre trente brûlets et vingt frégates, dont les plus fortes portaient vingt-deux canons. Nous ignorous où les auteurs de quelques notices out pa vior q'eut ne 1860 le département de Brest refiremnit à îni seul quatre-ningt-douze vaisseaux de 60 à 100 cauons. Toute notre marine n'en complatig sa un aussi grand nombre de cette force.

A Dunkerque on devait doumer au roi le spectacle de la construction d'une frégale en deux jours. A Brest on travaillait avec un soit not particulire à un visseau de 50 à 56 caucons, sur lequel Sa Majesté devait se promeure dans la rade et auservitoras. Seignelay consulta Le Brun pour les peiutures et les sculptures. Il cut noy a de Paris des artistes pour les seiveuter; mais îl ne fallait rieu d'affecté. « En un mot, a disait le ministre, « que le roi soit satisfait. » Comme tant d'autres projets, re coyage, remoyê, d'abort à l'année, suinate, demeure saus exécution. La franchise quelque peu rude des habitants du pays ne fit-elle pas reculer le grand roi? Le doc de Chaultes n'aveit pas semé de rosse les chemins qu'il aurait eu à percourir.

Tout se perfectionnait avec le temps. L'art de lattir les vaisseaux fit de grands progrès sous Tadministration de Seignedy, 'Un conseil établi dans le port surveilla les constructions. Le jeune Hubbe avait ouvert un cours pour les marins veilla les constructions, Los jeune Hubbe avait ouvert un cours pour les marins, cet les ouveriers, tondis que flenaux, nom moins distingué comme injénéure que comme officier de marine, s'aftranchisseit de la routine, d'évelopant et appliquant de nouvelles théories pour la construction des visisseaux.

Quoique le recrutement des marins s'opéralt toujours avez peine, on n'était cependant plus ollégé de recourir au moyers coércilés. Malgré le voisinage de la mer, la population de Brest n'avait pas beaucoup de goût pour le marine; cepenant elle ne tarda gas à fournir des sujets plus attenérs an port que ceux des autres parties de la province. On eut beaucoup à faire pour leur douner l'habitude de la propreté. En 1676, le roi rétabilit l'école des canomiers qui, dit ans avait n'avait pur reissis. L'evemple des Touville, des d'Estrées, triomphalt de l'antiquethie des jeunes geuiliblommes pour la mer. En 1682, Louis XIV crès les conpagnies des gardes du pavillon et de la marine, dout le nombre était de 800. Seiguelay ne négligent rien pour avoir des officiers capables; il tenuit la main à re que les captalisme et les chefs d'escadre saissent toutes les corcasions de s'instruire; quand Tourville vint à Brest, en 1681, il hui donna l'ordre de prendre le géographe Lavoue sur sa frègate et d'aller firm' avac lui le relévement de la Otde Chuessant.

Cette époque est surtout remarquable par l'ordre qui s'étalit dans toutes les parties du service de le alaministration martiliame. Nous avons dély parties de vertee de le alaministration martiliame. Nous avons dély partie de les appliquer n'était pes moins admirable. On ne peut lire la correspondance de ces ministres sans être frappé de la suite, de la régularité qui régnait alors en toute chose. Colhert était l'ordre personnifié. Malgré l'estemant, al n'y sait, du temps de Seignelay, que trois countissaires et quinte écrivains ou commis principant dans le port de RESS, suff l'exception en forque de lou Quesse, acuenn officire de marties, si étoré.

qu'il tât, ne pouvait s'immiscer dans les affaires de l'admissitation. Le contre d'Estrées souluit van cerque, viglengles plui érivaits : « Le dois vous dines sur cela, par l'ordre exprés de Sa Majesté, qu'il serait à désirer que vous soulussier bien ovus en tenir aux sonctions de vice-amirta, de la manière dont vous les race exercées en tout temps, et laisser faire les siennes à l'intendant dans fout ce qui regarde le détail de l'arreant » (1889).

il s'en fallait de beaucoup qu'il y eût autant d'ordre dans la ville que dans la marine. L'intendant ne cessait de demander qu'on réunit Recouvrance à Brest pour que les deux rives du port se trouvassent sous la surveillance de la même autorité: mais on craignait de mécontenter les seigneurs du Châtel. Quand Seignelay vint à Brest, il n'hésita pas à opérer la réunion; elle eut lieu en 1681. Néanmoins la ville continua longtemps d'être mai tenue. L'enceinte des fortifications renfermait une assez grande étendue de terres laborrables qui descendaient jusqu'aux bords de la Penfeld : des communautés religieuses demaudérent à s'établir sur ces terrains, mais Louis XIV n'y voulut point consentir. « Il vaut mieux, » disait Seignelay, « que la ville ne se bătisse pas si tôt que de la ren:plir de couveuts » (1689). Il y avait déjà des carmes à Brest. Le roi hésita même à accorder aux jésuites l'établissement d'un séminaire pour les aumôniers de la marine. Ou lit dans les lettres patentes délivrées en 1686 : Cet établissement est formé « à la charge de faire des prières pour notre conservation, pour celle de la maison royale et pour la prospérité de nos armes. » La correspondance des bons pères fait voir avec quelle habileté ils avaient manœuvré pour remplacer les prêtres du Folgoat où il y avait déjà un séminaire établi dans le même but. Quelques années avant de s'installer à Brest, les jésuites avaient reconnu que cette position convenait parfaitement à leurs desseins. Leurs missions se répandaient alors dans toutes les parties du monde. C'est de Brest qu'une colonie de jésultes partit pour Siam, en 1685, avec une lettre du roi au très-haut, très-puissant, très-excellent et trèsmagnanime prince de ce pays, son très-cher et bon ami, qu'il engagenit à embrasser la religion du vrai Dieu.

A cette époque le roi s'occupait encore plus de la conversion des hérétiques que de celle des infldèles. Il ne se servait pas de moyens aussi doux. On comptait alors un grand nombre de protestants dans la marine; c'était un refuge où l'on avait l'espoir de n'être pas troublé dans sa croyance; mais, à l'exception du seul Du Quesne, qu'on n'inquiéta jamais, personne n'échappait aux persécutions. Le cœur se serre lorsqu'on lit les ordres de Seignelay à l'intendant de la marine. Des bateaux armés gardaient la côte pour empêcher les évasions; on surveillait particulièrement les nouveaux convertis; lorsqu'ils tentalent de fuir, en leur faisait expier dans le château de Brest le mensonge de leur conversion. Il y avait cinq cents francs de récompense pour les dénonciateurs. Les ouvriers protestants étaient chassés des ateliers; on donnaît vingt francs à chaque soldat ou marin qui se convertissait. Quant aux officiers, l'évêque de Saint-Pol était chargé de les catéchiser. A l'appui des instructions pastorales, le roi promettait de l'avancement aux plus dociles. On était tenu, sous peine d'expulsion, de renoncer à l'hérésie dans un délai déterminé. Le capitaine Du Quesne-Guiton avait envoyé à son cousin, le marquis Du Quesne, fils du général, retiré en Suisse, la relation imprimée de

son voyage aux Indes Orientales; il en fut vertemeut réprimandé. Il n'y avait pas plus de paix pour les femmes que pour les hommes; celle du chef d'essadre Forant ne se tenait pas convenablement à la messe, le roi fit dire à son mari qu'il donnerait l'ordre de l'enfermer dans un couvent (1684 à 1691).

Ces persécutions n'empéchaient pas la population de s'accroltre. L'ancienne église ou chapelle des Sept-Saints était devenue insuffisante. Le plan d'une autre église, sous l'invocation de saint Louis, fut arrêté en 1681. Le roi accorda vingtdeux mille livres pour en commencer les travanx. Peu de temps après, la ville comptait déià près de 10,000 habitants. Le nombre des ouvriers, des soldats et des matelofs s'élevait à peu près au même chiffre. Cette affluence devint bien autrement considérable, lorsque le roi eut de nouveau déclaré la guerre à la Hollande, et surtout lorsqu'il entreprit de rétablir le roi Jacques II sur son trône. La grande quantité de marins et de soldats qu'on envoyait à Brest fit tomber sur cette ville une plaie qui se renouvelait sans cesse, quelle que fût l'énergie des remèdes employés pour l'en délivrer. « Les femmes de mauvaise vie, » dit une des nombreuses ordonnances du procureur du roi, « s'y retirent de tous les lieux de cette province, lesquelles, par leurs continuelles prostitutions, infectent les soldats de terre et de mer et les jettent dans une débauche contraire à la gloire de Dieu, » La même ordonnance déclare que celles qui continueront Jeurs débordements seront foucttées dans les carrefours, marquées d'une fleur de lys et ramenées dans leurs provinces respectives [1691].

Jacques II avait quité l'Angleterre le 12 décembre 1688; à la fin de février, tout était prêt à Brest pour le ramener dans son royaume. Un de nos offichers généraux tes plus distingués, Gabaret, l'attendait dans ce port avec une escadre formée de nos melleurs visseaux et de nos plus haves enplaines. Le prince y arriva dans les premiers jours de mars; le 12, il était débarqué eu l'inhade. L'heureuix Château-Atenault partii de Brest le 6 mé suivaut, avec une escadre de vingdeux vaisseaux, escortant un convoi de troupes et de munifions. Il battil les Anglais, qui ne purent l'empécher d'arriver à la boie de Bantry, où il effectus son débarquement.

Réunis aux Hollandais, les Anglais avaient une armée formidable sur l'Oxèma. Louis XIV pountal fators leur en opposer une d'égale force; mais une partie de nos vaisseaux se trouvait dans la Méditerranée, sous le commandement de Tourville, qui reçuit fordre de ser nerdue à Birest, séguelay y vint de son côté; il y passa les mois de juillet et d'août pour tout disposer lui-même. Il s'établit sur la flotte, four à tour à hord du Conquérant ou du Souverains, d'où il expédiait ses ordress. Aucun des mouvements de l'emneml ne lui échappait; chaque jour il envoyaît des bâtiments légers au-devant de Tourville pour l'en informer et lui indiquer le route à auivne. L'escadre de Toulon se composaît de tentie-trois voites, parmi lesquelles on comptait, vingt bâtiments de ligne. Ségnelay, alors a bord du Souveraine, écrivait à l'oruville, le 13 juillet 1669 : a Yous sons ici quarante bons vaisseaux; les ennemis en ont au moins cinquante-deux (le 20, il dissil soivante-deux) qui crisosient sur Ouessant, fisiant le jour un hord à lerre, et la nuit un hord à la mer. 18 ne gardent pas le raz; et si vous profilez d'un temps frovable pour venir par cet endorit, vous entreret en ous pioiderez, Le roi vous

a choisi pour commander toute son armée navale. Si nous sommes joints, les ennemis ne pourront tenir, et vous en aurez toute la gloire. »

Au grand désappointement de l'ennemi, qui espérait l'en empécher, Tonrville entre dans la rade, Quelque désir qu'ett le roi d'ouvrir la campagne, si impatient que Scignelay fût lui-même, il aima mieux, pour engager la lutte d'une manière plus certaine, attendre jusqu'au printemps de l'année suivante.

Jamais plus nombreuse armée ne se rassemble dans la belle rade de Brest; elle se composait de quarte-vingt-deux batiments de ligne, sis frégates et vingt brd-lots : le 33 juillet 1690, soivante-quinze valssenur sortirent de la rade pour aller la la rencontre de l'ennemi. Le roi adressa de nobles paroles à Tourville : ou n'en dissait pas d'autres alors. « Cest dans cette occasion », apolutal Seigneigne, « qu'un homme de courage et qui a une véritable gioire doit tout hasarder, et c'est avec une impatience que je ne puis vous exprimer que j'attendrai des nouvelles de ce que vous aures fait. Vous savez que toute l'Europe a les yeux tournés sur vous. » (3 juillet 1690.)

Il ne nous aipartient pas de racouter les glorieuses campagnes de 1689 et te91; le port de Brest et les Bretons, qui formaient la presque tou lité des équipages, en eurent la plus helle part. Seignelay et l'intendant beschouzeaux déployèrent une intelligence, une activité surpremantes. Mais tandis que nos flottes battaient l'ennemi sur mer, le malheureux roi Jacques, battu sur terre, était forré de quitter l'Irlamde et de resenir à Brest.

Parlerons-nous de la dernière tentative de notré armée navale pour le replacer sur le trone? Seignelay était mort au milieu de sa gloire, après avoir élevé notre morine à un degré de puissance qui dépassait les ressources réelles du pays; Pontchartrain lui avait succédé. En 1692, une flotte, au moins égale à relle de 1690, devait se réunir à Brest. Comme à cette époque, une partie de nos forces se trouvait dans la Méditerranée, sous le commandement du comte d'Estrées. Malgré les observations de Tourville, ni le roi, ni Pontchartrain, ne voulurent attendre ces renforts. On lit dans l'Histoire de la Marine que Pontchartrain, informé de la jouction des escadres anglaise et hollandaise, envoya un courrier à Tourville, qui ne le recut pas à temps. Nous n'avons trouvé aucune trace de cet avis dan la correspondance de Pontchartrain. Celui-ci crut, jusqu'au dernier moment, que les Hollandais étaient restés dans leurs ports et que les Anglais n'avaient pas plus de cinquante vaisseaux à nous opposer. Avant d'être rol, Jacques Il avait commandé avec distinction l'armée navale d'Angleterre. Confiant dans les intelligences qu'il avait ou qu'il pensait avoir dans la flotte eunemie, ce prince, si l'on en croit une note qui se trouve dans les archives de la marine, aurait persuadé à Louis XIV que les Auglais éviteraient le combat. On sait comment chacun se comporta de part et d'autre, et quels furent les résultats désastreux de cette bataille. Nous n'avons à parler que de l'effet qu'elle produisit à Brest.

La consternation y fut professic : cm clast fait de notre marine, de notre areanal, de la ville clie-meme; d'un moment à l'autre on s'attenduit à voir les Anglais dans la rode et jusque dans le port. Pour suuver nos vaisseaux, on les fit entrer, le plus avant possible, dans la rivière de Landeveuce. Le langage de Poutchertrain à était pas ressurant; il demanda s'il ne servit pas prontent de faire

revenir, su à un , les bătiments qui s'éulent réfugiés à Suint-Malo. Louis XIV s'indigna de ce freques. Il compta sur le courage des Bretons, qui digh lui en asient donné tant de preuves; il ordonna de rumencr dans la rade et dans le port les vaisseaux quio avait rachés dans la rivière de Lande-euec. Depuis quelques années, les constructions s'étaient radenties; in 'ny avait quiu n'assessen sur les chantiers. Le roi en fit commencer trois autres: Des ordres pareils furent donnés dans les autres ports. Quant à Tourville, désespéré, malade, il voudiar répindre res vaisseaux à Suint-Malo. Il était en route, lorsqu'on lui manda de se rendre à Versailles. Le roi ulti fit l'accuell que méritait sa baute valeur.

Avant l'affaire de la Hougue, où uous perdlimes quinze vaisseaux, trois brallès par l'ennemi et douze de non spropres mains, la marine française se composait de cent quatorze latiments de ligne de 30 à 100 canons, de trente-quatre brillots de 10 à 20 canons, de utrente-cipa flutes de 12 à 20 canons, de quarante-cinq flutes et traversiers; il y faut joindre les galères qui se trouvaient à Marseille, et sur l'importance desguelles nous n'avons pas de documents exests L no mombre des bâtiments attachés au port de Brest était de quarante-six vaisseaux, quatorze brûtots, quinze frégates et dis flutes

La panique causée par le désastre de la Hougue ne se dissipa entièrement qu'au retour de Tourville à Brest : Il y revenait avec le bâton de maréchal. Envoyé à Saint-Malo pour y chercher les vingt et un vaisseaux que le marquis de Pannetié y avait conduits, d'Amfreville ne les avait point ramenés un à un. Au printemps de 1693, nous avions à Brest soixante et onze bâtiments prêts à entreprendre une nouvelle campagne. Tourville passa avec cette flotte dans la Méditerranée, où les succès qu'il obtint n'effacèrent point les doulonreuses impressions que l'affaire de la Hougne lui avait laissées. Avant de partir, il mit toutes les batteries en état de défense : il fit armer de mortiers celles de Camaret et de Berthaume. Renau visita à son tour tous les points de la côte, depuis Saint-Malo jusqu'à la pointe de Cornouaille : enfin Vauban se rendit lui-mênie à Brest au printemps de 1694 : c'était l'homme dans lequel le pays avait le plus de confiance. Il compléta l'armement des batteries, prit le commandement des forces de terre et de mer, et attendit que l'ennemi vint l'attaquer. « Votre Majesté, » écrivait-il au roi, « n'a rien à craindre : tous les passages qui sont sous le château sont à l'épreuve de la bombe. J'ai placé avantageusement 90 mortiers et 300 pièces de canon ; tous les vaisseaux sont hors de la portée des bombes des ennemis, et toutes les troupes en bon ordre. Il y a dans la place 300 bombardiers, 300 gentilshommes, 4,000 hommes de troupes régulières, et un régiment de dragons nouvellement arrivé. Ces forces sont suffisantes pour repousser l'ennemi, » Pontchartrain avait repris courage, tant il avait lui-même de confiance dans Vauban. Informé cette fois des mouvements des ennemis, il lui écrivait : « Je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux, pendant que vous y êtes, qu'ils vinssent à Brest. » Ils ne tardérent pas à donner cette satisfaction au ministre. Une flotte anglo-hollandaise de quarante et un vaisseaux et de vingt-deux bâtiments légers, portant 10,000 hommes de troupes, mouilla dans l'Iroise le 16 juin, et effectua le 17 une descente dans une anse voisine de Camaret. La résistance fut si vigourense que les ennemis, qui avaient déjà trois mille hommes à terre, ne songèrent qu'à se rembarquer; la marée les avait amenés,

mais elle ne revint pas assez 104 pour les reprendre. Les paysans bretons en massicrèrent cinq ou six enets; les autres furral faits prisoniers ou se noyèrent dans la mer. On voit, au fond de la bale de Camaret, une batterie qui en a conservé le com de maro ar Saussan (la mort aux Anglais). La plus belle part dans la journée d'al revint à deux jeunes officiers, Lavalette et Benoisse, qui commandaient les troupes de la marine. Pour conserver le souvenir de ce glorieux événement, le roit fit frapç une médaile représentant, au fond, la mer couverte de vaisseux, et, sur le premier plan, Pallas, auprès d'un trophée naval, avec cette légende: « Lutate orn étemorie», et et ceregue : « Bataris et Anglia da litas Aremorieux cessis. 1695, » Les Anglais se vengèrent de leur défaite en incendiant la ville de Dieppe.

Par exception à la righe, Vauban réunit, pendant quelques années, l'autorité citil et militaire sous le titre de commandant de la marine. Il n'usu de ce titre que pour mettre le port de Brest à l'abri d'une nouvelle insulte de l'ennemi: il flu, avec le marquis de Pannetié, l'éperuve de toutes les batteries; il s'assura que la ville ne punvait être atteinte par les hombes, que l'ennemi serait écrasé s'il tentait de franchie le Goulet.

Telles furnat pour Brest les conséquences de l'affaire de la Hougue. Dirons-nous qu'au monent même où les espris en étiente le plus viement émus, les capacius, souteuns par l'évêque de Léon, no songosient qu'à obtenir par surprise la melleure position de Recouvrance pour y bâtir un counent? Dequis longtemps le roi résistable à leurs instances; il me voulait pas leur donner l'emplecement qu'ils convoitaient. Aia ils finirent per obtenir ce qu'ils désiraient. A la nouvelle du désistre de la Hougue, les travanc des cilitées publies furent indéfinient suspendus; on ne les reprit que longtemps après. Pontchartrain écrivait à Vauben; et Vous me failes plaisir de m'annourer que vous a vez qu'en fait de dépense dans les ouvrages que vous avez faits aux environs de Brest. Cela convient extrémement à l'état où nous sommes. » (foi alliel.)

Depuis cette époque jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, le gouvernement ne fit plus de grands armements à Brest, non que la marine y demeurât inactive; Forbin, et surtout Duguay-Trouin, y soutinrent glorieusement l'honneur de notre pavillon, mais l'état de nos finances ne permettait pas de subvenir aux frais de ces nouvelles expéditions. Duguay-Trouin obtint, non saus peine, qu'on mit à sa disposition quelques bâtiments du roi dont lui et ses armateurs étaient responsables. Bien qu'il eût séjourné longtemps à Brest pour y faire son apprentissage, Jérôme de Pontchartrain, fils et successeur de celui qui fut cause du désastre de la Hougne, n'avait, comme son père, que du sang glacé dans les veines. On se rappelle le glorieux combat que Duguay-Trouin soutint contre les Anglais au mois d'octobre 1707. Mécontent d'une campagne qu'il venait de faire, il désirait reprendre sur-le-champ la mer; Forbin, plus heureux, avait fait quelques prises qui se trouvaient à Dunkerque. Tous les deux étaient rentrés en septembre à Brest. Duguay-Trouin demanda à Forbin s'il voulait se joindre à lui; mais Forbin, qui tenait à aller à Dunkerque pour y vendre ses prises, prétexta que la saison était trop avancée. L'indifférence du ministre était extrême : il demandait si les armateurs de M. Duguay-Trouin permettaient qu'il se remit en campagne; il finit par

dire qu'il s'en rapportait à l'intendant de la marine Robert et au sive-amiral de Coetlogen. Forbin résistait, Duguay-Trouin l'emportu. Les félicitations du ministre se partagèrent du me manire éçade entre les deux orgànianes. Celles que l'illustre Malouin reçat du même Pontchartain, à son retour de Rio-Janeiro, étaient au moins singuilères: le roi était sistérit du sieur Duguey-Trouin, quoque l'ennemi ne lui etit pas opposé beaucoup de résistance; il aurait dù prendre une revanche plus évialante sur les Portuguis. [28 ferrier 1712.] Crest ainsi qu'on lipageit à Versissiles un des plus beaux faist d'armes de notre marieu. L'accueil que Duguay-Trouin regut à Brest et les acchamations de la nation tout entière le dédomma-zèrent de l'indiffèrence de la ocur.

S'il y eut moins de mouvement et d'activité dans Brest, cette ville y gagna sous le rapport de l'ordre La condition des habitants y était quedque peu précaire. Collert et Seignethy avinent, il est vrai, preserit à l'administration de la marine de ne pas s'immisere dans les affaires de la commune, e qui fait voir que l'autorité municipale n'avait pas toujours la libre jonissance de ses franchises. Plusieurs fois le maire de Brest fit toliégé de revendiquer les privilèges garantés à ses adminisrés par l'ordonnare de 1681, qui auxil plac's la libe sur le même pied que les autres commenantés de la Bretagne. On devenait bourgeois de Brest Inorqu'on y avait fait bâtir une maiston ou lorspu'on s'y était marié et établi. La communauté soumettail au roi une liste de trois candidats parmi lesquels elle choisissail le maire, qu'iségent, l'épèen a coté, dans les états de la province. En 1681, no sait transporté à Brest le siège de la sénéchaussée qui se trouvait auparavant à Suint-Bresna, qu'in prouva que la justice y était autréois établie. A la fin du règne de Louis XIV, la population de Patest s'écait de 18 à 15,000 habitant.

Nous n'avons recours, pour l'histoire de cette ville, sous Louis XIII et sous Lonis XIV, qu'à des documents inédits, presque tous inconnus jusqu'à cejour; nous continnerons, pour les périodes suivantes, de puiser aux mêmes sources, en nous aidant aussi des publications qu'on a faites et des souvenirs de nos contemporains.

Les premiers intendants de Brest (daient d'habiles administrateurs. Tant que la direction des affaires du port demeura entre leurs mais, cet (établissement se fit remarquer par l'ordre qui régnait dans les diverses parties du service. Les étrangers en étaient l'appois. On distinguali surtout les belisse constructions de raisseaux que dirigent (Divier, le plus babile ingénieur de ce temps-lu; mais le unombre de bitiments qu'on mettait sur les chamters n'était pas égal au nombre de ceux qui n'étient plus en était de servir. C'est ainsi que notre marine commença à dérboir. Des expéditions mai conques achevierat, sinon de la ruiner, du moins de la dévonsidiere. La plus importante est l'étrange tentative que fit Louis XV, en 17½, pour replacer les Stuarts sur les trône. On arma une flotte de vingt-vis. en 17½, pour replacer les Stuarts sur les trône. On arma une flotte de vingt-vis. en 17½, pour replacer les Stuarts sur les trône. On arma une flotte de vingt-vis. de combre de Save étaient sur le vaisseun amiral. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 2½,000 hommes. Le moment était flavorable pour opéere une descente. Les forces maritimes de l'Angleterre étaient durc de la ces paries, suffit pour défendre la côte de cours coulle avec violence dans ces parages, suffit pour défendre la côte

ennemie et repousser nos vaisseaux; plusieurs ne purent regagner le port d'où ils étaient partis. L'était encore un Pontchartrain, le comte de Maurepas, qui avait le département de la marine, à laquelle cette famille a été si funeste.

Dépuis la bataille de la Hougue jusqu'en 1715, on se borna à entretenir les câtities publies sans en constraire de nouveau. Le nofant de Brest, que distinguaient à la fois son annour pour la patrie et son instruction comme ingénieur et comme réchtecte, presse la achèvement de tout ce que le siècle précident aut laiss à faire. C'était (Louquet de Lindu, dont les travaux et la gloire se sont renfermés dans les murs de la ville qui l'a vu naître et mourir. Ingénieur des fortifications et des batiements civils de la marine, de 1710 à 1790, Il a attaché son non à tout re qui s'est fait de grand ou d'utile dans la ville et dans le port pendant rette période de cinquate ans. Il commença par les quesis dont, avec le temps, d'etenfit la ligne depois l'enfrée jusqu'an fond du port, saivant les plans que Yauban avait tracés. Il contraistist une nouvelle corderie en emplacement de l'auxience qui résult qu'en bois; elle était arberés en 1717. Elle servit de bagne provisoire lorsqu'on supprimé les galéres et paragle les forques terre les ports de Brest et de Toulon.

Il falsit, pour loger ceux de Brest, un hallment qui réunit la triple condition de sireté, de salubrité et de solidité. Bien que géné par l'espace dans lequei il devait se renfermer, Choquet de Lladu résolut ce triple problème. Le bagne de Brest put recevoir les forçats en 1752; c'est l'édifice le plus remarquoble de tous ceux qui réclèment sur la rice gauche de la Penfeld.

Quelques années plus tard, nous voyons Choquet de Lindu occupé aux travaux de l'enceinte de Brest, qu'il concourut à mettre dans l'état où elle est aujourd'hui. Le port était surtout l'objet de ses soins et de sa prédilection; nonsenlement il le fit carer plusicurs fois, mais il le creuse dans toute se longueur et l'étendit jusqu'au delà des fortifications. Les trois formes de Pontaniou sont le monument qui lui fait le plus d'honneur. La correspondance des officiers supérieurs et des intendants de la marine nous apprend que le projet de ces formes était conçu depuis l'année 1672. Sans cesse on y revenait, mais le manque de fonds, les difficultés de l'entreprise, en arrêtaient constamment l'exécution, L'expérience qu'on avait faite dans la crique opposée de Troulam n'était pas encourageante. Un quatrième bassin a depuis été afouté aux trois qui sont l'œuvre de Choquet de Lindu. Celles-ci furent terminées en 1758. Les entrepreneurs s'y ruinérent ; ils enrent une peine extrême à se faire payer. Rien ne donne une haute idée de la puissance d'une nation comme ces bassins de granit dont les portes s'ouvrent pour recevoir des batiments de 120 canons : dans ceux de Brest, on ne sait ce qu'on doit le plus admirer de la grandeur du monument on de la gigantesque proportion des blocs qu'on y a employés,

Du Quesne, Vauban et Choquet de Lindu sont trois hommes que la marine de Reest drit asserier dans sa reconnaissance. Ce port, er magnifique arsenal est tout entier leur ouvrage. On repreche, il est vrai, à Choquet de Lindu davoir été trop avare d'ornements dans les édifices qu'il a construits; il était moins architecte qu'ilgénieur. Le plus sérère économie lui était prescrite dans les constructions qu'il déterminait le gouvernement à entreprendre. Il n'osait demander que ce qui était rigouressement nécessaire; écétait beaucoup de foldenir. Nous avans plusieurs plus des la construir de la co des rapports qu'il adressait aux ministres; il 5 y exprine avec une rare modestie, et s'y montre toujours animé da deisé d'être utile à son pays. On na pas énulu' à moins d'une lieue le développement des édifices élevés sons su direction. Hons le nombre n'omettons ni la construction d'une manufacture de folle à voiles yieu, édablit en 176. Gelde de Seignels y n'existati plus, ja la belte esserne de les Marine qui fut achevée en 1707. Dans cette même année, l'ingénieur Petit construisit Faduriable machine à nature qu'on voit au piel du clateau.

Les teutatives perpétuelles des Auglais contre le port de Brest faisient vicement sentie la nécessité de compléter le système des fortifications. En août 1757, ils se présentérent à l'entrée du Goulet avec dit-neuf valsseaux et 30,000 hommes de débarquement. Leur intention était d'entrer à pleines voiles dans la rade; mais les dispositions qu'on avait prèse les forcèrent de renouver à leur dessein. Bien qu'on etil fait la paix avec eux au mois de février 1763, ils n'arient pas abandonné l'idév de surprendre le port pour bruler nos magassins et nos vaisseaux. Nous en avons pour preuve l'avis qui en dut douné par l'ambassadeur d'Autriche au duc de Choical et une lettre de la noin de ce ministre qui porte la date du 8 juin 1768.

Le directeur du génie, Filey, reçut l'ordre d'envoyer sur-le-champ à Paris le plan des forts à construire autour de Brest pour défendre les hauteurs qui dominent cette place. Mais, le danger passé, on ne songea plus à l'exécution de ces travaux. Les Anglais n'avaient, au reste, qu'une connaissance imparfaite de nos moyens de défense; ils profitèrent de la paix pour connaître exactement l'état des fortifications et les ressources de l'arsenal. Un jeune homme intelligent et courageux, Gordon de Wardhouse, qui passait pour voyager en amaleur, avait tout vn, tout examiné avec le plus grand soin. Comme l'argent ne lui manquait pas, il s'en était servi pour obtenir les renseignements dont il avait besoin. Instruit de l'attention aver laquelle il observait toute chose, l'intendant de Clugny le fit arrêler. Tout en soutenant qu'il n'avait pas d'intentions coupables. Gordon ne put contester les faits qu'on lui opposait. La distinction de ce jeune homme, la mauière dont il se défendit, excitérent l'intérêt au plus haut degré. Il fut du reste l'objet de grands égards. En prononçant l'arrêt qui le condamnait à mort, le président de la commission, instituée ponr le juger, ne pouvait retenir ses larmes. t'n soldat du régiment de Béarn, nommé François, dit Dauvais, qui avait reçu quelque argent de l'Anglais pour lui servir de guide, fut également condamné à mort. Gordon de Wardhouse eut la tête tranchée sur la place du Marché, le 24 novembre 1769. Après avoir fait amende honorable devant la porte de l'église Saint-Louis, la corde au col, la tête nue et en chemise, le malheureux Dauvais fut pendu. Il portait un écriteau où on lisait ces mots : Traître au roi et à l'état. Cette double exécution produisit une sensation profoude.

Une des pièces saisés su domicile de Govdon nous apprend que le personnel de la marine, en 1760, se compossi comme Butl: c'est vive-animux à 30,000 livres; sept lieutenants-généraux à 13,000; vingt-deux chefs d'esndre à 6,000; cin-quante capitaines de visissena à 3,600, et cinquante-une à 3,500; cinquante-une capitaines de frégate à 2,000; tois cent butli telucienants de visissemà à 1,600; dir-med capitaines de brâlot à 1,500; trois cent dirende-deux enseignes à 803; singt-sept lieutenants de rissement.

soixante-dix-neuf gardes du pavillon à 400 ; et deux cent vingt-deux gardes-marine à 300.

L'inquétude que l'affaire Gordon avait causée au gouvernement lui rappeda les projets de fortifications qui étairent demeurée en portéculie. Le directeur du génie d'Ajof fut invité à les revoir. Il ne s'agissait pour le moment que du fort Bouguers et de l'ouvrage à cornes de Keitresan, dont Fiey avait fait les plans. D'Ajot modifia celui din fort Bouguere, mais l'exécution de ces travaux fat de nouveau remise à un autre temps. Toutéois on permit au directeur du génie de faire terrasse plantier d'ornes magnifiques, qui s'éclev au bord de la mer, à la suite du château, et à laqué! le la reconnaissance publique a donné le nom de Gour-Ajor; elle a six cett signit mêtres de longueure. Cette promeurée, unique en son genre, d'oi l'on a le spectarée des flottes qui se réunissent dans la rade, est le point de Brest où les étrangers sont le plus empressér de se rendre.

Lorsque le cours d'Ajet fat planté, Brest, sud l'accroissement de population, se trous tel à peu près que nous le voyons asjourd'uit. Peu de temps apparavant, mourat dans cette ville un vieillant de cent trente-trois ans, que quelques-uns de nos plus anciens anis ont prafitiement comu. Jean le Causer, n'e en 1822, à Pleumoguer, près de Saint-Renan, était simple ouvrier du port ; il ne svait ini lire ni ferire, mais il mait le jagments droit et une mémoire étonante: il se rappealt le temps où librest n'était qu'une mérèvable bourgade. Il avait vu construire, l'un sprès l'eutre, lous les chiffens qui s'étievent sur les deux chiffs de la Penfeld; il partiat de M. Du Quesne, de M., le prince de Beaufort, de M. le maréchal d'Estrées ou de M. de Tourville, comme à îl se santi vus la reille.

Ouoique la marine déclinat, la ville devenait de plus en plus importante. Les étrangers qui en formaient la population n'y étaient, il est vrai, attirés que par l'esprit de spéculation ; dans le principe, la marine y campait elle-même. Mais, comme toutes les personnes qui y venaient ne vivaient que de l'industrie, que de la science de la mer. Brest fut en quelque sorte un grand navire à la prospérité duquel chacun était intéressé. En 1752, les hommes les plus distingués, qui s'y trouvent réunis, demandent à former une académie de marine; le gouvernement s'empresse d'accueillir cette demande. Astronomes, géographes, ingénieurs, architectes, chimistes, médecins, hommes de guerre et d'administration, tout le monde, dans ce corps, s'occupera de la science navale; c'est le grand vaisseau qui s'organise. Chaque membre de l'académie contribue pour la formation d'une bibliothèque; en peu de temps elle s'élève à huit mille volumes. Nous trouvons sur la liste des académiciens les noms du célèbre Borda et de son compagnon Verdun de la Crenne, simples lieutenants de vaisseau lorsqu'ils firent avec le père Pingré leur voyage en Amérique et au nord de l'Europe, pour vérifier l'exactitude des divers instruments et particulièrement celle des montres marines. La frégate la Flore, qui les portait, sortit de la rade au mois d'octobre 1771. L'année suivante, nous voyons deux autres membres de l'académie. Kerguélen et l'astronome Rochon, partir du même port pour leur voyage aux Terres Australes. Il y avait alors une émulation remarquable à Brest. Les étrangers croient que nous n'avons plus de marine : celle-ci est prête à renaltre plus instrulte, mieux disciplinée, plus puissante qu'elle le fut jamais. C'est ce qu'on vit en effet, lorsqu'à son avénement au trône Louis XVI demanda au premier port de France des vaisseaux et des officiers en état de se mesurer avec ceux de l'Angleterre.

Personue, dans la marine surtout, ne doubtit de la guerre, longtempa avant qu'elle échaltà. Bere était le point d'où devait partir l'atatque, ceiu qu'il fabilit mettre le plus promptement possible en état de défense. Dès l'année 1771, on reprit sériessement les plaus de fortification. Dès 1775, l'ouvrage à cornes de Keliversan, bien que demeuré imparfait, protégeait le côté de Recouvrance. Du côté de Brext, on entreprit, peu de tempa près, è vasté ort de Bouquen, ansa lequel es ennemis, tourmant la place, fussent tombés sur le foud du port. Les lignes de Quiéern présentérent un système de rétrandements formidables. Ces divers travar se poursaitrient sons interruption pendant dix années, lis n'étaient que l'exécution partitelle des plans de Valunts; on me finsisi encore que le plus pressé.

In prince, frère du roi, mais qui sembalat alors lois du trône, se resulti à frest an moment où l'or s'y préparait le plus activement à la guerre (1777); déjà une nombreuse escoûre (dait rassemblée dans la rude, Le jeune comte d'Artois ne susquait qui l'était de ses équippees, qu'uu réfea qu'on devait lui donner. Le pays a conservé le souvenir de quelques inconséquences de ce prince, sur lesquelles nous gardrons le silence; le réclie en conséndrait peu à la digital de l'histoire. Peu de temps après, un personnage plus grave, Joseph II, vint sussi visiter le port de fiest, il ne se lassa point de l'admirer. Le comet d'Orillère, commandant de la marine, lui en fit les homeurs. L'empereur voulait voir à son bord le meilleur officiré de notre marine; on le coudisité su suisseu que la Motte-l'iquet commandat.

D'Orvilliers ne négligea rien pour l'armement des escadres qui bientôt allaient combattre celles de l'Angleterre. Il était puissament sontenu, nous ne dirous point par Sarlines, alors au département de la marine, mais par Fleurieu, dont ce ministre avait eu le bon esurit de faire sou bras droit.

Le 8 mai 1778, la frégate la Sensible partit de Brest, sous le commandement de Marigny, portant au congrès le traité par lequel le roi reconnaissait l'indépendance des États-Unis; elle arriva à la côte d'Amérique, le 2 mai suivant, L'envoyé français. Gérard de Rayneval, était sur cette frégate; on sait avec quels transports Il fut acqueilli dans le congrès, avec quel empressement le traité fut accepté et ratifié, La guerre en était la conséquence : elle commença par le mémorable combat de la Relle-Poule, qui appartenait au port de Brest (17 juin 1778). Dans le même temos, une flotte de trente-deux vaisseaux, divisée en trois escadres, se disposeit à sortir de la rade, sous le commandement du comte d'Orvilliers, qui avait pour seconds de Guichen, Du Chaffault, de La Motte-Piquet, de Grasse, dont les noms allaient bientôt se placer au même rang que ceux de Tourville et de Duguay-Trouin. Un prince du sang, le duc de Chartres, commandait l'escadre Bleue; La Motte-Piquet en était le véritable chef. A peine sortie de Brest, la flotte francalse aperçut celle des Anglais à la hauteur de l'île d'Ouessant, qui a donné son nom au combat du 27 juillet 1778. Sans être une défaite, l'issue de ce combat ne fut pas précisément une victoire. Les Anglais observaient avec surprise que nonseulement les Français y avaient déployé leur valeur accoutumée, mais qu'ils avaient montré une habileté peu commune dans les évolutions navales et dans la manœuvre des vaisseaux.



Immédiatement rentré à Brest, dans la crainte qu'un nouvel engagement ne rendit le succès de la veille encore plus douteux, le comte d'Orvilliers s'y occupa des apprêts d'une nouvelle campagne. Avant opéré sa jonction avec la flotte espagnole, il se trouvait à la tête d'une armée de plus de soixante vaisseaux : on n'en avait pas vu de pareille depuis Louis XIV. Il ne s'agissait de rien moins que d'effectuer une descente en Angleterre. Les forces dont le gouvernement de ce pays pouvait disposer étaient inférieures aux nôtres; mais, administrateur distingué, comme il le fit voir dans son commandement de Brest, le comte d'Orvilliers manquait de résolution quand il fallait agir. Il battit la mer sans rien entreprendre, laissant échapper les occasions les plus favorables. Heureusement les escadres, qui se détachêrent d'une armée rendue inutile, prouvèrent en toute circonstance qu'à forces égales les Français n'avaient pas de rivaux à craindre. Nous regrettons de ne pouvoir suivre au-delà du port les diverses expéditions qui en sortirent pendant cette glorieuse époque Rien n'était comparable à l'activité qui régnait à Brest. Parmi tant de beaux faits d'armes dont se glorifie la courte période de 1778 à 1783, la marine de ce port aime surtout à se rappeler les rencontres particulières où une seule de nos frégates n'hésite pas à engager le combat contre un, deux, trois batiments anglais d'une force supérieure à la sienne. Qui ne sait le duel héroique de la Surveillante ou du brave Du Couédic contre la frégate anglaise le Quebre; celui de la Belle-Poule, que La Clocheterie avait déjà rendue célèbre, ou de son nouveau commandant, le chevalier de Kergariou, contre un vaisseau de 70 pièces de canon? L'Océan a été la tombe de Kergariou, qui fut tué dans le combat (1780). Blessé mortellement, Du Couédic fut ramené à Brest, où il succomba trois mois après. Il est le seul officier de marine qu'on ait inhumé dans l'église de Saint-Louis. On s'incline avec respect devant l'obélisque que le roi fit élever sur sa tombe.

Alors l'armée navale égalait, si elle ne surpassait celle de Louis XIV. En 1781. on comptait dans nos divers arsenaux de quatre-vingt-sept à quatre-vingt-dix vaisseaux, dont six seulement ne portaient que 50 canons, et soixante frégates. supérieures, la plupart, pour la force, aux anciens vaisseaux de quatrième et cinquieme rang. Pendant la guerre le nombre de batiments attachés à Brest s'éleva jusqu'à soivante-huit vaisseaux et trente-huit frégates; mais à aucune époque une aussi grande quantité de navires de cette force ne s'y trouva réunie : le port n'eût pu les contenir. Les deux ingénieurs Guignace et Groignard dirigeaient les constructions. Le nom du dernier est surtout connu dans le génie maritime. Par une économie mal entendue, que déploraient les constructeurs et les marins, la moitié seulement de nos vaisseaux de guerre étaient doublés en cuivre, tandis qu'à cet égard ceux de la flotte anglaise ne laissaient rien à désirer. De 1778 à 1783 la marine coûta, chaque aunée, cent quatre-vingts millions; mais en compensation de ces sacrifices, quels immenses résultats ne furent pas obtenus! Il y eut, il est vrai, beaucoup de désordres dans la comptabilité de ce département. On avait perdu dans les ports les traditions d'ordre et d'économie que les Colbert y avaient apportées. Sans aucune nécessité, Louis XV avait placé un commandant de la marine audessus de l'intendant; ce double rouage devint la principale cause des abus qui s'introduisirent dans l'administration maritime,

Brest y gagna et y perdit tout à la fois. D'après le nombre des vaisseaux attachés

au port et l'importance des sommes affectées à la marine, on peut Juger de ce qui en revenait à cete ville. Sa population était de 22,000 habitants avant la guerre, elle s'élevait à plus de 26,000 lorsqu'on signa la paix. Mais comme l'état était le premier à manquer à ses engagements, il lui arrivait de ne pas trouver dans les spéculateurs plus de honne fei qu'il n'en montrait lui-même.

La renaissance de notre marine, les succès qu'elle avait oblenus, engagèrent le gouvernement à profiler de la pais pour mieux consulter l'océan. Elveriuei proposa au roil d'entreprendre un nouveau voyage d'exploration maritime. C'est de Brest, que l'expédition devait partir. L'Europe cutière, l'Angeletrer elle-memo sus offrit son concours pour cette entreprise; il semblait que chacun y ful intéressé. On choisit les officiers les plus instruits pour les états-majors, les melleurs matelots pour les équipages. Le commandement en fut confilé à La Pérouse, que tout le monde ainsait dans le port de Brest suqueil fléati depuis longétemps attaché. La Bounote et l'Astrolade, objet de tant de veux à leur départ, sortirent le 1" août 1785 de ce port où elles ne devaient pas rentere. Six ans après, le 27 septembre 1791, les frégates la Recherche et l'Eprimare, armies sur la demande de Tassemblée nationale, partirent également de Brest, nou pour faire de nouvelles découverles, mais pour retrouvre les traces de la Pérouse et de ses compagnons que la tempête pouvait avoir jetés sur quelque roche de l'Océan. Le commandant de l'expédition, l'Entresteateurs, ne devait pas his-même revoil les rivages de se patrie.

ta plupart des grands capitaines, qui avaient fait la guerre de l'indépendance, mourrent avant les onges de la révolution. Le comt de Giachea Schit retire à Mordait. La Motte-Piquet demeura à Brest, où il mourut en 1791, Il y était foljet de la vénération publique. Il sortait rarement de chez lui; la haie se formait sur son chemin quand il allait de sa maison, rue de la Rampe-Probingée, à l'hôtel du commandant de la marine. Il portait un habit bleu fort simple, avec de petites épaulettes et une perraque à marteuu, Sa taille était au-dessous de la moyeance; il marchait sur la pointe du pied droit, s'appuyant, à cause de ses blessures, sur une longue canne qu'il lennait par le milieu et qui passait de sey la huit pouves au-dessous de sa tête. Son regard était vif, son sonrire bienveillant. Tel était le léries que Brest adorait.

Il le fut avouer, on était loin d'avoir les mêmes sentiments pour la plupart des antres officiers. La population de Rest était routière, tous les officiers appartenaient ou devaieut appartenir à la noblesse. Un point encore plus essentiel était d'avoir appartenu au corpsé des étèves de la marine. Tout officier qui avait débuté autrement dans la carrière, fût-il un Jean Bart, un Duguay-Trouln, ne s'appelait qu'un atrar; il a était pas d'humiliations qu'on ne bui fit éprouver. Un étève de la marine n'etit pas voulut s'associe à la talet où un officer bleu us fut assis. Les officiers de la marine royale n'avaient pas beaucoup plus de considération pour les officiers de l'armé de terre que pour ceux de la marine bleue; de leur côté, les officiers de terres es croyaient d'une espèce supérieure à celle des bourgeois et des soldats.

La condition des matelots était la plus dure : la distance entre eux et leurs chefs était immense. Les peines flétrissantes qu'on leur infligeait rendaient la séparation d'autant plus profonde, li y avait, dans les corps de terre et de mer, d'honorables exceptions, mais elles n'étaient pas nombreuses. Enfin, la mesure de haine et de mépris était comble. Il fallait qu'une révolution arrivât.

Quand vint celle de 1789, la ville de Brest, la marine entière, sauf les officiers, la requerat nece enthousissme. A la nouvelle que les députés du tiers—fait s'étaient constitués en aucentière antionate, les chefs militaires de terre et de mer avaient résou de se retrander dans le châteun, de braquer des canons à miraille au bout des rues, et de massarer les habitants. Informé de ces desseins, le peuple s'empara des pastes de la ville et du port; que garde nationale nombreuse, dont personne n'était exclu, s'organisa spontanément. Ce mouvement décisif conserna à la France le plus s'inée et el plus important de ses ansenaux.

La récolte de 1789 avait été mauvaise; les approvisionnements allaient manquer; in v'a vait que pour quinze jours de vivres dans les magasins. La 1911 pouroux à tout. Guillem aloié, Alexandre Chevaller, Colloi, Béreagei, Bernard jeune, de Montreux et Lehir, membres du conseil de la commune, furent dépuise près des municipalités de Morlaix, Lannion, Tréguier, la Noche-Derien, Pontrieu, Paimpo et Guingamp, contrées fertiles en grains, pour prévenir, par de prompts achtas, la disette dont Brest était menacé. On sait que le convoi fut arrêté à Lamion, où les commissaires coururent de grands dangers. On se rappelle aussi que cel évênement fit nattre la Rédération bretonne, dont les députés se réminrel à Pontry. Les Brestois n'y manquérent pas. Cordre, Tharmonie la plus parfaite ne cessèrent point de régner parmi les habitants de Riest, que les officiers de terre et de mer cherchaient à diviser. Le jeune Daniel de Coloïc, qui montra lant de sagessé et de dévouement dans ses somments d'ufficies, commandait les gardes antionaux.

On était au moment des premières élections, Avant d'accomplir leur devoir de citopen, les électeurs s'éciaet réunis sur le champ de bailité où 'élévait l'autel de la patrie. Un lieutenant du régiment de Beauce, nommé Patrice, dessina sur les murs d'un café un monceau d'ordures, au-dessous duquel il écrivit les mots : Mattel de la patrie. Il fut impossible de contenir la fureur du peuple, ce malheu-reau post de sa vie son imprudent cynisme. On dut à la fermeté de la commune qu'il arrivait pas de plus grands mailleurs.

Une nombreuse escadre était réunie dans la rade, sous le commandement d'Albert de Rious, dont le patriolisme était plus que douteux. Tout a coup, le 6 septembre 1790, des marques de mécontentement se manifischet à bord du viaseau L'Ausreia, et se communiquent aux autres bâtiments; quinze cents hommes arrivent à terre, se forment en ligne et, se tenant par le bras, se rendent à la commune. Viceneuri alarmée de cette démarche, la municipalité parvient à faire comprendre aux matelots l'irréquiarité de leur conduite; la retournent à leurs viasiseaux. De nouveaux désordres échtent à l'arrivée du L'épard, qui venist de soit-Donnique; la municipalité a enrore le bonhera de les réprimer. Le faible contre d'Illector, commandant de la marine, ne savait quel parti prendre; plusieurs de ses lettres que nous avons sous les yeux font voir à qué point îl deit embarrassé. Albert de Rious dissimulait son ressentiment; le loyal Marigny, major de la marine, faillit être victime d'un moment d'erreur. Se présentant aux multas, il leur dit avec tranquillité: « Yous demander ma tête, la voie: je viens vous l'apporter.» De rice t Gandon, commissiers nommés par le roi, furret envoyés

Emmodity Calif

à Brest. Avec le concours de la commune, ils rétablirent l'ordre sur la flotte. Les équipages demandaient que les peines infligées aux matelots fussent moins flétrissantes. On transmit leurs plaintes à l'assemblée nationale, qui y fit droit.

Nous le disous arec un aimer regret, les vinsi insurgés, les vinis coupables étaient les officiers. L'orgueil étouffu det eux l'amour de la patric. Bès l'année 4700, avant qu'aucun danger les menaçat, le tiers était passé à l'étranger; le ministre de la martine, la Luzerne, ététif fait leur compliée en leur accordant des congés dont liss servaient pour émigrer. Allert de Rioms donns as démission, et passa aussi dans les rangs ennemis; le comite d'Hector l'imita: plus attaché au roi, Marigny ainn mieux vivre obscur que de qu'etter la France.

Peu de temps avant le 10 août, l'administration du Finistère dirigea sur le acpitale un baition pour défendre le roi et le constitution. Les Brestois, qui en formaient la majeure partie, ne se rendaient à Paris que pour assurer le triemphe du parti républicain. Ils désobérient à l'ordre qui leur prescrivait de rentrer dans leurs foyers : la veille, ils étaient écupables; le lendemain, ce furent des héros. L'assemblée Régislative leur accord les honneurs de la séance; la commune leur fit encore meilleur accueil; lis fraterierisèrent avec les Marsérliais. Une des sections de Paris demands à s'appeter section du Finistère. Mais l'étranger s'avançait sur notre territoire; lis requeral avec joie l'ordre de se rendre à la frontière si

La république fut proclamée à Brest avec une pompe extraordinaire. De noureaux noms furent donnés aux vaisseaux : le royat Louis s'appela le Républicain; le le Diadème, le Brutus; le duc de Bourgogne, le Peuple; le Sceptre, la Convention. — Le Tourville et le Dauguay-Trouin conservèrent leurs noms.

Il restalt tout au pius un quart des anciens officiers; les autres avaient émigré. Les batteries de la côte manquisant d'artilleurs; tois à quatre milié furent attachés au port de Brest et à ses dépendances; le reste au autres points du littoui. Le directeur du génie, Dambarrère, poussit vivement la construction des forts détachés ou lunettes qui couronnent les hauteurs de Recouvrance; il complétait de ce côté le système de fortifications que Vauban avait proposé, lambis que le commandant de la marine, Thévenard, exceptit une surreillance active à la côte au moyen de chaloupes arméres qu'observaient les mouvements de l'ennemi et empéchaient l'embarquement des personnes suspectes. A peine le procès du roi et terminé, que le convention envoie à Brest les représentants du peuple Defermon, Rochegude et Prieur (de la Cóte-d'Or). Leur mission ne se borne pas à ce port, où ils ne ségournent que peu de temps ; il faut qu'ils aillent aussi à Cherbourg. Cavaignac et Sevestre les remplacent; ils s'occupent particulièrement à rétabilir fordre dans Tarsenal, où none foule d'albus s'étaient Introduits.

Mais les administrateurs du Finistère ont ouvertement pris parti pour la Gironde. In dévret de la convention ordonne leur mise en accusation; dix mois vécouleront avant qu'on listruise leur procés. L'hisurrection se propage dans tous les départements de la Bretagne; celle de la Vendée tient tête à des armées consideràbles. Les handes insurgées vont passer la Loire; Toulon est livré aux Anglais par l'administration et les officiers de la marine. C'est un aminal breton, Trogoff, qui leur a ouvert les portes de la place. Toulou et Brets sont en échange perpétuel BREST. 181

d'officiers et de vaisseaux; ce qui est arrivé à Toulon arrivera nécessairement à Brest. Comment cette ville pourra-t-elle se défendre? Les magasins ne sont pas approisionnes; il n'y a pas mème de poudre dans l'arsenal. Parmi les officiers, un grand nombre appartient encore à l'ancienne noblesse; ils sont les amis, les camandes de ceux qui ont livré Toulon. La solde des matelois est arriérée; on ne manque pas d'argent : si on ne les paie pas, c'est pour les rendre plus accessibles aux s'éductions de l'étranger. Sort de Brest, Morrad de Galles se voi oldège d'y rentrer; les matelois ne veulent plus obéir à un chef qui n'a pas leur confiance. Les nouvelse de la traision de Toulon arrivalent au même instelle aux merce.

Ni les représentants du peuple Bréard et Tréhouart, successeurs de Cavaignos de de Serestre, ni fordonnaleur Redon, n'ont la vigueur, l'autorité que réclament des circonstances aussi difficilles; on doute même du patriolisme des deux premiers. Le comité de salut public dit à Jean-Bon-Seint-André et à Présur (de la Marre); a Partez, saucer Berés et la Botte. a lis haésitent pas un moment sur les mesures qu'ils ont à prendre. Les officiers suspects sont immédiatement exartés; les uns sont envoyés à Paris et livrés au tribunal révolutionnaire; les autres enformés au château. L'ordre est intimé à Morard de Galles de quitter le port dans vingt-quatre heures, et de se rendre auprès du comité de salut public. De nouveaux officiers sont nomanés : les représentants élèvent au grade de contre-amiral Villaret, Martin, Bouvel. Cornie et Vanstabel, tous bommes d'élite. De simples enseignes entrétenus sont faits capitianes. Le visissou la Cette-d'or se nommera désormais la Montagen. Villaret, auquel les représentants donnent le commandement de la flotte, arbers sur c visisseux le pavillon d'amine de la flotte, arbers sur c visisseu le pavillon d'amine de la flotte, arbers une carret de la fotte, arbers u

Mais les nouveaux officiers, nous neparions que des capitaines, élevaient des prétentions étranges; quelques-uns araient plus de morgue que les plus aristocrates de l'ancien régime. Ils se plaignaient des passe-droits qu'on leur avait faits, « Citoyens, » leur dissient Bérard et Saint-André, « des marins, des guerriers, savent combattre et vainere, lis ne savent pas, lis ne veulent pas stoirs autre chose; la place qui leur convient le mieux est celle qui leur est assignée, et nul de nous n'est, juge de son proyem mérite. »

Les représentants travaillent avec une activité incroyable au réarmement des usisseux. Le bois, le fer, le cuivre, le channer, les outis, les dirers artieles de subistance, les ouvriers, les maisons particulières, tout est mis en réquisition. On fabrique de le poudre dans tous les contons. Le plus baiblie de nos construes, l'ingénieur Sané fait des protigies. Mais les Vendéens ont traversé le Loire; les sont mattres de Foughers et de Dal, lis menacent (faranville et Saint-Malo Frequeit une volture d'émigrée et de l'adip part in pour le Morbhan, Saint-André requiert une volture d'émigrée et se roud en poste à Saint-Malo. De toutes parts le péril grandit et se multiplie. Un tribunal révolutionnaire est édaité à Brest; les représentants Trévolument et Lai-guelot forganisent. Ils font veuir de Rochefort un accusateur publie et un buur-reau. En lastallo du redoutable régiment de la Montagne est déjà arriée pour assarer l'evécution des arrêts. Le lendemain de l'installation du tribunal, qui siège dans l'ancience égités des l'assistics, trois teles tomberts un l'échafund; es cont celles de trois officiers qui out foulé aux pleis la cooracte trécolore. La guillotine reste en de temps de lastique que on appelle matienant la place de la Liberté.

Saint-André revient à Brest. Il faut que la flotte parte, qu'elle aille au-devaut du contre-amiral Vanstabel, qui ramène un convoi considérable de grains achetés en Amérique. Nos marins aspirent au moment où ils se mesureront avec les Anglais; mais, avant le départ, un grand coup doit être frappé. Depuis dix mois les complices des Girondins, les administrateurs du Finistère, sont enfermés dans les prisons de Landerneau et de Carhaix. On les amène à la barre du tribunal révolutionnaire. Ou'ont-ils à dire pour leur défense ? à quoi leur servent des avocats ? Oui doute de leur vertu, de leur désintéressement, des gages qu'ils ont donnés à la révolution? Sur trente, vingt-six sont condamnés à mort. L'exécution de ces malheureux a lieu le 3 prairial an 11. Plusieurs, en allant au supplice, chantaient la Marseillaise ou crisient vive la république! Ce fut une horrible boucherie; ce fut l'application d'une loi de sang dans toute sa rigueur; mais les faits étaient avonés, étaient patents. Un des administrateurs, Bernard jeune, qui était de Brest, dut la vie à un incident singulier. On visitait rigoureusement tout ce que les prisonniers recevaient ou envoyaient. Beruard avait demandé qu'on lui fit passer un pistolet eaché dans du beurre. L'arme fut déconverte et le prévenu mis au cachot pour être jugé après les autres. Les prisons s'ouvrirent avant qu'il comparût devant le tribunal révolutionnaire. Il vivait encore en 1831.

La flotte sort de la rade; elle se compose de vingt-six visseaux, de sept frégales, et de quedques Milments légers. Sons peu de jours, dis-sept autres visseaux doivent la joindre. Jean-Bon-Saint-André s'embarque avec l'amiral. Que n'out pas fait les représentants pour assurer le maintien de la discipline, pour que ordres du commandant en chef soient comprès et flédément etécnités? Mais on n'improvise pas le personnel d'une marine; on le lui donne pas en quelques semaines l'instruction qui lui est nécessaire. La visient de nos amrins supplévra la capacité; les nombreuses prises que nos frégales ont faites les jours précédents ne sont-elles pas les prédinces du succès ?

Nous ne manquons pas de récits du funeste et mémorable combat du 13 prairial. Qui ne se rappelle le Vengeur, dont l'équipage s'engloutit au cri de vive la république? La flotte rentre à Brest, où Jean-Bon-Saint-André est reçu comme s'il revenait d'une victoire. Il y eut des gens qui s'en étonnérent; tout ce qui avait l'âme patriote ne pensait qu'aux prodiges dont l'Océan venait d'être le témoin. S'il n'avait fallu que du courage pour vaincre, les Anglais, deux fois plus nombreux, n'auraient pu nous résister : il ne nous manque que des capitaines qui sachent mieux commander et mieux obéir. Dans la pénurie de toutes choses , au milieu d'une désorganisation complète, on admirait ce que les représentants du peuple étaient parvenus à faire. - Mais on aurait dû éviter le combat : Villaret était de cet avis ; il n'ordonna la retraite que sur l'ordre de Jean-Bon-Saint-Audré ; il n'agit ainsi que par la crainte d'avoir à porter sa tête sur l'échafaud. - Saint-André ne donna point l'ordre de la retraite. Le représentant dit à Villaret : « Amiral, c'est à vous de prononcer. Quoi qu'il en soit, l'honneur de la république doit rester intact; elle ne doit rien perdre. » L'ardeur des équipages était telle que Saint-André, que Villaret lui-même, en furent électrisés. Le premier avait mis toute sa confiance dans l'amiral ; il avait trop de jugement, trop d'esprit, pour vouloir être général à sa place. On se ferait une bien triste idée de Villaret; si BREST. 18

l'on pensait qu'il eût peur de la guillotine; il est encore plus absurde de croire que Saint-André l'en avait menacé, lui qui de capitaine l'avait fait amiral. Villaret reconnut simplement qu'il ne fallait pas courir de nouvelles chances avec des officiers incapables. Quant à la peur attribuée à Saint-André, elle n'est pas plus vraie que le reste : personne n'était plus calme dans le danger. Une légère blessure l'obligea de descendre un moment dans la batterie ; il remonta aussitôt sur le pont. . Indépendamment de ce que nous avons pu apprécier par nous-même le caractère de Jean-Bon-Saint-André, nous avons à notre disposition des témoignages vivants qui confirment ses propres déclarations. Ce redoutable représentant avait répondu corps pour corps de Villaret, fort peu républicain. Il cachait des royalistes dans ses bureaux, témoin Bertin de Vaux qui s'y était réfugié, « Il n'y a, » disait Saint-André, « que les manifestations qui soient coupables. Sous peine de périr ellemême, la république est forcée de les réprimer. » Parmi les agents de la convention à Brest, les plus cruels, comme partout, étaient ceux qui craignaient qu'on doutât de leur eourage et de leur patriotisme; quelques-uns se souillèrent de crimes infames; alors Jean-Bon-Saint-André n'était plus à Brest, D'imprudentes femmes, qu'on cut du admirer, mais retenir en prison, tombérent sous la hache du bourreau. Le père du général Moreau fut du nombre des condamnés: son crime, il le reconnaissait, était d'avoir fait passer de l'argent au marquis du Lescoat, qui avait émigré.

Nous avons omis de le dire, le convoi de grains escorté par Vanstabel était heureusement entré à Brest sans être inquiété par les Anglais. Les pertes éprouvées à Toulon et dans le combat du 13 prairial étaient trop considérables pour que nous ne fu-sions pas contraints d'attendre le moment d'une revanche. Cependant la flotte de Brest, composée de soixante bâtiments, recut l'ordre de sortir au mois de décembre 1794. Après l'avoir décimée, les tempêtes la forcèrent de rentrer dans le port. Quoique Villaret la commandat encore, nous ne l'accusons pas d'avoir eu la pensée de cette désastreuse campagne, Celle de l'année suivante ne fut pas plus heureuse, quelle que fût la valeur que nos marins déployèrent au combat de Groix. Au lieu de ces vaines et ruineuses expéditions, il fallait rétablir l'ordre dans le port, y rassembler tous les objets nécessaires à de nouveaux . armements, instruire et discipliner les officiers et les matelots. Hoche le pensait avec raison : l'organisation d'une armée navale capable de lutter contre celle de l'Angleterre était, à son avis, le plus sûr moyen de triompher de la ligue formée contre la France; c'est au eœur même qu'il fallait atteindre la coalition.

Hoche et le ministre de la marine Traquet, dont les plans étaient largement conque, furent oligiés de les réduire à la tentairé d'une désente en triande. Le premier se rend à Brest pour veiller lui-même aux apprêts de l'expédition. Tont y était en désorder; son artisté, as persévérance surmontent tous les obstacles. On ne lui donne que quinze raisseux, doue rfégates, et seutement quinze mille hommes de débarquement. Au moment du départ, trois compagies de grennéiser se veulent s'embraquer qu'aprés avoir recu l'arrièré de leur soide. Hoche, indigné, ordonne qu'elles seront envoyées sur-le-champ dans uvillage, à qu'une lieues de fext, et privées de l'homeure de partiègre à l'ext-

pédition. « Je ne veux point, » leur dit-il, « d'hommes qui n'ont de mobile que l'or. » Les grenadiers expriment vivement leur repentir, le général leur permet de s'embarquer. C'est le 25 frimaire an v (15 décembre 1796) que l'expédition met à la voile. Le secret avait été fidèlement gardé; tout le monde croyait qu'ou allait en Portugal. Pressant le départ de la flotte, mais présumant toutefois qu'elle n'était pas encore partie, Truguet s'était rendu à Brest pour en prendre lui-même la direction; sa confiance n'était pas entière dans Morard de Galles qui la commandait. Il arriva deux jours trop tard. Les Français étaient attendus comme des libérateurs en Irlande : la tempête vint encore au secours des Anglais; elle dispersa nos vaisseaux. La baie de Bantry était le lieu du rendez-vous, ou celle de Shanon, si les vents étaient contraires. Hoche, dont la frégate s'était séparée du reste de la flotte, ne parvint au rendez-vous que pour apprendre la déplorable résolution de Bouvet qui, arrivé avant lui, en était reparti sans l'attendre. Le chef de division Lacrosse se conduisit d'une manière admirable dans cette campagne : il trouva aussi la baie de Bantry abandonnée: il y resta, tant qu'il y put tenir, ne voulant pas croire que nos vaisseaux ne reviendraient pas au monillage. Hoche faillit en mourir de désespoir.

Jusqu'en 1801, il ne se ill pas d'armements considérables dans le port de Brest, A cette époque. Villared partir pour Sint-Domingue avec une flotte de vingt-deux vaisseaux, dont dix appartenaient à ce port. Ce fut encare une entreprise matheureuse, sinon pour la marine, du moins pour l'armée que portaient nos vaisseaux Vous voudrison suivre dans l'Inde l'escadrille qui, en 1803, conduisit le général Decare à l'îlle de France. Les exploits de Linois et de ses rompagnons sont envere, la Brest, l'objet de tous les entreficess. Il failte ut va. Anglais des forres décuples des nôtres pour s'emparer des lles de France et de Bourbon que le ministre l'ecrès leur abandonne.

Ce ministre n'aimait pas la ville de Brest; Napoléon lui-même n'avait pas beaucoup de sympathie pour les Bretons; il lui semblait que Brest en particulier n'était pas un lieu sûr, que les habitants de cette ville entretenaient des intelligences avec l'étranger. On lit dans une note dictée par lui, le 22 nivôse an XII : - « Le premier consul est mécontent du peu de zèle que les citovens manifestent, du peu d'empressement qu'ils mettent à faire reconnaître les espions et les traîtres, » Après avoir donné les ordres les plus sévères pour qu'aucun étranger n'entre dans la ville. pour qu'aucun Français n'y soit admis sans avoir de papiers en règle, il aioute : « Les citoyens de Brest ne pourront circuler dans les rues, après la chute du jour jusqu'au lever du soleil, que munis de cartes délivrées à cet effet, » Decrès expédia au maire de Brest, Tourot, la partie de cette note qui le concernait. Ce magistrat lui répondit : « Jusqu'à votre lettre, j'avais ignoré qu'on pût douter du patriotisme de mes concitoyens, qu'on pût les taxer d'indifférence sur les manœuvres des ennemis de la république et éveiller enfin, par rapport à eux, des craintes pour la sûreté de notre arsenal. Je termine en vous prévenant que je cacherai avec soin à mes concitoyens · jusqu'à l'existence de votre lettre, » La réponse du digne maire est du 15 pluviôse an xII.

Toutefois, il serait injuste de dire que Brest fut négligé sous l'empire, que le chef de l'état conserva toutes ses préventions. Sans doute il y eut des torts, de la part du ministre surfout. Le principal ful le peu de houne foi qu'il montre emers les fournisseurs et les entrepreseurs de la marine. A cela près, Fordre se réablit dans l'administration des ports. Déjà, sous la République, on avait, à l'exemple de Louis XIV, remis les services de chaque arsenal entre les mains d'un seul agent. In arrêté du 7 Boréal an viu (27 avril 1800), institul es porfets marities, dont les attributions étaient les mêmes que celles des anciens intendants, M. Caffarelli, qui en excepe pendant prés de dix ans les fonctions à Brest, mil le port et les édifices publics dans l'état le plus satisfaisant. La ville et la marine se rappellent was reconnaissance l'époque de son administration. D'après les reclevés de 1808, les atéliers occupaient habituellement 5,700 ouvriers, dont 900 étaient marins. Les forçasts ne sont pas compris dans ce nombre.

Le gouvernement de la Restaurntion rétabilit à Brest, et dans les autres ports, des commandants de la marine, plavés au-dessus des intendants. Il est juste de le dire, si leur administration fut un embarras pour le service, elle ne donna pas lieu à autaut d'abus qu'on l'aurait pu craindre. On fit rentrer dans l'armée navale, avec des gendes supérieurs, une foulé d'officiers qu'on long repos avait rendus complétement étrangers au métier de la mer, en répudiant, d'un autre obié, tant d'honnaire jeunes et forts dont se géofitait la l'arme. Le peuple et la nariue, née de la Révolution. Étrent cause commune; Brest devint la ville la plus suspecte de de la Révolution. Le polie y exerçati une surreillance active, nous en jagoens par les sommes qu'elle y dépensait; il ne s'y trouvait personne à qui l'on osat confier les fonctions de maire; un agent s'atari les remplisches.

Cependant les améliorations maérielles n'étaient pas negligées. Le gouverneur ordonne et commença la reconstruction de l'hépital de la Marine qu'un incendie autil détruit en 1776. Une ordonnance de 1826 rétabilt les préfectures maritimes : était un acheminement vers le bien. L'année sionne, l'école navale, que les fatteurs de la Restauration avaient fait établir à Angoultene, fut places sur un vaisseau dans la rade L'expérience avait fait comprendre que les hommes de la génération nouvelle, quelles que fussent leurs opinions, étaient les plus capables de conduire nos vaisseaux. En 1828, nous voyons le contre-amiral Roussin soirt de Brest avec une escadre de neuf betiments pour demander au gouvernement brésilien de meilleures réaltions de commerce avec la France. L'amiral français sécupital diguement de cette commission.

L'expédition d'Alger, à laquelle le port de Brest fournit son contingent, n'inspira pas à une marine fidèle, ni à une ville préte à s'insurger, une pins graude sympatie pour le gouvernement. Pour sa part, comme trophée de la conquette, Brest 
reçut la fameuse pière de canon, nommée la Consulaire, fondue en 1542 par un 
vilinien; crête pière, qui a vingt piète et demi de longueur, dait place à l'une des 
embrasures du môle d'Alger. On l'a dressée à l'entrée du port, sur un piédestal 
orné de bas-reliefs, poé lui-unême sur un soche en beau granit de Laber. Une 
inscription rappelle que la Consulaire fut prise à Alger, le 5 juillet 1839; elle porte 
le nom de l'amiral Duperé, auquel on n'a pas joint celni de Bourmont, qui, ce jourla, nous semble avoir presque mérité le pardon de sec oupubles antécédents.

La ville de Brest accueillit aver enthousissme la révolution de 1830. Une ordonnance du 1er novembre suivant apporta d'heureux changements dans l'organisation

Towns Confe

de l'robe navale. On doit particulièrement au capitaine de vaisseau de Hell les améiorations qui se son topérées dans l'enseignement el nésipine. Dans l'année qui sain'i la revolution de juillet, quedques mages, promptement dissipés il est vrai, cièreriere netre l'administration de le marine et else de la cité. L'amira Roussin, qui remplissait alors les fonctions de préfet maritime, mit un terme aux attaques de la presse par un procédé aussi noble que généreux. De son propre mouvement, il se desista des poursities qu'il avait commencées contre les journalistes de la ville; il y avait plus de courage à agir ainsi qu'à obtenir un succès qui ne sembiait pas douteux. Depuis cette époque l'harmonie la plus paraîtie ne cessa pacé régior eutre la marine et les habitants. Lorsque, le 16 juin 1831, l'amiral sortit de Brest, par un vent contraire, pour avoir resion des maussis traîtements que le gouvernement portugais finisait subir à nos compatrioles, personne ne douta de la manière prompte et gloriese dont il s'acquiterait de cette nouvelle mission.

Quelques années après (le 1" septembre 1838) le contre-amiral Charles Baudin partit aussi de Brest pour demander une réparation pareille au gouvernement mexicain. Sauf la différence des lieux, cette affaire rappela l'expédition de Duguay-Tronin à Rio-Janeiro; le motif était le même: il n'y ent pas moins d'ordre et de sigueur dans l'attaque, pas moins d'abbliéte et de promptitude dans l'exécution.

En écrivant cette histoire, nous n'avons pu séparer la ville du port, la marine de la cité, parce que l'une est la vie, l'ame de l'autre. Chaque expédition qui sort de Brest est en quelque sorte l'expression de sa puissance. Aujourd'hui sans doute il y a moins d'activité dans son arsenal qu'aux époques où nous nous sommes successivement arrêtés. C'est sur la Méditerranée que se résolvent les questions qui divisent maintenant les états. L'importance de Brest n'en est pas moindre : si cette place perdait de sa force, l'Angleterre et l'Amérique ne nous feraient-elles pas la loi sur l'Océan? N'est-ce pas le théâtre où le sort de l'ancien et du nouveau monde doit se décider un jour? Que le gouvernement, quel qu'il soit, se garde de négliger un seul moment le port de Brest. Au moment où nous écrivons, on achève la reconstruction des bâtiments de l'artillerie. On a aussi augmenté les casernes. De vastes ateliers s'élèvent sur l'ancien terrain des Capucins; ils sont destinés à la confection des machines à vapeur pour les paquebots transatlantiques. On n'est parvenu à construire ces bâtiments immenses sur l'emplacement qu'ils occupent, qu'en faisant sauter une falaise de plus de cent pieds. Jusqu'alors demeuré imparfait, le grand ouvrage à cornes de Keliversan est terminé. On réunit le fort Bouguen aux remparts de Louis XIV, tandis que d'autres forts s'élèvent sur les hauteurs qui dominaient la ville du côté de Landerneau. Brest sera, suivant la pensée de Vauban, un vaste système de défense non moins complet du côté de la terre que du côté de la mer.

On a vul a ville of le port arriver jusqu'à leur dernier développement. D'après le recensement de 1892, la population de Brest s'étée à 31,000 nidiviais; c'e mombre ne comprend ni les marins, ni les troupes de la garnison, ni les ouvriers, évalués à 10 ou 12,000; il ne comprend pas non plus les forçats, que nous comptions toujours à part. Mais ne faudrit-l'al pas sjouter à cette population les communes de Lambezellec et de Saint-Fierre de Quillignon qui ont plus de 12,000 habitants? Brest est le chef-lieur d'un arrouisdéssement où l'on compte 163,000 ampte 18,000 marie.



Le matériel de notre marine se composit, en 18/3, de quarante-six vaisseaux de 80 à 120 houches à feu; quanante-neuf frégates à e0 à 00; vinçet-neq corvettes de 20 à 00; rente bricks de 16 à 90; neuf frégates et douze corvettes à vapeur; en outre, d'un genal nombre de blûthemets de charge ou d'un rang inférieur. A en juger, soil d'après le tonnage, soil d'après le nombre des bouches à feu, la marine actuelle surpasse celle de Louis XIV; mais c'est aver l'étranger et non pas avec nous-mêmes qu'il faut nous comparer. Les deux Colbert pensient qu'il ne servois à rien d'avoir une marine qui ne fût pas en état de se mesure arec celle de l'Angleterre. Le nombre des batiments attachés, en 1853, au port de Brest, n'était que de div nisseaux, quinte frégates, quatore corvettes, dont quatre à vapeur, et quinze bricks. Comme sous l'empire, le nombre des ouvriers employés dans le port varie de quatre à cine quille. Les hôpiquat de la marine, qui sout : Thôpital Neuf, celui de Saint-Louis et celui de Font-an-Ezen, hors des murs, pourraient receveri de 2.00 à 2 good maides.

Brest est une ville industrieuse et commerçante; mais son industrie, quelle qu'en soil l'importance, n'a pour objét que la construction et Tarmement des vaisseux; son commerce, qui est également considérable, dépend uniquement des besoins de la marine et de la localifé. Suivant les circonstances, les travaux de défense et d'armement absorbent du sixième à la moitié du budget de la marine.

Quioque cette ville soit, sans contredit, le point le plus éclairé de la province, cetioi ois se trouve constamment le plus grand nombre de personnes distinguées par la variété et l'étendue de leurs connaissances, elle n'a en pendant longtemps que quedques écoles d'un rang inférieur. Nulle part on ne désirait plus vitrement et création d'un établissement qui répondit aux besoins du pays. Foudé par la commune en 1839, et encouragé par l'administration de la marine, le collég Joinville et detecne ne pour d'années le permiér du département. On s'attaché à y former des sujets pour l'école navale. Brest a aussi une école secondaire de médecine. Su hibitiobhque communale ne compte que 10,000 volumes ; celle de la marine commence à prendre quelque dévelopement. Le jardin botanique fut foudé en 1768 par MM de Courrelles et Poissonnier; un savant professeur, L'ound, y a étabil fordre qu'ou y remarque aujourd'hui. La marine possède un musée, où l'on a réunit les modèles se distress constructions de battiments.

On ne cessuit pas de regretter l'ancienne académie de marine que la révolution avait détruite. En 1832, les ciloyens les plus recommandables de la ville s'assorièrent pour forner un féablissement du même genre, mais qui devait moins s'occuper des questions relatives à la navigation et à la construction des vaissenns, que de l'instruction invécessire aux conviers de la marine. La sociét d'auntation, c'est le nom de la nouvelle académie, a établi huit cours gratuits, où, indépendament de l'enseignement qu'on recept du aus les éches primaires, on apprate denore la géomètrie, le tracé des plans de navires et de charpeute uvrale, le dessin linéaire et le lavis. Le société fait, en outre, d'importantes publications dans l'intérêt de la ville et du département. On regrette de ne pas voir un plus grand nombre de personnes attachées à la marine sur la liste des membres dont elle se compose; cette réunion de ressources et d'intelligences entrelendant l'émulation dans

l'arsenal, qui, en cas de guerre, se trouverait au niveau, sinon au-dessus des autres ports de la France et de l'étranger.

La ville de Brest ne se borne pas à repandre l'instruction dans tous les rangs de soriété; elle recherche encore les moyens d'améliorer la condition des classes pauvres. C'est depuis singt-crinq ans surtout qu'elle y travaille avec le plus de ziée, d'asile, dont l'une à Recouvrance, où se trouve le plus grand nombre d'estinats d'asile, dont l'une à Recouvrance, où se trouve le plus grand nombre d'estinats pauvres. Bien que le pays soit très-sain, comme le port forme une espèce d'enton-noir ouvert aux vents du sud et du sud-ouest, on ne peut y prendre trop de pré-cautions contre les épidemies auxquelles les quartiers hundrés sont exposés. On se rappelle encore avec effori le typhus nauxtipur de 1753, qu'apporta l'excadre de Dulois de Lamolhe. Il ne fit pa spir les deux tiers, comme font dit quedques notives, mais près du tiers des habitants ; la malatie sérit surtout contre les fêtres en chirurgée. On fibus du mêmes genre se déclara, en 1759, au retour de la fotte du comte d'Orilliers; il se reproduisit, en 1796, à la rentrée de l'amira! Villaret. Lors de l'invaschou du choiré, ne 1852, la combre des victimes s'étre à 1,300.

Il existe dans Brest une autre plaie dont il faut enfin le délivrer ; c'est du bagne. que nous voulons parler. Depuis le 30 mai 1759, époque de l'arrivée de la première chaine, jusqu'au 1" septembre 1836, il a recu \$7,505 condamnés; la population habituelle de cette prison est donc de 2,500 à 3,000 individus. De 1803 à 1812, le vaisseau le Marengo servit de succursale au bagne, qui ne pouvait suffire à sa destination. Nous n'entrerons point dans le détail de la discipline, du régime auxquels les condamnés sont soumis en maladie ou en santé. Le moyen de les occuper, sans danger pour l'ordre et la sûreté de la place, a souvent causé beaucoup d'embarras aux administrateurs de la marine. On en tirait peu de parti avant la révolution. Le préfet Caffarelli parvint à les employer plus utilement ; mais de quelque rigueur ou de quelque moyen de persuasion qu'on use à leur égard, on a toujours reconnu qu'avec moins de frais le travail des hommes libres était beaucoup plus productif. Personne ne s'est occupé avec plus de sollicitude du sort de ces malheureux que M. Hyde de Neuville, pendant sa courte apparition au département de la marine. En réglant le salaire des forçats, c'est lui qui a ordonné l'établissement d'un pécule dont les condamnés à temps pussent disposer à l'époque de leur libération.

Les punitions sont devenues moins sévères; les châtimeuts barbares ont disparu. Quoi qu'ille nois, le bagne n'en est pas moins resét une épouvastable école où les malfaiteurs s'enseignent mutuellement de nouveaux crimes. Notre intention n'est ni d'en rappele les tristes cédébrits, ni de parler des horribles vengeances qui s'y exercent quelquefois. Pendant longtemps il n'a cuisté aucune forme de justice pour l'application des peines contre l'évasion, le vol ou l'assessinat, tous les autres châtiments ciant purement disciplinaires. Depuis 1896, in utilumal spécial est chatignents de la purement disciplinaires. Depuis 1896, autre la consideration port, trilumal dont les jugements sont exécutés dans les vinget-quatre leures, à moins d'un ordre contraire émané du roi. « Si la piene prononcée est la peine capitale, l'exécution a lieu avec un appareil formidable. Tous les condamnés sont raugés près el échafual qui contreis de leurs gardes et d'un déchelment de troupes de ligne, dont les armes sont chargées. Deux pièces de canon sont braquées sur eux, pour comprimer à l'instant toute tentative qui aurait pour but de sauver le coupoible. A un roulement de tambours, tous les forçats, la tête découverte, se mettent à genoux et attendent en silence l'exécution de l'arrêt. C'est un forçat qui rempil les fonctions d'exécuteur. » Il est rare, nous apprend l'Annuaire du l'insière, auquel nous empruntons ces détails, que le spectacle de ces exécutions soit donné plus d'une fois part de l'est per l'arrêt.

Mais par quelle aberration de jugement a-l-on pu réunir une population de malfalteurs dans une place, ôjule constant de la jolusie et des mauvais desseins de l'étranger? Qu'un incendie se déclare, qu'un mouvement sédificar. échie parmie les ouvriers ou des matélois, que l'enemenis seprésent à l'entrée de la rada, aussitôt la correspondance des commandants ou des intendants de la marine exprime l'inquétied que leur cause la présence des forpats.

Il est, dit-on, surprenant que les habitants de Brest, que la classe ouvrière surtout se conserve probe et pure, sans être atteinte par le contact de ces misérables, pour lesquels on finit par n'éprouver d'autre sentiment que celui de la pitié.

Tous ces enfants de la mer, c'est de la population libre et saine que nous parlons, se font en général remarquer par la noblesse et la généracié de leurs sentiments. Les beaux exemples de courage et de vertu, qu'ils ont constamment sous les yeux. Les pésaux exemples de courage et de vertu, qu'ils ont constamment sous les yeux. Nous le disons, sans flatterie pour le commerce brestois, trompé souvent dans ser apports aver Enhimistration supérieure, il n'en a pas moiss conservé autant de patriotisme que de loyauté. Rien que la population de la ville se recrute d'étranger, les vrais Bretous y sont toujours en majorité. Cets par les formaes que le sang armoricain se perpétue; il flout un grind nombre de générations pour que le caractère en soit enthérment effacé.

A l'exception de son château, Brest est une ville toute moderne, dont les ruse for propres, quoiquo ni dit il e contraire, son presque toutes tirées au cordeou. Les maisous particulières et les édifiees publics sont construits en schiste et en granit, mais en général avec plus de goût que dans les autres villes de l'estagent las appartiement aux diverses mannes d'architecture qui se sont succédé depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Brest a l'air grande ville par l'aspect des constructions, par le mouvement continued de la voic publique. Recouvance a une physionomie différente: les maisons n'y sont pas aussi belles, toutes les rues n'y sont pas faignées; c'est la qu'habbient surout les families de marins et d'ouvrières.

Brest a, d'une manière remarquable, le carackère d'une place de guerre par ses nombreuses et magnifiques fortifications, par la aque de qui veille à ses portes, par sa garnison toujours considérable, par le nombre d'officiers et d'uniformes miltaires qui on y rencontre à chaque instant. Si ron descend au port, Brest n'est plus que le grand assenal marfitime. C'est là, nous l'avons déjà dit, le cœur, l'âme de la cité. On est saisi d'admiration en voyant cettle longue suite de magassia et afactiers, qui, à raison des contours de la Penédic, no forment point une ligne régulière; ils n'en produsient que plus d'effet. Au milieu de cette double ligne, les vaisseoux, tro ou revsés dans le lit trioueux de la rivière, vous mountret leurs flancs. immenses, les gracieuses galeries de leurs poupes, ou les gigontesques figures de leurs prouse. Au-dessus, c'est une foret de mâts et de cordages d'inégales forces, d'inégales hauteurs. Il faut voir le port, soit quand une flotte y entre, soit quand clue et au moment d'en soutir. On se rapplelle le spectacle de la révolution. Le long des quais, ce sont des faisceux d'ancres de toutes les granuleurs, des canones et des boulets de tous les caulbres synétriquement disposés; partout du fer, partout des armes, dans leurs plus fortes proportions. Puis viennent les cables commens, qui se replient connue de longs serpents sur eux-mêmes, les matures et les autres bois nécessaires aux constructions, les machines pour les saisir et les ravaillers. Bien que l'espace soil fort rétrier, il n'y a nulle part ai désordre ni embarras. Le port est lui-même comme un grand vaisseau, qui renferme un matériel considérable sons acune espéce d'encombrement.

Mais quel mouvement, quelle activité! En dehors et en dedans des ateliers, vous n'entendez que le bruit des scies, des limes et des marteaux; entrez dans les corderies pour y voir ces rouets qui filent les plus gros câbles; dans les forges ou se font les ancres des plus grands vaisseaux; dans les boulangeries, capables de faire en un jour du pain pour une armée, dans une semaine du biscuit pour une campagne tout entière. Partout vous respirez une odeur de mer et de goudron, qui vous excite et vous enivre. On ne se lasse point à regarder ces ouvriers, ces matelots, avec leurs excellentes figures bretonnes, leurs traits rudes et leurs teints bronzés; lls vous inspirent un double sentiment de confiance et de respect. Puis, c'est de la part de tout le monde une politesse, une bienveillance dont les officiers, employés à la direction des travaux ou au maintien de l'ordre, sont les premiers à donner l'exemple. Mais ce qui vous afflige et vous serre le cœur, c'est la vue de ces forcats aux figures sinistres, qu'on rencontre à chaque pas dans l'arsenal, dans les bareaux de l'administration, jusque dans les maisons particulières, les uns enchaînés deux à deux, les autres avec un seul anneau de fer au pied; ceux-ci avec le bonnet rouge, ceux-là avec le bonnet vert, couleur réservée aux condamnés à vie et aux nouveaux arrivés,

Quoi qu'il en soit, Brest est une leelle et noble ville, qui s'appuie avec orgueil sur les armes de France et de Bretagne réunies dans son écusson

Recouvance se regarde avec raison comme le herceau des Tanguy du Chatel, puisque le siège principal de leur justice y étalt jaids établi. Les personauges remarquables nés à Brest appartiennent lous aux temps modernes. Le premier, dans fordre chronologique, est une femme, Harstire de Cauténus, comtesse de Murat, fille d'un gouverneur du château, connue par des poésies pleines de grâce et de sentiment. Viennent ensuite Choquet de Lindra, dont ous voudrions parler cenore; les daux frères Nicolas d'Pierre Geanne, leur surur Hanne-Valert Guaner et leur heun-frère Le Gouaz, famille entièrement composée d'artistes. Les deux frères et la sour fissient de charmants tableaux de marine que Le Gouar reproduisait avec le burin. Il faut citer encore l'ingérieur Petti, inventeur de la belle machine à mâter, l'astronome Rechon, compagnon de Kerguélen aux Terres Australes, le général d'Aboeille, l'amiral Linots, Sarazy, médecin, traducteur de plusieurs ouvarges sur son art; l'abbe Berhanes, saunt bibliograules et nuturistie; e Kealing, traducteur de l'éloge d'Homère par Pope; Marguerie, savant mathémalicien; l'erdun de la Crenne, compagnon de Borda; Billard, chirurgien en chef de la marine très-distingué.

An nombre de nos contemporains n'ometions ni M. Bernaro [td. Runaro], conseiller à la cour de cassation et dépuir, autuer d'un Resumé fort estimé de Listatier de de Bretagae, ni son frère M. Joseph Bernard, l'ami de cœur de Brèranger et auteur du Bos ausst d'un home de rien. Ils sont tous les deux fils de Bernard jeune, qui chappa si heureusement à la mort en 1795, et que les Breslois comptent au nombre de leux polus couraevu et de leux puls homombles conditores.

Brest et encore plus célève par les grands hommes qui on zéjourné dans se sort, se sur sue par ceur par sui se l'activation de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de l

Nous ne lerminerous pas cel artícle sans témoigner notre reconnaissance au ministre de la marine, M. Faniral Roussin, au serchaire général, M. Chaucheprat, au garde des archives, M. d'Avezac, et à son collaborateur M. Guinand, qui out mis à notre disposition, avec tant de grate et d'empressement, les documents prévieux dont its sont dépositires. Nous devons aussi des remerciements a M. le vice-amiral Grivel, préfet maritime de Brest, pour les notes intéressantes qu'il a cut l'ollègence de nous communique v'.

<sup>1.</sup> Octavares servais.— D'Argenté, Dent Lolleaux et Den Morie, Histoires de Bretages, Histoires de Studie, et Bretages de Richages de Richages, De de chandles Norme. — Pertament politique de Richallen. — Byrreprepairé du pier Bornière. — Desimbon, Estai sur la moriea des noriens. — Le propriet de Louis de Richardes. — De Chatellen, Histoire de la révelution en Bertages. — Borgraphies des marins céléties, par Borneyis. — Pet de De James, — Van de Richage aux de Marine, par Molones — Lean, por Therenant. — Observations et Membres de Kerpselm. — Histoire de Marine, par Molones — Lean, por Therenant. — Observations et Membres de Kerpselm. — Histoire de Marine, par Allendes de Marine, par Molones — Borgraphies de Marine, par Molones — Marine, par Marine, par Molones — Marine, par Marine, par Molones — Marine, par Marine, par

MANUSCRIX. — Ordonnances de la marine; observations sur la grando ordonnance de 1631, — Ordres du rol. — For expondance des milatieres de la marine. — Id. des commandante et intendants Decuments listeriques. — Affaire Gordon. — Lettres et rapports de Vauban et autres dificiers du genle. — Anciens etats de la marine. — Plans de la ville et du port de Brest, — Projets et mémoires. — Notos et decuments foornis par d'iverse sperionnes, ou recuellis par l'auteur.

#### LANDERNEAU.

#### LESNEVEN.

Lorsque vous allez de Paris à Brest, arrêtez-vous au village de La Roche-Maurice. situé sur le versant des hautes collines qui s'élèvent en amphithéatre au-dessus de Landerneau. Gravissez jusqu'aux ruines de cette forteresse qui apparalt comme un nid d'aigle à la cime d'un escarpement de deux cents pieds. Placez-vous au bord de ces débris, à l'embrasure d'une fenêtre, et contemplez le paysage qui se développe devant vous. Ce beau lac au fond de la vallée est l'immense rade de Brest, dont vous ne pouvez voir le port qui se cache dans les replis de la Penfeld. A droite vous découvrez les riches campagnes du pays de Léon et les hautes flèches de granit qui sont l'orgueil de ses moindres villages; à gauche ce sont les montagnes grisâtres de la Cornouaille, au bas desquelles l'œit cherche d'autres ruines, celles de la célèbre abbaye de Landevenec. En avant, à l'extrémité d'un cap qui se perd dans la brune, sont encore des ruines, celles de l'abbaye de Saint-Mathieu; puis les plaines sans bornes de l'Océan. En decà de la rade, sur les dernières pentes des coteaux que vous dominez, au bas de cette rivière profonde dans laquelle vous plongez, ce groupe de clochers d'une architecture singulière, de cloltres et de maisons de tous les âges, avec leurs toits en ardoise bleuâtre, c'est la jolie petite ville de Lauderneau, entourée de bois, de prairies et de riches moissons. Tout cela forme le plus vaste, le plus magnifique jardin qu'on puisse imaginer. Le point de vue dont vous jouissez est, sans contredit, un des plus beauv, des plus saisissants de la Bretagne, soit par l'immensité qui s'ouvre devant vous, soit par cette variété d'aspects gracieux ou sévères dont se composent les premiers plans du tableau, soit enfin par les souvenirs qui viennent s'y rattacher.

L'antique château où nour sommes était la demeure habituelle des princes du Léonais, rois, comtes et vicontes, suivant le temps, sucrains ou sussaux. Un haut Léonais, rois, comtes et vicontes, suivant le temps sucrains ou sussaux. Un haut des tours qui s'échaeint à cent pieck au-dessus de ces débris, peu s'en fallait qu'ils n'embrassessent d'un seal regard toute l'échatie de leur empire. La Boche était le palsi du prince, Landermeau le lité des gens de justice, des moines et des deres, des marchands et des marins. Les antiquaires qui out parlé de La Hoche et de Landerneau, ont tout dit quant ils out rapporté que le vair onne de la ville est Lau Tre-nok, que sint Terné ou Ternok qui y bâtit une chapelle ou un monastère, autom duque des maisons viurent se grouper; que, dans les temps modernes, celte ville était le chef-lieu de la baronnie de Léon, appartensat à la maison de Robau. Quant achtieu, il Ferzi dus nom me de Roba-Novrae, en finanția La Roche-Marrie, de Morvae, prince du Léonais, Suivant la l'égende de saint Riek, longtemps svant, il y vanit à la mente place un autre-cliteure, plat siam edonte par les Romais, la

Lorsque le roi Bristok régnait à Brest, le prince Elhorn, d'après la même légende, était seigneur de La Roche. Dans ce temps-là, un dragon désolait la contrée. Le roi avait ordonné de tirer au sort, tous les samedis, le nom de la personne que le dragon devait dévore. Ellons avait ut tous les siens enlevés l'un après l'autre; il ne lui restait plus que sa femme et son fils Niok, dont le tour était arrivé. Hans son désespoir, le mallicureux, père se jeta d'une fenetre de son chatteun dans la rivière, qui s'appelait alors le Dourdonn ou le Dourda, soit à cause de la profondeur de ses eaux, soit à raison de la couleur noire que leur donnait le reflet des rorbers; mais il fut secouru à temps par deux pletring, Deventer et Derien, qui revenaient de la Terre Sainte et qui délivrèrent le pays de l'horrible dragon. Depuis, la rivière se nomma l'Ellon de

Quelle que soil l'origine du nom que porte cette rivière, il n'en est pas en Bretagne dont les bords soient plus riants et les eaux plus limpides. Elle forme le joil port de Landerneau, qui n'a point reçu son nom d'un saint appelé Ternota, auquel in en ouss et pas plus possible de croire qu'à une foulé d'autres saints de la Bretagne. Le nom de Lan Ternota, comme cetui de Lan'auos et lous ceux qui commeurent par la spilhe Lan', se rapporte à l'établissement politique des Kimris.

Du cluteau de La Roche que nous n'avons pas quitté, vous apercevez un hois citallia que traverse in route de Landenena à Brest. Ce hois est ce qui reste de l'ancienne forêt de l'alamon, au hord de laquelle était une forteresse qui a existe jus-qu'au xvyr s'écète; ce n'est plus aujuurillui qu'au migurillui qu'au au proposite, ce n'est plus aujuurillui qu'au migurillui qu'au au proposite per la chienne de la forte de la fact de la fa

Ge fud uxvu xv s'siècle que, pour flatter la vanifé des Roban, on imagine de changer le nom de Casted queste forset (Adicus vu de la ford op près de la forét), ou de Goyl-a-ford comme l'appelle Froissart, en celui de Joyeux-Garde, un'appartient point la ce thélaren. C'est dans la Grande-Breedagne que les roussiciers ont placé le châteou de Joyeux-Garde, qu'avituur étabili l'ordre de la Table-Roude, et que Merlin vi enchanté dans la tonte où as fermire l'a enfermé. Mais ce qui est beaucoup plus vrai, c'est dans la petite Bretagne, dans le pays où nous sommes, que furent composés ces poiemes merceilleux, dont les héros, à la fois bardes et chevaliers, appartiement presque tous au Léonsia. In prince de ce pays, le roi Méliadus (Welina), « était l'homme du monde qui plus savait de harpe à cettui lemps et qui mieux trouvait chants et notes. » Tristan, son lis, devint encore plus habile. Merlin l'avait prédit à Méliadus qui se détectait à le voir, car c'était à plus belle créature de son age qui fift et not le monde. « Qu'on se rappelle les charmants couplets que Tristan apprenait ou chantat à la blonde Iscult, en parcougant les canuagnes d'Albino avec elle:

<sup>«</sup> Bons lais de harpe vous appris,

<sup>«</sup> Lais Bretons de notre pays. »

Comme on l'a vu dans notre introduction, la contrée connue depuis sous le nom de Basse-Bretagne, était alors le pays de la poésie et de la liberté. L'une et l'autre périrent sous le fer des Carlovingiens. C'est dans le Léonais que l'indépendance bretonne trouva ses derniers défeuseurs. Morvan, qui passe pour le fondateur du chateau de La Roche, où nous sommes encore, osa s'affranchir du tribut, et braver la puissance de l'Empereur. Louis-le-Débonnaire lui envova d'abord Witchaire, qui lui fit les promesses les plus brillantes pour l'engager à se reconnaître le vassal des Francs; mais la courageuse femme du prince breton lui conseilla de préférer la guerre à la honte. Il différa jusqu'au lendemain la réponse qu'attendait l'ambassadeur. Inspiré par sa noble femme, il dit alors à Witchaire : « Hâte-toi de porter ces paroles à ton roi : les champs que je cultive ne sont pas à lui ; je ne reconnais point son autorité. Ou'il gouverne les Francs; Morvan veille à la fidèle observation des lois parmi les Bretons, en se refusant à paver aucune espèce de ceus et de tribut. Oue les Francs osent déclarer la guerre, et sur le champ ie nousserai moi-même le cri du combat, » - « ll a suffi, » reprend Witchaire, « d'une femme pour tourner l'esprit d'un homme comme une cire molle, et pour renverser, par de vains propos, les conseils de la prudence. Ne t'abuse point : ni tes bois, ni le sol incertain de tes marais, ni cette demeure que défendent des forêts et des remparts, ne le sauveront, » Morvan, qui ne peut se contenir, se lève de son trône, et répond avec fierté : « Je méprise tes menaces ; je m'élancerai à la tête de mille chars au-devant de vos coups. Vos boucliers sont blancs, je n'en ai pas un moins grand numbre de noirs à leur opposer. Le bras de Morvan n'est pas encore si débile : je te le répète, je ne crains pas la guerre, »

Cette réponse est reportée à l'Empereur. Il fait venir d'au delà du Rhin et les phalanges saxonnes, et des miliers de suèves à la blonde chevelure, et les bataillons de la Thuringe, qui se joignent aux Bourguignons et aux Francs. Il se rend avec toutes ces forces à Nantes, où l'attend le comte Lambert, et de là à Vannes.

Moran est tranquille, il dit à sa femme et à see enfants : « Hester sause crainte dans vos demeures ombragées par les bois ; je reienderal bientot chargé de dépouilles et de trophées.» Quel que soit le poids de l'armure en fer qui couvre son corpstout enfair. Il évânce l'égérement sur son devail; au moment de franchir les portes, il fait apporter des coupes remplies de vin; il en prend une, qu'il vide d'un seul trait. Au milieu de ses serviteurs qui l'entoureral, il embrase nouveau sa femme et ses enfants puis il s'écrie, en promotisant les javelots dont ses mains sont armées : « Femme de Morvan, refeius ce que je vais te dire: tu vois est raits que dient lon heureur s'enoux; si mes pressentiments ne ne trompent pas, tu les reversas aujourd hui même teints du sang des Francs. Le bras de Morvan n'en lancera auvan qui ne porte comp. Adieu, épouse chirér, dideul »

L'infortuné Morsan fut tué dans la première escarmouche contre les Francs. Sa mort jeta le découragement parmi les siens. Atteint par le comte Lambert, son fils, Wiomarc'h ou Guyomarc'h, qui avait tenté de relever la fortune des Bretons, périt aussi dans un dernier combat.

Soumis au régime féodal, le pays perdit jusqu'au souvenir de son histoire. Le Léonais ne fut plus qu'au comté qui continua d'appartenir à la famille royale de Morvan. Un de ses descendants, Even, surpommé le Grand, se distingua par la



résistance qu'il opposa aux Normands. Il fut le fondateur de la ville de Lesneven qu'il fortifia, et dont le nom veut dire cour d'Éren. Landarmenu n'avait pas de murailles; mais il n'était qu'à une portée de canon des châteaux de La Roche et de La Forêt.

Les seigneurs de Léon répondirent avec empressement aux divers appels faits à la chrétente pour délivre la plastiene du joug des infidères. Unn d'eux y mourul prisonnier. D'origine royale, il avaient l'humeur aventureuse et prodique. Pour faire de l'argent. Hervé III céda au duc Jean-le-Roux le châtean de Brest, qui déait la plus importante place de son conté. Hervé IV vendit, un à un, au même prime, tous les domaines que son père lui avait bissés; quand il partit pour la croissée, il n'avait pour tout bien que son armure et son cheval. Sa fille, Aune de Léon, se trouva fort heureuse de recevoir l'hospitalité et la main de Prigent de Coettenn, viconte de Tonquééee, dont celle n'eut psa d'enfants. En elle finit la branche alnée des princes de Léonais, qui s'éteignit dans les dernières années du Xur s'étée.

Ni Landerneau ni La Forêt ne furent vendus; ils appartensient à une branche adette de Léon, dont le chef jour un role fort équivoque dans la lutte de Pen-thièvre et de Montfort. La ville de Landerneau n'y gagna autre chose que d'être tour à tour piliée par l'une t l'autre parti. Au milieu du xiv\* slète, Jeanne de León, seul rejeton de la branche cadette, fut mariee au vicomé de Robana, auquel elle porta la seigneurie de Landerneau et ce qui restait de biens à sa maison. Cest de cette alliance que les Roban durent le titre de princes et de barons des Léon.

Le sort de Landerneau pendant la ligue fiut d'être, comme au temps de Montfort de de Clunès de Blois, pillée pur les devus parts ; on a surtout gardé le souveuir d'une expédition de Fontenelle, en 1592: telle était la condition des villes qui n'aviaient point de murs. Les habitants de Landerneun ne demandaient qui à vivre en paix; les guerres de succession et de religion jedente le trouble dans les opérations de leur commerce, qui était considérable. Leur principale industrie consistait d'aus la fabrication des toiles et des cuirs. Is revenient du debors les articles névessaires à la consommation du pays; particulièrement les vins, que leur fournissiat l'Espança, à laquelle ils vendaient leurs tissus.

Landermeau asitt une communanté de ville dont l'origine était fort ancienne, et qui nommait un député aux états; les prétentions des Rolain en rendaient les droits fort prévaires. Lorsque les seigneurs de cette maison arrivaient dans un de leurs citateaux de Bretagne, à Josselin où à Poutiry, la communanté de Landerneau était teueu d'envoyer deux de ses offliciers pour les complimenter et les assurer de leur obéssance et de leur respect. En définitive, Landerneau ne demandat qu'à suffrancier du joue de ses seigneurs, ou à n'avoir qu'un seuf maltre, au lieu de deux qu'elle avait à supporter. Comme la plupart des villes de Bretagne, et accueillit la révolution avec enthousiasme. Devenue chef-lieu de district, l'union et l'excellent esprit de ses labilants la préservient de lout excès. Après la mise en accusation des administrateurs du Finistère, un décret de la convention y transfera le siège de l'administration de Quimper; une commission temporire, composée d'autant de membres qu'il y avait de districts, fut revêtue des pouvoirs attubus à sut directiores de département. L'ancien couveut des l'Evaliens servit

provisoirement de prison aux malheureux administrateurs, ou du moins au plus grand nombre d'entre eux.

Le commerce de Landermon est aujourd'hai moins considérable qu'îl ne l'était autrefois. La fibrication des touises est plus restrointe, celle des cuirs n'existe plus. Le port é-était ressenti de la décadence de l'industrie locale; il exigent de nombreuses améliorations qu'on s'est enfin décidé à entreprendre. Du reste, cette ville acquerrait une haute importance, ai le gouvernement comprenait le besoin d'avoir une marine égale à celle de l'Angleterre; c'est à Landerneau que se trouversient les réserves en troupes et en approvisionnements nécessiers au port de Brest; on y établirait aussi des socursales pour les hôpitaux; un grand nombre d'attleirs y serient avantageusement placis.

Les quais de Landerneau sont spacieux et commodes; ils forment le plus beau quartier de la ville; on y jouit de la vue des collines que surmontent les ruines si pittoresques du chiteau de La Roche-Moran. Le monument le plus remarquable ou le plus singulier est l'égiése consorée à soint Houardon, patron de la cité; elle est de l'époque de la remissance et présente de curieux détais.

Landerneuest, comme Lesseven, un des chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Brest; on donne à l'une 4/981 habitant, à juntre 2,664. Si nous n'avons parté de Lesneven que pour faire connaître son origine, c'est que son histoire n'offer rien de bien inferessant. Pendont les guerres du moyen-age, de let ut prise par Henri II, roi d'Angleterre, et par le due Jean IV [1163 et 1374]. Les paysans des environs, an Lemps de la Ligage, es soulevirent contre les partissans de Mercurur; ils en tairent trois ou quatre cents sous les murs de la ville. La communauté de Lesneven d'évoluti aux états.

» Landerneau est la patrie de La Lar, poète qui a écrit en breton avec l'esprit des colifejes, et dont le productions non paraissent de beaucoup inférieures aux chants des bardes incultes de la campagne. Elle a sussi donné le jour aux frères Mazien, tous les deux savants d'un grand mérite, et à Mil. F. et P. de Courey, l'un critique spérituel, l'autre listorien instruit et consciencieux. Nous ne pouvone soubler la famille de Roujoux, qui compte des administrateurs et des hommes de lettres fort distingués. Nous devous aussi un hommage à l'abbé Durat La Eria, qu'on vit sortir de la retraite où il était caché pour offirir son ministère à Louis XVI, au moment du ce prince allait monder sur l'échafuel, Quant à L'essence, elle a vu naître Huysus de Kirosalai, célèbre jurisconsulle du xvi sécle, et le savant anti-quaire contemporisin. M. Microce de Karelanst !

Poïmes de la Table-Ronde. — Ermold Levoir, Gestes de Louis-le-Débonnaire. — Albert-le-Grand, Vies des saints de Bretagna. — Dom Morice, Histoire de Bretagna. — Notice sur la ville de Landerneux, par M. P. de Courcy.





SATHEDRALE DE QUIMPER.



chile par Farse Britis Civil

### The same

" ALAMAR BO



An used for deciment for a factor for a conting of the continue of the conti

Unregió de 1 ex 1 ex 1 de ; 1 de ;

is le is

The state of the state of



#### KEMPER.

#### LA VILLE D'IS.

A peine avez-vous quitté la petite ville de Châteaulin, que vous voyez s'élever au loin devant vous des collines qui se succèdent comme les degrés d'un escalier de géants. Franchissant tous ces degrés, vous traversez des plateaux couverts de sarrazin en fleurs, des buttes ombragées, des hauteurs tapissées de bruyères; vous montez, vous montez toujours, puis enfin, arrivé au sommet le plus élevé de cette sierra armoricaine, vous vous arrêtez. Au nord se dessinent les côtes escarpées du village du Regard (Plou-ar-zel), et, bien plus loin, derrière le dôme de vapeurs qui couvre le grand port breton, Brest! A droite s'étend la baie de Douarnenez, avec ses rivages dentelés, ses longs promontoires et ses hautes vagues frangées d'écume ; à gauche, sous l'ombre des crêtes décharnées de l'Arliès serpente le val profond qu'arrose la rivière de la Peur (l'Aon); enfin, à vos pieds se déploie une pente boisée qu'entrecoupent les champs de blés mûrs, et les vergers chargés de fruits. Si, de ce côté, vous regardez au fond de la vallée, vous reconnaissez à ses clochers aigus, à ses remparts tapissés de lierre, à ses maisons grises presque voilées par les arbres, la vieille et noble capitale de la Cornouaille armoricaine, Kemper, dont l'histoire a été tour à tour légende, chronique, drame, et que trois vers d'un fabuliste ont failli découronner de sa poétique auréole.

L'époque de sa fondation est inconnue; cependant quelques antiquaires ont cru qu'iel était in continuation de Caringirum, la capitale des Caringires, où les Romains avaient fondé un grand établissement militaire. Un des faubourgs de Kemper, celui de Loc-Maria, est encore jonché de débris de briques et de poteries romaines. Fout récemment on a découvert, non loin de là, au château de Poulquinant, des médailles de Marc-Auréle. Repeuplée ou reconstruite par les Armori-calis, agrès l'expession de leurs oppréseaurs, Coringitum reprit son premier nom; elle fut appécés Kemper, not formé de la particule kem (avec), et de per ou ber, radicial du verbe dere (coulce), la ville étant située au point de jonction de l'Odet et du Sther. On la nomma même longtemps Kemper-Odet, pour la distinguer de Kemper-Ediel. Albie au confluent de l'Esoe et de l'Esoe

On sait peu de chose sur l'histoire de Kemper (nous ne pouvous nous résoudre de évrire Quimper), avant la naissance de saint Corentin, vers l'an 375. Cétait l'époque où tes Bretons brissient le joug de la domination romaine, qui avait pesé si longtemps sur eur. Elevé par sea purents dans la religion chrétienne, Corentin ne prit aucune part à cette lutte, et se conserra, dès ses jeunes années, au serrée du Christ I Construisit sur paie du Mérchom, à quedques pas de la mer et sur le bord d'une fontaine, un ermitage où il passait les jours et les nuits en prières. Dieu lui-même pourvoyait à sa nourriture. « Il envoya, » dit Albert le Grand, « un petit poisson en sa fontaine, lequel tous les matins se présentait au saint, qui en coupait une pière pour sa pitance, et le rejetait dans l'eau, où tout à l'instant il se trovavit entire. sans lésion in blessure. »

Saint Corentin ne quittait sa retraite que pour travailler à la conversion des habitants de Kemper et des peuples de la contrée environnante, presque tous idolatres. Un soir qu'après une journée de fatigue l'apôtre était en oraison dans son ermitage, il entendit retentir sur la lisière de la forêt de Nevet le son des tronnes de chasse, les aboiements des chiens et un grand bruit de chevaux ; étonné, il courut à la porte de sa cabane, et apercut, aux dernières lueurs du jour, une troupe de chasseurs vêtus de soie et d'or, parmi lesquels il reconnut Gradlon, roi de Cornouaille, Celui-ci s'était égaré, et venait demander l'hospitalité au saint, qu'il ne connaissait que sur sa renommée. Comme la chasse avait aiguisé la faim du prince et de ses gens, Corentin alla à sa fontaine, « et le petit poisson s'étant présenté à luy, il en coupa une pièce et la donna au maistre-d'hostel du roy, lui disant qu'il l'apprestat pour son maistre et les seigneurs de sa suite. Le maistre-d'hostel se prit à rire, disant que cent fois autant ne suffirait pour le train du roy. Néanmoins, contraint par la nécessité, il prit ce morceau de poisson, lequel (chose étrange l) se multiplia de telle sorte, que le roi et toute sa suite en furent rassasiés. »

Gradion, voulut voir le poisson, qui, plein de vie, nageait dans la fontaine. Basi de ce miracle, le prince se presterna aux pieds de Groeutin, prochama qu'il était l'élu du vrai Dieu, et lui donna toute la forêt de Nevet, ainsi qu'un chdteau luit ien Plou-wodiern, dout le saint fit un monastère. Gependant il continuait se prédication, se a réputation devint telle que tout le peuple de la Cormonaille, converti au christianisme, demanda pour lui l'érection d'un évéché à Kemper. Le ori Gradion l'envoya en conséqueure à Tours pour réer sacré par saint Martin; puis, lui ayant donné son propre palais pour deneure, il se retira à la ville d'Is, oui était vissies. et Kemper-Odet ville nom de Kemper-Garatin.

La ville d'Is est un de ces mille problèmes que le passé semble proposer par rionie à la science du présent. Les légendes nous donnent à peine quelques détails sur sa situation, son étendue, la cause de sa ruine; mais la tradition populaire nous apperend que c'était une grande c'été enriché par le commerce, embellie par les arts, et si importante que l'on crut honorer la vieille Lutéec en l'appelant Paris, c'est-à d'uite l'était et ai, ville bretonne.

Bâtie dans ce viste bassin qui forme anjourd'hui la baie de Douarnence, els cidatidérendus cunter Oréon par une dique puissanti, dont les échaes ne livraient passage qu'à la quantité d'euu névessire aux habitants. Gradion présidait luimème, chaque mois, à l'ouverture de ces éclases; la principale s'ouvertul a mois d'une cled d'agent qu'il portial toujours usspendue à son cou. Le palais du roi, était une des merceilles de la terre; le marine, le cédre et l'or y remplaccient le chene, le granti let le fer. C'était la qu'ul visti au mulieu d'une cour relialante, à laquelle présidait sa fille labut ou Abès; or cette princesse était alors l'Houoris de l'Armorique. Comme la fille de Valentinien, « els était fait une couronne de

ses vieve, et avait pris pour pages les serpt pérhés capitaux s prévenant, dans ses monstrueuses inventions, la Marquerité de Burgogne de la tour de Nesle, elle la lissit conduire chaque soir, au fond de sa retraite, quedque jeune étranger qu'un homme nofri tuit aumentait masqué. Le temps s'écontait en folles origée jusqu'au point du jour; alors Balutt dispuraissait. Le temps s'écontait en folles origée jusqu'au point du jour; alors Balutt dispuraissait. Le masque remis à l'étranger se resserrait au moyen d'un ressort jusqu'à l'étonfier; et l'homme noir, montant à cleral avec le cadorre, s'enfonçait dans les montagues pour ne reparaltre que le soir. On montre encore dans le Bast-érer le l'un-de-pard un gouffer d'oi sortent, dans les grandes cux, les bruits les plus lugabres; ce sont, disent les pâtres de l'Arbès, les êtrances des mants de l'abutt, qu'd emandent des prières.

Gradion avait promis plusieurs fois de punir les crimes de sa fille; mais l'indulgence paternelle l'avait toujours emporté dans son cœur. Dalint craignit pourtant qu'il ne finit par céder, et elle forma un complot au moyen duquel elle enleva au roi son autorité et la cief d'argent qui en était le symbole. Alors tout tomba dans un inexprimable désordre. Le vieux roi, retiré dans son palais presque désert, y cachait sa douleur. Un jour, comme la nuit approchait, il vit paraltre devant lui Gwénolé, le saint abbé de Landévenec, dont les travaux apostoliques consolaient la Cornouaille de la mort de Corentin, « O roi! » lui dit-il, « hâte-toi de quitter la ville avec tes fidèles serviteurs ; car Dahut a ouvert l'écluse, à l'aide de la clef d'argent; la fureur des flots n'a plus de frein, » Gradion voulut encore préserver sa sa fille des suites de sa folle imprudence. Il l'envoya chercher, la prit en croupe sur son cheval, et, suivi de ses officiers, se dirigea vers les portes de la cité. Au moment où il les franchissait, un long mugissement retentit derrière lui; il se détourna et poussa un cri. A la place de la ville d'1s s'étendait une baie immense sur laquelle se reflétait la lueur des étoiles. Cependant la vague le poursuivait lui et les siens, et. dans cette lutte de vitesse, elle gagnait du terrain avec une effrayante rapidité. Elle avançait, avançait toujours, dressant sa crête frémissante et couverte d'écume. La voilà près d'atteindre le roi et ses serviteurs. Tout à coup une voix lui cria : « Gradion, si tu ne veux périr, débarrasse-toi du démon que tu portes derrière toi.» Dahut terrifiée sentit ses forces l'abandonner; un voile s'étendit sur ses veux; ses mains, qui serrajent convalsivement la poitrine de son père, se glacèrent et ne lui furent plus d'aucun secours; elle roula dans les flots. A peine l'eurent-ils engloutie qu'ils s'arrêtèrent. Quant au roi, il arriva sain et sauf à Kemper, et se fixa dans cette ville qui devint définitivement la capitale de la Cornouaille. Ce fut là qu'il mourut, « cassé de vieillesse et riche de mérites, »

Qualques autours ont contesté l'existence de ce héros des légendes et de sa ville d'15. On ne port douter foutefois qu'une cité piassante n'ait été évéré par les auriens habitants de la Cornouaille dans le basin de la baie de Douarnenez; outre les chroniques religieuses et les traditions du pays, qui en ont gardé le souvenir, on a dévouvert sur le sol et jusque sous les flots plus d'un témojgrange de ce possé mercilleux. Un petit harve de la role s'appelle encore aipuard'init r'aben-tralaut, le gouffre de babut. Le chanoine Moreau raconte qu'en 1586 on voyait, à l'entrée de la baie de bournenez, des restes d'édifices ayant tous les scarcéteres d'une haute autiquité, et qu'il n'était pas rare de découvrir sur le rivage des cercuells en pièrer creusée, comme on en faisait dans les vre ét viebles, époque supposée de pièrer creusée, comme on en faisait dans les vre d've siebles, époque supposée de la destruction de la ville d'18. Il affirme également qu'on y distinguait deux anciennes routes pavés, dont il était fierle de suirre la devleoppement, et qui conduisient, l'une à Kemper, éloignée de neuf lieurs, l'autre à Carbaix, sittué à trèze lieure de la baie. Nous regretons de ne pouvoir citer la description que donne Cambry d'un antique monument dont il étudia minutiensement les ruines penantes nouvages dans cette partie de l'insière, e il est cortain, a sjoute-til, a que l'honnée Hervé Chenay, municipal et pécheur de Douarneuer, trouve à la pointe du Rar, des murs à quatre ou cin presses de profondeur. Son ancres érarrête sur ces murs; en la hissant tomber des deux cotés, il en suit la direction sans rencontrer d'inégalités comme cela surait lieu pour des roches. Il calcule que ces murs ont une hauteur de trois à quatre brasses. Enfin, dans les fortes tempêtes, quant les sables sont enlees far les fuerures de louragen, on aperçoit, au fond de la bie, de larges trones d'ormeaux d'une conleur noire et dout la position a une apparence de récularité. »

On nous pardonnera de nous étre arrêté à cette légende de la ville d'1s, intimenent liée à l'històire primitive de Kemper. Gradion est le premier des souverains de la Carnouaille dont le nom nous soit parvenu. Les moinse en ont fait un saint uritis « aquavi, » Sous le nom de Galant, que les poétes lui ont donné, le est représenté dans les romans de la Table-Bonde comme le modèle de la courtoisé et de la Pasvaure. L'histoire l'a surnommé le Grand. C'était un prince altier et farcache, portant le sexpère d'une main vigoureuse, s'alliant nux Bagaudes contre les Romains, et étendant son empire jasque sur les terres des France. Comme nous l'avois di ailleurs, les pays de Kemper et de Rennes étaient réunis sous son autorité (533-435). Daniel Diremrud et Jean Reith, sucresseur de Gradion, furent des hommes d'un caractère entreprenant et d'un espri supérieur (1982-750). Pous autres Gradion figurent sur le cartolaire de Landévence, précieux manuscrit du x's siècle. On y trouve encore un Budic aqued on a aussi donné le surnom de Grand (500-780).

Du reste, on ne sait à quelle époque ces princes cessèrent de porter le titre de rois; ce fut, sans doute, au temps des invasions carlovingiennes. A leur avénement au trône de Bretagne, dans la seconde moitié du x1º siècle, l'autorité qu'ils exercaient sur la ville de Kemper passa presque tout entière aux évêques, qui, depuis, en furent regardés comme les seigneurs. L'éloignement des princes rendait les empiétements plus faciles. Aidés par la bourgeoisie disposée à préférer l'autorité pastorale à celle d'un suzerain laïque, par la noblesse dont il était membre et par le clergé qui partageait sa pulssance, l'évêque de Kemper devint le chef d'une sorte de commune théocratique dont les priviléges allèrent chaque jour s'agrandissant : vers le xur siècle, le duc ne levait déjà plus sur la ville d'autres droits que la moitié de la taille. l'amende du sang répandu, du larcin, des duels et des délits de voirie. Étranger à la nomination de l'évêque, dont le choix était laissé au chapitre, il n'étendait point sa juridiction au-delà du faubourg compris entre le Stheir et l'Odet. C'était dans cet espace, qui a conservé le nom de Terre-au-Duc, que se trouvaient les auditoires des officiers de bailliage et les fourches de justice. Partout ailleurs. l'évêque gouvernait souverainement; lui seul pouvait accorder le droit de batir, de lever l'impôt, et les différends des habitants étaient jugés par lui dans son palais épiscopal. Guy de Thouars avant voulu en 1209 commencer quelques constructions contre la volonté du prélat, la Cornouaille entière fut mise en interdit et l'affaire déférée à l'archevêque de Tours, président du concile de Rennes, qui porta un jugement d'après lequel le duc, par un acte authentique, fut forcé de reconnaltre qu'il avait agi injustement; en conséquence de quoi la maison commencée fut démolie et les matériaux employés, comme expiation, à bâtir l'église de Guéodet.

Longtemps après, un débat du même genre se renouvela à propos d'un droit que Jean de Malestroit, lieutenant de Jean V, voulut établir sur les vins. L'évêque, revêtu de ses habits pontificaux, se rendit au port, suivi de son clergé, et fulmina l'excommunication contre l'officier du duc devant tout le peuple assemblé. Enfin, en 1452, Pierre II ne put construire des fortifications auxquelles l'évêque s'opposait qu'en s'adressant an pape qui lui permit de passer outre.

Il pous suffira, pour donner idée de la puissance épiscopale, de rappeler ici le cérémonial auguel donna lieu l'entrée d'un évêque, Guy du Bouchet, à Kemper, en 1480. En quittant son manoir de la Terre des Aigles (Lan-eiron) pour se rendre au prieuré de Locmaria et continuer ensuite sa marche triomphale jusqu'à la ville, il est accueilli avec les memes honneurs dont nous avons vu entourer l'évêque de Saint-Pol-de-Léon, Philippe de Coatquis ; dans cette circonstance, comme dans l'autre, la solennité de la cérémonie est rehaussée par les mille détaits de l'étiquette ; des seigneurs, choisis parmi les plus puissants du duché, tiennent aussi l'étrier du prélat, le débotteut et le portent à l'autel sur une chaise à brancard. Ne dirait-on pas la prise de possession faite par un suzerain de quelque . principauté d'Italie ou d'Allemagne ? « L'entrée de l'évêque de Kemper, » dit dom Lobineau, « se sentait du faste de la cour romaine d'Avignon. » Il eût pu ajouter qu'elle était l'expression vivante de la suprématie du clergé sur la noblesse, ou, si l'on veut, de l'idée sur la force.

Nous avons dit en commençant cet article quelle autorité Kemper avait acquise en Bretagne dès les premiers siècles par sa position au centre de la Cornouaille; Pierre de Dreux lui donna une nouvelle importance en l'entourant de fortifications dout on voit encore une partie. Grâce à lui, cette ville devint une des bonnes places de la province. Aussi, lors de la guerre de Blois et de Montfort, fut-elle vivement disputée par les deux compétiteurs à la couronne ducale,

L'évêque de Kemper se déclara pour le dernier, et alla lui rendre hommage lors de son arrivée en Bretagne avec Edouard d'Angleterre ; mais Charles de Blois entra peu de temps après en Cornouaille, avec une puissante armée, et vint mettre le siège devant la ville. « Ayant ordonné de monter à l'assaut, » dit un historien déjà cité, « du côté que le reflux de la mer lave les murs de la ville, on lui représenta qu'il exposait son armée à un péril évident, parce qu'elle devait ce jour-là. selon son cours ordinaire, monter dès six fieures du matin ; le comte ne répondit autre chose sinon : l'uisque nous l'arons choisi, nous ne le changerons pas ; et, par la grace de Dieu , la mer ne nous fera aucun tort. On donna donc l'assaut sans que le reflux de la mer apportât aucune incommodité aux assiégeants : ce qui fut regardé plus tard comme un miracle lorsqu'il fut question de la canonisation de Charles de Blois,

Le combat dura six heures, et les habitants résistèrent avec une opinistreté qui poussa la colère des assaillants jusqu'à la rage. Aussi, la ville prise, ne firent-ils ı,

Il y avait évidemment autant de politique que de piété dans ces égards envers le clergé. Ils eurent l'effet que Charles en attendait l'évêque et le chapitre, convertis à son parti, promirent de le servir fidèlement désormais.

Ce dévouement ne tarda point à être mis à l'épreuxe. Jean de Montfort, déliré de prison, se présenta desant Kemper avec une armé de Bretons et d'Anglais. L'assaut fut donné du colé du levant, vers le mont Pougin, où les fortifications. Caient blaginées par le cours de l'Odet; miss libeu, qui avait arrêté le flux de la mer pour livrer la ville à Charles de Blois, ne pouvait se dispenser de faire quedque hosse pour la lui conserser. L'évêque Alain et son d'ergé s'étant mis en prires ; l'Odet se délorda de masifier à repousser l'ennemi. L'arrivée d'un reufort acheva le miracte, et dévial les asségements às rettiers.

Kemper resta donc à Charles de Blois jusqu'en 1361, c'est-à-dire pendant vingt ans, Enfin Jean IV, dit le Conquérant, qui s'était successivement emparé de toutes les places fortes de la Bretagne, arriva devant cette ville avec les machines qu'il avait fait construire à Vannes, et dont il s'était déjà servi pour prendre Jugon et Dinan. Il commenca à battre les murs nuit et jour, il donna plusieurs assauts par semaine : tandis que l'évêque, de son côté, se rappelant les promesses faites à son compétiteur, encourageait les habitants à la résistance. Mais on apprit peu après que le roi de France avait envoyé l'archevêque de Reims et le maréchal de Boucieault à Jean IV, pour lui parler de paix. Évidemment la cause des de Blois était perdue, et il n'y avait plus rien à faire pour sa défense. Le clergé de Kemper assembla les habitants pour leur demander leur avis : ceux-ci répondirent « qu'ils avaient courageusement combattu tant qu'il y avait eu de l'espoir, mais que c'était folie de persister à soutenir un parti qui ne se soutenait plus lui-même ; qu'ils avaient épuisé sur les assaillants leurs pierres, leur huile bouillante, leur chaux vive, leurs falariques, leur sable rougi, de telle sorte que la défense devenait impossible ; qu'enfin les autres places s'étaient rendues au bout de quelques jours, et que était assez pour leur honneur, à cux bourgeois et ouvriers, d'avoir résisté plus longtemps que les meilleures garnisons d'hommes de guerre. » Comme il n'y avait rien à répondre à de pareilles raisons, l'évêque céda, et la ville se rendit par capitulation.

Près d'un siècle s'écoule sans que Kemper prenne part de nouveau à aucun événement important. Pendant ce temps, son nom ne se reproduit plus dans l'histoire de Bretagne que pour rappeler quelques débats survenus entre son clergé et le duc. Nous voyons, par exemple, les États assemblés à Vannes, en 1386, décider, sur la réclamation de Jean IV, que l'évêque et le chapitre n'ont point le droit de garder les clefs de la ville, bien qu'ilt L'eussent fait jusqu'alors.

Mais à l'époque de la Ligue, Kemper reprend toute son importance politique, et son histoire se trouve de nouveau mélée aux principaux événements de la province. L'influence du clergé était trop grande dans cette ville pour qu'elle ne se déclarât pas chaudement et une des premières en faveur de la sainte nnion. Les magistrats qui avaient pris l'écharpe blanche, dans l'espoir d'entraîner le peuple à reconnaître l'autorité du roi, faillirent être lapidés, et durent s'enfuir. Cependant il v avait déià dans la bourgeoisie un certain nombre d'esprits forts qui sunportait avec impatience le joug de l'évêque et du chapitre ; c'étaient des marchands enrichis, des avocats au présidial, quelques conseillers, la plupart gens de rien, mais eourageux, actifs, et les dignes ancêtres de ces révolutionnaires que nous verrous concourir si énergiquement, vers la fin du xv111º siècle, à la destruction de tous les priviléges. Persuadés que le gouvernement du roi était nn progrès sur la théocratie féodale, ils se mirent à chercher les moyens de lui livrer Kemper. Il y avait alors dans le voisinage, à Concarneau, un gentilhomme nommé le capitaine Lézonnet, qui, après avoir bien fait ses affaires au service du duc de Mercœur, avait changé de parti, dans l'espoir d'obtenir un plus prompt avancement, et de pouvoir se livrer plus librement à son goût pour le pillage. Les bourgeois se mirent en relation avec lui, et promirent de lui ouvrir la porte de la tour Bihan; mais le chapitre soupçouna leurs intentions, et prit si bien ses mesures, que Lézonnet trouva la ville fermée lorsqu'il se présenta au jour convenn. Cependant, comme il avait avec lui « mille hommes de combat, il attaqua le faubourg de la rue Neuve, où il n'y avait que cinq hommes de garde, puis la barrière de la Madeleine, qu'un habitant nommé Jean Richard, défendit seul quelque temps avec son épée : enfin une barricade dressée au bout du pont de Sainte-Catherine. Ce fut là que Tanguy du Botmeur, conseiller au présidial et l'un des plus ardents ligueurs, eut le bras cassé au moment où il tenait en joue son arquebuse, ce qui causa quelque trouble à ceux qui se trouvaient près de lui ; mais il reprit l'arme de l'autre main, sans s'émouvoir, et la présentant à son voisin : «Ce n'est rien, dit-il, tire pour moi ; je vais me faire panser. » Il mourut eing jours après de sa blessure.

Lezonnet emporta la barriende, et s'empara du quartier appeté la Terre au Due; mais à il flat foré de s'arrêter, et envoya cherche ou reufont. Les habilants, de leur côté, descendirent deux messagers par-dessus la muraille, avec des lettres deressies un sieur de Quinipily, gouverneur d'Hennethon pour le due de Mercouxr. L'un de ces messagers rencontra précisément, vers Pontscorf, quarante saludes et cent cinquante arquebusiers à chesul qui battaient l'estrade sous la conduite de ferd usieur de Quinipily, jeune garillisomnie sortant la peine de l'évole, mais plein de courage. Il lui remit la lettre, et la troupe entière tourna aussitôt bride vers Kemper. Le henhemain, elle y arriva » par chemina décloarnés, vers la volée de la bécasse, » dit le chanolue Moreau. Pendant qu'on déblaysit une des portes terrassée en dedans, pour faire entre les carabhieris, Lesonnet, pré-

venu de leur arrivée, les altaqua; mais les babitants qui ganissaient les remparts le requrent à coups d'arquebuse. Atteint par une balle à la gorge, il repartit pour Concarneau le soir même. Comme il passait devant la porte où il avait été blessé, il s'écria, les dents serrées de rage; « Coux de là-dedans m'ont égratigné; mais, sur le salut de mon ame, je les écrotherai l »

N'ayant point des forces suffisantes pour exécuter lui-même cette menace, il s'adressa au maréchal d'Aumont, qui commandait en Bretagne au nom du roi, et le décida à marcher contre Kemper, où ce seigneur arriva le 9 octobre 159\$.

Une assemblée fut aussitot couvoquée à la cathédrale, devant le crucitis, pour délibérer sur ce qu'on devait line. Tout le clergé fut d'avis de tenir bon, et offrit de concourir à la défense de la ville; la jeunesse fut du meme avis; mals les gens de justice, e qui se suoriàent moins, » selou le chancine Moreus, « de religion que de leurs intérêts, frent pour la plupart d'opiniou contraire. « On se décida pourfant à la résistance. Le maréchal en ayant été lustruit, fit venir du canon de Cirono pour ouvrir la bêche, et commença l'attague.

Les ligueurs se défendirent avec un acharnement qui déconcerta l'armée royaliste. « La ville, » assure notre listorie, » était en état de fournir douve à treixe cents hommes, tous arquetusiers, bien en ordre, et qui avaient de la résolution plus qu'on ne pouvait attendre de gens non aquerris. » Le marchal, étonné de cette vigoureuse défense, s'avança pour examiner les fortifications; mais à peine cut-il paru qu'une douzaine de balles vinrent s'aplair sur sa culrasse. Sur quoi, se tournant tout en colère vers Lezonnet, qu'i l'avait engagé à cette entreprise en la lui présentant comme facile et sans péril.

« Mé Dieu l » s'écria-t-il (c'était sa manière de jurer), « yous m'aviez dit qu'il n'y avait daus la ville que des bourgeois ; vous êtes un affronteur. »

A quoi Lezonnet répondit : « Monseigneur, sur ma vie et mon honneur, il n'y a qu'une centaine de soldats, et tout le reste ne sont qu'habitants. »

« Mé Dieu 1» dit le marcéhal, « mais ce sont gens de guerre que ces habitants, » Cependant, après beaucoup de pourparfors et d'histátions, Kemper capitula. Le maréchal d'Aumont y entra à la tête de son samée, et frappa la ville d'une contribution de onzie mille évau. Les cedésissifiques eu-venimes y fureut sounis; l'un d'eux, syant résisté, fut traîné en prison. Informé de cette violence, l'évêque se rendit chez le maréchal, et la dit i. Commenti, Mossieur, sommes-mous en une Rochelle, où la persécution soit ouverte contre les gens d'église? Vons nous saure que le roit est catholique, et on le preche ainsi an peuple, qui ne le peut que difficiement croire; et quelle opiniou en aura-t-il quand il verra ses lieutemats trainer en prison les dignitaires de la cathérie? \* Le maréchal fil l'ignomats trainer en prison les dignitaires de la cathérie? \* Le maréchal fil l'ignomats, dit : \* Mé Dieut qu'il n'entendalt point cela, » et envoya sur-le-champentre le prêtre cu liberté. N'ennomis celui-c-if to toutraint de payer en ulterde. N'ennomis celui-c-if to toutraint de payer en ulterde. N'ennomis celui-c-if to toutraint de payer en ulterde.

Le lieutenant du roi, qui craignait toujours quelque révolte de la population kempéroise, fit ensuite commencer la construction d'une cladelle et de quatre éperonsqui nécessitere la démolition de l'église et de l'hophila Sainte-Catherine. Les bourgeois royalistes y travaillérent, « et nous en vimes un bon nombre, » dit lo chanoine Moreau, « et des principaux qui s'employaient de telle affection à lur de gents de guerre, sans en être requis, que les amegous ne fassiaent pas tant d'êchees

comme eux, lesquels, ou la plupart d'iceux, moururent tous dans l'an et jour. » L'imposition établie par le maréchal, le logement des gens de guerre et la cessation de tout commerce avaient délà ruiné la ville de Kemper : mais elle était destinée à de plus douloureuses épreuves. Entrée dans la guerre civile comme le Dante dans son enfer, elle devait parcourir successivement, jusqu'au dernier, tous les cercles de misères, de tortures et de désespoir. Parmi les aventuriers qui ravageaient la Cornouaille, égorgeant et pillant des deux mains, dans les deux partis, était Guy-Eder de Fontenelle. Cet Alexandre de grands chemins avait passé sa première jeunesse dans tous les désordres que permettait la licence du temps; puis « l'ambition était venue le prendre sur son fumier. » Il avait formé une troupe de voleurs et de meurtriers, et s'était mis à parcourir le pays, tenant en apparence pour le duc de Mercœur, mais, de fait, prenant à tout le monde et « plumant l'oie où elle était grasse, » Il s'était d'abord fait une retraite fortifiée au château de Coatfree, et s'était porté de là sur Paimpol, Lannion, Landerneau, où il n'avait laissé, selon l'historien de la Ligue, « que ce qui était trop lourd ou trop chaud pour être emporté, » Chassé de son repaire par la garnison de Tréguier, il s'installa à Carhaix. Ayant ensuite pris les châteaux du Granec et de Corlay, il y mit garnison et enferma ainsi le pays dans une sorte de triangle qui lui permit de continner ses déprédations avec plus d'ordre.

Cependant l'arrivée du maréchal d'Aumont le força de nouveau à déménager. Il se porta alors vers la baie de Douarmenez, surprit le poste de l'Île Tristan, et annonça l'intention de s'y fortifier.

Les communes voisines, effrayées à cette nouvelle, se levèrent, « résolues à écraser la vipère avant qu'elle eût creusé son pid. » Mais Fontenelle se porta à leur rencontre, les attaqua dans une lande et en fit un tel carnage que, selon un vieux querz breton, « la terre, maigre jusqu'alors et ne produisant que bruvères, s'engraissa de pourriture humaine jusqu'à devenir terre de froment.» Terrifiées par cette défaite, les paroisses laissèrent Fontenelle s'établir dans l'île Tristan. Il démolit la ville de Douarnenez pour se construire des retranchements, et, une fois fortifié, commença ses expéditions. Après avoir saccagé Penmarc'h et Pontcroix, il soumit la Cornouaille entière à un pillage méthodique et progressif, ne quittant chaque paroisse qu'après en avoir enlevé tout ce qui pouvait être emporté. Les témoins oculaires nous ont laissé une peinture terrible de l'état auquel il réduisit le pays. Les fermes furent abandonnées et les bourgades devinrent désertes. Les femmes, les malades ou les enfants, qui n'avaient pu quitter les maisons, s'y enfermèrent, faisant les morts (car le moindre bruit eut attiré les soldats) et n'osant ni marcher, ni parler, ni prier Dieu. Ceux qui étaient plus forts se retirèrent dans les fourrés, où ils n'avaient pour nonrriture que l'épine-vinette ou l'oseille ; encore n'osaientils la faire cuire, de peur que la fumée n'attirât les gens de Guy-Eder, Les terres étaient demeurées en friche, et, quant au bétail, il n'en fallait plus parler; les chiens même avaient disparu, tués par les argoulets de Fontenelle, dont ils annoncaient l'approche, ou dévorés par les loups; car la propagation de ces auimaux ne fut point le moindre désastre de ces temps. On les voyait descendre par bandes de la montagne, vers le déclin du jour, traversant les villages comme une troupe ennemie, s'arrêtant là où ils flairsient la chair humaine, et brisant les portes

des maisons pour dévorer ceux qui s'y enclaient. Leur audace devint telle, qu'une femme, sortant de Kemper au milieu du jour, fut dévorcé à quéques pas de ses amis, et qu'ils attaquèrent sur les remperts des sentinelles armées. Le peuple, qui ne perd jamais le gout des contes, meme à l'agonit, ne voiutip point voir dans ces loups des animaux ordinaires, et prétendit que c'étaient les dines des soldats de Quy-Eder qui pravaissaient sous cette forme après leur mort. On les appelait en conséquence tet-bleis ou hortmer-loupe; et alors qu'il eût fallu les combottre, chacun ne sonne qu'il els fair.

Kemper devait nécessairement éprouver le contre-coup de toutes ces calamités, Une partie des populations voisines s'v étaient réfugiées avec les objets qu'elles avaient pu sauver du pillage. Ceux-ci furent déposés dans les églises. La cathédrale, quoique vaste, était si remplie de coffres que la procession n'y pouvait passer. Il en était de même aux églises du Guéodet et des Cordeliers. Cette augmentation d'habitants, jointe au défaut de récoltes, amena bientôt la famine. Les gens venus du dehors furent nécessairement les premiers atteints. En vain se pressaient-ils aux portes des bourgeois de Kemper, demandant un pen de pain « au nom de Dieu et de sa mère.» Pour toute réponse, ceux-ci leur disaient le prix de la pipe de blé qui valuit soixante écus, et leur criaient d'aller semer leurs champs. Chaque matin on trouvait quelques-uns de ces malheureux étendus blêmes et froids sur le pavé, et la main dirigée vers la bouche comme s'ils fussent morts dans le délire, en faisant le mouvement de manger. Il y en avait d'agonisants près de toutes les étables ; car, sans retraite pour la plupart, les fumiers leur servaient de lits et ils s'y ensevelissaient afin d'échapper du moins au vent et à la froidure. Enfin, le grand nombre de cadavres engendra une sorte de typhus qui, « après avoir commencé par les plus panyres habitants, » dit le chanoine Moreau, « arriva jusqu'aux plus huppés, » Quinze cents personnes périrent en quelques jours. On enterrait les morts par monceaux dans les jardins, sans prêtres ni prières. Tous les chefs de famille, hommes et femmes, succombèrent, et la ville resta presque uniquement habitée par des enfants. Du reste, telle fut la dépopulation causée en Cornouaille, à cette époque, par les divers fléaux qui l'accablèrent, que les paroisses où, avant la Ligue, on comptait chaque année douze cents communiants, n'en avaient plus que douze en 1597.

Fontenelle apprit l'état de faiblesse auquel la garnison de Kemper et ses babitats se trouvaient rédults par suite de la famine et de la madaie; il résolt d'en profiler pour surpeendre la ville, et, afin d'y réussir plus stirement, il estra en pourparler avec le capitaine Cou qui y commandait, lui proposant de purtager avec uile butin. Celui-ci, qui était paurre et fatigué de l'ètre, prêta l'orelle anx propositions de Guy-Eder. Ils eurent plusieurs conférences dans lesquelles if int comercia qu'une fois maltres de Kemper il régorgeraient tous les bourgeois el reintent épouser les veuves à leurs officiers et à leurs soldats. Mais le projet fut ébruité. On averit le sejèquer de Saint-Luc, qui était alors linetenant dur oir en Bretagne, et il vint aussitot à Kemper où il fil subir un interrogatoire au capitaine Cou. Celui-ci, se voyant décoèver, n'heistig nes, pour mériter le pardond es a trahison, à faire tomber Fontenelle dans une embuscade, la nuit sulvante, et à le conduire prisonnier à Kemper.

Un cri de joie s'éleva dans toute la Cornouaille, et l'on crut qu'on allait enfiu

retrouver un peu d'aisance et de paix; mais le sieur de Sajnt-Luc avait la maladie du temps, la soif de l'or: il se laissa tenter par les propositions que lui fit Guy-Eder, et le relacha moyennant le paiement d'une énorme rancon.

Ainsi rendu à sa troupe, Foutenelle ne songre qu'à se dédommager de la perte qu'il venit de faire, en reprenant ses projets sur Kemper où se trouvaient rassemblées tant de richesses. Il réussit à rétablir des intelligences avec plusieurs soldats et officiers de le gurrison qui, moyennant le partage des bénéfices, promise de lui livrer une des portes. Buerressement cette fois encore le severei fut mal gardé. Les royalistes, instruits par un de ses capitaines, nommé Marcille, de la probaine tentative de l'aventurier, statquérent brasquement so hande et la mirent en déronte, un soir du mois d'avril 1507, comme il se dirigeait vers la ville pour la suprenente a milieut de la nuit.

Cette entreprise manquée mit la rage au cœur de Fonteaelle. Il rassemble toutes les garnisons qui tensient encore pour la Lique dans le voisionage, et l'int attaquer la ville en plein jour. Les partisans qu'il svait à l'intérieur devaient faire une sortie et se laisser repousser de manère è et que les soldats passent rentere dans Kemper en les poursainant. Aussi les ligueurs ne doutaient-ils point du succès et avaientlis amenie avec eux des charrettes et des barques pour enlever ce qu'ils espériaent plier. Mais les traitres farmet ai ben sarveillés qu'ils ne purent accomplir leur promesse, et les assoillants, repoussés sur tous les points, se virent forcès de se retirer, emmenant leurs chariols chargés de colavers au lieu de butile.

Peu après la Bretagne entière se soumit à l'autorité du roi. Fontenelle seul résistait, non par fidélité à la Ligue, mais par crainte du parti que l'on pourrait lui faire. Enfin pourtant le célèbre prédicateur Guillaume de Launay lui fut envoyé de la part du sieux de Saint-Luc. Lorsque Guy-Eder, qui le connaissait depuis longtemps, le vit arriver un papier à la main, il fui demanda en riant s'il lui apportait un sermon?

- a Comme vous dites, » répliqua de Launay, « et en voici le texte: Le sieur de Fontenelle, capitaine pour la Ligue, en Bretagne, est sommé de mettre bas les armes, s'il ne préfère être penda. »
  - « Et dites-mol dans quel évangile se trouve ce verset? » demanda Guy-Eder.
     « Daus l'évangile selon saint Luc, » lui répondit froidement l'envoyé.
- Fontenelle lit wa soumission, à la condition d'être compris dans l'amnistle grienie pour tous les faits de guerre et de conserver le gouvernement de l'Île Tristan. Mais il ne gagna à cet accommodiement qu'un sursis de quelques années, le châtiment dà à ses crimes n'étant que différé par la justice divine et par la politique du gouvernement.
- Au retour de la paix, charun s'appliqua à réparer les maux occasionnés par les troubles de la Ligue, Guillamme Lezonnet, fils de ce commandant de Concarmeau dont nous avons parlé, fut nommé évêque. Après avoir emphyé des sonnaes considérables à réparer son palais épiscopal, il laisse à ses héritiers pour plus de cent millie écus de hiens, fant les ressources du clergé de Connouallé échart alors immenses (1614-1630). Son successeur, René du Louet, employa plusieurs années à parcuurir toutes les paroisses de son diocése, qui n'avaient point rét visitées en règle depuis plus de vingt uns (1635-1630). Vers la même époque, on créa l'abbaye de

Kérola, on fonda une maisou de retraite, tandis que les autorités commanales, de leur côté, travaillaient su curage de la rivière, qui était presque comblée, et à l'élargissement des quais du port (1652-1761). Malgre l'importance politique et religieuse de l'ancienne capitale de la Cornouaille, les états ne s'y réunirent que deux fois (1586 et 1601).

La communauté de ville de Kemper, dont les armes étaient « de gueule au cerf passant d'or, au chef de France, » était représentée par un député dans le parlement de Bretagne.

Parmi les fêtes populaires que les Kemperois célébraient encore dans le xviisécle, il en était une particulièrement curieuse en ce qu'elle tirais son origine de l'histoire boetle. Elle se rataschait au souvenir du roi Gradion, et avait lleu la veille de la sainte Cécile, patrone des musiciens. Le peuple sie rendait devant le portail de la cathiérale sur lequel avait été dressée la statue équestre de l'ancien roi de la ville d'15; on chantait des hymnes latines et bretonnes qui célébraient se mérites; pius un'est de ville, montant sur la roupe du cheval, offrait du vin à la statue, huvait à sa place, et, lui ayant essuyé la bouche, jetait le verre au milieu de la foule. Cétul qui le recevair avait droit à une récompense de cent écus.

La ré-obution de 1780 fit enfin reparaltre Kemper aur la scène polítique. Les diésés einies par les philitosphes du Xvitri s'évle y avaient été exceptées, comme partout, de la hourgeoisie et d'une partie de la noblesse. Les classes inférieures ellemêmes avaient perdu un peut de leur respect pour le clergé, les croyances populaires commençaient à s'affablir, et l'esprit de scepticisme avait gagné jusqu'auxgrafinst. L'une accodé qui nous a dé fra ronctée sur les lieux mêmes en ferafoi .

La chapelle de Notre-Bonne-du-Gruéoder (¿ écst-à-dire de Notre-Bonne na gui de febrel; datit a grande vérientain à Kemper depuis des sèrless. On conservait dans cette chapelle une bougie continuellement allumée depuis le désastre de la ville d'is, Selon la tradition, cette lougie ne pouvait s'éteindre sans exposer la cité au même sort que la capitale du roi Gradion. C'étal par un puis placé contre l'égisse même que la submersion devait avoir l'eu. En 1792, deux enfants entraut un jour au Guéode, où la bougie brillait encore, s'en emparèrent et se placèrent à la bouche du puits, Là, munis d'une chandelle allumée, ils étégairent la bougie, résolus à la rallumer s' leau s'étauti. A yant été surpris dans cette cocapution, on les chassa de la chapelle; en d'autres temps, on les eût cruellement puis s; alors on ne fit que rire de leur essai servilèze.

Lors de la convocation des édats-généraux, Kemper remit à son députel les cultiers où die avait exprimé non-seulement tous les veux accomplis depuis par la révolution, mais la plupart de ceux que nous voyons émettre aujourd'bui par les esprits les plus bardis. Ainsi, outre l'abolition des privilèges, la liberté de la presse, l'éclie die deuxait la la, la réorganisation judiciarle, l'unité de poids et neures, etc.; elle réclamait l'impôt progressif, la tave sur les objets de luve, le concours pour tous les emplois, le dérichement des terres incultes dans un temps donné, ou leur abandon, etc. Peu de temps après, elle proposa aux autres villes de librolgae un éfération particituée destinée à combattre tous les elforts contrevévolutionaines, association qui fut sanctionnée à Pontity dans le mois de janvier 1700. à cette epoque, les élections municipales et départementales éctaient déjà finte, la Kemper, et cette ville, devenue le cbef-lieu du Finistère, allait donner l'impulsion au département tout entier.

Les nouveaux pouvoirs constitués montrévent une activité et une intelligence que fon ne surrait trop admirer. Grâce à leurs meutres, le mouvement révolutionnaire suivit partout son cours sans résistance et sans désordre. Le chapitre de la cathédrale et le dergé du diocèse, qui refussient de prêter le sermeut evigé par la noueule constitution, essayéernt de soulever la ville et les empagnes; révique Conan de Saint-Luc étant mort dans ces circonstances, après avoir everre l'épiscopat pennant di-sept ans jis supposéerne le répandirent, comme l'expression de ses dernières pensées, un mandement où respirait l'esprit de révolte. Cependant l'éverbe de Kemper n'avait pas été aboit, et le culte n'était nullement menacé (1790). On était encore séparé par trois années de l'époque où Dagorn et Hérault, délégués du représentant Bréard, devaient fermer la cathédrale et la profuner de la munière la plus odieux (12 dévembre 1793).

L'administration du Finistère lança un arrêté qui déclarait en état d'arrestation tout prêtre insermenté, lui laissant le choix de la prison ou de l'exil, et qui rendait les communes responsables de l'Inexécution de ces ordres.

Plus tard, lorsque la levée des trois cent mille hommes fit éclater l'insurrection sur plusieurs points de la Bretagne, elle déploya une grande énergie pour faire respecter la loi. Tandis qu'elle envoyait au secours du Morbihan, sérieusement menacé, de l'artillerie et une colonne de neuf cents hommes, elle réussissait en quelques jours à étouffer, dans les districts de Brest et de Lesneven. la révolte de douze de leurs communes rurales. Malheureusement les partis qui se disputaient le pouvoir dans la convention nationale ne tardérent pas à diviser les patriotes eux-mêmes en deux camps. Les administrateurs du Finistère soutinrent la cause des Girondins avec une généreuse témérité; et ce fut à Kemper qu'après la ruine de leurs espérances, Duchâtel, Buzot, Pétion, Guadet, Barbaroux, Louvet, Riouffe et quelques autres, trouvérent un refuge. On sait qu'ils eurent l'imprudence de quitter cet asile pour passer dans la Giroude, où la plupart furent trahis et livrés au bourreau. Le triomphe des adversaires des députés fédéralistes fut l'arrêt de mort des administrateurs du département. Quant à Kemper, qui prit le nom de Montagne-sur-Odet, elle fut soumise à une épuration violente. Le 9 thermidor vint bientôt mettre un terme à cette réaction.

Kemper renferme 9,715 habitants, et le Finistère 976,008. L'industrie locale applique principelment à la Babrication des poteries; le port, dont les relations commerciales sont peu étendues, est accessible aux navires de deux cents fonneaux. La ville est assex una bâtir; mais elle possède des rostes intéressants du moyen age. L'église du Guéodet a été détruite. Celle des Cordeliers, dont la fondation remonte à 1226, est aujourd'hui entièrement découverte, et sert d'abelier à montres southers; elle n'en moître pas mois étre visitée pour son côtre et la maîtresse-vitre donnaut sur la res Sant-François. La cathédrale, quoi quoi pe dépouillée à la révolution de la plaquar de ses statues, offre un ensemble impossut, Elle fut commencée en 1325. To portique latéral ouvrant sur la rue Sainte-Catherine est ont de défatie la lammant sangible dans la Kersantion.

Kemper possède en outre un fort beau tribunal bati depnis quelques années, un 1. 27

Leave by Grange

hospice qui sert en même temps d'hôpital militaire, un séminaire et un collége communal. Le collége, fondé par les jésuites sous le règne de Louis XIV, occupe un local spacieux et parfaitement approprié à sa destination. On y voit trois grandes cours. un iardin et une magnifique chapelle.

La bibliothèque publique ne renferme guère que sept mille volumes. On y trouve un exemplaire du premier dictionnaire breton qui ait été publié. Il fut inaprimé à Tréquier en 1599. Les manuscrits les plus remarquables sont le Cartulaire de l'abbaye de Landéreure, et des cellections de pières, de lettres et de mémoires redaits sur colonies francaises.

Cette ville a vu naître plusieurs hommes remarquables: a labord Fréros, si connu par son Année literiare et la guerre d'ejagnames que lui fil Voltaire, Regora, qui fut un des collaborateurs de Fréron et le fondateur de l'Anni du roi, dont la rédaction faillit lui coltte la vie; Bongarai, de la compagnie de Jesus, auquel on doit une curieuse Histoire du traité de Westphalir et l'Amusement philosophique sur le language de bôtes; Hardouin, qui entreprit de prouver par des traités pleius financiers et l'entreprit de prouver par des traités pleius financiers et l'entre de la language et bôtes; Hardouin, qui entreprit de Platon, d'Aristote, de Plutarque, etc., tous les ouvrages attribués aquiord'ulti uiux neniers; le chanoiue Moreau, dont nous avons clie! Histoire de la Lispue dans le diocete de Cornoualle; M. de Carné, connu par des travaux politiques d'un ordre éléve; et M. Douhestellier, suquel nous devons une excellente Statistique du Finistire et l'Hutoire de la révolution dans les d'instruments de la necienne Bredenne.

## CHATEAULIN. — KEMPERLÉ.

Kemper est, pour ainsi dire, enfouré d'un cercle de petites villes, dont Châteaulin, Kemperlé, Concarneau, Pont-l'Abbé, sont les principeles. Châteaulin, qui se présente la première au midi, est une sous-préfecture. L'arrondissement dont elle est le chér-lieu est trè-é-tendu, quoiquo n'y compte que 100,350 habitants. L'aspect du pays au milieu duquel cette petite ville est batie, est d'une beuulé re-marquable; l'œil s'arrête avec plasir sur les sommets boiés et les découpures des montagnes, sur les groupes de rochers, les massifs de chènes et les bouquets de cersières jetés qè et la ; enfin sur le cours de la rivière d'Aon [l'Aulio], qui, deve-

Dom Morice et dom Lobineau, Histoire da Bretagne. — Vie des Sainte, par Albert-Re-Grand.

— Le chanoline Moreau, Histoire des guerres de la Ligue. — Opée, Dictionnaire historique, ancienne chillon. — Cambry, Caiologue des Objets i chappet au sunadairent dans le Finistere. —
Buchkellier, Histoire de la Révalution. — De Courson, Essai sur la Bretagne armoricains. —
Ourrages, voloce t amuscrist de Listueur.

nue la tête du canal de Nantes à Brest, partage pittoresquement la ville en deux parties, et forme à Launay un port qui sert de lieu de dépôt et de transbordement.

Chateaulin doit son existence et son nom à un vieux chiteau devé par le dux de Berdage Alain-G-Grand, vers le commencement Lux 'siele, et dont on voit encore les raines sur une colline ronde et éveix, au pied de laquelle passe la route de Kemper (907-308). La seigenucia de Châtens-Alian, après soir apparteun dans le xur siècle aux vicontate du Faou, et dans le xuv aux Penthèvre, servit d'appare ange ou de douaire à divers membres de la famille ducale. Plus tard, elle releva directement du roi, lorsque la Bredagne fut réunie à la France. La situation avantageuse de sa forteresse, defendue par une triple euceinte de murs, cui fit un objet d'ambilion à luxiles les époques on la guerre désola la province. Les Anquis, irrités d'en être classes par Du Gueschii, l'incendièrent avant de se retirer, en 373. Au temps de la lague, saurée par la rupture des ponts de l'Aon, du pillage dont la meunga Eder de Fonteneile, elle ne pat échapper à l'instalible avidité du conte de Magnanc. Ce capitaine s'introduist dans la ville, au moyen d'une surprise habilenent ménagée, et y commit les plus crucles rasages (1905). Deux siècles de repos out suit et désastre et en out effacé le souverier.

Les excellentes ardoisières exploitées dans les environs de Châtenalin, ses pécheries de saumon, son commerce de bestiaux, de beurre, de poisson, d'ardoises, de fer, de piomh, sont pour ses habitants une source de richesses. Sa population se compose d'environ 3,000 âmes. Elle est la patrie du pére André, si célèbre par son Essai sur le Beau, et ses travaux philosophiques.

En quittant Châteaulin et en descendant vers le sud-est, on trouve Kemperië. Les vallées qui avoisinent cette ville sont délicieuses : c'est l'Arcatie de la Bretagne. Lei le désir du déplacement abandonne le voyageur; il sent le besoin de s'asseoir aux bonts des bois, près des eaux murmurantes. La ville elle-même participe à l'élégame agreste de sa campagne; rien de plus caline, de plus gia, de plus frais.

Kemperlé se nomma d'abord Anaurov. Un couvent fut établi au confluent de l'Isloe de de l'Esile de 568, par Guercek, combe de Vannes; Alini. Cagarad l'agrandit en 1029, et le donna aux moines de Rolle-Isle, qui lui avait été restituir par Alain, duc de Bretagne; mais les abbés de Redon préendirent que ce domaine leur avait été prévédemment concèdé par le duc, et pendant que l'affaire était en jugement, lis rentrivent à Belle-Isle de force. Des que le légat l'apprit, il fit suspendre de ses fonctions Hervé, prieur de Redon. Tout le ciergé prit par à cette quereile. Enfin Belle-Isle de neuer à l'abbaye de Kemperlè; mais l'abbé de Redon sins mieux rester prié de se Angree et de l'usage des sercements que de reconnaître la vanité de ses droits curieux evemple de cette énergie passive qui assura au clergé de retté poque une si redoutable puissans.

Le duc Jean III réunit les États à Kemperfé, en 1315. Dans la première moitié du même siècle, Montfort y fut netrre, sous le grand autel des Jacobins (1365.). Louis d'Espaque, ayant remonté la rivère en 1342, débarqua six mille hommes pour atagaper la villeg mais il fut repossés par Gauthier de Mauny, Oitière de Clisson prit Kemperfé treite et un ans plus tard; pendant les guerres de religion, l'armée royale d'en querier et la pille, On en démoit les fortifications en 1600.

L'édifice le plus digne d'être vu à Kemperlé est l'église de Sainte-Croix, dont

les formes circulaires, le chour c'étré au-dessus du sol, aumonemt le style byzantin. Cette église est évidenment de beaucoup antérieure aux croissales, et doit daire au moins du vur siècle. Il existe au-dessous une chapelle souterraine, sans doute enoure plus ancienne, remarquable par la grossièreté savange des voites et des plières, décrois d'ornements blazieres. On montre dans cette crypte des estramports de fer, qui servirent, dit-on, à attacher saint Guriot, lorsqu'on le martyrisa: le tomheun de ce saint se trouve près de l'un des plières. Mais ce que l'église de Sainte-Croix présente de plus digne d'être vu, est le bas-relief en 1 fa placé de Sainte-Croix présente de plus digne d'être vu, est le bas-relief en 1 faplacé de Sainte-Croix présente de plus digne d'être vu, est le bas-relief en 1 faplacé de Capitales, d'une grâce, d'une hardiesse qui pourraient les faire attribuer à quelque élève de Jean Goujon. Sur le point le plus éleré de Kemperfés e trouve l'église de Saint-Michel : c'est un vaste édifice à voltes ogivales très-lardies, et dont le portail, les croisées, délicalement ouvrés, appartiement au bon style grothique.

La population de Kemperié est de 5,581 habitants; celle de l'arrondissement, de 43,198. Le port, qui recevait autrefois des navires de cinquante tonneaux, s'est tellement encombré, que les batiments de trente tonneaux ont peine à y aborder. Cette ville donna le jour, en 1693, à 'Dom Morice, le plus savant historien de la Rerdazme.

Comp.-Erné [Coputille en Cornouatile), d'on on a fait, per corruption, Concarneau, est une petite piene forte, bitte sur un lot rocalieux, ayant quatre cente pass de long sur cent vingt de large. Du Guescini la prit d'assaut en 1373, et passa un Il de l'épée la garbino naglisie qui d'éfendait a ville. Les remparts dont elle était alors eutourée, furent réparés plus tard par la duchesse Anne et cisitent encore. Cest une forte enceinte en pherre de taille, flauquée de tours et garnis d'un parapte stillant avec ses machicoulis. Ce port est abrité. Il peut contenir les trois certs barous emboyées chaque ammée à la péche de la sactine.

La tradition du pays rapporte qu'autrefois le jour de la Fête-Dieu, pendant la procession du saint sacrement autour de Concarneau, la mer se retirait pour lul faire place. Ce fait est imprimé dans la géographie de Philippe le Biel, qui cite un procés-verbal dressé à l'occasion de ce miracle par un évêque de Kemper.

A l'époque de la Ligue, Concarmeau se déclara pour le duc de Mercœur; mais quéques gentilabhommes protestants, parmi lesqued échent Kermassonnet et Delavigne, complotèrent de s'en emparer par surprise. An jour convenu, ils montérent donc à cheval au nombre de trente, et vinernet se coher derrière de véilles masures placées à deux ou trois cents pas de la porte principale. Serbant qu'il n') avait d'originaire à ce post que le portier, ils emovyèrent en avant un de leiurs cavallers qui demanda à parier au capitaine. Sur la réponse qu'il était absent, il mit pied à terre, fegigii de chercher une lettre qu'il sidist aivor la lui remettre, et laiss somber plusieurs papiers sur le pont-levis. Le portier, comme il s'y attendait, se laissa pour les ramasser, et il en profita pour le poignarder par derrière. En le voyant tomber, Kermassomet, qui était en observation, s'étança au galop avec toute sa troupe, entra dans la ville et s'en rendit maître. Les labsitants, dont il se défaire, furent réunis dans quelques maisons et enfermés, sonf trois ou quatre chez lesquels les chés s'étaient logés.

Les huguenots, se voyant ainsi maîtres de la place, la mirent en état de défense et expédièrent une barque à La Rochelle pour y demander du secours. Cependant les communes é taient assemblées, et, aidées par la garnison de Kemper, elles avaient mis le siège devant Concarneau.

Kermassonnet et ses compagnons se trouvaient dans un grand embarras, étant forcés, vu leur petit nombre, de ne prendre aucun repos et de faire nuit et jour la garde sur les remparts. Le siège dura ainsi depuis le 17 janvier jusqu'au 22. et se fût sans doute prolongé, sans l'action d'un jeune marchand, nommé Charles le Bris, chez lesquels les chefs huguenots étaient logés. « Revenant de la ville en sa maison, » dit Moreau, « il y trouva Kermassonnet et un autre gentilhomme qui dormaient profondément, après avoir posé leurs épées et poignards sur la table, près du lit. Kermassonnet avait les clefs de la porte en une liasse autour du bras, et il était impossible de les ôter sans l'éveiller. Charles le Bris, avant considéré combien la ville et le pays seraient misérables si ces sortes de gens y demeuraient, et combien il serait difficile de s'en délivrer lorsque le secours de La Rochelle serait arrivé, résolut de faire un acte d'honneur et de courage. Il prend donc les deux poignards des dormeurs, et, leur en donnant à tous deux ensemble dans le sein, les tue sans qu'ils aient le temps de pousser un seul cri. Il s'empare ensuite des clefs et s'en va vers la porte, l'ouvre et fuit vers les assiégeants, poursuivi par un soldat qui tout furieux alla se jeter au milieu des catholiques où il fut tué. » La garde de Concarneau, ainsi rentrée sous le pouvoir des ligueurs, fut confiée à Leprestre de Lezonnet.

Pont-l'Abbé est un petit port de mer qui feiti autrefois le chel-lieu d'une des grandes baronies de Bretagne. Ses fortifications, dont quelques restess subsistent eucore, remontent au xir sietel. Les seigneurs de Pont-l'Abbé se déclarèrent pour le comte de Montfort, et la nationalité bretonne ent toujours en eu de zéfés défenseurs. En 1602, le chef de cette puissante maison s'opposs à ce que le din de Bouragone fût nommé tuteur di jeune cultant de Jean IV, de pure que eprince térangen ne voulti attentes à l'intégrandance de la Bretagne. Ses soccesseurs térangen ne voulti attentes à l'intégrandance de la Bretagne. Ses soccesseurs de terrent des demiers à accepter in réunion à la France. En 1501, le roi fut obligé de de leur cipindre de ne plus s'inscrire seigneurs du duché de Bretagne, et de ne plus poptet les armate de ce duch!

On voit encore à Pont-l'Abbé l'ancien couvent des Carmes, fondé en 1385 par Hervé, selgneur du lieu. Ce monument est du x1v' siècle. Le cloître, formé d'arcades en ogive fort élégantes, a été conservé avec soin par le propriétaire actuel.

Concarneau a 1,816 habitants, et Pont-l'Abbé 3,163. Ces deux villes avaient, comme Kemperlé, le droit de députer aux états; seulement Pont-l'Abbé partageait alternativement avec Pont-Chateau l'houneur d'être représentée au pariement de la province.

A peu de distance de Pont-l'Abbé se trouve la pointe de Pennarc'h (tite deheret). Le vageur qui parrourt maintenant ette elet rougée de svens, de'chirée par les vagues, et que recouvrent la brayère ou la mousse marine, se refuse a 4 croire qua le Véetural, il y a quatre sielet a pient, une cite iduatrieuse, une ville dont les habitants pouvient armer sept cents bateaux pour la péche bintaine et fournir trois mille archers. Gepenant nous voyons és duce de Bretaque citer Penmarc'h dans leurs ordonnances comme l'une des communautés les plus riches du duché.

La pinicipale couse de cette richesse fut d'abord un banc de mortre dont on avait reconnu l'existence à trente lieus de la pointe, et que les bablistans de Premarc'h exploitéreant pendant longtemps. Plus tard, ils sjouterent à ce commerce celuides grains, des foiles, des chanvres, des bestains, qu'ils continuèrent longtemps avec la Gallice et les Asturies. Les immennes bémélices qu'ils réelisèrent ainsi séulisient les paysans des paroisses voisines; la pupiart renorderent à leurs charruss pour venir habiter Penmarc'h et s'y adomner au trafic. Il fallut une ordonmance de Jean V, dur de Biretague, pour arrêter et chandon des campagnes.

Pennarch avait alors un port formé par une longue jete dont on voit encore des vestiges, et qui s'évendait depuis ferit jusqu'un notera papé la fabare. Quant à la ville, elle couvrait tout l'espace actuellement compris entre les petits hameaut de Pennarch et de Kerity, comme l'attectnt les anna de décombres disseninés sur cet espace. L'étendue de son circuit n'avait joint pennis de l'environner de fortifications; mais comme sa position l'exposit à une descente des Angleis et des prirets, la plupart des riches habitants avaient mis leurs demeures à l'abri d'un coup de main, en les entourant d'un mur crénelé et en les fortifiant d'une petite tour à beffroi.

La découverte du grand banc de Terre-Neuve fut le premier coup porté à la prospérité de Penuner't; il lui restit pourtant son commerce avec l'Espagne. Au milieu du xvr siècle, c'était encore une ville considérable. Henri II accorda, en 1556, a leculi desse arquebusiers qui abstrait le papeaut el droit de débier sans tare quarante-cinq tonneaux de vin, privilége que llennas et Nantes n'assient pu obtenir, Mais, vers cette époque, les attaques des pirates devinerut plus frequentes et lui causérent de grands dommages. Une tempête qui fit périr trois cents de ses beleaux pécheurs, monté charum par sept hommes, aches de la décourager. Beauxoup de marchands quittérent alors Pennarc'h svec tout ce qu'ils posséchient, pour alle s'échlië à Rosoff, à Kemper, à Brest et à Audierne.

Cependant, Jorsque la guerre de la Lique échata, la ville pouvait encore fournir deux mille cinquabula enterta. Aussi, se fiant sur sa force, refusta - telle de prendre parti ni pour ni contre le dur de Mercœur, déclarant qu'elle ne voulait songer qu'aux affaires de son commerce, et qu'elle suvarit bien se gouverner et se défendér seule-comme le faissit Swint-Malo. En conséquence, les habituist transformérent nue des égites et la plus grande maison en forteresse, et y disposèrent tout pour s'y retirer à locassion une leurs femmes et leurs richesse.

Cette occasion ne tarda pas à s'offrir. Bien que Fontenelle, depuis peu retranché à l'île Tristan, feightl d'être leur meilleur ami, il n'était point homme à laisser en paix une ville où, selon le témoignage d'un écrivain du temps, « le moindre bourgeois avait force hanaps d'argent dont plusieurs étaient dorés au dedans, »

Il viul d'abord à Pennarc'h avec une vingtsine des siens comme simple visiteur, et se familiarisa jusqu'à jouer aux quilles avec les bourgeois pendant que ses compagnons parcouraient les rues, e cuminaient les forts et prenaient noie du nombre de leurs d'élenseurs. Mais, peu après, on le vit revenir à la tête de toutes ses companies, suivi de cordes et d'échelles. Les habitats courrent naussité à leurs forts

in a language

où ils se renfermèrent. Alors Guy Eder s'avança seul sous leurs retrauchements, et assaura qu'il arivait comme un holte de passage et non comme un ennemi; il avait toujours été leur alilé, et c'était pour lui uu grand crève-creur de voir une parelle défiance. Il continua ainsi, probologents aux discours par des screments ou des promosesse, et pendant que les habitants étaient occupés à l'entendre, ses sol-des scaulolerard d'un anter colè les ertranchements handnomés, arrivèrent sans être aperçus parmi les écouteurs de haraugues, et les égorgèrent pour la plupart sans défense. « La principale tuerie, « dit Moreau, « fut dans l'églies qui l'abustion compe le doijon de leur fort. Il senhele que ce fut pur in juste jagement de Dieu pour les irrévèrences que lesails habitants y commethaient; ils avaient leurs list tout autour de la unet et jusque assez près du grand auteit ; el, il faut le remarquer, qu'au même endroit où sits avaient fait l'offense, la plupart furent égorgés. Dieu cuille que celle que serve pour leur salut ? Le second fort se rendit à composition. Fontenelle mit la ville au pillage, et le butin fut si considérable qu'il fallat trois cents barques pour le transporter à l'Ille Trista.

Ainsi que nous l'avons dit, il ne reste aujourd'hui de la ville de Pennarc'h que deux hameaux, où l'on ne compte pas plus de 1,800 habitants; mais ces deux hameaux ont encore six églises qui attestent l'importance de la cité détruite. Deux d'entre elles, l'église de Saint-Nona et celle de Kerity, sont d'une architexture magnifique.

# CARHAIX. -- LE HUELGOAT.

#### LES MONTAGNES D'ARÈS.

Carbaix, ou Ker-Aste, est une petite ville placée au centre du Finistère et de funcienne Basse-Entagne; du hand tu plateau où el ete statie, el domine un vaste bassin horné au nord par les montagnes d'Arbs, au sud par les montagnes Noires. L'histoire se trouve d'accord aren la tradition pour tui domere une hand antiquité. Dans se temps antérieurs à la conquée romaine, elle paraît avoir été le chef-lieu d'un canton ossismein o corupée par les Romains comme un poste ilitaire d'une haute importance, elle prit le nom d'Urbs -Esta. Parmi les témoignages que ces conquérants y ont laissés de leur séjour, on cite des aquechtes souterrains, des assisses de grandas britques dessiannt la forme des anociens édifices, des pavis-

Le chanoine Moreau, Histoire de la Lique. — Freminville, Antiquités du Finistère. — Dom Morice, Histoire de la Bretagne. — Cambry, Voyage dans le Finistère. — Ouvreges, notes et manuerités de Fauteur.

Les sarants de la Bretagne se sont livrés aux conjectures les plus contradicires sur l'origine de cette cité et sur l'étymologie de son nom. Selon les uns, son existence se rattache à l'histoire de la princesse Dahut ou Ahle's selon les autres, as foudation doit être attribuée à l'étiles, gouverneur des Gaulers au temps de Valentiueu III. Cett. «1 comme cett» le spiriquent par ces opinions contraires les dénominations d'Uréa Azia et de Ker Aez, qui-signifient, disent-lis, la ultie d'Aétits, ou la ville d'Aétits, o'Quelques antiquaires volent dans Carlonis, avec plus d'apparence de raison, l'ancienne Vorgennium ou Vorgénm, capitale des Ossimiens.

Mais laisons les conjectures des étymologistes pour aborder les réalités de l'histoire. Lorsque les Normands prierret Carbaix en 1878, de avait d'éjà ses comtes particuliers; son territoire portait le nom de Pou-Rote, contracté plus tand en cetul de Poller. Dans un acté de 830 ou de 890, le fitte de comte de Poulaer est donné à Rivallon ou Recelin, le frère supposé du roi Nominoc. Alain II, dif Barbe-Torte, fut le dernier comte de Polher, cette seigneurie ayant été définitivement réunie par lui au domaine ducal (937). La Ville passa cependant encore entre les mains d'un grand nombre de maltres, dont l'autorité ou la domination s'apuys tantôt sur le droit, tantôt sur l'épéc. Elle eut es vénomés de Poher, issus de quéque branche puinée des anciens comtes (990-150). Au xur's sècle, en dispatèrent la possession, et y commandèrent successivement (1341-1360). Enfin, au xw'siècle, elle fil partic des domaines du connétable de l'tichemont.

Pendant les guerres de la Ligue, Carbais embrassa le parti du due de Mercour.
En 1509, quatre mille royalistes, commandés par les gentishommes de Soisi-Briere,
de Tréguier et de Guingamp, la surprirent au milleu de la nuit. Ils s'en emparèent d'autant plus faciement, qu'elle était suns gramison et n'était close que de
barrières et chétives murailles. » Chefe et soldats tuérent et saccagérent tout dans
la malheureus seile; mais tandis qu'ils s'plivisarient cnorea au pillage, la forent
attaqués à leur tour. Les paysans des communes environnantes s'étaient réunis
pour chatire les nobles pillants; après les paroisses de Céden, de Landeeuu, de
Plouneex, de Plouyé, de l'uelçoat, arrièrent celles de Châtounueuf, de Lenon,
de Pleybey, de Coqueffert, de Resportt. Ces braves gens se méternet sur les
troupes royalistes avec une ardeur que n'expliquuit pas seulement le désir de
dévirer leurs frexes. Naturellement fiers et indépendants, lis avaient coutre les
gentilshommes un sentiment de répution et de haine dont cette lutte fit éclater
la violence. Deur indomptable courage; un momptable courage; un momptable courage; un mômptable courage; un momptable courage; un mômptable courage; un mômptable courage; un momptable courage; un mômptable courage; un mômptable courage; un mômptable courage; un momptable courage; un mômptable courage; un mômptable courage; un momptable courage un m

Dans le pays en appelle traditionnellement Hent-Ahès (chemin d'Ahès) les auciennes routes dont Carbaix était le point de départ.

grand nombre restérent morts sur la place ou se noyéernt dans la rivière d'Aës. Cependant les royaux éprouverent aussi quelquies pertes. Du Liscoët, leur chef, eut la main drodtenhattue par un coup de hache. Il s'en venges, avant des retirer, en faisant mettre le feu à la ville, dont la plus belle rue fut brûkée toute entière.

Carbaix n'était pas encore au bout de ses malheurs : Guy-Elez de Fontenelle vy établit et vy fortifa, en 1592. Son monument le plus remarquable était alors, comme à présent, la belle cathédrale de Saint-Troneur, édifice gethique commencé en 1539 et acheré en 1535. Fontenelle convertil fréglise en forteresse et en magasia; était la qu'il se retrait en cas de défaite, ou qu'il portait les produits de ses brigandages. Ce flèsu pesa longtemps sur Carlaix. Aussi ni la ville n'i ses environs n'étaint reconssissables au retour de la paix. La population, affissée on détruite, ne savait plus tirer parti des avantages naturels de cette fertile contrée. Il faut probablement rapporter à la seconde moité du xvr s'écle Fabandon des travaux agricoles qui autréfois paraissent avoir vivifié tout le pays, et dont les profonds silloss se dessionent enors sur la fece inculte du sol.

A l'époque de la révolution, les habitants de Carliaix se prononcérent avec plus de zèle que de risono contre la suppression des privilèges de la province; les paysans des montagnes d'Ares s'opposèrent, de leur rôté, à l'evécution de la lois sur les contributions directes; partont, à l'intérvier comme au débors de la réville, des persécutions furent exercées contre les acquéreurs des biens ecclésisatiques. Il fallat l'intérvention des administrateurs ou departement et de la force armée pour fermer la maisson des Cabairiennes. En l'au vui, les labitants des campagnes s'associérent aux enterprises de la chounnerie lorale. Peut-être cette résistance aux idées nouvelles contribus-é-elle à faire perde à Carlaix le titre de ché-file; ne déstrict dont la révolution l'avait d'abord gratifiée.

Pourtant elle avait acquis des droits à la sympathie et à la reconanissance publique, en donnant le jour, le 23 octobre 1753, à Théophile-Maio Corret¹. Fils a de noble mattre Gitière-Louis Corret, avocat à la cour, sénéchal de Trebrisan, et de dame Jeanne-Lucrèce Salain, son épouse, » le nouveau-né, par Henri de Corret, enfant anteurle reconant de Henri de la Tour d'Auvergne, descendait indirectement de Tillustre familie de laquelle le grand Turcanne lui-même était issu en rôtei legne. Il ne tarda pas à se monter digne d'un les lang. Jamais un ceur plus noble, un esprit plus élevé, ne s'étaient révétés sous des debors plus simples, plus modestes. Il y avait d'alleurs dans cet enfant nous ne savons quelle douce gravité, qui déjà faissit pressentir le grand homme. Après avoir fait de brillantes études, d'abord au collège de Kemper, et ensuite à l'Ecole-Militaire, La Tour d'Auvergne fut requ aves distinction dans un des cops d'étile de l'arnos pressures de l'avergne fut requ aves distinction dans un des cops d'étile de l'arnos que

Nous ne le suivrons pas depuis la première campagne qu'il fit comme volontaire, dans l'îlle de Minorque, en 1781, jusqu'à sa mort glorieuse à Ober-Hausen. Il faudrait un volume pour raconter une vie si pleine, et dont toutes les actions out eu un si grand caractère. La postérité dira de lui qu'il n'été le plus illustre soldat

Le vice-amiral Emériau naquil aussi à Carbaix, en 1762, s'il faul en croire M. Hendequiu, auteur de la Biographie des marins célèbres.

de la France, comme Bayard en a été le plus noble chevalier, et Napoléon le plus grand capitaine.

Après la commune patrie, La Tour d'Auvergne aimait par-dessus tontes choses sa terre natale. Il profitait de ses jours de loisir pour se rendre à Carhaix, auprès de sa famille. On y montre encore une maison à laquelle les souvenirs de sa naissance et de son age mûr ont donné une donble consécration. Il se plaisait aussi beaucoup à La Haye, où vivait sa sœur blen-aimée, Jeanne-Marie Sainte-Limon du Timeur, épouse de M. Guillart de Kersausie du Pontavice. C'était nn bonheur pour lui de réunir les paysans des environs dans les cours du château. et de les faire danser à de naïves chansons de sa composition, écrites en langue bretonne. De profondes études en avaient fait un savant antiquaire : il était surtout passionné pour l'histoire des anciens peuples de la Bretagne. En 1778, il avait donné dans le Dictionnaire géographique d'Ogée une Notice historique sur la ville de Carhaix, Il publia, en 1792, ses Nouvelles recherches sur les langues, l'origine et l'antiquité des Bretons. Une des devises qu'il prit pour épigraphes, nous fait connaître le fond de sa pensée : « Me son got catlet den eus Armorie ; et moi aussi, je suis un homme de l'Armorique, » Noble orgueil, bien digne de ce grand cœur, et qui l'honorait antant qu'il honore la Bretagne,

La famille de La Tour d'Auvergne et ses compatriotes de Carbais ont gardé un pieux souvenie de sa mémoire. Au châten de La Haye, ou conserve un portrait de beauvoup autérieur à la révolution, où il est représenté en labit de soie, un fauvon une le doigt et un bouquet à la boutonnière. On y voit aussi son épée et ses bottes, qui annoncent un homme d'une force et d'une stature peu communes. Mais la plus précieuse de toutes les reliques conservées dans le château, c'est le cœur du premier genealiet de France.

Carhais aussi s'est montrée jalouse de la part qui lui est échue dans cet héritage de gloire. Au mois de jamier 1838, le conscil muniquia de la ville dévida qu'un monument serait érigé à la mémoire du héros breton; uue allocation, qui absorba straits de quitze années d'économies, du torde pour cet objet. M. Marcochetti apant fait le modèle de la sature, elle fut coulée en brouxe en 1851. L'inauguration du monument se fit le 27 juin, en présence des autorités civiles de Carhair, de M.M. les préfets du l'insistère, du Morbibau, des Cotes-du-Vord, et de M.M. les préfets du Finistère, du Morbibau, des Cotes-du-Vord, et de M.M. les préfets du Finistère, du Morbibau, des Cotes-du-Vord, et de M.M. les prédets du Finistère, du Morbibau, des Cotes-du-Vord, et de M.M. les prédets du Finistère, du Morbibau, des Cotes-du-Vord, et de M.M. les prédets du Finistère, du Morbiba, de Cotes-du-Vord, et de M.M. les prédets du Finistère, de Morbiba, de Vannes, de Pontity, de Lorient, de Saint-Finier, de Lannon, de Guingamy, de Tréguére, assistèrent à cette solemité. Le nombre des étrangers réunis dans la ville était tel, que sa population s'en trouvait pressue décupée.

Carhaix complait avent la révolution 1,800 habitants, qui enroyaieut un député aux états de la province; elle contient à présent nue population d'enrism 2,000 Individus. Son commerce, presque nul aujourd'hui, prendra bientôt une grande activité; le canul de Nantes à Brest s'embranche sur la rivière d'Ass ou d'Hière, à nic-chemin de Chitacauneuf. Quant à Huelgout, 'est upe petite side et 1,171 habitants, Elle a été autrefois furtifiée, comme on le reconnult aux traces d'unciennes fortifications depares sur le sol, la traduction littérale de son nom est







| VANNES.   | 219   |
|-----------|-------|
|           |       |
| nan For#4 | 5:    |
|           | re    |
|           | si    |
|           | els   |
|           | ne    |
|           | lée   |
|           | n His |
|           | ius   |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           | 5.1   |
| 24 (0)    |       |
|           |       |

nt



Le Hau-Beit. En effet, une immense forêt couvrait, an moyen-age, tout le pays; in en reste pus guére que le bois de la Garenne, propriété de l'état. Le célèbre pardon de l'église de Notre-Dame-des-Gieux, son lutrin chargé de bas-relifes à singuliers, les anciens retranchements en terre éteres par les Romains, et auxquels on donne le nom de Camp d'Artu, l'énorme pierre branlante qui un seul homme peut mettre en mouvement, quoiqui elle pèse cent mille kilogrammes, la tour isoléspoéce le Castel-Cublet, lottes es curiosités du llutejeant iont point pour nous l'intérêt de sa riche mine de plomb argentifère. Mais ce n'est pas lei que nous nous proposons de parfer de cette danirable création de l'industrie priété. ¹

# VANNES.

LOCMARIABER. - SARZEAU. - SAINT-GILDAS DE RHUIS. -- ELVAN.

L'évêché de Vannes est de tous les anciens diocèses de la Bretagne celui qui a le mieux gardé la profonde empreinte du passé. Le nom même de Mor-bihan, qu'il porte aujourd'hui, rappelle, par son origine purement celtique, la petite Mer, enclavée dans son littoral, et dont les Venètes furent les premiers navigateurs. Au temps où ce peuple fameux dominait sur cette côte, elle était un des principaux siéges du culte druidique : « On ne peut s'empêcher, » dit un auteur, « de la considérer tout entière comme une terre sacrée. » Le sol, alors âpre et sauvage, était couvert de monuments religieux. Les pierres-levies, dont les immenses avenues avaient plusieurs lieues de développement, y étaient si multipliées, qu'elles surpassaient peut-être en nombre les arbres de la forêt au milieu de laquelle on les avait dressées. Partout on rencontre encore, dans la contrée, des peulvens, des menhirs, des dolmens, des galgals, des tumulus. Les antiquités celtiques les plus extraordinaires du monde sont sans contredit celles d'Erdeven, de Carnac, de Locmariaker. Entourés de tant de monuments qui exaltaient leurs imaginations, les Venètes étaient la nation la plus religieuse de l'Armorique, Aussi disputérent-ils aux Romains, avec une indomptable énergie, la possession d'un pays doublement cher et sacré à leurs yeux. Ils succombèrent dans cette mortelle lutte, mais tout ne périt pas avec eux : les Morbihannais d'aujourd'hui nous rappellent encore leurs pères, et, comme eux, font un peuple à part; ils ont hérité de leur

<sup>1.</sup> Don Lobbeau et dom Morica, Histoire de Bretagna. — Histoire des guerres de la Ligue, par le chanione Mercea, ch. 111-12, p. 11-16. — Cambre et faille Souverte, Popque dons le Finitier. — M. Calobard, de Carbait, Ensei ser la vie et les ouvergas de La Tour d'auvergna. Nous devous la communication de quedques notes intéresentes à l'oblegance de M. Calobard. — MM. A. M Marteville et D. de Villecurve, Novereur Iricitonneire d'Ogée, h. 1, p. 120-148. — La Tour d'Auverge, Rotes par l'origine et Visitiers de uvelle de Carbaite.

foi vive, de leur attachement au sol, de leur langue, de leurs superstitions, de leurs mœurs.

Vannes, le chef-lieu du département du Moribhan, est placée à l'extrémité septentionale et à seire kiûmétres de l'emboubiner du golfe. Sea étifiées sont groupés en amphithétite sur le sommet et sur le versant méridional d'une enlieu, au bas de laquelle coule une petite rivière; dans la vallée étendent deux autres quartiers dont la piupart des labitations sont construites sur pilotis. Celte disposition donne à la ville, vue du haut de la batte de Kérine, qui est stutee au bout du port, un aspect agrésible ; et on ne s'étonne pas trop d'abord du nom de Guevet ou Wennet (la Blanche, la Belle), que les Bretons lui onit donné. Mais à l'opinion faronable produite par une première impression, succéde bientot un sentiment tout contraîre, quand, de la hauteur où l'on s'était placé, on descend dans la cité vannetise : ce sont des rues sinueuses et humides, d'étroits et sombres carrefours, que bordent des maisons gothiques et dont les dehors ne sont pas toujours relevés par la recherche de la propreté.

La cité est ceinte de murailles et finaquée de tours sur lesquelles plusieurs races d'hommes on successivement laissé la marque de leur génie militaire. Dans la partie la plus élevée de la ville, ces antiques constructions se composent, en effet, de mure ne petites pierres régulêres, horizontalement couples, à différentes bauteurs, par deux ou trois cordons de briques; or les Romains s'appliquient à l'ompre, par ces lignes rougelêres, la monotone surfere des murs de déférese, comme on le voit aussi par les nombreux débris de fortifications qu'on trouve au vieux bourg de Lormarister, à l'entrée du copif de Morbisher.

Ce rapprochement nous conduit naturellement au débat qui, depuis un siècle, s'est élévé entre les savants de la Reclage au suijet de l'emplacement occupé par la capitale des Vénétes. La puissante cité qui, en l'an 56 avant Jésus-Christ, donna le sigual de l'insurection armoricaine contre César, étai-ellé céalule à Vannes ou à Locmariaker? A laquelle des deux localités devous-nous rapporter le nom de Darierjama, que les géographes auciens donnaient à la principale ville des Vénétes? Outre les débris d'anciennes fortifications dont nous venous de parter, il existe à Locmariaker d'autres antiquités romalines on y remarque des murs qui, par leur disposition et leur épaisseur, paraissent avoir servi de substructions à un cirque. Les tuites à crochets, les débris de poteries et de briques, y jonchent, nous pourrions presque dire, y encombrent le sol. Ces restes prouven-lis quel eppaisme des Verarti s'élevait sur ce point de la côte à l'époque de l'Invasion romaine? Vess-re-pas pulnts sur les its extende de Vannes, ou prés de la que Daroirgé telt làtie, comme le supposait Danville et comme le pense l'abbé Mahé, le savant auteur de l'Étant sur les ant extrets du Morbhan ?

Mais laisons Cése nous reconter lui-même, avec la vérife et la connaissance orale qui donnent tant de prix à ses pages, la fin désastreuse de la cité gauloise, « Les Vénètes, » dit-il, « sond de toutes les autons qui habiteut res rôtes celle qui exerce le plus d'influence, parce qu'ils ont un grand nombre de vaisseaux, au moyen desques lis entreinnent des relations fréquentes avec l'île de Bréque, Navigateurs plus labiles que leurs voisins, multres des ports semés sur cette mer ouverte et oraçques, lis ont soumis à un tribut tous ceux qui un aviguent dans ces parages. » Deux tribuns équestres s'elaient rendus dans la Vénétie pour y faire des réquisitions de vives; le V'énétes sidiarent les députés romains et les jétérent dans les fers. Ce coup hard amena le soulèvement de toutes les peuplades maritimes de la Gaule, depain la Coire. Les habilants de l'île de Bretagnen voulurent aussi l'associer, par l'envoi de quelques remorts, à la lique de leurs frères di crottiens.

César marcha en personne contre les Vénètes, qu'il regardait avec raison comme les premiers instigateurs de l'insurrection. Ce fut, il l'avoue lui-même, une guerre toute nouvelle pour lui, Sur cette presqu'lle sauvage et inconnue, il fallait combattre et les éléments et les hommes. Le territoire vénétien surtout était sillonné, en tous seus, de vastes et profonds marais produits par les inondations de la mer. A l'approche des Romains, en rompant les routes et les chaussées, on coupait tous les moyens de communication; puis on transportait les approvisionnements et les richesses de toute nature dans les villes que leur situation mettait à l'abri d'un siège. La plupart de ces cités, grâce à la sage prévision de leurs fondateurs, présentaient un site aussi bien disposé pour la défense que les abords du fameux Mont-Saint-Michel. Elles étaient bâties sur des langues de terre, chaque jour inondées par le flux de la mer; le sol qui les environnait disparaissait sous les eaux, comme si celles-ci se fussent mises de complicité avec les hommes. Alors, ce n'étaient plus des villes de la terre ferme, mais de véritables îles, inaccessibles aux gens de pied durant la marée haute, aux navires durant la marée basse. A grand renfort de travaux, les Romains parvenaient-ils à refouler la vague, il n'y avait encore rien de fait; car, au moment où ils étendaient la main sur le nid pour l'écraser, l'oiseau de mer prenait son vol. Les assiégés se jetaient dans leurs vaisseaux, emportant tout ce qu'ils avaient de plus précieux, et ne laissant à l'ennemi que des murailles vides; les mêmes fatigues recommençaient ailleurs, pour être encore déjouées de la même manière.

Enfin, la flotte de César parut entre les lies et les récifs de la cote vénétienne. Toute la marine des confédiérs, composée de deux cent vingta natives, sortif du port de l'un'orig, et vint lui offir la hatalille. D'une part, les légions, rangées aur les hanteurs, et, de l'autre part, le peuple de la ville assiégée, vicillards, femmes, enfants, pressés sur les murs, se préparternal à suirre avec une profonde anxiédé les chances du combat. Les Romains héstiferent d'abord sur la manière dont lis deciatent attaquer. Les bâtiments des Vénètes édient d'énormes masses de bois de chêne dont les flancs épais, les poupes et les proues hautes comme des fortersess, la caréne palité, les voides faites de peaux, les chaines de fer armées d'ancres pesantes, défaient les écueils et les tempêtes, et semblaient devoir résister à toutes les attaques d'un enneur monté sur de freites trirèmes.

La combat fut d'abord à l'avantage des Venêtes; más il changen de face quand leurs ennemis employèrent une de ces armes redoutables, mais Erribles, qu'ils maniaient avec une si grande dexérité : c'étaient des faux tranchantes, emmanchées de longues perches, au moyen desquelles ils acrochaient, lis coupaient les cordeges, en s'étaignant, en s'écligamt à forre de rames. Sons leurs coups les vergues s'abattlaient, et le bâtiment armoricain, dont la voilure c'ânt l'unique moteur, restett immobiles sur la plaine liquide. Aussitôt deut ou trivi galères Tattaquient et l'enlevaient d'assaut. Plusieurs navires avaient succombé ainsi ; la journée était fort avancie, et le Vénéteix, commençant peut-étre à recoluter l'issue de la balaille, voulnrent rentrer dans le port; mais , comme si la nature celt conspiré contre eux avec la fortance, il survint tout à coup un ratine pale qui le silver aux Romains. va vainqueurs lirent pen de prisonnieres ; l'élité de ce brave peuple fut regloutie dans les flots. Tous les anciens de la cité expirèrent au milieu des supplices, e et le reste de la population , où di énergiquement M. Amédée Thierry, « renda à l'enchère, alla, sous le fouet des traficants d'esclaves, garnir les marchés de la province et de l'Italie. »

La ville, dont les nécessités de la guerre avaient amené la destruction, ue tarda pas à être relevép par la politique des Romains. Ses fortifications furreu compétées ou restaurées; quatre voies de communication la relièrent avec les différentes parties de l'Armorique. Ces routes, directement ou par des embranchements, condusiant à Locmariaker, Corscult, Redon, Rieux, Nantes, Port-Navalo. Le Morbian ou le Mare Conclusium (ur renda à la navigation et au common des la communication de la common de la communication de la commu

L'affranchissement de l'Armorique fit passer Vannes sous la domination des princes du pays, et y prépara la voie à la prédication du christianisme, qui y fut apporté par l'archidiacre Deodatus. En 398, Conan Mercadec donna à la ville un évêque, dont le nouveau diocèse comprit toute l'ancienne Vénétie dans ses limites spirituelles. A la même époque, l'abbaye de saint Gildas, depuis si fameuse, fut fondée dans l'île de Rhuis. Vannes, après la mort de Hoël I", vers le milieu du vi' siècle, commenca à être régie par des comtes particuliers ; les premiers furent Guereck, Macliau, et ce cruel Comorre dont la vie occupe une si grande place dans l'histoire de Bretagne. Les Vannetais, Bretons de race pure, n'étaient séparés que par la Vilaine des Gallo-Armoricains; cette faible barrière n'arrêta nl les troupes rivales des héritiers de Hoël I", lorsqu'ils se disputèrent ses états, ni les pirates frisons, ni les Francs, déjà maîtres de Nantes et de Rennes. Ce fut du côté de Vannes que se portèrent presque toujours les plus grands coups, pendant ces iongues années d'invasion et de malheurs marquées d'ailleurs, de l'un et de l'antre côté, par des alternatives de victoire et de défaite. Vannes était, pour ainsi dire, la porte par laquelle les Francs pénétraient dans l'intérieur du pays. Elle apportint à Clotaire, à Chilpéric, à Gontran : Pépin, Charlemagne, Lonis-le-Débonnaire, v entrèrent avec leurs armées; mais Charles-le-Chauve fut le dernier Carlovingien qui y planta son drapeau et y battit monnaie. Nominoé, après s'être servi du comté de Vanues pour arriver au trône, le réunit à ses autres états (547-843).

L'évèque Susanus, crésture de Louis-le-Déconnaire, fut un des quatre prélate dont ce prince se débarrase si habilement en les s'yendissant du nom : timoniaques. Il avait toujours trouvé en lui un formidable adversaire; car à Vannes, comme dans le reste de la Peliti-Brietagne. Fautorité épiscopale était toute puissante. L'éveque était le seigneur tempore d'une grande partie de la cité vanne-taise; sa juridiction des réquires, fort étendue, n'y laissait presque point de place à l'exercice de la justice séculière. Jaloux du pouvoir de la municipatif, il s'appliquait à la maintenir dans un état de dépendance. Courantguen, le compétiteur de Susannus, prouva du reste combien l'aimité du chér de l'église vénétienne pon-vait être revolutable. Ilsus un seprit de veugeauxe, il s'unit au comte de Vannes,

Pasquiten, gendre de Salomon, pour détrôner ce malheureux roi, qui périt assassiné quelques jours après (874).

Vannes, pendant le xx et le x siècle, fut le théstre d'une longue suite de troubes et de bouleversements. Da 96c et 879, les pirates du Nord y mient tout à feu et à sung ; rinreut ensuite les luttes de ses conțeis îndépendants, issus d'un frère de Nominoë, contre les comtes de Rennes; et tous ces meutres, tous ces empoisonnements, qui étaient l'accompagnement ou le dénouement ordinaire des guerres civiles (547-599). Vers le milieu du xxx siècle, le roid Angeletrer Henri II. s'empara de Vannes. Ses habitants supportérent impatiemment octet domination étrangère qui devant s'appensantir au ext. ant d'autres fois; il às ren plaignirent avec force à l'assemblée des états, forqu'en 1293, après le meutre d'Arthur par Jean-San-Ferre, elles er étuit extroordinairement dans leurs mors.

Au début de la querelle de Montfort et de Blois, les bourgeois, qui ne paraisssaient pas se souier de sacrifier leurs familles et leurs biens pour une guerre de succession, se rendirent tour à tour aux deux compétiteurs. Mois ils ne purent échapper aux maiheurs qu'attira sur eux l'occupation de leur ville par les soidaits de Charles, en 1532.

Debarqué-sur la plage du Morbihan, avec Robert d'Artois et des renforts angleis. l'évrique comtesse de Montfort investit leurs remparts, qui présentaient un ensemble de travaux de défense comparable aux enceintes fortifiées de Rennes ou de Nantes. Après un assurt a mouit fort, et lequel dura un jour entier, » dit Proissard, les assigées édaient rentrés e tous tassés et mouit travaillés », ils a désarmèrent, comptant aussi sur la lassitude des assiégeants : « mais ceux de l'ost, par l'avis de messire Robert d'Artois, » ordonnièrent de rechée ne turbs batielles. » Deux de leurs divisions retournièrent à l'assurt, quoique la nuit fût venue. Is savient allamé de grands feux , « afin que ceux de declans en fusseal plus édabis. Si que la clarté en resplendissoit declans la cité de Vennes; dont il avint que les hommes de la ville et ceux du chastel cuidérent soluisiement que leurs maisons ardissent. De tous côtés, on crisit : Trubiu! trabiu! Armes-rous! armespout!»

Cependant le troisième corps des assiégeants, qui s'était teur « tout coi couvertement ; » se diregair ters le côté leplus faiblé de la place, bien pourru « d'échelles confées à graves de fer. » Il les jets sur les murs et les escalads anns rencontres sœure résistance. Les Français et les Bretons » voyant leurs ennemis dans les rues, et eux assaillir devant et derrière, n'y en eut si hardi qui ne fût tout ébah, il et tourrièrent en faite. » Les fordés des assiéges Obier et Glisson et Hervé de L'ón parrièrent à s'échapper; mais bien peu de leurs soldats survécurent à la prise et aus set de la ville.

Clisson et Hervé, honteux de s'être laiseé surprendre dans une place « forte sesser et bien garnié de toute artillerie et d'autres pourvéances, » n'euernt point de repos qu'ils ne fussent prets à prendre leur reranche. Robert d'Artois, chargé de la ganté de Yannes, croyait n'avoir plus rien à redouter. Quel fut son étounement de voir, a ubout de quedques semaines, arriver au pied des murailles plus de douze mille ennemis, « tant chevaliers et évuyers que vilains et bons honmes du says et fous armés » I Clisson, I Hervé « Reammandir commandaient cette armée.

L'attaque fut si vigoureuse que les Bretons, « comme tous forcénés conquirent les barrières du bourg et puis les portes de la cité, et entrèrent dedans par force.» « Les Anglais, poussés l'épée dans les reins, furent pris, chassés ou tiels. Robert d'Artois, grièvement blessé, eut grand' peine à se sauver par une poterne de derrière.

An moment où ce prince, traître an roi et à la patrie, allait mourir en Angleterre, Édouard III s'embarquait pour la Bretagne avec un paissant corps d'armée. Il prit terre aux environs de Vannes, et forma aussitôt le siège de la ville.

\*\*Très chier fiftt, » écrivait-il au prince de Galles, la veille de saint Nicholas, sachiace qe, par l'avis et conseil de les plus agues de notre out, savons mys notre siège à la cité de Vanes qu'est la meillour ville de Bretaipne après la ville de Nantes, et plus poet grever et restroindre la país à notre obiesance, que il nous estoit avis que si nous eussoms chiraché plus avaunt, saunr extre seur de ladite ville, la país, ques trendur à nous, ne pourroit tenir devers nous en nulle ma-nere. Ladite ville est sous la mearç et est blem fermez, issint que si nous la puissonsa aver, il serra greaunt esploit à notre guerre. Le país est assez pleniteouse des blés et de char, etc. »

Passage curieux, qui nous fait consultre, dans le langage molité normand, moitié saxon, dir monarque entenui, les avantages naturels qui alfehaient est troupes de loups affamés, doet la dent fut si souvent mortelle pour le pass de Vannes. Edouard espérait, comme il te dit dans la mome lettre, avair lone surse, que Dies lul avait donné bone commencement. Mais son attente fut trompée. La ville et le château étaient si bien défendus, les soudarts anglais soulent rendu « le pass de la environ si poure et si gasé, e que le roi, découragé, partit hienélt pour Rennes, laissant une partie de son armée devant le place. Il y revint pourtant arec toutes ses troupes, qui « y trouvèrent en présence de l'armée de Charles de Blois et du due de Normandie. Les légats du pape prévinrent le choc des forces opposées, ne leur faisant accepter me trève, le 9 janier 1333.

Si ces longues guerres civiles attirérent toutes sortes de calamités sur la ville de Vannes, que les deux compétiteurs se disputèrent encore plusieurs fois, et qui fut prise par les Français, conduits par Du Guesclin, du moins eurent-elles l'avantage de retremper le courage de sa bourgeoisie et de la fortifier dans la haine qu'elle avait toujours portée aux Anglais. Lorsqu'en 1380 le duc Jean de Montfort rentra dans ses états avec le secours de ses alliés d'outre-mer, les bonnes gens de Vennes , apprenant que Buckingham et son armée s'approchaient avec l'intention de se loger chez eux, eurent grande envie de refuser l'entrée de leurs murs à ces étrangers, comme avaient fait les bourgeois de Hennebon et de Kemper. Il fallut que le duc de Bretagne lui-même rassurât leurs députés et leur commandât de recevoir les Anglais, ajoutant d'ailleurs qu'il les accompagnerait et les contiendrait au besoin. « Monseigneur, » dirent alors les bourgeois appareillés, qui se présentèrent devant Buckingham, « ne vous mettons nul contredit à entrer en notre ville ; mais nous voulons pour apaiser le peuple (autrement vous ne seriez pas assur) que vous nous jurez sur saintes évangiles que, quinze jours après ce que vous en serez requis, vous nous partirez de cette ville et ferez partir les vôtres, et ne ferez ni consentirez faire dommage ni moleste, » Le seigneur anglais prêta, bon gré, mai-

F- - 01 G003

gré, le serment exigé par les Vannetais, « et faire lui convenoit, » dit Frojssard, « se il ne vouloit dormir aux champs. Ainsi fut le comte de Bouckhingen logé en la cité, en l'hôtel du duc, au moult plaisant chastel qui sied dedans la ville et est nommé La Motte. » L'année suivante, les Anglais, mécontents du duc, se disposèrent à évacuer la province. Alors « fit le comte à savoir parmi la cité que si ses gens avoient rien acru (acheté à crédit) on se traist en avant et on scroit payé, » Procédé bien rare à cette époque de « roberie, » En rendant aux bourgeois les clefs de la ville, il les remercia de la manière dont ils avaient agi à son égard et envers les siens.

Pendant l'occupation de Vannes par le comte de Buckingham, quinze gentilshommes français, munis de sanfs-conduits, s'y rendirent pour se mesurer en combat singulier avec quinze seigneurs anglais : c'était la suite d'un défi qui avait été porté par ceux-ci et accepté par ceux-là, sous les murs de Nantes. Mais le comte ne voulut plus autoriser la bataille aux mêmes conditions quand les Français se présentèrent ; de chaque côté le nombre des combattants fut réduit à cinq , et il fut convenu qu'ils se battraient à pied à armes nommées. Aucun d'eux ne devait donc dépasser, dans la lutte ainsi réglée, le nombre de cinq coups de lance, de cinq coups d'épée, de cinq coups de hache et de cinq coups de dague. Les Anglais furent tous terrassés on blessés dans cette succession de duels. Toujours prêt à honorer le courage, et plein d'une courtoisie chevaleresque, Buckinghain, le soir même, invita les vainqueurs à souper avec lui. Ce fut l'occasion d'un nouveau défi de la part de Guillaume Farrington, seigneur de l'armée ennemie. Un des combattants du jour, Chastel-Morant, à qui il s'était directement adressé , promit de lui faire raison le lendemain. L'Anglais, sous le prétexte d'un mal au genou, se présenta dans la lice sans armures aux jambes ; il le fit remarquer au chevaller français, et le pria d'en agir comme lui : c'était, du reste, sans conséquence, ajouta-t-il, puisqu'ils pouvaient s'engager réciproquement à ne point se frapper sur les parties désarmées, Chastel-Morant consentit à tout : mais il s'apercut bientôt qu'il s'était laissé prendre à un piège ; au troisième coup de lance son adversaire lui transperça la cuisse. Il n'y eut qu'un cri d'indignation contre cet acte de délovauté. Le comte fit arrêter Farrington ; il offrit au gentilhomme blessé, en lui envoyant cent cinquante nobles dans un gobelet d'argent, de lui livrer le traltre, Le brave Chastel-Morant garda le gobelet, rendit l'argent, et demanda pour toute grace que le prisonnier fût mis en liberté. Le jour suivant, emporté par ses compagnons, il quitta la ville, où tout le monde parlait de sa générosité avec admiration, Dans les xvª et xvı siècles, l'histoire militaire de Vannes fut sans éclat. En

les recueillir. La ville, restée sans défense, ouvre ses portes aux Français; mais, l'année suivante, elle est reprise par le maréchal de Rieux et le duc d'Orléans. Le zèle bien connu de la bourgeoisie de Vannes pour les choses de la religion ne se démentit point, lorsqu'il lui fallut choisir entre le roi de France et le duc de Mereœur. Ils furent des premiers à arborer la croix de Lorraine Plus tard, le gouverneur de la ville, Jean de Kermeno, ayant peru disposé à faire sa soumission à

1487. François II. après l'entrée des troupes de Charles VIII en Bretagne, se réfugie dans cette ville avec le duc d'Orléans, le comte de Dunois et le comte de Comminges: tous y seraient pris, si la petite flotte du prince d'Orange ne venait

Henri IV, ils s'entendirent avec d'Aradon pour conserver la place à la Ligue, au moven d'un stratagème adroitement concu. On engages le gouverneur à donner un banquet à quelques officiers de la garpison, avec lesquels il avait eu un différend : comme ils tardaient à venir, on lui suggéra l'idée d'aller poliment à leur rencontre. A peine fut-il hors du château, que d'Aradon en fit lever le pont et s'en rendit maître. Un corps de soldats espagnols vint bientôt grossir les forces du nouveau commandant. Au retour de la paix, d'Aradon garda son gouvernement. et en assura même la survivance, à titre de dot, à son gendre Pierre de Lannion. dans la famille duquel cette charge devint héréditaire. Mais les Vannetais et le gouverneur, soumis en apparence à l'autorité royale, n'en étaient pas moins au fond attachés à la maison de Lorraine. On le vit bien le 15 juin 1614, lorsqu'ils accueillirent le duc de Vendôme avec toutes sortes d'honneurs, maigré les défenses expresses de la conr. Il est vrai que la bourgeoisie, effravée d'un tel acte de désobéissance, se réunit presque aussitôt « en la maison commune, » pour protester solennellement de la loyauté de ses intentions et de sa fidélité envers le roi et la reine régente. Une députation fut chargée d'aller exprimer ces sentiments à Leurs Majestés; de leur côté, le duc de Vendôme et d'Aradon se justifièrent le mieux au'ils purent.

Laissons les faits de la guerre et les troubles de la Ligue, pour nous reporter à d'autres souvenirs et à d'autres temps.

Les ducs de Bretagne avaient une prédilection marquée pour le pays et la ville de Vannes, où nous les voyons transporter très-souvent leur cour. La position centrale de cette partie de leurs états, explique d'ailleurs la préférence dont elle était l'objet : de là, en cas de guerre ou de révolte, ils pouvaient se diriger rapidement sur tous les points menacés. Non join de la petite ville de Sarzeau et de l'abbave de Saint-Gildas, dans la presqu'lle de Ruis, s'élevait la forteresse de Sucinio, une de leurs demeures ordinaires. Bâtie par Jean-le-Roux, vers l'an 1260, elle était défendue par des remparts surmontés d'un parapet saillant, à machicoulis, et flanquée de six tours. Ils avaient une fort belle maison de plaisance, à un quart de lieue de Vannes, sur le bord de la route. Dans la cité même, ils possédaient « le chastel de La Motte, » antique édifice, dont la construction était attribuée au comte Guéreck. mais qui avait été entièrement rebâti dans le xur siècle. En outre, Jean IV avait fait élever, vis-à-vis de la montagne de la Garenne, par laquelle Vannes est bornée maintenant à l'est, un autre château « très-bel et très-fort, lequel on appelait l'Hermine. » Les murs du vaste bâtiment, en se joignant aux remperts de la place. contribuaient encore à en augmenter la force. Montfort et ses successeurs, Jean V. François I<sup>ee</sup>, Pierre 11, François II et Anne, vinrent fréquemment habiter ces demeures ducales. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer les fêtes, les carrousels, les tournois, les mariages, les baptèmes, les pompes funèbres dont leurs vieux murs furent témoins. Vannes partageait donc avec Rennes et avec Nantes l'honneur d'être un des sièges ordinaires de la cour ; aussi est-ce, après ces deux capitales, la ville où les ducs ont convoqué le plus souvent les états de la Bretagne,

capitales, la vine ou les ducs ont convoque le puis souvent les étais de la isreagne. Un fait de la nature la plus dramatique se rattache à l'origine du château de l'Hermine.

Nous nous sommes déjà fort étendus sur la haine de Jean IV pour Olivier de

Clisson, illustre et redoutable suict, qui faisait trembler son maltre. Il l'avait vu avec un mélange de lalousie et d'inquiétude élever à la dignité de connétable, et diriger sur les côtes mêmes de la Bretagne les préparatifs d'un vaste armement contre l'Angleterre. Ces sentiments s'exaltèrent jusqu'à l'exaspération quand il apprit que le guerrier sougeait à unir sa fille Marguerite à l'héritier de Charles de Blois. Trop faible pour attaquer de front un ennemi si puissant, il résolut de s'emparer de sa personne par quelque artifice. Une fois décidé à employer la perfidie, les moyens d'exécution ne lui manquèrent pas ; en convoquant les états à Vannes, en 1387, il était sûr d'y attirer les plus puissants seigneurs du duché. Olivier de Clisson y vint avec le sire de Laval, son beau-frère, le vicomte de Rohan, son gendre, et le sire de Beaumanoir, qui lui était dévoué. Jean de Montfort l'acqueillit avec de grandes démonstrations d'amitié. Les affaires avant été rapidement expédiées, le connétable s'apprêta à rejoindre la flotte. Avant son départ le duc l'invita à un banquet qu'il donna aux barons et aux seigneurs de la Bretagne dans le château de La Motte, où le parlement avait tenu ses séances. Le lendemain. Clisson voulut, à son tour, recevoir à sa table toute cette brillante noblesse. Il ne fut ni moins flatté ni moins surpris que ses hôtes lorsque, vers la fin du repas, Jean IV arriva, sans s'être fait annoncer. Jamais le duc n'avait été de plus belle humeur. Il s'assit au milieu des convives, mangea et but avec la meilleure grace. Enfin les seigneurs se levèrent de table pour se retirer. Le prince, se tournant alors du côté de Clisson, de Beaumanoir, de Laval et de Rohan : « Beaux seigneurs, leur dit-il, je vous prie à votre département que veuillez venir voir mon chastel de l'Hermine; si verrez comme je l'ai fait ouvrer et fais encore. » On le suit de chambre en chambre, d'office en office, et on s'arrête sur le seuil du cellier pour boire encore.

Arrivé à l'entrée de la maltresse tour, Jean dit au connétable : « Messire Olivier, il il n'y a homme de çà la mer qui mieux se connoisse en ouvrage de maçonnerie que vous faites. Je vous prie, beau sire, que vous montez là sus ; si me saurer à dire comment le lieu est édifié. Si il est bien, il demeurera ainsi; si il est mal, je l'amenderal ou fersi amender. »

Le connétable , « qui nul mal n'y pensoit » dit : « Monseigneur , volontiers ; allez devant , monseigneur . »

— « Non ferai; allez tout seul. Je parlerai ici un petit au sire de Laval, endementres que vons irez. »

Olivier entre donc sans défiance dans la tour. A peine a-t-il franchi quelques degrés, que la porte se referme derrière lui; des hommes armés le saisissent, le chargent de « trois paires de fers » et le laissent à la garde de Baxvalen, capitaine du chateau.

La première peusée du duc ful d'ajouter le meurtre à la traitson. Il voulait qu'on noyêt le prisonire ou qu'on lui tranchit la tête. Troublé par les pius muuvaises passions, son visage parsissait e plus vert que une feuille. » Vers le soir, il s'arreta au parti le plus extrême; il doma à Barsalen l'ordre de faire noper Clisson, et prières du sire de Laval et du vicomte de Rohan ne purent le débourner de son s'aistre dessein. Quant à Beaumanoir, ses représentations à waient servi qu'à un entre aussi dans les fers. Jean passa la nuit sans sommeil, tantot s'applandissant,

tandits reproclaint des étre laisée after à un sigrand crime. Le jour suivant, le regret remport a et li unha dans un proficio diéseajori, Les parales qu'il n'astal pas vouln évouter n'en avaient pas moins produit leur effet. Il les entendait encore, il voyait le méprès de ses aujets s'appessuifr sur lui, et la France prendre les armes pour le châtier comme un meurther. Il se a print à souprier et geimp ideusement. « Ses serviteurs, qui entendaient ses cris, ne savaient d'où ils provenaient, et n'ossient Japanelier. Il ne « vouloit boire ne manger, et en celle manière se passa la journée, » Barvalen, bien convainent de la sincérité des remords de son maitre, lui avous alors qu'il avait os de lui désoir; en effet, les jours de l'illustre prisonnière avaient été respectés. Le due, transporté de joie; embrassa le généreux gardien et le combta de nrévents.

Mais Jean IV n'avait pas l'âme assez élevée pour renobrec entièrement au hénfice de sa trabison. Il fit un maréé pitolé qu'un traité avec le cométable, horsqu'il s'agit de le reudre à la liberté. Il estjera, outre une rançon de cent mille écras d'or, l'abandion de toutes ses places, villes et châteaux. Offivier de Clisson, qu' sur lechamp de batallie n'avait peut-être plamais été à près de la mort, etqui s'étalt cru perdu, accorda tout. D'ailleurs, avec sa redoutable épée, il ne pouvait manquer de ressairs ces avantages. Le vassai, une fois sur ses terres, ne trafu pas à preudre les armes contre son suzerain, et à lui faire la guerre, comme de puissance à puissance.

Le séjour des ducs à Vannes contribua, en plus d'une manière, à la prospérité de cette ville. Ils accordèrent différents priviléges à ses habitants, et s'appliquèrent à favoriser son industrie et son commerce. Pendant la tenne des états, qui y siégérent depuis le 25 mai 1451 jusqu'au 22 mars 1452, Pierre II publia des lettrespatentes pour y favoriser l'établissement de toutes sortes de fabriques : « Comme il nous a été remontré, » y dit-il, « que par la rendition naguères faicte en l'obéissance de M. le roy, de ses pays et duchez de Guyenne et de Normandye, plusieurs personnes de plusieurs contrées et nations, oupvrans en draps, taintures, bonneteries, tixeurs, broderies, baudroyries, rubans, merceries et autres mestiers, volontiers viendroient demeurer et résider et converser en noz ville et forsbourgs de Vanues, moyennant qu'il nous plaise les franchir et exempter de tous fouaiges. tailles, guects, rereguects, portes et autres subcydes; sçavoir faisons que du consentement et à l'humble supplication et requeste de R. P. en Dieu nostre amé et féal conseiller l'évesque dudit lieu (Yves de Pontsale), et noz amez et féaux conseillers et subjectz les gens du chapitre, bonrgeois, manans et habitans : avons tous estrangers de quelque mestier qu'ils soient, qui, au temps advenir, viendront demeurer en nostre dite ville et forsbourgs, quicté, franchy et exempté de tous fouaiges, tailles, etc. » L'admirable accord du duc, du prélat, du clergé, de la bourgeoisie et du peuple, ne purent malheureusement, en cette circonstance, surmonter les obstacles qui s'opposaient à la réalisation de leurs vœux, comme nous le verrons plus tard. Remarquons toutefois en passant que Pierre II croit devoir s'appuyer dans ses lettres - patentes sur le consentement de l'évêque, du chapitre et des habitants.

La tenue des états de 1585, sons François II, fut marquée par l'établissement d'un parlement sédentaire qui, tous les ans, devait s'assembler régulièrement à



Vannes, du 15 juillet au 15 septembre. Louis XII et François I\* confirmèrent la ville dans la possession de ce précieux avantage; mais elle n'en jouit que soivanteneuf ans, Heurif II, en 1553, ayant transporté les séances du partement dans les deux capitales du duché. Il est vrai que le même prince, en 1552, l'avait dotée d'un présidia.

Nous avons raconté álleurs comment Prançois l'assembla à Vannes, en 1539, le cètat qui demandèreut et sanctionnèrent la rivuiton de la protince de Bretague à la France : cette mémorable décision fut prise dans la salle haute des Halles, no le parlement et le présidal ont siègé aussi, et dont ou a fuit depuis une salle de, spectacle, Après la réunion comme avant, les états out continué de tenir trés-fréquemment leurs sènnes dans la cité hannetales; lous recherches dans les registres de ces assemblées nous out appris qu'elles s'y sont réunies six fois encore dans le xvin-ré, une seule fois, en 1703. Les états de 1567 déposèrent une noble enreje, las alversévent au roi des remontrances pour lui rappert le sprisifiges de la province, les garanties stonnées à ses illertés par le contrat de maringe de la four crite Aume, se et la promosse de les respecter faite par les rois ses pré-décesseurs. Ils s'écrèvent avec force contre l'établissement de toutes nouvelles taxes sans le consentement des representations du part.

Jusqu'à présent, nous n'avons point parté de l'histoire erclissistique de Yannes. Les orumnemennents de l'Egine episcopale de crête tille sont entouries d'une graude obscurité. Nous avons fait remontre son origine à Judicial!, au temps de Coosan Mériadet. Quelques anteurs prérendent qu'elle n'a pris anissance que dans le siècle suitant! Paterne, assuruel-lis, en a été le premier évêque, et ce fut pour procéder à son ordination qu'un concile fut tenu à Vannes, par Perpetturs, évêque de Tours, vers NSE. Il règie annis beaucoup d'incertifiule sur les successeurs de Judicial et de Paterne dous les sièrles suivants. Enfin, on n'est guère plus d'accord sur l'époque de la fondation de l'églies californie. Tout ce q'oro sait, c'est qu'elle fut brûtée par les Normands dans le x's siècle; reconstruite alors avec assec que de solidié, à en qu'il parat, c'elle retombal et ur mises quelques siècles après. L'évèque Valdire, qui mournt en 1856, la fit restaurer et la bissa à peu près dans l'état oi elle se trouve ajourd'hui.

Nous r'entreprendrous point de faire connaître par quels personnages et dans quelles circonstances furent crées les communantés religieuses dont Armaes était reruplie avant la révolution. L'histoire de ces convents ne présente d'ailleurs que qu'il mérét, Mais il evisiait, à sept lieues de la ville, un monastère dont le nom rappelait la vie et les mallieurs d'un des hommes les plus illistires du xur siècle. Bésastes plusieurs fois par les Normants, l'abbaye de Saint-fidiba-de-Rhuis était errespan élévert, lorque le duc feorifoi a flit étable et y attire des religieux de l'abbaye de Saint-lleuoil-sur-Loire, Grâre à la protection du prince et au zèle de se nouveaux abbas, ce du biendit un des monsètres les plus frienssals et les plus riches du diocèse. Malleurensement, la corruption vint encore plus vite que prospérié, les moines de Saint-fidibas, après la mort de l'abbé Herré, en 1125, offrirent as succession à Pierre Abaliard; las des persévutions auvqueles il était en butte, et compant trouver le repos dans cette certaile, le servant professour

accepta. Ce fut un malheur de plus dans son existence. La plupart des religieux, au milleu desqueis ils extamportati, vicaient dans un effroyable désorter is dissipaient les revenus el les biens de l'abbaye dans tous les genres de débauches. Les déforts d'Abbaird pour mettre un terme à ces excès, en servirent qu'à le rendre codieux aux moines de Saint-Gildas. Ceux-ci, d'accord avec le seigneur du pars, et de un profitait de un sent pour s'eurichie, pour s'eurichie, momphérent la mort de leur me dabé. et employèrent contre lui, a dit dom Lobineau, « le fer el le poion,» et de les des les employèrent contre lui, a dit dom Lobineau, « le fer et le poion,» et le mobile de la forta de leur méchancelé des hommes. Mallecureusement il ni déait difficile d'essayer de la sussion sur ces natures perverses, hallecureusement il ni déait difficile d'essayer de la sussion sur ces natures perverses, la largue herctome lui fant étrangère, quoiqu'il d'un pent et en révoltes de l'autre. Abbitad aumés pes passèrent ainsi en réformes tence d'un légat envojé par le pape en Britagne et le pouvoir ducal ne lui fus-sent point venus en aide.

Un homme célèbre à d'autres titres, et qui, par l'esprit religieux, comme Abailard par l'esprit philosophique, domina aussi puissammeut son siècle, saint Vincent Ferrier, se rendit à Vannes, en 1517, pour y faire entendre cette parole dont l'effet avait été si prodigieux sur tous les peuples de l'Europe. Le due, la duchesse, les seigneurs de la cour, l'évêque, le clergé, la bourgeoisie, le peuple, allèrent à sa rencontre; ils le virent bientôt arriver « monté sur un meschant asne, » suivant son habitude. Le prince voulut lui abandonner son château de La Motte, « ains il aima mieux loger dans la maison d'un simple habitant de la ville, » Ses prédications, suivies par une foule immense, eurent leur succès ordinaire. Après avoir employé deux années en voyages, il revint à Vannes, d'où son ane, dit le légendaire, ne voulut plus s'éloigner. Saint Vincent Ferrier comprit que Dieu avait marqué sa fin dans cette cité; il y mourut, le 5 avril 1419, en donnant à ses magistrats municipaux l'assurance qu'il serait au ciel l'avocat perpétuel des Vannetais. La duchesse Jeanne voulut laver de ses propres mains le corps du saint, et elle conserva précieusement l'eau dont elle s'était servie pour cet usage. Ses obsèques furent entourées d'une pompe merveilleuse. Trente-six aus après sa mort, on déploya encore une plus grande magnificence à l'occasion de la fête de sa canonisation, qu'un légat du pape célébra à Vannes en présence du duc Pierre II (1455). Saint Vincent Ferrier devint le patron des Vannetais : sa statue fut placée sur une des ciuq portes de la ville. Elle y figure à côté de ses armes, qui étaient « de gueules une hermine passante au naturel, d'argent, mouchetée de sable et accolée de la jarretière flottante de Bretagne, » comme un emblème de la dévotion de ses habitants. On voit encore le tombeau du grand apêtre dans l'église cathédrale.

Mais la protection spirituelle du patron de Vannes, si efficace qu'elle fult, ne put préserver la ville de la décadence matérielle dont el len barda pas à der frappée. De toutes les industries dont on avait voulu l'enrichir, il n'était resté, en définitive, que la fabrication des draps; encore avaitele médiocrement reussi, et demeuraléle concentrée entre les mains d'un petit noubre d'ouvriers. La réunion avait fait perdre à la cité vannetaise les avantages qu'elle tirait du séjour des dues de Brelague dans ses réateux; les états eura-mêmes, comme s'ils avaient voulu fuir le triste spedacle de cette grandeur déchue, ne s'y réunissaient plus depuis le commencement du xviri sièce. A la suit des troubles de Rennes, elle redwint pour quatorza années le siège du parlement (1675). Sans rien changer à so position, octet translation lemporire lui assur une annélloration durable, c'e furent les magistrats de la cour qui élevèrent les maisons de la rue du Morbilan, la seule des quartiers du centre qui soit large et bien aligner.

La situation avantageuse de Vannes aurait dû au moins y faire fleurir le commerce ; mais la commodité des ports volsins faisait déserter son bassin obstrué par des dépôts vaseux qui, laissés à découvert à chaque reflux, exhalaient, surtout en été, des miasmes et une odeur insupportables. Un de ses évêques, Antoine Fagon, fils alné du célèbre médecin du même nom, avait conçu d'utiles projets pour la régénération du commerce de la ville : il voulait la rameuer au temps où elle avait dominé sur tous ces parages « et manié par bonne part le traffic de l'Orcident, par les intelligences qu'elle avait en Angleterre, en Espaigne, aux Isles et en Allemaigne. » Il proposait de faire à ses propres frais , dans le petit promontoire appelé la Butte de Kérino, une tranchée aussi large que le port, et qui devait ouvrir aux bâtiments un chemin plus court et plus commode ; la seule condition qu'il mettait à cette offre généreuse, c'était de donner son nom au nouveau canal. La noblesse bretonne lui répondit par un refus, ne voulant pas, à ce qu'on prétend, entourer d'une trop grande popularité un prélat sans illustration nobiliaire. Quoi qu'il en soit, ce beau projet, longtemps oublié, a été enfin repris en 1824 : mais il a été exécuté d'une manière si imparfaite, que l'entrée de la tranchée ne livre passage qu'à un seul de ces chasse-marées pour la coupe desquels les constructeurs vanuctais sont justement renommés,

Au milieu du dépérissement général, il y avait pourtant à Vannes une institution dont la prospérité allait toujours croissant. Nous voulons parier du cofége que Reué, seigneur d'Aradon, avait fondé en 1577, sous l'épiscopat de Louis de la Haye; Pendant longtemps les jévaites en avaient diriger les études nes leur supériorité ordinaire; l'établissement, en passent sous d'autres maîtres, ne perdit point son ancienne répatation : vers la fliu du X vuri séécle, l'renfermait de douze à quinze cents éfèves. Cétait là que les Bas-Bretons se rendaient de préférence pour appendre la langue des factles; d'où était veun, sans doute, le procrèe si coma : Bas Breton de Lénn, bon Françait de Fanner. Ce collège, supprimé en 1791, a été rétablé en 1890, On y a complé, sous l'empire, jusqu'à six cents étéc.

Vannes, en devenant le chef-lieu d'un département où le clergé et la noblesse avaient encore des vives et de si profondes sympatites, ne pouvait manquer de se trouver engagée dans les guerres chiles de l'Ouest. Son éveque, M. Ameda, avait réfusée de prêter le serment; il avait également résisté au decret qui l'oblgésit à évacuer son palais épiscopal, et à se dessisife des archires de son diocèse. S'il avait compté, en agissant ainsi, sur l'appui des gens de la campagne, son attente ne fut pas trompée. Le 13 février 1791, des houmnes armés marchèrent sur la ville; mais les administrateurs du département opposérent aux insurgés la gorde unationale de Vannes, et quedques déchachements de soldate et de volontaires. Les paysans laisèrent derrière eux vingt-six des leurs morts on blessés, et dir-sept prisonniers. Decendant l'érôque é/oblaint dans sa édeplorable résistance; à avait

refusé d'adresser à ses diocésains une lettre pastorale pour ealmer les asprits; il avait même choisi, pour quitter son palais, le temps marqué pour les solemuités du carème. On l'euroya à la barre de l'assemblée, sous l'escorte de deux gardes nationaux. Un nouvel évêque, M. Lemasle, curé de Pontivy, fut élevé au siége vacant par le volte des électeux.

Deux autres insurrections des communes rurales menacèrent successivement Vannes. Elle fut sauvée par l'infaligable vigilance des magisérats et des offlicies chargés de sa défense. Son bureau central, présidé par le lieutennat-genéral Mériage, pourvut à tout avec de faibles moyens. L'expédition de Quiberon l'exposa le passa de c'arnac, comment ils prirent Landevant et Auray, dont la garde nationale passa tout entière sous le drapeau blanc, et comment le général Horbe, après avoir fait une reconnaissance à Vannes, alla se concerter à Lorient avec les comnissaires de la convention. Le 3 thernisdor au m. il était de retour dans le cheflieu du département, et communiquait aux administrateurs les résultas décisifs de la journée du 3. Les représentauts étaient aussi réunis dans cette ville, qui était devenue le centre des opérations militaires les plus importantes.

On conduisit par détachements à Vannes, où siégeaient quatre commissions militaires, une grande partie des malleureux prisonniers de Quiberon. Plus de cinq cents furent fusillés à la Garenne, à l'Ermitage et à l'Armor.

Après quelques années de tranquillité, la guerre civile se raltuma. En l'an vint, le siège de l'administration du Morbaha nut furée de couple par les chounss, qui, sous les ordres de George (radoudal, avaient prè le nom d'armée diministration du Norbans, Les Troupes républicaines reprirent la ville, et s'y mainturnert, non saus de vives alarmes et beaucoup de pelnes, jusqu'à la dispersion des dernières bandes de chouaus. Ce sont là de tristes et douloureux souvenirs pour les hommes de toutes les opinions. Qu'on nous permette donc d'abrèger la fin de cette histoire, de passes rous silènce la guerre de la prite choanneire, à laquelle les élèves du collège de Vannes s'associéent si malheureusement en 1815, et de ne point nous papeantir sur la présence du dur d'Anquelme dans la cité vannetaise, ni sur le service funêtre qui y fut célèvré lorsqu'on exhuma les restes des victimes de Quiberon.

Vannes a perdu sa communuté de ville, qui députait aux états de la province, et ses nombreux couvents; mis elle est aquourfui le sègée du né-évhé et d'une préfecture. A tout preudre, la révolution îni a pius donné qu'elle ne lui a de. Son commerce maritime a repris quelque activité; ilse fait par l'intermédiaire de latiments jaugeant de soixante à quatre-ringts tonneaux. Les caboleurs lui apportent des vius, des caux-de-vie, des matières résineuses, et reçoirent ce change des fers, du chaurre, du sel, des grains, du meile du buerre. La fabrication de l'étoffe dité drap de l'vanne, est peu importante; les campagnes en consomment presque tous les produits. Il y a uausi des fabriques de toites, um enaufacture de lissus dirigée par les Dauvre de la charité de Saint Louis, des tanneries, une papeterie, une fonderie de fer, etc. Ce qui surtout nous fait bien auguere de l'avenir de Vannes, évet que dans les environs l'agriculture est en progrés, et que les défrichements se multiplieut. Celte ville reafferme environ 14,000 abilants, quoiqu'elle ne figure que pour 10,000 dans ses statistiques publiées par le gouvernement. Elle est la patrie du père Beurrier, des jésuiles Kervillas et Baudori, et de Maxas. La population du département s'élve à \$25,366 individus.

Les monuments sont rares dans l'ancienne capitale du pays vannetais. Depuis la destruction de l'aiguille élégante et bardie de l'église métropolitaine de Saint-Pierre, son extérieur n'offre rien de remarquable. L'église du collége est, après la cathédrale, le seul monument de la ville de quelque importance architecturale : le style en est élégant, gracieux, et contraste d'une manière tranchée avec les masures qui garnissent le côté opposé de la place Napoléon. Le château de La Motte, cet ancien palais des ducs de Bretagne, a été affecté au service de l'administration départementale. Il ne reste plus du château de l'Hermine, dont Louis XIII ordonna la démolition, que la maltresse tour, connue sous le nom de Tour du Connetable. C'est aujourd'hui une propriété particulière. Les couvents des jacobins, des carmélites, des carmes déchaussés, etc., ont été transformés en casernes, en dépôts ou en magasins militaires. Mais si presque tous les monuments des temps passés ont disparu de la face de Vannes, il en existe encore nn si grand nombre dans le Morbihan, qu'il peut être considéré comme une vaste galerie d'antiquités nationales. L'époque druidique et le moven age v ont laissé de magnifiques témoignages de leur génie et de leur grandeur. Les admirables ruines du château d'Elven, que fonda Eudon de Malestroit, en 1256, rappellent, par quelques détails, le souvenir des croisades; les débris du château de Sucinio présentent encore un ensemble assez complet pour nous donner une imposante idée des anciennes forteresses féodales de la Bretagne. Elven est un bourg situé à quatre lieues du chef-lieu du Morbihan, Sucinio une dépendance du village de Saint-Gildas-de-Rhuis; celui-là renferme 3,815 ames, celui-ci en contient un peu plus de 1,300. Près de Saint-Gildas est la petite ville de Sarzeau, où l'on compte 6.126 habitants. Le fameux Artus de Bretagne, comte de Richemont et connétable de France, naquit à Sucinio en 1593. Sarzeau, en 1668, donna le jour à Alain-René Le Sage, l'écrivain du xviii siècle qui a le mieux connu les hommes de son temps, et qui nous en a laissé la peinture la plus spirituelle, la plus vraie et la plus originale '.

<sup>1.</sup> Commenteire de Cisse, Br. 101, e VIII-XVI. — Amendre d'Eghbart. — Chronique de Princis, I. 1. c. 1. c. 1 et Li., p. 644-61. — Ambies de la précisere ell'in-évi-blaise, Registres de Leuise. — Don Lobison, Princes de l'Autoire de Brésigne. — Albis Booldari, Grandes Chronica, De Cisse de Cisse. — Don Lobison, Princes de l'Autoire de Brésigne. — Albis Booldari, Grandes Chronica, De Cisse de Cisse de Cisse de Cisse de l'Ambies de l'A

### AURAY.

#### PLUNERET. - QUIBERON.

Auray ne peut se glorifier d'une antiquité aussi reculée que Vannes ou Locmariaker, mais elle a voulu du moins entourer son bercean d'un reflet merveilleux : elle s'est donné pour fondateur le roi Artus, et certains historiens, parmi lesquels nous citerons Le Baud, ont cru pouvoir confirmer cette prétention de leur grave antorité. Malgré leur exemple, nous ne discuterons pas une origine qui nons paralt tout aussi fabulense que l'institution de la Table-Ronde. Le premier acte diplomatique où Auray se trouve mentionnée est un titre de l'aunée 1069, émané de Hoël Ir., et daté du château d'Alrac. La ville alréenne qui s'élève à l'embouchure de l'Auray dans la petite mer, sur la pente d'une colline escarpée, n'était en ce temps-là qu'une chétive bourgade groupée autour d'un port, où se retiraient quelques barques de pécheurs. Pendant le xrº siècle, elle appartint d'abord aux comtes de Guingamp, puis aux souverains de la Bretagne, et s'accrut peu à peu et silencieusement par le commerce. En 1201, Arthur I'r, en la fortifiant d'un château. lui donna nne importance militaire, qui bientôt en fit rechercher la possession par les deux concurrents à la couronne ducale. Dès l'année 1352, Charles de Blois enleva le château à son compétiteur, après l'avoir assiégé pendant six semaines, et le garda jusqu'au mois de septembre 1364, époque à laquelle Montfort vint à son tour y mettre le siège avec ses alliés. Comme la ville n'avait jamais été ceinte de murailles, les bamles anglaises l'occupèrent aussitôt; mais le château tint bon, quoique vivement pressé. Charles accourait an secours des assiégés, qui avaient allumé des feux sur le donion pour l'avertir de leur détresse. Les deux partis ne tardèrent pas à être en présence, et le 29 septembre s'engagea, dans les plaines d'Auray, cette célèbre bataille qui coûta la liberté à Du Guesclin, un œil à Clisson, la vie à Charles de Blois, et qui décida des destinées de la Bretagne. La garnison du château, descendue sur le champ de bataille par la permission de Montfort, avait été en grande partie prise ou tuée après une résistance opiniatre, qui semblait justifier le proyerbe breton : Tête d'Auray , tête de diable. Ce fut aux Anglais que Jean IV confia la garde de la forteresse; à l'heure de ses revers, il y renferma même la duchesse sa femme avant de l'emmener en Angleterre ; car Auray, Derval et Brest étaient alors les seules places qui tinssent pour lui (1374).

Les tifres historiques d'Auray, pendant le xuv et le xv s'écle, sont tout militaires : ainsi nous avons encore à enregistrer sa prise par Clisson, commandant l'armée de Charles V, en 1377; par Jean IV, en 1380; par les troupes de Charles VIII, en 1987. Mais le chateuu, que tant d'assauts avaient illustré, fut démoit en 1588, par l'ordre de Heuril II : ses pierres fureot employées à la construction du fort de Relle-14e. Aujourd'hui, de cette formidable et imposante construction du moyen âge, il ne reste plus que des vestiges à moitié ensevelis, ou des restes d'arcades et de voûtes, qu'on voit se dessiner à l'horizon sur les hauteurs qui dominent le port.

Auray, restée sans défense et la poitrine découverte, comme un chevalier dépouillé de son haubert, fut à partir de ce moment à la merci du premier attaquant. Il n'est donc pas surprenant que, pendant les guerres de la Ligne, elle ait été pillée et rançonnée à diverses reprises par les chefs militaires des deux factions. Avec la sécurité revint le commerce, et avec l'activité industrielle reparurent l'aisance et ces habitudes de franche gajeté qui furent longtemps un des caractères distinctifs des Alréens Le port, contenant assez d'eau pour que les plus grands bâtiments de cabotage pussent y charger et décharger, fit de la ville un entrepôt commode ; les Espagnols, appelés dans la province par le duc de Mercœur, établirent avec la petite communauté des rapports qui se consolidèrent dans le xvii siècle et lui valurent des bénéfices considérables. Mais l'interdiction de l'exportation des grains et surtout la fondation de Lorient et l'ouverture de communications plus multipliées eutre l'Océan et l'intérieur du pays, enlevèrent successivement à Auray la plupart de ses avantages. Ogée, dans son Dictionnaire de Bretagne déplorait la révolution qui, dit-il, a a fait d'une ville naguère riche, peuplée et florissante, un séjour de misère et de tristesse, »

Heureusement les craintes qu'on avait conçues pour l'existence d'Auray n'ont pas été confirmées par le temps. Elle ne s'est pas seulement relevée de la situation presque désespérée où elle était avant la révolution : elle s'est remise avec le même bonheur des souffrances que lui attirèrent ses affections monarchiques, pendant les guerres de l'Ouest. Sa population est à présent ce qu'elle était autrefois, d'euviron 4,000 habitants. Elle reçoit, dans l'excellent port que forme l'embouchure de sa rivière, des navires de fort tonnage; le long de son quai s'étendent plusieurs chantiers où règne une grande activité, et où surtout on construit beaucoup de chasse-marées. Elle fait la pêche de la sardine, le grand et le petit cabotage, et le commerce des grains, des fruits, du beurre, du miel, des guirs, des chevaux et bestiaux; elle a une filature de coton, des fabriques de dentelles, des tuileries, des briqueteries. D'un aspect animé et pittoresque, elle offre au voyageur une promenade agréablement située sur son plateau, un joli hôtel-de-ville où siégeait jadis sa communauté, présidée par un maire électif, et une église gothique dont le style paralt appartenir à la fin du xiii siècle. Ce dernier édifice, suivant la tradition locale, a dù faire partie d'une maison conveutuelle de Templiers. Le fond accidenté de la belle campagne sur lequel Auray se détache si gracieusement et si fraichement, est d'ailleurs riche en monuments historiques de tous les âges.

Auray avait le droit de dépater aux états de la Bretagne. Le duc Jean II y assembla son parlement général, en 1280, prévisément vers le temps où le clambre des comptes du duché résidait dans ses murs. Elle était, en outre, le siége d'une juridiction royale. Nous ne connaissons pas aujourd'hui à cette ville d'autre institution de quelque importance que son collège communal.

Mais il y a un sentiment religieux et populaire qui en fait encore un centre puissant d'attraction. Nous voulous parter du fameux pélerinage de Sainte-Anne d'Auray, dont l'établissement date de l'aunée 1625. Il a pour but une petite chapelle élevée, à peu de distauce de la ville, dans les landes de Pluneret. A lire l'histoire des révélations et des visions du punyre paysan breton, Nicolaire, qui, par su divoction pour su honne matterase, triompha de l'incr-chultic des esprits les plus endurcis, et compit l'érection de ce sanctuaire à l'enterdie du il suit déterré la statue de la sainte, on se croît transporté au plus bel age des légendes. Le pèleriange de Sainte-Anne attire, à certaines l'êtes, une affluence prodigieuse de fidèles que n'effraie pas une distance de cinquante à soinnte lieues; on ca compte parfois jusqu'à vingt mille, et on clte même des époques où le nombre des pèlerins s'est déve à soitante et à quatre-right mille. Il eu vient de toutes les parties de la Bretagne, de l'Anjou, de la Normandie. « Dès que les pèlerins superpoient la tour de Sainte-Anne, voil le P. Arthu mârtin, « alts se lettent à genous, sisió du na sint respect, et ne marchent plus qu'en silence et le chapétet en main, comme si tout l'Arorand dominé par la chapété letti un temple piet de la majeté direin.» « Otte chapéte, remarque un autre écrivain breton, M. F. Rio, « est à la Bretagne ce que Ceglies de Saint-Anque; et lo Comocolle est à l'Espance; un sanctuaire national, »

Du reste, la fol polítique a aussi son pelerinage non loin du temple construit en flomener de sinte Annu. Une partie des prisonines faits à Quiteron par les soldats républicians, sons le feu des canons anglais, a été fusilée sur les bords de la rivière d'Auray. On a étecé à ces morts da leurs feères d'infortune un monument fumèbre dans une chopelle atteunte à l'ancienne chartreuse du village de Brech. Neuf cent cinquante-deux nome composent la liste mortuaire gravée sur embrer du masolée. Triste souvenir d'un combat oi les vairous furent poussés bien plutôt en victimes qu'en soldats par l'odicuse politique du cabinet de Saint-James! Car « à ses sang anglais, so comme de dissit complissimment le ministre Pitt, « n'a pas été versé à Quiberon ,» il est malheureusement vari que « l'honneur anglais, » selon a belle expression de Sheridan, « ya coule par fous kso pores! »

La presqu'ile sur laquelle Quiberon est bâtie a deux lieues de longueur. Mille pensées assiégent l'esprit lorsqu'on la voit s'avancer au loin dans la mer « avec ses longues dunes de sable et son horizon fuyant, » Elle est défendue par des batteries et par le fort Penthlèvre. Pluneret a 2,155 habitants; Quiberon, 2,899 : ni l'une ni l'autre de ces communes n'a produit, que nous sachions, un homme remarquable, Auray n'est pas mieux partagée sous ce rapport. A la vérité, elle donna le jour, en 1628, à Pierre le Gorello, si connu en Bretagne sous le nom de Queriolet ; à ce ieune extravagant, qui, par une brayade impie, tira ses pistolets contre le ciel pendant un grand orage; à ce pécheur fameux qui, après avoir rempll la province du bruit de son incrédulité, de ses excès et de ses débauches, fut converti par un miracle, prit l'habit ecclésiastique, vécut et mourut comme un saint. La vie étrange de Govello appartient moins à l'histoire qu'à la légende. Mais un autre village de la côte, la commune de Brech (elle renferme 2,314 âmes), a produit un des personnages les plus tristement célèbres de notre temps, George Cadoudal; nature puissante, esprit résolu, faits pour la guerre et le commandement, et à qui il n'a manqué peut-être pour accomplir de grandes choses qu'un sentiment plus droit du devoir et une meilleure direction 1.

Le Baud, Histoire de Bretegne. — Ogée, Dictionnaire historique, nouvelle édition de M. A. Marteville, t. I., p. 53-57. — Le père Dominique de Salute-Catherino, Vie de Le Govello de Queriolet. — Duchhellelle, Histoire de la Révolution en Bretegne, t. Y., c. III, p. 96-99.

## HENNEBON. - PORT-LOUIS.

Si, de la mer, vous pénêtrez dans la baie de Saint-Louis ou du Blavet, vous laisser d'abord, à votre droite, la citadele de Port-Louis, et, beaucoup plus has, à votre gauche, Lorient; puis vous arrivez, presque en ligne directe, à la rivière du Blavet, ui, s'amaquat comme une prodonaglion de ce magnifique bassin dans l'inférieur des terres, couduit à Heunelon ou Ken-Pont [ le Vieux-Pont], une des anciennes places fortes de la Brekame.

Cette ville est bâtie à deux lieues de Lorient, sur le flanc d'un coteau, dominant la route de Vannes à Kemper, le cours du Blavet et l'anse que forme l'embouchure de la rivière. Elle possède un port qui, avant l'établissement de Port-Louis et de Lorient, était le seul point où les navires trouvassent un abri sur une longue étendue de côtes. Un château, élevé au sommet de la colline, devait donc offrir à un seigneur des temps féodaux tout ce qu'il pouvait désirer pour les besoins de la guerre et du pillage: un asile inexpugnable d'où il pût braver ses ennemis, un poste excellent d'où il lui fût facile de rançonner les bâtiments qu'amenait le flux de la mer, ou les marchands qui passaient au pied du donjon. Aussi se rencontra-t-il de bonne heure un homme entreprenant qui comprit l'importance de cette position militaire, et la tourna à son profit. Dès l'année 1030, on y voit établi Huelin, beau-frère du comte de Cornogaille et de l'évêque de Kemper, Au milieu du XIII\* siècle, Hennebon, avec les péages de son port, appartenait pour une moitié aux dues de Bretagne : ceux-ci finirent par acquérir aussi, des comtes de Léon. l'autre moitié de cette seigneurie. Ils favorisèrent l'agrandissement de la bourgade qui s'était groupée autour de la forteresse, la ceignirent de murailles, et vinreut, dans leur existence un peu nomade, y résider quelquefois. Peu à peu, les habitants multiplièrent, étendirent leurs opérations commerciales sur le fer, les grains, le miel et la pêche de la sardine : ils réunirent alors, à toutes les ressources d'un port de mer et d'une ville commerçante, l'avantage d'être placés sous la protection d'un des plus forts châteaux de la Bretagne.

L'existence de cette ville s'est si complétement identifiée, pour les historiers, avec celle de sa forteresse, qu'ils ne trouvent plus rien à dire de Hennebon, lorsqu'ils ont reconté les sièges qu'elle a soutenas au xu' et au xu' siècle. Il n'est pas, du reste, un seul des faits militaires auxquels elle a été métée, qui ne soit justement cébère, dans les annales morbihannaises, par l'illustration, la bravoure et l'héroisme des combattants. « On avoit jus grand joie, en ces temps-là, » dit Froissart, « de la prise et sissine de Hainebon, que de tels quarante chasteaux qui sont en Bretagare.

D'abord, en 1352, c'est Jeanne de Montfort qui, pendant la captivité de son

mari, s'enferme dans la place avec son jeune fils et l'élite des chevaliers de son parti, jour y recevoir les secours de l'Angleterre. Charles de Blois, impatient de terminer la guerre par un coup de main, vint l'y assiéger dans le mois de mai de l'année suivante : « car, puisque le sire étoit en prison, s'il pouvoit prendre la ville, le chastel, la comtesse et son fils, il auroit tôt sa guerre afinée. » Mais il trouva dans Jeanne un adversaire bien plus redoutable que Jean de Montfort lui-même. On ne peut se lasser d'admirer la conduite de cette femme extraordinaire pendant le siège de Hennebon : grande avec simplieité, ferme sans obstination, enthousiaste sans imprudence, courageuse avee mesure, elle ne se maltrisait pas moins qu'elle ne dominait les autres. Aussi, les capitaines les plus fameux lui obéissaient-ils comme à un homme né pour le commandement, et se passionnaient-ils pour ses jutérêts comme pour le service d'une maîtresse. Il faut suivre, dans Froissart, tous les mouvements de l'infatigable comtesse : « Armée de corps et montée sur un bon coursier, elle chevauchoit de rue en rue par la ville; » un mot, un regard qu'elle jetait en passant, remplissaient les chefs et les soldats d'une généreuse ardeur. Excitées par sa parole et sa présence, « les femmes, dames et demoiselles, a après avoir défoncé les chaussées de leurs faibles mains, portaient les pierres qu'elles en tiraient sur les remparts, tandis que, non moins empressés, les hommes, bourgeois et manants, garnissaient les créneaux de bombardes et de pots pleins de chaux vive. C'était une activité prodigieuse, tout le monde travaillant ou combattant pour la défense de la place. Jeanne était partout, elle ne prenait point de repos. Quand elle ne pouvait plus accompagner les siens hors des murs, elle les surveillait encore des yeux : « Aucune fois, » nous apprend le chroniqueur, « elle montoit en une tour tout haut pour voir mieux comment ses gens se maintenoient. »

Avea la comtesse éténient enfermés dans la ville Yvain de Treaignidi, les sires de Landerneau et de Guingamp, Guillaume de L'adoudal, les deux Spinefort, les de Quirie, et Guy, évêque de Léva, dont le neveu, lienri, servait dans le camp des assiégeants. Parmi les copitaines de l'armée de Charles de Blois étaient Louis d'Espagne et le sire de Rohan.

Les combats, les assauts meurtriers, les sorties plus meurtrières encore, se soccédaient journellement. Un main, profitaut de quedques excarmouches qui s'étaient engagées aux barrières, Jeanne sort brusquement de la ville, à la tête de trois cents loumness, par une porte dont le passage était libre, errière au camp ennemi en prenant un chemin détourné, y met tout en désarrol, incendie les tentes, et force les Français à haubonner Fassut; junis, ésparée de la ville par le déploiement des forces des sassiégeauts, elle fourne bride, erre pendant cinq jours et einq units danns la compagne, raille à sa bannière cinq cents hommes dévoués, et reprend intrépidement la route de la place. Asset heureuse pour passer inaperque de côté du camp de Charles de Blois, où des tentes et entitées, elle reparalt tout à coup devant la porte de Heunebon, a à soicil levant. » Les baliants, qui la crospient thée ou prisonière, la repoirent «à prand' joie et à grand son de trompettes et de nacaires, de quoi l'ost des François est dureneut esteurmi. »

Cependant le siège se prolongeait, dit Froissart, à qui nous empruntons ces

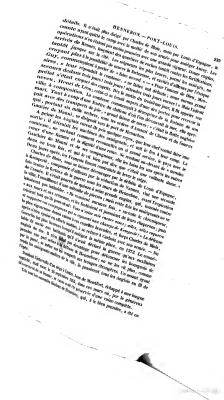

ces temps héroïques bien moins une ville qu'nn homme d'armes se tenant retranché sur un rocher, s'y abritant sous une armure de pierres, et s'y défendant, l'épée. l'arbalète ou la hache au poing, contre toutes les attaques du dehors. S'il est vrai, comme on l'a dit, que le moyen age se soit personnifié dans ses plus nobles chevaliers, on peut dire aussi avec raison que ces chevaliers eux-mêmes se sont personnifiés dans les châteaux, qui ont eu une physionomie tranchée, un caractère et une histoire à part, comme ceux de Hennebon, de Josselin, de Clisson. Selon nous, il y a une si complète identité morale entre la célébrité de ces redoutables forteresses et la renommée des Olivier, des Arthur de Richemont, des Du Guesclin, qu'on ne peut pas plus isoler l'une de l'autre que séparer l'ame du corps. Aussi éprouve-t-on un vif désappointement en voyant les hommes et les choses des temps modernes se produire presque saus transition et, par une sorte d'anachronisme, sur ces grandes scènes des siècles passés.

L'établissement des Espagnols au Blavet et la fondation de Lorient devaient enlever à Hennebon presque toute son importance commerciale et politique. Comme chef de l'armée royale, le prince de Dombes voulut s'opposer à l'installa tion d'une nation étrangère dans un poste qui commandait l'entrée de la rade ; et il pensa que le moyen le plus efficace pour arriver à ce résultat était de s'emparer de la place. Il l'assiégea donc, et la contraignit, après quelques assauts meurtriers, à lui ouvrir ses portes le 2 mai 1590. Mais il n'importait pas moins à Mercœur et à ses alliés, les Espagnols, d'être maîtres de Hennebon, Vers la fin du mois de novembre, ils parurent sous les murs de la ville, et l'attaquèreut avec vigueur du côté de la terre, tandis que des vaisseaux la canonnaient du côté de la mer. La résistance des assiégés ne servit, au bout de six semaines de siège, qu'à leur assurer une capitulation honorable. A partir du 2 décembre, le drapeau de la Ligue, arboré sur les tours du château, y flotta jusqu'à la pacification de la province.

Remarquons en passant que le prince de Dombes avait tiré en un seul jour plus de sept cents coups de canon contre la place, et que le due de Mercœur paraît n'avoir pas été plus ménager de sa poudre : assurément l'artillerie des deux généraux dut produire de bien autres dégâts sur le vieux monument féodal et sur ses remparts erénelés, que les engins de Charles de Blois. Ces siéges hâtèrent le travail de destruction que les guerres de la féodalité avaient commencée, et que le retour de la paix ne dut pas suspendre, « Les fortifications de Hennebon , » disait en 1778 un écrivain, « sont en partie rasées ; l'on n'en voit plus que les murs et les portes, encore ces débris sont-ils en très-mauvais état, »

Il y a eu une si grande disette d'intérêt dans l'histoire de la ville depuis le temps

de Henri IV jusqu'au règne de Louis XVI, que le fait le plus important dont on ait gardé le souvenir, dans une période de denx cents ans, est l'emprunt de vingt mille livres, au denier vingt, que fit la communauté, eu 1772, pour couvrir les dépenses de quelques travaux publics,

Pendant la révolution, le parti royaliste se montra très-entreprenant à Hennebon, sans pouvoir toutefois faire sortir la ville de ses pacifiques habitudes. On saisit chez de grandes dames une prodigieuse quantité de brochures contre-révolutionnaires, qu'elles répandaient dans le pays. Un prêtre, du haut de la chaire de paix, excita ouvertement le peuple à la révolte. Si ces provocations ne trouvèrent

pas d'écho dans la classe bourgeoise, elles furent matheurensement entendues par les paysans des rives du Blavet. Ceux-ci fournirent leur contingent à la chouannerie, chaque fois qu'une insurrection éclata dans le Morbiban. En 1795, les autorités locales furent obligées d'abandonner Hennebon et de se retirer à Lorient. Le général Josnet et le conventionnel Brue se transportérent dans la première de ces deux places pour y rétablir l'ordre. Enfin, on y envoya mille marins de l'escadre de Villaret. An milieu de ces combats sans cesse renouvelés, le jeune Calan, paysan de Pluméliau, et chef des communes insurgées du Blavet, fut fait prisonnier et conduit à la prison de la ville. On racontait les choses les plus étranges sur le caractère et les actes de cet homme qui, de la profession de garçon de ferme, s'était élevé au grade de chef de bande. Lors du pillage du bourg de Pontscorf. rapporte M. Duchatellier, « il avait pris un enfant de dix ans, et lui avait mis les pieds dans le sang d'une femme tuée d'un coup de fusil, en lui disant qu'il fallait s'habituer de bonne heure au sang! » Brue, suivi d'un détachement de deux cents hommes, entreprit de conduire le prisonnier à Vannes, où il devait être traduit devant le tribunal criminel; mais, pendant la marche; à une petite lieue de Landévant, les rebelles se présentèrent avec des forces supérieures, et firent une tentative désespérée pour délivrer leur chef. Le commissaire de la convention, craignant de se voir eulever Calan, donna l'ordre de le passer immédiatement par les armes, Vingt années ne purent amortir ces passions, qui, en 18t5, poussèrent encore

Vingt années ne purent amortir ces passions, qui, en 1815, poussèrent encore à la révolte les paysans des environs de Hennebon. Pendant les Cent jours, ils fournirent à la petite armée royale un bataillon de volontaires.

Hennebon est un chef-lieu de canton, ayant 4,477 habitants. Quoique son port puisse recevoir des bâtiments de moyenne grandeur, il n'est pas très-fréquenté, Les principanx objets de son commerce sont les fers, les peaux vertes, le sulf, le chanvre, les grains, le miel, la cire, les vins, le cidre. On la divise en ville vieille. en ville murée, et en ville neuve. Le temps, en renversant les fortifications. a effacé en grande partie ces lignes de démarcation. Cependant des restes des anciennes murailles, si souvent battues en brèche, s'élèvent encore aujourd'hui avec leur parapet à machicoulis, le long du quai de la rive gauche du Blavet. On montre aussi deux fortes tours, débris du château que relie une courtine. Ces tours, d'où Jeanne de Montfort observait le camp des ennemis et épiait l'arrivée de la flotte auglaise, sont converties en prisons. L'église principale, surmontée d'un fort beau clocher, et quelques maisons datant comme elle du milieu du xive siècle , valent la peine d'être observées attentivement. Avant la révolution, Hennebon avait une communauté de ville avec le droit de députer aux États. Les pères Vincent Huby, Paul Pezron et Dominique de Sainte-Catherine, connus tous les trois par des ouvrages de morale, de piété et de littérature, naquirent à Hennebon dans le xvn' siècle.

La petitie ville qui, s'interposant eutre Hennehon et la mer, commande, par sa forte citadelle, l'entrée de la rade du Blavet, est, selon toutes les apparences, laties un l'emplacement de l'ancienne Blavia ou Blabia des Romains. Malgré son antique origine et son importance naturelle, elle ne compta, jusque vers le milieu du xvv siècle, qu'un petit nombre d'habitants : ce n'était qu'un village de pérheurs et de marins, connu sous le nom de Loupéran ou de Blavet.

La position de ce village sur un promontoire, où il était facile de recevoir des secours par mer et de se retrancher, décida de ses destinées, lorsque la guerre de religion vint à éclater. Les royalistes s'empressèrent d'y établir un poste, des aventuriers rochelais et anglais les renforcèrent ; bientôt une guerre d'escarmouches s'engagea entre les gens du Blavet et les villes voisines, attachées au duc de Mercœur. Hennebon surtout était fort génée d'un pareil voisinage, et, tant qu'elle fut an pouvoir de la Ligue, son gouverneur dirigea plusieurs attaques contre le petit fort du promontoire; mais il échoua toujours dans ses efforts pour le soumettre au parti catholique, et il se vit lui-même obligé de capituler. Mercœur éprouva peutêtre encore plus de dépit de cette reddition que son lieutenant. Il avait conclu un traité avec les Espagnols, par lequel il devait précisément leur livrer le fort du Blavet, comme place de sureté, et recevoir en échange un corps de troupes castillanes. C'était, de tous les ports du littoral de l'éveché de Vannes, celni qui était le plus à leur convenance; quelque proposition qu'on leur fit, ils n'en voulurent pas d'autre. Au moyen de ce rocher, ils pouvaient avoir toujours un pied dans la province, assurer un refuge à leurs vaisseaux, et entretenir des relations commerciales avec la péninsule. Mercœur comprit que, s'il ne pouvait tenir sa parole. le traité serait annulé de fait, et qu'il y perdrait cinq mille auxiliaires. Il voulut donc enlever Blavet à quelque prix que ce fût ; il vint lui-même investir la place . le 28 mai 1590. L'attaque fut ponssée avec une grande vigueur. De leur côté. les assiégés, bien que rédults à leurs propres forces, firent une résistance opinittre. Les femmes mêmes les secondérent courageusement, et on rapporte que l'une d'elles abattit d'un coup de pique un mestre-de-camp de l'armée catholique, et le précipita dans les fossés, où il se noya. Enfin, le 11 juin, les assaillants, ayant emporté d'assaut les retranchements de la bourgade, passèrent toute la population au fil de l'épée, sans distinction de sexe ni d'age. Une trentaine de jeunes filles avaient fui sur une embarcation; se voyant près d'être atteintes, elles se précipitérent dans la mer pour échapper aux outrages des vainqueurs.

Les Espagnols n'eurent pas plus tôl pris possession du promonoloire, qu'ils se halterent d'y clierte des fortiliteations pour la subreté du port et de la place. On apprécia bien alors l'importance d'une parellle position; aussi Henri IV, par le traité de Verrins, stipuls—til e retrait de la gernison étrangère (1588). Les Espagnols se disposient, avant de s'embarquer, à détruire leurs ouvrages, lorsque le roi les en dédourns en leur donnant, à titre de rachat, une somme de deux cen' mille écus.

Néanmoins Blavet, la bourgade tant enriée, s'en allait Ionhant pièce à pièce, comme un corps sans ie, lorsque le pouvoir royal lui vint en aide rece ses immenses resources. Les lettres-patentes de Louis XIII, données à Saint-Germain-en-Laye le 17 juillet 1618, portent e que le lieu et place de Blavet sera retranché, fossoyé et fermé de murailles, bastions et ermparfs, avec lours, portes, portentes et herrières. » La sollicitude du roi ne s'en tint pas là. Sa Majesté ajoute que, e pour faire connaître son affection à cet ouvarege, » et un laiser à la postérité une marque signalée, « son intention est qu'un même lieu il soit bati une viile qui sera appeice la sittle de poir-Louis. » La nouvelle cité s'étes a un peu au-dessous de l'emplacement que les Espagnolos avaient chois, et sur un site plus rapproché du

point par lequel on pénêtre dans la rade. Le marchal de Brisse, comme gouverneur de la place, dirigea tous ces travaux extraordinaires, et fit construire nne citadelle à l'entrée du goulet. Ses deux successeurs, le marchal de La Meillereine et le duc de Manarin, entourèrent la ville de mars. Louis XIV, qui, pendant ses guerres, se servit avantageusement de Port-Louis et yît Construire et armer plusieurs visseaux de haut bord, lui conféra, par une ordonnance royale, en 1663, le tifte de communatidé et ville avec de troit de déplute aux états de la Berdagne. Le vent de la prospérité semblait alors souffler sur ce port, où la compagnie des Indes eut un moment la pensée de transporter le siège de ses opérations; mais, mieux avisée, elles et lica à Lorient, où del avait déjà jet les bases d'un vaite entrepot. Port-Louis resta dans cet état de médiocrité qui tient le milieu entre le bourg et la ville, entre le port de peche et le port militaire.

Les Auglais en convoltèrent la possession pendant les guerres maritimes de la vévolation : « On vient de découvrir à Port-Louis , » écrivait, le 17 mars 1783, le commissaire Le Disez, membre de l'administration départementale des Côtes-du-Nord, « un nouveau comptot à la tête duquel était Des Dorides, colonel du Prégiment d'infanterie et commandant à Belle-18e. Il devriti tivre la ville aux Anglais le 35 de ce mois; on assure qu'un semblable complot devait éclater, le même jour, à Saint-Malo. Le traltre, qui, dit-on, a plusieurs complices à Lorient, a été mis aux fers. » L'année prévédente, le commandant Camas et l'ingénieur Dupin, tous les deux officiers de la citadelle de Port-Louis, avaient aussi été arrêtés et livrés à la justice pour avoir tremé dans une conspiration de la même nature.

Se conformant à Fordre de la convention nationale, la petite ville, en 1793, s'upela Port-Liberté; elle garda cette dénomination jusqu'au moment où Napoléon lui rendit le nom de son second fondateur. Aujond'hui, elle est le chef-lieu d'un canton du Morbihan, et renferme 2,600 dmes. Les habitants de Port-Louis vivent principalement de la peche des arrièmes et du congre qu'ils font à Belle-sle, à Qui-beron, à Concarneau, à l'île de Groix. Cette dernière lie, si célèbre dans notre histore maritime par le combat indegal que soutint às hanteur l'amair Villaret de Joyeuse contre l'amiral anglais Bridport, en 1795, est située dans l'Océan, à une lieue et demie de la côte, en face de l'embouchure du Biavet. Zackarie-Argents-Tidouré Allemand, qui, sous la république et sous l'empire, cerça neuf commandements généraux dans l'armée de mer, rempit did-huit missions et assista à dis-seut combats, était ne 4 Port-Louis, en 1782 °.

<sup>1.</sup> Froissant, Chroniques, I. II, Ilir. 1, c. 115-180, p. 78-181. — Dom Lobinous, Bisteire de Britagne, r. II, ilir. 2, p. 343-303. — Archives du parlement de Britagne, r. p. 182 prize 191, 16, 16. — Moreau, Bistoire de la Ligue, c. 1x cl. 311, p. 163-105. — Ogic, Dictionaries historique, revu par W.A. A. Mertelliet el Dureres de Villenceve, c. 1, p. 34-554. — Dockheller, Bistoire de Arrebullen, 1. IV, c. v11, p. 368. — Element elorisataise pour l'em 1811, p. 190-190. — Fremintille, Antiquité au Mérolona, p. 63-68.

### LORIENT.

« Nous soun fait depuis trois jours, » écrivait madame de Srigné, le 13 noût 1889, à madame de Grignan, e le plus joil voyage du monde au Part-Louis, qui est une trit-leuis prince at une trit-leuis prince, située comme vous savez ¡ toujours cette belle pleine met devant le syeux.... Le lendemain, nous aldinare en un lieu qu'on appelle Lorint, à une lleue dans la mer; c'est là qu'on repoil les marchands et les marchandises qui viennent d'Orient. L'n M. Le Bret, qui arrive de Siam et qui a soin de ce commerce, et as femme qui arrive de brais, et qui est plus magnifique qu'è Versailles, nous y donnérent à diner : nous fimes bien conter au mari son voyage, qui est fort divertissant. Nous trevinmes le soir, avec le flux de la mer, coucher à Hennebon par un terms délicieux : voire carde vous fera voire ces situations. »

A l'époque où madame de Sévigné faisait cette curieuse description à sa fille, il n'y avait guère plus de vingt ans que la nouvelle compagnie des Indes, constituée par les lettres-patentes de Louis XIV du 36 mi 1663, s'était établie à Loriest,

Pendant longtemps le Havre fut le port de prédilection des diverses associations de négociants auxquelles le gouvernement avait concédé le riche monopole du commerce des Indes; mais la nouvelle compagnie, avec un tact et une intelligence qu'elle n'apporta pas toujours dans la direction de ses affaires, sollicita du ministre l'autorisation de fonder un eutrepôt sur la côte occidentale de la Bretagne : la lande de Loc-Roch-Yan , située au fond de la baie de Saint-Louis , sur la rivière du Scorf et à une lieue du Blavet, lui parut réunir les conditions topographiques les plus désirables. S'il faut en croire quelques auteurs qui s'appuient sur un ancien manuscrit des capuchis de Morlaix, les avantages de cette position maritime auraient d'ailleurs été reconnus depuis longtemps. Un sire de Mériadec aurait fait don de la terre dans laquelle elle se trouve enclavée à Yan ou Jean, son plus jeune fils; et celui-ci aurait bati près du Scorf, sur un rocher, un châtel qu'on appela Loc-Roch-Yan, c'est-à-dire le lieu de la Roche-Jean, et dont on voyait les vestiges à l'endroit où s'élève aujourd'hui la tour de Découverte. Cette appellation aurait passé à la branche cadette des Rohan, issue de la haute maison des sires de Mériadec, et serait devenue le titre nobiliaire d'une des plus illustres familles de la Bretagne.

si plausible qu'elle parisse à la première vue, nous ne pauvans admettre cette histoire du sire de Mériadec et du chtel de Los-Roch-Yan. Pourquoi aller chercher au moyen age l'origine du port de Lorient et l'étymologie de son noun, quand l'une et l'autre ressortent si naturellement du commerce de l'Inde? Si la compagnie, créée par Louis XIV, avait eu des prédécesseurs sur la cote dont elle venait de prendre possession, ils ne l'avaient devancée que de trente à quarante ans : c'est ainsi qu'en 160 i un petit nombre de marchands y avaient établi des haugurs, sous lesquels ils dépossient les cargaisons de leurs vaisseaux, lorsqu'ils étaient obligés de relatcher dans la baie.

Le premier soin de la nouvelle association orientale fut aussi de construire des hangars pour recevoir ses marchandises. Ensuite, elle bâtit des maisons pour loger les gens du pays attachés à son service, et une église, qui ne tarda pas à être érigée en paroisse. Vers le même temps, on forma, pour le compte de l'état, un chantier de constructions navales sur le bord de la mer : une dévêche de M. de Pontchartrain aux autorités maritimes, que nous a communiquée M. Eugène Guievske, atteste l'importance qu'avait, en 1696, le port de Lorient. Si la compagnie n'en tira pas un plus grand parti, pendant un demi-siècle, c'est que, la vente des marchandises de l'Inde et de la Chine continuant de se faire au Havre et à Nantes comme par le passé, l'établissement, dans ses proportions actuelles, suffisait à tous les besoins. Mais plusieurs circonstances la firent bientôt songer à l'agrandissement du siège de son commerce. Fondue, en 1719, avec la compagnie d'Occident, elle obtint les priviléges les plus avantageux. Le gouvernement lui réda le monopole du tabac, l'exploitation des loteries, etc.; elle résolut donc de créer un vaste entrepôt, un riche bazar et une place d'armes qui fussent en harmonie avec la grandeur de ses opérations commerciales.

D'abord elle demanda l'autorisation d'acquérir les immenses terrains irréquitérement occupés par ses batiments de foute nature; les madérisave n'impiditaient point, les rivages du Scorf et du Blavet receiant des roches d'un granit bleu trèspropre aux constructions. Avec son or, de les fit venir de toutes les parties de la France les ingénieurs, les oilliciers de marine, les pilotes, les mattres de memouvers les plus capables. Les uns firent le tracé de la ville et du bassin destiné à recevoir les valseaux; les untres sondérent, recusèrent, balièrent la rade et les passes; tous eurent la satisfaction de reconnaître que, par son heureuse situation, le port serait auturellement nétutyé par le courant de de ute, trières.

La compagnie déploya une si prodigieuse activité dans ses travaux, que chaque jour amenait, pour ainsi dire, quelque changement à vue. Là s'élevaient, en masses granitiques, de superbes quais, des cales, des machines à mater, des ateliers, de vastes magasins d'entrepôt.; ici de somptueux hôtels, une chapelle, un hôpital, des casernes, un moutin à poudre, des aqueducs, etc. Comme l'alignement des rues avait été déterminé avec soin, elles se dessinaient, se prolongeaient, se croisaient avec une régularité alors peu commune. On pava la voie publique et les quais avec le beau granit du Scorf et du Blavet ; on posa des barrières pour la perception des taxes municipales. Une ceinture de remparts entoura la ville, et une tour d'observation fut bâtie de manière à placer une étendue de douze lieues de mer dans le cercle de sa surveillance (1721-1758). Nous ne rechercherous pas si les auteurs de tant de travaux songèrent, comme le prétend un écrivain, à confirmer officiellement au port, par une espèce de second baptème, son titre de « Lorient. » Évidemment une cérémonie publique, de quelque appareil qu'on l'entourât, ne pouvait plus rien ajouter à la consécration d'un nom déjà connu dans les deux mondes.

L'édit de Versuilles, du mois de juin 1738, érigea la ville nouvelle en corps de

communanté, et lui conféra le droit de députer aux états de la province; elle eut un maire, assisté d'un lieuteant, d'aux écheins, deux assessurs, un gréfier et un controlleur du greffe; les deux échevins et six notables appelés à sièger dans les assemblées communales étaient électifs. La municipalité ne fut pas plus tot constituté quélle s'adressa au « jueg-ejérient des annes de France», Pierre d'Hotier, pour le prier de régler les armoires lorientaises : il fut arrêté qu'elles ecomposersaient « d'un écu de gueules à un vaisseun d'argent, vogueunt sur une mer de sinople, et d'un soicil d'or se levant derrière des montagnes d'argent, poucéssa n'ânne t'ort de l'eux. »

Les avantages du commerce avaient attiré une population si nombreuse à Lorient, qu'à cette époque elle comptait déjà 14,000 habitants.

Voilà donc une cité tout entière, c'est-à-dire l'œuvre ordinaire d'une longue suite de générations, bâtie en moins d'un quart de siècle ! La compagnie installa, dans les bâtiments élevés par sa munificence, son directeur, sa cour des comptes, ses agents, les officiers du roi, les employés de la douene, les fermiers-généraux, etc. A partir de 1735, la vente générale des marchandises de l'Inde et de la Chine s'effectua à Lorient, dans une très-grande salle, dont les bancs étalent disposés en amphithéatre, vis-à-vis d'une espèce de tribune où se tenaient les directeurs pour recevoir les enchères et prononcer les adjudications. Chaque année, quand les flottes chargées de ces richesses arrivaient au port, tout y était en mouvement et y prenaît un air de fête. Les actionnaires, personnellement intéressés dans les cargaisons, accouraient en grand nombre avec leurs familles pour se mêler aux scènes les plus actives de la vie commerciale; ils trouvaient dans la ville nouvelle et dans ses environs de beaux hôtels et de somptueuses maisons de campagne. C'était une existence agréablement partagée entre les affaires et les plaisirs ; la journée , passée dans les spéculations de l'esprit d'entreprise, se terminant à la salle de spectacle ou par des promenades champêtres.

Outre le commerce des Indes, la compagnie faisait la traite des noirs : de là la division de sa marine marchande en grande et en petite navigation ; la première, composée de vaisseaux portant jusqu'à douze cents tonneaux ; la seconde, formée de bâtiments n'en avant pas plus de trois cents. La petite lle de Saint-Michel, située au milieu de la baie, la divisait en deux rades. Le côté de Port-Louis recevait les navires en quarantaine ou en partance, tandis que le côté de Lorient était réservé à ceux qui arrivaient ou qui étaient récemment sortis du port. On eut dit, à voir les grandes coques, les hantes mâtures se croiser, se presser sur les flots, le port militaire d'une puissance de premier ordre, La compagnie, assure-t-on, avait en 1745, dans cet admirable bassin, trente-cinq vaisseaux ou frégates, autour desquels se groupaient des bâtiments de neuf cents à douze cents tonneaux , presque tous susceptibles d'être au besoin armés en guerre. En effet, c'était non-seulement une société commercante, mais une puissance militaire vraiment formidable, devant laquelle s'écroulaient les vieux empires de l'Inde; une puissance ayant sa constitution, ses réglements, ses uniformes, son pavillon, son sceau; une puissance qui portait orgueilleusement pour armes un globe d'azur chargé d'une fleurde-lis d'or, avec cette devise : Florebo quocumque ferar.

On sait les grandes choses que La Bourdonnais, qui appareille de Lorient le

5 avril 1750, avec une division de cinq vaisseaux, accomplit sur la côte de Coromandel pendant trois années de combats.

Une multitude d'aventuriers, attirés par la perspective de cette existence de l'Inde, pleine d'éclat, de séductions et de périls, ambitionnaient l'honneur de servir sous les drapeaux de la compagnie; ses agents, par système ou par insouciance, accueillaient toutes les recrues, sans tron s'inquiéter sI elles réunissaient les conditions indispensables de moralité et de santé. Le 7 novembre 1754, une troupe de volontaires partait de Paris, avant le jour, sous les ordres d'un « bas-officier des invalides, et au son lugubre d'un tambour mal monté. » Il y avait parmi ces recrues, dont les manières, les traits et le langage décelaient l'excessive grossièreté, un ieune homme remarquable par sa figure distinguée et par l'expression de douceur empreinte sur sa belle physionomie ; il se nommait Anquetil Du Perron, et quoiqu'il n'eût guère plus de vingt-un aus, il comptait déià des amis illustres dans les sciences. Trop pauvre pour entreprendre à ses frais le voyage des Indes orientales, dont il voulait étudier la langue, la religion et les mœurs, il s'était fait soldat. Il allait tantôt à pied, tantôt à cheval, portant pour tout équipage un paquet composé de quelques effets, d'un petit nombre de livres de choix et d'un étui de mathématiques, « Je mis dix jours à faire le voyage de Paris à Lorient, » rapportet-il, « au milieu des dangers de plus d'une espèce, de la pluie, du froid et de la neige. » Le 16 novembre, il arriva enfin à Lorient avec ses compagnons de voyage, et toujours conduit par l'invalide et le tambour qui, probablement, ne s'étaient jamais vus en si bonne compagnie.

On autonça au directeur, M. Godeheu d'Igoville, qu'un soldat, arrivant de Paris, demandait à lui parier. Cet administrateur sortit vivement de son cabinet; l'Indiscrétion d'un ami l'avait averti de la prochaine arrivée de la recrue.

« C'est sans doute, » s'écrie-t-il, « M. Anquetil? » — Le jeune savant s'inclina respectueusement.

« Est-il possible, » reprit alors le directeur, « que vous ayez pris un pareil parti? »

Il y avait autant d'intérêt que de surprise dans ces paroles. Mais Anqueil n'était pas homme à renoncre à sou prajet, surtout lorsqu'il croyait toucher au but. M. Godeheu d'Igoville comprit qu'il ne fernit point fléchir cette volonté de fer; il n'insista pas, quoique évidenment touché d'un inévoisme si nouvens. Le major des troupes requi Tordre de conduire la rereut dans la ville, en lia lissant toutefois le choir du gite et toute liberté d'action. Ces attentions délicates étaient uns favorable augure pour Anqueill. In jour du mois de décembre subant, M. Godeheu d'Igoviille le fit prier de se rendre à l'hôtel de la Direction. A son grand étounement, il lui rents non engagement par outre du ministre, et lui apprit que le roi lui avait accordé une pension de cinq cents livres. La compagnie des Indes accordá à Anqueill l'un Perron la table du capitaine, et une chambre sur an de ses vaisseaux. Le des d'Aguitente; p 1e Tévier 1755, il partit de Port-Louis pour les Indes orientales, où il passa buit aus, et d'où il cut la gloire de rapporter le livre de Zovaster, inconnu jusqu'ises su savasaite de l'Europe.

Les Anglais avaient suivi avec une profonde inquiétude les rapides progrès de Lorient. Comme port militaire sur les côtes de l'Océan, comme entrepôt de la com-

pagnie des Indes, la ville nouvelle était doublement pour eux un obiet de crainte, Voulant à tout prix la détruire, ils résolurent d'effectuer une descente sur la côte, · Du côté de la mer, elle était trop bien défendue pour qu'ils pussent l'attaquer de front avec quelques chances de succès : il n'v avait point à l'Île Saint-Michel, ni sur toute la circonférence de la baie, de pointes ni de promontoires qui ne fussent couverts de batteries. Les Anglais se dirigèrent donc vers la baie du Pouldu, située à trois lieues de Lorient. La flotte ennemie, commandée par l'amiral Lestock. débarqua au Tallu sept mille hommes, avec lesquels le lieutenant-général Synclair. après avoir repoussé les gardes-côtes et quelques compagnies de troppes régulières, prit le château de Coëtdor, le bourg de Guidel, et se disposa à attaquer la ville. Il n'avait pour toute artillerie de siège que quatre pièces de canon et un mortier : on comptait quatre-vingts canons et trois mortiers sur les remparts de la place. En trois jours, du 4 au 7 octobre, les Anglais perdirent neuf cents hommes. Le lieutenant-général Synclair, désespérant du succès d'une entreprise si mal combinée, et sachant d'ailleurs que quinze mille hommes étaient réunis dans les murs de Lorient, se retira pendant la nuit du 7, incendia quatorze villages de la côte, et se rembarqua, sans être inquiété, avec sa petite armée. Il nous coûte de dire que la municipalité lorientaise, quoique la ville n'eût rien à craindre et que sa population ne manquat ni d'énergie ni de courage, prenait la résolution d'ouvrir ses portes à l'ennemi, tandis que, saisi lui-même d'une espèce de panique, il regagnait ses vaisseaux en toute bâte. L'honneur de la défense revint entièrement au comte de Volvire, qui en avait pris la direction, au major de Villeneuve, et au commandant des dragons de l'Hôpital.

Les Anglais réussirent mieux dans l'Inde. Favorisés par les fautes de la compagnie et par les infidélités de ses agents, ils soumirent entièrement le Bengale à leur domination, en 1757; le traité de 1763, en anéantissant le commerce français sur la côte du Coromandel, consomma à leur profit l'œuvre de ruine commencée par la guerre. Pendant quelques années, l'association orientale lutta contre sa mauvaise fortune; elle obtint du gouvernement des subventions qui, ajoutées à ses dernières ressources, lui permirent de prolonger son existence; enfin, un arrêt du conseil, du 13 août 1769, mit un terme à cette longue agonie '. It ôta à la compagnie le privilége du commerce de l'Inde, et accorda à tous les Français la liberté de naviguer et de trafiquer au-delà du cap de Bonne-Espérance. A la demande des actionnaires, on dut procéder alors à une liquidation. Malgré tant de pertes, l'ingénieur en chef de Lorient, Guillois, reconnut que le matériel et les édifices publics du port présentaient une valeur de 12,755,117 livres tournois. Les actionnaires, moyennant 1,200,000 livres de rentes perpétuelles, au capital de 30 millions, cédèrent à l'état, en 1770, « tous leurs vaisseaux, leurs magasins et leurs esclaves, tant sur la côte de Bretagne que dans les diverses places de l'inde et du golfe Persique. » Par l'ordre du roi, l'intendant de la marine de Brest se rendit à Lorient pour y prendre possession, en son nom, du port, des vaisseaux et du matériel.

L'abbé Morellet prouva, dans un travail remarquable sur la compagnie des Indes, que, de 1725 à 1769, elle avail reçu de l'état 376 millions, et qu'il en fandrail au moins cent autres pour la tiere de la position critique on étile se trouvait.

N'oublions pas de dire que, depuis sa dernière suppression, la compagnie des Indes fut deux fois rétablie et deux fois abolle, dans le court espace de vingt-trois ans, par le pouvoir royal, la constituante, l'assemblé législative et la convention.

Déchue de sa grandeur première, Lorient était rentrée définitivement, comme une reine découronnée, dans la vie commune, lorsqu'elle reçut du gouvernement une faveur toute exceptionnelle. Par le traité de commerce conclu avec les États-Unis d'Amérique, en 1778, il leur avait été garanti deux ports francs; en exécution de cette promesse, un arrêt du conseil, du 15 mai 1785, accorda la franchise aux villes de Lorient et de Bayonne, et l'une et l'autre en jouirent jusqu'au moment où la révolution ouvrit tous les ports du royaume aux bâtiments américains. Il ne paraît pas, du reste, que ce privilége ait tiré la ville bretonne de l'espèce d'engourdissement dans lequel elle était tombée, par une réaction naturelle des choses, après la dissolution de la compagnie des Indes. A la vérité, le capitaine Kerguelen partit de Lorient, le 1er mai 1771, pour le voyage de circumnavigation qui le conduisit à la découverte des Terres Australes; mais les armateurs du port furent étrangers à cette exploration scientifique dont le ministre de la marine fit les frais. Bref, pendant un espace de plus de cinquante ans, rien dans les armements de l'état ni dans les courses des corsaires, rien dans les expéditions du commerce ni dans les entreprises de la pêche, ne s'éleva, à Lorient, au-dessus de la médiocrité,

l'in petit nombre d'armateurs envoyèrent des bâtiments sur la côte d'Afrique, pour y faire la traite des noirs, jusqu'au moment où elle fut abolie par l'assemblée nationale. La continuation de cet odieux trafic, malgré sa récente prohibition, devint même la cause d'une déplorable catastrophe le 15 septembre 1792. Plusieurs complots, successivement ourdis par des ennemis de la révolution, mais presque . aussitôt découverts, avaient rempli le peuple d'une exaspération qui pouvait le conduire à tous les excès : on ne parlait dans la ville que de tentatives d'embauchage, de trahison, d'envoi d'armes aux émigrés, de révoltes. Au milien de l'agitation des esprits, un riche négociant, du nom de Gérard, a la malheureuse pensée de fali e venir secrètement des armes de l'intérieur, de les enfermer dans des caisses avec beaucoup de mystère, de les embarquer sur le navire la Bellane, qu'il a frauduleusement armé pour la traite des noirs, et de faire une fausse déclaration à la douane, dans le but de détourner les soupcons, Avertie par la rumeur publique, la municipalité fit saisir les armes et arrêter Gérard. La populace et les ouvriers du port, convaincus qu'il s'agissait d'une trahison, ne se thurent pas pour satisfaits. Après une lutte obstinée, ils forcèrent les portes de la prison, et trainèrent l'infortuné négociant sur la place de la Fédération, où il fut massacré,

Lorient, que la noivelle organisation polítique et administrative de la France venial d'ériger en det-fleut d'un arronlissement matifine, ne la montra pas ingrate envers la rivolution. Elle fut une des premières, elle fut une des demières villes de la Rectagne, qui s'ammèrent contre les bandes insurgées de l'Ouest. Des le mois de férrier 1790, ses gardes autionales premunat les armes pour réprimer la révolte des populations turales du Morbilan. Deux années plus tard, elles dispersent les nombreux attroupeneuts qui menneut Hounebon. Lorsque les Anglais, en 1795, se présentent sur la côte pour opérer une descente à Quiberon, elle est mobilière avec les employées du port. Assus iss ordres du gérénd Meunier,

la colonne lorientaise se porte dans les environs du Faouet, où elle combine ses mouvements avec ceux des troupes de Kemper et de Kemperlé, et contribue au succès de la campagne.

Cependant les représentants Guezno, Guermeur, Brue et Topsent, étaient réunis à Lorient, où ils formaient un comité extraordinaire de guerre.

Le péril était d'autant plus imminent, que l'amiral Villaret de Joyeuse venait d'entrer dans le port avec les débris de sa flotte, dont la défaite au glorieux mais fatal combat de Groix laissait les Anglais entièrement maltres de la mer. Les commissaires de la convention, après s'être concertés avec les commandants militaires et les autorités locales, avaient arrêté nn système énergique de défense. Environ cinq mille hommes furent tirés des équipages de la flotte, et répartis entre les différents corps qu'on envoya sur la côte, ou qu'on chargea de garder les deux ports de la baie de Saint-Louis. Hoche, avec sa vive perception des choses de la guerre, ayant reconnu que Lorient était le point sur lequel devaient s'appuyer les opérations de la campagne, s'y rendit à la hâte pour y conférer avec les représentants du peuple. Déjà presque toutes les forces et tout le matériel de la place avaient été dirigés sur Quiberon : le général en chef confie à Évrard le commandement des restes de la garnison, et à Lavalette la défense des approches de la ville. Mais il se trouve dans un grand embarras lorsqu'il veut étendre le cercle de ses dispositions militaires. Les observations personnelles qu'il a recueillies, en parcourant la ligne de l'ennemi de Vannes à Lorient, lui ont démontré qu'infailliblement la lutte s'établira dans la région d'Auray et de Quiberon ; or , jusque la , il lui a été impossible de se procurer une carte du pays qu'il lui importe le plus de connaître.

- a Comment faire ? » s'écrie-t-il en apprenant qu'il n'en existe pas non plus à Lorient.
- « Général, » lui dit le commandant Henri, l'un des chefs militaires du port, « il n' y a qu'un homme qui puisse répondre à vos désirs : c'est un ancien ingénieur, retiré depuis longtemps à Port-Liberté. Cet officier est, sans nul donte, ep état de vous fournir les renseignements les plus précis. »

 « Passons donc immédiatement à Port-Liberté! » reprend Hoche, décidé à faire lui-même cette dernière tentative.
 On arme un canot par son ordre, et il s'y embarque avec le conventionnel

On arme un canot par son ordre, et il sy embarque avec le conventionnel Guezno, et le commandant d'armes Henri. Bientôt il est au Blavet; là, il fait venir l'ingénieur. Mais le vieil officier ne peut donner que des renseignements verbaux et n'a malheureusement point de carte du pays.

« Eh bien ! » dit Hoche, « prenez une feuille de papier, et tracez-moi vos souvenirs avec la plume. »

L'ingénieur regarde avec étonnement ce jeune général qui ne connaît point d'obstacles. Enfin, il se met à l'ouvrage, et une heure après Hoche est pourvu de sa carte d'opérations.

Les combinaisons du hasard eurent, comme on le voit, quelque part dans les circonstances qui préparèrent la sanglante victoire de Quiberon.

Sous l'empire, l'administration locale n'ent pas besoin de l'assistance des Lorieurs pour réprimer les dernières tentatives des chouans. Des troupes d'éclaireurs, auxquelles on avait attaché des conseils de guerre, aussi prompts à frapper que les soldats, suffirent aux besoins de ce pénible service. Mals, pendant les Ceral jours, les patriotes de Lorient eurent une dernière coexsion de dépoyer le zèle dont ils avaient dé constamment animés. Une colonne, composée de vieilles troupes de fédéréest de cononières de marien, sortif de la ville pour comprièrer l'insuirretion qui venit d'éciter dans les campanses. Elle avait reçu l'ordre d'opérer as les manures en les mêmes de la companse de la vieil de la vieil de l'éciter de de l'éciter de

On peut regarder Lorient comme un vaste atelier, dont l'industrie donzinante est la production des blatiments de guerre. Tout y rappelle, en effet, cette destination militaire: — la population, — la physionomie de la ville, — les écoles, les araenaux, — et les cales de construction, si multipliées qu'au besoin on y édifierait, same encombrement, dix valsseaux et dix frégates. Parmi les navires qui sont sortis de ses chantiers, quelques-uns ont laissé de glorieux souverirs: tels sont les valsesaux l'Herucie et le Régular, et les frégates la surreitlante et le Président, dont les Lhértifier, les Lhermite, les Du Conédix et les Laboroses ont rendules sonnes is populaisex. Aujourd'hui il y a constamment en construction de douze à quinre battiments de tout rang. La part annuelle de Lorient dans le budget de la marine est de 3,000,000 fr.; en rion 2,560 ouvriers y sont employés. La main d'œure, » dit M. Ducrest de Villeneuve, « y est généralement moins chère que dans les autres ports; et les hois de construction, dont la Lorie facilité les arriages, y occasionnent une moindre dépense qu'alleurs. »

Le port doit être mis au rang des plus beaux, des plus commodes et des plus sûrs de la France. On y arrive par une rade superbe, dont l'entrée peut être facilement défendue, et où une flotte entière peut mouiller à l'aise. Depuis l'empire, tous les préfets maritimes de l'arrondissement, MM. Jacob, Daugier, de Molini, Redon de Beaupréau, Mallet, Ducrest de Villeneuve et Defresne, se sont appliqués à rendre à Lorient la haute importance que doivent lui assurer ces avantages naturels. Aux belles créations de l'ancienne compagnie des Indes d'immenses ouvrages ont été ajoutés. D'abord on s'est occupé du curage de la rade et du port encombrés par les vases; on espère, d'ici à sept ans, achever cette œuvre gigantesque. On a avancé, prolongé, perfectionné les quais, les plates-formes et toutes ces levées de terre qui contiennent ou refoulent les eaux. Une digue s'élève, dans la forme d'un quai, depuis le chantier de Caudan, sur la rive gauche du Scorf, jusqu'au pont qui fait face à l'avant-garde. Cette chaussée. en rendant le courant du Jusant plus fort et en accroissant sa masse d'eau, contribuera puissamment à nettoyer le port et à en creuser le fond. La cale couverte a été construite sous la restauration. Le bassin de carénage, commencé en 1820 et terminé en 1833, est du à l'ingénieur Reibell. La fosse aux mats et les deux magasius de l'atelier de mâture ont été construits, celle-ci de 1820 à 1825, ceux-là de 1836 à 1841. On a refait la machine à mater, et les grues du parc d'artillerie et

du parc aux aucres. Le chautier de Caudan, prodigieusement agrandi, occupe à présent une superficie de 150,000 mètres carrés; il a neuf cales pour les vales assuv ; et les frégates, et deux autres pour cinq baltaments d'un rang inférieur. Enfila, où a entrepris de rebătir tous les ateliers des constructions navales, les forges, la fonderie, la poulierie, etc. Ces nombreux bâtiments, autrefois séparés, sont maintenant rapprochés et disposés avec méthode. Comme le terrain manquait pour les élever, on a conquis sur les parties vaseuses de l'arrière-port un vaste espace, oui rend tous les dévelouments possibles.

Parmi les nouvelles constructions, il ne faut pas oublier le vaste tazaret de l'île Saint-Wichel

L'arseal du port tient à la ville, quoiqu'il en soit séparé par un mur de choure : il renferme des magasins, des casernes, des chantiers et un immense appareil de guerre. Là aussi s'ébre la four de Découverte, si renarquable par son dégante architecture. Le logue, qui attrivista turtefois l'arsenal, et qui contenti de six cent quarante à six cent cinquante condamnés, n'existe plus depuis douce ans. Formé sous le directoris, en 1798, il avait dés spécialement des fine, dans les derniers temps, aux militaires qui s'étaient rendus coupables de quelque pete d'insubordination; ces malheureur y étaient assiptits au traitement des forqués dont ils portaient l'habilement, les chaines et le loulet. Ce n'est qu'après la révolution de 1803, ossa le ministère de M. Dupott (de l'Eure), qu'on n fait cesser une assimilation à la fois si injuste et si cruelle, par la suppression du bagne de Lorient. Tous les condamnés furent graciés sur le rapport du ministre de la justines furent graciés sur le rapport du ministre de la justines furent graciés sur le rapport du ministre de la justines de si cruelle, par la suppression du ministre de la justines furent graciés sur le rapport du ministre de la justines de si cruelle, par la suppression du ministre de la justine s'entre graciés sur le rapport du ministre de la justine de la contrait.

. Les rues de Lorient sont régulièrement bâties et en font une des plus jolies villes de l'Europe. Le port est bordé de constructions d'un caractère imposant, parmi lesquelles on distingue l'hôtel de la préfecture maritime. Le beau quartier du quai offre des plantations d'ormes dont les épais ombrages forment une promenade agréable, toujours rafralchie par les brises de la mer. Au milieu de la place du marché, à laquelle on a donné le nom de Bisson, est une coloune de granit surmontée d'une statue eu bronze : c'est le monument élevé à la mémoire de ce jeune officier qui, comme on sait, aima mieux périr avec son brick, en 1827, que de l'abandonner à des corsaires. En dehors de l'enceinte fortifiée, plusieurs faubourgs, assez régulièrement bâtis, se prolongent au loin dans la plaine ; le plus considérable est celui de Kerentreich, situé du côté de Vannes. Lorient compte 18,957 habitants, et l'arrondissement civil dont elle est le siège administratif, 133,000. Elle vit beaucoup plus sur la consommation de son port militaire que sur sa production industrielle. En d'autres termes, elle tire moins ses ressources de son propre fonds que des travaux exécutés pour le compte du gouvernement Ses fabriques de chaneaux n'ont guère d'importance. La pêche des sardines, de toutes ses industries la plus active, donne des produits fort estimés, et c'est elle qui alimente presque exclusivement le petit cabotage. Les autres obiets d'exportation sont les grains, le bétail, le beurre, la cire, le miel, etc. Tout porte à croire que le canal de Nantes, en mettant le Blavet en communication avec la Loire, donnera une grande extension à la production et au commerce de cette ville, et qu'il ne servira pas seulement à approvisionner les chantiers de l'état de tous les matériaux nécessaires aux constructions payales.

Gaubry, si comm par son excellent Fougae dans de Finistère, et le vier-aminal Bouret, son les hommes les plus renourquables qu'ils poduits. Lorient dans le siècle dernier. Cette ville a aussi donné le jour à M. Brizeux, poète dont le talent est si rèce, l'espirit si délicat, le sentiment si profond; et à M. Audren de Korden; d'éche de l'école des Chardes, et un des jeunes savants les plus distingés de la Bretagne. Quant à Bisson, il n'appartenait pas à Lorient par sa naissance, étant de Soutene, dans Tarrondissement de Pontivy; mais son père, fabricant de savon, tenuit au pays depuis longtemps par son industrie. Voilà comment la cité forcitaits peut compter Bisson au nombre de ses enfants; voilà pourquei elle a élevé un monament à sa mémoire. L'hérofque lieutenant était d'ailleurs attaché, comme offlicier, a uport de Lorient i

## PONTIVY. - BAUD.

L'histoire de Pontivy, depuis sa fondation jusqu'à la révolution de 1789, peut se résumer en quelques lignes. En 660, il n'existait pas encore de ville sur cette partie de la rive gauche du Blavet qui forme le point collminant du soi de la Bretagne; on n'y voyait alors qu'une abbaye, où mourat saint Josse, frère du roi udicaël. Le chitean des vicomtes de Rohan, qui, rebâti en 1885, est aujourd'hui le seul monument ancien de Pontivy, contribus plus lard autant que le monastère à la formation et à l'accroissement de la bourgade dont les puissants seigneurs du pays firent le permis siège de leur vicomité.

Il est fait mention de cette peitte capitale dans le fameux Mémoire du viconite de Rohan ur le droit de présiones au était. Ses foises, déjà renominées, diti-on au chapitre quarantième, - se tenaient par chevun an et étaient des plus grandes, et remplées de peuplées et marchandèes, - qu'on pat toir e en utille satre ségmenie » de la Retagne. Elle étà 3 au nombre des principales « villes closes, fermées et garries de châteaux » que possédient les Rohan. Les deux holpitaux, fondés et aprices de châteaux » que possédient les Rohan. Les deux holpitaux, fondés et entretenus par ses seigneurs, révenient e chacun jour grand nombre de mendans et infirmes. » Son siége resortissait directement du parlement, et avait

L. Lettre de mediame de Sériquel, de tea famille et de se amis, 1, 18, p. 72-31. — Augusti de Perros, Zend auteu et Vapages. — Archive dis periment de Breispa, Begistre 30x, fiel 3n. — Ikyani, Histoire philosophique des évolutionents européens dans les deux Index. — Medien, Description histoires de la Breispa, Manuerie de hibilitétéque de Reisma, Ilra pair, chap, 1v, fiel, 121. — Duchhellier, Histoire de la Breislation. — Amades lorisataines pour l'ant 11, p. 30-32x. — Note histoirepaire au celle et le pour de Lerient. — Ogée, Décionnaire Mistoirepaire, 1, 1, p. 30-32x. — Note histoirepaire aux Bipophique aux Bipophique favor, Amazire de Mobbleme pour Taimie 1840, p. 13-24x. — P. Lov. Equatax Magistre Biron, Amazire de Mobbleme pour Taimie 1840, p. 13-24x. — P. Lov. Equatax Var de Marine de Mobbleme de M. Birons quiden todos pour les amis 100 de la finite de la finite de la finite de la Mobbleme de M. Birons quiques todos pour lesquelles nous les prient de roccerio nou remerchaemes.

solvante-cinq juridictions dans sa dépendance ; elle vivait sons l'empire de Tussement particulte de la vicomé; elle vanit une communanta de vit lepour l'adminitration de ses affaires. Mais ces avantages moraux et matériels étaient achtets par tes servitudes et les corvées qui besseint Indistinctement sur toute la population. Les bourgeois et manants de Pontity devaient e garder les prisonniers jour et a unit, e et les conduire même, s'ils en étaient requis, o aux prisons du totteu de Rolum, a c'est-à-dire à quatre lieues de là. Lorsque leur seigneur demeurait au noi millied d'eur, ils citacient tenus de fine à leurs despens le charroy de son hois, si millied d'eur, ils citacient tenus de lieu et le un despense le charroy de son hois, son aussi obligés de porter à leur firsi, ses lettres, se venaison et son gibler.

Du resté, aucun événement de quelque intérêt ne se rattachait, dans les siécles passés, à l'existence de Pouity. Il paraît que le foit de la guerre intérieure ou étrangère avait glissé au pied de ses murs, comme la vague autour du rocher. Ses bourgois élaient d'actifs commerçants, toujours lière approxisionnés en grains, en toiles, en bestiaux; c'était l'abondance de ces objets qui attirait sur leurs marchés les négociants des provinces et des cités voisines.

Mais iorsque, dans un étan unanime de patriotisme, les villes de l'Ouest, répondant l'appel de Kemper, pousséent le cri de Réédaction, un événement inattendu douna une grande importance politique à Pontity : sa position, au centre de la province, la fil préférer à Muriat cet à Saint. Brieue, comme point de rendez-vous général des délégués bretons. Des le mois de janvier 1790, on vit des jeunes gens, cu uniforme de gardes nationaux, accornir vers la pelite viile des diverses localités de la Bretagne et de l'Anjou. Ils trouvérent chez les bourgeois un accueil pien d'empressement et une cordiale loupisitié [4.5 pl. s. dés d'unités des une voircesunies étaient assemblés au nombre de prés de deux cents ; rien ne s'opposit dons de ce qu'ils commençessent leurs opérations. Ils se rendrient d'atoir à l'égitse paroissiste pour y entendre la messe, « leur intention étant, » dit le procès-verbal, « d'unir l'amour de la patrie à celui de la religion. »

Le méme jour, à trois heures, les fédéres se réunirent dans le réfectoire des Récollets, pour procéder à la véification des pouvoires ets constiture. Les détégués Choudieu, Ponsard, Le Quisio, Blin, Guépin, Blad, Dagorn, Beslay, de Champoux, furent élus membres du bureau ; on en técerna la présidence à Victor Moreau, le jeune capitaine des artilieurs volontaires de Rennes. Le 27 jouver, Lassemblés, après avoir pris connaissance du projet de l'acte fédéralif, I adopta à l'amanimité. Animée d'un pieux enthousisme, elle fixa un jour pour remercier solemellemen l'heur d'avoir disposé les esprists a une si « sainte confiratemité. ». Ensuite elle décida que les registres, les proche-verbaux, et toutes les pièces constants ses ectes, resteriénet dégloss aux archives de Ponity; mais que, présiablement, on en délivrenit trois expéditions aux députés de Rennes, de Kemper et d'Angers.

Le 29 janvier, les volontaires nationaux réunis par députations, selon l'ordre aphabétique des villes, traversérent à pas leuts les rues de Pontivy, ayant à leur tôte le président, les membres du bureau, et les commissaires kemperois. Ce long cortige, grossi des compagnies de la garde civique, du corps de la maréclasusée et des dragons nationaux, pittoresque mélange d'uniformes, marchait les enseignes deplayées et les épées nues. Lorsqu'on fut arrié à l'égilse paroissine, le président monta dans la chaire, où il fit la lecture du pacte l'édératif; puis le curé officia à l'autel, dont les cotés étaient d'avorés de nombreux faisceuux de drapeaux, et la musique militaire mella ses accords aux actions de grâces du dergé. La muses terminée, Morares a'spaprocha de l'autel avec une contenance à la fois fire et respectueuse; d'une main il le couvrit de son sabre, fandis que de l'autre main il desant aux yeux de lous les pacte fédératif et pretait le serment d'union. Quand il eut fini, un commissaire lui présenta le registre de l'assemblée, sur lequel il eut l'honneur d'inscrire le premier son nom. Les autres députés, s'avançant tour à lour, l'épée nue, prétèrent chacun le serment et le confirmerent naissa pier une signature. Enfin, les chefs des corps armés, les magistrats municipaux, le curé et une partie du lergé de la ville se présentierent pour souscrire à l'union des deux provinces.

Nous ne nous étendrous pas davantage sur cette manifestation. Nous nous contenterons de dire que le pacte fédéralit de Pontity eu lu minemes retentissement; que, suivant un décret de l'assemblée nationale, il fut envoyé à toutes les comnunes de France; et qu'il fit natire la persée des autres fédérations proinciales, et de la grande assemblée fédérative du Champ de Mars. Cette fois l'impulsion viut du pass de la résistance.

Les membres du corps municipal de Pontity avaient assisté à toutes les délibérations de l'assemble fédérale; its 2 yétalent associés de cœur et de penée, comme la population dont ils étaient les représentants. Ce fut un crime irrémissible aux yeux des habitants des campagnes du Morbilan. En traversant Pluméfiau, un détachiement de la garde nationale de la ville, composé de cent hommes, tut asseilli par une multitude immerse, armée de fusiles et de four-hes, bix-apet, hes gardes nationaux furent assommés après avoir éprouvé les plus cruds traitements. Les les insugés marchèrent ensuite aux le nouveux che-fleiu de district, et le cernèrent de tous les côtés. La défense fut peut-être encore plus résolue, plus obtaine que l'attaque. Toutefois, les assiégés auraient auvornéle, s'ils n'eussent pas reçu des secours de Loudeès, de Josselin, de Guémené. Les paysans perdirent quatre couts ése leurs.

Napolem comprit tout le parti qu'une politique habile pouvait tirer de Pontity, Assie au curter d'une province oil i roulai rétablir fordre par le bien-étre matériel et moral, elle pouvait servir puissamment ses desseins. Bien n'était d'allieras plus facile que de neutre la ville et toute la contrôc en communication avec la mer, par la candisation du Blavet. L'impecteur-général des ponts et chaussées Joachim Besuard fut envoyé à Pontity, pour arrêter les plans de tous les travaux d'agandissennet et d'embellissement. Ces vastes projets requerat aussiôt un commencement de réalisation; tout changes, jusqu'au nom du chér-lieu, qui fut papelé Apopérorielle. Une cité nouvelle, aux rues larges, propres, régulères, s'éleva comme par enchantement. En 1810, plus de mille ouvriers travaillaient simultanément à la canalisation du Blavet.

Après la chute de l'empereur, ces travaux d'amélioration furent longtemps suspendus. Cependant l'impulsion était donnée; peu à peu on achera les anriennes constructions, on en éleva de nouvelles. Pontir y a successivement vu ajouter à ses hôtiments publis un hôtel de sous-préfecture, un palais de justire, une prison, un collège royal, un hôpital militaire, des cascernes, une salle de spectacle. Ses envirrous out été ornés de belies plantations; les arbres ont grandi avec la génération nouvelle. Il est vrai que, malgré toute ces dépenses, tous ces embedissements, l'aspect de la ville a encore quedque chose de triste. Le fonctionnaire envoyé dans cette résidence, dit un écrivain, ne s'y plat guére plus que le régiment obligé d'y tenir garnison. Mais si ces préventions existent, le temps les fera nother : un heureux voenir cet réveré à Napolécurille. Les canaux de Blavet et de Nautes facilitent et activent ses opérations commerciales. Ses foires sont peut-étre encore plus fréquentées anjourd'hait qu'elles ne l'étaient autrefois. Elle fait, des expéditions considérables de grains, de toites, de fil de cuirs, de burre, de cheraux, de bestiaux. Depuis 1801, sa population s'est élevée de 3,090 habitanta à 6,378. On en compté dans farrondissement 10,386.

La ville de Baud ou de Vaud, qui renferme 5,310 ames, est située dans la plaine de Lannevaud, Comme Pontivy, elle n'a point d'histoire. Les châteaux de Kermovan et de Quinipily, compris dans ses limites territoriales, ne sont guère plus riches en souvenirs. Le premier, dont on fait remonter l'origine au xvi siècle, est dans un assez bon état de conservation. Quant au second, il doit toute sa célébrité à une ancienne statue que les paysans bretons appellent Groa-Hoart, la vicille Couarde, et que, dans le monde savant, on est convenu de nommer la Venus de Ouinipily. Cette statue antique a été pendant longtemps l'objet d'un culte superstitieux pour les gens de la campagne : elle guérissait les malades , elle mariait les jeunes filles, elle secourait les femmes en couches. Pour mettre fin à son pouvoir miraculcux, on la jeta dans la rivière. Mals, comme les paysans, après l'avoir réfablie sur son piédestal, continuaient de l'invoquer, on la relégua dans la cour du château de Quinipily. A la rudesse des formes, à la pose des bras, à la coiffure disposée en deux ailes, et formant un bandeau sur lequel sont tailées les trois lettres : LIT, on reconnaît tous les caractères d'une des divinités paiennes adorées par les peuples de l'Orient. On a attribué ce monolithe aux Égyptiens, any Arabes, any Vénètes, any Romains, mais sans ponyoir en déterminer posttivement les véritables auteurs.

Sous Fauchen régime, le due de Liancourt était seigneur d'une partie de Paud, Pendunt in révolution, rette ville se montra peu favorable aux nouvelles sides. Le représentant Corbel, en 1794, y fut assiégé par les chouans; mais il fit une sortie siqueruses qui dispersa les insurgès. En 1795, un corps de cavalerie royaiste fut organisé dans le canton. Les populations des communes rurales s'associèrent d'ailleurs à presque toutes les expéditions de la chouannerie<sup>1</sup>.

Missoir du viconite de Roben contre le contre de Loral pour la printime aux réals, ch.
 13. TXII-11.21.
 Partennes térrisation pour l'en 1811, p. 1919.
 19. Del pour l'entre de la Rechallem, Itéletre de la Rechallem, Itéletre de la Rechallem, I. 1, ch. 3, p. 327-332.
 - Cyrol-Délandre, Amouire Meriblannais, année 1838, p. 304 et 305.
 - Délandre de l'atterique d'Ope, i. p. 70-17. Develor écition.
 Vojet de l'atterité de l'atterité de l'étre de l'atterité de l'April 1, p. 70-17. Develor écition.
 Vojet de la Frémis de Quaripéty, les obs vrations de MM de Frémiritile, Mahé, de Penhoet.
 Merindre, Meret de Forte-Malon, Gasti, etc.





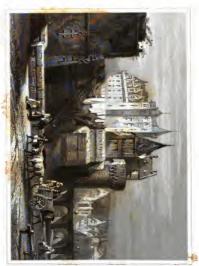



## 3.1111

and the

1.

euse ierre ıd la r est leux ques )osi-. Ses irent i de utre } par s été sque ıt la x en ieurs hefsit le nf il n et ılme pelle

> cités près ngtaralt

fonr un de la



BHÂTEAU DE NAMTES

## NANTES.

· Ce n'est point le hasard qui détermine la position des villes ; le lieu que les fondateurs de Nantes avaient choisi n'était pas seulement le plus favorable pour un établissement de commerce ; il n'y avait pas, il n'y a pas encore dans le cours de la basse Loire de position où l'on puisse s'asseoir d'une manière plus avantageuse pour maintenir les deux rives sous la même autorité. Tous les hommes de guerre s'accordent sur ce point. Deux rivières importantes, au nord l'Erdre, au sud la Sèvre, se jettent en face l'une de l'autre dans le grand fleuve, dont la largeur est ici d'une lieue. Les lles qui s'élèvent dans son lit forment un lien entre les deux bords : ce sont des retranchements établis par la nature pour empêcher les barques ennemies de le remonter. On est disposé à croire, d'après la beauté de cette position, que Nantes existait en effet plus de douze cents ans avant Jésus Christ, Ses premiers habitants donnérent le nom de Cantigucie à la forteresse qu'ils bâtirent au confluent de l'Erdre et de la Loire. Les Romains firent de ce mot celui de Condivienum. Une ville non moins ancienne peut-être fut construite sur l'autre rive, au confluent de la Sèvre; c'était Ratiale, depuis Retz ou Rézé. Protégé par ces deux places, le point d'où partaient les vaisseaux, et qui n'a pas toujours été le même, s'appelait le port des Nantais,

La civilitation des peuples de cette contrée était saus doute fort avancée lorsque Cesar y apparut : les progrès qu'ils avainet faits dans la nasigation en sout la preuve. Ce fut dans la Loire que le général romain fit construire des vaisseaux en était de se meaurer contre ceux des Verdites; Santes, d'où partaient plusieurs routes, de l'un et de l'autre côté de la Loire, devint un des plus importants chefslieux de l'audinistration romaine. Comme la conquete, le christianisme suirit le cour du fleuve. Vers 275, saint Clair apporta l'Exemplie dans ce pays, dont il fut le premier évêque. Deux jeunes gens de familles patriciennes, Donatien et Rogalien, avaient embrassé avec ardieur la foi nouvelle : lis requerent la palme du martyre à Nuntes, qui se glorifie de leur avoir donné le jour : elle les appelle les sefants nantair (390).

On ne salt rien de particulier sur l'état de cette ville pendant l'occupation romaine; les débris qu'on retrouve en fouillant la terre, à huit ou dix pieds audessous du paré actuel, donnent lieu de penser que des lors elle était une des cités les plus importantes de l'Armorique. On voyait encore, il y a quedques siècles, près de la porte Saint-Pierre, une salle voulée de cinquante pieds de long sur vingteing de large, qui, d'après une inscription découverte sur les lieux, paratt avoir été soit une bourse, soit un tribunal de commerce, consacré au dieu Janus ou Volianus.

Bien que restreinte par les Visigoths établis sur la rive gauche de la Loire, par 1. 33 d'ennemi plus constant, plus redoutable, que le comte de Vannes, Gwerrech ou Warroch, neveu de Canao. Quand les raisins édieint mbrs, Warroch, avec ses Bretons, venait faire la vendange sur les coteaux de Nantes; vainement on leur faisait promettre de ne plus revenir, l'automne auivant les voyait reparaître; les forces des Annaits et des Poitevins, réunies à celle de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, ne les empéchaient pas de faire leur récolte accoutumée. Nantes n'eut de repos que lorque Penin se fut emparé de Vanne.

Ce n'étaient pas les Nantais, mais leurs éréques ou leurs gouverneurs, qui cherchaient à se rendre indépendants. Nous voyons un de ces évêques pendre la cuirasse pour aller, avec Charles-Martel, combattre les Sarraissis : Hoël, comte de Nantes, meurt avec Rolland, comte de la batelle de Roncoursu. Les Bretons profilèrent de cet échee pour s'emparer de la ville; mais Charlemagne les let rentere dans leurs foyers. Nimes était alors une cité considérable par son industrie, son commerce et ses richesses : on y admirait surbut la basilique construite par Événdère, et que son successeur Étis avait consectifs a

A l'époque où Nominoë se rendit indépendant, le Franc Richowen commandait à Nantes. Quand ce dernier mourut, le comte Lambert en réclama le gouvernement qu'il prétendait lui appartenir, parce qu'un autre Lambert, dont il était le parent, l'avait précédemment occupé. Charles-le-Chauve, qui s'en défiait, lui ayant préféré Renaud, comte d'Herbauges, le jeune Lambert se jeta dans le parti de Nominoë; ils ravagèrent ensemble le pays de Rennes et celui de Nantes. Averti que cette ville est dégarnie de troupes, et impatient de s'y établir, Lambert va lui-même chercher les Normands, qui entrent dans la Loire avec soixante-sept barques ou vaisseaux. Nantes est dévastée, le saint évêque Gohard et son clergé sont massacrés au pied des autels : les pirates se retirent ensuite chargés de butin, emmenant un grand nombre de captifs, et laissant la place libre à Lambert, qui vient insulter à la misère des vaincus (843). Mais Nominoë avait aussi des vues sur Nantes; il voulut croire que Lambert était dans l'intention de faire la paix avec Charles-le-Chauve; il le devança auprès de l'empereur. Lambert commençait à affermir son autorité dans le pays dont il avait reculé la frontière; il allait élever une bastille à Nautes pour s'y maintenir. Sourdement excitée par Charles-le-Chauve et par Nominoë, la haine des Nantais ne lui permit pas d'accomplir ses desseins. Obligé de se retirer à Craon, sur la rivière d'Oudon, il rappela les Normands, qui ne manquèrent pas d'accourir. Nominoë avait espéré que Charles-le-Chauve lui donnerait le gouvernement de Nantes, mais ce prince l'avait remis au comte Amaury ; trompé dans son attente , le roi breton forma avec Lambert un nouveau pacte qui lui livra cette ville au moment où Amaury accourait pour la défendre. Les Normands y avaient mis le feu; Nominoë en abattit les portes et en partie les murailles : il ne régna que sur des ruines. A sa mort. Nantes devint une troisième fois la proje des barbares.

Le digne fils de Nominoë, Erispoë les combatité, à la condition que l'emperure lui contesterait pas le titre de roi. Ils revinent aous le faible Salomon, son successeur, qui n'en obtint quelque trève qu'en se faisant leur tributaire. Ces pirates avaient fini par former plusieurs établissements sur le bord de la boire; la population de Nantes était un rassemblement de paties et de chré-

tiens; bientid on vit combattre Normands contre Normands, Alain, conte de Vannes, délivra le pays des nouveaux débarqués; mais, à sa nort, les incursions recommencèrent. L'histoire de Nantes et des monastères voisins abonde en détails sur cette époque funeste. C'est pitié de voir cette matheurense cité, implorant tour à tour les secours des princes francs ou beréons, saus pouvoir ses faire entendre; abandonnée à elle-même, elle finit par n'avoir ni guerriers pour le défendre, ni prêtres pour désamer la colère du cité; il n'y reste pas un seul habitant. Pendant trente années, elle demeure déserte; les Normands ne daignent pas s's arrêter.

Les princes et un grand nombre de nobles bretons avaient cherché un asile à l'étranger. Le jeune Alain, surnommé Barbe-Torte, petit-fils du premier comte Alain, délivra enfin sa patrie des pirates. La troupe, peu nombreuse, qui l'accompagnait à son départ d'Angleterre, se grossit de tout ce qu'il y avait d'hommes de cœur dans la Bretagne. La délivrance du comté de Nantes fut leur dernier exploit. Les Normands et les Bretons se rencontrèrent dans la prée d'Aniane, où est aujourd'hui le quartier de Sainte-Catherine. Après une lutte opinistre, Alain et les siens, exténués de fatigue et mourant de soif, commençaient à plier; le chef des Bretons ayant invoqué la Vierge, une source apparut tont à coup à sa vue : on l'appela depuis la Fontaine de Notre-Dame. Ranimés par ce secours inespéré, les Bretons revinrent à la charge et firent une horrible carnage des Normands; un petit nombre seulement parvint à s'embarquer. Alain entra dans la ville où . malgré tant de désastres, on voyait encore de nombreuses traces de son ancienne spiendeur; sa première pensée fut d'aller à la basilique d'Evhémère, pour rendre graces à Dieu de sa victoire : il ne put arriver au sanctuaire qu'en écartant avec son épée les ronces et les épines qui croissaient parmi les débris. Ce fut en 939 qu'Alain Barbe-Torte s'empara de ces ruines, dont personne ne songea à lui disputer la conquête.

Il divisa la ville en trois parts, l'une pour lui, comme duc de Bretagne, l'autre pour les seigneurs qui l'avaient accompagné, la troislème pour l'évêque : de là trois fiefs qui ont subsisté jusqu'à l'époque de la révolution. La ville se peuplait difficilement, Alain y appela les Coliberts de France qui formaient une classe moyenne entre les hommes libres et les esclaves. Quoique soumise à ce prince, Nantes ne se regarda pas encore comme une dépendance de la Bretagne, et continua d'avoir des seigneurs particuliers. Alain l'avait donnée au dernier de ses fils, le jeune Drogon, enfant, que Foulques, d'Anjou, fit périr pour s'emparer de son comté, Les Normands profitèrent de l'occasion pour rentrer dans la Loire. Abendonnés par Foulques, les Nantais prirent le parti de se défendre euxmêmes: deux fois ils repoussèrent les pirates. Mais la ville était trop faible pour demeurer indépendante entre le duc de Bretagne et le comte d'Anjou qui la convoitaient. Conan le Tors s'en rend maître à la fin du x' siècle, y bat monnaie comme roi de Bretagne, et y construit une citadelle (le château du Bouffay) pour contenir ses nouveaux sujets. Le comte d'Anjou, Foulques Néra, délivre Nantes de l'usurpateur, qui est tué à la bataille de Conquereul (992). Lorsque les étrangers n'en sont pas les maîtres, tantôt c'est un comte qui règne dans la ville, tantôt l'évêque élu par les habitants. Enfin Alain-Fergent , descendant de Barbe-Torte ,

se trouve à la fois, par droit de succession, duc de Bretagne et comte de Nantes, qu'il réunit au domaine ducal (1081).

Mais de nouveaux fleux tombent sur cette malbeureuse cife; en 1118, ellerité défruite par un incendié dout les rauges furent les qu'on ne songre point à rétablir les anciens édifices. Une nouvelle ville s'éleva sur les ruines de l'ancienne. C'est pour rela qu'on retrouve le paré de l'lune à huit ou dix pieds au dessons du paré de l'autre. A l'exception de la sale romaine, dont nous avons parié, de quelques parties de la cathériale et du Bouffay, il ne resta dans Nantes ascune constion antérieure à cette époque.

Au lit de mort, le duc Conan III déclare que Hoël qui devait lui succéder est le fruit d'un adultère, et que Berthe, sa fille, mariée à Alain le Noir, comte de Penthièvre, est la légitime héritière du duché de Bretagne. Les Nantais se prononcent pour Hoël. Bientôt l'incapacité de ce prince les détermine à se donner à Geoffroy d'Anjou, frère de Henri II, roi d'Angleterre, Geoffroy étant mort après deux années de guerre, les Nantais, fatigués, reconnaissent, avec toute la Bretagne, Conan le Petit pour leur duc; mais Henri II fait valoir les drolts de son frère, vrai comte de Nantes, par l'élection des habitants. A l'aide des Brabançons qui ravagent le pays, il se rend maltre de la ville, qu'il opprime jusqu'au jour où, par le mariage de Constance de Bretagne avec Geoffroy, fils de l'Anglais, le duché se trouve replacé tout entier sous l'autorité de ses princes légitimes. L'assassinat du fils de Constance, Arthur, par Jean-Sans-Terre, son oncle, amena Philippe-Auguste à Nantes, dont il se déclara le protecteur. Guy de Thouars, qui avait épousé Constance, transmit le duché de Bretagne à sa fille Alix; celle-ci fut mariée avec un prince de la maison royale de France. Pierre de Dreux, auquel il faut nous arrêter.

La concession qu'Alain Barbe-Torte avait faite du tiers de la ville à l'évêque. l'autorité souveraine que ce deruier avait souvent exercée, étaient devenues le prétexte ou le moven d'une foule d'empiétements contre lesquels ni comte ni duc n'eussent impunément protesté. D'après cette concession, l'évêque avant un tiers dans les revenus de la ville, on ne pouvait, disait-il, ni les réduire ni les accroître sans sa permission; on pouvait encore moins avoir la pensée de lui retirer la part qu'on lui avait attribuée : il prétendait ne relever que du pape, tant pour le temporel que ponr le spirituel. En cas de guerre, il était libre de refuser son contingent : il avait sa justice particulière et souveraine, comme celle du prince, son sénéchal et ses grands jours. Sous prétexte de spiritualité, la plupart des questions criminelles étaient de sa compétence. Les hommes de l'évêque ne prétaient point serment de fidélité au duc : s'ils faisaient hommage à ce dernier, c'était avec cette restriction : « Sauf la fidélité que nous devons à l'évêque, » Aucun règlement d'administration, aucune ordonnance de police n'était valable qu'avec son concours, Lorsqu'il faisait son entrée dans sa ville épiscopale, la bride de son cheval, richemeut harnaché, était tenue par le baron de Chateaubriant, jusqu'à la porte de la cathédrale. Alors le même baron de Chatcaubriant et les barons d'Ancenis, de Retz et de Pontchâteau portaient le prélat sur une chaise jusqu'au pied du grand autel.

Les droits de past nuptial et de tierçage étaient plus rigoureusement exigés

dans l'évêché qu'en aucune autre partie de la Bretagne : tout se vendait, l'extrêmeonction, la confession elle-meme. Les abbayes absorbaient toutes les richesses ; du vivant même de saint Martin, qui l'avait fondée, celle de Vertou, voisine de Nantes, avait tant de biens, que Dagobert, dont on connaît les prodigalités envers les églises et les couvents, jugea convenable de reprendre aux religieux, d'abord la moitié de leurs terres, ensuite les deux tiers de la moitié qu'il leur avait laissée. Personne ne s'entendait mieux que les moines à tirer parti de leurs saints patrons. On ne parlait alors que des miracles de saint Martin de Vertou. Un jour, dit la légende, il voyageait avec un de ses compagnons, auquel il avait laissé la garde de l'ane qui portait lenr bagage; le compagnon s'étant endormi, un ours tomba sur l'âne et le dévora. Le moine ne savait comment s'excuser de sa négligence auprès de saint Martin, quand il reviendrait; mais, instruit par un avis du ciel de ce qui était arrivé, le saint ne fit que sourire en revoyant son compagnon ; il appela l'ours, qui vint à sa voix, et lui mit sur le dos la charge de l'ane pour la porter au couvent. Ce fut à ce trait que les moines de Verton, dit le père Albertle-Grand, reconnurent la sainteté de leur pieux fondateur.

Hermengarde, femme d'Alain Fergent, avait fondé l'abbaye de Buasy, qui devint in plus opquient de la Bertague; le nouveau monstère fut conservé par saint Bernard et par un légat du pape. « La grâce des miracles qui accompagnais pertout le saint abbé de Clairmau le suinit à Nantes, oû, » dit l'abbé Travers. « il déirra une femme de qualité d'un démon qui l'aimait depuis six aus; il excommunia l'eaprit impur, et lui commannis, au non de !seus-Christ, de n'approcher jamais de cette femme ai d'aucme autre. » Le père Albert-le-d'irand racorde que ce dépon prenait une forme humaine, et qu'il entraît dans le lit de la malheureuse feuune, même quand son mari était quirés d'elle.

Depuis longtemps, l'esprit véritable de la religion avait fait place à une dialectique subille, qui participait beaucoup pias de l'orgueil que de la charifé. Un enfant des environs de Nantes, Abeilard, se rendit célèbre dans cette philosophie : d'argutie en negatie il delait arriéé di es conclusions queique peu hérédiques ; il fuloltigé de s'incliner devant les décisions de l'abbé de Cairavav, qui d'u reste ne réforma aucun abus. Saint Bernard se plaigait même à la duchesse Hermengarde de ce drelle n'avail point fait assex pour les moines de son abbave de Buxav.

Pierre de Dreux, qui vint après ces hommes illustres, était le prince le plus célairé de son siècle. En prenant possession de son duché, il erorpia ît ravior affaire qu'aux Anghis; il trouva dans l'évêque de Nantes, Étienne de la Bruère, un ennemi non moins formidable. Rien n'était plus pressé que de mettre la ville en état de défense, les Anghis cherchant à s'en emparer avant que l'autorité du nouveau doc s'y fut affermie, pour continuer ou pour étendre les travaux que Guy de Thouars avait commencés, il faliait disposer de quelques maisons qui fissient partie du file de l'éveque : Étienne de la Bruère préchedit qu'on n'avail pas le droit d'étever, sans sa permission, des remparts sur son domaine épiscopal, et que, si la ville appartennié au duc, il que était aussi le mattre. Pierre de Dreux passa outre, sans s'inquiéter des réclamations du prélat, qui lança contre lui les foldres de l'Égine.

Alors commença une lutte à outrance, une lutte sans terme entre le duc et

l'évêque. Fort de son bon droit et de la science qu'il avait acquise, Pierre de Dreux déclara à son adversaire qu'il n'était qu'un sujet rebelle, abusant d'un ministère sacré pour lever d'odieuses contributions sur les fidèles. A raison de leurs revenus temporels, il ordonua à l'évêque et à son clergé de participer aux charges communes, comme les autres habitants. Pour vaincre la résistance qu'on lui opposait, il fit mettre le feu aux maisons qui se trouvaient sur la ligne des nouveaux remparts. Du reste, plus de past nuptial, plus de tierçage, plus d'impôt, sans qu'il l'eût autorisé lui-même. Étienne de la Bruère en appela au pape, dont il obtint la confirmation des excommunications qu'il avait lancées contre le duc; mais Pierre de Dreux maintint avec fermeté que ces questions n'étaient poiut de la compétence de l'Église, Saisi de nouveau des réclamations du prélat, le pontife renvoya l'affaire à l'évêque du Mans, qui somma le duc de comparaître devant son tribunal. Pierre de Dreux ne répondit point à la sommation; plus tard, s'il consentit à accorder des indemnités pour les terrains ou les maisons dont il avait disposé, c'est parce qu'il lui parut juste de le faire. De son côté, plutôt que de transiger, Étienue de la Bruère avait abandonné son diocèse.

Ses successeurs ne furent ni plus dociles ni mieux tralités; c'était toujours l'évêque de Nantes qui faisait renaltre des préentions dont les ducs croyaieux avoir triomphé. Arthur II résolut de terminer ce malheureux débat. De part et d'autre, ou nomma des commissaires qui se rendirent à Avignon : le pape (Arment V arranger à l'faire, en réclusiant de beaucoup les impôts levés par le clergé.

Pendant ces querelles incessantes entre le due el l'évêque, on ne sait trop ce que devent la vide de Naute, ni da quel depré d'importance son commerce et son industric étaient parcenas. Toutefois, fiest nisé de voir que les opérations maritimes coupsient particulièrement les Nantais, et qu'ils ne dennandient que le pais pour vaquer tranquillement à leurs affaires : aussi se montrèrent-lis assez indifférents dans la guerre qui s'éven entre les deux consurrents à la couronne de Bretague s'ils ouvrirent leurs portes à lean de Montfort, ce fut sans doute parce qu'il ne perdit pas un instant pour s'emparer du neville aussi importante; mais lis ne s'opportent pas à re, que le du de Normandie, frère du roi, l'occupit layau'à ce que le différent fit vidé entre les deux compétiteurs. Ils ue furent pas plus hostiles à Charles de Blois, recomm pour souverain légitime de proviace. Il sa inivient en cele l'eccupite de leur digne évêque, Olivier Sulabadin, qui, beaucoup plus pacifique que ses prédécesseurs, ue prif fait et cause pour aucun des préchadants.

Lorsque, profilant du mécontentement général, Charles V enublit la Bredagne, a ville de Nanties opposa une vigoureuse résistance à l'armée du roi que l'un Gueschir commandait. Quels que fussent les torts de Jean IV, les Nantais ue vou-laient point apparteuir à la France. En ouvrant leurs portes au comiétable, list convincent avec lui que la ville servii remise au duc dés qu'il aurait donné satisfection au roi. Le duc reperut devant Nantes, accompagné des Anglais, dont les ablatinas ne vouloient pes dosanales pour aillés ni pour maltres ; Ameur de Clisson, qui commandait dans la place, ne consentit à la rendre que lorsque ce prince ut renoncé à toute espéce d'allance avec ces étrangers. Rien ne fut arrêté sans le concours du chapitre et des bourgeois, qui u'enteudaient pas qu'on disposat d'exu sans les consuller.

Jean IV préférait le séjour de Vannes à celui de Nantes, o. à in e passait qu'une partie de l'année. En a qualifié de barno de Ret et de Chateubriani, il se rendiction de bonne grave à la sommation que lui fit le nouvel érêque, Jean de Montrelais de se joindre aux barrons d'Ancesis et de Portchétacu, pour le porter jusqu'i fautel de la caltérine; il est vrai que, de son côté, Jévêque se reconnut le vassai du le la modèle des présus ; après tant d'années de guerre, qui avaient ruiné le pays, le modèle des présus ; après tant d'années de guerre, qui avaient ruiné le pays, cet évêque, dont les revenus étaient considérables, ne les emploq qu'un souiaaugument des malheureus; il mourut si pauvre lui-même, que le chapitre fut obligé de faire les frais de ses funérailles.

In spectacle non moins curieux, et bien autrement intéressant que celui de fentrée d'un évêque porté par son suzerain dans sa ville épiscopale, eut lieu à Nantes quéque temps après : toute la voblesse bretonne y assista; la France entière en fut émue. It sagissait du jugement de Dieu dans une affaire dont les parties, illustres petiles-némes, appartenient aux premières familiées du duché.

Quiolque marié à Typhaine Du Guesclin, dame du Plessi-Pietrand, Jean de Resumendro courtistat une jeune payanne qui labilisti pris de son chierau. En février 1385, le père de cette jeune filie, Rolland Moysan, aidé d'un borgne norméGoffrey Robni, assessiule Reaumanoir dans une chaumère isode, ver trois heures du matin. Rolland fut condamné à mort et exècuté. Dans l'anuée même de son veuvage, Typhaine Du Guesclin avait épousé son voisin, Pierre de Tournemine, ser de la Hunsweldsy; ce marisque l'étapandre le brait que c'était Tournemine qui avait provoqué et payé l'assassinat. Soit qu'il voulit donner le change, soit qu'il du vérité, Tournemine soutit de son côté que le complicé qu'en crime était Robert, propre fère de Jeau de Beaumanoir. A l'article de la mort, Rolland Moyan l'avait-la-même déchef mis set ter évélaiton n'avait pas et de crédit. Robert de Beaumanoir poursuivit Tournemine doutrance, l'accusant d'avoir promis et « donné du sièn » aux deux mentréres. Il demanda justice au duc, et jela son gage des combet; Tournemine répondit que Robert en avait menti, et li jeta aussi on gage devant deux ; sur ce fut la bataille jugée par droit et par amendement. »

Le due ajourna les parties à Nantes, sur la place du Bouffay. Le 10 novembre 1880, Tournemine présents au prince, tenant sa cour de justiev, me dedue de parchemin, en deux rôtes, cousus ensemble, et contenunt le détail des armes et parties qu'en le des mentres qu'en en la constitue de la manière la plus minutteue de quelles pièces se composait stors l'équipement de la manière la plus minutteue de quelles pièces se composait stors l'équipement de la cheval et à pied, à l'épèc et à la dague. Le chemp, chos de liers, inti préparé pour le 20 d'écembre suivant. Le due, « en toute a majesté, » y parut entouré de plusieurs de ses barons et des membres de son consail. Robert de l'esumanouir se présenta le prenier. Atons un héraut, placé à l'entrée des lices, dit trois fois, à haute voit : » Monsieur Pierre de Tournemine, venez à votre journée couter monsieur Robert, sire de Beumannoir. » Après le troisième appet, l'ournemine, mont à votre journée couter monsieur Robert, sire de Beumannoir. » Jouis les deux devéasires altérent à sessorie sur deux chaises, clucum de son coté. Le maréchal de Bretagne ayant mesuré en leur présence les dagues et les épécs, de due fit appete Resumanoir, et duit it: » Monsieur Robert de Beumannoir, vous

jurez, à Dieu et aux saints évangiles, qu'en votre harnais ni ailleurs, vous n'avez et n'aurez ni sort, ni charme, ni mal engin, et que vous n'entendez faire votre preuve contre monsieur de Tournemine, sinon par votre bon droit, avec votre corps, et avec le harnais que l'un et l'autre avez choisi, » Beaumanoir le jura sur les saintes reliques et sur le missel qu'on avait apportés. Tournemine fit le même serment. Appelés de nouveau, et placés en face l'un de l'autre, s'entretenant par les mains nucs, le duc reurit : « Monsieur Robert de Beaumanoir. vous jurez à Dieu et aux saints évangiles que vous avez bon droit euvers mon sieur de Tournemine, et qu'aujourd'hui vous le prouverez. Et vous, monsieur de Tournemine, jurez aussi à bieu et aux saints évangiles que vous avez bon droit en votre défense envers monsieur Robert de Beaumanoir, » Tous les deux en firent le serment.

S'étant retirés, ils montèrent sur leurs chevaux, que de part et d'autre deux chevaliers tenaient par la bride. Les hérauts firent vider le champ, excepté par ceux qui en avaient la garde, défendant, à si hardi qu'il fût, de parler, de mot sonner, ni de faire aucun signe, à peine de corps et de biens. Alors le maréchal dit par trois fois, à haute voix : « Faites vos devoirs. » Et ensuite, également par trois fois : « Laissez-les aller, » Aussitôt la bataille commença, et « besognèrent, tant à cheval qu'à pied, tellement que Tournemine se rendit. » Il fut déclaré que Beaumanoir avait fait sa preuve et que Tournemine était vaincu. Dieu avait prononcé, et. d'après son jugement, celui qui avait succombé devait être traîné et pendu : Beaumanoir demanda que Tournemine eut la vie suuve.

Il se passa peu d'événements importants à Nantes dans les années qui suivirent ce combat mémorable. Depuis longtemps la ville d'Angers avait une université célèbre : Nantes voulut aussi en avoir une ; mais le pape ne permit pas qu'on y étabilt une chaire de théologie, de sorte que le projet fut ajourné. Le xvº siècle allait commencer. A cette époque, nous voyous Henri-le-Barbu, évêque de Nantes, figurer au nombre des membres de l'assemblée du clergé réunie à Paris pour examiner la doctrine du docteur Petit, qui n'avait pas craint d'écrire que chacun avait le droit « d'occire un tyran, sans attendre la sentence ou le mandement d'un juge quelconque, » Bien que l'évêque fût, avec Jean Gerson, du nombre des docteurs disposés à la sévérité, il pensa cependant que, tout en condamnant la proposition, il n'y avait pas lieu de sévir. Ce même évêque, à son retour, fit des statuts, dans l'un desquels il excommuniait et condamnait à dix livres d'amende les auteurs du chélevati ou charivari, donné aux femmes qui convolaient en secondes noces. Au dire du même prélat, les sortiléges et les fascinations étaient fort communs en son diocèse.

Le duc Jean V régnait alors. Incapable de manquer à sa parole, il ne pensait pas que personne pût manquer à la sienne. On lui disait souvent de se mélier des Penthièvre, et surtout de l'astucieuse Marguerite de Clisson, leur mère; mais Jean V avait de si bons procédés pour ses cousins, ils lui avaient fait tant de serments, qu'il ne nouvait s'élever dans son esprit le moindre doule sur leur fidélité; plusieurs fois il avait partagé son lit avec Olivier et Charles de Blois. comme s'ils eussent été ses enfants ou ses frères. Pour leur montrer combien il les aimait et les honorait, il alla dîner chez eux à l'hôtel qu'ils avaient en ville : les ı.

Penthièvre le prièrent de mettre le combie à tant de bonne grâce, en venant avec son frère Richard à leur manoir de Chanteauceaux, où la chasse était fort belle, et dout les dannes se promettaient de lui faire les honneurs.

Le due se rendit à leurs instances ; il envoya d'avance sa vaisselle, et quelquesuns de ses officiers à Chanteauceaux, Olivier de Blois vint au-devant de lui jusqu'au Loronx-Bottereau, lui disant que « les dames l'attendaient, et que la viande se perdait, » Le duc Richard, son frère, et Olivier, tous les trois à cheval, causaient gaiement de chasse, de vers et d'amouts. Au pout de la Troubarde, sur la Divette, à peu près à égale distance de Chanteauceaux et du Loroux, ils mirent pied à terre, parce qu'on leur dit que le pont était en manyais état. Quand ils furent passés, Alain de la Lande et quelques autres de la suite du comte de Peuthièvre jetèrent, comme par plaisanterie, les planches du pont dans la rivière, Ils les avaient fait « découdre d'avance. » Le duc crut en effet que c'était un badinage ; il fut le premier à en rire, quoique la plupart de ses gens fussent encore de l'autre côté de la rivière, Mais alors, Charles, le frère d'Olivier, sortit d'un bois avec quarante lances et quelques hommes de pied. « Beau cousin, quels sont ces gens? » dit le duc étonné. - « Ce sont les miens, » dit Olivier, changeant de ton et de visage, « Au nom de monseigneur le dauphin, je vous fais prisonnier, et vous ne sortirez de prison qu'après m'avoir rendu mon héritage, »

Ofisier fil sur-le-champ prévenir sa mère de la capture qu'il avait faite; Marguerice commença per mettre la mian sur la viassiel de ret d'argent du prince, et fli enfermer les officiers qui l'anaient précédé; quant au duc et à son frère. Olivier les condusist lui-même au châtean de Palluan, d'où il les ramens à Chanteauceaux. Depuis si longéemps forcée de dissimuler, la vielle Margot, comme on Tappedait, put enfin savourer le plaisir de la veugeance; le guet-apens de Chanteauceaux. Vasit cédui de Atleau de l'Hernine. Elle flu uve siste aux prisonaires, accompagnée de sa bru, femme d'Obier, et d'une autre demoiselle. Les milheureux princes lui demandérent en suppliant de leur laiser si vie seux, e. de ne sais pas, leur dit-elle, ce que mouseigneur le dauplin décidera. Il faut prendre vos maux per apidence; que de princes et de segineurs n'ont pas eu de grandes tribulations! Recommandex-vous à lièu; comme dit le psaume, depoaut patentes de sede et exaltant lumité.

Un cri d'indignation et de vengonne s'écro de toutes les parties de la Bretagne contre la fécinie des Penthière; Leurs villes, leurs ofteresess sont emportées ou serrées de prês; Chanteauceanx est assiégé lui-même. Les princes sont conduits hors du duché, de château eu château, de prison en prison; Marguerite fait présenter aux conons et aux engins des assiégenats les officiers de Jenn V restée entre ses mains. Enfin, cédant à la force, elle est obligée d'abaisser son front superhe et de capituler.

Pendant sa capítific, qui dura près de sir mois d'angoisses continuelles, i in 'est point de vour quie le malheureux dur n'ait formés. In promis, s'il en rechappe, d'aller lui-même au Saint-Sépulere; mais c'est en Notre-Dame-du-Carnet, à Nantes, qu'il a le plus de confiance : il s'obligé à lui offrir son pesant d'or; le père Violet, son confesseur, qui était carme, lui en avait donné le conseil. Leas Y fut retede de ses veux par le pape pour tout ce qui ne rapportail que peu de chose à l'Église; il put envoyer une autre personne que lui au Saint-Sépulcre; on ne lui fit point de grâce pour le reste, surtout pour ce qu'il avait promis à Notre-Dame-du-Carmel.

Avant même que le dur fût délirér, la noblesse avait exigé le prix de sou dévoument; Naules, pour récompesse des services qu'elle avait rendue, oblint la confirmation de ses priviléges. Jusqu'alors elle n'avait pas eu de conseil, de représentation permanente; de loi en loin seulement, avec l'autorisation du prince, les lourgeois pouvaient s'assembler; Jean V, en 1925, accorda à la ville une communoir d'out les droits étaient beaucoup plus échaules que caut des corps municipaux d'aujourd'lui. Ces franchises reçurent une nouvelle extension sous les rois François II et Charles IX.

Il fallat aussi batir une cathédrule. Les réparations qu'on faissit à l'ancienne, en partie formiée des rrestes de cile d'Eshénére, ne l'empéchaient pas de tomber en ruines. Jean V et l'évêque Jeau de Malestroit entreprirent la construction d'une nouvelle basilique; ils en jetérent les fondements en 1533. Comme la plupart des églises de cette époque, elle ne s'élèva que leutement, les ressources du pays n'étant point en rapport avez les foi qui faissit entreprendre des igrands monuments. Construité en gottièque flouri, la nouvelle calibérale a le caractère du siècle où elle fut commencée; c'est fallaime de la religion et de la poésie, en mais de cette poésie qui ne s'attache aux choses saintes que par ce qu'elles ont d'obseur et de mostérieux.

Il y avait alors une science à l'aide de laquelle l'homme communiquait avec les esprits célestes ou infernaux, suivant les faveurs qu'il voulait en obtenir. Beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait servir Dieu et le diable, l'un après l'autre, ou tous deux à la fois. Puisque Dieu vendait tout lui-même, ne pouvait-on pas racheter son âme avec l'argent que le diable avait donné? Gilles de Laval, comte de Rais (Retz), crut que cet arrangement était possible. Descendant des anciens rois de l'retagne, allié aux plus illustres familles de France, ce seigneur était un des hommes les plus riches de son temps. Il avait puissamment concouru par son courage et son habil-té à rétablir Charles VII sur le trône de ses pères; ses services lui avaient valu l'honneur de porter la sainte amponle au sacre de Reims, et d'être élevé au rang de maréchal. Sa prodigalité n'avait point de bornes, Tandis qu'il se livrait anx plus hideuses débauches, immolant à plaisir les victimes de ses goûts dépravés, il achevait de se ruiner en chapelles et chapelains, en musique un'il faisait venir d'Italie, en processions et en ornements qu'eussent enviés les abbayes les plus riches; quand sa fortune fut à peu près dissipée, il se fit initier aux mystères de l'alchimie et de la magie. C'est dans le sang de ses victimes, dont il aimait à voir les mouvements convulsifs, qu'il espérait découvrir le secret de faire de l'or. Ses châteaux de Machecoul, de Tiffauges, son hôlel de la Suze, à Nantes, étaient devenus d'infernales officines dont personne n'osait approcher; le maréchal pensait que sa baute position lui assurait l'impunité. Jean V le fit enfin arrêter, et le livra en même temps à la justice exclésiastique et au bras séculier. Gilles de Rais fit l'aveu de tous les crimes qu'on lui imputait, en déclarant qu'il en-avait commis de plus grands encore : « J'en ai fait assez, » ajouta-t-il, « pour faire mourir plus de dix mille hommes. » Il fut prouvé qu'il avait tué plus de deux

cents enfants. Condamné à être brûlé vif, il ne cessa point de montrer des sentiments religieux jusqu'un dernie moment. Inns le parte qu'il avait fait avec le diable (un médecin d'Anjou le lui avait montré sous la forme d'un léopard), il avait accordé à l'esprit de ténètres le ceur, la main, les yeux et le sang, à l'exception de son due et de sa vie. Il lottin pour dernière grêce d'être conduit par une procession au lieu du supplie. L'arrêt fut exécuté dans la prée de Biéce ou de la Madeleine, le 35 décembre 1510.

Jean V, qui aimait la ville de Nantes, y avait définitivement établi sa résidence; tes nutres dues, jusqu'à la réunion, l'abblièrent égiment. Cette position était la plus importante de leur duché, qu'ils avaient à défendre contre les mauvais deseins de la Funce. Une tâche non moins diffiée deid de contenir le pouvoir épiscopat, toujours prêt à sortir de ses limites. L'évêché s'était en quelque sorte inféodé dans la maison de Malestroit, dont lu devise était. Pou mate streite domus que numerat numuou. Trois membres de cette famille occupérent le ségée de Nautes de 1819 à 1877. Le premier, Jean de Malestroit, ne se montra point ingrat envers Jean V, qui l'arant comblé de biens. Il avait un neveu en faveur duquel le counétable Arthur de Richemont l'asuit engagé à se démettre de son évêché. « Le rérais plus pour vous que pour homme qui vive, » lui avait dit le viell éeque; « par le corps de Notre Dame, vous vous en repentires, car c'est le plus mauvais ribault, traisfre que vous vites onques, et si vous le connásieste comme moi, vous ne m'en parieriez jamais. » Malgré cet avertissement, le connétable persista et obtit que de l'aitemme de Malestroit succédit à son oncie.

Quelle que fui la bienveilhance des dues François I<sup>n</sup> et Pierre II pour Guillaume, celui-ci sisti la promière ocasion qui se présenta pour finie renatire des prétennettement de reurde homange pour le tempore de son diocèse su prieme Arthur, nentement de reurde homange pour le tempore de son diocèse su prieme Arthur, no su bienditeur, lorsque ce dernier arriva lui-même au trône dural. Indigné de son bieste, fit enfoncer les portes de l'évéché, et somme le plus brave de son siècte, fit enfoncer les portes de l'évéché, et somme le pur mais seuferment Officier porteur de son descri, Guillaume n'on spa se accommanter son suzerain mais seufement Officier porteur de ses ordres. Arthur étant mort peu de temps après, l'archevque de Tours arrange la faffair eve son successeur.

Guillaume se démit de son évectée en faveur de son neveu, Amaury d'Acigné, aquel al bias la suite de ses procès. Amaur, qui clât allé lui-même chercher-ses balles à Rome, ne voulut pas plus que son oncle entendre parler d'hommage et de serment, quant le due François II le ceptuit d'accomplir cette formatié. On n'eut pas plus d'égards pour le neveu que pour l'oncle : tous les deux furent traités comme des rebelles. L'évêque fit bien de prenûre la fulte, car on était resolu à l'enfermer au châteu du Gaivre. Arrivé à Angers, il somme le duc de comparaitre devant lui, et lança un neterdit sur son diocèse. Il vit bien que ses mencaes seraient vaines, si le pape ne se mettait de la partie : il réchama donc son appai. Louis XI estima que ce n'était point le pape, mais lui-même qui devait en comantre. Guillaume de Malestroit s'était rédiqué à la vour de ce prince; il troava qu'en effet c'était le meilleur moyen de faire repentir le duc de sa désobléssance aux ortres de l'Édatie.

Louis XI aimait singulièrement à se mêler des affaires de ses voisins, dans l'espoir d'en tirer parti pour son propre compte. Peu de temps aurès son avénement au trône, allant au secours du roi d'Aragon, il s'était détourné de sa route pour faire un pélerinage à Saint-Sauveur-de-Redon, Au retour, comme Nantes se trouvait sur le chemin de l'Espagne, il profita de l'occasion pour faire une visite tout amicale à son cher neveu le duc de Bretagne. On prétendit, à la vérité, que c'était plutôt pour juger par lui-même de l'état des choses et des esprits, et même pour alder à l'enlèvement de la veuve du dernier duc, Françoise d'Amboise, qu'il vouluit marier à un de ses favoris. Attirée à Nantes sous le prétexte d'un hommage qu'elle devait au roi, on l'avait logée dans une maison sur le port, pour qu'il fitt plus facile de l'embarquer. Un jour qu'elle se rendait à l'église, un de ses oncles la contraignit de rentrer; témoin de cette violence, le peuple prit parti pour la princesse, tandis que le duc envoyait quelques-uns de ses gardes pour la protéger. Dieu vint aussi à son secours, car la Loire gela tout à coup si fortement, que les ravisseurs ne purent accomplir leurs coupables desseins. Le miracle eut lieu, dit-on, au mois de juin : le père Albert-le-Grand n'ose cependant pas l'affirmer.

Quand vint la querelle entre le duc et l'vêque, le roi saist avec empressement focasion de réclubir, à sa mainére, la boune harmonic entre le prâtet ets on suzerain. Amaury jous parfaitement son rôle, toujours assisté de son oncle, Guillume de Malestroit. Chargé par Louis XI de juger le différend, le comte du Maine douns d'abord dédaut contre le due non comparant, et décida ensuite que le tempored du diorèse (c'était presque toute la ville de Natues avec le tiers de ses revenus) serait préviablement mis sous la main dur oit, sauf à er uradre utérieurement compte à qui de droit, le tout à peine, par le duc et ses officiers, de quatre mitle mares d'or, applicables anudit seigneur sond.

Le duc prit la liberté de ne point acquiescer à la sentence, et même de protester quand les commissaires du roi se présentèrent pour l'exécuter : toutefois il envoya des ambassadeurs au Plessis-lés-Tours pour assurer Sa Maiesté de son dévouement inaltérable. Le sincère Louis XI dit qu'on avait parfaitement agi de part et d'autre. et fit le plus gracieux accueil aux ambassadeurs. La ligue du bien public se formait en ce moment ; il n'v manquait que le duc de Bretagne, sans lequel les princes révoltés ne pouvaient compter sur le succès. Avant même que les ambassadeurs fussent de retour, le duc n'hésita plus sur le parti qu'il avait à prendre. Toute la noblesse accourut à sa voix La belle veuve Antoinette de Villequier, sa maltresse, vendit ses joyaux et porta sa vaisselle à la Monnaie. On sait comment le roi se vit obligé de transiger avec ses redoutables adversaires, sauf à les défaire en détail; il reconnut même que les prétentions de l'évêque Amaury n'avaient pas le moindre fondement. Il vint encore une fois à Nantes, en 1571, n'ayant, assurait-il, d'autre motif que de cimenter la paix entre le duc et l'évêque, Mais Amaury, qui ne remit pas les pieds dans son diocèse jusqu'à sa mort, arrivée en 1477, refusa de se soumettre, quelque désir qu'il eût d'être agréable à Sa Majesté. D'une commune voix, Amaury fut déclaré traître à son pays. Le roi lui donna deux abbayes pour le dédommager de son évêché.

François II n'était pas plus sincère que Louis XI; mais l'un ne prenait conseil que de lui-même, tandis que l'autre ne faisait rien sans le concours de ses ministres. Les deux principaux conseillers du duc étaient Guillaume Chauvin, son chancelier, et Pierre Landays, son trésorier. Chaunis véstal éche yers ou savoir et sa verta. Fils d'un tailleur de Vitré, et d'abord simple domestique attaché à la garde-robe du prince, Landays n'était parcenn que par son habileté dans des n'égoriations subulternes et par l'adresse auve lauquel ell avait flatte les goûts de son naufre, qui n'austi rien de caché pour lui. Les deux ministres se décestaient; unis le trésorier, plus adroit ou plus puissont que le clamecher, se détrait de son rival en l'accusant de crimes dout il ne pat doministrer la preuve Longlenps Fierre Landays se maintait au pouroir, magire la noblesse, dont il combatuit les prétentions incessantes; ses ennemis profitèrent de la première occasion pour le renverser et le perde.

Il v avait à Nantes un prince d'Orange, qui n'était venu voir son oncle, le duc François, que pour le déterminer à accorder la main de sa fille, Anne de Bretagne, à Maximilien roi des Romains, Landays démontra sans peine au duc qu'il s'exposait, en prenant un tel gendre, à voir son duché envahi par les Allemands. Un Rohan se mettait aussi sur les rangs, prétendant qu'il avait par ses ancêtres," des droits au duché de Bretagne. Landays écarta ce Roban, comme le roi des Romains. Étrangers et Bretons se liguérent alors contre le favori ; entrant en armes dans le château, ils demandérent avec insolence au duc qu'il leur livrât son trésorier. Un archer cria d'une tour qu'on en voulait à la vie du prince. Le peuple, qui accourut, força la noblesse à se retirer. Landays triomphant fit proserire les plus coupables, dont les biens furent confisqués. Mais ces derniers, réfugiés en France, ne tardèrent pas à revenir avec les forces que la régente, madame de Beaujeu, mit à leur disposition. De son côté, Landays avait appelé au secours du prince les seigneurs français, mécontents de la régente. Le principal était le duc d'Orléans, qui plus tard devait s'appeler Louis XII; c'est sur ce jeune prince que le ministre avait jeté les yeux pour le marier à l'héritière du duché. Les deux armées se rencontrérent entre Ancenis et Nantes. Lorsque les frères virent qu'ils allaient combattre leurs frères, les amis leurs amis : « Ne vaut-il pas mieux, dirent-ils, sacrifier le fils du tailleur que de répandre le plus noble sang de la Bretagne? » Averti de ces dispositions et travaillé par les ennemis de Landays qu'on lui représente comme un concussionnaire et comme l'assassin du chancelier Chauvin, le peuple de Nantes se rue sur le château pour demander la tête du trésorier.

Landays s'était réfugié daus la chambre du prince; effrayé de la runeur publique, celui-ci envoie le comte et le cratilia de Foix pour apaiser rémeute; mais its ne peuvent ni se frayer un passage ni se faire entendre de la multitude; ceta à grand' peine qu'ils revienment jusqu'à la chambre du duc. « Monsei-gneur, » lui dit de contte en eutrant, » je vous jure lbieu que j'aimerais mieux être prince d'un million de sangliers que de tel peuple que sont vos lieretons; il un vous faut de néessité liver votre trésorier, autrement nous sommes tous en dauglier. » Le malheureux prince rennet lui-même son ministre aux mains du chancelier, auquel fi fait promettre q'un on lei firer aucur mul. Landay fui fugic par des commissaires que ses ennemis avaient désignés. De tous les crimes qu'on i imusta et dout le bus grand état se conduite envers les noblés; il avavous que

as ladne contre le chancelier Chanvin, dont il avalt voults se debarrasser, Jusqu'an dereine moment il expèra quo le dine n'i bandonier un'i per i mobisse gardelit les portes iln chalteau et même la rhambre du prince. Condanné à étre pendu, Landays fut immédiatement exécuté, saus que le duc en flut informé. Pendunt qu'on le memit au supplice, le contre de Comminges, dont l'Immeur plaisait an prince, le divertissait par les contes qu'il lui faisait; mais, préccupie de l'aflaire de Landays, le duc lui dissit: « Campère, je assi que l'on besogne en procès de mon trésorier, en savez-ous rien ? » — « Oui, Monseigneur, on fait son procès; on y a trouvé de merveilleux cas, mais quand tout sera vu et vu-teulu, on vous apportera l'opinion du rouseil, pour en ordonner ainsi qu'il vous planra, » — « Ainsi le veux; or, quelque chese qu'il ait commis, je îni donne sa grace et ne veux point qu'il neurs. » Déjà le malleureux aaît esse dé virce (1883).

La mort de Landays, dont sans doute la vie n'était pas irreprochable, labsa due sans force et sans apapit. De préférence à men noblesse dout les exigences lai étaient devenues insapportables, il attira une foule d'étrangers à Nantes, tandis que, d'un untre olde, les nobles bertons étaites les anxiliaires de mandme de Benigie dans la guerre qu'elle faisait à leur propre pays. L'armée française assér-ges Nantes, que le brave Dunois dériendait; grêce aux forces qu'il fil entrer dans la place, l'ennemi ne put s'en rendre maître. Pen s'en fallat que le due et ses deux filles ne fussers atteints par les boules dirigés sur le château.

Les Français l'evèrent le siège, pour porter leurs forces sur les autres points de la tretatigne, où lis chient plus sies du surcès. Le peuple de Nantes ne souffrit qu'avec plus d'impatience les étrangers dont le due s'était entouré; une émeute formidable pourvue d'artillerie, et dont les gardes du prince faissient eux-mente partie, se porta sur le chiteuu; ce a'était point un due François qu'ils en vouslaient, mais un thue d'Orléans, à Dunois lui-même. Heureusement le due parvint à dissiper cette foule qui marchait sans ordre et n'asatt point de chef.

La guerre continuait en Bretague; une paix humiliante suivit la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, Nantes était dans un état déplorable; la peste y exerçait de grands ravages. Accablé de tristesse et d'infirmités, le duc François s'était retiré à Courena, on il mouratt (1888).

Lorsque la peste eut cessé, la duchesse Anne ne put entrer dans Nantes pour se faire cromaître par ses spirés. On lai avait domé pour tuteur le marrichal de Rieux, homme de cevur, mais dont l'entétement et l'orgueil égalaient la bravaure. Il avait résol ne marier sa pupille au sire d'Allert, vieux et laid, pour lequel la pauvre enfant éprouveil une répagnance invincible. Elle n'avait pour appair que Dumois et son chauciéer, Philippé de Montaban; creante au milieu des partis qui déchriarient la Bretagne, elle résolut de se confier aux Nantais, dont elle était aimée. Elle partit donc pour Nantes, en croupe derrière le vieux Dunois et accompagnée de Philippe de Montaban; mais elle aparit la l'entrée de la ville, que le maréchal de Rieux et le siré d'Albret s'y trouvient bous les deux. En qualifié de tuteur, le maréchal bui fit dire qu'il consentait à la recevoir, pourvu que Montaban in Dunois reintressent point uvec elle. Elle rest ajmine jours dans un faubeurg sans vouloir se soumettre à la condition qu'on lui impossit. Evultement du maréchal la force de s'éloigner.

La guerre avail recommencé, non moins ardente, entre le France et la Rectague. Le siré d'Albret ne songaciq qu'à se vengero qu'à lier le melleur parti tatague. Le siré d'Albret ne songaciq qu'à se vengero qu'à l'est partie de la position où il se trouvait; il était toujours à Nantes, dont le marchail de file rais da viait confei le commandement. Il offrit à tendres VIIII de la livere cette divisite, à la romition qu'on lui donnerait 110,000 écus, 25,000 livres de rente, 16,000 de peussion, avec la capitalerie de Bayonne; en outre, que son files, M. d'Avesnes, aurait 6,000 livres de pension, et le roi de Naarre 18,000, sans na pardre d'autre, passions pure leura mis. On peut d'ecuper tous ces duriffres pour pardre d'autre, passions pure leura mis. On peut d'ecuper tous ces driffres pour savoir à combien ces avantages s'élèveraient aujourd'hui. Le sire d'Albret y ajousatio la condision qu'on let accentrate la positif de l'épourer la duchence de tiretagne, à moins qu'elle ne préferit un de ses enfants. Cette famille de Gascous, qui n'avasti en, s'enchrississi par une trabison.

Il vient que l'argent promis. Ce fut Charles VIII hi-même que la duchesse accept pour j'onx, bien que son rour eut donné la préférence au de d'Orieins. Elle était sortie de Nantes avec son père en 1888; elle n'y revint qu'en 1808, oprès la mort de Charles VIII. Quoique en habit de deuit, elle y rentra en sourcraine, sans que personne ost d'aposer de son ducié ni de sa main. Les Nantais, qu'elle navait point oublés pendant qu'elle était sur le trône de France, l'acculièrent à la fois comme une reine et comme l'enfant bien-simé de leur cité. Au moment où elle arrinà à la porte Saint-Pierre, e une jeune et belle fille, superbement portée par une grande bête appeicé un oifinat, et conduite par deux façons de sauvages, hi présenta les defs de la ville en trousseau. » On avait élevé des thétres dans les principaux carrefrours; ou y joun la Frinte de la Fortaire, la Frinte de la Vésité et le mystère du Juguennt de Paris; on représenta aussi une pastorate dans un borage. La ville offit à la reine des vasses de vermeil, d'un travait précieux; en outre, elle distribua vingt-deux pipes de vin aux seigneurs et officers ou il Fecompagnaient.

La veure de Charles VIII devait, disait-on, se fiser à Nantes, et ne s'occuper à l'reuvil que de l'administration de son duché; mais de l'avait pas tingt-deux aux. Trop fière pour laisser lire dans son œur-, elle n'eut pes non plus assez de force pour repousser un lournage dont le retour ne pouvait lui déplaire. Certain que le lieu qui l'unistat wer Jenna de France serait roupup par l'Églies, de du C'Orléans, devenu Louis XII, vint à Nantes, où il fut recu comne roi et comme futur possesseur de la duchesse et de son duché. Le mariage fut célèvire dans cette ville, avec des fêtes dont les anciens et surfout les modernes chroniqueurs out singulièrement ampliéé le programme. La duchesse Anne, on aime mieux dans le pays tui donner ce nom que celui de rriane, conserva toujours beaucoup affection pour la villé de Nantes. Elle lui légua son ceur quand elle mourut (1513).

Dans ce lemps-là Nantes était, comme aigiurd'hui, ia ville la plus importante de la Bretague, et une des plus cousidérables du royaume. On estime qu'elle comptait environ 10,000 âmes. Le faubourg de la Fosse, occupé par le haut commerce, avait déjà pris quelque développement. Le séjour de la ville était malssim; des épidemies en décimient freyuemment la population. Cette insolubrité provenait des marais de l'Exdre, de la clôture formée par les remparts, et surtout trop grand nomée d'habitantes renformé dans un labyrinté de er uses éroités.







273
I avec '
te plus
narais
aux à ,
es IX
jui lui
rit de
ns les
oir le

ment arts. Marot i tout frains

degrie des et le au le it du rure; n fils sau-uble,

l'avevont uple, partie chans les s sur marrines ugner ir de se fût dit le

riord, velles ohan.



Il parati que les guerres n'avaient pas arrêté les progrès du commerce. C'est avec ' Espagne, la l'Olimote, les villes asséaliques, et l'Angeletrer que Nantes availé plus de rapports. Elle recevait six à sept mille chargements de sel provenant des margis de fuérande, pour les expédier dans l'intérieur. Elle fournit des vaisseaux à Charles VIII pour la guerre de Naples. Un demi-siècle après, quand Charles IV, vient à Nantes, il beşe sur le qui de la Fosse, chet Tarnateur André Nuys, qui l'ai offre une lospitalité toute royale. Les dues de Bretague avaient le bou caprit de défenses qui l'alha faire par la suite aux gouverneurs, qui prétendaient avair le défense qu'il faith faire par la suite aux gouverneurs, qui prétendaient avair le droit de s'immissions maritimes.

L'établissement définitf de l'université de Nantes remonte au commencement du règne de François II. Le duc François et so fille amineient les lettres et les arts. L'in de leurs favoris était le poête Meschinot, enfant de Nantes, pour lequel Marot avait beaucoup d'estine; il avait conservé son franç parter dans une cour où tout le mouden râmin pas à s'entendre dire es vérités. Le peuple répétait ses rérains contre les grands, et contre l'évêque Amaury qu'il appelait un foup entré deux la beagarie.

On admire encore à Nantes quelques monuments qui font voir à quel degréles arts y étaient pareuns à cette époque; or meanque surtout ce qui reste des vitraux de Saint-Nicolas, les plus beaux peut-être qui fussent en France, et le tombeau qu'Année de Bredages fil élèver è son père. Il passe pour le morceau le plus parfait que le ciseau de Michel Columb ait produit. Nous n'avons riem dit du château de Nantes, connu d'abord sous le nom de château de la Tour Nuvre; commencé par Guy de Thouars, augmenté par Pierre de Dreux et par son fils Jean-le-Roux, il dévint, sous François II, tel è peu prês que nous le voyons aujourd'hui. C'est sous le rapport historique que cet édifice est le plus remarqualde, bien qu'on y trouve des édétails d'un gramd prix pour les artistes.

Telle était Nantes à l'époque de la réunion de la Bretagne à la France. A l'averir, cetle province n'aurn plus que des gouverneurs qui, comme les ducs, vont 
d'abord résider à Nantes. Quant à l'évêque, étu dans le principe par le peuple, 
ensuite par le chapitre, il sera maintenant nommé par le peinec. Une grande partie 
de a viille était occupée par des coursts, intérvesse, comme l'révèque et son chapitre, à maintenir parmi les habitants l'obéssance aux lois de l'Église. Dans les 
contestations serve le duc il n'avait jamais été question des dogmes; les étoits sur 
le temporel étaient seuls l'objet du différend. Occupés de leur commerce, les mahands de Nantes aimaient mieur coirre que de discute; mais les nouveles doctrines 
avaient envahi les moindres bourgades des environs. La contagion finit par gagner 
les faubourgs, oi les calvinistes formaient des réunions nombreuses; le creur de 
act cité ne cessa point de leur opposer la plus vigoureurs évisitance, quoiqui l'se fitt 
glissé quelques calvinistes dans son sein. Cest à Nantes que la Renaudie ourdit le 
complot connu plus tard sous le nom de compréried d'Ambétie.

Dandelot de Coligny, Isabelle d'Albret, vicomtesse de Rohan, et La Noue Briord, dit Bras-de-Fer. étaient les principaux et les plus ardents promoteurs des nouvelles idées. Le premier prêche fut établi à Blain, qu'habitait la vicomtesse de Rohan.

35

bandelot de Coligny sviti appelé deux prédicateurs au Croisie, où ils faissient un grand nombre de prosélytes. L'évêque de Nantes, Antoine de Créquy, dont la tête était un peut dérangee, se remôt au Croisie avec une pière de canon, et fit tirer sur la maison où les calvinistes étaient rassemblés : expédition peu apostolique, qui fut bilamée de tout le monde, même de la cour. Ex majorité dans toutes les villes voisines, les réformateurs n'aspiraient qu'à se rendre maîtres de Nantes pour effaire la capitale de la Frânce calviniste; deux à trois sécles après, nous verrons tes mêmes populations rémir leurs efforts pour en faire le chéclieu de la France calviniste; deux à trois sécles après, nous verrons tes mêmes populations rémir leurs efforts pour en faire le chéclieu de la France calviniste. Anothe de Créquy avait résignés on évéché à Philippe du Bec, homme échairé, ami de la paix; ses vertus empéchérent l'hérésie de pénétrer dans la ville, meux que ne l'esuesent pu faire les remparts et les arquebuses. Il fut le premier qui ne requit point les borons de son diocèse de le porter jusqu'au maître-autel de son éclies: il entre à nied dans su lité evisconde.

Mais Theure de la Saint-Barthéemy allait sonner. Un des plus 18és, des plus haineux catholiques, Louis de Bourbon, duc de Montpensier, était gouverneur de la Rectague; ; heureusement il ne se trouvait pas dans ce moment à Nantes. Le 28 anoit 1572; il detosa à mestierent se néglecre de la justice, maires et échetirs de la ville, une lettre dans laquelle il racontait avec quelle fidélité et quelle promptitude on avait exécuté à Paris les ordres du roi; il leur prescribait de la part de Majesté de suivre l'exemple que la capitale leur avait donné. La population de Nantes (fait fort exaspérée contre les calvinistes; mais les dignes magistrats dont se composait la commanuale, é déverent au d-essas des passions de la multitude; ils estimérent que les ordres envoyés de Paris n'étaient point de ceux auxquels on est teun d'obéri. On ili dans le livre de leurs déliberations : « Rassemblés dans la maison commune, le 3 septembre 1573, le maire de Nantes, les échevins et suppois de la ville, les jugges consuls fient le serment de maintein relui précédemment fait de ne point contrevent à l'étit de paréfication rendu en faveur des calvinistes, et firent défense aux habitants de se porter à neure ocès contre eux, est contre de leurs déliberation.

Depuis 156%, la ville de Nantes a conservé la liste des membres de sa communanté, Voit le soms de ceux qui en fissient partie en 1572 è Guillaume Horoups, sieur de la Semeruye, maire; Nichel le Laup, sieur du Breil, sous-maire; Pierre Billy, sieur de la Grée; Jean-Paul Mahé; Nicolar Fial, sieur de la Hirière; Lacqueza Deury, Gille de Lauang, Jean Hauye, Guillaum els Bret, Jean Quantin, Guillaume Bretaigne, échevins; Julion André, procureur-syndic, et Jean Biseul, grefiler.

La noble résistance de la communauté de ville aux ordres transmis par le duc de Montpensière ne fut point une concession aux idées nouvelles ; les magistrats ne pouvaient se montrer trop zélés catholiques pour que le pouple, pour que le gouverneur leur pardonnt tant d'indulgence. Au duc de Montpensier succéda le dur de Mercœur, beau-frère de Henri III; on ne pouvait faire un reloir plus agrénèle la Brechagne, à la ville de Nunles en particulier. Queques années auparvant, le duc de Nercœur avait épouse la jeune et belle Marie de Luxembourg, viconntesse de Martigues, dans les veiues de laquelle coulait le sang des Penthièrre. Elle avait vu le jour à Nantes au commencement de 1562; la naissance et le bapteme de cette enfont avaient donné lieu à de grandes répuissances. Le prince lorarie et se femme ne négligèrent rien pour s'attacher les Nantais; Mercœur poussa activement le travail des fortifications qu'on avait despuis longtemps commencé, afin de comprendre le quartier ou faubourg du Marchiz dans la ville; il ajouta de nouveaux bastions au châteus, sur les murus dauquel no voit encore les crois de Lorraine qu'en la révolution à point effacées. Sil était forcé de s'absenter, il ne pouvait avoir de meilleur lieuteanat que a femme; apprenail-elle un avantige remporté par som mai, elle instrucant que as femme; apprenail-elle un avantige remporté par som mai, elle parcourait la ville pour en informer elle-même les habitants; elle se joignaît avec ses dames aux dames du peuple sur la motte Saint-Pièrre. Dereune mêre de deux jumeaux, elle choist parmi les plus obscurs bourgeois les parrains de ces enfints qu'on nonebil les relités comés de Erictagne.

La mort de Henri III et la crainte d'avoir le Béarnais pour roi inspirèrent une ardeur nouvelle aux catholiques. La communauté de Santes, à qui fon avait con-cédé l'administration des monnaies, s'empressa d'en frapper à l'effligie de Charles N. Nantes eut, comme Paris, des prédicateurs qui exatlaient au plus haut degré les passions de la multitude. Personne n'était exempt du service militaire; les chanoines montaient eux-mémes la garde. Je dergé multipliait les processions pour le triomphe de la bonne cause : les capucins en firent une en chemise, un upi-iots et des torches à la main. Nul ne montra plus de zêle que l'université; elle n'enseigna plus que la révolte aux écoliers on avait doublé l'est appointements des professeurs.

Mercœur convoqua les états; il y vint beaucoup de gentilshommes; plusieurs évêques s'y rendirent, un grand nombre de villes y envoyèrent des députés. Quant à l'évêque, Philippe du Bec, son esprit de paix et de conciliation l'avait fait passer pour vendu au Béarrais; il fut forcé de autiter son diocèse.

Quel que fit le dévonement des Naniais pour Merceur, et surtout teur aversion pour les caivinises, le découragement finit par s'emparer des ceptris. On ne voyait pas le terme de la guerre, elle durait depuis tant d'années! Les charges publiques s'augmentalent in mestre que les misère devenuit plus grande. Le commerce était anéant. La disette, un hiver rigoureus suivi d'une crue extraordinaire de la Loire, enfin la peste occasionnée par l'etablasion des eaux stagnantes, fisaisent désirre la paix, sons que personne ost ouvertement se plainder. D'ailleurs la plus part des places fortes de la Retagage s'étaient renduces un Réarnais. Mercuru royait bien lui-même que son duché lui échappait, et qu'il n'avait d'autre parti à prendre que de traiter aux meilleures conditions possibles.

Informé de cel état de choses, Henri IV vint à Angers, où se rendit la duchesse de Mercœur, qui l'reçui d'abord richément. Quoique grosse de sept à buit mois, Gabrielle d'Estrées avait accompagné le prince dans son voyage. Elle en avait eu un premier enfant, le du ce Vendôme, géd eq quatre ans; il ne restait à madame de Mercœur qu'une fille, qui en avait six. L'idée vint au roi ou à sa maltresse de marier le petit due de venôme avec la petit princesse de Mercœur; il duchesse, so mère, qui ne le désirait pas moins vivenent, parut d'abord ne pas golter ce projet : il n'y avait point de bâtardise dans la maison de Penthèrre. C'était Gabrielle qui regradait l'union projetée comme une faveur, « et l'ent est bien les deux femelles, » dit un révit du temps, « que le roi consentit à traiter avec M. de Mercœur, sans s'avancer davantage qu'u Angers.».

En considération du mariage des deux enfants et des dépenses que lui avait

ocrasionnées la guerre, Merceur obtif d'abord une indemnité d'e deux rent trentscion mille évas, somme énorme pour le temps, qui devait être acquitités sur l'imtorie de sins expédiés par la Laire. Il eut en outre seize mille six cent soisante-six éexus de pensión. On laif tie rocce d'autres anutategs, sans parfer de ceque la ville de Nantes eut à lui rembourser pour les avances qu'il dissit avoir faites. Du reste, de annaisté complète pour tous ceux qu'il avaient aids de leur fortune ou de leurs armes; on leur accorda cinquante mille écus, à prendre sur l'impôt du set qui passist tor la Loire.

La communauté fit auss son traité avec llenri IV, mais ce n'était que la soumission d'humbles bourçois demandant à n'être pas trop pressurés. On leva avec peine, sur les plus riches, une contribution de vingt mitle évus pour les frais de la réception royale. Le roi ordonne qu'une partié de cette somme fit remise à Merréception royale. Le roi ordonne qu'une partié de cette somme fit remise à Mercur, et employée au paiement de la garnison. Mercœur fit sortir les soldats de la vaist donné; les soldats se payèrent par le pillage des faubourgs. Enfin Itenri IV per prit possession de la vitil de Nantes te 18 a avril 1598; il ny fit point son entrée va suitant le crémonial accouttumé, c'est-à-dire sons le dais qu'on lui avail privaper; il i était à cheat, ayant auprès de lui fréque philippe du Bec et les officers de sa cour. Il ne se sentait pas à l'aise au milieu des Xantais : a Ventre saint-gris : d'était en entrant au châteun, « le souse de literague n'étaitent pas de petits compagnons !

Henri IV rendit alors le fameux édit de pacification si connu sous le nom d'édit de Nantes, et qui ne satisfit ni les catholiques ni les protestants. On eut toutefois égard aux réclamations des Nantais, en déclarant que les cabinistes ne pourraient avoir de temple ni dans leur ville, ni dans un ravon de trois lieues.

Le roi avait promis de maintenir les franchises municipales; mais, comme il le fix oir peu de temps après, ce dit à la condition que la ville clirat les candidats désigués par sa Majesté. Au reste, aucun des princes de la maison de Bourbon ne montra plus de respect pour les prévogatives de la communauté. Sous Louis XIV, le charge de maire, à laquelle se joignaît celle de commandant ou de connetoble de la milice, finit par dévenir vénale. La ville la racheta pour une somme considérable; mais il fallait toquiors que l'éctetion, faite par les notables bourgeois, fut agréée par le roi. Quand le maire lui convenait, il le continuait dans l'excrecée de ses fonctions, bien qu'il dut être remplacé tous les sons.

La ville out une peine infinie à aequitter les clarges de toute nature qu'Heri IV uiu avuit imposées. Il ne lui fil aucune renise. Ce qu'on devait au duc de Mercour lui fut exactement payé; quant à ce qu'il devait lui-même, le roi l'en déchar quitte, sans s'impoléer des malleureux créanciers dont cette libéralité causait la riune; aussir appelai-ton l'euri IV que le rariger. Les madoirs contagieuses qui affligérent le pays à la suite de la paix, ne semblérent aux Nantais qu'une puntion du cérbour avoir traité avec lui.

Miss le petit duc de Vendôme, mari de mademoisselle de Mercœur, ne se contente plus de son gouvernement de Bretagne; il prétend que cette province lui appartient du chef de sa femme; ce batard de Gabrielle, qui n'a pas vingt ans, se sent d'assez bon Iteu pour élever ses vues jusqu'à la couronne ducale. Il appelle les calvinistes nour l'adier dans sa folle entreories. La ville de Nantes desant laouelei l'a se présente, a le bon esprit de lui fernor ses portes; elle prie en même temps la régente de ne post inti envoyer de troupes dont ses habitants renignent l'indiscipline; ils ont assez de force pour troir tête à la rèbellion. On pensa que la présence de Louis XIII ne serait pas inutité à Nantes; il y arriva pour la première fois en folis. Les mouvements des orbinistes et les menées du duc de Vendome fobligérent à y faire trois autres voyages; dans le dernier, le cardinal de Richelieu l'accompagnait.

Le duc César de Vendôme et son frère Alexandre avaient continué d'agiter la Bredagne ; mandès à Bois où le roi s'était artéle, lis furnet nefermés au château d'Amboise. Les mouvements de ces princes s'étaient rattachés à une intrigue de cour. Le roi n'apart pas d'enfants, l'était ven dans la pensée de quedques courtisans de le déposer, et de marier Gaston, son frère, avec Anne d'Antriche, qui ne voyait pas ce qu'elle auvait à gagner au change. Le but de cette intrigue était de renverser le cardinal, à qui rien de ce qu'on tramait n'avait ferbapé. Nantes tui parul le lieu le plus courveauble pour un dénodment auquel on était loin de s'atteudre. Le roi n'y allait, disait-on, que pour ouvrir les états, comme il ravait fait dans ses précédents voyages. Tous les personnages dont on avait besoin l'accompagierient on furent invités à le répoindre. Il amonge d'abord aux états qu'il avait donné au marcènal de Thenines le gouvernement de la Bretagne, faisant entendre qu'i l'avairi il ne le confierait à personne qui plut avoir des prétentions sur cette province. Cette cérémoine terminée, il donna l'ordre d'arrêter le comte de Chalais, maître de sa garder-obe. On l'enfrem dans une des tours du château.

Le complot sembait à n'avir d'antre objet que d'empecher le mariage de Gaston avec mademoiscle de Montpessels. L'Emprisonement de Clalais, les asís du carravement de carravement de Clalais, les asís du carravement avec telle inquiétude à Gaston, qu'ul dinat qui se montra bien instruit, donnérent une telle inquiétude à Gaston, qu'ul ne truvar plus de priétete pour d'diférer l'union qu'on avait arrêtée. Prévenue d'avance, mademoiselle de Montpensier vensit d'arriver à Nantes, où le mariage fut immédiatement c'échte.

Richelieu avait fait rendre par le roi une ordonnance adressée au parlement de Rennes pour l'érection d'une chambre de justice à Nantes. L'imprudent Chalais eut la tête tranchée sur la place du Bouffay, le 19 avril 1626.

A la mort de Themines, survenue en 1627, Richelieu prit lui-même le gouvermenent de la Bretague. Peu de tempa sprês (1622), 19 joignit cellu de Nantes qu'il laissa au maréchal de la Melleraye, son cousin. Richelieu avait de grands desesins sur la Bretague; la Melleraye entrait parfaitement dans les vues du cardinat; il commanda pendant trente ans à Nantes, et ne cessa de rendre les pius grands services a cette ville et à son commerre, dout il déredanti viennent les intérêts. Les folies de la Fronde, la mauvise administration de Mazarin et de Fouiquet, et l'estrent le trouble dans les entrepriess qu'on avait commencées. Le cardinal de Retz eut tout le tempa de se repentir dans le château de Nantes de la part qu'il dispossit des finances de l'état comme de sa fortune personnelle; Nantes fut encorchoise pour le comp qu'on voisil frapper. Louis XIV 95 y rendit; Fouquet, quoique malude, reçuit l'ordre de 19 saivre. A peine flu-tl arrivé, que le roi le fit arrêter et conduire au château d'Anages. Tel. fut le principal sobjet du voyage de Louis XIV à Nantes; il y autorisa l'établissement des jésuites, dont le pays se souciait peu. Aimés des habitants, les oratoriens avaient depuis longtemps un collége dans la ville, où les jésuites ne formèrent jamais d'établissement considérable.

La commune s'épuisait en frais de réveption; il fallait faire des cadeaux à tout le monde; il y en avait pour le prince, pour le gouverneur, pour le moindre de leurs estafiers; les étrangers de distinction qui passaient par la ville en recevaient aussi des présents. Les historiers anutais donnent en soupirant le détail de tous ces frais, depuis Charles VIII jusqu'à no sours ou y voit comment ait cité s'endette, comment clie se ruine. Lorsque le temps des cadeaux est passé, la dépense en feux d'artifice, en danes, en festins, est encore plus considérable; que la mairic fasse des emperunts, qu'elle lève une contribution extraordinaire si elle n'a pas d'argent dans se caisse.

La ville de Nantes fut la première à manifester le mécontentement que l'impôt du timbre et le monopole du tables ectériert dans tout le province. Le gouverneur, M. de Môtec, fit saisir la femme d'un moutsier, nommée la Veillonare, qui vrinit plus fort que les autres, Par représsilles, le peuple s'empara de la personne de l'évêque La Baume, qu'on ainsoit peu et qui s'était malafordement interposé dans cette affaire. On le garda en otage dans la chapelle Saint-Vese, jusqu'à ce que la femme du menuisier fut rendue à la liberté. Craignant pour la vie de l'évêque, M. de Môte céda na pueque, ce dont if fut séverement blamé par la cour.

Aux rigueurs de l'administration succédèrent les persécutions contre les calvinistes. La révocation de l'édit de Nantes fut plus mal accueillie dans cette ville qu'en aucune autre de la Bretagne. Le roi y envoya Fiéchier, dont l'éloquence n'eut que peu de succès ; les dragouades y produisirent plus d'effet.

Le dénouement de la conspiration de Cellamare ne laissa pas à Nantes des impressions plus favorables au gouvernement de la régence; pour recouvrer sa liberté, la duchesse du Maine eut la faiblesse de dénoncer ceux qui avaient contracté des engagements avec elle ou avec l'Espagne. Les nobles bretons compromis dans cette affaire étaient au nombre de cent quarante-huit; la justice n'en put saisir que quatre, Du Couédic, de Pontcallec, de Talhouet et de Montlouis : une commission fut instituée à Nantes pour les juger. Les quatre prévenus étaient des hommes pieux, ayant plus de confiance dans la justice de Dieu que dans celle des hommes; leur crime était d'avoir pensé, non sans raison, qu'on avait attenté aux droits de la Bretagne. Tous les quatre furent condamnés à mort. On leur envoya quatre confesseurs; un de ces derniers leur ayant demandé où ils voulaient qu'on les fit enterrer : « Hélas! mon père, » répondit Du Couédic, « pourvu que mon âme soit bien, que l'on mette mon corps où l'on voudra, » Comme le bourreau leur liait les mains pour les conduire au supplice : « Cela est au moins fort inutile, » dit Pontcallec, a j'irai tranquillement à l'échafaud sans avoir les mains liées, » L'exécuteur répondit que son devoir l'y obligeait : « Fais donc! » reprit froidement le marquis de Pontcallec.

L'exécut on ent lieu, le 18 mars 1720, à neuf heures du soir, toujours sur le place du Bouffuy; il y avait un grand déploiement de forces; le peuple gardait le plus profond silence. En arrivant près de l'échafaud, les condamnés récitaient des versets du Miserere que l'assistance redissit après eux. Ce calme, cette fermeté ne se démentit chez aucun d'eux au moment du supplice; ils de montrèrent d'autre émotion que celle d'une âme qui s'élance dans le sein de Dieu: le penple les regarda comme des martyrs de la patrie et de la liberté.

On le voil, les drames sanglants, et ce ne seront pas les seuls, ne manquent pas la vaile de Nantes. Bien qu'ille plaissent de longs souvenirs, qu'il y causent une impression profonde, ils ne touchent point à son existence matérielle, à son industrie, dont le dévelopement devient de plus en plus considérable. Collert apris l'eurer de Richeileu, et donné plus d'extension su système de colonies dans lequel le maréchal de la Melleraye n'avait tenté que des essais. Colhert avait fait plusieurs vosques en Bredagne pour voir toute chose de ses proptezs peut.

En 1646, une association, composée des capitalistes et des négociants les plus honorables, se forma à Nantes. En 1665, Colbert fonda la compagnie des Indes orientales; il pressa les Nantais d'y prendre un intérêt. Une chambre de direction fut établie dans leur ville ; mais c'est vers l'Amérique que le commerce de ce port dirigeait la plus grande partie de ses expéditions. A la fin du xvir siècle, la pêche de la morue et celle de la baleine occupaient trente bâtiments nantais; plus de soixante autres de La Rochelle et des autres ports amenaient les produits de leur pêche dans la Loire, qui les portait dans l'intérieur du royaume. En 1715, Nantes expédiait quatre-vingt-sept bâtiments de cent à trois cents tonneaux pour les Antilles; c'était beaucoup, si l'on considère que nos colonies étaient eucore dans l'enfance. Le commerce de Nantes avait contribué à leur accroissement, en leur fournissant des esclaves pour les cultiver. De toutes les industries auxquelles il se livra, la traite des noirs fut la plus lucrative; dans la période de 1750 à 1790, on estime qu'il porta, chaque année, de dix à douze mille esclaves aux Antilles. Les exportations ne s'élevaient qu'à vingt-trois ou vingt-quatre millions, mais les importations montaient à plus de quarante; la différence se composait en grande partie du bénéfice obtenu sur la vente des esclaves. Quant à l'industrie locale, elle consistait spécialement dans la fabrication des toiles, qui employait deux mille quatre cents métiers, dont cinq cents à Nantes; celle des toiles peintes occupait quatre à cinq mille ouvriers : la chapellerie fournissait cinquante mille chapeaux aux colonies et à la traite.

Déjà sortio de l'encetnic étroite dans laquelle ses murs la renfermaient, la ville de Nautes ne priu un développement rapide que los rague de nombreux capitaux s'y furent acrumulés; les négociants de cette ville ont une réputation de prudence bien établic. Ceux du xvir siècle ne commencèrent à battir qua près avoir fait fortune, ou plutolt, comme il arrive ordinairement, les enfauts ne se contentérent plus des antiques et modestets habitations de leurs pères. On vit alors s'élever sur les bords de la Loire cette suite d'hotels qui nous étonnent par leur air d'opulence et de grandeur. Le maire Gérard Meiller, dont les Nautais citent le nom aver ecronnaissance, donna ses soins aux belles constructions de l'île Feydeux, qui sont de 1722 à 1730; celles du qual Brancas, encore plus remarquables, ne remontent qu'à 1735. Le palais de la Cour des comptes, aujourd'hui la Préfecture, est de 1738. Alors on ne pariati plasa que de démôtilions, de nivellements, de ouvertures

de rues, d'établissement de nouveaux quartiers. Les antiques remoarts de Guy de Thouars et de Pierre de Dreux avaient presque entièrement disparu ; on n'eut pas plus de respect pour l'enceinte construite par Mercœur; il ne resta plus des anciennes fortifications que le château, dont les abords devinrent plus accessibles. Le magnifique cours des états, d'où l'on domine d'un côté sur l'Erdre, de l'autre sur la Loire, remplaca les mottes de Saint-Pierre et de Saint-André, Pendant ce temps, la longue file des hôtels, des magasins publics et particuliers qui bordent le port, s'étendait jusqu'à Chantenay, dont le clocher était autrefois à une liene de la ville. On plantait l'admirable ligne d'ormeaux sous l'ombrage desquels s'opérent le chargement et le déchargement des navires. Dans l'intervalle de 1785 à 1790. une ville nouvelle, remarquable par l'élégance et le bon goût de ses façades, s'éleva, comme par enchantement, au-dessus de l'ancienne. Ce fut le fermier-général Graslin qui en concut le projet, et qui, en grande partie, le mit à exécution. Sur l'un des côtés de la place Graslin, centre de ce nouveau quartier, on construisit. en 1788, une salle de spectacle digne d'une grande cité. Les bâtiments de la place Royale sont de la même époque que le quartier Graslin ; la nouvelle Bourse ne fut commencée qu'en 1790 : deux architectes, Mathurin de Crucy et Ceineray, présidèrent à ces divers travaux, qui leur font le plus grand honneur.

Pendant le siècle qui précède la révolution de 1789, le développement du commerce et l'extension de la ville sont à peu près les sculs faits dont l'histoire ait à récouper. Nous n'avons parté ni des entrées de gouverneurs et d'évêques, ni des s'éccuper. Nous n'avons parté ni des entrées de gouverneurs et d'évêques, ni des de portée potitique, ni des installations de maire et des banquets de la municipalité, ni d'une infinité de tracsseries qui prement ail beaucqui pro de place dans les annales mataitées. Nous n'avons rie ent it nou plus vois d'une froit de personnages plus ou mois nissignifiants, traversant la ville en poste, ou où y arrêtant pour la visiter. Louis XV et Louis XV et Louis XV et l'un y sont pinnis venus. Le te contre d'Artois y passa quedques jours en 1777; Joseph II IJ y sainit de près; il et garda le plus sirtét facogotite. En 1688, un directeur des spetache, qui parcourait, dans un jeu de parme. Cette permission de jouer la comédici dans un jeu de parme. Cette permission lui fût accordée, « à le condition de donner par semaine une représentation au profit de l'hôpital. » Ce directeur était. Moilère.

A l'époque de la révulution, Nantes renfermait douze paroisses et se drissit en dir-buit sections. Bien que les colonies absorbssent tous les nus me partie de sa population, elle comptait, en 1789, 99,000 habitants, chifre qui nous paratt exagéré. Elle envoyal trois d'epute sa ut état, qui se tinerat l'érquement dans ses murs jasqu'en 1764; d'epuis, aucune assemblée de la province n'eut lieu à Nantes. Un de ses trois rergéestentaits apportantait au commercial.

A raison de l'importance qu'elle avait acquise par son industrie et par serrichesses, la bourgosies couffrait avec pieue qu'il y et lune classe privilègiée audessus d'elle. Les distinctions de missance étaient moins sensibles à Brest et à Saint-Maio En auraine ville de la Bretagne, elles réfaient devenues plus blessantés qu'à Rennes et à Nantes. A Renne, c'était le barron qui formait la baute classe des bourgeois ; à Nantes, les négociants. Les deux villes rivales se réunirent contre leurs ennemis communas. Le 1º vouenber 1º88, le communauté de Nantes procédat à l'écction des députés du tiers qui deraient séger aux états de la province. Le pétuple en masse présenta an harrou une requête d'après laquelle les nouveaux mandataires devaient demander : l'que le tiers-état eût un député, avec voix délibérative, par 10,000 habitants; 2 l'élection à deux degrés ; 3º que les députés du tiers fussent égaure en nombre à ceut des deux autres ordires et que les voix fussent complées par tête; 3º Tadulssion des curés, en functions depuis dix ans, dans Tordre ut deragé ; 5º Tadulfoin des corrés et l'équie répartition de l'unpoit.

La majorité de la mairie doma ce mandat aux nouveux étas; mais la minorité apart protesté, le pardement annual la dévision municipale. La l'ûle de Nantes déprite à Rennes et à Paris pour y souteuir les prétentions du tiers; ni la noblesse, ni le clergé n'ont égant à ces représentations; le roi ordonule la dissolution des états. A Rennes de sanglantes rixes ont lieu entre la noblesse et la jeunesse des états; calles-ci appellent à leur severus les jeunes gens de Nantes, qui s'empressent d'arcourir. Taudis que la bourgeoisie nantaise s'engage franchement dans les voies de la révoltion, les canappages voisiens obléssent à une impublica nortrairo. A l'occasion d'une foire, on dit aux paysans que les droits d'octroi étaient aug-mentés; l'assemblée constitunte les avait abolis; cette erreur fut la cause d'une permière émeute. Invité à se jointre à l'administration pour ramener les citoyens gérars, i Fréque La Laurencie réfass son concours aux autorités nouvelles; les couveuts de la ville et les riches ablayes du voisinage lui formaient une nombreuse phalange qui l'errourageait là i résistance.

Ce fut, on le sait, l'evicution de la nouvelle loi pour le recrutement qui dévini le prétecte du soulévement des campagnes; en quelques jours tout fut en armes autour de Nantes. Animée d'un zête remarquable, la garde nationale de cette ville se porta par détachements nombreux sur les divers points do l'insurrection avait éclaté; elle battit les Vendéens à Clisson, au Port-Saint-Père, à Marhecoul, à Legé, à Bourgneuf, à Chalans. En cirtant à Machecoul, les républicains y tronséent les cadarces de cinq ents prisonniers que les reyalistes avaient égurgés. L'insurrection faisait des progrès rapides. D'Elbée, Larochigie, quédein, Charette, Cathleileus, 1800ffl., et commandaient les divers corps et en

régularissient les mouvements; délà ils occupaient Suumur, Angers, Ingrande, Anceis, Doué, Chollet, Mortague, Montaigue thadicrouel « Maltres de Nantes, dit Napoléon, de cette grande ville qui leur assurait l'arrivée des convois anglais, les armères royales pouvaient sans danger manœuverer sur les deur rives de la Loire et menacer Paris, Si, profitant de leurs donnants succès, Charette clathelineau eussent réuni leurs forces pour marcher sur la capitale, c'en était fait de la république. »

Toutes les forces des insurgés se portèrent sur Nantes. Ouverte de toutes parts, avec ses longs faulours qui su perfent dans la campage, cette ville pours-i-telle résister? Les Vendéens la sonament de se rendre; le maire Bao, qui a reçu leur manifeste, réunit à l'îtolet-de-velle les représentants Merin et d'illet, les officiers supérieurs de la garde nationale et de la garrison, les administrateurs du district et du département. A quel parti faut-li se résoudre? El agrarison et la garde nationale ne présentent essemble qu'un effectif de onze mille honmes; les Vendeens sont au nombre de quatre-ringit à cent mille. Les représentants gardent le silence. Le colonel Bonvoust dit que la troupe de ligne ne compte pas plus de six mille hommes; ne serait-re pas, pa joute-t-il; a une résistance dévespérée? »

« Nous serons tous soldats, » reprend Baco avec une énergie entralanante; « s'il faut mourir, que ce soit us cride vire la rejudique! » » — Oui, vive la république! » « Des constitues de s'écrie l'impétueux Beysser, qui commandait la place, « houte à qui peut avoir la pensée de se rendre! » « — Soil, » reprend Bonoust avec tranquillié, « le sa mens en décideront, et nous mourrons ensemble. Vive la république! » « Ce sont des ammes et non des paroles qu'il nous faut maintenant, » s'évrie Raco; « que l'on ferme les ciula… Des armes, et la peine de mort contre quiconque parlera de capituler! »

En quelques jours la population entière, animée par ses magistrats, creuse des fossés et élère des redoutes autour de la place; toutes les autres affaires sont abandonnées; hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde travaille, jour et nuit, à ces fortifications improvisées.

L'eumeni est aux portes de la ville. Une nouvelle réunion a lieu au département. Le général en che Clanchau y assiste. Canclaux et un homme instruit dans l'art de la guerre, d'un courage froid et réfléréil. Les représentants déclarent s'en raporter à lui. Le général ne pense pas qu'il soit possible de défenté rantes, si les royalistes mettent de l'eusemble dans leurs mouvements; leur masse suilit pour creasser les républicains. Baco et les pesser repoussers avec une nouvelle énergie totate pensée de capituler Dans ce moment, le ferthantier Meuris, chef de batilion de garden antionnles, arrive au département : il restent de la petite ville de Nort, située sur l'Endre. Il raconte à Canclaux comment, avec les ciuq ou six conts hommes qu'il commande, il a teut un chéce, pendont qualorar heures, quatre de ce fait d'armes, qui voulaient franchir la rivêre et se porter sur Nantes. Le récit mille Vendéens, qui voulaient franchir la rivêre et se porter sur Nantes. Le récit de ce fait d'armes, un des plus surpennants de cette mallieureuse guerre, rend la confilance à Canclaux, qui prend sur-le-champ ses dispositions. Avec de tels hommes, il ne saurit douter de la vivitoire.

Personne au reste ne suppose que les Vendéens parviennent à se rendre maîtres de Nantes, « L'attitude des autorités civiles, dit encore Napoléon, imposa aux



malveillants, annula l'effet des menées sourdes, des intelligences que d'Elbée se vantait d'avoir dans la ville. Nantes passa subitement de la plus grande frayeur à l'attitude d'une grande cité qui s'élève tout entière contre la rébellion. »

Ce fut le 29 juin 1793, jour à jamais mémorable dans les annales nantaises, que les colonnes vendéenues se présentèrent à la fois devant la ligne des ponts, et sur les routes de Vannes, de Rennes et de Paris. Partout les républicains sont prêts à répondre à l'attaque : ils engagent le combat au cri de vive la république! et au chant de la Mars-illaise qu'entonnent les gardes nationaux. Les Vendéens avaient une pièce de canon, nommée la Marie-Jeanne, de laquelle, disaient-ils, dépendait le salut de l'armée : la Marie-Jeanne est démontée par un artilleur de la ville, tandis que d'un autre côté le brave Cathelineau, qui a eu deux chevaux tués sous lui, est frappé d'un coup mortel. Les Veudéens avaient plus de confiance dans le seul Cathelineau que dans tous leurs autres généraux ; privés de leur chef, ils se regardent comme vaincus. Mais le digne maire Laco, qui anime ses concitoyens au combat, a lui-même été blessé d'une balle à la cuisse; ni lui ni les siens n'ont perdu courage; forcé de quitter le champ de bataille, Baco leur promet la victoire. Ouelques instants après elle n'est plus donteuse; étonnés de la résistance qu'on leur oppose de toutes parts, les assaillants sont forcés de se retirer. Nous regrettons de ne pouvoir rapporter les détails de cette journée, où la troupe de ligne et les gardes nationales rivalisèrent de courage et de dévouement,

Il y avait dans ce tempe-là un patriolisme, une énergie, qui aujourd'hui l'on a peime à comprendre; parmi la Seunt raisi de cette époque, il en cet un que nous ne pouvons omettre. Dans une rencontre qui avait prévédé l'attaque de Nantes, l'Inaduadine et quelques autres gardes nationaux étaient tombés aux mains des Vendéeus, Ceux-ei ne doutsient pas aloss da succès de leur cause. Ils envojèrent à Nantes trois de leurs présonniers, pour proposer une transaction au autorités républicaiens: Ellaudadine était un des trois, On ne pouvait accepter les propositions des Vendéens. Après avoir mis ordre à quelques affaires, Handame, qui avait juré de revenir, ne c'éan nia ux prêries des afamille, ni aux sollicitations de ses amis, Sa mort était certaine s'il retournant parmi les Vendéens, Rien put reteint l'aludadudine : cetade de es parole, il regagna le camp des ennemis, Quelques-uns le voulaient égorger, mais d'autres l'arrachèrent à la mort et le rendreut à sex concloyes. Blaudadudine, dont longtemps après nous sons pressé les mains vénéraldes, reçut de ses compatriotes le surnom de Régulus Nantaus, qu'il a honorablement porté issura là la flos es carrière.

A la manière dout les patriotes combattaient dans la journée du 29 juin 1783, qui ett pu croire que de profondes divisions les séparaient 7 liten qu'elle n'est échté que dans les campagnes voisines de Nantes, le foyer de l'insurrection était dans cette ville. Mais tielles que l'assemblée constituent les avait établies, la justice et l'administration s'y trouvaient, comme partout ailleurs, complètement isolées du certre de l'état. Nantes fut un des points oi la convention s'empressa d'envoyer des commissaires pour y assurer la sévère observation des lois. Ces commissaires étaient les représentants du peuple Funché et Villers, tous les deux d'épatrés de la Loire-Inférieure. L'insurrection entourait Nantes comme un incendie prêt à la dévorer; on ne poussit complet sur les trébunants ordinaires pour la répressé on des con-

pables; Villers et Fouché instituèrent un tribunal révolutionnaire, et en donnérent la présidence à Phelippes de Tronjoly, qui jouissait d'une considération méritée parmi les patriotes.

L'établissement du tribunal révolutionnaire n'avait eu pour objet que de mettre un terme à l'insurrection royaliste; malheureusement les patriotes formaient deux camps, celui de la Montague et celui de la Gironde. Après la journée du 31 mai, les corps administratifs de la Loire-Inférieure, et surtout la municipalité, prirent ouvertement parti pour les Girondins; d'un autre côté, le club montagnard qui s'était formé à Nantes protestait contre les actes de la commune et du département. La victoire du 29 juin donna au maire Baco une nouvelle confiance dans ses desseins. Aurès avoir repoussé les Vendéens, il se mit dans l'esprit de délivrer la eouvention de la domination des elubs. D'abord la municipalité prit un arrêté par lequel elle déclara interdire aux représentants du peuple, l'entrée de la ville de Nantes, prétendant que l'envoi de ces commissaires était une mesure inconstitutionnelle. D'une commune voix, les corps administratifs décernent le commandement de la ville à Beysser, avec une autorité égale à celle des représentants, et Beysser rend des arrêtés, où il tranche du proconsul; le tout, disait-il, dans l'intérêt du gouvernement républicain. Le sage Canclaux ne voulut point donner son adhésiou à ces actes, qui rompaient l'unité de la république; ce n'était pas senlement du fédéralisme, mais une révolte manifeste contre les principes et le gouvernement auxquels la France était sommise. Cependant, l'honnête Baco s'était rendu à Paris à la tête d'une députation, pour présenter un long mémoire à la convention, qui prit en pitié les leçons qu'on Ini donnait. Le maire de Nantes fut envoyé à l'Abbaye, sans qu'on songeât à lui faire son procès; et Bevsser, qu'on venait de nommer général de division pour sa belle conduite dans la journée du 29 juin, fut destitué de son commandement, qu'ou lui rendit pen de temps après.

Par un arrêté plein de sagesse, les représentants Mérlin et Gillet annulèrent tous les actes de Beyser et des corps administratifs de la Loire-Inférieure, les qualifiant d'appel à la révolte. Après avoir sauvé la ville de Nantes par son énergie, le maire Baco la perdit par l'erreur la plus déplorable.

Il n'y avait plus d'administration à Nautes; cette grande cité se troma livrée au duit montagnant, qui confondi ficroulins et Vendeus dans sa roiver et ess vengeances. Le laut eonmerer, les hommes timides, les royalistes douteux ne furent plus que des fédrailistes et des trattres. Al Mertin de Douai, ni son collègue Gillet n'avaient la force névessire dans ces monents difficiles. La convention envou carierà et Nautes.

L'exaspération y était à son comble; toujours vaincue, la Vendée renaissait de ser nines i, la lipard des gériécaix un méritainel plus la couffiance des partiotes; revenant de leur erreur, en vain les administrations municipale et départementale protestaient d'un dévouement auquel on ne pouvait plus croire. Carrier renouvela toutes les autorités. La garde nationale n'obcissait que par la crainde de l'éthafaud : il organisa un corps qu'il appela l'armée revolutionnaire de a Brutus. Cette armée se divisait en trois compagnies : celle de Marta, qui n'était que de soisnaite hommes, celle des échiercurs de la Montague, et celle des lussards amériaius, composée de négres et de multitres. Il donna à la compagnie de Marta, et à chacun de ceux qui en faisaient partie, l'autorité la plus illimitée sur la population de Nantes. Tout individu dénoncé par un maratiste appartemait à l'échafaud. Lambertye est l'agent spérial de Carrier; Chaux, Goulin, Grandmaison, Pinard et quelques autres plus obsenes, forment un comité de surveillance et d'exécution.

D'abord cent trente-deux citoyens des plus notables sont enlevés de leur domicile et dirigés sur la capitale. Ils y restèrent insqu'an 9 thermidor. Les prisons de Nantes, auxquelles on a joint les magasins de l'Entrepôt, s'encombrent d'habitants de la ville et de Vendéens. La justice du tribunal révolutionnaire n'est pas assez rapide; la guillotine en permanence ne suffit plus aux exécutions; on n'a pas même le temps de retirer le sang, qui forme des mares sous l'échafaud : l'administration prend un arrêté pour que les chiens ne viennent pas s'en repaitre pendant la nuit. Les formalités judiciaires sont inutiles ; l'arrier ordonne à Tronjoly de condamuer à mort, sans examen, eeux dont il lui remet la liste : Tronjoly refuse d'obéir au représentant. Il commande à Boivin, chef militaire de la vilte, de les fusiller sans jugement : Bolvin répond qu'il n'est pas un assassin. Carrier trouve sans peine des instruments plus dociles. Tous les jours de nouvelles listes de deux et trois ceuts personnes donnent lieu à de nonvelles exécutions; les carrières de Gigant se remplissent de cadavres. Ces moyens ne sont pas encore assez expéditifs. Lambertye met en réquisition des gabares ou galiotes pontées ; d'après l'ordre de Carrier, il entasse dans ces galiotes des centaines de prisonniers. On leur dit que c'est pour les porter sur l'autre rive; quand ils sont au milieu du fleuve, uue soupape s'ouvre, et les malheureux sont engloutis. Si quelques-uns cherchent à s'échapper, Grandmaison leur coupe les doigts avec son sabre. Quelquefois, dans ces horribles exécutions, on attache un homme et une femme l'nn avec l'autre, un prêtre avec une religieuse : cela s'appelle des mariages républicains. Il n'y a de pitié pour personne, ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les vieillards prêts à descendre dans la tombe.

De leur côté, les Vendéreus ne sont pas moins impitopalles. Ils ne font point de prisonniers; tout patriole, tout acquéreur de biens nationaux, qui tombe entre leurs mains, esf fusillé sans aucune forme de provès; ils massacrent les républicains par troupeaux. Ce sont eux qui ont commencé cette lutte d'assassinats, par les cinq cents prisonniers de Barbecoul.

A Nontes, l'air est infecté par les missanes des cadavres qu'on n'a pas eu le temps de œuvrir de terre. Les morts et les mourants demeu ent entassés dans les prisons, qui deviennent un autre foyer d'infection, et cependant la famine, qui désole la ville, devient de plus en plus horrible. Ou dit que les aristocrates en sont la cause.

Entouré de courtisanes et de flatteurs, Carrier ne sort plus que pour alter au chab de l'Acces la Montoppa, on pour réveiller l'indioence des administrateurs; si il entre en fureur si ses ordres ne sont pas compris, s'ils ne sont pas rapidement exécutifs. On n'ose ni se parler n'is e serrer la main; personne ne profère une plainte, personne aussi n'aurait l'audice d'écrire à un ani, à un dépulé. Un jeune homme de dist-houit d'un-seuf asse ut cependant ce courage. Charge par Rolespièrre et Barère de parcourir les départements de l'Ouest, Marc-Antoine Jullien. His du représentant de la brôme, arrive à Nantes; il n'u a pas passé vinte-manter heures, qu'il dénonce Carrier à la convention. Ses lettres se succèdent de jour en jour; il écrit à Robespierre, il écrit à Barère, de ne pas perdre un instant. « Au reçu de ma lettre, dif-ill à son père, vole, je l'en prie, chez Robespierre avec les bons patriotes de Nantes que je l'adresse; il faut sauver leur commune et la France; il faut étouffer la Vendée ou ir enaît; il faut rapeuer Carrier out lue la liberté. «

Carrier est rappelé à Paris, où il reprond tranquillement sa place à la conveni ino. Ce n'est qu'après la réaction du 9 thermidor qu'on délibère sur le parti à prendre à son égard Lambertye n déjà porté sa tête sur l'échafaud; Chaux, Gonini, Grandmasion, Piandr et les autres membres du comité sont radiotis devant le tribunal révalutionaire: Ils demandent que leur compiler vienne s'associa avec cus sur le bane des accusés; Carrier se déféend ave song-froid; condamné à mort avec Grandmasion et Pirard, il fut guilloiné le 16 décembre 1793. Au nombre det tente, les autres membres du comité fureut aucunités.

Dirigke par Hoche, par Canciaus et par Aubert-Bubayet, la guerre de la Vendée prit un caractére plus humáni, Deupleus essais de parcilication furent strutés. Charette se montra même dans Narles, comme garant de la paix qu'ou allait signer: mais ni les rosalistes, ni les serpidiblemis, ren pouvaient necepte les conditions. La guerre repeit de nouveau. Battus par Hoche, qui ent donné la dernière goutte de son sang pour terminer cette huite d'ajorable, beinôté les chées tendéens n'eurent plus d'armée à lai opposer. Dans les dernière temps de sa vie, Charette comptait à pênen sociaute hommes autour de lai. Il finit par fombre aux mains de l'adjudnat-général Travot, qui l'emmena vivant à Nantes, et qui eut pour lui tous les écards au ont out aux saincus.

La procédure ne fut pas longue, bien que rien ne génut la liberté de la défense. Lorsque le prisètent du tribunal denanda à Charette pourquoi il avait repris les armes, il répondit : « Pour nus religion, pour nu patrie et pour mon roi » a li montra le même calme, dans l'entretien qu'il est avec plusieurs généraux. Accompagné de son confesseur, il se result au lien du supplive en récliant les prières des mots, et en regardant quedquefois la multitude sièncieuse avec une admirable tranquillité. On le conduist à la place de Viarmes, ou l'exécution devant avoir lieu. Au moment supréme, il repoussa doucement le bandeun qu'on lui mettait sur les yeux, et, portant la main sur son œur, il dit aux soldats : « Frapper làs. » (24 sur 1796.)

Gependant la guerre n'était pas éteinte, quéques années encore le famitisme soutint le courage des Vendéros, Quint aux Nantais, l'impression de la terreur était si profonde, que la république ne pouvait plus compter sur eux pour la défendre, Aussi, le 20 octobre 1799, les Vendérens, au nombre d'environ trois mille, purent dis surprendre la ville et déliver treize de la nombre réouver détairet au Bouffay; ils avaient profilé d'une excursion qu'une partie de la garnison faisait aux environs. La garden aationale suffit au reste pour les chasser.

Nantes était en défiaurce contre tous les gouvernements; cependant elle ne put méconnaître ce que fit le consulat ou l'empire pour rétablir l'ordre et le bien-être dans ce malheureux pays. L'empereur vint à Nantes avec l'impératrice Joséphine, le 9 auût 1808. On lui fit une brillante réception. « Dans cette circonstance, » dit M. Guépia, « nos autorités oublièrent que le premier devoir des magistrats consiste à sonteuir leur dignité d'homme et à ne s'humilier que devant la loi. » L'empereur se montra fort gracieux pour les Nantais; on nous a rapporté qu'il (provinva quelque émotion en se vovant pressé par la foule dans une des promenades qu'il lit à cheval.

Les Bourbons tentèrent de faire renaître la Vendée pendant les Cent jours ; mais comment la soulever contre l'empereur qui avair révelé les égliese et les maissus détraites au temps de la terreur? Combien de Vendéens n'avaient-lis pas cux-mèmes combatte sous les ordres de grand capitaine? Cependant quelques uns des chefs qui les avaient autrefoir commandés parvinvent à former des rassemblements consider ables. Lamarque fut envoy é à Nantes avec riqu ou si mille hommes pour les dissondre, Après avoir battu les Vendéens dans plusieurs revontres. Il les dés-arma par ses procédés, par la rigoureuse désiphine qu'il mainitat constamment dans son armée. Pes une goutte de sang ne fut répundue en débros des combats. On n'invarréra que deux personnes: c'étairet des assessims. On l'avait poussé en arrivant à Nantes à ordonner l'exit de plusieurs habitants notables de cette ville et de celle d'Angers. Le sercétaire général du gouvernement de la Loire, Anguste les ordres d'exit qu'il avait donnés. « J'ai toujours pensé, dissiell, que dans les aucress civiles la bus seronde doire est de les termines .

Au retour de la pais, la ville de Nantes s'occupa activement de relever son conmerce qui n'auxi fait que végéter sous l'empire. Nous regrettous d'auxi d'ice que la traite des noirs, fail-lement prohibée par la restauration, redesint, comme autrefois, sinon la principale, du noins la plus lucartive industrie des Nontissi. Il est juste d'ajointer que les plus honorables maisons de Nantes ne prirent point de part à re coupable traite, but reste, combien exte révolution, dont nous receitions successivement les fruits, a-t-elle changé d'idées! combien a-t-elle détruit de préjugés I Les enfants de ceux qui la repousseairet combattraient adjourd bul pour des

Quels que fussent pour Nantes les avantages d'un commerce que la paix faisait prospèrer, et l'inercititude de l'avenir, il était peu de villes où îr on se montart plus opposé au gouvernement de la restauration. Les sentiments qui avaient animé la oppositation mantales aux beaux jour de 1793, se mantinévrent d'une manière non moins énergique en 1830. La ville n'attendit pas l'effet qu'elles avaient produit à Paris pour se prononere contre les ordonaments; les citoyens de Nantes s'armèrent spontanément pour la défense des libertés publiques. Le général d'Espinois orpopas vainement à leurs généreux efforts; les nouvelles qu'on reput de Paris arrètèrent t'effission du sang. Les Nantais curent leur part dans les récompenses décernées aux vinqueuers de juillée.

Cependant le parti royaitse croyait encore à la possibilité de soulever ces contrées. En 1832, la duchesse de Berry fil sans sucrès un appet aux descendants de ceux qui avaient si vaillamment défendu la cause de l'autel et de la légitimité. Déguisée en paysanne, poursuivie de village en village, elle avait, depuis cinq nois, trouvé un asie la Nantes sans que la police parint à la découvir; mais on acheta, pour une somme considérable, la conscience d'un juif nouvellement converti, que la princesse avait comblé de ses bontés. Deutz, c'est le nom de ce misrable, se rend à Nantes, accompagné d'un commissiré de police qui le surveille. La

duchesse le recoit sans défiance : il Ini adresse de nouvelles protestations de reconnaissance et de fidélité. Il n'était parvenu jusqu'à elle que pour faire connaître d'une manière plus certaine au préfet, Maurice Duval, la maison qu'elle occupait, C'est chez les demoiselles Du Guigny, rue du château, qu'elle avait trouvé un asile: Deutz informe sur-le-champ le préfet de sa découverte. Dans la soirée du 6 novembre 1832, des forces considérables enveloppent le quartier, de manière à ce que personne ne puisse trouver d'issue. Les autorités s'établissent dans la maison ilu Guigny, lieu principal de leurs recherches; en entrant, elles ont trouvé la table mise pour le diner, mais le nombre des couverts est plus considérable que celui des personnes qui vont s'y asseoir. La maison est visitée dans ses parties les plus secrètes; on ne découvre rien; on désespère de rien découvrir; les perquisitions durent jusqu'au lendemain matin. La duchesse cependant doit y être; car on a trouvé une lettre écrite avec de l'encre sympathique qui lui annonce qu'on l'a trahie. Le 7 novembre, à dix heures, deux gendarmes, placès dans une petite chambre de l'étage supérieur, allument du feu avec de la tourbe et de vieux journaux. Le feu devient ardent, la plaque de la cheminée commence à rougir. Une voix se fait alors entendre : « Otez le feu , nous allous sortir. » On retire le feu , la plaque est abattue d'un coup de pied, et l'on voit sortir d'un étroit réduit pratiqué derrière la cheminée, la duchesse de Perry, pâle et abattue, mademoiselle Stylie de Kersabiec, MM, de Menars et Guibourg. Ils étaient depuis seize heures dans ce cachot, où ils ne pouvaient ni faire un mouvement, ni respirer. « Général, dit la duchesse au maréchal-de-camp Dermoncourt, qui l'avait poursuivie dans la Vendée, je me remets à votre loyanté. - Madame, lui répondit-il, vous êtes sous la sauvegarde de l'houneur français, » Le préfet n'ent pas autant de courtoisie, Deux jours après, la princesse partit pour le château de Blave.

Ce dernier trait clora, pour nous, l'histoire de Nantes, si féconde en épisodes. en lecons terribles. Il ne nous reste qu'à faire connaître l'état présent de cette cité qui , par son riant aspect, contraste singulièrement avec les scènes de mort où elle figura si souvent comme partie ou comme témoin. Nautes s'est beaucoup embellie dans la période de 1800 à 1853. De nouveaux quartiers se sont élevés ou s'élèvent, ornés d'hôtels et de maisons du meilleur goût, C'est surtout par la coustruction des édifices publics et privés que les Nantais se distinguent; au lieu d'employer le schiste et le granit, comme dans les autres villes de la province, ils ne se servent que d'une pierre blanche qui se prête beaucoup mieux aux fantaisies de la sculpture. La nouvelle Bourse, ouvrage de Mathurin Crucy, est terminée depuis 1810. Notre siècle verra s'achever la cathédrale de Saint-Pierre, demeurée pendant trois cents ans incomplète. A l'exception de la cour royale dont le siège est à Rennes, Nantes a toutes les institutions, tous les établissements nécessaires à un grand centre d'administration. Placée dans un local plus convenable, sa bibliothèque est une des plus riches et des mieux tenues qui soient eu France. La ville possède aussi un Musée qui renferme des morceaux d'un grand prix.

Le sol de l'ancierme cité, généralement uni, ne s'élève pas beaucoup au-dessus de la Loire, qui l'inonde quelquefois. Les nouveaux quartiers descendent, par des pentes douces, au bord du fleuve, et son beaucoup plus sains que les anciens. Ainsi posée, Nantes est peut-être la plus jolie, la plus gracieuse ville de nog départements. Elle a pour armes un navire équipé d'or, eux voites d'argent, au câpi auss d'argent aeut d'hernines, l'être couvanné du certée contal, neve la devise : Favet Neptanus custi. Malbeureusement, cette devise perd chaque jour de son caracitude. Les sables s'accumulent dans le lit trop large de la Loire; bientot lis en auront encombré le cours jusqu'à son embouchure. On fait de temps à autre quelques dépenses de curage et de dragage, mais ces travaux sont insuffisunts. Il est de toute nécessité qui le gouvernement cherche sans retard le moyen d'empécher cet envahissement des sables qui finirait par rendre la ma'gation impossible qu'on ne a'arrête pos devant to dépense; il ne s'agit pas seulement d'une place maritime, mais de la France entière, dont la Loire est une des artères principales.

En 1790, le mouvement du port de Nantes fut de 97,000 tonneaux pour le long cours, et de 32,220 pour le grand cabolage, ce qui donne nu total de 160,120 tonneaux. Dans ce mouvement qui occupa 530 navires, 28% appartenaient à l'étranger, 211 au commerce de Nantes avec les colonies. Le trafic des negres en employait 40. En 1841, le nombre des navires entrés à Nantes s'élevait à 531, dont 377 sous pavillon français, et 155 sous pavillon françair; mais lis ne portaient que 63,730 tonneaux. Le grand et le petit cabolage avaient employé 5,700 shimests, portant 110,915 tonneaux. A la même feoque, le nombre des bitiments, portant 110,915 tonneaux. A la même feoque, le nombre des bitimentes de 5,9270. Si l'on compare ce nombre de bitiments à celui des sutres places, on voit que le Hàvre a 38 à navires, juugeant 66,005; Rordeaux, 379, jaugeant 65,335, et Marselle, 659, 50n te port riest que de 8,995 tonneaux.

L'industrie manifacturière a éprouvé de grandes variations; celle des tolles de la del cabre n° pius d'importance. Les fillatures el les fabriques de cotonnades, quoiqu'en assez grand nombre, ne les ont point remplecés. La principale 
industrie de Nantes consisté dans la construction des navires et dans celle desdivers objets nécessaires à la mavigation. Le pius bel établissement de ce gener, su 
la fonderie d'Indrect, dans l'îlle de ce nom, su-dessous de Nantes, est aujourd'huit el 
le premier atélier de la marine royale pour la construction des bithments à supeur. 
Enfille. Nantes use compte alux sur 70,000 annes. Elle est le chef-lieu d'un n

département dont la population s'élève à 487,000 habitants.

Quant aux personnages distingués qui sont nés dans cette ville ou aux environs, nous avons à nommes per garrei les nommes de guerei : La Nous Bras-de-Trei Odde de la Noue, son fils, toas deux non moins remarquables comme écrivisin quo comme guerriers; l'illustre Cansard, émaile de Du Gay-Trouin; les généraux Melturei et Lamorieire. Parmi les hommes d'état et d'administration : le fameux Fauché, due d'Orrante; Sotin, qui, comme lui, fut ministre de la polive; Huest, auteur de la statistique de la Loire-Inférieure, et l'en des citopens qui ont rendu le plus de services à ce département. Les arts ont aussi leurs illustrations : en penaire ligne figure le célèbre sculpteur Meled Columb, que Nantes rerendique à raison des monuments dont son ciseau l'a enrichie, mais qui était du Léonais; viennent ensuite Charles Everard, peintre et architecte, auquel on devait les peintures à fresque de la basilique de Saint-Pierre, qu'un misérable barbouilleur badis-egonna en 1783; ciemants la fortand. Courenve de Creux, écalement architectes.

N'oublions ni l'ingénieur Ogée, qui pendant la révolution assura la conservation du heau moniment de François II, ni Geeaut, ambassadeur à Naples, si consu dans le pays par son amour pour les arts; il y apporté le goût des constructions à la manière faileane, qui convient au beau climat de la Loire. Dans les sciences nous avous à citer que le mathématice Léégue, membre de l'Institut, et Montas-davin, fondateur de la Société d'Agriculture de Bretagne. Les poètes auxquest Nantes a domité pour, sont : Meschant, dont nous avons délip article : Pays, Mesuire de Kerlon, philosophe et littérateur spirituel, auteur de la romance attribuée à Marie Staurt, l'Infortuncé Elius Mercour, et notre contemporaine madame Melante Walder. Nantes a produit un graval nombre de théologiens, dont uous use tirerons pas les nons de l'oubli. Le plus illustre d'entre eux, Abairad, et mions conus aujourd'hui par se philosophie exholastique que par ses amours et par ses matheurs. La littérature érudite cite le savant Veyssière de la Croze, et Grou. traduceur de Plation.

Il ne nous reste plus qu'à nommer les écrivains qui se sont occupés de recherches sur la Bretagne, sur Nantes en particulier, en et tête desquet sous derons placer l'abbé Nicolas Traverz, auteur de l'histoire si consciencieuse de cette ville et de ses évêques; on achève en ce moment l'impression de cet ouvrage qui était resté inélit, et que M. Savagner e enrichi de notes fort instructives. Auprès de l'abbé Travers viennent se placer Opée, ngénieur, comme son fils, et auteur du Décionanier géographique et historique de la Bretagne; Guymar et Meuret, qui l'un et l'autre ont fait deux livres différents portant le titre d'Annales Nantaises; celui de Meuret est le meilleur.

Nous devons réunir dans un seul groupe, MM. Althenas, Ludoric Chapplain, feutjain, le Boye, le Cidare, Édouard Richer, Tollanares, fondaleurs de Lycée Armaricain et de la Reevue de l'Oveat, recueils précèveux pour lous ceux qui s'oncupent d'écudes sur la Bretagne. Il n'est auteur de ces auteurs qui, indépendamment de son tribut dans ces deux revues, v'ait composé quelque ouvrage remarquable dans l'intéret de sivile ou de la province. M. Enuit Soventire (de Morlair), échai associé à leurs travoux, sur lesquels il a répendu l'écit de son imaginalion et de son beau taleut. Nommons enfils Cantille Méllitet, qui laisse inschreés son grand travail sar le commune et la millea de Narare, dans lequel nous svons puise de nombreux documents pour cet article. Bien que sa manière de voir et de juger les faits a eso lipa satologieux la nôtre, nous reconnaissons que son travail sera d'un grand prix pour ses concloyens; le nom de Camille Méllinet se rattache presque tout ce qui s'est fait d'utile et de beau à Nantes depuis vingic-inq ans s'.

I, Grighte de Teurs.— Dom Mories, Proves de Ibistère de Bretigne.— Cremiens Britantium. — Chromères Manteines.— Chromères de Tobbeg de Salue Florati.——Prote de Prathéries.— Dest de Tauremina.— Archive de Salue, Titre et Centres de Bretigne.—
Mohrel-science, I'vi des estate de Bretigne.— Nobles Teurs, Bistère de Keleyne et de la Mohrel-science, I'vi des estates de Bretigne.— Nobles Teurs, Bistère de Keleyne et de la reconstant et de la mitie de Nomies.— Guiylin, Progrès de la mille de Année.— Desthilleire.
Hatties de la recolution en Bretigne.— La lycie America.— Les munites de la Livie-Indicisor.— Bisprophie de Mare-Antoins Indicisor.— Bisprophie de Mare-Antoins Indicisor.— Elle polit America.— Desthilleire.— Nomies—Provie de Carrier.— Elle polit America.— Desthilleire.— Nomies—

## PAIMBŒUF.

#### SAINT-WAXAIRE.

A environ dis-sept kilomètres de l'embouchure de la Loire, sur la rive gauche de ce fleuve, une ville nouvelle s'est élivére rapidemel une naut mortante depuis le commencement du xviur siècle, Paimboud ou Poncehen (Tèle de beux), n'était, il y a cent quatre-iniqué anna qu'un hameu, où quedques familles de pécheurs vivaient sous la protection de Notre-Dome, Les gros navires, laissant à leur droite cette petité cooloie, perque an milleu des landes et des mansis, remonstaient la Loire jusqu'à Nantes; unais l'amoncellement des sabels finit par entraver tellement ha nièue distinguis de piut des trois cents tonneux durent et relicher dans le port des pécheurs. De là, les communications avec la grande cité s'établierat au moyen de banges et de galavers, portant de soitanne à cent tonneux. Ce fut le signal de toute une révolution dans l'aspect du pays et dans l'existence de ses habitants.

Des maisons, des chandiers, couvrierel le bord de la rivière, et transformèrent le hamesen en me petito tille; il suitt de l'espace d'un siede pour donner à Psimberd 5,000 labilants, la plupart négociants, boutiquiters, aubergistes, capitaines, marins, pilotes. Tuc ordonanner croyale a dota dru hopfale en l'Irlé, et elle fut érigée en parolsse en 1750. On y construisit un quai pour les chargements et les déchangements des navires, qui sopérerent sous la surveillance de six visiteurs. On y étera, au-dessus du niveau des plus fortes marées, un môte de deux cents piede de long sur vinsid de large; centlo, la Loire, qui, d'une rivé à l'autre, a ici plus d'une lieue, fut dotée d'un nouveau port, assez profond pour recevoir de gross bittiments et jusqu'à des fréquêtes.

A l'époque de la plus grande prospérité du commerce nantais, on compta à Paiminsuf, 5,55 mes; mais par ceta même qu'elle avait associé son existence industrielle à celle de Nantes, elle ne pouvait manquer de ressentir le contre-coup de la mavaise fortune de sa puissante voisine. Elle déchat si vite sous la république, et surfout pendant les dérnières nanées de l'empire, qu'en 1811 elle avait presupe profut le tiers des population. Cette situation s'est de beaucoup anétiorée depuis le retour de la pair. Paimbourt renferme 3,872 habitants, et l'arrondissement auquet elle a donné son non, \$4,520.

Il est vrai que ces mêmes ensablements qui ont forcé les bâtiments à s'arrêter dans son port en rendent chaque jour l'arcès plus difficile. A l'entrée de la Loire, il eviste un banc de sable dont l'augmentation graduelle ne tarderait pas à intercepter la navigation, si on n'en combattait point l'envahissement par des moyens énergiques: le gouvernement ne peut l'ignorer, et il a, sans doute, trop à cœur les intérêts du pays pour laisser retomber dans un état d'abandon sauvage ce magnifique canal, creusé par la nature et perfectionné par le génie des hommes. Paimberdi possède un collège communal, une évole d'hydrographie et une société d'agriculture.

Quoque cette ville soit toute moderne, l'origine du hameau dont elle orcupe l'emplacement primitif remonte à une haute aniquirit. In thatteau dévé sans doute pour défendre l'entrée du fleuve, a existé autrefois à Penochen: au temps d'Ogée, on en voyait encore les vestiges près de la médaire de Boir-Cauter. Peus-téve chateau fuel construit par Alain l', qui, au dire del l'historien Le Baud et du savant abbé Gallet, y étabit sa résidence dans le vri siècle, et de la régna sur toute la Haute-Bretagne. Le prieuré de Norte-Dame, fondé en 1058, appartenait à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon. Le marquis de Bruc, avant la révolution, était seigneur de Painbard et verezul les droits de haute et base inside.

Au bord de la mer. à l'extrémité de la rive gauche de la Loire, est le port de Saint-Nazire, on résident les pilotes lanameurs qui condiuent les navires marchands à l'aimboutf. L'époque de la fondation de ce bourg, où l'on compte 3,700 habitants, nous reporte aus premiers niècles de l'Armorique. Il était érigée pa naziones dés 577, et le cente de Vannes, Goerech, y possédait une forteresse. En 1380, une fotte espaçoné se présenta devant le chateux de la petite bourquée ans oser en autreprendre le siége. Toutefois le capitaine. La Trembhye le prit en 1586, et îlt trancher le Met à Officier qui y commandati pour le duc de Mercœux. La rade de Saint-Nazire est, comme l'entrée de la Loire, parsemée de rochers et d'un abord diffidel. C'est à la conneissance de ces écuels, et des bancs de soble qui en augmentent les dangers, que les marins du port delivent l'honneur d'être les guides de tous les battliments, pendant leur trèpt de la mer à Palmiches une des des des la mers de se battliments, pendant leur trèpt de la mer à Palmiches de la mer à Palmiches de la mer à Palmiches de la mer à Palmiche de la mer à la miche de la mer à la miche de la mer à la mi

# GUÉRANDE.

Lorsqu'on pénètre dans l'encciste murée de la ville de Guérande, qui, du haut de son cotsau de granit, domine l'Orèan et l'embouhere de la Liore, ons ecroit transporté dans une des petites capitales de la vieille duché de Bretague; on se retrouve en plein moyen-age. Les mœurs patriarcates et les costsumes étranges de la population, les remparts à machicoltis flanqués de tours, la langue bertonne religieusement couservée dans quedques villages, la nomenclature géographique du pass, tout concourt à produire une compléte illusion.

Le Baud, Histoire de Bretagne, ch. 1x, p. 65. — L'abbè Gallet, Mémoire sur l'origine des Bretons armoricains, ch. XIII, p. 735. — Ogèc, Déctionnaire historique, i. III, p. 330. — Notices sur les viètes de département de la Loire-Inférieure, p. 78-08. Nantes, 1980.

Gnérande n'est plus une ville de guerre comme au temps de Montfort; elle a perdu, avec as juridicito royale, ses anciens pavoiris admistratifs. Quoique pour l'importance elle ne le cède à aucune des localités de la Loiro-Inférieure et vienne minediatement après Nantes, elle n'est pas meme le siège d'une sous-préceture : à son exclusion, le bourg de Swernay est devenu le centre politique de l'arron-dissement où elle est située. Il est vrai de dire qu'elle se coussole sisément de la privation de cet avantage par la suspériorité réelle qu'elle conserve concer sur les villes et les communes situées dans son voisinage; Guérande est, en effet, la capit de de tout un monde de marsis saints, la mércipo de plusieure santoss et le principal centre d'action de l'arrondissement. Elle puise d'ailleurs, dans le mouvement considérable de son commerce maritime, des ressources totiques nouvelles.

L'origine de cette ville se rattacle à l'établissement des pirates saxons au Croisic. Pour surreiller les descentes de ces voisins incommodes, les Romains, vers l'an 670, construisirent une forteresse sur le coteau de Giérande : le chiteau de Gransnou occupa, non point l'emplacement actuel de la ville, mais le plateau élevé où sont les moulins désignées errore sous la désomination de Moulins de la Place.

Un grand nombre d'habitants de la côte, pour s'assurer un refuge contre brigandage des pirates, se placérent, rapporte-t-on, sous la protection du fort, et bâtirent la ville de Gere-ream, on de Are-ream. Nots admetions voloniters ectte origine et cette étymologie. Rien de plus simple que de supposer que les Bretons aient accole leur mot l'ar-, cité, su nom latin Granzona, en le réduisant à la forme monosylhabique, selon le génie des peuples du Nord, et que les Fran-sis, du suistantir composé ker-ann, aient fait (barrande. Dès le vri sécle, la forteresse romaine devint la risidence de Guerch, et de plusieurs comtes de l'Armoque. Cest alors que la nouvelle cité reçut le non d'Auta Quérinca (Cour de Guercel), autre dénomination de laquelle quelques étymologistes font dériver le mot Guérande.

Une grande obscurité couvre les destinées de la ville de Ker-rann jusque vers inu 85.1, Aceté poque, Ersjon, ci des Bretona, aparon fini à pais avec Charles-le-Chauve, l'évêque de Nantes, Actard, le protégé du roi frank, reprit possession de on siége et en expaisa Gistard, qui lui-même l'avais supplanté: mais celui-ri, bien oin de reconnaîter l'autorité de son rival, résolut d'élever crosse contre crosse. isna s'inquiéter de la sentence par laquelle le roi Charles et less évêques le conlamanient à être enferné dans le cloître de Sain-Hartin-de-Tours, ja s'établit à Guérande, y conserva son titre d'évêque, et jusqu'à sa mort gouverna en cette pusité le troupeau dont il s'étalt constitué le chef.

Le territoire que Gisiard retint aiusi sous son obédience composa plus tarde qu'on nomma l'archidiaconé de la héic (de Madid, de la rigion moyenne); il nait pour limites l'Endre, la Sevoanne et la Visiane jusqu'à la mer. L'évêque de Guéande, protégé par Salomon III, l'emporta en définitive sur Actard, qui de uou-ceus fut chassé de Nantes; ce fut pour lai un triomphe écâtant, et pour sa petite ille épiscopale un sajet d'orgueil. Le roi breton, vonlant mettre Gisiard sur le acme pied que les autres évéques, fonda à Guérande l'église et le chapitre de Saint-Aubin. A la mort du prést, qui arriva en 895, on ne lui donna point de soccesseur; seubennet son archidiatice continua son oposition spirituleile pendant

cinq ans, et les Guérandais, plutôt que de se soumettre à leur ancien pasteur, se rangèrent sous l'autorité de l'évêque de Vannes. Ce ne fut que vers l'an 900 qu'ils rentrèrent dans le giron du prélat nantais et redevinrent ses vassaux.

Du reste, an lieu de renier comme des pécheurs repentants les actes de la période épiscopie, lis se montrèrent sinquiérement joints d'en conserver les souvenirs. Une de leurs voies publiques garda et porte encore le nom de rue de l'échére le celt lique subsiste le paissi de Gisland, jusqu'à l'écoque où first démoil à la requête de l'évêque de Nantes (1689). La collégiale de Gierande s'enorgueillit es plus ancienne du diocète et la seule qui députat aux états; à tous les synodes et à toutes les assemblées du clergé, elle prit place immédiatement après le chapitre de l'église métropolitaine. Enfin, elle conserva toujours certains pri-viléges importants, comme le droit d'avoir des grands s'caires, un official et un promoteur, tirés du corps de son chapitre, et de prendre le litte de second siège épiscopal de Nantes. Il evistat aussi sur la fraçde et dans l'inférieur de l'église de Saint-Aubin na monument et des vestiges curieux de l'autorité de Giard, que la révolution n'a pas entièrement efficies : c'élaient des mitres et des crosses, scripérés sur les parois de l'édifice, et une chaire d'évêque en pierre, taillée dans l'épaiseur du mur d'une des tours du portail.

S'il faut en croire les légendaires, le patron de cette église rendit aux habitants de Guérande un signale service pendant les invasions des Normands. Les jirates, sans se laisser abattre par le souvenir de deux grandes définites qu'ils avaient déjie essuyére en d'autres temps sous les murs de la ville, étaient venus l'investir de nouveau, après sovi d'étasté Nantes, Angers et Tours « Misis, a dit d'Argentré, « les habitants ne perdirent pas cœur et se mirent en défence si bien qu'ils en técrent bon nombre dans une saille, sanit Abairs em noutre an homme d'armes, au-de-nart de leurs troupes, les guida et leur donna courage de bien combattre. Berf, caux de la ville leur opposèrent une si grande résistance, que les Normands furent contraints de se retierr et s'en allérent au royaume de France, où ils firent d'inroyables cruntés (919). »

Le saint avait, sans doute, retiré sa protection aux Guérandiss, quand, dans le xur's siède, leur l'ille fut prise par des ennemis encore plus barbares que les pirates du nord. Cette industrieuse cité, enrichie par le commerce du sel, avait alors une grande importance comme place de guerre et comme port maritime. Son enceinte murée renfermait 12,000 habitants et s'étendait jusqu'un plateau de la vieille forteresse romaine qui lai servait encore de défense. La mer courrait une partie des marsis saints de la côte. Je Grand-Trait, ce mérihans du territoire de Guérande, battait de ses flots le pied de la colline où la ville est assise, et formait à une demi-lieue de la mer un port où l'on armait des battiments de guerre.

En 1332, Louis d'Espagne, avec un corps d'Espagnols et de Génois, attaqua la place par ferre et par mer; il vouldi la soumette l'atuntiré de Canties de Blois-Mais la garnison se maintint bravement dans l'autique forteresse de Gramona, tandis que les bourgeois déployaient un admirable courage pour la défense de la cilé. Les femmes meme jetient sur les assiègenats des pierres et des soilies trainées avec effort; les prefères, se melant aux combattants et aux travailleurs, les excitaient ansiès par leurs discours et leurs exemples. Se reposant sur son énergie, cette population intérpide croyait n'avoir rien à craindre, lorsqu'une brèche, qui n'avait pas été réparée, servit de passage à l'enneni. Acte les assigeants, le pillage el l'incondie se répandrent dans la ville. Tous les habitants furest masserés sans pitié. Une foule d'hommes, d'enfants, de femmes, de vieillards, s'étaient réfugés dans l'églisse de Saint-Aubin; les soldats mirent le feu à l'éditice, et la voilte en pierres s'écroules ur ces malheureux. Quand il ne resta plus rien à diturie, Louis d'Espagne préfendit q'uon avait outre-passé ess ordres en brillant cinq églises; il il t pendre et étrangier vingt-cinq des pillards les plus déterminés. Hait mille Guérandais portérent, dans cette journée, la peine de leur dévouement. On rass le chiteau romain, on déruisit les fortifications; le butin, qu'et ait minense, n'ut embarqué sur plusieurs b létiments du port. Les historiens berdons racontent que la comtesse de Montfort répandit des larmes à la nouvelle de cette catastrophe.

Cédait un devoir pour Jean de Montfort de relever la ville de ses raines, et de l'entourcer de nouvelles fortifications. Bant faunés qui saivit le déssarte, à confia à un de ses licatenants cette œuvre de réparation : celui-ci baiti une ceinture de fortes marailles, et, pour en défendre les approches, fil crouser des fossés profonds autour de la ligne circulaire qu'elles dérivaient. Les matériant fourris per les décirés de la forteresse de Granonas servirent à construire es ouvrages. L'enceinte fait réduite aux proportions du reste de la population guérandaise : au lien de 12,000 habitants, elle n'en contrip fusu que 6 à 7,00. Le due vani la sussi dominl'ordre à son lieutenant d'aider les bourgouis à relever leurs maisons. Quand la suite fut réduitée, ji y étabiti un actier monfaiter.

Sous son fils Jean IV. Guérande, si cruellement victime de cette guerre de vingt-trois aus, vit conclure le fameux traité de pacification qui mit un terme aux souffrances de la Bretagne. Un grave historien donne la raison la plus singulière du choix qu'on avait fait de la petite ville pour la réunion des envoyés du roi de France, du duc, et de la comtesse de Blois : « On s'y assembla de part et d'autre, » dit-il, « à cause du carême, afin d'y avoir le poisson plus abondamment, » Le maréchal de Boucicaut, Jean de Craon, archevêque de Reims, assistèrent, comme représentants de Charles V, à la négociation du traité, qui fut longuement débattu. On était si les de la guerre, qu'on faisait partout des prières publiques pour que le ciel disposit favorablement les esprits des chefs des deux partis contraires. La paix fut enfin proclamée le 12 avril 1365, devant le grand autel de l'église collégiale de Saint-Aubin, sur lequel on avait exposé le Saint-Sacrement. Le comte jura, sur son aine, sur les saints Évangiles, et entre les maius de l'archevêque, de remplir toutes les conditions du traité; et les procureurs de la comtesse de Blois. Hue de Montrelais, évêque de Saint-Brieuc, Jean de Beanmanoir et Gui de Rochefort, firent le même serment sur l'âme de leur dame et maîtresse, Plusieurs barons, parmi lesquels figuraient Olivier de Clisson, Jean, vicomte de Rohan, et Jean, sire de Rieux, promirent aussi solennellement de faire observer cet engagement, Puis, pour dernière sauction, il fut confirmé et ratifié par l'archevêque de Reims, au nom du roi de France.

Le duc de Bretagne oublia si vite le serment prêté devant l'autel de Saint-Aubin, qu'en 1373 Du Guesclin, par voie de représailles, lui enlevait Guérande. Sit ans sprês, Olivier de Clisson venait aussi de Nantes pour entreprendre le siège de la ville; mais les habitants, qui not hui pardonnalent pas de s'être donné au roi de France, se défendirent avec tant de vigueur, qu'il dut renoncer à l'espoir de les réduire par la force des armes. Non contents de l'avoir repousé, ils allèrent encore jusqu'à Blain dévaster ses terres. La volonté et le courage de ce peuple se trouvient à la hauteur de toutes les circonstances, si critiques qu'elles fussent. Les lotte es aggonde, du Croisie ou diel avait abordé, emenagit leur ville d'un siège; un parti de seite hommes, sous les ordres de Guillaume du Chatel, frère de cébbre Tannegy du Châtel, attoqua un corps de trois cents enmenis, et les mit en fuite. Alarmé de cet chee, l'améral castillan s'éloigna avec sa flotte, et se diriges au run autre point de la côte (1379).

En 1981, le due Jean IV ayant envoyê demander la pais au roi de France, ce fut necroe à Guérande que s'en fil i railtection définitée. Comme la petité ville offrit alors un spectacle animé I Le prince y passe plusieurs jours « en bel estat, » dit un chroniqueur. Il y audit « un grand concours de perdaits » et plus de cent cherallers. La foule » de gens de bien » était si grande que « aler venir, on ne pouvoil.» De tout ce monde « faisoit mouti bonne chère. » Les ambassadeurs du roit er faisoit mouti bonne chère. » Les ambassadeurs du celle de France étajent l'réèque de Chartes, le président Arnand de Corbie, le conseiller Jonn le best loidee, les Biens, les La Boche-Bernard entoursient le due, qui étuit d'ail-il est saissié de tout son conseil. On ratifale tertait, le le sur la viec utuels les solemnités d'usage, dans l'égliss de Notre-Dame-la-Blanche, édifice qui est aujour-d'hui converti en magasin.

C'était alors le leon temps de Guérande; une fête en appelhit une autre. Jean IV devenu veuf en 1385, avait obtenu, l'année stivante, la main de Jeanne, fille du roi de Navarre. La princesse débarqua à Guérande; le duc vint l'y recevoir. Le mariage fut célébré dans la chapelle de Saint-Clair à Sailté. Parmi les domaines une Jeanne revut bour dousier fliguraient la Ville et le châteu de Guérande.

Le duc de Bredague Jean V, dont les Güérandais avaient marqué l'avénement par un nouvel act de jativisiens et de courage, en soppensat nu débrarjament des troupes d'une flotte anglaise, témoigna aussi à cette généreuse population une grande bienveillance (1901). Phôtod II posa, en 1509, au fanhourg de Bistianne, la première pierre du couvent des Jacobins. Mais si la nouvelle fondation religieuse fut agréable au peuple, elle excita un profond mécontentement chez les chausionss de Saint-Aubin. Ceux-ci montrérent même une si grande animostif contre les Dominicains, qu'en 11/6 et en 1318 ces moines furent obligés de demander des lettres de sauvegarde au duc et an roi de France. Il faut aussi convenir que leur fondateur les avait dotés de manière à exciter l'envie. Il leur avait concédi à proprété des maries salants de loct; en outre, il avait établi une foire franche qui, le jour de Saint-Yews, se tenuit à la porte du couvent et de les moines levalent un import sur tous les déblants de vin. La révolution de 1780 a reuversé ce monastère, dont on remarque encore les ruines sur la route du Croisie.

Un autre monument de la sollicitude de Jean V pour la ville de Guérande a heureusement échappé aux ravages du temps; ce sont ces belles murailles de granit, qui présentent un développement de mille quatre cent trente-quatre mêtres de jurisser qui enserrent irrégulèrement la cité de toutes paris. Un dateun, cièce à usais par les soins du duc, compêta les nouvelles fortifications. Ces beaux ouvrages, furent exécutés avec le produit des fongages et octrois locés sur les habitants; on les regarde avec raison comme un des chefs-d'evuire de l'architecture millitaire du mopon-sége. Près d'un siécle s'écouls avant que la guerre viu mettre de Guérande qui, en 1857, allérent cherche les péris de la guerre viu mettre de Guérande qui, en 1857, allérent cherche les péris de la guerre. Touchés de de Guérande qui contraire, les bourgeois diferent phasieurs vaisseaux remplis d'ilommes et de munitions. Le prince ne tarda pas à se trouve ser enacé d'un plus grand danger dans sa capitale, où il d'éduit inferme pas à se trouve sere deux filles et où il flut asségée par les Français.

Le comte de Dunois rassembla alors à Guérande cinq ceuts hommes choisis et déterminés. Tous, ayant des croix noires sur leux Boquetons, pour signe de ralliément, s'acheminent vers Nantes; arrivés sous les murs de la ville, ils s'ouvreut ou passage à travers les lignes des assiégeants, prénétrent par la potre Sauvre-tout dans la place, et contribuent puissament à sa dériens. Pour consacrer la mémoire de ce virillant fait d'armes, François II nordonna que la porte Sauvre-tout prendrait le nom de porte Guérandaius; et sernit dévorée des armes de Guérande, qui sont «des leremines gléciers en lossage, soulemnes par des lions casqués,».

Lorsque François II mourul, en 1588, ses deix filles, dont l'ainfec, agée de douce ans, ciait la duchesse Anne, se retirièrent à Gorlande. C'est la qu'une ambassed ed c'harles YIII vint trouver les princesses et en richanne In tutelle. L'année saivante, le marchal de fileux, qui voulait imposer Anne le mari dont il avait fait choix pour elle, fit assiéger dans cette ville le chancele fretagne et plusieurs autres officiers de la duchesse. Dumois força les genis du marchal à lever le siègear parès avoir perdu un grand nombre des leurs. Trois des principaux chefs de l'armée redelle qui aviente etté faits prisonniers seurel in lette tranchée sur les remparts.

A peine les Guérandais commençaient-ils à se remettre des alarmes et des fatigues de la guerre, qu'ils se voyaient exposés à d'autres épreuves. Le 4 mai 1457, ils apprennent qu'une escadrille espagnole, composée de douze petits bâtiments de guerre, a jeté l'ancre à trois lieues de là, sur le territoire de Saint Nazaire, et qu'un corps de soldats étrangers, débarqué sur la côte, s'avance dans la campagne en portant partout le fer et le feu. A la vue des paysans qui s'enfuient et des flammes qui rougissent l'horizon, les Guérandais ne peuvent contenir leur ardeur martiale; ils s'arment par un mouvement spontané, et de Chavaignes, leur sénéchal, rassemblant trois cents hommes de la ville et des faubourgs, marche résolument à leur tête contre les Espagnols. Bientôt les ennemis sont repoussés vers la plage, où ils regagnent précipitamment leurs vaisseaux en laissant derrière eux la plus grande partie de leur butin. Vers le milieu du xvi\* siècle, les troubles religieux exposèrent Guérande à une invasion d'une tont autre nature. Le 5 mai 1562, les hugnenots des environs, exaltés par le massacre de Vassy, pénétrèrent en armes dans la ville. Ils envahirent l'église des Jacobins, reuversèrent les images de saint Fiacre et de saint Martin ; puis, poussant des pourceaux dans le sauctuaire, ils leur firent manger du blé sur l'autel. Lorsque la Bretagne fut pacifiée, on donna

ı.

38

Disarray Gregic

un pasteur aux calvinistes; ils le conservèrent jusqu'en 1665, époque où Louis XIV défendit l'exercice de la religion réformée à Guérande, au Croisic et à Batz. Pendant les premiers troubles de la Ligue, le roi de Navarre se ménagea facile—

ment des intelligences au milieu des Guérandais qui avaient refusé d'ouvrie leurs portes aux soldats de Mercœur. Seuls avec les habitants du Croisie, de Clisson et de Machecoul, ils représentérent dans le diocèse le parti royal. Aussi lleuri III ordonna-1-il que le présidial de Nantes fût transporté à Guérande ou au Croisie. Mercœur ne prévint le déplacement des pouvoirs dout l'était mensée qu'en retenant forcément la magistrature auprès de lui. Toutefois, un présidial royaliste fut étable alons la première de ces villes, en 1509 présidé par Julieu Charette, il donna des décrets de prise de corps contre le maire et les échevins nantais, connus par leur dévouement à la Ligue. La fiète clèt renferma dans ses muss les seules juridictions régulières qui existassent dans le comté; car cle avait déja un siège royal de police, une sénéchaussée royale, et une officialité que l'évêque y avait étable à titre de ségience de Guérande.

Les événements les plus remarquables du xvuir siècle furent la démolition du obtateu de la ville (1615); la réunion des états de la Bretaque dans se murs (1626) et la fondation du couvent des Ursulines (1646). Deux nobles dames portugaises, et la fondation du couvent des Ursulines (1646). Deux nobles dames portugaises, et les doubles de la commentation de la commentat

On cherche inutilement dans Ogée quel était le chiffre exact de la population renfermée dans l'enceinte fortifiée de la ville et dans ses faubourgs, avant la révolution de 1789. Ce géographe nous apprend seulement que la paroisse de Guérande contenait 12,000 habitants, y compris ceux de la Madeleine, de Carheil, de Clis, de Trescalant et de Saillé, ses trèves, qui, ajoute-t-il, étaient considérables, La plupart des gentilshommes du pays compris entre la Loire et la Vilaine, et les seigneurs des petits fiefs, si multipliés sur le territoire guérandais, faisaient leur résidence ordinaire dans la cité. La noblesse avait donc naturellement une prépondérance locale qui lui permettait de maintenir le corps de la bourgeoisie dans une sujétion complète; celui-ci était d'ailleurs presque entièrement formé de la clientèle de cette petite aristocratie, de ses agents, de ses procureurs-fiscaux, de ses médecins, etc. Les geus d'église, qui formaient une bonne partie de la population, contribusient encore à augmenter le nombre des privilégiés. Du reste, nous savons très-peu de chose sur l'ancienne municipalité de Guérande. Admise, dès le commencement du xive siècle, à envoyer des députés aux états de Bretagne, elle eut jusqu'en 1789 un corps de communauté composé d'un maire, d'un procureur-syndic, d'un priseur et d'un greffier. A ces magistrats municipaux le chapitre adjoignait deux députés qui assistaient à toutes leurs réunions publiques. Trois anciens

gentilshommes y prenaieut aussi part « en qualité de propriétaires de maisons, » La révolution fit d'abort de Guérande le siège de l'administration d'un district et d'un tribunal de première instance. Elle perdit ce double avantage eu l'an IV, et ne fut plus qu'un chef-lieu de canton.

Dès le commencement de la guerre civile, les royalistes de la rive gauche de la Loire assiègèrent cette place, dont la prise pousit les rendre mattres de l'embouchure du fleuve. Au nombre de sept à huit mille, ils réussirent sans peine, le 18 mars 1733, à force une des portés de la ville, défendue par une très faible garaison; mais, a yant appris que le général Beysser à approchait avec quatre ceuts hommes, ils l'ésacuèrent après huit jours doccupation. Le 7 juillet 1815, l'armée royaliste assiègee encore Guérande. Cette fois, les insurgés appartenaient à la rive droite de la Loire; leurs principaux chefs et beaucoup de leurs soldats élaient guérandais. Pendant tout un jour, la garainon, composée de troupes de ligne et renforcée par les brigades de la douane, résista aux cfforts des royalistes; ils se retirèrent, au millieu de la nuti, soit qu'ils craigissent d'exposer aux horreurs d'un sége régulier une population qui passait pour leur être dévonée, soit qu'ils usessent appris qu'un régiment de la jeune garde, part à la ha let exhetes, devait arriver le lendemain sous les murs de la cité. Cest la dernière lutte armée qui ait ensanglanté cette partée du littoral de la Bretagne.

Telle Guérande apparut en 1431, lorsque le duc Jean V l'eut entourée d'une encein e en pierres encore plus rétrécie que ses dernières limites , telle on la voit à peu près de notre temps. Des onze tours qui flanquaient ses murailles, une seule a été démolie (1810). Ses quatre portes, placées aux quatre points cardinaux, Subsistent toujours : deux , celles de Bizienne et de Saillé, ont la forme d'un arc de triomphe romain. Quant à la porte Saint-Michel, dout les deux tours élevées se détachent d'une manière si imposante, c'est toute une forteresse. On y a ménagé les archives, un hôtel-de-ville et une prison. Il ne faut pas voir Guérande du côté du nord, où les remparts masquent ses habitations et lui dounent quelque chose de triste et de sévère, mais au midi c'est un tableau qui enchante par mille détails agréables, pittoresquement encadrés dans une bordure de granit noircie par le temps. Au-dessus des anciens murs, des maisons bourgeoises, des manoirs, s'élève le clocher de la collégiale de Saint-Aubin. Les fossés sont comblés et on y a planté des arbres dont la ceinture verdoyante contraste avec la teinte sombre des remparts et s'allie gracieusement avec leurs bouquets d'œillets, de giroflées, de chèvrefeuilles et de lauriers-roses. A l'est et à l'ouest de la ville s'étendent les faubourgs Saint-Michel et de Bizienne. L'église de Saint-Aubin est un monument curieux par le style des premiers piliers de sa nef : surmontés d'arceaux en plein cintre et chargés d'informes sculptures , ils ont tous les caractères de l'architecture romane.

Au temps où le flux de la mer venait battre le pied de la colline sur laquelle eile et stude, Guérande avait un port quil, placé à deux kinobrêtres serioment de ses murs, lui donnait de grandes fariités pour le commerce et pour l'exportation des seis, Elle recianne aujourd'inui le rétablissement du ce port, que l'éolignement graduel des eaux marines a laises à sex; mais, en attendant je jour où il lui sera rendu par les soins de l'administration, elle travaille activement elle-même à s'en donner un untre en faisant creuser et d'argir le grand étet qui Poulingueu. A peu de frais.

ces travaux lui procureront, à une distance de trois kilométres, un petit bassin qui pourra recevoir ses nombreux caboleurs. En 1850, 46 noives français on étrangers, 139 bâtiments employés à la petite peche et 1,320 caboleurs sont eutrés dans ce port; il en est sorti 68 vaisseaux français ou étrangers, 1,117 embarcations pour la peche et 1,100 caboleurs. Outre 1,127,285 kilogrammes de matériaux divers et 706,608 kilogrammes de marchandises de toute nature, on expédia dans le cours de l'amice, par la voie de la mer, 47,554,000 kilogrammes de sel. Les arrivages, consistant en matériaux, marchandises diverses, lois, grains, boissons, présentérent un tout d'euviron huit millions de kilogrammes.

Guérande a des fabriques de serge, de toiles de lin et de basins, connus sous son nom. Son territoire est fertile en grains de bonne qualité. Ses vignobles produisent un vin blanc fort estimé, qui contient beaucoup d'alcool et gagne à être gardé.

La ville renferme 8,239 habitants, et les six communes dont elle est le chef-lieu 14,893. Toute cette intéressante population se compose de laboureurs ou de métayers, employés à la culture du sol; de paludiers ou de sauniers, travaillant dans les salines et vivant au milieu des marais salants; de marins et de pêcheurs. Les paludiers forment une race à part, comme les poletais de Dieppe. Quoique le saug celtique se soit mélé par des alliances au sang des anciens Saxons, qui coule dans leurs veines, ils ont encore la taille, les traits, la complexion de leurs ancêtres. Cette origine étrangère contribue, autant que la différeuce des habitudes, à perpétuer entre eux et leurs voisins les métayers une profonde mésintelligeuce. A peu de chose près, les uns et les autres portent cependant les mêmes costumes ; leurs habits se ressemblent beaucoup quant à la forme, et ne différent guère que par la couleur des étoffes. Nous nous réservons de décrire ailleurs ces costumes dont la composition est si originale, l'effet si heureux, où la recherche et la simplicité se coufondent et changent de caractère, et qui nous reportent aux mœurs et aux usages des temps passés. Les femmes s'habillent avec plus d'élégance et de goût encore que les hommes. Une vive intelligence, l'urbanité, une bonté expansive, le courage, l'amour du pays, tels sont les principaux traits par lesquels les Guérandais se font remarquer. Il est peu de petites villes où l'on trouve une société mieux choisie et qui se distingue par de meilleurs manières. Guérande à toutes les époques a produit d'excellents officiers de terre et de mer, Plusieurs de ses enfants occupent un rang honorable dans notre armée d'Afrique : parmi eux, nous citerons le général Bedeau, si connu par ses glorieux services 1.

Don Morice, Minniere pour servie à l'Alstient de Bretogne. — Don Lobbeaus, Preuex de Étatiste de Bretogne. — Històrie de Arm II, du le Competin, per matrie Guilleme de Sista-André. Cette chronique en vera slounde en renoispements curious sur Giovande. — Declânleie, Històrie de Ligue en Bretogne. — Melliest, le Commune et la Milles de Annex. — Statistique de dispertement de la Loire-Inférieux, par I - B. Hinst. — Préci à Materique, sintèrque et minéralegap aux Guirennet, le Cressir et lour seutron, par I Morière, le Cressir et de Commune (par Milles). — Cressir et lour seutron, par I Morière, louis de M. A Materitie et D. de Villoueux . — Girant de Sinis-Fargeau, Statistique de la Loirefeirieux. — Design. Freguenat de statistique desinistirieux en Perenditerent de Serona,

### SAVENAY.

#### LE CROISIC. - BATZ. -- LA ROCHE-BERNARD.

Savenay est une petite bourgade, située sur le penchant d'une colline, à huit lieues de Nantes, on n'y comple que 1,800 haithane, est une combre. 800 seulement vivent agglomérés. Cette commune est cependant devenue le chef-lieu de l'arrondissement, borné us sud par la Loire, au nord par la Vilaine, et à l'ouest par la mer. Son non, obsur avant la révolution, doit une triste célérité à nos guerres crilies; Savenay a été, en Bretagne, la dernière étape et le tombeau de l'armée vendéreus.

De l'ancienne bourgade il ne reste pius que l'église, le couvent des Cordeliers, fondé en 1519 par Jean V, et un holphial établi trende et un ans plus tand. Il y a avia aussi à Savenary un couvent de Cordelières. Toutefois, ce n'évist pas à ses institutions religieuses qu'elle devait son plus grand luttre : elle était le siège de la juridiction la plus ancienne de la provinice, au dire d'Ogès ; elle avait sous se mouvance plusieurs fiée s'et arrière—fiée. Sa prison, qui était très—forte, serait à tous les seigneurs du district. Religieuses, moines, sénéchaux, juges, archers, tout a disparu; mais le vaute belifiement du monastére des Cordeliers subsistée encore : on en faitThétél de la sous-préfecture, un palais de justice, une prison, et une caserne dez gendarmeir.

En 1793, des trombles de la nature la plus grave commenchema à attirer l'attention sur cette commune, élévée au rang de centre administratif; une partie considerable de sa population rurale s'insurgas contre les décrets de la convention. Grossi par les habitants des environs de Guirande, l'attroupement compta bientiól cinq on six mille hommes. L'administrateur du district, Chaudet son trésorier, le curé constitutionnel Monilen et plusieurs citoryens farent assessinés. On accura curé constitutionnel Monilen et plusieurs citoryens farent assessinés. On accura le mois de mars 1793 que la révolte avait échâté: dit mois après, Savenay fomba a pouvoir de Tarmé vendérenne. La ulle, au moneato di les ropalistes se présentèrent, était occupée par le général Cambray, qui, du Croisic, était accouru à son de avec cinq à six cents hommes. De si falhes forces ne purent tenér contre l'armée vendérenne, quoiqu'elle flút en pleine déroute depuis sa défaite au Mans et qu'elle ett perchi ses deux chées, Stoffiet et Larnchégroquelein.

Les vicissitudes de la guerre civile avaient été si promptes, si terribles, qu'elles avaient déçu tous les calculs, trompé toutes les espérances. Les républicains, d'abord défaits, puis vainqueurs, poursuivaient avec une ardeur infatigable les restes de cette masse de cent mille horumes, qui ayait déployé un si prodigieux courage et va surgié de sex nangs de signands capitaines; ils reinguient que les royalistes, après avoir échoué dans une tentative désespérée pour franchir la Loire, ne parvinssent à passer la Vilaine et à se porter sur Rennes ou sur le Norbihan. Ils saveint d'alleurs que s'ils parvenaient à rejoindre une seconde fois les batallons désorganisés de Larochejequelein et de Stofflet, ils pourraient terminer d'un seut coup la guerre de le Vendée. Aussi, eaulés par l'attente d'un dernière et décisive bataille, avaient-lis fait, sans se plaindre, par les froides pluies de décembre jusqu'à dit et doure lleurs par jour. Il est via qu'ils étaine commandés par Kléver, Marcouu et Westermann, et excités par les trois représentants Prieur, Turreau et Bourtotte.

Les républicains avaient saivi la colonne fugifire de si près, que dans la soirée du 28 décembre lis se trouvèrent en ue de Sacray, dont les rospilestes avaient occupé les approches. Kibles juges que, pour assurer le succès de l'attaque du neulemain, il lui importait de s'établir sur toutes les hauteurs et d'occuper les bois. Il lança donc son avant-gande sur les Vendéress, les débusqua de leurs positions et les força de se jeter en désoutre dans la ville. Pendant la nuit, on contant la fusillate et la canonnade des deux côtés. Le lendemain, des que le jour parut, les Vendéras commencèrent l'attaque avec leur impétuosité ordinaire. D'abord la violence du choé fit plier l'avant-gande républishaire, miss bientôt les agresseurs furent réfoulés sur tous les points et poursuiris jusque dans l'encette de Sacras, de

Là, dans des rues étroites et fortueuses, le combat recommença avec un nouvel acharmement. Trois fois les Vendiens, accablés par le montre, sont jetés hors de la ville, trois fois ils y rentrent par d'Incroyables efforts. Sils combattent encuev, c'est moins dans l'espoir de valincer que de vendre chévrement leur vie; épuisés par la faim, exténués de fatigue, ils frappent d'une main affaiblé et tombent en foule sous les coups des soldats de Klèber. Au debors, la cavalerie poussuit les fuşvaris, auxquels la Loire et les marais interdisent toute retraite. Un grand nombre de ces mabateureus sont enquodatis dans les seux on afait prinomiers; c'est sont de fleuve, quant a batalité cessa, faute de combattants, les cadarves de six mille Vendéens encombraient les rues. Les pertes des républicains n'étaient guère moins considérables.

Les principaus objets du commerce de Savenay sont les sebs, les bestiaux et les grains. Il y a pour discitifé sur ce marché, quoique farrondissement, oi l'on compte 115,356 habitants, soit bordé d'une ligne trianquisire de petits ports. La Roche-Bernard et le Croisie, dont nous allous rapidement esquisser l'Inkstoire, ne sont pas moins favorablement situés que Guérande, Saint-Nazaire, Piriac et Couréon, pour les entrepries du petit achoixe que les travaux de la pott.

L'origine de La Roche-Bernard ne nous est point connue. Nous savons seulement que cette ville avait ses seigneurs particuliers dès l'année 1926, et qu'en 1900 elle fut érigée en baronie. Eudon de La Roche-Bernard étant mort sans enfants miles, en 1982, sa seigneurie passa successivement dans les maisons de Montfort, de Laval, de Ozigin, de Lorraine (HF2-1633). Plus tend, elle fut Preima ewe la baronie de Pontchiteau au marquisat de Coistin, lorsqu'il flut érigé en duché-paire (1663). En 1783, M. le comte de Boisgeiln était seigneur de La Roche-Bernard. La communauté avait pour armes d'or, à l'aigle à deux têter, épubgée de suble, beequice et membrée de gueuté. Depuis l'année 1615, elle avait le droit de dépater aux étais de Bretagne.

De tous ses seigneurs, un scul, François de Coligny, le frère de l'illustre mirral de ce nom, a laise de souvenirs intelfigables dans la gellét wile. Pendants on séjour au chateau de la Bretesche, en 1561, il établit un ministre protestant à La Roche-Bernari : de la date l'introduction de la religion réformée en Bretagne, François de Coligny et sa femme, Claude de Rieux, furent enterrés, l'un dans le dôme de l'hobital l'autre duns f'edite professante.

La Roche-Bernard a été aussi le berceau de notre mariue militaire. L'ingénieur disposit Charles Morieu y construist, en 1627, le premier bâtiment de soitantequatorac canons qui ait porté sur les mers le pavillon français: l'année suivante, l'archevèque de Bordeaux conduist ce vaisseun, nomme la Couvona, sur les côtes de l'Espagne, où il fit l'admiration de tous les marius. Située sur la rice gauche de la Vialine, elle fait un commerce assez artif: elle exporte principalement des bestiaux, des grains, du beurre. Depuis 1839, elle communique avec la rice droite du flouve au moyen d'un pont suspendu d'une granche hardises : c'est comme une voie aérienue soutenue par des fils de fer à une bauteur de trente-trois mêtres au-dessus des plus hautes eaux. Aussi les naviers passen-fils à pleines voiles sous ce besu pont, du à l'ingénieur Lebhne. Avant la révolution, La Roche-Bernard renfermant 1,100 a hàltiants; elle en conteller adjourfluir il, 300.

Le Croisie est une des villes maritimes les plus anciennes de la Bretagne. Elle doit sa foutdation à des Saxons, qu', au v s'etce, virrent s'établir a milieu des namarias salants de la côte, Saint Félix convertit ces hommes à la foi et leur donna le spapème l'an Sa'; l'an abrorierta alors dans leur pénihasule la croix que rappellent encore le nom du Croisie et ses armotiries composées d'une eroix et de quatre herritage.

Cest a cette origine qu'il fout remotter pour s'expliquer comment les Croisquais on toujour formé, sous leacoup de rapports, un peuple à part au milieu des Bretons. Pendant le moyen-dec, jalons de rouserver leur vie lle indépendance, ct aussi excellents marins que braves guerriers, ils ne voulurent se soumettre à l'autorité d'aucun seigneur féodal. Ils obtiment des durs de Bretagne de beaux privilèges, qui leur forent confirmés par les rois de France, voulque leurville n'est junais compté plus de trois mille habitants, elle envoyait un dépaté aux états; un maire décett y était exclusivement investi, tous les deux ans, de l'autorité civile et militaire; les lourgois se gardaient eux-mêmes. Quand il y et ut un juge royal à Guérande, il ne put régler la police du Croisic que de concert avec la municipalité de la ville.

Ces prérogatives étaient une juste récompense de l'aethité industrielle et du dévouement patriotique dont les Croisiquas aviaent fait preuve dans tous les temps Le due François II, sachant combien leur zèle et leur port offraient à l'état de ressources précieuses, fit armer au Croisic nen flotte de cinq navires, en 1470; et cefut sur des vaisseaux équisée dans le même ville une, dis-sect na solus tard.



Il sortit de Vannes, oft se liberté était menacée par les troupes de Charles VIII., Après la rémino du duché à la Prance, on vit toujours les Croisiquais prompts à se mettre en eampagne et à armer leurs navires pour combattre les Anglais et les Espagnols, dès que ces étrangers meuacèrent le littoral ou cherchèrent à s'établir dans les lles voisines. Ils donnérent une dernière et glorieuse preuve de cette disposition en 1730, jorsqu'une flotte anglais étâtl, en uue de la rôte, l'escadre de M. de Conflans. Encouragé par la destruction du Sociel royat, de quater-vingts canons, et du Héros, de solvante-quatorze, qui tous les deux furent échoués et méthés à l'eurdre du port, l'ennema saségea et bombarda la ville; mais les Croisiquais dirigèrent si bien leurs batteries et ripostèrent par un feu si vif, que la fotte britannique prit le parti de se retiere.

Les annales intérieures de cette population de marins et de paludiers ne sont pas, on peut le penser, bien riches en faits de quelque importance historique. En 1578, les deux missionnaires calvinistes récemment amenés en Bretagne par François de Coligny vinrent au Croisic, et osèrent y faire leur prêche dans l'église Notre-Dame-de-Pitié, dont le haut clocher en pierre de taille a toujours servi de point de reconnaissance aux navigateurs. Ils n'avaient encore fait qu'un petit nombre de prosélytes, lorsque M. de Créqui, évêque de Nantes, assiégea sans succès ce faible troupeau dans une maison qu'on voit encore de nos jours s'élever avec sa façade grise au-dessus des autres édifices de la ville. Pendant les guerres de la Ligue, Mercœur garda cette place, qui, depuis 1355, avait un château fort et un rempart en pierre de taille. Mais, en 1597, le capitaine La Tremblave enleva la ville, fit démolir ses fortifications et imposa aux habitants une contribution de trente mille écus. Il ne paraît pas, du reste, que ces actes de rigueur aient diminué le patriotisme des Croisiquais. Au premier siége de la Rochelle, ils envoyèrent deux navires tout équipés, et au second, outre une centaine de matelots et de recrues, une partie des équipages de leurs bâtiments revenant de la pêche de Terre-Neuve.

Il est bon, en passant, de noter que la date de ce second siége correspond avec l'année 1628. La nature du contingent fourni par les habitants du Croisie nous apprend qu'ils furent au nombre des premiers pécheurs de morue au bane de Terre-Neuve.

Aujurd'hul, la pèche de la serdine fait à peu près, avec le commerce des sels, l'unique occupielm ords Chisiquats. La marine locale se compose d'une trentaine de caboteurs, portant c'hacun de quarante à quarante-cinq tonnouns, et de soitantequirar barques employées aux travaux de la pèche. Majer à position avantagrusse du port, la population tend à dininauer. Du chiffre des 3,000 âmes, aqueel Ogée l'évaluait en 1779, elle est descendue aujourd bui à 2,288 ; c'est bourcoup moins que Batt, oi fon compte 3,619 balbiants. Cette descalence paraît être le résultat de l'incertitude des bénétices provenant de la pèche de la sardine, du ralentissenant du commerce des sels, du éduat de comunications siènes et constantes entre l'intérieur et la pénissule, enfin, de l'indifférence avec laquelle on a laissé les déols marins de toute nature obstruer l'entré de que

Le poëte Desforges-Maillart, qui imagina pour faire rechercher ses vers assez médiocres de les insérer dans le Mercure sous le noin de Mile Malerais de la



Vigne, et qui, par ce bizarre stratagème, inspira à Piron le sujet de sa Metiomante, était de al Croisie. Vers la fin du x vris s'éte, Pierce Rouguer reçut aussi le jour dans cette ville; il y succéda à son père, comme professeur à l'école royale d'hydrographie, une des melleures de la France. Ses travaux le firent nommer correspondant de l'exadémie des Seleness, et lui valurent Honneur d'être envoyé à l'Equateur avec Lacondamine et Godin, pour déterminer la figure de la terre. Pierre Bouquer mourt au Croisie en 1758 <sup>1</sup>.

### ANCENIS.

A peu près à moitié chemin de Nantes et d'Angers, est la ville d'Ancenis, ancienne baronie dont la révolution a fait un chef-lieu de sous-préfecture. Située sur la rive droite de la Loire, elle est, pour les mariniers qui descendent ou remontent ce fleuve, une des étapes les plus importantes. Autrefois le flux de la mer, qui ne se fait plus sentir qu'à denx lieues au-dessus de Nantes, s'étendait, assure-t-on, jusqu'au port d'Ancenis; une foret, avec laquelle elle ne confine même plus, mais dont elle n'est pas très-éloignée, l'entourait alors de ses arbres séculaires. De là, affirment quelques auteurs, provient son nom breton An-den-nès (belle forêt et rivière), qui, après avoir passé par la forme latine Andenesium ou Ancenisium, est devenu un des mots les plus doux de la nomenclature géographique de notre langue. Ce qui paraît certain, c'est qu'il a existé des chantiers pour la construction des navires de guerre, soit à Ancenis, soit dans la proximité de son port, à l'époque où le gouvernement commença à faire quelques efforts pour donner une marine à la France. Ou construisit, dans le xvi siècle, avec les arbres de la forêt baignée par la Loire, trois vaisseaux d'une force et d'une structure remarquables pour le temps : sous François Ir, la Nompareille : sous son successeur, Henri II, le Grand Caraquen et le Grand Henry.

Alexenis à perdu l'importance militaire que lui a donnée, pendant longtemps, sa position sur les limites de la Bretagne et de l'Anjou. La voie romaine reliant les espitales des deux provinces limitrophes, Nantes et Angers, traversail l'emplacement où la ville a de biate depuis, vomme on peut s'en comaincre en suivant les traces qui silionnent le sol. Sel m toutes les apparences, un camp romain, originairement destiné à assurer les somamuications d'un point à l'autre, occupe est et et yondusit à la formation 'une colonie. Es 987, la contresse de Nantes, Aremberge, fit élever un château fo 1 sur les débris des retranchements élevés par les anciers mattres de l'Armérique.

Deux rois d'Angleterre, Henri II et Jean-Sans-Terre, prirent Ancenis en 1175 et

Don Morice, Histoire de Bretagne. — Édouard Richer, OEweres littéraires. — Ogée, Dictionaire historique. — Moriest, Précis sur Guérande et le Froisic. — Dartley, Freguents de statistique administrative. — Histoire de la Ligne en Bretagne. — Duchhellier, Mistoire de la Révolution. — Notites sur les villes du département de la Joir-Inférieure.

en 1214. Saint Louis, au débat de sa campagne contre le due de Dreux, s'en empars "in 1230. Cent ouze nan plus tard, Charles de Blois enleva la place à Lonn de Montfort. Appès avoir apparfenn à de puissants seigneurs, dont la race s'étéignit vers la fin du xiv s'étée, la ville devint la propriété de Jenn II de Rieux, ranzéchal de Rectagne, par son mariage avec Jennue de Rochefort, haronne d'Ancenis, du chef de sa mére (1374). Jusqu'au xiv s'étée, les hérétires du maréchal en conservérent la possession. Enfin, l'union de René de Lorraine avec Louise de Rieux, dame d'Ancenis, fit passer cette seigneureis sous la dévendance des dues effebeuf.

Ancenis fut prise, en 1488 et en 1472, par les troupes de Louis XI. En 1488, Iramée française, sous les ordres de La Trémouille, assiègne encroe cette place et l'obliges à capituler après quatre jours de sége. Les engiqueurs du roi svaient si habilement fail leur devoir, que on eu vojati plus niu mur ni rempart entiers. Les habilants et la garnison requrent l'ordre de quitter la ville; on la livra au pillage, on rass les fortifications, on combin les fossés. Cependant le châteux, redoutable jusque dans ses ruines, subsistait toujours. En 1490, la duchesse Anne en it abstre les restes.

Vers le même temps, pour la préserver de nouveaux malheurs, on érigea Apcenis en vel lie neutre. Ele fut occuple pe une garnison, que les états de la province se en ville neutre. Ele fut occuple peu une garnison, que les états de la province se chargèrent de payer. Pendant les guerres de religion elle devint le tlédre des non négociations entames entre Henri IV et le due de Nerveur. La reine douairière vel Lauise y' gransporta et y sépourna longtemps pour faciliter un arrangement entre douairière son frère et le roi; mais les représentants de Henri, l'archeveque de Sinit-Malo, le Plessis-Morray, Châtenneuerl, et les députés du due, l'évêque de Sinit-Malo, le président de Launay, Tournahon, ne purent conclière des intérêts si opposés, Après bien dès pourpariers inutiles, on convint de transférer les négociátions au châteun de Chenonecaux, oli a reine, se refinir [1594-1595]. Du reste, la neutrité d'ân-curis en fait pas plus respectée par le prince de Dombes que par le chef de la Ligne. Censis ne fait pas plus respectée par le prince de Sintéligence de Dombes que par le chef de la Ligne. Mercœur se mémages dans la ville des intelligences qui définitéement la frent domber en son pouvoir; le due d'Elbeuf fut alors obligé de lui céder sa baronie nouve une somme de deux ext millé étau (1506).

Les étals de Bretagne es sont réunis trôis fois à Ancenis, en 1620, en 1620 et en 1720. Quoiqui on ett cherché à intimider les députés bretons par un système de compression et de terreur, la session de 1720 fut marquée par le refus énergique du don gratuit demandé par les ministres du régent. Cecl se passait le 18 septembre, huit mois aprèle les sangientes evécutions de Nantes.

Lorsque les états venaient tenir leurs séances à Ancenis, ils se réunissisent dans le couvent des Cordeliers. Ce monastère renfermail les tombeux de Jeanne d'Harcourt, sa fondatries, morte en 11:50, de Jean de Rieux, tuteur de la reine Anne, mort en 11:58, et de Jean de Bretagne, contre de Richemont (lifs du duc Jean II), mort en 13:33. La maison des Cordeliers fut détruite en 17:33. L'égliss paroissiel, monument d'une époque fort reculée, est célèbre pai conficience de 34 novembre 13:94. Le duc de Bourgogne, comme arbitre du roi Confres VI, savit dét échargé d'opérer la réconciliation du duc de Bretagne avec le sire de Clisson et le combe de Penthivre, ses vassaux. Au jour que nous avenous d'influenter. Jean de Mondret et Olivier de Clisson intéred devant l'en-

voyé du roi de France, les évêques de Bayeux et de Noyon, Pierre de Giac, l'amiral Jean de Vienne, Gui de la Trémouille et toute une foute de nobles seigneurs français et bretons, de se conformer au jugement du vroyal arbitre. Mais, par une destinée commune à toutes les réconciliations tentées à Anceuis, ce rapprochement n'eut point les heureux effets qu'on en attendait.

Dans les dernières années du xvit siècle Ancenis ne formait qu'une paroisse d'environ 3,600 âmes; sa communauté de ville envoyait un député aux états. Elle portait pour armes : de gueute a trois quintefeuilles d'hernine. Elle avait un hôpital fondé par ses bourgeois en 1687. La philanthropie du duc de Betliune-Charost, son seigneur, l'avait docté de plusieurs ateliers de charis et leirs ne de marche.

La population de la sous-prétecture d'Ancenis se compose de 3,667 habitants; on porte celle de l'arrondissement à 45,765. La situation heureuse de la ville, ses campagnes riches en moissons, ses helles prairies, ses outeaux couverts de vignobles, y entreliement l'aisance. Elle fait un commerce considerable de vins, de grains, de bestiaux, de bois de construction; ce commerce doit s'accroftre beaucoup par la margiation à la supeur, qui a une escale à Ancenis, et par le port suspendu récemment construit sur le fleuve et qui fait communiquer cette partie de la Loire-Inférieure avec le département de Maino-et-Loire !

### CLISSON .- BLAIN.

#### LE GAVRE.

Si, franchissant les ponts de Nantes, vous suivez, sur la rive gauche de la Loire, le ours de la Sèrre Nanthise, vous arriverez, en traversant les bourgs de Vertou de pallet, encore pleins des souvenirs de Saint-Martin de Vertou et de Pierre Abailard, à une petité ville d'une physionomie toute moderne. Agrestement assise ur le penchant de deux coteux, au confluent de la Sèvre et de la Moine, elle vous charmens par son heureuse situation, dans un pays d'une admirable beauté : en voyant ses maisons de plaisance, ses jardins, ses collines boisées, ses vallons, ses prairies et ses frais paysages, vous vous imagineriez presque qu'elle a été bêtie pour les plaisirs de l'homme; mais les raines d'un anciène château, dont les hautes pour les plaisirs de l'homme; mais les raines d'un anciène château, dont les hautes respiré à d'autres pensées. Vous vous reportez aux guerres du moyen âge, et peut-fer croyze-vous enfendre, dans les bios et dans les vallées, les pas des chevaliers qui s'avancent pour attaquer ou pour secourir la forferesse. Ce pays s'appelle te Bosage, cette tille et ce château portent le nom de Gisson.

Deux principes de vie paraissent avoir attiré les premiers habitants de Clisson ou de Clicchio sur le site où la ville fut construite en amphithéatre : l'existence d'une

<sup>1.</sup> Dom Morice , Histoire de Bretagne. - Histoire de la Ligue. - Ogée , Dict. historique.

station romaine et la proximité d'une des grandes voies de la Gaule. An castram succéda une fortresse, à liquelle on donna le nom de liche-Farie. Cependant, sous les aites de l'aigle des Césars et à l'abri du pennon féodal, s'était formé un bourg qui déjà avait acquis une certaine étendue, quand les Normands survineral et l'incedièrent (333). Ciison se trounait placée sur les conflits de l'Anjon, de la Bredagne et du Poliou ; grâce aux avantages de cette position, il ne tarda pas à remaitre de ses centres. Il reprit mem assex d'importance pour exiter l'ambition du comte Lambert, qui le rénnit à son gouvernement de Nautes et l'enclava définitivement dans les limites de la Bretagne.

Nous ignorons ce que devient Clisson pendant plusieurs siècles. Sous le règne de Jean-le-Roux, nous voyons qu'il a pour maître le premier de ces seigneurs dont le génie ambitieux et l'esprit entreprenant doivent lui faire jouer un si grand rôle dans l'histoire, Olivier Iet, sire de Clisson, fit à son suzerain, le duc de Bretagne, une guerre qui amena la prise de ses châteaux et la confiscation de ses terres : il fallut l'intervention de Louis IX pour rétablir la paix entre Jean-le-Roux et son vassal (1262). Poussé par son humeur aventureuse et guerrière, Olivier I\* prit ensuite la croix et s'embarqua pour la Syrie. De retour dans sa ville de Clisson, il résolut, pour perpétuer le sonvenir de ses exploits contre les infidèles, de faire construire un château fort, dans le goût mauresque, sur le confluent de la Sèvre et de la Moine : telle fut l'origine de la forteresse que nous avons sous les veux et dont la masse imposante a résisté à six siècles de révolutions. En effet, on reconnaît à a forme de la croix de pierre, qui commence ici à partager les fenêtres et qui bientôt leur fera donner le nom de croisées; à la disposition des créneaux et des machicoulis et au plan même de l'édifice, tous les caractères distinctifs de l'architecture sarrazine. Olivier I" fit aussi enclore la ville. Clisson n'était plus une bourgade. d'une ceinture de murailles, à laquelle son petit-fils ajonta, plus tard, de nouveaux ouvrages défensifs.

Nous n'avons rien à dire d'Olivier II, si ce n'est qu'il fut; le père d'Olivier III et de Gautier et d'Amaury de Clisson, ses frères.

Le fils d'Olivier III se montra le digne héritler d'une race de guerriers. II reçul le jour dans le Olateau de Clisson en 1364; er une berreau convenils bien à un pareil enfant. Au rebours de son frère, mais à l'exemple de son oncle Anaury, i<sup>l</sup> commença par mettre son épée au service de Jean de Montfort, et passa ensuite du cold de Charles de Biols. Nous ne voulons point suivre Olivier II sur les glorieux champs de bataille où il devient connédable de France : c'est du sire de Clisson que nous voulons exclusivement nous corquer. Le pays où nous sommes nous fait, pour ainsi dire, toucher du doigt la cause qui en fit l'ennemi le plus implacable de Jean IV.

A sept lieues nord-ouest de Nautes, sur la rive droite de la Loire, étaient, à une petité distance l'un de Fautre, les chiteous de Blain et du Garve. Au moyen age le Gavre était une ville située dans l'antique forêt de ce nom. Elle avait eu pour fondateur, d'après une charte de 1296, le combe Pierre, aícul de Jean II; depuis, elle antitoquious appartent uau xuices d'Berchagne, qu'i y battiernt momaine.—Blain, situé sur la petite rivière de l'Issac, devait son origine à une station romaine dont l'arset encore de nombreux vestiges. Son chateu ut le construit par Alla fire Fegent,

vers le componement du xir siècle. Très-probablement le comte ne fit que relever une fortresse de beaucomp natérieure au moyen age. Cétait du reste une des places les plus fortes du duché. En 1000, un seigneur de Bain, cell du reste places les plus fortes du duché. En 1000, un seigneur de Bain, cell in Viaine. In de ses héritiers, Hervé de Blain, Laisse une fille, Anastase du Pont, qui épouss Obliver l'en e 1256 et transports et cet seigneurie dans la familie de Chief.

Nous avons dit que de Blain au clatieux de Garve, il y avait une lieux environ; eine pouvait donc étre plus ha foncemance d'Olivier de Glisson. Aussi demanda-lai cette lerre à Jean de Montfort, en 1372, pour prix de ses services. Le due lui répondit qu'il vesuit de la donner à Jean Chandos, copialité anguleix. Aucune préférence ne pouvait être plus désagréable à Olivier : « Je me donne au diable, » s'écria--la, « si un Angulis devient mon voisin l' all se jette sur le château du dorave, en abait une partie, et en fait transporter les pierres à Blain a vere ces matériaux il fortifie son château d'une nouvelle tour qui plus tard recevra, comme celle où il fut emprisonné à Vannes, le nom de Tour du connésible. Montfort reprend le Garve, et, par représailles, confisque les domaines d'Olivier. Celui-ci pronouece alors cette prophétique menace : « Vous màvez o déme se treres; par ce moyen j'aurai nom Olities sans terres; mais vous ne serce pas due sans guerres.»

En définitive la luttes e termina à l'avantage du due : son puissant vassel obtini, acre beauroup d'autres concessions. Fustfruit de la seigneurie du Garve. Cette terre devint ensuite l'apanage d'Arthur de Richemont. Françoise d'Amboise, pour se son-strier aux projets de Louis IX. qui voulait lui imposer un mari, se réligié dans le châtean du Gavre : Charles VIII le réunit, avec la ville, aux domaines de la couronne. Ainsi finit l'històrie de la forteresse tant carriée per Olivier de Usison. Elle cristait encore presque toute entière d'y a soitante-douze ans. Pendant in éréobution, elle fut vendue à un paysan comme propriété nationale. Lorsque Édouard Richer visita ces leux, des outries, armés de pioches, « déaint occupiés à entèver les dernières pierres des fondements de la dernière tour » (1822), Gavre, qui n'est plus aujourl'him q'out hours, contient 1400 habitation.

L'histoire de Blain, depuis la fin du xiv siècle, peut se résumer en quedques mols. Par le marige de la fille aincé du connétable, Béatrix de Clisson, avec Alain VIII, viconte de Itohan, la seigneurie passa dans l'illustre femille de ce nom, qui le conserva jasqu'en 1080; le connét de Jancé, de Rennes, Endetta alors du conte de Rohan-Canbot, avec tous ses autres biens de Bretagne, Sommie à des seigneurs qui avaient embrassé la fai protestante, Blain est son église reformée (1655); mais tout le pays d'alentour s'elant décharé pour la Ligue, le viconte René de Rohan abandonna la ville, ou le culte protestant fut aboit. Le duc de Mercœur fait foucuer par quieques solasté, 1635), Quatre ana près, le capitaine du fouz, aidé de son frère et de six hommes de bonne volonté, surpril la petite place et se menpar. Blain, pendant les deux siècles qui suivirent les troubles de la Ligue, vécut oubléée et probablement leureuse. Troy rapprochée de la Loire pour rester étrangére aux generes civiles de la révolution, elle fut occupée deux fois par les Vendéens, Les républicains la reprirent; et ce fut là que le prince de Talmont, suit

du château de Blain : la *Tour du connétable*, cinq autres tours et quâtre murailles sont eucore débout. La forteresse, avec ses fossés, couvre une superficie d'environ cinq hectares. On porte aujourd'hui la population de la ville à \$,553 habitants, dont 1,000 seulement vivent agglomérés.

Revenons à Gisson, et voyous ce qu'elle devint après la mort du connétable. Lorsque sa fille Marguerite et se spetitis-enfants s'emparèrent traftressement de Jean V, le duc fut conduit dans cette ville sous l'excerte d'une compagnie d'hommes d'armes : il avait la jambe d'ortic liée à la bride et à l'étrier, et le chappero rabstut sur les yeux. A une petite distancé des portes de la place, un homme s'approcha, et le menage d'une mort immédiate s'il tentait d'émouvoir le peuple par ses rris, ou de se réfugier dans sue égise. Cet homme était Olivier de Biols, seigneur de Clisson de se réfugier dans sue égise. Cet homme était Olivier de Biols, seigneur de Clisson on ly ramens après l'avoir transporté pendant ciuq mois de prison en prison. Il n'est pas plus Orteouvier sa liberée, qu'il entreprite lesgé de Clisson, et l'obliges à hi d'ouvris ses portes (15/20). Cette seigneurie, réunie au domaine ducal, en fat encore une fois déchachée en foreur de François, Bis naturel de François II, tige des comtes de Vertus, dont la postérité mâle s'eteignit vers le milieu du xviur sièrele (1881-1756).

Né dans le chateau de Clisson, François II se plut à l'habiter et en fit un séjour de fêtes. Les Clissonnais ont gardé le souvenir des somptueux tournois qu'il donna à Antoinette de Villequier, sa maltresse, dans la prairie des guerriers.

Le temps approchait où le vieux manoir n'aurait plus que des hôtes de passage : c'est ainsi qu'il fut visité par Charles VIII, Louis XII, François Ir, la reine Éléonure, Charles IX et Catherine de Médicis. Henri de Bourbon, roi de Navarre, tenta inutilement de s'en rendre maître par la force des armes. Le duc de Mercœur, mal secondé par les Espagnols, ne fut pas plus heureux lorsqu'il voulut réduire la forteresse à son obéissance. Dans le xvii siècle, Clisson passa de la famille des comtes de Vertus dans la maison de Roban-Soubise. Ce changement de maîtres ne put sauver le donjon, dont la moitié s'écroula vers ce temps. Ses murailles, ouvertes de tous côtés, servirent pourtant encore de place d'armes à l'armée de Mayence (1793). Cédé par l'état à la Caisse d'amortissement, le château eut été probablement vendu à quelque bande noire, si un artiste de talent, M. Lemot, n'en eût fait l'acquisition dans la pensée généreuse de le préserver d'une ruine totale (1807). Après avoir assuré la conservation des débris du manoir, ce statuaire s'associa aux efforts que fit M. Cacault pour relever et repeupler la ville. Depuis les terribles luttes de la guerre civile, elle était restée déserte ; ses maisons renversées ou incendiées ne présentaient plus qu'un amas de décombres. La noble entreprise des deux amis eut le plus généreux succès. On compte aujourd'hui dans la jolie ville de Clisson environ 1,200 habitants.1

 Dom Morice, Histoire de Bretagne. — Édouard Richer, OEucres littéraires et Voyage à Clisson. — L'abbé Travers, Histoire de Nantes. — Notice historique sur la ville et le château de Clisson. — Ogée, Dictionnaire historique, notes de MM. A. Marteville, Bizcul et D. de Villeneure.

### CHATEAUBRIANT.

Comme tant d'autres villes des marches de la Bretagne. Châteaubriant dut son origine à un poste milliaire établi par les Romains. Bitie près de la frontière roct-dentale du Haut-Anjon, elle souffich beaucoup sais dout de foutes les guerres et de fous les maux qui pérècent sur ces provinces du v' au 1x' siècle. Les premiers indices historiques de l'existence de Châteaubriant sont dousels par le cartalaire de Marmoutier. Trois chartes de cette abbaye nous apprennent que vers la période consprés entre 1050 et 1062, il cistala un seigneur appelé librio nu Brierit, que celui-ci était possesseur, dans le pays Nantàs, d'un château auqueil il avait donné son omn; et que son père se nomaint Tibrar, sa mier linoquent, sé emme Adelende et ses trois ills Guafrid, Techer et Guy. Il parall, en outre, que Brient, après avoir bâti un château pour sa sécurité ici-bas, vasit fonde le prieuré de Saint-Jean-de-Béré ( Sancti-Jean-di de Busiriaco) pour son salut dans l'autre monde, et qu'il an avait fait don aux moines de Marmoutier. L'égide du pireuré, commencée par les soins du même séqueur, et terminée par son petit-fils Goscho, fut érigée en égite provisiés.

De tous ces faits, il résulte que les seigneurs de Château-Brient n'étaient point issus de la maison souveraine de Bretagne par Brient, quatrième fils d'Eudon, comtes de Penthièvre et de Goëllo, comme le prétend le savant P. Du Paz.

A part les circonstances qui se rattachent à l'origine de la famille de ses premiers contes, Caltacuriant ne figure point dats l'històrice de la Bretagne saunt l'année 1921. Elle devint alors le théaltre de la guerre de Pierre de Dreux contre les vicontes de L'éon et les principaux seigneurs du duché. Ce fut le 3 mars 1922, dans les environs de cette ville dont le senchénd d'anjou, Amauri de Crono, s'était emparé, que le Mauclere défit les confédérés. L'heureuse issue de la bataille fit enterter le comte Gofffroy III dans la possession de sa baronie de Chietauchriant. Huit ans plus tard il fut du nombre des seigneurs bretons qui, virités de l'alliance de Pierre de Dreux avec Henri d'Angéleirre, requrent dans leurs châteaux des gamisons françaises.

Geoffroy IV, son neveu, fut un des plus braves capitaines du xurs siècle. Il suivit Louis IX en Afrique, combatif à ses colés à la basilité de Masoure et tomba, comme lui, au pouvoir des Surrasins (1250), Après plusieurs années d'une dure capitité chez les intidéles, Geoffroi, nevogenant une rançon considérable, fut reudu à la liberté. Les communications étaient si difficies que le baron apporta lui-même en Brétagne la première nouvelle de sa délivrance. Arrivé à une petite distance de son châtena, il s'arretà avec sa suite, et de la convoya un messager às femme Splaile pour lui annoncer son relour. Elle courut à l'endroit oû fattendait son seigeneur; mais l'excise de sa joie lui causa une telle révolution qu'elle monarut en embrassant son mari. Le conte fine fire I fut fonçtemps inconsolable de la mort de Sphile. Pour en conserver le acuracie. Il Il guidre cette touchante histoire sur e sitrait de l'église des Peres de la Timillé, et él y voyoit encore l'an 1602, a racoute Du Paz, «lorsque je visitois les filtres restans és archives de Chasteaulificat.»

S'il faut en croirela chronique, tous les seigneurs de Châteaubriant ne trouvèrent point chez leurs femmes le même amour conjugal.

En 1500, la reine Anne unit Françoise de Foix, fille de Jean de Foix, viconte de Lautree, à Jean, comte de Lauta, qui, par les ferumes, auxi hirvité de la baronie de Brient. C'était un des meilleurs partis de la cour; crependant ce haragen ent fupa beureux. La beautie méridionale, la vive inagnitation et l'esprit distingué de la comtessée inspirérent à François !" un amour qui fint bientôt partagé. Françoise paralt même avoir sutecombé dans l'aunée oût le jeune dur d'angouième nonta sur le trôue. On ne peut attribuer qu'à son influence les faceurs et les distinctions dont l'Incureux monarque s'empressa dès lors de comblère trois frières de la contiesse François !", majaré son caractère mobile et inconstant, resta longéempa attaché à la countesse. Les consequences désistreuses de la campagne de 1522 et la captirité de son royal anant ruincient entils et crédit de François de Foix, qui d'ailleurs avait toujours en à la cour une enneme puis-sante dans la mére du roi, madame Louise de Savoie, duchesse d'Angouléme. Lorsque François !" rentra dans ses clats, il prit une nouvelle maîtrese, Anne de Pisselen, depuis se ciébles sus-le come contrasse d'Etanges.

Françoise de Foix supporta la perte de sa brillante fortune avec une fierté à laquelle on reconnaît au moins le sang illustre de ses aïeux. Mais, s'il faut en croire la tradition, une expiation bien autrement terrible attendait la comtesse. Francois I", au moment de franchir les monts, avait nommé Jean de Laval gouverneur de Bretagne : ce seigneur exerçait donc dans son pays natal un pouvoir presque souverain. Ce fut à ce mari, à ce maître tout puissant, que Françoise de Foix, privée de l'appui de sa famille, se vit forcée de demander un asile en 1525; car, de ses frères, l'un était mort à Pavie, l'autre avait été frappé d'une cécité complète, et le troisième était trop éloigné pour défendre efficacement les intérêts des siens. Voilà la malheureuse femme qui revient en tremblant auprès de son époux outragé. Jean de Laval refuse de la voir, et la fait enfermer avec sa fille, âgée de sept ans, dans une chambre du chateau : c'était une pièce où tout était noir, les tentures, les meubles, où tout rappelait des idées de deuil. Le comte, par un raffinement de cruauté, prenait plaisir à épier secrètement les douleurs de la mère et de la fille. D'un lieu sûr, où il se tenait caché, il observait tous leurs mouvements, il recneillait toutes leurs paroles sans pouvoir être apercu. Après six mois de réclusion, l'enfant de Françoise de Foix mourut, et elle devait bientôt la snivre. Un jour, elle vit Jean de Laval entrer dans sa chambre avec deux chirurgiens et six hommes masqués : comprenant que c'en était fait de son existence, elle s'abandonna à ses bourreaux ; ils la saignèrent aux bras et nux jambes en présence du comte, qui témoigna une joie barbare à l'instant où le sang commenca à s'échapper avec la vie des veines de la victime.

Pour ne nous occuper que des dates, il y a là deux erreurs chronologiques, la

fille de Frauçoise de Foix étant morte en 1521, et la comtesse elle-même en 1537. Est-ce à dire qu'il faille repousser l'accusation de meurtre qui pèse snr la mémoire de Jean de Laval? Voyons si ce crime ne peut point s'expliquer naturellement et sans faire violence à la vérité, Tout nous porte à croire qu'avec la disgrâce de la comtesse ne cessèrent pas entièrement ses tendres rapports avec le roi : elle se montra quelquefois à la cour, où, sans doute, elle se fût bien gardée de paraltre si elle n'eût pas été sûre d'un bon accueil. François Ier, qui l'avait déjà visitée à Châteaubriant en 1531, la revit encore l'année suivante dans cette ville. Pourquoifut-ce là, plutôt œ'ailleurs, qu'il se transporta avec son conseil pour préparer la réunion définitive de la Bretagne à la France? Si un vif attrait ne l'eut pas attiré à Châteaubriant, n'eût-il pas été tout anssi convenable qu'il attendit à Nantes le résultat des états de Vannes? Ajontez à cela que , pendant son séjour dans la petite ville, où il passa les mois de mai et de juin 1532, et où il rendit plusieurs ordonnances, il habita le château du comte. Si la faute fut alors renouvelée, ce ne fut donc plus seulement par le roi, mais par l'hôte de Jean de Laval. Nos suppositions n'ont rien que de très-vraisemblable, et l'on conviendra que, si elles sont fondées, ces retours de François 1" à une passion qui l'avait longtemps dominé durent raviver et entretenir dans le cœnr du comte de Châteaubriant le désir de la vengeance. La pensée de son déshonneur, qui devait le suivre partout, paraît même avoir porté quelque peu atteinte à sa raisou : après sa mort, le célèbre avocat Bougier ne craignit pas d'affirmer devant la justice, au sujet du procès occasionné par sa succession, « que Jean de Laval avait eu des moments de folie (non bene compos mentis), » Ne serait-ce pas sous l'empire de ces sentiments et de ces circonstances qu'il aurait fait périr sa femme? Le meurtre de Françoise de Foix, rapporté par erreur à l'année 1525, n'aurait-il pas, en effet, été commis en 1537? La mort de la comtesse fut si imprévue, si subite, qu'elle parut suspecte à tout le monde; un poëte médiocre du temps, Sagon, évidemment payé par le comte pour faire tomber les bruits populaires en célébrant ses louanges et celles de Françoise de Foix, convient cependant que la fin inattendue de la comtesse fit naître bien des «médits et blâmes. » François I\*\* paraît avoir partagé les soupçons de la cour et du peuple.

Do grand nombre d'épitaplies qu'ou fit sur madame de Châteaubriant, celle qu'écrivit le roi n'est point assurément la moins remarquable ni la moins touchante.

Jean de Laval fit élever un tombeau à la mémoire de su femme dans l'église du couvent de la Trinité, de Châteaubriant. On y grava l'épitaphe, faite par Clément Marot, avec le chiffre de Françoise de Foix et les devises les plus flatteuses: Prou de moins. peu de telles. posint de plus.

Si nous ne nous trompons, il faut encore attribuer à la conduite de sa femme l'édigmement que le comte manifesta pour tons les liens de la parenté, dans les dernières périodes de sa vie. Alín de ne rien laisser à ses héritlers en ligne collatérale, il vendit plusieurs de ses domaines, en donna d'autres à ses amis et légus le reste, équivalant au liers de sa fortune, au comédale Anne de Montmoreney. La baronie de Châteaubriant fut comprise dans ce dernier lot; de la famille de Montmorency, elle passa dans les maisons de Condé et d'Oricians. Jean de Laval mourut le 15 férrier 15-3. Il avait augmenté les fortifications de la ville, dont les eaux de la Chère remplissaient les fossés, et avait fait construire un magnifique château avec les ruines de l'ancienne forteresse des Brient : il reçut François I<sup>n</sup> dans ce manoir, où Henri II et Charles IX s'arrétèrent aussi plus tard (1551-1570).

La religion protestante fut préchée avec beaucoup de succès à Châteaubriant. L'importance de l'église réformée de cette viile était telle, que le premier synode calviniste de la Bredague y fut tenu secrétement. Pendent les guerres de la Ligne, Mercœur occupa la place de 1589 à 1597; le connétable Anne de Montmorency la élé rendre sous la latorité du roi.

At temps de la révolution, l'armée républicaine, commandée par Kibber et Marcens, séjonna à Châteaubriant, où les représentants Prieur, Bourbotte et Turreas la viurent rejoindre (1793). En 1798, les chouans s'y ressemblérent en grand nombre pour appuyer le mouvement de Quiberon. Edits, un astre chef des bandes royalistes, 50 de Grésiole, s'empars de la ville en l'an vitt.

Les armes de Châteaubriant étaient d'azur à trois seurs de lys d'or, deux et une, brisées en cœur d'un bâton raccourci et péri en bande.

Bien que le prieuré de la Trinité ait disparu avec les tombeaux de Geoffroi I Vet de Françoise de Foir, cette ville possède encror de trestes inféressants du moyenage. L'égise de Saint-lean de Béré est un monument d'architecture romane fort einatests, Nous irén pouvons pas dire autant du châteux, qui fut démantelé sons Henri IV on Louis XIII. Cependant il en esiste plusieurs portions considérables dont le département et la manicipalité ont fuil Faquisión. De résculer en spirale condait à la chambre oit, d'après la tradition, le meurtre de Françoise de Fois fut consommé.

Châteubriant , une des sous-préfectures de la Loire-Inérieure, renferme , 358 habitants et l'arrondissement sur lequé s'étend sa circonscription administrative, 62,975. Quoiqu'elle ait quelques tanneries of des manufactures de draps et de serge, la vente et l'entreposage des produits agricoles sont les deux principales ressources de son industrieuse population : elle est le point d'intersection d'un grand nombre de routes qu'il a mettent en communication avec Nantes, Rennes, ytiré, Redon, Ancesis, Laval, el Mans. Le médecin Hanaudé est le evul homme célèbre que cette ville ait produit dans les temps modernes; mais elle se glorifie de compter indirectement au nombre des ses infants l'auteur du Géné de Arristatainne ; l'illustre écrivain descend, à ce qu'on suppose, de Geoffroy IV, par M. Brient de Châteaubriani, son second fils ;

Du Paz, Généalogie des maisons illustres de Bretagne. — Yarillus, Histoire de François I<sup>nt</sup>.
 D'Argentée, Histoire de Bretagne — Paul Lacroix, Dissertation sur la mort de la comésse de Châteaubriant. — A. Masteville, Dic. ionnaire historique d'Ogie, pouvelle édition. — E. Richer, Oßwerse littéraires. — Darn. Histoire de Bretagne.

## RÉSUMÉ.

AGRICULTURE. - COMMERCE. - INDUSTRIE. - MOEURS. - COUTUMES.

Vers la fin du xviii sècle, l'ingénieur-géographe Ogée déplorait l'état de décadence dans lequel l'agriculture de la Bretagne dait insensiblement tombée. Il signalait le nombre effirquant des landes : « Sur le totalité des terres de la subsistance de ses habitants; la misère, dans les campagues, est excessive, et on en reconnaît les effets à la dégénérescence de l'espèce humaine. » Long-temps avant Ogée, la prodigieuse étendue des terres incuttles de la Bretagne avait été signalée per le père Toussaint de Sinit-Luc. Les landes, selon lui, cocupiant les trois quarts de la superficie de la province. « Après une demi-journée de chemin hors des obtes de la mer, » observait-il, « pour une lieux qu'on fait entre les terres labourables, il flust en faire quatre à travers des landes désertes et desséchées. Évidemment les Bretons ne subsistent qu'avec un très-grand travait et par la seuer de leur front. L'expérience du pays nous apprend qu'il suffit d'une mauvaise année pour ruiner la Bretagne, et qu'il en faut plus de dits pour la réstablir, »

Les memes plaintes s'écusient sur le déprissement graduel de l'industrie, du commerge de de la narigation. Je ne dois par sous cacher, messieurs, » écrivait, en 1759, le duc d'Aiguillon, gouverneur de la province, au controleurgénéral, « que le nombre des capités a diminué de plus de 20,000 par l'augmentation prodigieuse des miliers, la perte immense des matelots, et par les nombreuses épidémies qui out ravagé le pays. » Les matelots, dont le duc d'Aiguillon regretait la perte, passient au service de la Hollande et de l'Angelerre. M. de Boisbily, procureur-général-syndic des états, avait exposé à cette assemblée, en 1730, la situation presque désespérée du commerce, de la navigation et de la péche. Les expéditions des toiles pour l'Expagne et pour l'Amérique avaient cessé entièrement; les ports de Moriait et de Roscoff s'en élaient resensits d'une manière alarmante. Enfin, les opérations du cabotage et de la péche avaient été en grande partie suspendues dans tous les ports des éréchés de Tréguier, de Kemper et de Vannees.

Les couleurs de ce tableun n'étaient malheureusement point chargées. Quoique les choses se soient de beaucoup améliorées, la situation agricole, industrielle et commerciale de l'ancienne Bretagne laisse encore beaucoup à désiere. On a pn attribuer le mal, pendant longtemps, à l'absence de moyens de communication : cette cause en subsite plus aniourd'hui, tout le saws étant silonné par des requise ou par

des canaux. Aux voies nombreuses ouvertes par le duc d'Aiguillon, de nouvelles et de magnifiques routes ontéés jouix écquis cinquante aux le canal de Nantes à Brest, aux magnifiques routes ontéés jouix écquis cinquante aux Le canal de Nantes à Brest, aux une étendue de 33,000 mètres, ou d'environ 98 lleues, traverse les cinq dépar-tements. Nous ne parions point du canal du Blavel, s'ample embranchement de celui vide de Nantes. Mais le canal d'Ille-de-Rance a une grande utilité : à in met la Manche en rapport avec l'Ocion; il établit des communications di circles entre Nantes, Saint-la Malo et Brest. Ces grands travaux de canalisation ont coûté à l'état plus de soitante-cion millions.

A quelles causes faut-il donc principalement attribuer l'état de souffrance des grandes industries de la province? On doit d'abord compter pour quelque chose l'introduction de produits nouveaux sur les marchés de la France et du continent : ainsi l'usage des tissus de coton a nui considérablement aux fabriques de toiles de la Bretagne. Mais les principales causes des résultats fâcheux que nous venons d'exposer, sont particulières au pays ou infrérentes au caractère même de ses habitants. Indiquons en première ligne, l'absence ou plutôt l'inertie des capitaux, occasionnée par le défaut de confiance, le manque d'esprit d'entreprise et les habitudes de thésaurisation qu'on remarque dans toutes les classes. Quand le fabricant ou le cultivateur ont la volonté de changer ou de perfectionner leurs instruments de travail, ils n'ont pas les ressources nécessaires en argent. Toutefois, il faut bien le dire, le désir manque encore plus souvent que les moyens : ce qui arrête les progrès de l'agriculture et de l'industrie, c'est la routine et l'apathie dans lesquelles les Bretons se tiennent obstinément enfermés. Ainsi les intendants de la province ne purent jamais obtenir des fabricants de toiles l'augmentation de la têze de leurs tissus : il était pourtant de toute nécessité d'égaler en largeur les produits étrangers de la même nature, si l'on voulait lutter contre eux avec quelque avantage. De notre temps, la plupart des tisserands persistent encore à repousser l'usage des lames en acier et de la navette volante. L'obstination des laboureurs à employer les anciens procédés ne nuit pas moins aux travaux de l'agriculture. Dans le Morbihan comme dans presqué toutes les parties de la Bretagne, ils refusent d'adopter les nouveaux modes de culture et restent invinciblement attachés aux coutumes routinières de leurs devanciers.

Trop souvent le sentiment religieux, poussé à l'excès chez le paysan breton, paralyse assis son activité industrielle. Il comple trop sur la providence, pas asser sur ses efforts personnels; il ne comprend point qu'il lui faut s'aider, pour que Dieu lui vienne en aide: trop souvent, au contraire, il dit, abstieus-toi, te ciel Caidem.

Les anteurs de la Galerie bretonne nons donnent un curieux exemple de cette disposition. Chaque année on célèbre le pardon de sinit Herré sur les confins du Finistère et du Morbihan. C'est une croyance populaire, cher les Vannetais et les Cornomilials, qu'un don miraculeux est attaché à la bannière du saint : else assure à cetul des deux pay qu'u la possitée, une abondante récelte de blé noir. Ils se rendent donc en foule à la fête patronale pour appuyer leurs prétentions respectives par la ruse, et, en cas de bessin, par li violence. Ils suivent la procession armés de leurs pena duz, bâtons à têtés, en chantant des centiques d'une voix tremblante de colère, et en se jetant des gestes et des regards pleius de menaces. Tout à

coup its rompent has range et se précipitent sur la hannière pour se la disputer. Les imprécations, les cris de mort succèdent aux contiques et aux précrex. Les femmes excitent les hommes de chaque parti à soutenir courageusement la lutte, et leur apportent des cailloux pour en accabler leurs adversaires. La honderole est déchiere, et ceux à qu'elle reste enfin n'en emportent que des lambeaux ensangiantés. C'est un véritable champ de bataille, où vainqueurs et vaineus recueillent leurs blessés et leurs morts.

Dans les diverses situations de la vie, le payson breton déploie une patience et une résignation qui étouffent chez lui l'esprit de prévoyance et l'amour du travail. Madade, il ne combat point le mai; mourant, il attend sans se plaindre son heure dernière. Toutes les afflictions, tous les maux, le trouvent également résigné.

Cependant l'activité des intelligentes populations des villes a donné une forte impulsion à l'agriculture, à l'industrie et au commerce de la Bretagne. Beaucoup de landes et presque toutes les anciennes forêts sont aujourd'hui défrichées : on compte 1,664,658 hectares de terres labourables , la moitié environ de la superficie totale de la province. Sous l'influence d'un climat humide et tempéré, ces terres, en général fortes et profondes, produisent d'abondantes récoltes. On les engraisse avec le goémon, plante marine qu'on récolte annuellement au milieu des rochers et des écueils, à la marée basse. La culture a fait de grands progrès dans les Côtesdu-Nord et le Finistère; elle est beaucoup moins avancée dans les départements' d'Ille-et-Vilaiue : dans le Morbihan, elle est restée à peu près stationnaire. Les blés, les lins, les chanvres, sont d'une excellente qualité. Il n'y a point de meilleurs légumes que ceux de Saint-Brieuc, de Roscoff, de Plougastel, qu'on transporte à Nantes, à Rennes, au Havre, et même à Paris. Les bœufs sont petits, mais la chair en est excellente ; on connaît les moutons de présalé des environs de Saint-Brieuc et de Dol. Le pays de Léon et tout le Finistère produisent de très-beaux chevaux.

D'autres travaux, d'autres produits enrichisent encore la Péniusule. Les fabriques de tolles à voiles, les armements de Saint-Brieue pour le bane de Terre-Neuve, les pécheries des Otte-alu-Nord, les salines de Guérande, out une haute importance. Le sol de la province est riche en carrières de granit, d'ardoises, en minerai de fre, en mines de plomb. Les filons de plomb argentiffere de Huelçoat et de Poullaen parsissent inépuisables. N'oublions point les forges de Paimpout ou de Brécilien, situées dans un dèbris de l'ancienne forêt de ce nom, et dont le fer est comparable, pour la qualité, à celui de Suéde.

C'est dans l'ancienne Corronaille, dans le département du Finistère, qu'on retrouve, sous les formes et les trails les plus tranchés, les deu principaut types de la race bretonne. Voyce le payson du Léon et des bords de la Manche, avec sa taille haute; son ai dégagée el libre, ses traits beaux et règuliers, sa physionomie expressive, spirituelle et garwe, encadrée par des chereux bruns et longs : tout annonce en lui son origine cette-beetonne, le descendant de ces anciens Kimris, dont il a encore le caractère religieux, fes groyances, les passions énergiques, et qu'il représente en homme qui a le sentiment des valeur personnelle et de la dignité de sa roce. Sa gravité n'est ai composes, i'u'i dure, elle est une habitante de l'esprit, et prespe toujours une expression de mattanciel la tempher et tai donne

une profondeur rèveuse. C'est le ciel un peu sombra, chargé d'une pluie d'orage, mais laissant enterorir de lottaines perspectives et quelques raynos du soleit à travers son voile nébuleux. Le Cornouaillais, l'habitant des montagnes et de la région centrale du l'inistère, est aussi d'origine kimrique : seulement il appartient à une race dans laquelle on a cru reconsaître la souche des cettes-hiber. Il est plus ramassé, il a le baste beaucoup pius long que les jambes, la tête très-dérepopie, le nez fey, le coi gras et court, la pommette des joues saillante, et une physionomie dont le type est moins élevé. Il est actif, enjoué, il aime et recherche in unsique, la danse, les ballades, but ce qui aimine et égale la via. Abstraction faite de ces différences de race, la taille du Bas-Breton est en général courte, ses épaules larges, a potitrine ouverte, son regard assuré, ses traits bien accusés, ses cheveux bruns ou noirs. Les hommes blonds du Croisie et de Bats sont étrangers à l'Armorique et appartiennent à la grande famille saxonne.

Les Bretons sont intelligents, souples, religieux, patients, attachés à leurs crovances et à leurs habitudes, bons, hospitaliers, loyaux dans les relations ordinaires de la vie, braves et aptes à supporter les plus rudes travaux, les plus dures privations. Avec de pareilles qualités et une telle nature, ils ont toujours fait d'excellents marins et bons soldats. En général ils n'aiment point la vie militaire, mais quand la passion des armes s'empare de leur âme, elle va rarement sans l'héroïsme : les Duguesclin, les Clisson, les Beaumanoir, les Duguay-Trouin, les Latour-d'Auvergne en font foi. Les Bretons n'aiment point médiocrement, et on le reconnaît assez à leur amour pour la terre natale qui se manifeste avec l'ardeur et la force d'une passion : aussi le mal du pays les prend-il partout dans les contrées les plus riantes comme dans les lointains voyages, sous les drapeaux comme dans les cités. A toutes choses, même à leur intérêt personnel, même au besoin d'acquérir, ils préfèrent les landes incultes et le ciel humide de la Bretagne. S'ils tiennent tant à leurs croyances, à leurs habitudes, à leur langage, à leur costume, c'est qu'ils ne les séparent point de l'image de la terre où ils sont nés. Tout homme qui n'est point breton, sans en excepter le français ou gallo, comme ils l'appellent encore, est pour eux un étranger. Bref, cette vieille nationalité bretonne pour laquelle ils ont combattu pendant si longtemps, est devenue un instinct moral, auquel ils obéissent toujours, et souvent même sans en avoir la conscience. Ils associent la religion à ce sentiment, par une pratique singulière : quand les jours d'un grand pardon approchent, ils revêtent la statue des saints du costume national.

La religion se confond auxsi, dans la pensée et le cœur du Breton, avec l'amour du pays natal. Il affi intervenir dans tous les actes de si vie; a le mission qu'il vient de faire construire, l'aire nouvelle, le champ auquei il demande sa moisson, pepellent également les cérémonies pieuses, » dit M. Émile Souvestre. Il ne forme pas un sure sans dire, s'il plat d' Dieu; lorsqu'il remercie, c'est par ce mot : Bénermai ; mon sure est si petit et voire mers i grander îl lue parde de monst qu'avec in formule: Que Dieu pardonne aux trispastr's Sil rencontre une femme tenant un courrisson. Dieu goud beitus résérici-di. Le paure est l'hôte de Dieu, c'haque fois qu'il entre dans une chaumière, pour y demander l'aumone, la phrises c'Que Dieu beitus escape ui son (cid i manone colupiurs sa présence et l'objet de sa viale.

Le paysan breton est charitable. Il fuit asseoir à su table le pauvre, l'îndie de Dieu.

Chuis-i pia cette hospitalité par de pieues històries, par de mercellieux récits ou par quesque complainte. La dévotion populaire a multiplié à l'infini les pandans ou les fetes religieuses : les plus célèbres sont ceru de Norte-Dame de Largout, de Saint-Jean du Diaje et de la Bretagne : Les Grandes sout nombreuses, et elles se font presque toujours en nature; ce sont des saes de blé, de la toile, des toisons, des éche-veux de lin, du crin, des ruches nouvelles. Le diamente suivant, à la sortie de la messe et au pied de la croix , le marguillier et le bedeau vendent ces dons pour le compte de l'égisie.

Mais ce n'est pas seulement un cœur simple et une profonde dévotion qui conduisent les paysans de la Bretagne à ces réunions. Ils aiment aussi beaucoup à courir les foires, les assemblées les moins religieuses du monde. Les excellentes qualités de ces hommes nous font pardonner leurs vices, qui sont d'ailleurs presque toujours le résultat du défaut d'éducation et de l'Ignorance complète dans laquelle ils sont élevés. Accoutumés à une vie dure et pieine de privations, mal logés, mal vêtus, et se nourrissant de galettes, de crêpes et de bouillie de blé noir, alimentation indigeste qui a moins pour obiet d'apaiser la faim que d'en éloigner le retour le plus possible; ils éprouvent une inquiétude d'esprit, un besoin de mouvement et d'émotions auxquels ils cherchent à satisfaire par tous les moyens. L'amour de la propriété, si proponcé chez eux, le désir de thésauriser, commun au vieillard comme au jeune homme, ne peuvent pas toujours les détourner d'une vie errante, ni surmonter un malheureux penchant à l'intermérance. Dans les repas des grandes réunions, des noces, où l'on compte queiquefois de huit à seize cents convives, ils mangent et boivent avec excès Ce sont d'immenses, d'effroyables orgies et que de robustes tempéraments peuvent seuls supporter. L'humeur naturellement colère et batailleuse des convives complète alors le bruit et le désordre par des luttes où le sang coule à flots comme le vin et le cidre.

Il ne faut point demander au paysan breton des égards pour sa fernme, il méprise trop sa findèsses pour l'élever jasqu'à lui : elle ne mange point à la même table que lui, que ses fils et ses domessiques. Elle se tient debout derrière les hommes et les sext. Quand ils ont fini, elle se met à balbe seve les autres femmes, La naissance d'une fille est regardée par le mari comme un sujet d'affliction, Tandis qu'on s'occupera un peu de l'éducation de ses frères, on ne fera rieu pour l'instruction de la pauvre enfant; on la traite comme si elle n'était rieu et ne desvit rieu savoir.

Le costame des Bas-Brotons rappelle avec une exactitude singulière celui des anciens Celtes, et que Sershon l'a dévrit : ce sont de larges brises, avec une tunique ouverte, retenue par une ceinture de cuir. Un chapenu à large bord, d'où s'échape une chevelure abondante, descend sur le visage. On sait que pour les détails ect habiliement, dont le fonds et toujours le même, varie à l'infini; al prend tantot les couleurs les plus sombres ou les plus tranchées, tantolt les accessoires les plus élégants ou les plus pittoresques. Il en est de même du costume et de la coiffure des femmes.

Les superstitions populaires de la Bretagne, comme ses monuments, ses mœurs. son langage et ses coutumes, rappellent les anciens habitants de l'Armorique. Le souvenir des prêtresses celtiques s'est perpétué dans les Korrigan, ces fées bretonnes qui prédisent l'avenir et possèdent l'art de guérir les maladies les plus cruelles. La difficulté est de les reconnaître et de les rencontrer, tant elles aiment à changer de forme et à se transporter d'un bout du monde à l'autre. Les paysans appellent les dolmens Ty ar gorriket, la demeure des nains : là, en effet, habitent les Poulpiquets ou Courils, petits génies difformes dont la nature malfaisante, les ailes de chauve-souris, les cris aigus et les rondes infernales, sont la terreur des paysans. Les habitants du district de Morlaix ne redoutent pas moins le Teusar-poutiet, génie qui prend la forme d'un chien, le Cariquet-an-Ancon, la brouette de la mort, toujours poussée par des squelettes, les laveuses et les chanteuses de nuit, ar Canneres-nos, autres génies qu'on voit au bord des rivières, où elles s'efforcent d'attirer et de noyer les crédules passants. On trouve d'autres preuves de l'alliance des pratiques religieuses du Breton aux superstitions druidiques dans les menhirs couronnés de croix, dans les anciennes fontaines sacrées placées sous l'invocation des saints et des madones, dans les grands feux de nuit dont le solell a eu longtemps les honneurs avant saint Jean; entin, dans la fête de Noël, on le cri d'Egui-na-né ou d'Enghin an eit, se fait entendre comme à la fête gauloise de l'Eahinat.

Nous ne reviendroas point sur la langue et les poètes de l'Armorique, doat nous avons parlé allieurs. Mais qu'il nous soit permis d'exprimer, en terminant ce travail, combien l'étude de la firetagne ious a fait aimer aes cufintis. Nous aimons les Bretons pour leur foi profonde, pour leur caractère simple et bon : le relabement de toutes les croyances religieuses et politiques acroît enorer notre estime pour ce peuple. Nous l'admirons surfout pour avoir gardé si lougtemps dans son œur, comme dans un sanctusire, notre première nationalité, la nationalité gan-loise, et pour l'avoir défendue avec tant de courage chaque fois qu'il l'a crue menacée.





## APERCU GÉNÉRAL.

Lest au centre de noire bean pays une contrée, belle par-dessur La totte les autres, que l'on parcourt pour la première fais avec bombeur, et que fon revoit toujours avec un plaisir plus vif ; c'este la Tonzaire, que la douceur de son clima et le clarme de servi out fait surroument ré jardin de la France. Cette province est comprise aujourd hul presque toute entière dans le département d'Indraet-Loire. On peut douc se former une idée exacte de ses auciennes

Jamies par l'étendue actuelle de ce département, dont la plus grande lorge. 
Jeueur, du nord au sud, est de 00 kilométres ou de 29 lieues et 3), et la plus 
grande largeur de 80 kilomètres ou de 20 lieues. Sur une superficie de 611,679 
hectares ou de 28 lieues carrées, il congrés 206,230 habitants. Enfin, il contient 
31,2600 hectares ou clatture, 73,400 en fortés, 38,000 en rignes et 98,000 en 
landes. Oes chiffres nous apperunent qu'un sixième de la Touraine est impoduett, et que la moitié seulement de ce territoire consiste en bouses terres. La 
fertilité du pays n'y est pas, comme on le voit, toujours en rapport avec sa beauté 
proverbale.

La Loire traverse toute la Tournine de l'est à l'ouest, et la s'éparce en deux paries, la haute et la base; l'ours est asses sur les limités de ces deux divisions territoriales. La basse Tournine, située au midi, renferme Amboise, Loches et Chinon; la haute Tournine, c'est-dur celle du nout, ne contient que quedques gros bourgs, tels que Lungeais, Laynes et Chittem-Regnault. Il n'existe dans ce pays, quoiqu'il soit accidenté, aurune chalue de collines qui puises recevoir le nom coteau figmé d'un tuf calacire asser tendre, dans lequel les populations riveraines es out de temps immi-morial creusé des habitations peu outieuses. Les landes offreut un terrain mélé de cailloux roulés et de sable, auquel l'industrie humalie n'a presque rien à deumander. Les terres cultirées qui s'étendent entre la Loire et la Chise; dans le cauton des Vareanns, sont siliceuses. On rencoutre des terres lus grasses et plus fertiles dans les l'oren, situe prés de Chinon, entre la Loire, et la Caisie, dans le canton des Vareanns, sont siliceuses. On rencoutre des terres lus grasses et plus fertiles dans les l'oren, situe prés de Chinon, entre la Loire, et la loire, et la loire et la loire et la loire et le loire et la loire et loire et la loire et la loire et lo

Findre et la Vienne; les collures sont très-varies dans ce fettile canton, d'où prioriement les plus lessus fruits du pays; d'autre terres cufin, d'une nature aride et sèche, les gárines, occupent principalement le nord de la Loire. Le soi fournit heurousement lui-même des ressources pour corriger son défant de fertilité. Nous voulons parler du falun, qu'on exploite romme engrais dans les cantons de Loches et de sinte-Manre. Ce falun u'est autre chose qu'un arias immense de détritus de coquilles plus ou moius brisées, parmi lesquelles le naturaliste peut reconnaître et recueillir de très-nombreuses espèces.

Trois grands cours d'eau navigables prosent la Toursine et la partagent en trois bessins principaux; ce sout la Loire et ses deux affounts, le Cher et la Vienne. La Greuse et la Claise, dont les eaux se rémissent avant d'arriver à la Vienne, à peu de distance de la Higre-Descrits, ne sout pas anxigables La même obsèrvation est applicable à l'Indre; cette rivière tombe dans la Loire, à La Chapelle-Blanche.

Rien de plus agréable, de plus sain, que le climat donx et tempéré de la Touraine. On n'y comant à lie grandes chaleurs du midi de la Fance, ni les froids cressifis du nord; les variations brusques de la température, source de tant de maladies, ne s'y font presque junais sentir. Tout est riant, calme, reposé dans ce beau pays : la campagne, le clel, les hommes. Uest, en effet, un jardin, dont la nature a fait les premiers frais; un jardin, entrecoupé de rivières, de forêts, de champs feuris, de villes, de chateux, et qui rappelle les souvenirs les plus curieux, les plus intéressants et les plus varies de nos annales, Grégoire de Tours, Chlodwig, Chlodlide, Louis XI, le cardinal d'Amboise, les Boucicault, Rabelais, Descartes, lous ces grauds hommes appartiennent à l'histoire politique, reinéiseux et littéraire de la Touraine.

Les hailants de cette province sont généralement laborieux et bienveillutés; la rempisseat nec une grâce toute particulière les deuris de l'hospitalité. Leurs manières sont polies, affables; ils ont heaucomp de cet esprit d'observation, cette fine ironie, de cette profondeur narquoise, qui sont des qualités toutes fracaises, et qu'on retrouve à is haut degré dans le giende Rabelais, leur illustre compatriote. Nalle part le langage n'est plus pur, plus éégant, plus dégagé de ces déments érrangers dont on le surcharge anjourfluit. On a prétendiq que cette élégance et cette correction tenaient au long séjour que la cour des rois de France a fait jails sur les bords de la Loire; à notre ensa, il vant uieux direque le berceau de la langue française s'étant trouvé placé dans la Tournine, la cour est venue s'y façonner aux grâces et à l'esprit de l'aione national, quai il s'agit le dange, nous concevous l'influence de la multitude sur un petit nombre d'hommes qui viennent vivre dans son sein; mais nous n'admettons point l'action de qued-ques étrangers aux le génie idiomatique des masses.

Anna la conquete romaine, l'histoire ne nous fournit aucun document positif au l'existence des Turons; cette peuplade gauinée deviat avoir les miens meurs, les mêmes contumes et le même culte que les Carnutes. Il est donc tout à fait autre d'amente que la suprinaité druitique était équal-long-temple étable sur le territoire des Turons; d'ailleurs les pierres cettiques de la Tournine attesteut me, dans este province, les Daraités étains 100-100 paissans. César vint chancer me, dans este province, les Daraités étains 100-100 paissans.



la face des Gaules et substituer aux pretees qu'il renversait des fantômes de rois. L'histoire érroit en nous a conservé le nom d'aucun des chefs qui durent à l'appui de César un règne éphémère sur la peuplade des Turons. Les monuments manismatiques peuvent heureusement combler cette lacune; c'est à leur étade que nous devons la commissance des deux rhefs Cantorix et Tricces qul se succédèrent à la tête, de cette pouplade. A quelle époque précise la politique romaine les fit-elle jouir d'une ounter de souveniantel ? est cq qu'il net spa possible de déterminer; mais à coup sir on ne peut éteudre à plus d'une vingtaine d'années, à partir de la remone de César, l'existence de cetter chetire royauté, instituée pour accompir plus aisément l'asservisement définitif de la mation. Plus d'une fois depuis fors un cri de liberté requett dans la Tourning mais les fers étaient trop bien rives pour être rompus, l'insurrection succomba, malgre les efforts de sectef qui se donnéent la mort pour une pas être términés de l'avisis-étre que se donnéent la mort pour une pas être términés de l'avisis-étre qui se donnéent la mort pour une pas être términés de l'avisis-étre de la met de l'avisis-étre de l'avis-étre de l'

Nous raconterons, dans notre histoire de la ville de Tours, comment le christismisme fut introduit dans la Touraine, eves la miliae du 111 sicèle, e le comment la sanglante bataille de Voullé-rendit Chiodwig maître des rives de la Loire. A la mort de ce chef des Franks, ses états l'ement réparis entre ses quatre fils; le second, Chiodonir, ent la Touraine qui fut réunie à l'Aquitaine et y resta incorporée jusqu'au moment où Charlemagne, en partageant la niembe ses vastes états entre ses trois fils, réintégra dans le royaume de France proprement dit sa province la bits centrale.

sement de leur patrie.

Sous Louis-le-Débonnaire, on voit paraître pour la première fois un comte de Tours; mais creté dignité ne fut pas d'abord hérétilière; et ce ne fut que plus de cent aus après que Thibaut, dit le Tricheur, parvint à faire assurer à sa lignée la possession du comt de Touraine (900, En 118), Henri III, roi d'Angleterre, devint, par usurpation sur son fère (cooffroy Plantagenet, comte souverain d'Anjou, du Maine et de Touraine, Cotte demière province resta en la possession de la maison royale d'Angleterre jusqu'à l'aunée 1304; Philippe-Auguste l'enlera alors a roi Jean-ann-Terre; et la roint à la couronne de France, à laquelle depuis elle est toujours restée annetée Tontefois elle ent encore des ducs apanagistes, dont le dernier fut Francois d'Alençon, fils du roi Henri II.

La Touraine, qui relevait du parlement et de la rour des aides de Paris, était régie par une coutime particulière, rédigée, en listé, à Langeais, per l'ordre de Charles VII. Elle fut érigée en gonvernement général, en 1585, et on y institut deux présidiaus, l'un à Tours, en 1581, l'autre à Chaillion-sur-Indre, en 1581, que l'administration de la justice. A l'époque de la réviettion, la province de Touraine, ainei que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, fut comprise à peur pers intégrachent dans les limites du département d'Indre-et-Loire, Quant au diocèse de Tours, il étendait ses limites spirituelles bien au-delà du territoire des anciens Turons.

## TOURS.

L'Époque de la fondation de Tours ne nous est pas plus connou que celle des utres villes gauloises. Claseun sait qu'il y eut un temps où les origines semi-mythologiques étaient fort à la mode; toute cité qui teauit à faire preuve de noblesses ne pouvait alors se dispenser de rattacher son origine aux héros contemporains de la guerre de Truie. Tour subin atsurchement l'influence de cette espèce de paganisme littéraire : ce fut de Turnus, roi des Latins, qu'on fit descendre les Tourangeaux. Mais laissons ers reives qui n'ont pas même le mérite d'étre amusants. La première illustration historique de Tours date de Céar; il nous apprend q'après la victoire qu'il remporta sur les Belges, il laissa ses légions hiverner dans le pars des Andeçaves, des Carantes et des Torons. I'n peu plus tard, lorsqu'à la voix de Vereingetorix les Gautois se soules/évent contre la domination romaine, les Turons fuente des premiers à répondre à l'appe de héros averne. Quand échier, défait par César, se fut enferné dans Alies, lis fournirent encore à l'armée qui entreptit de le défirer un contingere de buit millé hommes.

Le conquérant romain endras le pays des Turons dans la Cétique ou Lyonnaise. Cétte province agant été paragée en plusieurs anters, celle qui fut appelée la troisième Lyonnaise comprit la Touraine, la Bretagne, l'Anjou et le Maine. L'églisadopta, plus tard, une dirision si bien appropriée à la configuration grérafue du pays. Seutement, dans la nouvelle province exclassistique, dont le siège métropolitain fut établi à Tours, un évéché correspondit à riacune des anciennes peuplades gaudoises. Elle se composa donc des évéchés du Mans, d'Angers, de Rennes, de Nantes, de Quimper, de Vannes, de Saint-Pol-de-Léon, de Treguier, de Saint-Brêune et de Séve.

Ce fut vers la fin du m' séclet que le christianisme fut préché pour la première fois en Touraine, par saint Gatien, évêque et patron de Tours. Après la mort de ce prélat (30%), une pers'ecution fort active commença contre les nouveaux chrétiens, qui, suivant Grégoire de Tours, édaient hattus de verges et quelquefois meme décapité, sonsyulls étaient surprés au milieu de l'exercice des écrémonies de leur culte. Cependant, trente-sept années plus tord, la religion chrétienne avait fait d'assez grands progrès pour que l'un des éstanteurs de la cité offit au successeur de saint Gatien sa propre masion pour la convertir en église.

La providence conduisit de la Pannonie en Touraine un homme qui devait répandre un grand inférêt sur son histoire religieuse. Né eu 316, Martin avait été étevé dans la foi chrétienne, bien que ses parents n'ensent point reuoncé au paganisme. Dès l'aige de quinze ans, il servit dans une légion romaine; mais îl me tarda pas à abandonner la vie militaire, pour laquelle il n'était point fait. Il devint le fondateur du premier monastère qui ait été établi dans la Gaule : les Turons ambitionnèrent l'honneur d'avoir un si saint personnage pour évêque : ce ne fut point sans peine qu'ils le décidérent à quitter sa retraite de Locociagum pour gouverner leur èglise. Sa réputation de piété et de vertu paraît lui avoir donné un grand crédit à la cour des Césars. Il s'en servit pour détourner la persécution de son troupeau, et pour obtenir la grâce de quelques victimes menacées de la vengeance impériale. Il mourut à Candes, le 1f novembre 400; ou transporta ses restes à Tours, dans une église qui depuis fut placée sous son invocation. Saint Martin devint le patron des Gaules, et les remplit du bruit de ses miracles. Une multitude de pélerins se rendirent apprès de son tombeau, devant lequel plus d'une tête royale s'inclina. Ce grand nom devint un talisman qui attira tous les avantages, toutes les graces, tous les privilèges sur l'heurense ville de Tours. Un certain nombre des disciples du saint furent commis à la garde de sa dépouille mortelle : c'est ainsi que fut institué le chapitre de Saint-Martin, dont le roi de France était le premier dignitaire. Enfin, autour de l'église où il était enterré s'éleva bientôt une nouvelle ville, nommée Chateauneuf, qui fut réunie à Tours dans le xvr siècle.

la probection de saint Martin ne s'étendit pas cependant sur les Turons, lorsque, sous le rêçne de Tibére, ils prirent les armes pour reconquérir leur indépendance. Leurs chefs, Sacrovir et Florus, défaits par les légions romaines, se donnérent la mort pour ne pas être Hémois de lasserissement de la patrie. Ce fut pour ce peuple un coup terrible et sous leque il resta longtemps accablé. I parut si complétiment détaché de tout esprit de rébellion, qu'un Gaudies, l'illustre Sidonius Apolliantis, ne craignit pas dans son panégrique de Majorien, de lui donner la triste épithète de betal timente, lu reste, la cité se croussialt par la joulssance de que'dques libertés de la perte de son indépendance. Elle se régissait elle-mempe par les lois ciamanés de son siénait et appliquée par ses magistrats, Grégoire de Tours parle souvent de ce sénat, dont le président prenaît le tre de princeps senatuis. In content, chargé par l'empereur du gouvernement de la province, s'éterait au-dessus de tous les pouvoirs de la cité et participait à tous les désidis de son administration.

La troisième Lyonnaise s'était soustraite par une révolte générale à l'autorité des empereurs, forque les Wisigoths enouhirent la Touraine, Les Touross, qui avaient su résister à des Romains abstardis, furent pris d'une telle terreur à lu vei des guerriers du nord, qu'ils se halèrent d'implorer lapqui de lours anicens maltres, Majorien accournt au secours de la ville que les Wisigoths tenaient étroitement bloquie, et il riveauis à leur en faire abandonner le siège. La délivrance de Tours par les arriées romaiues cut lieu très-probablement en 43B, 18th ans plus tand, «les peupolies desile Biertage», de l'Anjon, de la Tournine s'insurgèrent encore une fois; mais' aétuis parviat à étuaffer l'insurrection avec le secours de Alabus, Dour pris de leurs s'envices, cos harbers requernt en propriété une partie des terres des richélies; peu contents d'un simple partage, ils expulsièrent de leurs, fogers les populations. Une faible pour leur résister. Ce fut sur la rive drauté della Joint, quartont aux emirons d'Oriens, qu'ils établières! L'Attils, s'orsqu'il emait les Galles, étroue dans ces étrangers de puissants auxi-

liaires. En 455, les Turons essayèrent de nouvean, mais toujours sans succès, de se soustraire au pouvoir des empereurs. Ils furent contraints de rentrer dans l'obéissauce, tandis que les Armoricains, leurs confédérés, venaient chercher les troupes impériales jusque dans les murailles de Tours. L'habile tactique des généraus romains sevul a ville et forca les assééceants à se retirer.

En 173, les Wisigoths, sons la conduite d'Euric, leur roi, éemperèrent pour la seconde fois de la Touraire, que l'empereur Népos acheta par l'absolons de l'Anvergne. Ce fut pour bien peu de temps que les Romains ressisirent une ombre d'autorité dans la première de ces provinces. Le jour était veun où les Franks devaient l'emporter sur toutes les puissances rivales qui se disputaient la Gaule. Childérie fut le premièr chef de ces conquérants qui parut sur les bords de la Laire; il traversa Tours, et cette ville, à ce qu'il paraît, n'eut pes trop à souffrie de son nessure.

Les Wisigoths profitèrent de la dissolution de l'empire d'Occident pour réunir la rive gauche de la Loire au royaume d'Aquitaine (480). Pendant qu'Alaric faisait tous ses efforts pour étendre les limites des états qu'il avait reçus de son père, le roi des Franks, Chlodwig, créait un vaste royaume pour ses enfants. Cette puissance, à peine paissante et déià si redoutable, ne pouvait manquer de donner de l'ombrage aux Wisigoths. D'abord Alaric et Chlodwig s'abstinrent de toute hostilité, et se bornèrent à s'observer avec méfiance : le premier faisant parfois à son rival des concessions humiliantes pour éviter un couflit dont il redoutait les suites: le second proclamant très-haut des exigences qu'il était prêt à soutenir par la force des armes. La guerre allait éclater, lorsque Théodoric, roi des Ostrogoths d'Italie, parvint à ménager une entrevue entre ces deux princes. La conférence eut lieu dans l'île Saint-Jean, située au milieu de la Loire, devant Amboise. Les deux rois s'y prodignérent les protestations d'amitié, et en se quittant s'embrassèrent avec la plus tendre effusion. Moins de trois ans après, la plaine de Vouillé fut arrosée du sang d'Alaric, versé par la main de Chlodwig. Cette san-. glante bataille, donnée en 507 sur les bords du Clain, à quelques lieues de Poitiers, amena l'expulsion des Wisigoths, qui étaient restés vingt-six ans maltres de la Touraine; cette province entra donc, à partir de ce moment, sous la domination des Franks, pour n'en plus sortir. Du reste, les Wisigoths, qui étaient ariens, avaient constamment persécuté les chrétiens de la Touraine, et par là ils s'étaient attiré une haine implacable qui ne contribua pas peu à assurer la domination de Chlodwig; aussi le peuple de Tours considérait-il celui-ci non-seulement comme son roi par droit de conquête, mais encore comme son libérateur et comme le soutien et le vengeur de sa foi religieuse. Chlodwig, après avoir enlevé la Touraine aux Wisigoths, les chassa rapidement de l'Aquitaine et des autres provinces qu'ils possédaient, à l'exception de la Provence, qui resta encore pendant plusieurs années entre leurs mains.

Le victorieux Chlodwig revint à Tours, où il s'arrêta quelque temps, afin de rendre grâces à Dieu de ses succès dans l'égise de Saint-Martin, pour lequel il avait une profonde vénération. Ce fut pendant le séjour que le roi des Franks fit dans cette ville qu'il reçut l'ambassade envoyée de Constantinophe par l'empeguar Ausaisse, pour le fédicie de ses violotres ur les Wissipolts et l'emgager à poursuivre leur expulsion définitive du sol gaulois. La réception des ambassadeurs byzantins se fit avec une grande solennité. Chlodwig, revêtu de la pourpre des empereurs et le front ceint du bandeau royal, parut à cheval sur la place publique de Tours, jetant au peuple qui se pressait autour de lui des pièces de monnaies d'or et d'argent ; il se dirigea vers l'église de Saint-Martin, où il donna audience aux envoyés d'Anastase, Ceux-ci lui dirent de la part de leur maître, qu'il serait compté désormais au nombre des amis les plus chers d'Anastase, et que l'ordre était donné, dans toute l'étendue de l'empire, de lui conférer les titres et les honneurs dus aux consuls et aux augustes. Chiodwig parut recevoir avec reconnaissance des dignités qui ne pouvaient rien ajouter à l'éclat de son nom et à sa grandeur personnelle : mais il avait compris que le prestige attaché à la possession de ces insignes du consulat romain était encore puissant sur l'imagination d'un peuple à peine affranchi, et qu'il pouvait servir sa politique, Sans doute, en le pressant de chasser les Wisigoths de la Provence, Anastase pensait agir pour lui-même; il espéralt payer par des titres et par de vains honneurs la restitution de la seule province gauloise sur laquelle il pût encore élever des prétentions. Il avait donc une arrière-pensée, que Chlodwig devina et qu'il déjoua en paraissant croire aux protestations des envoyés de l'empereur. Bref, le roi des Franks, devenu roi des Gaules par la grace de son épée, consentit à se aisser revêtir en pompe de la chlamyde des consuls, parce que cette cérémonie jui assurait la possession de la riche Provence, dont l'empereur ne songerait plus dès lors à entraver la conquête. Nous ne saurions expliquer autrement un fait historique que l'on a voulu nier faute d'en comprendre la portée politique, et qui, expliqué comme il vient de l'être, n'offre plus rien que de fort naturel et de fort probable.

Le 27 novembre 511. Chiodwig mourut, laissant le vaste empire qu'il avait créé à ses quatre fils. Théodorie, Chlodomir, Childebert et Chlother. Tous les quatre prirent le titre de roi, et Chlodomir, roi d'Orléans, devint possesseur de la Touraine. La reine Ullothilde, après la mort de son époux Chlodwig, se retira à Tours, où elle vécut paisiblement jusqu'à l'époque de sa mort, consacrant tout son temps aux pratiques de dévotion, et au maintieu de la bonne intelligence entre ses fils. Chlodomir fut tué, en 524, dans une bataille livrée au roi des Burgondes: il laissa trois enfants en bas age. Théodbald, Gunther et Chlodoald. La reine Chlothilde. leur aieule, se chargea de leur éducation et les conduisit à Tours, où ils demeurérent quelques années sous ses yeux. Leurs oncles, abusant de leur faiblesse, se partagèrent le royaume d'Orléans, et la Touraine fut concédée à Chlother, Chlothilde avait espéré que les trois enfants de Chlodomir rentreraient en possession de l'héritage de leur père dès qu'ils seraient en âge de le gouverner; mais elle fut cruellement désabusée : lorsqu'elle les eut amenés à Paris, sur l'invitation de leurs oncles, ceux-ci lui firent signifier par un seigneur arverne, nommé Arcadius, qu'il fallait que les faibles héritiers de Chlodomir renonçassent à la royauté ou qu'ils mourussent. Chlothilde répondit imprudémment qu'elle aimait mieux voir ses petits+cufants morts que déshonorés; alors Chlother, n'écoutant que sa farouche ambition, égorgea devant elle Théodbald et Gunther, malgré les supplications de son complice Childebert, que les cris d'effroi de l'un de ses neveux awient ému au point de las faire oublier un instant qu'il await froidement résèni leur agint ¿Blobolod, arraché au bourreau de ses deux frères, trouva un rofuge dans la sir religieuse; c'est ce malheureux prince que les chrétiens vénèrent sous le norm de saint Cloud. Après cette sangiante tracéfic. Chiothidie desegrére se se retira à Tours, on elle véent dans la retraite, chipant par la prêre le crime odieux des sents. Elle vonorut le 5 juins 55¢, et fut mise a rang de saintiex.

Géful de Tours que Chlother partit à la tête de son armée, en 562, pour aller châtier la réchien de son fils Chramme, que Childèlert, roi de Paris, sont ouvertement soutenue. Nous ne reviendrons pas ici sur les circonstances d'une guerre qui appartient à l'histoire de la Bredagne plutot qu'aux nonales de la Touraine. Nous truvions à cette époque un comte ou gouverneur de la province, nommé Alpinus, et c'est à l'historien Grégoire de Tours que nous devons la connaissance du une de ce magistrat susveine.

A la mort de Chlother, son royaume fut partagé entre ses fils; Charibert, qui était l'aîné, eut pour sa part le royaume de Paris, auquel la Touraine fut annexée, Grégoire de Tours nous à conservé, à cette occasion, la mémoire d'un fait extrêmement important, en ce qu'il constate que la ville de Tours jouissuit, dès cette énome reculée, de droits et de libertés que le rol s'engageait à respecter. Ainsi, aussitôt que l'accession au trône de Charibert eut été connue à Tours, des députés furent envoyés auprès de ce prince pour lui prêter le serment de fidélité; en échange de ce serment. Charibert jura qu'il respecterait les lois et les coutumes du neurile de Tours, et qu'il ne lui imposerait jamais de nouvelles charges, mais qu'il le maintiendrait dans tous les droits que lui avait reconnus le roi son père. Charibert tint fidèlement la promesse solennelle qu'il avait faite à la demande des Touraugeaux; car un peu plus tard, Gaïso, choisi pour successeur du comte Alpinus, ayant voulu lever sur eux un nouvel impôt, l'évêque Euphrone s'opposa énergiquement à l'exécution de cette mesure; Le comte et le prélat ayant alors soumis leurs débats à Charibert, ce prince fit brûler devant lui les rôles dressés par l'ordre de Gaïso, et déclara que désormais, en l'honneur de saint Martin, la ville serait exempte de tous les impôts auxquels étaient soumises les autres villes de son royaume. Pour rendre sa réparation plus complète, il dépouilla Gaïso du comté de Touraine.

En 567, un concile fut tenu à Tours. Les éveques de Rouen, de Paris, de Reunes, de Nantes, de Chartes, d'Angers, du Mans et de Séve, privent part aux délibérations. Parmi les vingt-neuf canons rédigés dans rette réunion de prélats, ou en remarque un fort curieux qui défend de célèbrer comme une fête le jour des kendends de jainvier, et de faire, le 18 du même mois, des offrandes dux émades aux morts. La teneur de cet article indique fort clairement qu'à cette époque les cérémoies du culte chrétieu châtaut encore très-imprésed ses hélès paiemess.

Le 8 noti 573 l'évèque Esphrone nourat, et dix-neut jours sprès le clergé et le peuple int domherent pour successeur Grésoire, qui était issu dum illustre famille d'Auvergne, Plusieurs fois avant cette époque, Grégoire s'était rendu à Tours par dévoire opraite l'évolute de saint Martin i sky faitt fait connaître et estimer de tous par les huutes qualifiés dont il était doné. Palourd Grégoire, par mentiment d'humillé, réfusie se homeueur de l'épôpoque; mais les instances de

Sighert le forcèrent d'accepter. Pour ôter au nouveau prélat la possibilité de revenir sur ses scrupules que l'on avait eu tant de peine à surmonter, il fut immédiatement sacré à Reims par l'ordre du roi. Quand il arriva dans sa métropole, il était revêtu deouis deux mois du caractère épisconol.

Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire icl le jugement porté sur ce célèbre personnage par le meilleur historien de la Touraine : « Grégoire fut, sans contredit. l'un des plus illustres prélats qu'ait eus l'église de Tours, a dit Chalmel, « tant par les vertus qui l'ont fait placer au rang des saints, que par les services signalés qu'il rendit à son diocèse, et les heureux résultats des négociations dont il fut chargé par différents souverains. Souveut il mit un terme, par sa prudence et par la sagesse de ses avis, aux démêlés des successeurs de Chlodwig. La pratique des vertus chrétiennes et les devoirs de l'épisconat ne l'empéchèrent pas de cultiver les lettres autant qu'il était possible de le faire dans le siècle où il vivait... On lui a donné à juste titre le nom de père de l'histoire de France, puisque sans lui nons serions restés dans une ignorance complète de tous les événements qui ont eu lieu depuis les premières années de la monarchie jusqu'à son temps. On lui a reproché, à la vérité, deux défauts essentiels dans un historien, la rudesse du style et une extrême crédulité : mais il faut observer qu'il a vécu à une époque où le langage n'était guère moins barbare que les mœurs, et que sa piété profonde devait le disposer à accueillir sans critique et sans analyse tout ce qui semblait à ses veux porter un caractère religieux. On doit cependant juger bien différemment tout ce qu'il écrit comme témoin oculaire, ou ce qu'il ne rapporte que sur le témoignage d'autrui : c'est dans ce dernier cas seulement qu'il se montre crédule, et, il faut le dire, crédule à l'excès; de là tant de miracles prétendus qui souvent ne sortent pas du cercle des choses naturelles. Autant il mérite de confiance pour ce qu'il dit avoir vu, autant on doit se tenir en garde contre les bruits dont il n'est que l'écho. C'est principalement dans ses ouvrages ascétiques que ce défaut est le plus sensible. Outre son Histoire de France en dix livres, continuée par Frédegaire, nous avons de lui un livre de la Gloire des martyrs, un de la Gloire des confesseurs, un des Miracles de saint Julien, quatre livres des Miracles de saint Martin, et vingt-neuf chapitres de la Vie des Pères. Il n'est pas bien certain qu'il soit l'auteur de la Vie des Sept Dormants qu'on lui attribue, »

Nous allons voir maintenant quel fut le role de Grégoire de Tours dans les efements politiques dont il nous a transmis si fidélement la mémoire. A la mort de Charibert, arrivée en 572, la Touraine échut en partage à Sighert. Mais Chlipérik, roi de Soissons, jaloux de la possession da pays arrosé par la Loire, profia da moment oi le roi d'Austrasie était absorbé par de sérieux démélés ave Gunthehrama, roi de Bourgogne, pour envoyer son fils Chlodwig à la conquéte de la Touraine. Les villes de Tours et de Poitiers furent obligées d'ouvrir leurs portes au jeune prince, qui devint en peu de temps maltre de toute la contrée. A la nouvelle de cette injuste agression, Sighert s'empressa de se réconsilier avec Gunthehrama; il parvint même à déterminer ce prince à s'unir à lui pour déjourles ambiéteux projets de Chlipérik. Le patrice Mumnole, général du roi de Bourgogne, fut chargé du soin de diriger l'expédition; en peu de temps Tours fut revise, et la roviner evelacée sus la domination de siètert. L'année suivante, Théodhert, fils siné de Calipéria, parcourait de nouveux la Touraine, qu'il meltait à feu et à song. Cette fois, Guuttchramn, par une toctique nouvelle, favorisait les tentatives du roi de Svissons contre le roi d'Austrasie; cettle-cid-cid tentocore une fois vainqueur près de Chartres, et son frée Calipéria, obtint son pardon et la pait en lui jurant solennellement qu'à l'avenir il ne lui ferait plus la guerre. Mais à peine Sighert se fuil-deigné de la Touraine que l'hécit peut pur le proposition de la pait en lui jurant solennellement qu'à l'avenir il ne lui l'hécit peut le peut se fois de l'avenir de sighert se tente l'acquire de sighert et l'attendant le signe de la dispirate de l'autraine que le l'autraine mettal lui-même en la seguelle il perdit la vie. Peu de jours après, le roi d'Austrasie mettal lui-même en le de Calipéria, qui, toujours poursait pair les Austrasiers, illa s'enferme d'année les muss de Tourais. Pendant le siège de cette place, Frédigonde, le remue de Chilpéria, qu'est dans les premiers jours de décembre 575. Le roi de Svissons, délivré du seul rival qu'il etit à craindre, ill de donveux unters est toupes en Tourais es suisse sordres de Mérosig son fils.

Ce prince passa dans Tours les fêtes de Pâques de l'année 576, et ce fut à ce moment même que, sous un faux prétexte, il se rendit en toute hâte à Rouen pour y époyser Brunihilde, veuve de Sigbert. Tout le monde sait quelles furent les conséquences de ce finneste mariage. Brunihilde fut renvoyée à Metz auprès de son fils Childebert; Mérowig fut condamné à subir la tonsure, et à embrasser la vie monastique. Comme on le conduisait dans un couvent du Maine, il parvient à se soustraire à la vigilance de l'escorte qui l'accompagne, et se réfugie à Tours dans l'église de Saint-Martin, où depuis la mort de Sighert Gunthehramn Boso, son plus fidèle serviteur, s'était retiré aussi pour éviter les effets de la colère de Childérik. Mérowig entre dans l'église au moment où Grégoire y célèbre la grand messe; mais le prélat refuse de l'admettre au partage du pain bénit; le prince fugitif insiste avec hauteur, et menace de punir cet affront sur tous les fidèles assistants. Le saint évêque, obligé de céder à la violence, se hâte d'instruire Chilpérik de ce qui vient de se passer. Pour toute réponse, il recoit l'ordre de chasser Mérowig de la basilique s'il ne veut attirer de nouveaux malheurs sur la Touraine. Grégoire refuse d'obéir à cette brutale injonction, et son refus est suivi de l'invasion de la province. Bientôt, dégoûtés de la triste retraite dans laquelle ils sont contraints de vivre, Mérowig et Gunthchramn Boso réussissent à s'évader. Le premier gagne la ville de Metz, où sa présence occasionne tant de troubles, qu'il est encore forré d'abandonner ce séjour; sans cesse en butte au ressentiment de son père et à la haine de sa belle-mère Frédégonde, il finit par périr à Terouanne de la main de l'un de ses serviteurs, qu'il supplie de lui donner la mort pour ne pas tomber entre les mains de Chilpérik.

En 380, l'évêque de Rouen Pretextat, qui svait béni l'union de Mérovig et de sa tante Brumilité, fut traduit devant un concile tenu à Paris par l'Ordre du roi de Soissons. Bans cette assemblée une seule voir s'éleva nen faveur du malheureux préait, ce fut celle de frégione; Pretextu ree nu tras un sois éposé-et condamné à la prison. Une autre fois encore, l'évêque de Tours oss heurter de front la volonté du roi frank. Chilpérit, qui avait la manie de se croire l'homme le plus assant et le plus lettré de son royaume; s'avisa d'évrire une tibése sur le dogme de la Sainte-Trinité p pais ils soumit au juggement de Grégoler. Celui-c'i



lui rendii le manuscrit en disont « qu'il n'appartenit pas aux princes de dogmatier, et qu'ils deuralent se contentre de suivre du dortine professée par les apôtres et confessée par tout chrétien à son boptéme. » Piqué au vif dans son amour-propre d'auteur, Chilpéria appela de ce jugement à l'évêque d'Alby, Mais ayant cette fois rencontré une critique beaucoup moins modrée et moins respectuense, il se le tint pour dit et renonça à la gloire d'écrivain qu'il avait tant ambitionnée.

Grégoire eut un ennemi puissant dont les machinations faillirent le perdre, c'est-àdire Leudaste, comte de Tours, que ses déprédations et ses vices avaient fait dénoser deux fois, et que deux fois la faveur royale avait réintégré dans ses honneurs ; il croyait n'avoir plus rien à craindre lorsque les plaintes unanimes du peuple et du clergé le firent enfin dépouiller sans retour de son poste éminent. De ce moment le comte voua une haine implacable à Grégoire : profitant de l'inimitié de deny prêtres du diocèse contre leur chef spirituel, il les excita à porter devant le roi Chilpérik et la reine Frédégonde les accusations les plus graves. Les calomniateurs affirmaient que l'évêque était entré en correspondance avec les rois d'Austrasie et de Bourgogne pour leur livrer la Touraine; suivant eux encore, il avait dit publiquement que Frédégonde entretenait un commerce adultère avec Bertrand, évêque de Bordeaux. Un concile fut assemblé aussitôt à Braisne, près de Soissons; Grégoire, sommé de comparaître, s'empressa de se présenter devant ses juges; il ne lui fut pas difficile de prouver son innocence et de confondre les calomniateurs. On fit grace aux deux prêtres; quant à Loudaste, pourchassé d'asile en asile, il fut enfin arrêté par les ordres de Frédégonde; on l'enterra jusqu'au cou et on l'assomma à coups de bâton.

Le 1" septembre 584, Chilpérik fut assassiné à Chelles, ne laissant d'autre successeru qui no lla de Frédégonde, nommé Chilother et de de quater mois; tous ses autres flis avaient péri par les machinations de la reine, Camthehrame, oubleint ses autres flis avaient péri par les machinations de la reine, Camthehrame, oubleint ses aciens démètes avec Chilpérik, put l'enfant roi sous se protection et travaille très-acit ment à lui assurer la possession future des états de son père. Le peuple de la Tournine, qui était fort attaché à Sighert, flit d'abord queiques démonstrations en par Villeauire, comte d'Ordénas, au nom du roi Chiother II. L'évêque Grégoire vita doirs à Ordénas pluris par se l'autre de Chiefe de l'entre de la confiance de Gantheman, qui , cette fois, ini en donna la preuve la plus éclainte en le chargeant d'une ambassade à la cour de Mett. Trois ans après, ce fut au nom de Childebert que l'évêque de Tours vint, comme ambassader, à la cour de Gonthehramn, Nous ne suurions donner une preuve plus éclatante de la confiance illimitée qu'inspirits advoiture.

L'année suivante, Gunthchramm, après avoir adopté son nerveu, remit entre ses mains toutes les provinces qui constituaient son héritage. Nous avons vu que c'étail par une surpation que la Toursine avait été placée sous l'autorité de Chilpérik; Gunthchramn n'hésita pas à la restiturer à son légitime possesseur. Childent s'empressa alors de réclamer les impôts qui lui étaient dus depuis un certain nombre d'années par les villes replacées sous son obéissance. Tours, commè les autres, regul les commissiries royaux chargés de percesoir le montant de ces inplots; mais ses habitants refusérent de paver, en alléguant les exemplions que Chlodwig, Chlother et Charibert leur avaient concédées et garanties à perpétuité. Cette fois encore, l'éveque Grégoire fut chargé d'aller présenter au roi la supplique du peuple de Tours; grace à l'intervention du sage prétat, elle fut favorablement accueillie. Childebert confirma solennellement toutes les franchises et tous les priviléges que la tille avait reque des ses prédécessus.

On sait que le règne du roi d'Austrasie fut court; il mourut en 396, à l'âge de vingt-sit ans, liassant, de la reine Failuche, deux lis, l'héodèret et l'héodrik, qui se partagèrent les états de leur père; le second, comme roi de Bourgogne et d'Orleans, devint maintre de la Touraine. L'illustré révieure de Tours, le père de notre histoire, avait précédé d'une année au tombeau le jeune roi Childebert. Peu après son retour d'un vonge à Rome, révigeire était mont, le 17 novembre 595, agé d'environ cinquante-deux aus, après avoir occupé son siége pendant vingt et un sas et quedques mois. Il fut enterrêr dans l'église de Saint-Martin, à côté du patron des Gaules. Par ses soins l'église cathédrale de la ville, alors placés sous l'invocation de saint Mauric, avait d'ét ersaturée et considérablement augmentée.

Théodrik eut pour successeur Chiother II, le fits de Chilpérik et de Frédégonde. En 622, c prince, en associants on fils Bugglest It 9 à la royaucht, hi donna l'Austrasie, la Toursine et le Poliou. Bugglest fut peut-être de tous les rois mérovinglens cétai qui montra le plus grande vénération pour sinti Martin; sa magnifique dévotion charges saint Éioi de tous les ouvrages destinés à orner le tombeau et le Abssed usaint. Il répandit ess biendijs avec la même liberalité sur le clergé de la métropole : après avoir confirmé de nouveau et de son piein gré les priviléges des babilants, il concéda à l'égiste de Tours la jouissaince de tous les revenus municipaux, et aux évêques le droit de nommer les comtes ou gouverneurs de la ville. Nous verrons une pui bus long une le peuple se charges de protester contre cette décision royale et d'enliever au clergé des prérogatives qui portaient une si grave atténite à ses franchises.

Nous n'avons pas l'intention, à l'occasion de l'histoire d'une ville, de résumer les nandes de la monarchie françoise. Chacun siti d'alleurs que les éviencensts des vur et viur siècles sont demeurés fort obscurs, par suite de la disette presque absolue de chroniques contemporaines; aussi n'avons-nous que des notions fort incomplètes sur l'état des provinces à cette époque. S'il est vari que l'oubli de la tradition et de l'histoire soit un indice à peu près certain de la paix et du bonheur dont jouissent les peuples, on peut conclure du silence presque absolu des chroniqueurs sur la Touraine, pendant ces deux siècles, qu'ils ont dû être pour ses habitants une époque de repos et de bien-ettre.

En 732, la Toursine fut le théstre du plus grand événement de cet âge, de la défaite des Sarrasins par Karl-Martel. Mouss-ben-Naist, émir du Moghreb ou de Afrique occidentale, avait conquis une grande parte de l'Espagea, as nom du khalife [711]; des 719, les Pyrénées furent franchies par les armées musulmanes, qui de la serfendierent sur le midi de la France. Le duc d'Aquidine combattit d'abord avec gloire les ennemis du nom chrétien; mais, redoutant encore plus la puissance des Franks et le génie du duc Waustreis. Karl-Martel, i finit ber traiter avec les Arabes. Toutefois les intérêts des parties contractantes étaient trop incomptibles pour que l'alliance fut durable; la guerre recommença, et cette fois le duc d'Aquitaine perdit tous ses états : il ne lui resta d'autre alternative que d'appèer à son secons Karl-Martel lui-même. Celui-ci n'hésila pas à déposer es propres resentiments pour voler an-devant des indidètes. Déjà, porés avoir socagé la Gascogne, le Périgord, la Saintouge et le Poitou, lis s'avançaient vers la Touraine, où les attinient les richeses entassées dans le três or de Saint-Martin. A trois lieues de Tours, sur le territoire de la moderne commune de Miré, et dans la paluie qui porte encore aujourd'hui le nom de Landes de Charlemagne, les deux armées se trouvérent en présence.

Ce dut être un magnifique et imposant spectacle que cette rencontre de deux armées dans lesquelles se personnilaient d'une manière tranchée les deux races qui se disputaient l'empire du monde : d'un côté, les Franks, les Europeanex, comme les appelle Isidore, armés de leur seranuachz, ou de courtes et larges épées, de javelots, de francisques, et de pesantes masses d'armes garnies de pointes de fer : de l'autre, les Arnèes, d'un aspect sière, l'égérement armés d'ares, de lances, d'épées, et montés sur ces admirables consistes qui, comme eux, avaient traversé les mers et la péninsule hispanique. Quoique l'excès des fatigues et la distett des fourrages cussent considérablement éclarie les escadors arbes, leur cavalerie formait encore la principale force de leur armée; elle l'emportait de beaucoup sur l'infanterie.

Karl avait trouvé un adversaire digne de son courage et de son génie dans la personne d'Abd-er-Rahman, le serviteur du Dieu de miséricorde, émir-el-Andalous et lieutenant du khalife. On le vit bien à la prudence et à la réserve qu'on mit de part et d'autre à se préparer à la bataille. Six jours durant, Arabes et chrétiens, comme s'ils eussent craint d'en venir à cette grande et décisive épreuve. manœuvrèrent dans la plaine et s'observèrent réciproquement. Enfin, un samedi du mois d'octobre 732, Abd-er-Rahman commença l'attaque avec sa cavalerie. Ce jour-là et le jour suivant, jusqu'à dix heures du matin, les cavaliers arabes vinrent se briser contre la ligne de fer des Austrasiens. Le fier courage de l'émir, porté jusqu'à l'exaspération par une résistance à laquelle il n'était pas habitué, put seul surmonter cet obstacle. La ligne franke était rompue, et il se croyait sûr de la victoire, lorsque par une puissante diversion le duc d'Aquitaine jeta le désordre dans l'armée arabe. Abd-er-Rhaman fit d'incroyables efforts pour ressaisir le succès, qui lui échappait. Peut-être y fût-il parvenu si en ramenant les siens à la charge il n'eût été mortellement blessé par un coup de lance et renversé sous les pieds des chevaux. A partir de ce moment, les chrétiens victorieux firent un horrible carnage des fuyards. Quand la nuit vint s'interposer entre eux et cette proie immense, on les entendit se récrier contre le sort et agiter par un mouvement de sublime colère, leurs longues épées au-dessus de leurs têtes. Le lendemain, aucun ennemi ne se présentant, les chrétiens envahirent le camp des Sarrasins, vaste cité dont un nombre prodigieux de tentes traçaient les rues : les vaincus l'avaient abandonné pendant la nuit, pour reprendre la route de cet Orient dont, une fois encore, la fortune venait d'échouer contre le courage des peuples occidentaux.

Le duc d'Austrasie conquit dans ces terribles et sanglantes journées le surnom de Martet. Sa vétoire vennit de lui ouvrir l'arcès d'un fone ou il déalgna de monter, mais dont il assura la possession à ses enfants. Par un rapprochement provilentiet, la Touraine sembait destince à être le théstre des faits glorieux qui donnérent la couronne aux fondateurs des trois dynasties royales de France: bientôt, en effet, nous verrons Robert-le-Fort marcher dans cette même province sur les traces des Chilolysie et des Karl.

En 752 s'accompil la grande révolution qui définitivement plaça sur la tête de plippi la couronne des Mérovingiens. Ce prince la portait depuis scire années, lorsqu'il tomba malade à Saintes; il se blata de gagner Tours, et de se faire transporter au tombeau de saint Martin, dans l'espoir d'obteins sa guérison par l'intervention toute puissante de l'apôtre. La malaité s'aggravant chaque jour d'avanlage, il voulut aussi recourir aux reliques de saint Denis; mais ses jourar étaient comptés, et il expira bientôt, laissant son vaste royaume à ses deux fils, Charlemaner et Carloman.

En 800, Charlemagne, qui venait de prendre le titre d'empereur, rassemble à Tours les principans seigneurs soumis à son autorifs, et yft fle partage anticipé de ses vastes états entre ses trois fils Charles, Pippin et Louis, Pendant son séjour en cette ville, se ferman Eutigarde tomba dangereurement malade; elle y mourut le 5 juin, et fut enterrée dans l'église de Saint-Martin. Dans ce premier partage de l'empire, Louis, roi d'Aquitaine, fut mis en possession de la Tourinei; mais Charlemagne ayant modifié ses premières dispositions, dans une diète solemnelle etune en 806 à Thioniille, la Tourine fout entitére fut s'éparée du royaume d'Aquitaine et réunie définitivement, comme nous l'avons déjà dit, à la couronne de France.

Un canon du concile convoqué à Tours, en \$13, par l'ordre de l'empereur Charlemagne, nous apprend qu'à cette époque deux langues différentes étaient parfées dans les Gaules : le latin corrompu, idiome des Français d'origine galloromaine; et le théotisque, ou tudesque, importé sur les olg autois par les conquérants de race franke. De ce premier idiome sortit la langue nationale dont la Touraine desait être le berceau.

Cesì à Louis-le-Débonnire qu'est due la fondation de la fevér, de cette admirable barrière que l'indutrie humaine est parsenue à opposer aux pepétuels débordements de la Loire. Jusqu'à hai les populations riversines avaient fait d'inuitles efforts pour arrêter les cures du fleuve, et pour ganantir leurs récoltes de ses ravages. L'empereur vint à leur aide, et la fevér fut rapidement construite. Le roir d'Aquisine, Pippin, fut tharqé d'activer les travaux d'endiguement; il un abandonna ce soin à un Robert, comte de Tours, qui fut très-probablement le père de Robert-le-Fort.

Les immenses richesses du trêsor de Saint-Martin ne pouvaient manquer d'attirer les Normands en Touraine. Les habitants de Touras, ayant appris que ces pirales se dirigeaient vers la ville, transportéernt dans l'enceinte murée lout ce que la basilique contenuit de précieux, et s'appetêrent à faire une vigoureuse résidance. Dans les premiers jours de mai le sêge commença, et pendant douze jours entiers rela sansut les vibus meutrires se succédernt sans lasser Topinistre courage des

assiegés. Enfin les Normands, faitqués d'une futte dans laquelle tous les désavantages étaient pour eax, abandounéent l'entreprise. Les Tournageaux, scallés par ce succès presque inespéré, se mirent à la poursuite des ennemis, les atteignirent, et leur tuerent, dit-on, six mille hommes. En commémoration de leur dévineur et de leur victore, la élevèrent, sur le lieu même du combat, une église qui fut placée sous l'invocation de Sanctus Martinus de Bello, nom dont on fit d'abord, par corruption, saint Martin le Bel, et plus lat avant Martin le Rende.

Les Normands, soutenus par leur opiniatreté ordinaire, ne tardèrent pas à reparaltre (853). Cette fois encore ils ne purent s'emparer de Tours, protégée par une subite inondation de la Loire et du Cher; mais ils se rejetèrent sur la fameuse abbave de Marmoutier, fondée par saint Martin, la détruisirent, et massacrèrent tous les moines au pied des autels. De là ils se dirigèrent vers le Mans, où les mêmes scènes de pillage et de désolation se renouvelèrent. C'était un avertissement pour les habitants de Tours, qui se hâtèrent de transporter les reliques et le trésor de saint Martin d'abord à Orléans, puis à Auxerre. La triste prévision qui les avait portés à prendre ces précautions ne fut point trompée; les Normands revinrent plus nombreux encore que dans les deux invasions précédentes. Soit qu'on se flattat de sauver encore une fois la ville, soit qu'on espérat lui ménager un sort moins rigoureux en n'essayant point de la défendre, les portes leur furent ouvertes. C'était, disent les historiens de la Touraine, le 10 ou le 12 décembre 853. A peine ces pirates furent-ils introduits dans la place, qu'ils agirent comme s'ils l'eussent emportée d'assaut. Après l'avoir pillée et saccagée, ils brûlèrent l'église Saint-Martin et tous les édifices religieux : les environs et les rives de la Loire ne furent pas plus épargués.

Charles-le-Chauve résolut de confier le gouvernement de ces provinces au seul homme capable d'opposer une puissante barrière aux incursions incessantes des Normands, Cet homme fut Robert-le-Fort, duc de France, comte de Tours et de Blois. Avec lui, les choses changérent de face, et les Normands à leur tour n'eurent plus de trêve, plus de pitié à espérer; partout où ils paraissaient ils étaient poursuivis, et bientôt atteints et détruits. En 867 ils éprouvèrent une sanglante défaite à Brissarthe, près d'Angers; mais Robert-le-Fort et Ronulfe, duc d'Aquitaine, furent tués en voulant forcer une église dans laquelle les débris de l'armée ennemie s'étaient enfermés et retranchés. Les fils du comte de Tours, Eudes et Robert, étaient trop jeunes encore pour hériter des honneurs et des charges de leur père ; ce fut donc leur frère utérin , Hugues , fils d'Adélaïde et de son premier mari, Conrad, comte d'Altorf, qui succèda provisoirement aux duchés et aux comtés de Robert. Hugues poursuivit les Normands sans relâche, et sut si bien garantir la Touraine de leurs invasions qu'en peu de temps il se concilia l'amour des peuples confics à sa garde. Cependant, en 878, les Normands reparurent sur les bords de la Loire. Le roi Louis-le-Bègue dirigea son armée sur la Touraine, où elle devait être renforcée par les troupes d'Alain, comte de Vannes. A son arrivée, Louis fut pris de la maladie qui le conduisit au tombeau. Le 10 avril de l'année suivante l'armée franco-bretonne se porta au-devant des Normands, qui furent complétement battus dans les environs de Candes et de Montsoreau, et chassés des campagnes arrosées par la Loire. En 882, le roi Louis III, en allant à la rencontre des Normands, tombait fort dangereusement malade à Tours; comme son aïeul Pippin, il se fit transporter à Saint-Denis, où il mourut le 5 août.

Au commencement de 887, Hugues, comte de Tours et duc de France, mourut à Orféans; son frère utérin, Eudes, comte de Paris, et fits ainé de Robert-le-Fort, lui succèda dans le comté de Tours; mais ayant été étu roi de France en 887, il céda son comté et ses autres diguités à son ieune frère Robert.

En 903 la ville de Tours fut encore envahie, pillée et brûlée par les Normands; cette fois vingt-huit églises et monastères furent détruits ou livrés aux flammes.

Nous avons vu qu'une invasion de ces barbares avait forcé en 856 les Tournageaux à transporte à Auscrete les reliques de saint Martin. Depuis cette époque, le ctergé et le peuple de Tours avaient inutilement réclamé avec les plus vives instances le précieux dépôt contél à la garde de frévêțue de cette ville. Exaspérés de voir qu'on s'obstinait à ne tenir aucun compte de leurs justes demandes, ils résolurent enfin d'obtenir par la force e que foir ne réusait au bout droit. Lue petite armée d'enstron six mille hommes partit donc de la Tourniue vers le mois d'octobre 887; a clie fit si boume diligence qu'elle arrivas souls su muss d'Auscrea avant qu'on y soupeonant même son départ. Pris au dépouru, le dépositaire indicité demanda vigat-quarte heures de réflexion pour prendre un partie; lorsujue ce déla fit acpiré, il rendit aux réclamants le corps de saint Martin, et reprit sous leur escorte la route de Tours.

Le conte Robert, voutant garantir la basilique de Saint-Martin des insultes auxquelles ellé était reside trop longtemps exposée, conçul le projet de faire enclore le le bourg, qui s'était graduellement étévé à l'ombre de sa protection, de bonnes nu murillés capables de résiste à un siège. La construction de cette nouvele enceinte lut approuvée par le roi chartes-te-Simple, et commencée aussitol (909). En 922, son flut approuvée par le roi chartes-te-Simple, et commencée aussitol (909). En 922, son flut, surnommé le Grand ou FAbbé, fut investi de toutes ses charges bonnétiques. L'unice simunte, cerc lo Robert 1°, ayant été de prisé de Soissons, l'Inguesle-Grand faissa passer la royauté sur la tête de Baoul, son beus-frère. Il avait adors pour s'éconte, ou l'internat de la province de Tours, Thibaut, mari de Richilet, filte de Robert-le-Fort, De ce Thibaut naquit le comte de Biois, Thibaut de-Frèreure.

En 390, le roi Raoul, syant remporté une victoire sur les Normands, se result à la Tours pour y célèrer des actions de griese sur le nobmeau de saint Martin. Ce fut à la même époque que les countes de Tours devinrent béréditaires. Ce n'était là du reste qu'un exemple de l'assurpation générale que les countes des provinces comment presque d'un communa accord. Les pérogatives royales se trouvérent extrémement restreintes par ces affranchissements inévitables des borons et seigneurs, qui profitierent de l'espèce de débitélé dont était attenite l'autorité royale pour se déclarer en quelque sorte indépendants de tout pouvoir supérieur, et pour excerer, visionat leur bon pairis, dans l'étendue de leurs domaines, tous les droits de la souverianeté. On vit surgir du soi de la Touraine les incrapagnables forteresses de Langesis, de Monthazon, de Prévilly, de Sainte-Marie et de Roche-corbon. Ces usurpations particulières étaient à peu près consommées partout, torsque l'Ingues Cauch, devenu roit de France en 397, feur donau nue assaction lécale. Le comite de

Tours fut done reconnu officielement comme souverain de la province; Hugues Cupet se réserva les droits de sucremited directe sur Saint-Maurica, Bisint-Marrica, Bisint-Marric

Les descendants de Thibaut-le-Tricheur ne conservèrent pas longtemps le comté de Tours, ils avaient de reiloutables ennemis dans les comtes d'Anjou. Presque toujours ils furent en guerre avec ces seigneurs, dont l'habileté égala l'ambition." Foulgues Nerra, comte d'Anjou, envaluit les possessions de Eudes I\*c, le fils et l'héritier de Thibaut ; il attaqua sa capitale, et s'en rendit maltre après quelques jours de siège (988). Les habitants de Tours parvinrent toutefois à expulser les Angevins de leurs murs et à se replacer sous l'autorité du comte Eudes. Foulques s'en vengea en établissant un vaste système de blocus autour de la ville ; il l'enferma dans une ceinture de forteresses, en faisant bâtir des châteaux à Langeais, à Monthazon, à Semblançay, à Sainte-Maure et à Montrésor, Un phare, espèce de télégraphe, qu'on appela la Tour-des-Brandons, permit aux commandants de ces places de communiquer entre eux à l'aide de signaux (991-995). Eudes, assisté des conites de Châlons et du vicomte de Châteaudun, et des seigneurs de Montfort, de Donzy, de Châtean-Regnault, résolut de faire un vigonreux effort pour recouvrer ses domaines Les armées des deux comtes se rencontrèrent près de Châteaudun, en 994 : mais Foulques remporta une victoire complète sur les Tourangeany. Maltre de la campagne, il reprit le siège de Tours, incendia le bourg de Châteauneuf, et forca la ville elle-même à lui ouvrir ses portes, le 25 juillet.

Le conté Eudes II avait à peine revouvré la capitale de son comté qu'îl la periti onssi par le sort des armes. D'aburd il olatint, ne batiaile raugée, no avantage signalé sur Foulques et s'empara de sa personne; mais attaqué presque aussitot par Herbert, comte du b'aine, il se vit entever d'un même cou pet la victoire et son prisonnier [1016]. Le comte d'abju, toujours maître d'une partie des places qui environnaient Tours, en resserra alors le blocus en faisant construire un fort sur une batuetin, audresous de la ville, pour intercepte la navigation de la Loirie.

Endes II se déclommages de la perte de la motifé de son comté par la conquéte de la Chamagene (1019). En 1083, il fit de nouvelles tenatives pour dégager Tours et récluire quelques-mues des places occupées par les Angevins. Il ne réussit pas mieux I anuée suivante, quoique le roi Robert de France l'eût accompagné en Touraine (1027). Endes II fut tué devant la ville de Braz à la suite d'une guerre qu'il s'étais attricé en voulant s'emparer du royaume d'Arles après la mort de son onde Rodolphe III. Son corps, dont on avait télaché la tête pour l'envoyer en Allemagne, fut recueilli par Boyer, évêque de Châlons; triusperté à Tours, ill fut inhumé dans l'églisé de Marmoutier, à côté du combe Endes l'é (1031).

Thibaut III, le flis ainé de Eudes II, eut les comtés de Tours, de Chartres et de Blois. Comme son frère Etienne, comte de Troyes et de Meaux, il s'engagea tout d'abord dans une guerre impolitique, contre le roi de France Henri 1º. Geoffroy

Martel, qui avait hérité des états et des projets de son père Foulques Nerra, profita de la faute commise par Thibaut pour venir assiéger Tours au commencement de l'année 1043 ; ses habitants soutinrent un siège de dix-huit mois , et ne déployèrent pas moins de vigueur et de courage que les troupes du comte d'Anjou. La famine eut beau culever une grande partie de cette brave population, elle tenait encore lorsque les comtes Thibaut et Étienne s'approchèrent pour la délivrer (1043-1044). Les assiégeants levèrent aussitôt leurs tentes pour aller à la rencontre des deux frères : ce fut près du bourg de Saint-Martin-le-Beau, où les Tourangeaux avaient fait un si grand carnage des Normands dans le 1xº siècle, que la bataille s'engagen le 29 août 1044. De part et d'autre elle fut longtemps et bravement disputée; enfin les Angevins l'emportérent sur les Champenois. Tandis qu'Étienne trouvait son salut dans les détours de la forêt d'Amboise, où il s'était réfugié, sou frère, moins heureux, poursuivi jusqu'au-delà du Cher, tombait au pouvoir de ses eunemis auprès de Coursay, dans le bois du Fau. Thibaut ne recouvra la liberté que par l'abandon de Tours et de toutes les autres places de la Touraine, Geoffroy-Martel consentit à tenir de lui cette province à titre de fief; il devint donc le vassal du prince qu'il avait dépouillé. Les comtes de Champagne avaient possédé près d'un siècle les rives de la Loire.

Nous ue ferons pas lei l'histoire des comtes d'Anjou, elle trouvera sa place ailleurs ; Tours n'y figure que d'une manière très-accessoire. Le mariage de Geoffroy-le-Bel, quatrième du nom, avec Mathilde d'Angleterre, mit le comble à la puissance de cette maison, L'alné des deux fils, Henri II, roi d'Augleterre, voulant réunir sous son autorité tous les domaines de la famille, s'empara de la Touraine au préjudice de son frère Geoffroy. Il lui enleva jusqu'à la jouissance des châteaux de Chinou, de Loudun et de Mirebeau, qu'il lui avait d'abord concédés. Les démélés de Henri II avec les princes de sa maison servirent de prétexte aux rois de France pour entrer dans ses provinces à main armée. Si la guerre de 1166 u'eut pas précisément ce motif, elle ne fut pas moins la conséquence des dispositions hostiles des esprits : la ville de Tours et sa cathédrale furent en partie détruites par les flammes. La révolte des princes Richard et Jean contre leur père Henri II fut appuyée par les troupes de Louis VIII. La conférence de Mont-Louis, entre Tours et Amboise, amena le rétablissement de la paix (1174). Mais Philippe-Auguste, en 1189, entra en Touraine avec le prince Richard, qui avait encore une fois pris les armes contre son père. Plusieurs places fortes tombèrent au pouvoir des troupes françaises; la ville de Tours elle-même fut prise d'assaut le 3 juillet. Une crue subite de la Loire ne put arrêter Philippe, ni sauver cette capitale.

Cepeudant l'archeveque de Reims, le duc de Bourgegne et le comte de Flandres s'indrepoècre lo pour ménager le rapprochement des deux rois. Ils se virent en effet dans un chateoù situé sur le Cher, à trois lieues de Tours. La pair y fut conclue, à la coudition que Henri paierait les frais de la guerre, et que Philippe-Auguste et Richard retiendrisent comme gages, jusqu'à l'accomplissement du traité, les villes de Tours et du Mans. Deus jours après l'enri Il mourut au chateau de Chiona, de honte et de désespoir d'avoir été forcé d'accepter de si dures conditions. Lorsque son fils Richard lai surcéda, Philippe-Auguste rendit au nouveau roi d'Angelterre les villes qu'il s'auir regues à titre d'olage. L'anuée

suivante, Richard vint prendre la croix dans la cathédrale de Tours; il fut rejoint dans cette ville par Philippe-Auguste, son illustre allié, qui s'était engagé aussi sous la bannière de la croix. Tous les deux, après avoir accompli leurs dévotions au tombeau de saint Martin, quittèrent la ville vers la fin de juillet pour aller s'embarquer, l'un à Marseille, l'autre à Gênes. De retour de la Palestine, Philippe-Auguste traita avec le prince Jean, qui ambitionnait le trône d'Angleterre, pour la cession de Tours, de Montrichard, d'Amboise, de Montbazon, de Loches et de Châtillon-sur-Indre. Richard-Cœur-de-Lion, rendu enfin à ses états, pardonna généreusement à son frère ; mais il déclara la guerre au roi de France , s'avança jusque sur les rives de la Loire, prit Châteauneuf et Tours, et s'empara des biens des chanoines de Saint-Martin, qui, disait-il, étaient trop dévoués à Philippe-Auguste. Le jeune Arthur de Bretagne visita Tours en 1099, et y fut accueilli avec empressement par ses vassaux. En 1202, Jean-sans-Terre, après s'être assuré de la personne de son neveu, entra sans coup férir dans la capitale de la province. Philippe-Auguste accourut presque aussitôt devant cette place, et la força de lui ouvrir ses portes; mais à peine s'en était-il éloigné, que Jean reparut sous les murs de Tours avec des forces considérables et des machines de guerre. Châteauneuf fut pris par escalade et livré aux flammes et au pillage; le feu gagna les faubourgs, où il fit de grands ravages. Au milieu de ce désordre affreux, les soldats de Jean prirent Tours et la traitèrent comme Châteauneuf (1202). Nous n'avons pas besoin de rappeler comment, en se rendant coupable de félonie par le meurtre du jeune Arthur, le roi d'Angleterre perdit la Touraine avec toutes ses possessions françaises. A la première sommation, le gouverneur de Tours, Guillaume de Batillé, rendit la place à Philippe-Auguste (1204). La réunion de la Touraine à la France, après une séparation de deux cent soixante ans, fut ainsi définitivement accomplie.

La prospérité de Tours s'était heureusement soutenue au milieu des calamités de la guerre : c'était toujours la ville qui faisait « l'ornement de la seconde Lyonnaise. » suivant le témoignage d'Ammien Marcellin. Son heureuse situation, sous le plus beau ciel, au centre de la Gaule, et l'ascendant religieux du nom de saint Martin. son illustre évêque, étaient pour elle deux éléments de puissance et de prospérité. La large et belle plaine dans laquelle elle est si agréablement assise, entre la Loire et le Cher, s'était insensiblement couverte de maisons. La première de ces rivières lui servait de limites au nord, tandis que l'autre coulait, au midi, à environ un quart de lieue de ses murs : encore . l'agrandissement successif de l'encelnte de la cité tendait-il à rétrécir chaque jour dayantage l'espace qui la séparait du Cher. Tours fut divisée pendant longtemps en deux parties bien distinctes, l'ancienne ville, construite probablement sur le site de la capitale des Turons, de la Casarodunum de Ptolémée; et la ville de Châteauneuf, groupée comme une colonie religieuse autour du tombeau de saint Martin. Entre ces deux villes devait s'en élever bientôt une troisième, la ville neuve, destinée à les rapprocher par leurs points extrêmes et à les confondre en une seule cité; mais cet emplacement, au commencement du xiii siècle, n'était encore occupé que par des jardins, des maisons de plaisance et des vignobles. La cité proprement dite était défendue par une musile flanquée de tours et de larges fossés, où coulaient les eaux de la Loire. Chateauneuf, espèce de carré dont la basilique de Saint-Martin formait le centre, clait aussi fortilée : « Elle était cutourée de murs avec des fossés faits fond de cuve et toujours remptis d'eau, dit un historien. « En debros des murs, et non loin de la cité et de Lidateaunet, s'étendaient les fanbourgs de la Ville-Perdue, de Saint-Eloi, de Saint-Étienne, de Saint-Pierre-des-Corps, de Saint-Symphorien et de Saint-Pierre-Deulier.

Heart II, roi d'Angleterre et ompte de Tournine, avait fait construire le chitecum de la ville sur les fondements de sos anciens murs (188); c'était un corri irréquilier, flanqué de tours à chacun de ses angles. Plus tard, l'hilippe-le-Hardi rebatilier, lanqué de tours à chacun de ses angles. Plus tard, l'hilippe-le-Hardi rebatilier, la cette forterses; les dues Louis d'Ordénses et Louis d'Apout travaillérent à l'embellir. La tour du Comte, ou de Pen-Hargon, était un vieux monument de betuccup anti-circum qui chitecum, on en attribusili la construction au conte Hugues, dont elle posticum La ville et le chitecum et au court le content de content de sièce de chitecum et de capitainer. Le premier de ces sevennt les tires des comardates, de chitetien et de capitainer. Le premier de ces contents de chitecum et de capitainer. Le premier de ces contents de paire en 1189, lorsqu'els fut assistent les littes quaytient. Le premier de ces contents de paire en 1189, lorsqu'els fut assistent par per l'est partier per l'est de chitetien et de la paire en 1189, lorsqu'els fut assistent par l'est real paire en 1189, lorsqu'els fut assistent par le principal de la sistent par le principal de la sistent par l'est par l'est par l'est par l'est par l'est par l'est par le principal de la sistent par l'est par

L'exècution de quelques travaux d'une grande utilité invait pas peu contribué à retinusser fimportance de la cquiste de la Touriane. Le comite Easle Il avait fait élever, à Tours, un pont de pierre qui réunissait les deux rives de la Loire. Illentil tenstratissait sur le même flever, auprès de la sille, les ponts de Saint-La-arare, de Saint-Avertine, et de Saint-Sauveux. Reprenant Foruve Louis-le-Détonnaire Bélausser et élargir les chaussées qui encasser la Loire et élopposent à l'irreption de ses eux, un'etablissement d'une haute antiquité donnait d'alleurs à l'irreption de ses eux, un'etablissement d'une haute antiquité donnait d'alleurs à l'irreption de ses eux, un'etablissement d'une haute antiquité donnait d'alleurs à l'irreption de ses eux, un'etablissement d'une haute antiquité donnait d'alleurs à l'irreption de ses eux, un'etablissement d'une haute antiquité donnait d'alleurs de la reption de la le applaite de la rounie, L'hold els mommies de mors n'était à l'irre deux mommes de la prentier en le monté de la prentier et de sous tournoirs on estimait surfout les pièces d'or et d'arquit à de la prentier dours graines de leur titre, qu'était à once denire dours grains de fin. La lettre E était le signe distinctif anquel on revonnaissait les monnaies de cet hôte, le ciunième de la Frame dans Forte numérione.

Tours était une des villes du royaume où les lettres avaient commencé à cenaître avec le plus d'écal. Charlemagne lan invait assarée eg derieux avantage, en nommant l'anglo-savon Alkuin abbé de Saint-Martin. L'illustre savant, faitgué de la viet toujours querrière et toujours agitée de la rour du roi frank, était venu chercher une douce existence sous le ciet tempéré de la Touraine (796). Ce n'est pas qu'il n'eût le choix d'une autre retraite; outre celle de Saint-Martin, il possédait les ableayes de Furrières, de Saint-Lougo-l'Troye et de Saint-Jasses-sur-Mer. Il avait sur ses terres vingt mille serfs et colons. Karlie-Grand s'était montré magnifique eprerse cheil qu'il appelait son matter (magniture). Alkuin, par son génie et sa science, était encore supérieur à sa fortune. A Tours comme Partis, il travail avec un noble et de la restauration des lettres : Il fonda des écoles publiques dans l'église de Saint-Martin, où il enseigna la grammaire, la ribé-croies, partis de saint-Martin, où il enseigna la grammaire, la ribé-croies publiques dans l'église de Saint-Martin, où il enseigna la grammaire, la ribé-croie publique d'un servicieur, la vaire d'atrison-mie, Parmi les disciples célères qu'il y forma, nous citerpus Nahm-Maur, arche-eque de Maryane, ex Simón, éveque de Warns, et Siguife, abbé de Ferrières.

Tout en se livrant à l'enseignement, Alkain trouvait énoure le temps de s'occuper de la réforme de sun abloaye, et d'entrécult une correspondance très-active avec le roi. En 800, Charlemagne était veuu en Touraine pour prier sur le tombeun de saint Martin, et pour retoir le savant anglo-saton; en vaint il voudt l'engager à qu'tter les toits enfantes de Tours pour les publis dorés des flomatas. Ce sépuir, « avec ses toits enfantes de se détachant sur un reit toujours pur, et se colorant des chands reflets du soleil, ayait trop ét charmes pour Alkain, et lui était devenu trop cher pour qu'il consentit à s'en étoigner. Il mourut à Tours, le 19 mai 803, le jour de la Pentecolet."

Mais aux yeux des peuples rien alors ne contribuait plus à entourer la capitale de la Touraine d'une espèce de prestige, que la possession du tombeau de saint Martin. Le nom du patron des Gaules et celui de la ville étaient devenus inséparables, et se présentaient, pour ainsi dire, couronnés d'une même auréole, Tours, comme l'a fort bien dit un historien, était le Jérusalem de l'Occident, La foule s'y rendait de tous côtés, pour adresser ses prières ou pour offrir sa reconnaissance à ce grand dispensateur des bienfaits du ciel; et dans cette foule il y avait des rois, des princes, des seigueurs, des papes, des patriarches, des évêques, des abbés, et des corporations entières. Dans les circonstances importantes , dons les traités , on inrait par le corps de saint Martin; par une espèce de jugement de Dieu, on épronvait les hommes sur son tombeau, au moyen du serment. L'histoire nous a pourtant conservé le souvenir d'un fait où la dévotion au grand apôtre servit à couvrir une intrigue amoureuse. La belle comtesse Bertrade, femme de Foulques-Réchin, ambitionnait l'amour et le trône du roi de France, Philippe I", Les deux amants se donnérent rendez-vous à Tours. Philippe s'y rendit sous le prétexte de visiter le tombeau de saint Martin; Bertrade engagea son mari à entreprendre le chême voyage. Le roi et la comtesse se virent, et se parlèrent dans une chapelle de la fameuse basilique (1092). Philippe partit pour Orléans, où Bertrade, qui parvint à se soustraire à la surveillance de son mari, alla le rejoindre. Rien n'est impossible aux princes et aux courtisans : l'évêque d'Orléans unit la comtesse au roi . comme si elle eût été libre ; mais les deux époux furent excommuniés par le concile de Clermont (1094). Les exhortations du pape éveillèrent enfin le repentir dans l'âme de Philippe. La comtesse témoigna aussi le regret qu'elle épronvait de s'être prétée à une « union si scaudalense, » Les archevêques de Tours, de Sens et de Bourges, en qualité de commissaires du Saint-Siège, levèrent l'excommunication et « reçurent les soumissions » des deux pénitents (2 décembre 1104), Bertrade retourna auprès de Foulques-Réchin, et reprit sur son esprit un empire absolu, tant il y avait de graces et de séductions dans la personne de l'ambitieuse comtesse.

Pendant une longue suite de siécles la dévotion et la reconnaissance des peuples pour saint Martin nes relatoritent pas. L'afflueuxe, le séjour des pélerins dans le saint lieu, donnérent naissance à Châteauneuf, comme nous l'avons raconté affleurs. La même croyance, la même ferveur religieuses releva de leurs ruines la ville et la basilique de Saint-Martin, chaque fois que le for ou la flamme en ame-

t. L'influeure d'Alkain sur la restauration des lettres a été admirablement appréciée par M. Henri Martin dans sa belle *Histoire de France* ( t. II , p. 393-159).

nièrent la destruction. Or, elles étaient d'untant plus expoées au renouvellement de cus désastres, que les immenses richesses entassées dans l'église et la situation même de la ville éterée autour de ses murs, appelient la guerre et le pillage. Une sorte de fatalité, en dehors de ces deux causes, multipliait d'ailleurs les accidents les plus désastreur. Le 509 à 1200, elle fut hait fois déruite en totalité ou en partie par le feu 3. Son trésorier Hervé, après l'incendie de 99s, la reconstruisit à ses frais avec une magnificence princière. Le nouve éditice, batti pars ess soins, surpasse en beauté et en grandeur les trois églises qui avaient successivement reçu la châsse du saint. La plus grande partie de ce monument, dont le cheur, les deux nefs et la façade, appartenaient au style gothique, a subsisté jusqu'à nos jour. Parmi les figures de la principale entrée, on voyait les satuates de Robert et de la reine Constance, l'un et l'autre assis sur une chaise et tenant un biton noueux en forme de sesentre.

L'abbaye de Saint-Martin jouissait des priviléges les plus précieux. Originairement elle avait été desservie par deux cents moines, qui, d'heure en heure, se relayaient au nombre de vingt, pour chanter l'office. De cette manière ils ne laissaient jamais le chœur vide, et célébraient perpétuellement les louanges du saint. L'influence, le crédit et la fortune de ces religieux s'accrurent avec une rapidité qui tenait véritablement du miracle. On compta jusqu'à vingt-deux églises sous leur dépendance. Ils obtinrent le privilége d'être régis par un évêque spécial, dont la nomination leur fut réservée. Exemptés de la juridiction des archevêques de Tours, ils ne leur devaient aucun compte de l'emploi de leurs revenus. Ils avaient pour trésorier un homme d'une naissance illustre, et pour porte-bannière les comtes d'Anjou, Ceux-ci pouvaient se servir dans toutes leurs guerres , hormis contre les rois de France, de cet étendard sacré, qui ne manquait jamais de leur donner la victoire ; si Geoffroi Martel avait vaincu les comtes Thibaut et Étienne, c'était par la toute-puissance de la bannière du patron des Gaules. Mais tant de prospérité et de richesse enflèrent les cœurs des religieux de Saint-Martin; ils prirent des habitudes de luxe et d'indolence, que leurs abbés s'efforcèrent en vain de détruire. La crédulité populaire accueillait à ce sujet les bruits les plus sialstres. Tantôt c'était un ange qui, envoyé de Dieu, était descendu l'épée nue sur l'abbaye et en avait exterminé tous les moines, à l'exception d'un seul qui, retiré dans sa cellule, y lisait les épltres de saint Paul; tantôt e'était la peste que la colère céleste répandait subitement dans le monastère, et qui, en une seule nuit, faisait tant de ravages que le lendemain on trouvait tous les religieux morts dans leurs lits et horriblement défigurés Pour mettre un terme à un si grand scandale, on sécularisa les moines de Saint-Martin (813 ou 845). Le nombre des chanoines, d'abord illimité, fut fixé par Charles-le-Chauve à deux cents; mais il descendit bientôt à cent cinquante, par suite des pertes que les ravages des Normands firent éprouver à la collégiale. Une bulle de Grégoire IX nous apprend qu'on ne comptait plus que einquante chanoines en 1237. Enfin, lorsque la révolution amena la suppression du chapitre, il comptait plus de cinquante et un ca-

Yoki les dates des incendies de la basilique de Saint-Martin: 540, 801, 853, 903, 994, 1096, 1133, 1203.

nonicats, vingt-huit chanoines honoraires, quatorze ecclésiastiques et quatorze laïques, ouze dignitaires et quinze prévôts.

Le séjour des pélegius dans la ville de Châteauneuf y avait répandu une grande aisnec : ses habighais paivaient pas moins le goul du luux que les refigieux de Saiut-Martin. Le moîne anonyme de Marmoutier faisait, dans le xır siécle, un curieux portrait de ce peuje, « lis sont, « dais-il-i, » la habilisé de robes de pourpre doublées de fourrures de vair et de petit-gris; leurs meubles sont enrichis d'or et d'argent. Des tours s'étèvent du but de leurs maisons, Leurs tables ont convertes des mets les plus exquis; lis passent leur genge à jouer aux dés et aux cres. Ils sont affables aux étrangers, bienfaisants aguers fout le monde, libéraux envers les égliées, charitables cevers les pauvres, fermés daus leurs résolutions et didées dans leurs pronesses, so No viu que les bourgeois de Châteauneuf donnaient plus de temps aux plaisirs de la table et du jeu qu'à la prière. La libéralité envers les égliées suppléait à tout.

Cest aux habitants de Châteauneuf que revient l'honneur d'avoir doté la Touraine de ses premières franchisse communales. A la vérité nous trouvons quelques indices d'une révolte de la bourgeoisie de Tours contre l'autorité du comle, au commencement du xu' siècle. La chronique de saint Aubin d'Angers parle, sous la dite de l'amoit et l'11s, d'une rébellion de la ville, d'une gerere de bourgeois, à laquelle s'associérent les barons de l'Anjou et de la Touraine, et qui fut appuyée par le roir d'Angelterre. Cependant le moit et le résultat de cette prise d'armes ne nous sont point assez connus pour que nous puissions la regarder comme une prenière tentative d'affranchissement communal.

Il n'en est pas de même du mouvement populaire de Châteauneuf. Tout est hardi, net, raisonné, dans les actes des habitants de cette bourgade; on reconnaît bien qu'ils se sont inspirés de l'esprit des communes insurgées de la Picardie, de la Flandre et de la Champagne. Les bourgeois de Châteauneuf étaient las de l'espèce de servitude féodale dans laquelle le chapitre de Saint-Martin les avait toujours maintenus. Mais s'attaquer à une corporation toute puissante, et d'ailleurs placée sous le patronage des rois de France, était une entreprise pleine de périls; ils résolurent donc de donner à leur association politique le caractère d'une réunion religieuse. Ce fut dans une chapelle de l'église de Saint-Martin, et sous le nom de Confrérie de Saint-Éloi, qu'ils s'assemblérent pour délibérer sur les moyens d'assurer leur émancipation (1120-1129). Ils résolurent cufin de s'ériger en commune indépendante et de confier à des magistrats, nommés par voie d'élection. l'administration de Jeurs affaires. Le chapitre annula ces actes, la bourgeoisie en maintint la validité; l'autorité était d'un côté, le nombre était de l'autre, Bref. on en vint à une guerre ouverte, pendant laquelle un incendic consuma une partie de la ville et de la basilique de Saint-Martin. Ces malheurs ralentirent les efforts de la bourgeoisie sans la décourager. Les chanoines, voyant qu'elle continuait de méconnaître leur autorité et de se régir en commune sous le nom de Confrérie de Saint Éloi, déférèrent cette affaire au Saint-Siège. Les habitants de Châteauneuf eurent l'imprudence d'accepter la médiation de la cour de Rome, Deux commissaires, l'archevêque de Reims, ancien trésorier de Saint-Martin, et l'abbé de Marmoutier, jugèrent le différend au nom du pape Luce III, Comme on devait s'y attendre, la prononcierat la dissolution de la commune ou de la confrérie, anéantierat ses status, et menacierat de l'evcommunication quienque ossenii contrevenir à ce jugement, qui fut ratifé par le saint père et par Philippe-Auguste. Force flu aux bourgeois de couter un instant la tête et de s'humilier demut une autorité qu'il leur était impossible de heutre de front (1133); mais flu conservèrent au fond de leur cœur la ferme volonité de s'affranchir d'un joug odieux. Lorsque le roi Richard classas les chanolines de Saint-Martin, la bourgeoisse de Câtateament' persa que l'eure de la liberté avait sonné. Elle embrassa avec ardeur les intérées du roi Philippe-Auguste, et offrit de le preude pour juge de ses demédés avec le chapitre. Le roi, ne voulant point accepter une mission qui ne popyarit manquer l'adisposer contre lui le clergé ou le peuple, revouva les deux parties devant l'abbé de Saint-Julien. Remettre la cause populaire entre les maius d'un membre du clergé, écâtie envore la condamer à Parance. Les bourgeois durent souscrire à une transaction qui leur garantit le droit de s'imposer, de se clore, de se garder, mais qui prescrit l'abeltic in innevidie de la commune (1193).

Cédait beaucoup d'avoir obtenu ces premières concessions. Les bourgeois de Châteaumed, frente-six as plus tard, obtiment enflui le droit de commune. Voici comment ils s'y prirent pour triompher de la risistance du chapitre. Au nombre de onze ils sintrodusierent au milieu de la mit dians l'inférieur du coltret, forcè-rent la misson du trésorier, et se saisirent de tout ce qu'ils purent emporter. Au-cun coup ne pouvait être plus sensible aux chanoines. Palord on parta de remettre à des champions le soin de vider le débat par un duci; en définitive, l'examen de l'affaire reint une troisième fois à l'autorité evéd-sistique. L'archeveque de Sens, Gaultier, assisté de Jean de Beaumont, furent de part d'autre acceptés pour arbi-res. L'ai l'ête de Châteaumenf fût condamnée à pare trois cents mars d'argent et cent livres tournois aux chanoines; mais on imposs à ceux-ci la reconnaissance des cent livres tournois aux chanoines; mais on imposs à ceux-ci la reconnaissance du croit signification de la constance de pare de l'accept d'accept de l'accept de l'accept de l'accept de l'accept de l'acc

Pendant un demi-si-rich in communanté de Châteaument jouit paisblement d'une libert de sicherent acquise. Mais, en 1936, de graves evels, provoigs peut-etre par le chapitre, lui firent perdre son indépendance: sur les plaintes portées par les chanoines, Philippe-le-Be cassa in commune de Châteaumet det condamna les habitants de la ville à payer une amende de nille livres. Un tiers de cette somme fut accordé au chapitre, et la couronne se réserva le reste.

Les annales ecclésisatiques de la Touraine sont riches en souvenirs Intéressants, Nous alions résumer ceru qui, du viz nu xiv siècle, se sont rattathes à l'histoire de Tours. Les successurs des Martin et des Grégoire portèrent longtemps, comme eux, le litte d'évêque : expendant, dipuis quatre siècles, ce siège fameux, jonissait des droits métropolitains, Landran fut le premier prétat qui porta le padieun et prit la quaitté d'archéreque (siébessè). Landran fut le premier prétat qui porta le padieun et prit la quaitté d'archéreque (siébessè). On a vu dans notre travail sur la Bretagne, que la politique de Nominoé caleva à la suprénatife du siège de Tours les neuf évéchés du le prinsibue armoricaine. Nous nous contexterons de

- un Gaugh

TOURS. 345

rappeler ici que le pape Innocent III, de l'avis de dir-buit cardinaux et des éviques d'O.lie, d'Allamo et de Port, donne anfin gain de cause à l'archevèque de Tours; 1199). La sentence papale débutait par ces mgis; Decent Deleuxis et gament archaitacre lecetaia, et. Du reste, peut d'hongais émineits ont occupé ce siège épiscopal depuis le siècle de Grégoire. Le savant Hildebert, qui eut pour maître l'archidiacre béreuger, fut peut-étre le prélait le puis illustre et le plus veraux de l'église de Tours pendant le moyen-age. Se ouvrages Tout fait mettre au rang des pères du xir siccle. Il mourait le 18 déceible p 1133, à l'âge de quatrentique au se l'action de l'action d

La cerémonie de l'entrée et de l'installation des évêques et des archevêques de Tours n'offrait rieu de particulier. Comme les prélats de la Bretagne, ils se faisaient porter, dans cette circonstauce solennelle, par les principaux vassaux de leur éclise.

Treize conciles ont été tenus dans la capitale de la Touraine, depuis l'année \$82 jusqu'à l'année 1583. Le pape Urbain II, lorsqu'il la visita (1096), en convoqua un auguel cinquante-quatre évêgues assistèrent, Toutefois, à Tours comme à Clermont, il s'appliqua particulièrement à prêcher la croisade contre les infidèles : monté sur un échafaud qu'il avait fait dresser devant la principale entrée de l'abbave de Marmoutier, en face de la Loire, il exhortait les peuples à se croiser pour secourir les chrétiens de la Terre-Sainte, et le comte Foulques-Réchin, des cardinaux, des évêques, des abbés, une multitude d'hommes de toutes les conditions, se pressaient autour du saint père. Urbain II Ilt la clôture du concile par une procession générale, qui, de l'église de Saint-Maurice, se rendit à la basilique de Saint-Martin, où il chanta la messe pontificale. Vingt-quatre ans après, Foulques, comte de Touraine et d'Anjou et fils de Foulques-Réchin, partit pour la Terre-Sainte. Comme Urbain, les papes Pascal II et Calixte II visitèrent Tours et le tombeau de saint Martin; mais ils ne séjournèrent pas longtemps dans ses murs et n'y réunirent point les états du monde chrétien (1107 et 1119). Il y eut une si grande affluence de hauts dignitaires de l'église au concile que le pape Alexandre III tint dans la capitale de la Touraine, qu'elle en reçut le nom de seconde Rome (1163); on y compta dix-sept cardinaux, cent vingt-quatre évêques et quatre cent quatorze abbés : parmi les prélats figurait le fameux Thomas Becket, évêque de Cantorbéry. Cette auguste assemblée fit plusieurs canons pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique.

Le condie de 1055 n'eut pas d'autre objet que la condamnation des doctrines de l'archidiarre Bérenger. Cet illustre savant, dont l'esprit investigateur devança de quatre siècles la réforme religieuse, mais qui, à la fois téméraire et faible, eut la volonté du martyre sans en avoir le courage, anquit à Tours en 1008. Agont sour fait ses premières d'undes dans les écoles de Saint-Martin il se rendit à avoir fait ses premières d'undes dans les écoles de Saint-Martin il se rendit à

r.

Chartres afin de recueillir les lecons de Fulbert. Il devint bientôt lui-même un des maltres les plus fameux de ce siècle. Chambrier de l'abbave de Saint-Martin, il v professa les humanités et la dialectique : « Son savoir, son éloquence, » dit un historien, «attiraient un nombre prodigieux d'auditeurs, » Mais cet esprit hardi et spéculatif ne pouvait rester longtemps emprisonné dans les formules de la science. Il interrogea les saintes Écritures ; il soumit à l'examen le dogme de la présence réelle ; et, comme Scott Erigène, il arriva à une négative absolue. Dès lors, il s'appliqua à répandre sa conviction « que le sacrement de l'autel n'était que la figure du corps et non le corps de Jésus-Christ. » Ces quelques paroles remuèrent le monde. La doctrine de Béranger provoqua la réunion de neuf conciles à Rome, à Verceil, à Paris, à Angers, à Tours, à Poitiers, à Bordeaux (1050-1080); on songea sérieusement, s'il ne se désistait point de ses erreurs, à faire marcher une armée contre lui et contre ses adhérents : une idée mise dans la balance commençait donc à peser autant que le glaive. Mais il n'était pas besoin d'employer la force. Bérenger, après avoir longtemps défendu son opinion, finissait toujours par céder. Il rétractait ses paroles, il jetait au feu ses écrits; seulement, le danger passé, il revenait à ses premières idées. Quand on le lui reprochait, il imputait ses désaveux à la violence, Affaibli par l'âge, il se rétracta une dernière fois, en 1080, et ne protesta plus. On lui permit alors de reprendre ses bénéfices et sa dignité d'écolatre dans l'église de Saint-Martin. Il mourut, le 1" janvier 1088, dans l'île de Saint-Côme, où il s'était retiré. Avant de se séparer entièrement du monde, il avait fait l'abandon de ses bénéfices et distribué tout son bien aux pauvres.

La Touraine perdit son individualité du jour où elle fut rémie à la France par Philippe-Auguste (1904). Ayant depuis longternajs le caractère, Tespit, Tidiome, les mœurs, les croyances et les lois de la nation, il ne lui restait plus rien qui la distingual du reste du royanne. Les duce apanagistes ne lui rendirent point son existence féorale: comparés aux puissants princes des maisons de Blois et d'Anjou, ce furent des rois de théâtre. On en compta onze depuis Philippe, duc d'Orleans, second fils de Philippe de Valots, jusqu'à François, duc d'Alençon, chquième fils de Henri II (1336-1376). Nous ne fisisons point figurer dans ce nombre les quatre reines qui eurent pour domaine le durché de Toursine: ¿ Jeanne de Bourgogne, Marie d'Anjou, Eléonere d'Autriche et Marie Stuart, quolque Phistorien Chalmel leur donne le titre de duc's panagistes (1328-1558). Nous ne parions pas non plus d'une pauvre enfint, Louise-Marie-Aune, fille naturelle de Louis XIV, à laquelle on fit porte, pendant sa courte vie, le titre de mademoiselle de Tours.

L'histoire de la capitale de la province s'étant aussi, par une conséquence natreille, fondue ne grande partie dans les annales de la France, nous omettrons beaucoup de faits étrangers à notre rujet. Tous les rois viennent successivement dans cette ville, espèce de Paris central: ils y sont attrivés par les soins de la guerre et de la politique, autant que par le goût des plaisirs et de la retraite. La Touraine est paisible; mals comme les Anglais possédent encore l'Anjou, le Poitou, l'Aquitine, elle est le point d'où l'on observe cô di l'on se prépare à combatte ces ennemis du royaume. Louis VIII et Philippo-le-Hardi assemblent leurs armées à l'ours en 1223 et en 1265. Le jeune Louis IX y vient wec sa mère, Blauche de Catille, le légat du pape et un formidable cortége d'hommes de guerre, en 1228. Philippe-le-Bel s'y rend, en 1308, avec ses enfants, les princes ses frères et son conseil, pour y faire ratifier la condamnation des Templiers par les états, L'assemblée, composée de prélats, de nobles et de députés de toutes les villes, sanctionne, en effet, l'arrêt de mort des plus illustres chevaliers de la chrétienté. Lorsque la perte de deux batailles livre aux Anglais le royaume presque tout entier, les rives de la Loire deviennent le refuge et le dernier rempart de la monarchie et de la nationalité française. Charles VI, après avoir paru à Tours dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa puissance (1391), y est ramené malade et fou dix-sept ans plus tard (1408). Le dauphin Charles, duc de Tonraine et comte de Poiton, vient prendre possession de la capitale de son duché, en 1417; il y est reçu comme un roi, qui porte avec lui la fortune de la France, et il ne tarde pas à en assumer tous les pouvoirs. C'est à Tours qu'il relègue sa mère, la reine Isabeau de Bavière. pour la punir de ses coupables désordres; mais le duc de Bourgogne, averti qu'elle doit aller entendre la messe dans l'abbaye de Marmoutier, la fait enlever par le capitaine de ses gardes. La reine force les bourgeois de Tours à ouvrir les portes de la ville à Jean-sans-Peur; en vain ceux-ci résistent et protestent, l'astuce et la trahison l'emportent ; pour séduire le peuple on lui a promis l'abolition de tous les impôts, hormis celui du sel. Maltresse de la cité, Isabeau jette eu prison, bannit ou rançonne les notables bourgeois qui ont refusé de recevoir le duc de Bourgogne.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les tristes commencements du règne de Charles VII. Partageant sa vie entre les trois résidences royales de Tours, de Loches et de Chinon, il s'y entourait de plaisirs et de fêtes, tandis que les Anglais envahissaient ses dernières provinces. Quoique le duc de Bedford eût résolu de s'emparer des rives de la Loire, l'imminence du danger ne pouvait arracher le roi à ses habitudes d'indolence. Le connétable Artus de Richemond venait enlever jusque sous ses yeux les de Giac et les Lecamus, ses indignes favoris, pour en faire prompte justice ; mais à peine avait-il détruit la dangereuse influence de ces misérables intrigants, que La Trémouille les remplaçait dans la faveur du roi. Les Anglais, maltres de Château-Reguault, de Saint-Christophe, de Langeais et de Roche-Corbon, poussaient leurs excursions jusque sous les murs de Tours, Les bourgeois prièrent Charles VII de leur envoyer des soldats : il les engagea à acheter à prix d'argent la retraite des garnisons ennemies. La ville suivit ce conseil, et il lui en coûta trois mille écus d'or pour éloigner les Anglais. Enfin le faible Charles VII songeait à abandonner la Tonraine au duc de Bedford, lorsque la providence conduisit Jeanne d'Arc au château de Chinon (1527). La belle Agnès Sorel contribua aussi par de généreuses paroles à le rappeler au sentiment de ses devoirs.

L'âme affaisée de Charles VII reprit enfin quelque ressort. Il quitta la Tonnien pour recoupiéri son royaume sur les Anglais; mais sa prédiction pour cette province le ramena toujours aux rives de la Loire, de la Vienne et de l'Indre. En 1435, le roi et les trois états de la France, réunis dans la cathélraise de Tours, y ratillèrent le traité d'Arras, et y entendirent chanter le Te Deum en actions de grâces. En 1835, les députés de la nation s'assemblèrent encore pour donner leur avis sur les offices de pair faites par le comte de Suffolk au nom de l'Angleierre. Après de longs débats, ces conférences n'aboutirent qu'à nue trève de vingd-deux mois, mais on y arrês les basses du marige d'Henn Vi 1 sece Marguerite d'Anjou: L'année 1531 fut marquée par la disgrace, l'arrestation et le jugement de Jacques Cour., le plus grand citogen de ce siècle; on l'enferma successiement aux Moutis, à Maillé et dans le châteu de Tours. En 1535, l'Anries VII reçut le duc et la duchesse de Savoie, et, en 1536, les ambassadeurs de Ladislas, roi de Hongriet de Bohème.

Le souvenir de Louis XI sera toujours inséparable de l'histoire de la ville de Tours. Nulle part la supériorité de son génie, la petitesse de son caractère, la fausseté de son âme, la profondeur de sa politique et l'égoïsme de sa dévotion ne se montrèrent plus ouvertement. Il avait épousé dans cette ville, en 1435, la princesse Marguerite, fille de Jacques I", roi d'Ecosse ; quelques années après, il se révoltait contre l'autorité de son père et conspirait peut-être contre ses jours. On sait que Charles VII ne se laissa mourir de faim, à Meun-sur-Yévre, que dans la crainte d'être empoisonné par ce fils dénaturé (1461). Louis put alors saisir le pouvoir, dont il convoitait la jouissance depuis si longtemps. Il fixa aussi sa demeure à Tours, non par affection pour cette ville, mais parce que le peuple de Paris lui faisait ombrage. Son esprit naturellement taciturne et sa politique ténébreuse avaient besoin de s'entourer de mystère, et redoutaient le grand jour. Comme il v avait habituellement quelque perfidie au fond de son ame, il craignait toujours de rencontrer la trahison chez les autres ; il prenait ses précautions contre les siens. contre ses serviteurs, contre ses amis, contre son peuple, comme s'ils en eussent voulu à sa couronne, à son autorité ou à sa vie. S'il brisa la féodalité, s'il constitua sur ses ruines l'unité de la monarchie, c'est qu'il voulait être seul le maître de tous. Sans doute son intelligence était assez puissante pour s'élever à de plus hautes considérations ; mais on ne peut douter qu'un égoïsme d'une profondeur effrayante n'ait été le principal mobile de ses actions. Le danger était pour lui dans la foule, la sécurité dans l'isolement.

En 1563 il acheta de son chambellan, Hardouin de Maillé, la terre de Montils, pour la somme de cinq mille cinq cents écus d'or ; il y fit bêtir un chêteau , auquel il donna le nom de Plessie-lès-Tours, et qui devint sa demeure ordinaire, C'était une retraite, nous dirions presque une tanière, telle qu'il convenait à cette nature plus fauve qu'humaine. L'apparence extérieure du donjon de Plessis-lès-Tours n'avait rien de remarquable ; mais il était entouré d'un sinistre appareil, qui inspirait la terreur. Ses murs crénelés étaient garnis de guérites, où quarante arbalétriers veillaient nuit et jour ; ils avaient l'ordre de tirer sur quiconque approcherait du donjon après le coucher du soleil. Le laboureur, le passant, le voyageur devenaient suspects du moment où ils regardaient trop curieusement la demeure du roi, et une mort prompte était réservée à tout homme qui était assez malheureux pour oncourir un soupçon. Les murailles étaient garnies d'une ceinture de broches de fer, et les fossés semés de chausses-trapes. La justice de Tristan l'Hermite, que Louis XI appelait complaisamment son compère, inspirait peut-êlre encore plus de terreur que ce sombre manoir. Autour du château on ne voyait aux arbres « que gens pendus sans grands índices ni preuves. » Les malheureux qui ne périssaient pas par la corde « étaient secrètement jetés dans la rivière, »

Tristan Hérmite avait multiplié les geoles dans les environs, et quand elles étaient pleines, il convertissist les maisons particulières en prisons d'état: « bien souvent on oyait les prisonaliers crier de Jour et de nuit pour les tourments qu'on leur faisait endurer. » Comme le prévôt avait rarement des preuves de culpabilité pour mothers ess jugements, il y suppliét par la totte.

Mais Louis XI était lui-même le premier des prisonniers de Piessis-lès-Tours. S'îl en sortait, c'était à de rares intervalles et avec un sentiment d'inquiétude. En multipliant les grilles et les verrous dans l'intérieur du château, il était parvenu à s'isoler, pour ainsi dire, au milieu même de son isolement.

En 1864, Lonis XI convoqua les états généraux à Tours, où ils s'assemblèrem dans la grande saile de l'éréche. Si usa plus tant, il freind dans la nemes ville une assemblée du notables; on y compla soitante princes du sang, seigneurs, prélais, grands offérérs de la couronne, membres des cours da parleiment, etc. (1870). En 1874, le roi de France reçui à Tours à visitée du roi de Portugal, Alphonse V. Vers le même temps, il y fit fondre douze canois en bronze (chose inconure ea vatu le vauque la il doma le nom des douze pairs. Parmi les arts utiles qu'il introduist en France, al ne fuut pes oublier l'imprimerie. Des 1843, Nicola Jesson, maltre de in monnaie de Tours, fut envoré à Mayence pour y découvir à tout pairs les seret des Faust et des Gutenberg. Jenson réussit, après un séjour de quatre ans en Allenague, à se faire inditér à cet et encore mystérieux; mais, à son retour, il trouva le roi trop sérieusement occupé de nouer des intrigues et de déjouer celles ses sennemis pour en être favonhéement accueilli, Jesson, n'esperin plus rien de ce côlé, quitta la France, et alle doter l'Italie du fruit de ses patients travaux.

Du fond de sa triste retraite de l'essis-les-Tours, Louis XI dominait les hommes de son temps; as politique haife il plus pour l'agrandissement de la France que l'épèc de ses prédécesseurs. Mais est esprit si supérieur n'était plus qu'un esprit vagaire dès qu'il se trouvait en prisence de la mort. Louis XI, qui traitait si légèrement l'existence des autres, lenait par-dessus tontes chases à la vic. Or connaît les singuliers moyens qu'il employa dans l'espoir d'échapper à la fin proclainie dont il était menacé. Il chercha, en quelque sorte, à tromper et à corrompre le ciel, par ses promesses et par ses présents. L'églèse de Saint-Martin eut une large part dans ses libéralités : ail lui fit don de sa figura en antarrel, à genome, avec son conssin, ses ornements royaux et son bonnet enrich de pierreires. Cette statue dialit en argent et pesait ent vinqui-txi marcs deux onces. Il dépose aussi sur le tombeau du saint le modéle en vermeil du château de la Guerche, et le profil en relief de son manoir de Plessis-lès-Tours. Ce deux objets pessient plus de soixante-dix-buit marcs. Enfin, il substitus au treilis en fer du tombeau de sint Martin, une grille en argent peant six mille sepet ence six cantereire mers.

Louis XI, en 1482, recourst à l'intervention d'un saint qui était encore de ce nonde : il fit verir à Tours un entite calabrais, François de Paule, fametux par l'ausérité de son caractère et la saintéé de sa vic. « Le bon homme, » comme on l'appeleil, fui loé dans une dépendance du châteux, où il fionda un couvent de minimes. Ses prières ne purent prolonger les jours du roi, qui mourat au Plessis, le sameli 30 anost 1583

Charles VIII, né à Amboise, eut pour la Touraine l'affection d'un fils. Presque tous ses enfants, comme ceux de Louis XI son père, et comme ceux de son successeur Louis XII, naquirent ou moururent dans cette province; il s'y maria avec Anne de Bretagne, y passa la plus grande partie de sa vie, et y mourut en 1496. dans sa ville natale. A son avénement au trône, on réunit à Tours, dans la grande salle de l'archevêché, les états généraux de 1483; les traditions des libertés nationales reparurent toutes puissantes dans Philippe Pot et Jean Masselin, les deux plus éloquents interprètes de la noblesse et du tiers-état. Louis XII visita Tours en 1500 et y revint en 1506, pour l'ouverture des états généraux. Cette assemblée se réunit dans la grande salle du château du Plessis : elle décerna au roi, assure un historien, le titre de père du peuple. Louis XII autorisa la ville à prélever un droit d'octroi, pour subvenir aux frais que lui occasionna l'établissement de ses premières fontaines publiques (1508). François I<sup>er</sup> eut de grands projets pour l'agrandissement et les fortifications de Tours, « La cour résidant habituellement en Touraine, il voulait faire de cette ville, située au centre du royaume, une place plus forte et plus importante qu'elle n'avait été jusque-là. El en fit dresser les plans et donna, en 1520, des lettres patentes pour l'exécution de ces travaux; mais l'embarras des affaires extérieures, et peut-être plus encore la pénurie des finances, ne permirent point d'exécuter ce projet1. »

Avant de passer aux guerres de la religion, arrétons-nous un moment pour examiner quelle était au commencement du xvi siècle la situation physique, morale et industrielle de Tours.

La réunion de Châteauneuf et de la cité proprement dite s'était accomplie sous le règne de Jean-le-Bon ( 1353-1354 ). Les habitants de ces deux parties de la capitale de la Touraine en demandèrent la fusion en une seule ville, pour l'enclore de murailles et la défendre plus efficacement contre les attaques des Anglais. On voulut d'abord arriver à ce résultat en enfermant l'espace vide qui séparait Tours de Châteauneuf dans une double ligne de fossés et de palissades; mais on reconnut bientôt l'insuffisance de ce mode de fortifications. On résolut donc de relier entre elles les parties disjointes, par de fortes murailles qui les mettraient à l'abri d'une surprise : cette mesure eut d'ailleurs l'avantage d'assurer aux Tourangeaux la possession d'un bien précieux. Les lettres patentes du 30 mars 1554 conférèrent aux bourgeois de Tours le droit d'élire annuellement six commissaires, pour diriger les travaux de fortification; ces surveillants ou magistrats purent imposer la ville, et percevoir les impôts jusqu'à l'entier achèvement des travaux. En outre, les lettres patentes de Jean-le-Bon autorisèrent la bourgeoisie à se réunir pour délibérer sur les intérêts de la cité, chaque fois qu'elle le croirait nécessaire. Quant à la garde de la ville, elle fut confiée aux corps de métiers, qui furent organisés en sent compagnies, commandées par seize officiers soumis également à l'élection.

Ce système communal, peu compilqué, comme on le voit, subsista jusqu'au règne de Louis XI. Mais ce prince ombrageux, ne pouvant souffrir si près de la résidence royale un pouvoir d'origine populaire, le dénatura complètement en

<sup>1.</sup> Histoire de Touraine depuis la conquête des Gaules par les Romains jusqu'à l'année 1790, par J. L. Chalmel, t. II, liv. Ix, p. 319.

remplaçant l'ancien corps municipal par un maire annuel, par vingt-cinq échetius perpétuels, et soixante-quinze pairs à vie. Pour prévenir l'opposition de la hourgeoisie et la disposer favorablement, la politique du roi attacha le privilége de la noblesse à toutes cre fonctions.

Tours était devenue une des villes les plus industrieuses et les plus florissantes du royaume. Elle devait principalement cette prospérité matérielle à Charles VII et à Louis XI. En 1460, par les lettres patentes du 6 mai, Charles, pour favoriser l'établissement des fabriques de draperies à Tours, avait accordé plusieurs priviléges any tisserands. Il les exempta, pendant dix ans, des droits d'aide, de taille, de guet et de garde. La ville, s'associant aux efforts du roi, fit venir alors à ses frais deux maîtres drapiers, et fit à chacun d'eux une avance de 50,000 livres, L'esprit pénétrant de Louis XI comprit surtout le genre d'industrie qui convenait le mleux à Tours. En 1470, il y établit des fabriques d'étoffes de sole, de drap, d'or et d'argent : aucun sacrifice ne lui coûta pour attirer les meilleurs ouvriers de Génes et de Florence; il les affranchit de la taille et de toute espèce d'imposition. Charles VIII confirma ces priviléges par lettres patentes du mois de mai 1497. Le préambule des lettres patentes par lesquelles François I<sup>et</sup> autorisa l'établissement de plusieurs foires dans la ville, sont un important témoignage des rapides progrès de ces diverses industries, « Les habitants de Tours, » y lit-on, « sont occupés à divers métiers, arts et manufactures, tant de drap, de soie, d'or et d'argent, que de plusieurs autres, et, à cela tellement accoutumés et adressés avec un tel continuel soin, vigilance et travail, que ce qui se tirait à grands frais et difficultés des pays étrangers est aujourd'hui fait, tissu et composé en ladite ville en si grande abondance que le demeurant de notre royaume s'en trouve grandement fourni, et en demeure à nons et à nos sujets un profit grand et incroyable; d'autant plus, que la plupart de l'argent qui se délivrait aux étrangers pour le recouvrement desdites marchandises, et se portait hors notre royaume, demeure présent dans le corps d'icelui, etc. »

Ne dirait-on pas qu'il s'agit ici de la ville de Lyon? La population avait augmenté à Tours aussi rapidement que la richesse publique: vers la fin du xvt siècle on n'y comptait pas moius de quatre-vingt mille âmes. Aussi le gouvernement lui avait-il accordé, en 1563, une juridiction consulaire.

Les guerres de religiou arrélèrent l'essor de l'industrie et du commerce de Tours. Gerbault et de l'Épine, l'un ancien pieur, l'autre ancien moine de l'ordre de Saint-Augustin, répundirent les doctrines de Luther et de Calvin dans cette ville vers 1524. Elles y firent de si grands porgrès en quelques annéss, que presque tous les Tourangeaux professaient les nouvelles idées lorsque François II vista la capitale du comét, en 1560. Les magistrals et les principaux de la ville, à quelques exceptions près, favorissient le parti prodestant Telle était la situation de Tours quand le prince de Condé s'en empara, le 2 avril 1561. Ce fut le signal de tous les désordres et de tous les exvés. Les couvents, les égites furent enables de tépoullés de leurs réchesses; les pertès, les diamants, toutes les piercreies du trésor, produisirent mille quarte-vingt-douse marcs d'argent et cent trèire mays d'or 4 Quand

<sup>1.</sup> Les richesses réelles du trésor de Saint-Martin consistaient, sans les pierreries, en mille

il n'y est plus rien à prendre, our décasta pour le plaisir de détruire; on hruls, on let au veut les rediques des saints. Iban le pillage de l'abley de Saint-Martin, on ne respecta ni le tombeau ni la châsee du saint. Le corps de François de Paule, tiré de la tombe où il reposit, tut livré aux finames Tous les ecclésiastiques requent fordre de quitter la ville dans les vingt-quarte heures; ceux qui restèrent farent espoés aux plus cruels traitements. Ces affreux désordres allumérent dans l'âme des catholiques un sentiment de vengenor qui trouva bientif l'occasion de se saifsaire. Le roi de Navarre ayent ordonné au prince de Conde de retirer ses roupes de la ville, les catholiques se urieents sur les protestants et ou firent pendant pluséurs jours une horrible boucherie. Des hommes d'un rang éteré périrent dans cette sanglante réaction, Quardo un régorgatir pas les religionaires, on lès conduisait aux bords de la Loire pour les moyer; liés dos à dos par couples, ou attachés par dixaine de des perches, ces malheureux étaient périphés doss la frivière. La capitale de la Touraine eut ses noyades religieuses (1562), [ongtemps avant les novades révolutionnaires de Nante.

Àprès les états de Blois, Henri III se retura à Tours. Il y transfera le parlement et la chambre des comptes. Le duc de Mayenne s'avança jusque sous les murs de la ville et oblint quelques avantages sur les troupes du roi. Ces circonstances déterminnérent llenri III à faire la paix avec le roi de Navarre; le Béarnais lui amena ses braves Gasons, et de la les deux rois se dirigérent sur Paris (1589).

Sous le règne de Henri IV, on reprit le projet de fortilier Tours. On ne comprenait pas que le 10e militaire de cette ville était fini et que le gouvernement royal s'en étoignait pour toujours. D'après des lettres patentes du mois d'avril 1591 et un arrêt du coussil du 10 mars 1616, de grands trausus furent acécules pour mettre la cité en état de soutenir un siège. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de ces fortifications. La réguete, Marie de Médicis, et Louis XIII, s'altierent les rives de la Loire, mais ils ne s'y arrêtérent pas longtemps. La royauté ne pouvait plus sans périt s'écigen n'i s'isoère de Paris. Toute la force du gouverneunt de la France dernit être désormais dans l'unité du pouvoir et dans le principe de la ceutralisation.

Depuis le retour de la paix, l'industrie locale s'était heureusement remise des ouspeterribles que lui avaient portés les guerres de religion vers la find uxyr siècle. Les manufactures atteignirent un tel degré de perfection que, sous le ministère du cardinal de Richelieu, ou préférait, non-seulement en France, mais dans tous les psys de l'Europe, les soieries de cette province à celles de l'Augleterre et de Gienes. On complait, dans la seule ville de Tours, vingt mille ouvriers en soie; et plus de quarante mille personnes y étaient employées au dévidage, a l'apprét et au tissage. Le nombre des métiers servant à la fabrication des étoffes s'étovait à huis lite et celui des moutins à div-sept cents. Tours était à la fois eque sont raujourd'hui Lyon et Saint-Etienne : à ses manufactures de soie elle avait ajouté des fabriques de rubans; dans son enceinte et dans ses environs, la rubanerie employat trois mille méties. On e sestimant pas à mois de dir millions, monenie du

quatre-ringt-douze marcs d'argent, el en sept cent solvante-dix-sept marcs d'or. Dans cette évanation la grille donnée par Louis XI n'était point comprise, François l'ul'ayant fait entever pour subrenir agr. Frais de la guerre d'Italie. TOURS.

temps, la valeur des étoffes et des rubans que produisait annuellement la population industrieuse de la province ; et Tours, dans cette évaluation, figurait au moins pour les deux tiers.

Mais le moment approchait où plusieurs causes devaient amener la ruine de l'industrie manufacturière des Tourangeaux. La première fut l'obligation qu'on imposa aux fabricants de Tours d'acheter sur les marchés de Lyon les soies dont ils avaient besoin ; il en résulta une surcharge qui ne leur permit plus de lutter avec avantage contre les produits des autres fabriques, françaises ou étrangères. Enfin, la révocation de l'édit de Nantes, en forçant les maltres et les ouvriers à déserter la ville, vint jeter la désorganisation et la ruine dans ses nombreux ateliers. On porte à plus de trois mille le nombre des familles protestantes qui portèrent leur industrie et leurs capitaux en Hollande, en Allemagne, en Angleterre. Quinze ans après cette désastreuse et impolitique mesure, Tours n'était plus reconnaissable La population générale était descendue de 80,000 ames à 33,000. Sur 40.000 ouvriers en tous genres, il en restait à peine 4,000; au lieu de 8,000 métiers, il y en avait tout au plus 1,200.

Ce résultat parut effrayant aux successeurs de Louis XIV. Le xvnr siècle se passa en efforts impuissants pour reconstituer l'industrie de la capitale de la Touraine. On encouragea par tous les moyens la culture du mûrier, on s'efforça d'établir des fabriques de damas et de velours pareilles à celles de Gênes ; mais toutes ces tentatives échouèrent ou eurent peu de succès.

Grâce à la modération et à la réserve qui sont les caractères distinctifs de ses habitants, la révolution de 1789 s'accomplit à Tours sans violences comme sans entralnement. L'accord et la sagesse des esprits préserva la province des luttes des partis et des réactions sanglantes ; elle n'eut à s'affliger ni des excès des pouvoirs politiques, ni de l'effusion du sang. Sous l'empire, aucun événement remarquable ne se passa dans le chef-lieu du département d'Indre-et-Loire. En 1815, après le désastre de Mont-Saint-Jean, l'armée française, dans son mouvement de retraite. se renlia sur cette cité; ce fut là que s'accomplit le licenciement d'une partie de ses braves soldats.

Quoiqu'elle ne se soit jamais bieu remise des suites désastreuses de la révocation de l'édit de Nantes, il ne faudrait pas croire que Tours a l'aspect d'une ville francée de décadence. Elle conserve encore assez de richesse industrielle et commerciale pour cacher ses pertes immenses sous des dehors de prospérité. Depuis le xvir siècle, elle s'est embellie et presque renouvelée. A l'exception de sa cathédrale de Saint-Gatien, dont l'origine remonte au xur siècle, de la fontaine de Beaune, ouvrage des frères Lejuste, et du pont magnifique construit sur la Loire vers la fin du règne de Louis XV (1765-1777), la ville n'offre point de monuments remarquables; mais on peut dire qu'elle est elle-même, par la beauté régulière de ses rues et l'élégance de ses maisons, un monument de bon goût. Tours a perdu son atelier monétaire (1772), sa collégiale de Saint-Martin, son intendance et son présidial; mais elle a conservé son archévêché, qui compte encore dans sa dépendance les sept diocèses du Mans, d'Angers, de Rennes, de Nantes, de Kemper, de Vannes, de Saint-Brieuc. Sous le nom de chef-lieu du département d'Indre-et-Loire, elle est toujours la capitale de la Touraine : le

1.

quartier-genéral de la quatrième division militaire est établi dans ses murs. Els a des finârques d'étôfeles ésole, de passementreise, de rubans, de draps, de serges et de lapis de pied. Son amidon, ses lavoirs pour les hines, ses tanneries, jouissent d'une grande réputation, cufin, de les lait un commerce considérable en vins, eaux-de-rie, fruits sees, cire, chanves et lins. Tours compte aujourd'hui \$2,000 habitants. Ses mures étients: de sable, à trois tours couverde d'argent, pasillonnées de gueutes, gironetties de même; au chef d'azur, à trois fleurs de lis d'er.

La biographie des hommes éminents que Tours a produits remplirait un volume. Nous citerons parmi les historiens Dom Martin, Dom Durand et Dom Lopin, religieux de la congrégation de Saint-Maur, et le docteur en théologie Palma Cauet: les noms de ces écrivains sont dignes de figurer à côté de celui d'André Duchesne, un de nos premiers historiens, né aussi en Touraine, dans l'Ile-Bouchard, D'autres savants de Tours, Jean Buret, Jacques Hardion, La Sauvagère, l'abbé Paul Foucher et Dutens, se sont aussi distingués par leurs travaux (1511-1730). Bérenger, dont le nom eut un si grand retentissement dans le moyen âge; Antoine Bienvenu, prédicateur fameux; François Pallu et les deux célèbres typographes Nicolas Jenson et Christophe Plantin, naquirent dans cette ville. La capitale de la Touraine a fourni son contingent d'hommes éminents dans les arts et la littérature : nous citerons les peintres François Clouet, Robert Vinaigrier, Jacob Bunel, Jean Fouquet, qui vécurent dans le xvi et le xvi siècles; le graveur Abraham Bosse, né en 1611, et dont les ouvrages sont très-recherchés ; les frères Lejuste, excellents sculpteurs du xvi siècle; et les Gabriel, famille d'architectes distingués du xvnº et du xvnıº siècles. Outre Grécourt, poête assez médiocre, Tours a vu naître Néricault Destouches, l'auteur du Glorieux, et le jésuite René Rapin si connu par son beau poème des Jardins. Elle est la patrie du surintendant des finances Jean de Beaune, baron de Semblançay, dont la fin fut si tragique; d'Étienne de Poucher, garde des sceaux et diplomate habile; des deux Briconnet, ambassadeurs et ministres sous Louis XII et François Ier; et de l'administrateur Louis Graslin. Citons encore les deux Boucicaut, maréchaux de France: Jean Babou, grand-maître de l'artillerie; et le chef d'escadron de Pointis, digne émule d'un autre enfant de la province, le vice-amiral Razilly (1625 et 1645). Nommons enfin parmi les hommes distingués de notre temps nés à Tours le général de division Meusnier de la Place; le maréchal-de-camp René-Martin Pillet et Nicholas Heurteloup, chirurgien et inspecteur-général du service de santé des armées sous la république et sous l'empire '.

In-Li Google

Grégaire de Tours. — Chronison Turomars, matter Jonans monste majorit monastrail, changue de Marciale P. Den Bouquel, Rened de Matérierie de France. — Auguslin Thierry, Histoire de Iraque intervieujeles. — Guillanne le Irecton, Philippelis, — Lingué, T. Lingué, P. Lingué, P.

### CHINON

#### AZAY-LE-RIDEAU. - BICHELIEU. - LANGEAIS.

A dix lieues de Tours, sur la rive droite de la Vienne, s'élère une colline abrupte couronnée par les ruines imposantes d'une antique forteresse qui domine au loin a contrée. Cest au pied de ce roc, entre ces raines et la petite rivière, que sont resserrées les rues sombres et tortueuses de Chinon. L'origine de cette ville est fort obscure; c'était déjà une place considérable dans le vr sècle, lorsque les Franks commencèrent à s'établir dans les Gaules. En 162, Fridéric, frère de Théorie II, roi des Wisigotlis, s'étant avancé jusqu'un bods de la Loire, s'empara du châteu de Chinon. Ægidius Afranius, gouverneur de la Gaule pour les Romains, qui connaissait l'importance de cette position, fit de vains efforts pour ce reprendre. Chinon resta au pouvoir des Wisigoths jaugu'à ba défaite d'Airc dans les plaines de Vouillé; Chiodwig en fit alors un des remparts de son royaume sur la Vienne.

En 933, Thilsut-le-Tricleur reconstruist le chiteau de Chinon, dont il fit penant longierups as demeure habituelle, et qui après a mort devint l'appanage de sa fille Emme ou Emmeline, mariée la Guillaume, due de Guienne et combe de Poitou. Le dronique de l'abbaye de Mailleasis rapporte qu'Emmeline conçut une violente jaiousie contre la vicomtesse de Thouars, à l'aquelle le comte faissit une cour assidue, et que, l'ayant rencontrée un jour dans la campagne, elle l'accable d'outrages, puis la tivra à la discrètion de se palerfenies. Craignant la colère de son mari, elle s'enferma ensuite dans son château de Chinon, mais, soit repentir, soft faiblesse, Guillaumen roas point tai demander raison de cet outrage. A la mort du due, la seigneurie de Chinon échut à Eudes II, comte de Toursine; en 1045. Thibautt III l'abandonna avec ses autres villes à Geoffroi Martel. Plus tard, nous voyons Foulques Rechin enfermer son fère Geoffroi dans le château de Chinon, et ly tenir pendant vingd-huit années dans une dure capitifé (1068).

En 143, Jean, duc de Bourgogne, s'empara de la ville et du château de Chinon. Il s'engagea, par le traîté d'Arras, à ler sendrea uris ci fiablu némanios employer la force pour les lui enlever. Chinon acquit une grande importance dans les premères années du règne de Charles VII; c'était presque la seule place un peu forte qui lui restât, et c'est dans ses murs qu'il séjournait le plus ordinairement. Il y convoqua les édats généraux pour les premiers jours d'octione 1928, en faissant annoncer que checun des assistants a eurait franche liberté d'acquitter sa loyaté, et de dire pour le bien des besognes tout ce que bon lui semblerait. » Ces édats accordèrent au roi quatre cent mille livres, et sommérent les grands vassaux de la couronne de se rendre avec toutes leurs forces sous l'étendard royal; mais le batard d'Ordens, le vallant Duois, fut le seul qui répondit à et appara

Charles VII désespérait de sa fortune, lorsque deux femmes vinrent relever son courage abattiz. Agent Serol par la guissance de l'amour et de la baeuté, Jeanne d'Arc par l'ascendant du courage et de la vertu. Dés qu'elle fut arrivée à Chinon, racome lles chroniqueurs du temps, Jeanne marcha vers l'entrée du chateau sans avoir besoin de se faire indiquer les sinuosiées du chemin couvert qui défendait la poterne. Introduite dans une salle où Charles VII, très-simplement vêtu, se trouvait médé asse courtissans, sans aucun-signe qui pôt le faire reconnaître, elle s'avança droit vers lui, et mettant un genou en terre : a Gentil dauphin, se lui dit-elle, e, ès usis envoyée vers vous de la part de Dieu pour mettre à la 16té de vos armées, faire lever le siége d'Orbéns sentrepris par les Anglais, et vous mener à Rheims recevir votre diagne serce. » Il y cut d'abord quelque hésitation dans le camp royal; mais hientôt la confiance et l'enthousissme gagnèrent tous les seprils, el la Farnee fut sauvée.

Au temps de sa prosperité, Charles VII n'abandonna point Chinon : il continua d'y faire de fréquents sépurs. C'est dans cette ville que François I", duc de Bretagne, vint lui rendre foi et hommage, en 1835, pour le duché de Bretagne et le comté de Montfort. C'est aussi à Chinon que, l'année suivante, Louis, dauphin de France, courtit la conspiration qui le fit estire à Grenolde.

En 1841, Louis XI requt à Chinon Marguerite d'Anjou, femme de Henri VI, of Angleterre, qui venuit solidite le secours de la France courtre la maison d'York. La même année, René d'Alençon, comte du Perche, accusé de félonie, fut arrêté à la Roche-Talbot, et conduit à Chinon. « Renéerné dans une cage de fer d'un pied et denni de long, » dit un historien. » il n'en était tiré quane fois par semaine pour y faire sou repas; le reste du temps on lui donnail à manger à travers les harreaux avec une fourtie.»

L'armée royale, commandée par le duc d'Anjou, prit ses quartiers d'hieré à chinon, en 1658. Peu de temps après, le château tomba au pouvoir des protestants; mais il ne tarda pas à être repris par les catholiques. Dans le siévels suivant, en 1616, le roi donna Chinon au prince de Condé comme place de sirrée; le prince en conflà le gouvernement au sieur de Rochefort qui lui était dévoué. A la nouvelle de l'arrestation de son matire, celle-i s'émpressa de mettre le château en était de défense. Toutefois le maréchal de Souvré s'étant présenté sous les murs de la ville, avec des forces considérables, le gouverneur en remit les eldes à un officier du roi. Quatre ans après, Marie de Médics vint elle-même prendre possession du gouvernement de Chinon, qui lui avait été donné par son fils.

Le cardinal de Richelieu coroutait le domaine de Chiuon pour en faire la base du duché-paire auqueil à projetai d'attacher son non; il en fit fine Febange contre d'autres terres appartenant à la duchesse de Conti, et le lui racheta aussitôt moyenant une somme de 119,320 livres. Ce domaine et cetul de l'Île-Bouchteu, des le Cardinal de aut ânchée de aordinal de la Térmoulle, formérent la partie la plus considerable du duchée de Richelieu (1639). Les armes de Chinon étaient : de guvulex, a totas defineux composés cheaux de trois tours d'or, paulionaise et giroutless du même, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de lis aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de liste aussi d'or, posées deux et une, et accompagnées de trois fieurs de liste aussi d'or, posées deux et une pagnées de la compagnée de la compagnée de la compagnée de la compagnée de trois de la compagnée de la contre de la compagnée de la compagnée de la compagnée de la contre de la compagnée de la compagnée de la compagnée de la contre de la con

Aujourd'hui cette ville est le siège d'un arrondissement où l'on compte 89,694

In -- U, Congle

habitants. Elle possède un collège communal qui date du xu' sivéle, et auquel est annecée une docée spéciale d'industrie et de commerce sa population est d'environ 6.700 habitants; elle fait un commerce très-seife en blés, vins, fruits cuts, et surtout en pruneaux dits de Tours. Chinon n'a de remarquable que sa situation et les restes de son chiteau. On ne peut visiter sans émotion les gigantesques ruines de cette demeure royale dans laquelle mournt un roi d'Angléterre, Henri II, et qu'habiterent Philippe-Auguste, saint Louis, Charles VIII, Louis XII, Henri II et Henri II v. On montre encore dans une des tours l'emplacement de la chambre où Charles VII regut Jeanned Arr. on fait voir aussi l'entrée du passage souterrain par lequel ce prince se rendait auprès d'Agnès Sorel, qui demeurait hors de l'enreinte.

François Rabelais naquit à Chinon, en 1483, de Thomas Rabelais, sieur de la Devinière. Il commença ses études chez les moines de l'abbaye de Seuilly, près de la maison paternelle. Il y fit peu de progrès, parce que rien n'est plus rebelle à l'instruction vulgaire qu'un esprit original. Rabelais était un de ces hommes dont les facultés puissantes se développent par leurs propres ressources intérieures et en dehors des moyens ordinaires. Cet écolier, qui n'avait aucune aptitude pour le travail, devint l'écrivain le plus savant et l'observateur le plus profond de son siècle. Comme l'expérience lui avait appris que les hommes ont peur de la vérité, il la déguisa si bien et l'affubla d'une manière si plaisante qu'on eut peine à la reconnaître. Il transforma le monde en une vaste mascarade, où rois, grands, papes, princes, moines, peuple, s'agitèrent sous sa plume comme autant de marionnettes. C'était une orgie d'esprit d'une incroyable hardiesse; Rabelais dépassait d'un seul coup, par cette œuvre en apparence si bouffonne et en réalité si sérieuse, tous les réformateurs de son temps. Il mourut à Paris en 1553. Chinon a vu naître aussi Odespung de la Meschinière, connu par son Histoire des Conciles; Pierre Martin, qui publia une Ostéologie historiale, et Claude Quillet, auteur de la Callipédie (1597-1602). Le musicien Michel Lambert naquit en 1696 à Champigny, village de l'arrondissement de Chinon,

Il nous reste à parier de Richelleu, d'Azay-le-Rideau et de Langenis. La première de ces villes est, comme son nom, toute moderne. Il y avait dans les domaines du cardinal-ministre un village appelé Richeleiu; après l'avoir fait ériger, avec ses autres domaines, en duché-quirie, il voulut en lière une ville. Il y fit bâtir un château d'une grandeur, d'une magnificence vraiment royale : peintures, statues, marbres, broazes, rien n'y fut épargué par l'architecte Jacques Lemerier. Le cardinal construisté en partie a l'ule à ses frais; écélaient des rues tirées au cordean et d'une parfaite r'eydurité. Mais il ne vécut pas sasce pour terminer cette curterprise. Le château n'est plus anique râbu q'un ansa de ruines, et la ville n'est guère qu'une bourgade où l'on compte 2,820 habitants. Richeleiu a va nalete le bénédicité Jacques Péréciux, de la congrégation de Saint-Maur.

A égale distance à peu près de Tours et de Chinon est la jolie petite ville (Azy-le-Ridous yon chiateun, latti sur une lle formée par l'Indre, doit être rangé, pour la richesse des détails de son arrithecture, au nombre des plus beaux monuments de la renaissance. Le portail de ce chiateur rappelle, par l'éégance, la purcé lu stèle. Le manière de Jean Gouino. On ne connatt point l'origine d'Azus. Le premier de ses châtelains dont le nom nous soit parrenn est Hugues Ridel on tideau, qu'on voit figurer, en 1813, au nombre des tensuliers bannerest de la Touraine, institués par Philippe-Auguste. Les Bourguignons, qui s'étaient emparés de cetle petile ville sous Charles VI, en farent expulsés par le dauphin. Comme célu-cil passalt sous les mars d'Azay, lis Dispotrophérent, list els seins, d'une manière ripurieus: Alleza, leur criaient-lis, reate des petita pâtes de Paris. Irrité de cette risolence, il suspendit la marche de ses troupes, forma immédiatement le siége de la place, el l'emporta d'assaut malgré une résistance d'esspérée. Le gouverneur cul teléte ranchée, el les soldats de la parision, au nombre de trois cent cinquantequatre, furent pendus aux crèneaux et aux fenêtres du château. La population d'Azay-Endiène «Siève à 2 (10) hobitans.

L'origine de Lançeais remonte à la période gallo-romaine; saint Martin y précha Fèxanglie, et y baiti une réglies sous l'irvouction de saint Lean. Vers la fin du x' siècle, Foulques Nerra y fit construire un chateau-fort dont il existe eucore quelques resilges. Langeais parall avoir eu des esigneurs particuliers dès les tenspi plus rerculés. En 1270, Alphonae de France, frére de saint Louis, vendit cette seigneurie à Pierre de Brosse, qui était né dans cette petite ville et qui en fit relatif che chatea. Langeais, qui compte environ 3,000 habitants, est l'entrepôt des denrées expédiées à Paris par la Loire. Elle fait un commerce considérable de terres à faisence, culies et carreure.

# LOCHES.

#### LA HAYE-DESCARTES.

Le nom du château de Loches était bien connu de nos pères; il a longtemps evilié dans leurs esprits les mêmes idées que nous rappellent aujourd'hui celui du doujon de Vincennes, où tant d'illustres personnages ont été enfermés. Loches était une prison d'état, Mais sant de parler de ce château, nous dirons quelques mots sur l'origine de la ville. Située à dis leues de Tours, au pied d'un coteau, sur la rive gauche de l'Indre, Lochia, ou Loches, fut probablement fondée par une peuplade de la nution des Travaes, dans les limites territoriales de laquelle nous savons qu'elle était enclavée. Après les Romains, elle ent les Wisigolis pour mitres (1807–125). L'éveque saint Dustache, assure Grégoire de Tours, y fit bair une égitse vers le milieu du v\* siècle (1855). Trente ou quarante ans plus fard, saint Ours y fonda un monastère. Quant au chièteur, on ne saurait préciser l'époque de sa construction : élevé sur le coteau au bas duquet s'étend la ville et coule la rivière, il eut évidemment pour objet de les dominer l'une et l'autre. C'était une excellente position militaire. La portion la plus ancienne la tour de la result de la verse dans que la contre chages, qui ont cent vingt-

quatre pieds de hauteur, cette tour pouvait recevoir, dans sa redoutable enceinte, une garnison de douze cents hommes.

Pendant la guerre de Pippin et de Carloman contre Hunald, duc d'Aquitaine, les deux rois franks assiègéreut et prirent Loches; la ville fut saccagée, et resta quelque temps déserte; les vainqueurs conduisirent sa population à Poitiers, où ils ne la rendirent à la liberté qu'après le partage du butin fait dans cette campagne.

Charles le Chauve donna Loches et son territoire à un seigneur de sa cour, nommé Adeland. Garnier, le fils et l'héritier de ce seigneur, eut une fille, qui, lors de son mariage avec Foulques Ier, lui porta en dot la seigneurie de Loches. En 1193, Jean-sans-Terre livra cette ville à Philippe-Auguste; mais Richard-Cœur-de-Lion la reprit l'année suivante. Par le nombre et le rang de ses défenseurs, on voit qu'elle était déià considérable, comme place de guerre ; parmi les prisonniers qui se rendirent au roi d'Angleterre, figuraient le comte de Laval, soixante-quatre chevaliers et quatre-vingts écuvers. Après la confiscation de la Touraine sur Jean-sans-Terre, Philippe-Auguste assiègea Loches (1204), Le commandant de la place, Gérard d'Athée, lui opposa la plus vigoureuse résistance : il v avait près d'un an que le roi la tenait étroitement bloquée, lorsqu'elle fut enfin prise d'assaut. Quoique la ville fit partie du domaine de la reine Bérangère, veuve de Richard-Cœur-de-Lion, Philippe-Auguste la donna à Dreux de Melo, connétable de France, l'un de ses plus illustres capitaines. Le fils de ce seigneur n'eut point d'enfants : il vendit les seigneuries de Loches et de Châtillon-sur-Indre à saint Louis, en 1249, movennant six cents livres de rentes.

Réunie au domaine de la couronne, Loches, comme les autres places de la Touraine, cut des gouverneurs particuliers. La Brosse, expent d'armes de siant Louis et père de ce Pierre de La Brosse que Philippe le Hardi fit pendre à Montfaucou, fut un des premiers qui remplirent cette place. Parmi ceux qui lui succédérent on compte des hommes d'une haute fortune, entre les mains desquels la forteresse et ait moins une charge qu'un gage de sirété. De e nombre ful Lean-Louis de Nogaret de La Valette, dus d'Épernou, qui mourut dans son gouvernement de Loches, le 13 inmier (1632.

Par son heureuse et forte situation, le château de Loches était un lieu abrour la garde des prisonniers. Aussi voyon-noms qu'il servit de prison des le commencement du xr' siècle. Geoffroy-Martel, après la défaite de Thibaut, comte de Touraine, le fit conduire à Loches, pour le contraindre à lui céter ses drois sur la province (1045). Les rois de France firent enfermer dans ce doajon les hauts personnages qui avaient encouru leur disgrate ou conspiré contre l'état. Un prince du sans, le duc d'Alencon, condamné par la Cour des Pairs à la peine capitale pour avoir voulu livrer aux Anglais pusieurs places de la Normandie, obtint de Charles VIII la commutation de as sentence, et fut emprisonné dans le château de Loches (1458). Il y resta jusqu'à l'ammistie qui lui fut accorde par Louis XI, et dont il profita pour fabriquer de la fausse monnaie et tramer de nouveaux complos courte l'inférêt du le France (1661).

Le successeur de Charles VII n'était pas naturellement porté à l'indulgence : la conduite du duc d'Alençon lui inspira la pensée de convertir définitivement Loches en prison d'état. Il commenca donc dans ce but des travaux considérables que



Louis XII fit achever, et il donna le gouvernement de cette espèce de bastille à son barbier, Olivier le Daim. En 1565, Philippe, troisième fils du duc de Savoie, fut emprisonné à Loches par l'ordre du roi et y resta deux ans. Charles de Melun, baron de Rambouillet et fieutenant-général du royaume, eut le même sort l'année suivante; accusé de secrètes intelligences avec les ennemis de l'état, il ne franchit le seuil de sa prison, après quinze ans de captivité, que pour monter sur l'échafand, le 20 août 1483, dix jours avant la mort de Louis XI, Mais, de tous les hôtes du funeste donjon sous le règne de ce prince, le plus fameux fut Jean Balue, Le pouvoir de Balue avait été pendant longtemps sans bornes. Louis XI l'avait tiré d'une basse condition pour le combler de faveurs, et lui avait montré une confiance illimitée; aux états de Tours en 1468, on lui avait réservé une place à la droite du trône, tandis que le roi René siégeait à la gauche; enfin, la part qu'il avait prise à l'abolition de la pragmatique sauction lui avait valu le chápeau de cardinal. Pour se rendre agréable au roi, il flatta jusqu'à son penchant à la cruauté : on lui attribue l'invention des cages de fer, qui ont été en usage pendant plusieurs siècles dans les prisons d'état. Ces cages se composaient d'un treillis dont les plus grandes dimensions étaient de huit pieds carrés; quelquefois on les resserrait tellement, que le prisonnier ne pouvait s'y tenir ni debout ni conché; on lui mettait aux jambes les fillettes du roi, chaînes pesantes auxquelles était attaché un boulet en fer. Convaincu de la plus noire trahison par ses propres aveux, Jean Balue fut d'abord emprisonné au Plessis-lès-Tours, puis transféré successivement aux châteaux de Loches et d'Anzain. Dans chacun de ces trois donjons, la grille de la cage de fer se referma sur lui, et il expia ses bassesses, ses crimes et ses perfidies, par une captivité de onze aus (1468-1480).

En 1974, de nouvelles trannes contro l'état ramenérent le due d'Alengon à Loches; condomné une seconde fois à perdre la vie, il en fuf, tiquite cencre pour la prison. Mais cette fois, pour aggraver le clatifiment, on l'enferma dans une cage de fer. Au commencement du régne de Charles VIII, un homme d'un vesprit aussi supérieur que cetui du duc d'Alençon était vulgaire subit la mème peine: Philippe de Commines, le premier historien et l'un des plus grands écrivains des on siècle, enfermé à Loches à la suite d'une conspiration contre le gouvernement de la régente, Aune de Beaujeu, y passes buil mois, assure-1-on, dans une cage de fer. Sous le régne de Louis XII, la même prison regut Ladovie le More, qui y mourrat parès cinq ans de détention. Plus beureux que ses prédéresseux alors ce triste séjour, il avait la facilité de sortir du chéteau sous la surveillance de quelques gardes (1505-1510).

De cette triste énumération il ne faut pas expendant conclure que le chôtica de Loches a été exclusivement une prison d'état. Il fut aussi, comme ceux du Plessis, d'Amboise et de Chinon, une résidence royale: Charles VII, Louis XII, François I<sup>n</sup>, Ilenri II et Charles IX, s'y arrêtérent successivement pendant leur seigour dans la province.

Lorsque Agnès Sorel quitta la cour, elle se retira à Beaulieu, petite ville située sur la rive gauche de l'Indre, à un quart de lieue de Loches, et y reçut souvent Charles VII, qui ne pouvait plus vivre sans elle. L'égise collégiale de Notre-Dame, enclavée dans l'enceinte du château de Loches, avait dét jusqu'eu 985 une, simple chapelic éddiée à sainte Madéeline. La dame de Beauté, qui eut toujours beaucoup de dévotion pour cette pécheresse pénitente, fit don à sa collégiale d'une statue d'argent représentant Madeleine et renfermant une côte et des cheveux de la sainte (1888). Dans ses derniers moments, elle cuprima le désir quo son corps y fit inhumé, el institua un legs de millé creu (1830).

Les chanoines firent élever à leur bienfaitrice un tombeau en marbre noir dans le chœur. Mais dès que, par la mort de Charles VII, ils se crurent dégagés de toute reconnaissance envers elle, la vue de ce monument leur devint insupportable. Ils demandèrent donc à Louis XI l'autorisation de le reléguer dans une autre partie de l'église : « Je vous l'accorde volontiers , » leur répondit-il ; « mais je veux qu'en répudiant la donataire vous renonciez à la dotation, » Ils n'insistèrent pas, et cessèrent de parler de scandale. Toutefois, en 1777, ils revinrent à leur projet de déplacement sous le prétexte que le tombeau « génait le service du chœur, » L'archevêque de Tours autorisa l'exhumation, qui se fit le 5 mars, en présence d'un médecin. De cette femme qui avait exercé un si grand empire sur les hommes par " sa merveilleuse beauté il ne restait presque rien : la tête seule avait conservé sa forme, ses dents et sa chevelure. Le monument fut transporté avec ces débris humains dans une chapelle de l'église. Il y existait encore, dans un état déplorable de dégradation, lorsqu'en 1806 M, de Pommereul, préfet du département, en ordonna la restauration. Il fallut procéder à un second déplacement et à une pouvelle exhumation. Cette fois le monument fut érigé dans une tour dont l'entrée donne sur la terrasse du château.

Loches avait sa municipalité depuis le XVT sécle. En 1500, Charles IX autoriss les habitants à se choisir un maire, rots écherins, deuré dus et un greffier. Les élections se faissient annuellement en présence du lieutenant-genéral. Cette ville, pendant le moyen âge, cut aussi, comme Tours, son atelier monétaire. Foulques-Nerra avait transféré à l'abbaye de Beaulieu le droit de faire batter monmie à Loches (1010). Charles VII concéda le même privilège, en 1419, à Marc de Bâtons. Il y avait, en outre, un séige roup dui relevait du présidid de Tours. Les armes de la ville élaient : d'argent, à siz loches de soble, trois, deux et une; au chef d'asur, charge de trois flerar de la tid d'or.

Loches compte aujourd'hui 4,753 habitants, et l'arrondissement dont elle est le cheffieu, 9,637. Elle a des fillattres de laine, des fabriques de toile et de grosses draperies, et fait le commerce des bestiaux, des vins et des bois. L'hôtel de la sons-préfecture et la misson de détention occupent une partie des imposantes constructions de l'ancienne forteresse. L'église de Notre-Dame subsiste toujours sur le point culminant du château, avec sa couverture et ses deux pyramides de vierre.

An sud-ouest de Loches, à une distance de six lieuxe environ, est la petite sitte La Haye (Hais on Haga), située sur la rive droite de la Creuse. Elle fut d'abord somnise au comte de Loches; Foulques Nerra la reunit, par la force des armes, à ses domaines. En 1350, le roi Joan assembla à La Haye la nombreuse et brillante armée qui éprous une defaite s'édastreuse à la batila de Foitiers, Les Anglais assisgèrent la ville en 1809, mais le marécut de Saucerre les força à abandonner ette entreprise. En 1557, le roi de Navarre entreprit aussi sans succès le siége



de La Hfications qu'on l'é

Mais c petite vi Rene De de Breta

monde ; 1802. C porté di

Loche chrétien dans le et le gé l'armée On n -

-

.....

Ami
pied d
cette v
les Bu
cien,
décorr
firmes
bilité,

Cenar
Ver
Band
Band
Seigne
Solus
Cibiod
milies
Fepp
mots

The state of the s



CHÂTEAU D'AMBDISE.







moité, qu'on appela depuis la Tour, appartenant à Sulpice d'Amboise; enfin sur la motte Anicien, nommée alors la motte Jourceny, s'éleval un autre cluteau, qui avait remplacé la forteresse romaine. De ce contact d'intérêts rivaux naquirent des querres longues et cruelles. Enfin les seigneurs de la Tour triomphèrent de leurs adversaires, et, réunissant les trois seigneuries, donnérent naissance à l'illustre maison d'Amboise. L'ssois, seigneur de Bacougers et sénéchal d'Anjou, est regardé comme le chet de cette famille, que nos anciens podes on sus ronomée la roce de Marx. La seigneurie d'Amboise resta dans les mains de ses descendants jusqu'an milieu du xur s'écle; clie passa alors dans la maison de Berry et y demeurs jusqu'en 1334, époque à laquelle elle fut réunie à la couronne par Charles VII, qui la confisqua sur le vionnte Louis.

Amboise, peu considérable dans le principe, avait pris quelque développement sous les sires de son nom; mais sa prospérité ne date que de son adjonction au domaine royal; elle la dut à Louis XI et surtout à Charles VIII, qui en fit son séjour ordinaire. Nous voyons dès lors cette petite ville figurer fréquemment sur la sche notifique.

Charles d'Orièans, père de Louis XII, mourut à Amboise le 5 janvier 146.5. Louis XI y institue, le "aout 1190, Fordre de Scialn-Michel, Charles VIII, son control d'Anne de Boaigue. La princesse avait reçu du roi fordre d'évere le dauphini d'Anne de Boaigue. La princesse avait reçu du roi fordre d'évere le dauphini dans une ignorance complète, de peur, dissist-il, d'altérer sa comptexion délicate. Charles y lut flancé, en 1183. A Marquerite de Bourgogne, en présence des principaux seigneurs, et des députés des plus grandes villes du royamne. Par-evu au trône, Charles VIII Conserva une présidient ionteue particulière pour Amboise. Dans l'intention dy fixer son séjour, il appela augrès de lui les melleurs artistes de l'Italie, et fit commencer des travaux considérables. Mais une mort numés nur Jouis XIII et Paraios il: XIII et Paraios il: XIII et Paraios il: Must et Paraios il:

C'est aussi au chiteau d'Amboise qu'était morte, en 1583, la mère de Charles VIII.

Louis XII et Frunçois l' firent di assex fréquents ségurs dans cette magnifique résidence. Ce dernier y Bit Célèber avec la plus grande pompe le mariage de Renée de Bourbon, Bild du counté de Moutponiser, avec Antoine, due de Lorraine et de Bar. La reine Claude y donna le jour, en 1517, à François de France. Le roi se trouvait à Amboise lorsque le partiement, qui désapprouvait le concordat, envoya ans cette ville une deputation de douze membres pour lui faire de nouvelles représentations sur un acte si contraire aux libertés de l'église gallicane. Mais le chanciler Dupard Leur Frant out actes suprés du trône, a rairés le 13 jamère, ils ne purent avoir une audience que le 28 février, et quelques jours agrès le roi leur finitmer l'ordre de partir : « Significe-eur,» dié-1 agre s'ils sont encore id demain « au lever du solci, je les ferai jeter dans un cul-de-bassa-fosse, où je les retien- drai six mois, et nous verrors qui osere les réclamer. « Dest du château d'Amboise qu'est daté l'édit de mars 1518 qui prescrivait à toutes les villes du royaume l'enregistement forcé du cenoradire.

Amboise doit surtout sa célébrité à la sanglante tragédie qui se dénoua dans ses murs au commencement de l'année 1560. Il ne nous appartient point de rechercher quelles furent les causes premières de cet événement, comu dans l'histoire sous le nom de la conjuration d'Amboise. Les perséctations dont its étaient l'objet devaient infailliblement porter les réformés à quelque tentaire désespérée; dequis longtemps, lis n'attendaient qu'un chef: ils net trouvéeret deux, l'un ostensible, l'autre secret. Celui-ri, dont le premier n'était que le lieutemant, devait attendre le moment de l'action pour se décharer; on le désignait sous le nom de cepitaine muert. Le représentant du chef incomm était un gentillioneme périgourdin, Godéroi de Barrit, siur de la Barrit, siur de la Barrit, siur de la Barrit, siur de la Brart, siur de la Brart,

La Renaudie se mit en rapport sur-le-champ avec tous les hommes disposés à agir, et bientol le complot étendis ser samifications sur toute le France. Le plan d'evécution fut arrêté dans une assemblés servite tenue à Yantes le 1º février 1500. Cest dans ec condilabule que les conjuirés, accornas de toutes les provinces du royaume, après avoir prèté le serment au lieutenant du capitaine muer, apprirent le nom de leur réfer méstrieux : Céstil te prince de Condé.

Tout marchait à souhait, et le succès cut été assuré si La Renandie haimene nes fei livré par excès de confiance. Après être allé rendre compte au prince de Condé des résolutions arrétées à Nantes, il se rendit à Paris paur y acheminer plus atiement les ofjaires, et se logea chez un avocat nommé des Avenelles, son ami. Les nondreuses visites qu'il recevait éreillérent les souppons de son loide, et il se trours forcé de lui avouer son secret. Des Avenelles, qui était protestant, n'hiésti point à s'affilier au complot; mais bientot, soit frayeur, soit valeul, il alla révêder au serefaire du duc de Guise tout ce qu'il avait appirs. Les Guises étaient dans à Biols svec le cour; un courrie leur flut expédié en toute hâte, et le due Prançois empressa d'emmener le roi dans le château d'Amboise, où un coux de main était bie in mois à craîndre.

Ce contre-temps ne déconcerta point les conjurés. Ils continuèrent à filer par petites bandes vers la Loire; le prince de Condé vint à Amboise avec des gens de main qui devaient se tenir cachés dans la ville pour seconder à temps les tentatives du dehors. Mais une seconde trahison perdit tont : un des chefs, le sieur de Lignières, découvrit à la reine-mère tous les movens d'exécution. Le duc de Guise fit sortir du château de fortes et nombreuses patrouilles qui tombérent à l'improviste sur les détachements avant qu'ils se fussent formés. Tous les prisonniers qu'on put faire dans ces premières rencontres furent pendus sur-le-champ aux créneaux du château. Cependant les conjurés avançaient toujours; à une troupe dispersée succédait une autre troupe. La Renaudie, qui se multipliait pour rallier ses soldats, fut tué d'un coup de feu dans la forêt de Château-Regnault. Son corps fut porté à Amboise, et attaché à une potence sur le pont de la Loire, avec cette inscription : La Renaudie, chef des rebelles. Malgré ces revers, un assez grand nombre de conjurés, qui étaient parvenus à se réunir, tentèrent un dernier effort et assaillirent la ville en plein jour, le 19 mars; mais, vigoureusement repoussés, ils furent contraints de se débander afin de se soustraire aux poursnites des gens d'armes qui arrivaient de toutes parts au secours du duc de Guise.

« Le rôle des soldats était fini, » dit M. Henri Martin, « célui des bourreaux commençait. Les vengeances de la faction victorieuse furent atroces, implacables : la Loire était couverte de cadavres attachés par six, huit, dix, quinze, à de longues perches; les rues d'Amboise, tapissées de corps morts, ruisselaient de sang humain. On ne fit que décapiter, pendre ou noyer, gens durant tout un mois : « ce qui était étrange à voir, » remarquent les contemporains, « et qui jamais ne « fut usité en aucune forme de gouvernement, on les menait au supplice sans leur « prononcer aucune sentence, ni déclarer la cause de leur mort, ni nommer leurs « noms. Ceux de Guise réservaient les principaux pour après le dîner donner « quelque passe-temps aux dames; et eux et elles étaient arrangés aux fenêlres a du château, comme s'il eût été question de voir jouer quelque momerie; et, « qui pis est, le roi et ses jeunes frères comparaissaient à ces spectacles, comme « si l'on cût voulu les acharner. Les patients leur étaient montrés par le cardi-« nal, avec des signes d'un homme grandement réjoui; et lorsqu'ils mouraient « plus constamment, il disait : Voyez, sire, ces effrontés et enragés! voyez que la « crainte de la mort ne peut abattre leur orgueil et félonie. Que feraient-ils donc « s'ils nous tenaient? » Les conjurés, en effet, marchaient au supplice avec autant de résolution qu'au combat. L'un d'eux, Villemongis, par une inspiration subite, trempa ses mains dans le sang de ses compagnons décapités; puis, les levant au ciel : Seigneur, s'écria-t-il, voici le sang de tes enfants ; tu en feras vengeance !

François II se hala de Séloigner d'une ville qui lui rappelait ces schees d'horeru, et dout l'i était infecte par la corruption des condurers de plus de quinze cents victimes. Le château d'Amboise, déserté de ses hotes royaux, comme vil de dé frappé de réprobation, perdit toute son importance. César, duc de Vendôme, et son frère Alexandre, grand prieur de France, y furent enfermés en 1626 pour avoir conspiré contre likeleiteu. Sur la fin de l'année 1623, il fut donné en augmentation d'apunage à Gaston d'Orleins, frère de Louis XIII; mais, ce prince s'étant ensuite brouillé avec le roi, il lui fut repris de vise, force en 1631. Le chétacu était abandonné depuis longtemps forsque le duc de Choiseu, d'êj possesseur de Clanteloup, acheta la baronie d'Amboise, et la fit ériger en duchpairie (1764). Après la mort du duc de Penthière, qu'il l'avait eachée shefitiers du duc de Choiseul, ce duché, passa à madame la duchesse d'Orléans, et deimi théritage de son fils Louis-Pillippe. Ce prince a fit répare et neueller dans le goût moderne le vieux château des Valois, qui est encore aujourd'hui une résidence rovals.

Amboise avait un bailliage, qui fut supprimé en 1764. On y comptait deux paroisses, trois monastères et un hôtel-dieu; cet établissement est le premier peut-être en France qui ait été gouverné par des sœurs hospitalières.

La perte de ses spiendeurs féodales a nécessairement porté quelque atteinte à la prospérité mairécile d'Amboise. Mais cette petité ville, assies a unitieu d'un canton fertile, près d'une grande route et d'un besu fleuve, possèle de nombreux déments de vie. Elle est le centre d'un commer eatif en vins, en cuirs et en draps. Sa manufacture de laines est une des plus importantes de l'arrondissement. La ville est généralement mal blaite; mais ce défaut est compensé pros na danirable situation. Ses richesses monumentales sont presque toutes dans son château, dont on ne peut se lasser d'admirre les magnifiques garindis, suspendus à quatrevingts pieds au-dessus de la Loire. On visite aussi avec intérêt l'église de Saint-Porentia, dans laquelle on remarque un tombeau fort curieux : écat un sarco-Porentia, dans laquelle on remarque un tombeau fort curieux : écat un sarco-

phage ouvert et laissant voir le corps du Christ entouré de sept personnages en costume oriental, lesquels figurent la Vergeg avec trois saintes femmes, saint Jean-Baptiste, Nicomède, et Joseph d'Arimathie. Or, d'après une tradition fort accrédidée, les quatres de femmes ont les portraits de Marie Gaudin, épontse de Philbert Babon de la Bourdaisière, et de ses trois filies, qui parlagèrent successivement les faveur de François Pt. Le roi Charlenagne est lui-même parfaitement reconnaissable dans le Joseph d'Arimathie, et le Christ est représenté sous les traits de Philbert Babon, pour leunde et onthebeu Int exécuté.

An nombre des hommes éminents qui appartiennent à Amboise, il faut mettre plusieurs grands personanges de l'Illustre famille de ce non : le cardinal George d'Amboise, ministre de Louis XII, Emery, son frère, grand maltre de l'ordre de Nulle, et Claries, grand maltre de l'artilleri et marcétal de France (1940-1511). François, femme de Pierre II, due de Bretague, reçut le jour à Amboise en 1327. François, femme de Pierre II, due de Bretague, reçut le jour à Amboise en 1327. Prançois suis la patrie de Le Bretan, un des permiters historierds des combes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, du savant helfeniste François Tissard, du poète la bin Commère et du métaphysicien Louis-Caude de Saint-Mortie. En 1945, François te de la Brume & Binne, duchesse de la Vailière, naquit à Amboise; vers le commencement du xvi siècle, Aprile cond vail reçu le jour à Fromenteau, et dans le xvi Gabrielle d'Estrée était venue au monde dans le château de La Boural-sière. N'est-il pas singulièr que la Tourine ai produit, dans cette succession de trois sières, les trois maltresses les plus célèbres de trois rois de France?

Mais il est temps que nous possions à Monthazon, petite ville située sur la rive gauche de l'Indre, à trois lieuse de Tours. Son chateun, comme cetui de Langenis, fut hati par Foulques-Nerra, comte d'Anjon et seigneur de Loches; il (étai sais sur une colline (Mans Banavis) qui al donné son nom à la ville. Eudes III, comte de Touraine, s'empara de Monthazon, et le garda sì bien, que le comte d'Anjon ne put in reprendre. La ville passa, sans latte, sons la domination des rois de France. Charles VIII y reput l'hommage de Pierre II, duc de Bretagne, en 1150. Charles XII Yeirgea d'abord en comté, et bientol aprèse nd out-hé-pairie en faveur des seigneurs de la maison de Rohan (1569 et 1588). Les deux families en faceur des seigneurs de la maison de Rohan. Ne long le chateur de Monthazon présente un amas de ruines, a les conde se fondit dans la maison de Rohan. Ne long, le chateur de Monthazon présente un amas de ruines, du sein desquelles s'étève une grosse tour. La population de la ville est d'emrit 1500 habitation 1500 habitation (1500 habitation 1500 habit

- man o Gio

## RÉSUMÉ.

Pour voir la Touraine dans sa plus grande fertilité, comme dans toute sa beauté, il faut suivre le cours de la Loire. Lorsqu'on s'en éloigne pour pénétrer dans les cantons du nord, l'aspect du pays change; au-delà des champs féconds qui bordent le fleuve, on trouve des terres dont la culture est négligée, des landes, des plaines arides. Au sud de la rivière, entre les vallées de la Vienne et de l'Indre, s'étend le plateau formé par le dépôt de coquillages auxquels les gens du pays donnent le nom de falunières. Le nombre des forêts domaniales ou particulières est peu considérable; celles d'Amboise, de Montrichard, de Loches et de Chinon appartiennent à l'état ; les autres, parmi lesquelles on distingue celles de Preuilly, de Château-la-Vallière, de Villandry, de Château-Regnault, sont des propriétés particulières. On attribue autant au défaut d'engrais qu'au manque de bras l'état de souffrance ou d'abandon d'une partie des communes septentrionales; cependant, depuis vingt aus, l'agriculture a fait de remarquables progrès en Touraine. La province était obligée autrefois de tirer des grains du dehors pour sa subsistance ; maintenant les produits en céréales ont tellement augmenté qu'on en exporte une partie. En général, la production dépasse de beaucoup les besoins de la consommation.

On fait un très-grand cas des chauvres ainsi que des vins blancs et rouges du département; se rituis, es kigumes, sont très-recherchés; se mise aon un goût et un parfum fort agréables. La culture des mâriers, qui convient si bien au climat tempéré de la Touraine, na pas encore regagaé ce qu'elle apréa. L'introduction des premières plantations de ce gene remonte à l'année 1603 on tira alors du Languedo vingt mille jennes plants et trente livres de graine de matirer. La propéa fabriques des oid éveloppe à dobre c'ette industrée, mais elle bombe biestot avec elles. Depuis le commencement du xvur sicle on a fait de grands efforts pour la raimer: en 1829, d'après les Annales de la société exercicele, le département d'Indre-el-Loire renfermat trents-deux mille cinq ceuts mûtiers; en 1830, quante-deux mille cinq ceuts mûtiers; en 1830, quante deux mûtiers; en 1830, quante deux mêtiers; en 1830, quante deux mêtie

La Tournine a des fabriques de laines, de grosses draperies et de soieries, Les forges de Preuilly et de Chateau-Lavallière sont les plus importantes du départément; mais celles-ci seulement tirent le minerai du sol. Au nombre des meilleurs produits industriels, il faut mettre encore les limes, les poudres et le minium. Les tanneurs, par le soin qu'ils apportent à la préparation des cuirs, ont recouvré nne partie de leur ancienne réputation.

Les habitants de la Touraine n'ont point de patois et parlent le français asser purement. Cest dire qu'il n'y a ni littérature in Josés particulère au pays. Presque toutes les traditions iocules se rattachent aux souvenirs de Charles VII, de la belle Agnès, de la puecle d'Oriens, de Louis XI. Pour les Tourangeaux, ce sont les vrais, les seuls personnages historiques. Il est pourfant un nom étranger à Thistoire, un nom du cril, si nous pouvons nons exprimer ainsi, trés-familier à tous les esprist dans l'ancienne province de Touraine; c'est celui de Gragnatua. Tout ce qui par un caractère gigantesque, par sa masse ou par sa forme, frappe les youx et l'imagination, est, dans les croyances populaires, fouvre de c fameux personnage; les pierres celtiques sont des fragments de rochers qui ont été roulés dans la plaine ou sur les collines par le pouvoir de Gargantua.

La Touraine est digne de l'attention de l'archéologue. Les pierres druidiques y sont en assez grand nombre : on connaît les dolmens de Saint-Antoine du Rocher, de Charnizay, de Crouzille, de Ferrières, de l'Île Bouchard et de Haut-Brizay, Quant aux antiquités romaines, elles sont comparativement rares et saus importance. On peut toutefois eiter les traces de quelques voies militaires, l'aqueduc de Luynes et le camp d'Amboise, qui semble avoir été primitivement un oppidum. ou lieu de refuge pour la peuplade gauloise qui occupait ce canton. La pyramide quadrangulaire, de quatre-vingt-six pieds de hauteur, connue sous le nom de Pile Cinq-Mars, est probablement l'œuvre des Wisigoths. Mais e'est surtout en monuments du moyen-age que la Touraine est riche : on y rencontre presque à chaque pas les débris d'anciennes forteresses, dont l'origine remonte au temps des guerres féodales : telles sont les magnifiques ruines des châteaux de Chinon, de Loches, de Montbazon, de l'He-Bouchard, de Roche-Corbon. Les arches du vieux pont de Tours, les restes de l'abbaye de Marmoutier, les résidences et seigneuries royales d'Amboise, d'Azay-le-Rideau et de Chenoneeaux, valent bien la peine d'être étudiés par l'antiquaire, le savant et l'artiste. Le splendide château de Chenonceaux est la merveille de la Touraine. Dès le XIIIº siècle, des fortifications protégeaient cette seigneurie ; le château actuel ne fut commencé qu'en 1517 par Thomas Bohier. Il n'eut point le temps d'achever cette construction hardie, jetée dans le lit même du Cher. Les travaux furent repris et continués par le connétable Anne de Montmorency, lorsque la châtelleule de Chenonecaux revint à la couronne. Le château eut successivement pour propriétaires la duchesse de Valentinois. Catherine de Médicis. Louise de Vaudemont, César de Vendome, la princesse de Condé, le duc de Bourbon et le fermier-général Dupin, Chenonceaux appartient aujourd'hui à M. le comte René de Villeneuve. Nous n'avons point parlé jusqu'à présent des monuments religieux de la Touraine ; il en est un assez grand nombre qui offrent des particularités architectoniques intéressantes ; l'une des plus remarquables, est sans contredit la Sainte-Chanelle de Champigny, édifice charmant de la renaissance enrichi de vitraux d'un style et d'une exécution admirables.

Le département d'Indre-et-Loire possède un établissement dont nous ne pounous nous dispense de pairer ici. La colonie agricole de Mettray, établie en 1839 par deux hommes dont l'esprit est aussi érés que le cœur, MM. Bretignières de Courteille et Demetz, a déjà renda d'immenses services à l'humanité. Elle a prouvé, en régérierant les jeunes détenus pur une discipline intelligente, combinée aver le travail des champs, qu'il ne faut jamais désespèrer du déliquant, si dégradé qu'il soit par l'ignormenc, la misère et le crime. On a construit sur les terrains de la colonie de Mettray, avantageusement située près de Tours, des latiments d'un excluent style pour recevoir les détenus. MM. Demet et Bretignières de Courteille ont généreusement consacré une partie de leur fortune à fonder cet établissement modèle.



SHÂTEAU DE CHENONCEAUX.

personnage; les pierres celtiques sont des fragments de rochers qui ont été roulés dans

1. sont

Roci Briz

Briz imp

de I

ou le

Pile

mon chae

des ;

de I

vieu gner

pein

de (

par jetét

néta cour

tinoi cessi appe

jusq nom

remmau L

von:

Cour en re trava

soit color

excel teille

seme

CHATEAU DE BHENDINGEAUX."



3.0

and the state of t



# FOREZ. - BEAUJOLAIS.

## DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE - HISTOIRE GÉNÉRALE.

César, dans ses Commentaires, parle pluséeurs fois des Ségusiens, dont la capitale était Forum Segusianorum, aquiond thu la ville de Feurs. En combinant les données fournies par les auteurs anciens, on roit que le territoire de cette nation était bomé à l'est par la Sobre et le Ribbie; au sud par les montagnes du Vivarais et du Vélais; à l'ouest, par une branche des Cérennes quis per plouge entre l'Auvergne et le Fore; au nord, enfin, par le Matonniais. Cétait à peu de close près, quant à l'étenduée et aux limites, ce qu'on appelle encore le Lyonnais. Cette province est composée de trois petits pays : le Lyonnais proprement dit, le Forez et le Beujolais. Avant la réviolution, elle formait l'un des trench-edues gouvernements de la France; elle est divisée à présent en deux départements, cetui du Rhône et celui de la Loire.

Le sol du Lyonnais est d'une nature trés-variée ; ici arginex, là grantique et schisteux. L'aspect du pays est en genéral trés-pitterresque. Plusieurs chaines de montagnes d'origine primordiale, formices de graciss et de micaschisle, le coupent en divers sens. A l'ouest, s'étendent celles de Pierre-sur-Autre, qui séparent le Forze de l'Auvergne et dout le sommet le plus ééve ést à L'639 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le mont Pilat borne la province au misi, et projette entre le bassin de la Loire et cuit de la Sonie une de ses branches, qui sert en même temps de limite au Forze et au Lyonnais. Au nord, une autre chaîne de montagnes moins évieves sépare le Beujulois du Ilyonnais et du Forze, et divise la longue valiée de la Loire en deux plaines bien distinctes, celle du Ronnais et

La Loire, dans son passage d'une plaine à l'autre, ne parvient que difficilement à se frayer une route à travers les rochers. Cette circonstance a donné lieu à une tradition d'après laquelle la plaine du Forez aurait été un vaste lac. iusqu'à l'époque où les efforts du fleuve, secondés par ceux des hommes, seraient paparenns à ouvrir aux ceux une large voie, en rompant leur digue naturelle, Quoi qu'il en soit de cette tradition, commune à tous les pays et à toutes les rivières, c'est certalment un heau spectacle que c'els du déchirment de ces masses porphyriques, qui semblent avoir été-hillées par des génnts. Il existe près de la un suire genre de beauté non moins remarquable, nous voulous parler des rives du Lignon, si fameux par les charmantes créstions de l'auteur de l'Astrie: tandis que la Lière, fleure torreuteuxes, tries les rochers et courres ess gréves de cailloux, le Lignon, ruisseau paisible et bordé de frais ombrages, ne roule que du sable, et semble redire enoure les tendres compaistres de Chiston

Sur un autre point nous trouvons le même contraste, à un degré encore plus frappant. Le Rhône impétueux reçoit dans son il la Soône, rivêter si tranquille, qu'en temps ordinaire on a peine à deviner dans quel sons elle coule. Semblable à une jeune fille qui se laisse attirer dans les bras d'un époux, non sans regretter le toit paternet, la Soône, au moment de s'unir au fleuve, paralt quitter avec peine ses paisibles otteur et ses jardins fleuris.

On ne connaît pas l'histoire de cette contrée avant l'arrivée des Romains; et le long séjour quis lon flait, dès les premiers temps de la conquéte, sur le territoire Ségusien a amené la destruction des monuments nationaux qui auraient pu nous servir de guides dans l'étude du passé. On sait settement que les Ségusiens étaient clients on alliés des Éduens (Autunois), et par conséquent ennemis des Arverniens (Auvergnats), deux nations qui se disputient le suprématie dans la Celtique. Cèsar apporte qu'à l'Époque d'un souléement général de la Guale contre les Romains, les Ségusiens Gournirent nn contingent de dix mille hommes à l'armée gauloise, ce qui suppose une population nombreuse. Tout porte de roivie, en effet, que cette province fertile, arrosée par deux grands fleuves qui lui permetlerat de transporter dans les deux mers les produits de son industrie, était digh très-peuple.

Peu de temps après la conquête des Gaules, les vainqueurs, frappés du parti qu'on pourrait tirer d'une aussi heureuse situation, établirent au confluent du Rhône et de la Saône, sur le territoire des Ségusiens, une colonie dont les développements et l'influence changèrent bientôt l'aspect du pays. Une ville nouvelle. Lyon (Luadunum), fut fondée par ordre du sénat, fidèle interprète de la politique du peuple-roi, qui consistait à changer sans violence les habitudes des vaincus, et même à se les attacher par des bienfaits : cette cité devint non-seulement la capitale de la Ségusie, mais encore celle de toute la Gaule celtique, à laquelle elle donna même son nom. Dans le remaniement général des divisions territoriales qui eut lieu alors, la Ségusie, accrue d'une vaste étendue de pays sur la gauche de la Saône, forma l'une des provinces de la première Lyonnaise, et quitta son nom pour prendre celui de son nouveau chef-lieu : elle fut appelée pagus Lugdunensis. Cet état de choses subsista jusqu'à ce que l'invasion des barbares vint disloquer l'empire romain, dont la hiérarchie ecclésiastique conserva seule les divisions territoriales et les traditions. A cette époque, les Bourguignons s'emparèrent du Lyonnais et le réunirent au royaume auguel ils donnèrent leur noiu (\$78); mais ce royagme fut bientôt conquis par les rois franks sur les héritiers de Gondebaut (531), Les Sarrasins vinrent à leur tour porter le ravage dans ces contrées, qui restérent presque désertes jusqu'au moment où parut Charlemagne. Ce prince donna une vie nouvelle au Lyonnais (800); malheureusement cette période de prospérité finit avec le règne du grand empereur.

Lors du partage qui ent lieu à Verdun, le 8 noût 833, entre les fils de Louis-bebonnaire, il du décâde que le cours de la Sonde psayu'un klône, et celui de ce fleme jusqu'à la dine, et celui de ce fleme jusqu'à la mer, serviraient de délimitation générale entre la part de Charles et de Lynn et de Viennes Férendainet aux Tune et l'autre rire des deux fleuves, on convint aussi que ces diocèses seraient compris en entire rire des deux fleuves, on convint aussi que ces diocèses seraient compris en entire dans léstade Lobatine; l'empereur confia l'administration des pays sounis à son autorité au célèbre Gérard de Roussillon. avec le titre de comte de Lyon et de Vienne. Après la mort de ce prince, est trois fils ser écuirent à Orbe en Suisse, le 23 septembre 856, pour partager ses états. Charles, le plus Jeune, ent pour sa part la province et le duché de Lyon, décomination sous laquelle on comprennit alors les comfes situés entre le Ribône et la Durance. Ce nouvel état prit le nom de royaume de Provence. Charles-le-Jeune éraim tout en 863, son royaume ut d'aivie de Lyon à son royaume de Lotharion et dits; Lothaire-le-Jeune rétuit le doché de Lyon à son reyaume de Lotharion dité; Lothaire-le-Jeune rétuit le doché de Lyon à son reyaume de Lotharion.

Lorsque ce dernis contratt, en 800 p. le partage de ses états donns illes à le no nevent roubles. Charles-le-Chauve s'empar de tout l'étites de no neven, au préjudice de l'empereur Louis II, qui était alors pissonier du duc de Réine vent. Le comte ferrard s'efforça de souteuir les drois des om malter; mais il fut contraint de apitulen à vienne, où Charles-le-Chauve fit son entrée en s'entre de l'entre de

A la mort de Louis-k-Bègue, fils de Charles-le-Chauve, Boson, dont l'ambition crossiat avec la pouvoir, et qui arait déjà par présidon épusé Ermagnade, fille de Louis II, se fit proclamer roi au fameux synode de Mantala (879). Il transmit cette dignité à son mailleureux lis Louis-l'Aveugle, qui la conserva jusqu'à sa mort, arrivée en 1983. Un nouvel ousurpateur parut alors sur la scène, et régue sur ces provinces pendant quelque temps : co fut le marchion Hugues, à qui Louis-l'aveugle résult va forcé d'en confer l'administration. Hugues les céu ensuite à Rodolphe II, déjà roi de la Bourgogne jurane, qui réunit ainsi les deux royaumes de ce nom (céjurane et transjurane), et les légue en mourant à son fils Connelle-Pacifique. Le calme dont jouit le Lyonnais sous la longue administration de ce prince ne fut troublé que par l'invasion des Hongrois, qui ravagérent le pays vers rannée 393. Conrad transmit à son lour les royaumes de Bourgogne à son fils Rodolphe III; enfin, après la mort de celui-d, et par suite de la cession qu'il en avait faite à Conrad-de-Solique, la fureur réunis à l'empire (1032).

Au milieu de ces partages et de ces spoliations, qui avaient si complétement détruit l'unité du territoire français, la province Lyonnaise elle-même perdit aussi la sienne. Avant que Rodolphe II fût devenu, par la cession de Hugues, possesseur de tout le pagus Lugdunearis ou comté de Lyon, il en avait envahi sous Louisl'Avaugle une portion attenante à ses états, et en avait formé, sous le nomé cronilatur Warzino, un comté qui subsista même après la réunion de tout le pay dans ses mains. Les successeurs du comté Guillaume durrent donc se contenter de la partie du comté de Lyon qui n'en avait pas été détachée. Du reste, elle était encore assex vasté et act ele comprenait tout le pays situé à la droite de la Sónne et, encore assex vasté et act elle comprenait tout le pays situé à la droite de la Sónne et, ecte de n'elle portion tut réstules, et le comté ne se compasa plus que du territoire cette dernière portion tut réstules, et le comté ne se compasa plus que du territoire ministro flat-étée. À processement touter, estre cause aux sous qui vivourait Lyon.

A travers les fluctuations de la politique, une seule autorité restait intacte, celle des archevêques de Lyon, dont la hiérarchie, toujours subsistante, avait offert aux populations les garanties d'ordre qu'elles ne pouvaient trouver auprès des chefs laïques : elles s'attachèrent d'autant plus à ce pouvoir qu'elles y participaient par l'élection. Aussi, lorsque la féodalité eut mis quelque ordre dans le chaos où se trouvait plongée la société, en se substituant tout à fait au pouvoir souverain, les comtes de Lyon se trouvèrent-ils en présence des archevêques, dont quelquesuns, issus du sang royal, avaient arraché aux princes bourguignons des priviléges considérables. La lutte s'engagen alors entre les deux puissances rivales (x\* siècle), mais elle était trop inégale pour être dangereuse : les seigneurs purement temporels durent céder à ceux qui réunissaient la mitre à l'épée, Chassés de Lyon, les comtes virent leur fief réduit à une assez faible portion de l'ancien comté dont ils firent les comtés de Forez et de Roannais, comme s'ils eussent voulu se faire illusion à eux-mêmes, et compenser l'étendue par le nombre. Après quelque tentative pour ressaisir leur ancienne autorité, ils quittèrent définitivement le titre de comtes de Lyon, dont ils firent l'abandou à l'archevêque et au chapitre de cette ville en 1173, et ne prirent plus que celui de comtes de Forez, nom emprunté à la principale ville de leur territoire, l'antique Forum Segusianorum. Du reste, il ne fut plus question du comté de Roannais, qui ne paraît guère avoir existé que de nom,

Le contre de Force, isolé de l'empire, dont îl n'avait rien à espérer, se jeta alors dans les bras des rois de France; et ces pinces, se faisant un titre de cette soumission, et arguant des termes ambigus des anciens partages, ne tardeirent pas à la réaction qui s'opéra dans l'esperit du peuple lyonnais contre le pouvoir coche la réaction qui s'opéra dans l'esperit du peuple lyonnais contre le pouvoir ecchéssitque. Crest de cette époque que detaett les démonniations de France et Empire dont se servent encore les bateliers de la Saône pour désigner les deux rives de ce fleuve.

Nous dirons dans la notice sur Lyon comment s'opéra la révolution qui rattarba pour toujours à la France ce pays s' éminemment français. Mais nous devons signaler ici un fait très-curieux, c'est qu'à messure que le Lyonnais politique per-dait terre sur la ries gauche de la Sobon, il s'échadis sur la rier droite. D'un côté, dun le branche endette des comtes de Force, établie sur les confins du Mocomais, se créa par sa persévience, un detriment de cette province, un panage sesse considérable, qui du nom de Beanjeu, se capitale, fut plus tard appeté Beaujolais; de l'antre côté, les comtes de Force éteorifects, soit per afiliance, soit por d'autres

moyens, leur domination sur une partie du Vivanis, du Véàsis et même de l'Auergue. Il est vrai que l'esprit féodal, alors dans toute sa force, ne permettait pas de considérer le Benijolais et le Force comme faisant partie du Lyonanis; mais cette assimilation devait avoir lieu plus tard, par l'influence de cette loi providentielle qui a successivement rattaché tous les grands fêts à la corronne. Toutefois la réunion ne fut complète qu'au xvv siècle. Alors les rois de France etablirent sur ces pays des gouverneurs dont l'administration ramena peu à peu tout à l'antié. Bref., il ne resta plus du Beuijolais et du Force que des noms serant à désigner des fractions du Lyonanis, agrandi de tout le territoire que les anciens seigneurs de ces pays avaient conquis sur les provinces voisions.

Cet'état de choses subsistaj jusqu'à la révolution, qui laissa d'abord au Lyonnais son natique unité, en le constituant en un seud département sous le nom de Rhôme-et-Loire. Mais la révolte de Lyon itt seufir la nécessité de diviser une aussi considérable augménration d'habitants: par un décret de la Convention le département de Rhôme-et-Loire fut partagé en deux, celui du Rhôme et cetui de la Loire. Conque dans un esprit purement administrait, cette division ne briss pour-tant pas l'unité de la province dont Lyou est toujours la métropole. Les deux départements du Rhôme et de la Loire présentent, comme l'anient. Lyonnais, la forme d'un carré irréguler, ayant près de vingt-deux lieues de long et quinze de large; ils sont bennés su nord par département de Sañone-t-Loire, à l'ouest par l'Allier et le Puy-de-Dôme, au midi par la Haute-Loire et l'Ardèche, et à l'est na l'Isler et l'Ardèche, et à l'est par l'Isler et l'Ardèche.

Le Lyonnais, qui, suisant d'Expilly, renfermait 524,000 habitants en 1739, en compte aujourd'hn piers d'un militon; la population a done augmenté en moins d'un siète d'environ cinquante pour cent Ce million d'hommes est riparti sur en superficie de 781,000 inectares, dont 100,000 environ appartiennent au Forez, et 179,000 au Beauphais, D'après le ministre Necker, les impôts papés par les habitants du Lyonnais s'élevalient, en 1784, à environ d'h-sent millions de liver in 1831, le produit des contributions de toute nature prélevées par l'état, dans les départements du Bhône et de la Loire, a donné 33,890,322 francs. L'ancienne généralité était divisée, awant la révolution, en cinq éléctions siégent à Lyon, Villéfranche, Romme, Montbrison et Saint-Elémen, villes qui ont été érigées depuis en cheés leieut d'arrondissement. En ce qui touche l'administration de la justice, le Lyonnais était régi par le droit écrit, et son présidial, établi en 1552, ressortissait au partement de Paris.

Commendares de Cara. — Vilne, Histoire naturelle. — Expilly, Dictionaire des Gaules. Doublishillers, Fatte de France. — Select, de L'Admiration des fanness. Selectique de la Perace, publice par le ministe des travas publics. — Level, Statistique du département de la Edite. — Voyas anal Dom Bouques, diresuitate histoires de France, et les diverses histoires de Lymanis.

### LYON.

Quelle est l'origine de Lyon? C'est là une question difficile à résondre, selon les us, cette ville aurait été fondée par une colonie de l'hériciens neuf cents aus assant notre ère; selon a autres, elle aurait été établie por des Grecs, six cents aus plus tard. Son nom latin a été l'objet de nombreusse disserbiters; mais malheurement la mutiliplicité des interprétations n'a pas dissiple les térabres qui obscurcissent cette question historique. Quelques auteurs font venir Loughanum de Lugar, nom d'un roi gaulois, dont l'existence n'est rien moins que prouvée; des sarants précendent que ce mot signifie Montagne du corbeau; enfin, on a imagine de le traduire par Lougue d'une. Acume de ces étymologies ne paralt admissible. Ce qu'il y a de certain, c'est que si Lyon existait avant la conquête, ce ne pouvait être qu'un hourg fort médiorer, puisque Cora, qui séjourne dans ce pays à son entrée dans les Gaules et le traversa dans la saite fort souvent, ne dit pas nom de le précheule ville phénicienne.

Au reste, à importe peu à l'histoire qu'il y ail eu ou non jadis une hourgade ignorée dans le lieu qu'occupe aujourd'uni la grande ville. Ce qu'il est intéressione de sovoir, c'est à quelle époque Lyon eu une existence historique. Or l'hôn Cassius nous apprend que, vers l'an 18 avant Jésus-Christ, sur l'ordre du s'enst, Lucius nous apprend que, vers l'an 18 avant Jésus-Christ, sur l'ordre du s'enst, Licius Plancus (abili un confluent du la Soone et du Ribdou en colonie romaine destinée à servir de refuge aux habitants de Vienne, chassés de leur ville par les Allobroges est montagnes. Non-seulement celte assertion, qui nest contreille par aucun fair, explique le nom de Lucius Plancus), mais eurore elle s'accorde avec ce qu'on ill dans tous les auteurs latins. Nous cite-rons entre autres Pline in autraitsie, qui termine ànis so nomendature des peuples de la Gaule celtique: « Seguriani liberi, in quorum apro colosia Lugdunum. »

Il est une autre question que nous n'examinerons pas, quoiqu'elle ait été aussi pour les savants l'objet d'un d'édai fort aimite : Ceta é assorle si ce It à l'embouchure de la Saône ou bien à celle de l'Isère dans le Rhône qu'Annibal fit traverser ce fleuve à ses troupes, Ima 217 avant Jésus-Christ, pour se diriger vers les Alpes, et aller fiopper au cœur la rivale de Carlhage. I nous suffit, à nous, d'avoir constaté par des preuves irrécusables l'existence positive de Lyon, un demi-siècle avant notre ère.

A partir de ce moment, nous voyons la cayistel de la Gaule celtique se diveloper dement, et derenir bientôt l'émule de Rome; un concons heureux de circonstances contribua à l'élever à cette prospérité inouie. D'une part, Lyon, ville moderne, et sans traditions, ne pouvait donner aucun ombrage aux Romains, à du elle devait lout, graudeux, doire ; richesse; ell us autre toté, del était pacée



Quelle e uns, cette notre ère tard. Son ment la r cissent cet dus, nom savants pr de le trad Ce qu'il y vait être q son entré

un mot de
Au resi
ignorée d
de savoir,
nous appi
Plancus é
à servir d
des mont
explique
mais ence:
rons entr
de la Gat

Il est u pour les chure de ce fleuve Alpes, et constaté avant no

A part rapidem stances moderne qui elle







sur deux cours d'eau navigables , dans une contrée fertile, aux portes de l'Italie, sur les confins de la Province (la Provence), et au centre des Gaules. C'était le lieu de passage ordinaire des consuls, des préfets, des empereurs romains, comme elle deviendra plus tard', pendant les guerres d'Italie, la grande route des rois de France, de leurs capitaines et de leurs armées. Auguste fit de Lyon la capitale de la Celtique, qui prit bientôt le nom de Lyonnaise; il la combla de bienfaits, et les soixante nations des Gaules y élevèrent en son honneur un temple magnifique. La nouvelle capitale fut dès lors considérée comme le boulevard de l'empire romain au delà des Alpes. Agrippa en fit le point de départ des chemins militaires de la Gaule: Caligula y fonda une célèbre académie appelée Athénée, et divers jeux qui devincent fameux sous le nom de jeux gaulois. Claude, qui y prit naissance, ainsi que son frère Germanicus, fit accorder à ses habitants des priviléges extraordinaires, dont le plus important était celui de pouvoir sièger au senat. On conserve encore les antiques tables d'airain sur lesquelles fut gravé le discours que prononça l'empereur à cette occasion. Tous les arts, toutes les modes de Rome avaient été importées dans la cité gauloise, lorsqu'un incendie terrible et dont on ignore la cause vint tout à coup, l'an 59 de l'ère chrétienne, interrompre le cours de sa prospérité, « Le changement de tout à rien s'est fait dans une nuit », écrivait Sénèque à un de ses amis ; « cette colonie n'en était qu'à la centième année de sa fondation, terme qui n'est pas même le plus long pour la vie humaine. »

Relattie sous Nérou et à l'aide de ses libéralités, Lyon se déclare en faveur de usupé de guerre centre Galba, dont Vienne aunt embrassé le parti : ce qui fut un sujet de guerre entre ces deux cités voisines et rivales. Bientôt il régan partout upe confusiou effroyable; les rênes de l'empire changealent à chaque instant de mains, et Lyon, dont le commerce était déjà considérable, se ressentit cruellement de ces révolutions de palais qu'ensanglantait presque toujours la guerre civile.

Cépendant un règne moins agité vint donner quelque répit à la Gaule. Trajan, succédant à Nerva (l'an 98 de J.-C.), enrichit Lyon de plusieurs monuments remarquables; c'est sous lui et par ses ordres que fut bâti le célèbre forum qui porta d'abord son nom (Forum Trajani), mais qui, appelé dans la suite Four vieil, Forum vetus (vicux marché), a laissé le nom si connu de Fourvières à la montagne sur laquelle il était construit. Vers la même époque saint Pothin arriva à Lyon, du fond de la Grèce, sa patrie, pour prêcher l'Évangile. Les légendaires rapportent que ce vénérable vieillard, dont ils font un disciple de saint Jean; commença ses prédications au milieu d'un bois touffu situé sur l'emplacement même où l'église Saint-Nisier s'est élevée depuis, au centre de la ville. Dans ce lieu solitaire, non loin de l'autel d'Auguste, vainement arrosé du sang des victimes, les fidèles se réunissaient pour entendre la parole de vie. Toutefois le triomphe de l'Évangile ne s'opéra pas sans une lutte terrible, qui commenca sous Marc-Aurèle. Saint Pothin et plusieurs de ses disciples attestérent par leur mort la sainteté de leur doctrine, et leur supplice n : contribua pas peu à later les progrès de la foi nouvelle. Qu'on juge combien dut s'indigner la partie généreuse de la population quand elle vit massacrer ce vicillard presque centenaire avec une foule de femmes et d'enfants à qui l'Évangile faisait envisager la mort comme une récompense et qui allaient au lieu du supplice d'un air radienx.

Il nous reste un monument admirable de cette persécution ; c'est une lettre des fidèles de Lyon à leurs frères de l'Asie. L'ouction sainte et le calme que respire toute cette épitre, où les victimes racontent leur fin cruelle, en font vraiment un morceau sublime : nous ne pouvons résister au plaisir d'en citer un fragment, Après nous avoir dit qu'on fit subir aux chrétiens toutes sortes d'opprobres et de mauvais traitements, qu'on les traina du tribunal ou forum à l'amphithéatre situé près de l'autel d'Auguste, dont il était le digne accessoire . l'épitre ajoute : « Déià le gouverneur ordonne qu'on tourmente les fidèles en sa présence. Un de nos frères, nommé Epagathus, excité par l'esprit de Dieu, qui échauffait son âme. se leva tout à conp de la foule; et ses paroles, remplies de sagesse et d'éloquence, allaieut démontrer que nons n'étions coupables ni d'athéisme ni d'impiété, car c'étaient là les deux principaux chefs d'accusation. Epagathus menait une vie austère et snivait la voie du Seigneur : il égalait dans une grande jeunesse le mérite que Zacharie n'a eu que dans un âge fort avancé; il marchait comme lui au milieu des commandements de notre divin maltre. Mais que pouvait sa vertu devant les passions féroces des hommes? A peine eut-il ouvert la bouche, que le gouverneur, sans vouloir entendre ce qu'il avait à dire pour notre justification, lui demanda s'il était chrétien. Oui, je snis chrétien, répondit-il. Aussitôt il fut mis au nombre des martyrs, et le magistrat, par dérision, lui donna le nom d'avocat des chrétiens. Heureux Epagathus l'esprit saint était en lui : la grace coula dans son cœur avec plus d'abondance qu'elle ne se répandit autrefois sur Zacharie. Elle lui donna la force de s'exposer à la mort pour la défense de ses frères. Il persévéra jusqu'à la fin, suivant, comme un vrai disciple du Sauveur, l'agneau partout où il alla. »

La déposille mortelle des martyrs fut livrée aux flammes sur l'emplacement qu'occupe aigunt phi l'églied d'Ainsy; leurs cendres, reucellies préciousement par leurs féres, furent déposées dans une crypte ou autel qui fit hienôt place à une anguffique églies dédiré albond aux pôters, quis à saint Nister. Ainsi chaque circonstance de ce triste évéement, en donnant naissance à un édifice religieux, est marquée par un progrès du rhristianisme. Quéelques mois après la mort de saint Poltin, les chrétiens ouvrirent publiquement la chapelle des Machaldées sur le penchant méridional de la montagne de Fourvières, reunoquat ainsi au mysètre qui juaque là avait entouré les cérémonies de leur cutle et donné sujet à tant d'injustes acrusations.

La persécution avait cose avec le règne de l'empereur Marc-Juréle. L'rénée avait succédé à Pothin dans la direction de l'église de Lyon. Les effets des préfications de ce saint homme furent tels, qu'en très-peu de temps, suivant le témoignage de Grégoire de Tours, Lyon aljura le culte des idoles et embrassa le christianisme. L'église prospérait lorsque l'emperur Sevère, vainqueur d'Albin, dans un combat qui eut lieu aux portes de la ville, vint se veuger sur elle et sur ses tabitants de la résistance que lui avait opposée son adversaire. Quant à celui-ci, il s'était soustrait par un suicéde à la colère du vainqueur. Cette nouvelle persécution fut plus sangiante que la première : suivant la tradition, elle causa la mort de dit-huit multe personnes (1971).

La ville de Lyon perdit tout à coup le rang qu'elle avait dans les Gaules ; les em-

LYON,

pereurs en abandonnèrent le séjour pour celui de Trèves ou de Cologne. Elle fut dès lors rédnite de fait au rôle de simple municipe, jusqu'au jour où elle devint, au milieu de la dissolution générale de l'empire, et à la suite d'une invasion desbarbares, la capitale du nouveau royanme des Bourguignons (l'an 478). Les seuls événements dignes d'être enregistrés durant cette période confuse de l'histoire sont la fondation de trois célèbres monastères à Ainay, à Saint-Pierre, à l'Ile Barbe, et l'érection de plusieurs églises, dont une, celle des Machabées, dédiée plus tard à saint Just, était d'une grande magnificence. Voici dans quels termes saint Sidoine Apollinaire, mort évêque de Clermont, mais né à Lyon, où il vivait au milieu du ve siècle, fait la peinture des nouveaux mattres de cette ville : « Comment voulezvous, » écrit-il à un de ses amis, « que je pense à faire des vers de six pieds, en présence de ces hommes qui en ont plus de sept, tant leur taille est gigantesque? Pourrais-je faire quelque chose d'agréable ou d'élégant, entouré que je suis par des chasseurs à longs cheveux mal peignés et graissés de beurre rance, par des hommes sauvages, qui parlent un idiome inintelligible? Que vos yeux et vos oreilles sont heureux de ne pas voir et de ne pas ouir ce peuple de géants! que je félicite votre odorat de ne point aspirer l'odeur d'ail et d'ognons exhalée par ces hommes, qui en mangent jusqu'à dix bottes par jour! Quel moyen de préjuder sur la lyre parmi des ivrognes qu'on entend chanter jonr et nuit, ou plutôt beugler au milieu de leurs débauches ou de leurs orgies? »

D'après ce tableau, on se fera facilement une idée de l'état misérable dans lequel tomba la ville sous l'autorité des Bourguignons. Ce n'était plus, comme au temps des Romains, la civilisation qui s'emparait d'un pays barbare; c'était la barbarie qui envahissait un penple civilisé.

La province commencait pourtant à s'habituer à ses nouveaux maîtres, dont l'humeur était assez débonnaire, lorsqu'elle subit une nouvelle invasion. Les rois franks, qui considéraient la Gaule comme leur proie, ne pouvaient voir sans jalousie les Bourguignons posséder d'aussi riches contrées; ils parvinrent enfin par la force et la ruse à en dépouiller les fils du roi Gondebaut. Maîtres du Lyonnais, ils cherchèrent par quelques actes d'humanité à se faire pardonner leur injustice ; en 548 Childebert et sa femme Ultrogothe fondèrent le célèbre hôpital de Lyon, un des plus anciens et des plus riches de France, Cette fondation se fit avec la plus grande solemnité. On assembla un concile où furent rédigés les règlements de ce magnifique établissement, qui rendit presque aussitôt d'immenses services à la population de la ville et aux étrangers. En effet, la fin du viº siècle fut signalée à la fois par une peste et par une inondation. Pour surcroit de maux, Lyon subit ensuite la domination des Sarrasins, qui y firent d'affreux ravages. Charles Martel vint chasser ces nouveaux conquérants; le peuple, délivré de l'oppression étrangère, fut rendu à ses travaux ; mais l'église désolée et sans pasteur se ressentit plus longtemps du passage des jufidèles.

Le règne de Charlemagne cicatrisa une partie des plaies de Lyon, Ce prince envoya comme archevêque dans cette ville son ami Leydrade, qui en releva les édifices. On prétend même que l'empereur eut quelque temps l'idée de venir habiter le célèbre monastère de l'Île Barbe, Quoi qu'il en soit, il est certain que Lyon reprit un certain lustre sous Leydrade, et joua un grand rôle sous l'archevêque Agobard, son successeur. C'est au premier de ces prélats qu'on attribue la fondation du célèbre chapitre de Lyon.

Après avoir subi la domination d'un nombre infini de princes plus ou moins nuis, Lyon commençait à respire sous l'administration de Gérard de Roussilion, que son parent Lobaire avait nommé comte de cette ville, jorsqu'elle se vit entever ce gonverneur. Charles-le-Chauve, s'étant emparé du pays au préjudice de son neut Louis II, en confine le gouvernement à un certain Wiltelme, on Guillaume; celui-ci rendit son office héréditaire, et le transmit à ses enfants, qui s'intitulèrent bientot comtes par la grâce de Dieu.

Cotte institution, à vrai dire, ne fut Jamais d'uit grand poids dans Lyon, où les archeveiques s'étaient insensiblement emparés de toute l'autorité, enhandis d'abord par le respect des Barbarrs, et plus tard furorisés par les concessions dont les avaient dét gratifiés par plusieurs souverains. Placée sur les contins des deux grandes divisions terrioriste qui, après tant de révolutions, avaient formé définitement, l'anne le royaume de France, et l'autre l'empire, Lyon était devenu un objet comm de comotiles. De li des prévenances de toute sorte pour le ché étetif de cette antique et riche été de la part des deux puissances, chacune s'efforçant de mettre dans ses intérést. Au milieu de ce couffit, l'autorité du prétut avait pris une grande extension : elle fut même unique à partir de l'archevique Burchard II. Collui-de sité toctvoyer par son pêre Comad-le-Pacifique et par son frère it toolophe II, vois de la Bourgogne, des priviléges qui furent confirmés et augmentés plus tard par na no buile d'or de l'empreuer l'érdérie Rarberounds.

Néannoins les prétentions de l'église furent pour l'archeveque et le chapitre le sujel d'une longue guerra eve le conner. La lutte ne fut terminée qu'en 1173, per une transaction définitive entre les parties, qui transporta, moyennant certaines compensations financières, tous les droits decelui-cirun i culté et sur son territoire à l'archeveque et aux chanolines, lesquels prirent tous indistinctement dés lors le titre Indivis de comé et Leon.

Le peuple, étranger à lons ces arrangements, n'y aurait peut-être pas trouvé à redier s'il n'eût été chargé d'en payre les frois; mais l'égiés de Lyon, après avoir acheté à prix d'or à l'empereur et au comte les droits régaliens qu'ils prétenaient étrecer sur la ville, vouluit reutrer dans ses avances; elle surchargea tellément d'impôts les citoprens, que ceux-ci se révoltèrent à leur tour. Pour se rendre bien compte de cet événement, le plus important sans contreit de l'histoire de Lyon, il est nécessire de jeter un coup d'œit en arrêère.

Les malheurs qui avaient successivement frappé la ville depuis l'invasion des bareas anient cossidémblement diminule sa population civile et industrielle Son sénat, dont les membres, au rapport de Tacite, avaient joui du privilége de siéger au Capitole, s'était anénati, ou du moint transformé, ainsi que les idées, et avait fait place an collège ecclésiastique conna sous le mon de chapitre. Le comte, comme nous venons de le dire, avait été supplanté par l'érêque, qui, au milieu n'etilement de lous les liens nationaux, était devenur oi de sa cite. Comme à Rome, le gouvernement avait changé de caractère; le pouvoir civil s'était effacé devant l'autorité religieuse.

Longtemps cet état de choses put subsister sans blesser trop vivement les intérêts

et les droits des (toyens. Les Lyonais avaient suné du naufrage de la chilisation romaine une portion de l'ancien régime municipa, le jouissaient en outre du pri-viège d'élire l'érêque. Grâce à ce précieux avantage, ils excepcient une plus grande influence dans le gouvernement qu'au temps où l'autorité résidait tout entière entre les mains du comte nommé par le souverain seul. Mais tout changes de face lorsque l'église fut maîtresse du temporei, parce qu'alors, mettant en oubli son institution divine, cile me songea plus qu'à agrandir ses domaines et à se procurer les jouissances terrestres, au grand détriment des populations soumises à son prier. Cette tendame antilibérale commeça à se masificater des le v's slècle, et se dévelops rapidement avec la féodalité; mais le changement de régime ne fut competiqu'en 1173, après la cébètre transaction dont nous venous de parler. Alors l'évêque répudia l'élection populaire, et s'arrogent les stributs de la souveraineté, es déclars archevéque par la grâce de Dieu. De son oféé, le chapitre ne criignit pas de prescrire, par un règlement tout mondain, que des personnages de race noble pourrainet seus der tre reus au nombre des chanoines.

Cependant depuis un siècle la bourgeoisie avait profité avec une rare intelligence du retour partiel de l'ordre pour se relever insensiblement de son abaissement. La population industrielle, qui n'avait pu se résoudre, même dans les moments les plus difficiles, à abandonner un poste aussi avantageux pour le commerce, s'était accrue considérablement. Soit en haine des gens d'église, qui occupaient presque toute la montagne de Fourvières, soit plutôt parce que l'industrie réclamait un emplacement plus favorable aux opérations commerciales; cette population s'était portée depuis peu entre les deux rivières, et avait bientôt couvert de ses habitations toute la presqu'ile du confluent. Le nom des rues de cette partie de la ville en rappelle encore l'origine. C'est là qu'on trouve la longue et étroite rue Mercière. qui, abontissant aux deux seuls ponts qu'ait eus primitivement la ville de Lyon, fut pendant plusieurs siècles l'unique voie de communication du nord et de l'ouest de la France avec les contrées du sud-est et les riches provinces de l'Italie. C'est par là que passèrent, pour aller s'embarquer dans les ports de la Méditerranée, cette muititude de croisés qui répandirent tant de richesses à Lyon et contribuèrent encore à y développer l'indépendance des esprits.

Vers la fin du xvr séclet, un riche négociant de la ville, connu sous le nom de Valdo, parce que, disent questipen-suis de ses loignes, il fut un vélé partisan de la secte des Vaudois, dont, selon d'autres, il serait même l'auteur, oas porter un regard scrutatiers sur l'origine de puovoir et de la richesse de l'églie de Lyon. Se trousat un jour dans l'assemblée publique des bourgeois qui faissient le négoce. Se trousat un jour dans l'assemblée publique des bourgeois qui faissient le négoce. Dieu le saisit; il distribus tous ses biens aux pauvres, et se mit à précher l'Example et à l'expliquer d'une façon peu fisorable aux eccésisatiques. Le chapitre épouvanté prit des mesures pour étouffer cette secte à sa naissance. Il eut beun faire, les prédictaines andecienses de Valdo n'en portèrent pas moins leurs l'ruits. Les habitants de Lyon, excités peut-être sous main par l'hilippe-Augustelors-qu'il passe dans cette ville, pour se rendre à la terre-ssinte avec l'ichard-Court-de-Lion, commencèrent à se plaindre séricussement de l'administration ecclessatique.

désister de l'impôt qu'ils prélevaient sur les denrées, moyennant la somme de vingt mille sous monnaie de Lyon, et les citoyens, pour se délivrer d'une sujétion fâcheuse, accetèrent cette proposition

Mais la convention conclue entre les bourgeois et l'égitse ne fat pas exécutée déblement par les agents de l'autorité ecclésisatique. Ils continuèrent leurs exactions, « et quelques plaintes que les habitants de Lyon en fissent a dit de flubis « ils n'en pouvaient avoir raison de l'archevèque et du chapitre, qui les méprissient et n'en fissisent compte, comme grands seigneurs qu'is étaient, et la plupart apparentés des plus grandes suaisons, non-seulement du pays, mais de tout le royaume. »

Enfin, poussés à bout, les bourgeois se révoltérent dans les premières années du xiti' siècle, malgré la crainte que leur inspirait la famille de l'archevêque Renaud, fils du comte de Forez, leur redoutable voisin. Ils construisirent à la hâte plusieurs forteresses autour de la ville du confluent, d'où ils chassèrent tous les agents de l'autorité ecclésiastique, placèrent un corps-de-garde dans une des tours du pont de la Saône, dont ils s'étaient emparés, élureut cinquaute citovens pour diriger les affaires de la commune, et organisèrent une milice bourgeoise pour la défeudre, « On fit de tous les corps de métiers » dit Menestrier « des compagnies distinguées par leurs étendards ou pennons, dont elles furent nommées pennonages, et ces peunons furent placés dans la chapelle de Saint-Jacques, vulgairement dite Saint-Jacquème, qui servit dès lors d'Adtel commun. On assigna à chacun de ces corps des capitaines et des officiers pour leur faire prendre les armes et les conduire, et ces officiers prétèrent serment entre les mains des ciuquante. » Pour compléter l'organisation de leur commune, les citovens placèrent une cloche ou beffroi dans l'église de Saint-Nisier, dont la vaste nef fut destinée aux assemblées publiques. De plus, ils firent fabriquer un sceau qui portait pour légeude : Sigillum commune universitatis et communitatis Lugduni, et représentait le pont de la Saône, flanqué d'une tour aux deux extrémités. Au milieu s'élevait une croix avec un cercle au centre des croisillons, dans lequel se trouvait une fleur de lis; au-dessus étaient les images du soleil et de la lune; à droite du pied de la croix, une fleur de lis, et à gauche un lion rampant. Ce dernier seul, répété, servait de contre-sceau.

En metant des fleurs de lis dans les armes de la commune, les bourgools avaient voule constater qu'ils plaquient cotte derrière sous la protection des rois de France. Ces princes, en effet, yétalent montrés favorables aux institutions de ce genre, tondées déjà dans plassieurs villes : lis étaient empressés, sous prétext de défendre les intérêts populaires, de s'immisere dans l'administration ségineuriale, dont ils divaient querie en insque le due les niches de l'avaient quère en insque la deux les chommages, souvent même refusés.

Après le premier moment d'emportement, les parties transigèrent. Les hourgeois consentirent à accepte l'arbitrage du due de Bourgene, Collu-ir endit, en 1208, une seutence portant que l'archevêque recouvrerait sa juridiction sur toute la ville, tant en deçà qu'au deidà de la Saône, en promettant de ne dépouiller, emprisonner, faire mourir ni mutiler les habitants que pour des délits publics et saissat le cours ordinaire de la justice. De plus, l'archevêque et le chapitre devaient jurer de conserver la libert de la ville et les bonne coutumes, écrites et non écrites. LVON. S

Toutefois l'existence de la commune n'était pas reconnue; les habitants devaient même promettre de ne plus faire à l'avenir aucune conjuration. Les associations étaient proscrites, et les sociétés de marchands devaient seules être tolérées.

Il n'est pas nécessaire de dire qu'une semblable prescription, au xuit siècle, ne descitat avir aucun effest sur l'esprit des bourgeois. Ne sentant pas encore en état de lutter avantageusement, ils promirent ce qu'on voulut; mais is n'acceptèrent cette trève que pour se mettre mieux en mesure de résister an pouvoir sacerdotal. En effet, après quelques années d'un calme apparent, ils saisirent la première occasion qui se présenta pour se révolter : ce fit aussiét après la mort de Renaud de Forez, et au sujet d'un implut sur les rincréamle par le sénérbal du nouvel archevique. Suivant Clerjon, ce différend ne fut apaisé que lors de l'arrivée d'Innocent IV à Lyon, en 1985.

A cette époque, le pape, en guerre avec l'empereur Frédérie II, se vit forcé de quitter l'Italie, et vin fûres de demure dans la villé de Lyan, réfuge de tous les proscrits politiques au moyen-age. La déternination du pontife romain prouverait un besoin à elle seule le peu d'autorité que l'empereur avait sur la cité (vonnaise': Innocent IV y convoque un concile pour juger ce prince. L'assemblée se réunit pour la première fois le 26 juin 1245, dans le référetoire des channoises de Saint-1ust. On y II l'empereur de Constantinophe, les conntes de Toulouse, de Provence, cent quarante archevéques et évêques, les patriarches latins de Constantinophe, d'Anniche, d'Aquilée, et une foute innombrable de fontionnaires ecclésiatiques d'un rang inférieur, outre les ambassadeurs de tous les princes chrétiens, sans en excepter ceul de Frédérie II. Les séances suivantes current lieu dans l'égite Seint-Jean, qu'on construisat àtors. Le pape fit la côture de l'assemblée en lauquant une sentence d'excommunication contre l'empereur.

Ce concile, dont les actes ne se rattachent que d'une manière indirecte à l'histoire de Lyon, exerça cependant une grande influence sur sa destinée. Le spectacle de la lutte qui avait l'un entre les deux plus grands pouvoirs de la terre, devait l'inspiere plus d'audoce aux habitants de cette ville pour défendre leur propre cause. D'aileurs le pape se déclara en leur faveur. Sa présence à Lyon, où il ne resta pas moins de sept ans, annulu de fait l'archeveque, qui crut dévoir abdiquer, et fur implacé par un des serviteurs les plus zélés du Saint Père. Or Philippe de Savoie, le représentant de l'autorité papile, se moutra d'autant plus tolérant qu'il n'avait pas même reçu l'ordre de prétrise; aussi quitta-t-il bientot l'habit ecclésiastique pour reprendre celui de soldat.

Frédéric II étant mort, le pape et l'archeveque retournérent à Rome. Aussitot le chapitre, débarassé dessedeux malters, recommença se transacrées contrairement aux canons de l'église, il ne se recrutait, comme nous l'avions dit, que dans la caste notifier; ilétait presque étranger à la cité, et conservait sous l'abbit cectésissitque la morgue vaniteunes de la gentilommerie. Les bourgeois de Lyon firent tous leurs efforts pour détruire ou du moins pour modifier une institution si incompatible acceleurs idées d'indépendaire. Il séputièrent en cour de Rome des commissalres chargés de réclamer pour les citoyens l'entrée au chapitre; mais les chanoines, prévoyant bien que l'admission des citatins dans leur corps en détruirait l'esprit,

firent tout pour éloigner ce danger : ils réussirent d'autant mieux qu'Innocent IV, l'ami des Lyonnais, était mort.

Dégus dans leur espérance, les bourgeois nevirent plus qu'un moyen d'en finir avec leurs alversaires. Les croisades avaient donné un grand développement au commerce de Lyon; le séjour dans cette ville de tous les riches seigneurs latques et ceclésiastiques du concile avail encore accru la fortune de la bourgeoisie lyonnaise; paverene au fatte du bien-étre matérie, elle n'eu désirait que plus vivement ce qui bui manquait sous le rapport moral, et éle n'hésita pas à faire à la liberté le serifice des richesses une lui avait procur le comment.

A un jour convenu, en 1269, les habitants de Lyon se réunissent en armes sur plusieurs points de la ville du confluent, remettent les clefs des portes en mains sûres, s'emparent du pont de la Saône, et viennent résolument assiéger les chanoines dans leur cloître. Ceux-ci, pris à l'improviste, n'ont que le temps de fuir et de se réfugier dans la forteresse de Saint-Just, où ils se barricadent, tandis que les bourgeois, trop coufiants dans leur triomphe, s'amusent à piller et à dévaster le cloître de Saint-Jean. Les chanoines profitent de ce moment de répit pour assembler leurs vassaux et ponr former une armée nombreuse. Les Lyonnais, sans se laisser aller au découragement, reconnurent alors la faute qu'ils avaient commise en ne poursuivant pas leur premier succès; presque sous les yeux des troupes ecclésiastiques, ils construisent un fort au milieu de la montée du Gourguillon, élèvent des redoutes près de la chapelle de Fourvières, avec les pierres tumulaires des chanoines, placent sur toutes les hauteurs voisines des pennons pour communiquer entre eux par des signaux, et se préparent à donner un assaut à la forteresse où le chapitre s'était retiré. Mais les troupes assemblées par les chanoines sortent tout à coup de leurs retranchements, se prévalent de l'avantage du terrain pour combattre les assaillants, et les forcent à se retirer en désordre et à abandonner le fort. Ce premier échec ne fait qu'augmenter la fureur des Lyonnais; ils appellent à leur secours Humbert, seigneur de la Tour, qui leur amène un renfort de cavalerie et grand nombre de gens de pied. Sous sa conduite, les citoyens reprennent le fort, s'avancent droit à la forteresse de Saint-Just, l'attaquent, et voyant qu'ils ne peuvent l'emporter, en forment le blocus.

Gérard, évêque d'Autun, et administrateur du diocèse du Lyon depuis la démission de Philippe de Savoie, offit sa médiation, qui fut acceptée. Il obtint des bourgeois une trève de vingt-huit jours, pendant laquelle il essaya vainement de disposer les esprits à la pair. Tous ses efforts syant évinouré, oférard eccommunia les bourgeois dans un synode tenu à Belleville-sur-Sooine, en 1920: mais ceux-ci, peu effrayés d'une sentence qui, ciaquante ans auparavant, les aurait sans doute plongés dans la construitation, en appéterent au roi de France et au légat. Saint Louis saisit avec empressement l'occasion de s'immisere dans les affaires de la cité L'yonnaise; en dépit des oppositions des chanoines-comtes, il erroys dans cette ville trois commissaires chargés de s'enquérir des faits et de pacifier les troubles. Ces commissaires rendrent bientot une sestence provisore qui ordonnait de resittuer le coltre de Saint-Jean aux chanoines, s'enclever toutes les chaines, barres, etc., inventiere par le dourgesie pour se défendre, et réclevit ces derniers de l'exomminication. De plus, le roi se rendit maltre de la justice temporelle, en permettant aux habitants d'appeler au bailli de Macon des jugements des officiers ecclésiastiques. Ce fut là le premier acte de souveraineté qui rattacha la ville de Lyon au royaume de France.

Les Lyonnais jouissaient à peine des premiers fruits de la paix torsqu'ils se vivent de nouveu forcés de combattre. Louis IX, était embarqué pour son expédition d'Afrique saus avoir prononcé d'une manière définitive sur le differend se citopres et du chapitre, laissant touletés à Nines esc commissaire royaux pour spaiser les parties si les querrelles recommençaient. (It les choses se trouverent bientoit dans le même était qu'auguravant. Cette fois, retranchés d'une maire formidable dans le donjon de sistint uat, les chomones prient l'offensive. Le fort du Gourgaillon fut le premier poste qu'ils attaquèrent : les pennons y furent égorgés. Les vassaux de l'église, e-bandrais par ce succès, se précipitent ensuite avec fraces du haut de la montagne dans le bas de la ville; mais n'osant franchir le pont de la Sodne, que les ond ub défini de sistit-Nivier avait fuit couvrir en un instant de bourgeois armés, jis traversèrent la rivière plus haut et se répandierné dans les compagnes environnantes, arrachant le s'ujeus et le smoissons, tuant ou emmenant le bétail, massacrant les vilains et mettant le feu aux maisons des plus notables sitovens.

Les bourgeois, exaspérés, lemèrent, de leur côté, d'escalader les murailles de Saint-Just et ne puerent parmeirs, solors lisse piètecture par représibles sur les vassans de l'églèse, après avoir brûlé presque toutes les maisons des chanoines. Dans une de leurs excursions is poussent jusqu'au village d'Éculy, dont les habitants, effrayés, se réfugient dans leur chapelle. Le curé, qui se trouve au milieu d'eux, commence le sarcifice de la messe, pour conjuer r forençe; mais les bourgeois n'entendent point les prêces. Ils ne se donnent pas la peine d'enfoncre les portes du sint lièes : etabassal autour des murre de la chapelle milie greber samassées dans les champs, ils y mettent le feu; en quelques instants, sanctuaire, clergé, fidéles, four les consenies.

Les commissaires royaux accoururent à Lyon; à leur voix les hostilités cesèrent. Le gouvernement des chanoines fut suspendu jusqui à la nomination d'un nouveau prélat qui pût les dominer. Cet arrangement rendit les bourgois maîtres absolus de leur cité durant plusieurs mois. Ils en profitèrent pour donner plus de force à la commune.

Mais bienlolt toute l'attention de la France fut absorbée par un écénement extraordinaire. Le page frêsgier X., qui avait été simple chanoine de 1,000, comoqua dans cette ville un grand concile œcuménique pour la réunion des églises grecque et latine (1271s). Il sy trouva cinq cents évêques, soivante-dix abbés, mille prélats, et des députés de tous les pays chrétiens. La foule était si considérable qu'on ne put admettre tous ceux qui se présentèrent, malgré la vaste étendue de l'égits sint-lean, ois er evant l'assemblée. Une des sinquiertiés de ce concile, ful a présence des ambassadeurs du grand lan de Tartarie; ils venaient contracter alliance avec les princes de l'Occident pour repousers les malométans. Saint Bonaventure, le principal orateur de ce concile, mourait à la peine dans le cours de la seusion, et fut enterré dans l'église qui pote aujourd'hui si on nom. Toute l'essemblée. lorsqu'on le porta à sa dernière demeure, forma autour de ses restes un magnifique cortége.

Après la dissolution du concile, la lutte de la bourgeoisic contre le chapitre recommença de nouveau, mais d'une feçon moiss barbare. Les cilospes formaient alors une corporation avec laquelle on consentatiq parfois à parlmenter. Divers éviments d'ailleurs interrompre le cours de cette guerre intestine. Le plus important fut le courronnement du pape Clément Y, qui eut lieu à Lyon en 1305 et fut accompagné de sinistres présages. Lursque le pontife sortit du cloître de sini-lust, où il avait été couronnée en présence de Philipped-e-le-lé, pour se rendre à l'archeveché, une muraille, surchargée de spectaleurs, s'écroula subtiement, blessa le cri, renersa le pape et lui fit tomber la liare de dessus la tête. Jean II, dus de Bretogne, fut érrasé, et plusieurs personnes périrent, comme lui, dans ecte circonstance.

Un événement non moiss notable eut lieu peu d'anaées après. En 1316, Philippele-Bell fit arrête et enfermér dans le couvent des Jacobins de Lyou vinigértois cardinaux pour les forcer à procéder à l'élection d'un pape, et mettre fin au scandale qui dirait depuis deux aus par la veaume du siège de Bonne. Les cardinaux firent choix de Jacques d'Osa; le nouveau pape pri le nom de Jean XXII, et séjourna pendant unéclare terms à Lyou. oil s'extlours d'une our massifique.

Les bourgeois ne perdaient cepenhant pas de vue leurs inférêts. Après avoir eprouvé des clones diverses dans la lute qu'ils soutenaient contre l'égine de Lyon, ils forcèrent l'archevêque à leur accorder une charte de commune, qui uleur grantissait tous les printiègres donn ils étalent de fait en possession, tels que ceux d'élire leurs magistrats municipaux suns contrôte, de garder eux-mêmes la viile, etc. (1320). Vers la même égoque la forme du gouvernement municipal fut modifiée. L'ancien conseil composé de ciuquante membres, dont les fonctions persissent avoir dévisègres, fut remplacé par doux échetims dius nuneillement et choisis parmi les plus notables habilants. Ces nouveaux magistrats prirent le nome de consuls et le cours entire cevil de consultat.

La nouvelle forme de gouvernement municipal, initée sans doute de l'Italie, avec leaguelle 1,00 avait de nombreuses relations, et pour but de donner au pouvoir exécutif de la commane plus de force avec plus d'unité; mais en attérant le la principe de la représentation pouplaire, elle compound sinquiérement a liberté. Aussi le peuple, qui en entresit les conséquences facheuses pour lui, s'efforça-t-il de le modifier.

Menestrier mentionne une transaction faite en 1330, e par l'aris d'arbitres, entre les conossiés chémis est principaux habitants et le commun du peuple, par laquelle il est dit qu'il sera nommé trois honnétes hommes; savoir un des principaux, un des moyens et un des moindres, qui auront la garde des portes et du sere commun, et conjointement l'administration des affaires publiques; que les consuls seront faits et nommés bant des plus notables, des moyens et des mointres des labitants; que quatre des principaux du peuple, tels qu'ils seront des, leveront les imposi-

Cette muraille cinit, dit-on, un dernier débris du palais des empereurs, sur l'emplacement duquel se trouve l'Antiquallle, hépital des fous.

LYON.

tions, et tiendront le rôle des recettes et dépenses. » Mais cette constitution, qui renfermait rigoureusement tous les éléments du gouvernement représentatif, ne paralt pas avoir eu une longue durée. C'était une concession à la force et au bon droit ; elle fut annulée par la ruse. Il n'en était déjà plus question six aus après , lorsque les consuls firent publier solennellement les priviléges de la ville de Lyon dans la cour de l'officier royal nommé gard-ateur, qui résidait alors à l'île Burbe. Un des plus importants de ces priviléges était celui qu'avaient les habitants de garder eux-mêmes leur ville. Divisés en compagnies de pennons, ils formaient une espèce de garde civique, qui a subsisté jusqu'à la révolution. Cette milire bourgeoise non seulement préserva toujours la ville de toute invasion ennemie . mais encore elle l'exempta de toute garnison. Elle fut particulièrement utile dans le x1vº siècle, à cette désastreuse époque où la France se vit ravagée en tous sens par les troupes étrangères.

Profitaut de la situation déplorable où se trouvait alors le pays, l'archevêque Charles d'Alençon tenta de ressaisir une partie de l'autorité qui avait été arrachée par la royauté à ses prédécesseurs. Ses gens s'étant portés à de graves excès contre les officiers royaux, le sénéchal fit saisir le temporel du prélat, et ordonna aux bourgeois de prendre les armes pour défendre leurs priviléges. Ceux-ci fermèrent tes portes de la ville à tous les officiers de l'archevêque, qui lança vainement l'interdit sur Lyon. Cerné bientôt lui-même dans le château de Pierre-Scise, il fut forcé de céder. Son successeur, Jean de Talaru, fit un moment triompher les prétentions de l'église; mais en détinitive le roi resta tout à fait maître de la ville et y installa, en 1393, des officiers royaux. Ainsi finit, après plusieurs siècles de durée, le pouvoir temporel de l'église de Lyon; à partir de cette époque, ses droits seigneuriaux se réduisirent à fort peu de chose. Le roi empiéta même sur la police en supprimant (1402), de sa seule autorité, la fête des merveilles , que les prélats s'étaient spécialement réservée. Cette fête, qui remontait à une époque très-reculée, et qu'on dit même avoir été instituée en commémoration du martyre de saint Pothin et de ses coreligionnaires, consistait principalement en une procession en bateaux, sur la Saone, après laquelle on précipitait dans cette rivière, du haut du pont de pierre, de jeunes taureaux tout vivants. Des hommes vigoureux, placés sur le rivage ou dans des bateaux, leur livraient ensuite un combat à mort, après lequel ces animaux étaient tralués dans la rue Ecorche-Boruf. Le divertissement se terminait par des feux de joie et par des festins sur le bord de la Saône.

Malgré les vices inhérents à son institution, le consulat n'en contribua pas moins puissamment à la prospérité industrielle de Lyon; ses tendances aristocratiques ne l'empêchèrent point de conserver toujours au fond son earactère originel. La marchandise, comme on disait alors, ne faisait pas déroger ces nobles de nouvelle fabrique. La noblesse ne se distinguait de la roture que par le genre de l'industrie; quant au peuple, au commun, comme on l'appelait, il se composait des gens mécaniques on des gens de métiers. Tout le monde, on le voit, vivait du commerce. A peine existait-il quelques familles bourgeoises enrichies par les affaires qui restassent complétement oisives. Il est vrai que le commerce jouissait à Lyon de privilèges considérables et d'une liberté entière; on n'y connaissait pas les jurandes, chacun pouvait venir s'y établir, et y exercer librement son industrie en se somettant sur règlements municipaus. Cette franchise fit en partie la richesse de Lyon, or elle y attire des marchands de totales les nations, dont les relations commerciales s'étenduient sur tout le monde connu; tels étaient les Lucquois, les Florentins, les Génois, les Lombards, qui y formèrent des communantés puissantes, auxquelles on doit l'institution de la banque et du crédit en France. La liberté du commerce donna de plus naissance aux célèbres foires lyonnaises, qui remplécrèrent celles de Campappa et de fire tombées en dévatudué.

Le soin que prit le consulat des intérêts matériels de la ville, sans négliger les siens, pendant tout le x v\* siècle, fit de ce temps si désastreux pour le reste de la France l'époque la plus glorieuse de Lyon. Les arts, les sciences et l'industrie concoururent également à embellir la cité. Le règne de Louis XI vint encore en accroître la prospérité. Ce prince, qui séjourna à diverses reprises à Lyon, y dota le commerce de priviléges inouis; non-seulement il favorisa par des ordonnances les foires de cette ville, déjà si prospères, mais il v institua, sous le nom de conservation. une espèce de tribunal de commerce spécial, avant « pouvoir de contraindre surle-champ et même par corps, les débiteurs fingitifs, et de faire exécuter ses ingements dans toute l'étendue du royaume, saus distinction de ressort. » Ce tribunal. qui a joui d'une immense réputation, et dont les décisions faisaient loi sur tous les points du globe, a puissamment contribué, en inspirant une confiance illimitée dans le crédit de Lyon, à faire de cette ville, jusqu'à la révolution de 1789, la première place financière de la France. Quoiqu'elles n'aient été en pleine activité que sons François Ier, Lyon dut encore à Louis XI l'établissement des manufactures de drap d'or et de soie. Bref, cette ville, où il se trouvait plus de marchands que de nobles, n'eut qu'à se louer du roi des petites gens. La chronique scandaleuse rapporte que le prince ne se déplaisait pas non plus à Lyon; Il y concut une vive passion pour deux dames, qu'il fit venir à Paris et qu'il combla de biens.

Les guerres d'Italie, si ruinenses pour la France, contribuèrent aussi à entihir la ville de Lyon, qui fut longtemps le siége de la cour. Chaque jour de nouvelles fêtes y attiraient les étrangers de distinction. On y conserve encore le souveair d'un tournoi qui eut lieu en 1490, et dont le chevalier Bayard eut tout l'houneur.

A partir de la captivité de François l' les choses changérent de face. Les impost derincent plus fréquents, et parturent d'autant plus lourds aut. Lyromais que le commerce était moins actif; il fallut même songer à fortifier la ville menacée d'un sige. C'est de cetté époque que datent les premières fortifications régulières de Lyon; celles qu'on construist sur lo clés Saint-Sobastien vensionst ecombiner avec le château de Pierre-Soise, dernier débris de la puissance des archevêques, pour barrer le passage de la Soânce.

Le peuple succombalt sous le poids des taxes lorsque la disette vint accroltre ses maux. En 1529, les blés des provinces environnantes, dit Clerjon, n'arrivèreut pas selon l'usage; un grand nombre de familles commencèrent à souffrir cruellement de la faim. L'hôpital du pont du Rhône était encombré. Un sombre mécon-tentement régnait dans la ville et faissit pressentir une émeute. Ce fut en vain que le consulat essaya d'organiser la milice bourgeoise déjà tombée en désaetude, et



LYON. 36

fit éfire des quarfenies, swe l'expresse recommandation de veiller au maintien d'ordre. Rien ne put prévair in déburner l'orage, last l'exaspération était grande. Dès le dimanche, 25 juin 1629, on afficha dans la vitle des placards qui portaient cette signature si terriblement expressive : Le paure, et dans Isequels on lisist : « Que fait-on au blé, avant de l'ôter de la paillet On le bat. Il nous faut faire « ainsi à ces manufits usariers qui out grenters garnis jusqu'au couvert, et enchérisent le grain. » La populace s'empressa de suivre ce coussell. Comme on était alors en pleine réforme, elle se porta sur le couvent des Cordeliers, qu'elle pilla; puis dans une maison voisine, celle de symphorient Champler, l'un des consuls en exercice, et la saccages; son l'aurait tué lui-mème, s'il ne s'était caché dans une armoire secréte. La foule se porta aux mêmes excétes éverse plusieurs autres citoyens. Quand elle fut lasse du pillage, elle s'arrêta; alors ce fut le tour de la justice, quis 'empara des plus coupales et le s'il pendre.

Toutefois, cette échanffourée fit sentir la nécessité d'adoutir, par l'instruction, les mours des classes inférieures. Le consulat vait fondé, l'année précédente, le collège de la Trinité, malgrel l'opposition de l'archevèque, qui prétendait avoir seul le monopole de l'emeigenement public; mais le recteur, livré à ses seules ressources, c'etit réduit à demander une rétribution aux familles, ce qui éloignait abouccopt d'ébes. Après une longue discussion, l'assemblée des notables arrêta que la ville se chargerait de tous les frais de cet établissement, qui, par la mite, acquit, sous la furcion dos jéssifies, une certaine célebrité.

La môme époque fut marquée par la création d'une institution non moins tulie. B 1531, une famine affreuse dévale tout la France. Les pouvres lusbitants des provinces voisines de Lyori se réfugiérent dans cette ville, au nombre de plus de douter mille; les principaux citoyens, créagant de vois se renouvelre les dévonblérent et s'associérent au nombre de cinquante : lis firent des quétes, opérèrent le dévonbrement des pauvres tant étrangers que citadins, les dissèrent en cinquartiers, et leur distribuérent le pain de l'aumône, jusqu'au moment où la nouvellé récolte ramena l'abondance. Il restait entre les mains du trésorier trois cart quatter-ingt-ésseir livres : ce fut sur cette faible base qu'ou établit l'auxôns gréener, vaus établissement déstiné à venir au secours des pauvres, des infirmes, des vicilients et des centals.

Dans Tannée 1336, François I<sup>n</sup>, occupé à guerroyer avec l'empereur, vint à 1,000, accompagnédo teute as famille; il 3 séjonnus quelque temps, et cut le malheur d'y perdre son fils ainé, dont la mort fut attribuée à un empoisonnement. Le comte Sebastiano de Montécuculi, gentilionnme de Ferrare, attaché au dauphin en qualifé d'channon, fin accupi de ce rinne, peut-être imaginaire : les uns aliateul jusqu'à dire qu'il avait été l'instrument de Charles-Quint, tandis que d'autres faisient tomber leurs soupous sur Calherine de Médicis, femme du duc Henri d'Orlens, feère puiné du dauphin François, Quoi qu'il en soit, Montéceurli fut condamné à tet roiret démentré à quatre chevaux sur la place de la Grentiet. Une estrade magnifique fut étevée pour le roi et pour le cortége nombreux qui l'entourait, comme s'il se fit agi d'un lournois | les croixées de la re de Grentette avaient été pourées au poids de for. Des dames lyonnaises avaient poussé la curiosité jusqu'à payer le bourreau pur obteini le droit de se placer dans le cagé de fer circulaire

où l'on mettait les vagalondes au carcan les Jours de marché, Crpendant, il faut le dire pour l'honneur du seue, une femme, une princeses, se couvit le visage avec ses mains, et se jeta dans le sein du roi pour se soustraire à ce spectacle affreux, où on l'avait amende malgré elle : ce fut la reine de Navarre, sœur de Fernocis l'-L'Osepute tout fut fini, un dominienta palqiuale revuidis sur la bouche du malheureux échanson, dont le calavre fut mis en lambeaux par le peuple et iété dans le Rhota.

Comme pour faire diversion à ces horreurs, la même année deux simples bourgoois de Lyon, Étienne Turquet et Barthélemi Nariz, importêrent de nouveau dans cette ville la fabrication des étoffes de soie, que les relations avec l'Italie en vasient fait disparalire. Bientid sepès arrivèrent à Lyon les lettres patentes de, François P°, portant l'autorisation d'élvere dans la cité lyonnaise des métiers pour la fabrication des «drays d'or, d'argent et de sois « 2 d'étembre 1536»). Cette nouvelle et riche industrie compléta digenent la couronne commerciale de Loon et en devint le plus beum feuron.

En 15½, François I\*, par le conseil du cardinal de Tournon, fonda daus cette ville une banque où le gouvernement » presail l'augert d'un clacam à buit pour cent, afin d'attiere en France les finances de tous côtés et faire fonds à l'avenir pour entrestre les ennemis. » Cette institution, qui devint par la suite sexe préjudiciable à l'état, et qui, pour le présent, n'était guêre avantageuse au commerce ulmême, fut cependant assez bien accueillé. Aussi, losque François l'y passe dans cette ville en 1548, Jui fil-on une entrée magnifique; le peuple asséta à cette ville en 1548, Jui fil-on une entrée magnifique; le peuple asséta à cette ville en 1548, Jui fil-on une entrée magnifique; le peuple asséta à cette ville en 1548, Jui fil-on une entrée magnifique; le peuple asséta à cette valentiée en spectatur paisible, bien qu'en pareilles écronalances il se fit tuiqiours montrée enclin au désordre depuis qu'il n'avait plus de part dans l'administration de la cité.

Mais les fêtes devaient être bientôt suivies des scènes les plus tragiques. Lyon . placé à quelques lieurs de Genève, avait été de boune heure envahie par la réforme. Les progrès du protestantisme effrayèrent bientôt la cour i gnorante et cruelle qui gouvernait alors la France. Pour les arrêter on crut devoir recourir aux bitchers. mauvais remède qui fit plus de protestants que de victimes. En l'année 1558, on brûla sur une des places de Lyon cing jeunes étudiants auxquels on ne pouvait rien reprocher que leurs opinions plus ou moins hétérodoxes. A partir de ce moment, la persécution alla chaque jour s'agrandissant, et partant aussi le protestantisme. Au commencement de 1560, on comptait déià à Lyon près de neuf cents maisons suspectes et deux mille personnes fugitives. Bientôt les protestants furent assez nombreux pour imposer à leurs ennemis; et enfin, en 1561, ils s'emparèrent de la ville, où vint s'installer le célèbre baron des Adrets. Les persécutés devinrent à leur tour persécuteurs. Après les premiers massacres, les réformés rédigèrent une espèce de traité dans lequel on lisait deux articles ainsi concus : # Il ne se dira plus de messes. - Chacun sera libre en sa religion. » Cette contradiction brutale peut donner une idée de la liberté dont jouirent les catholiques sous le régime des protestants. Rien ne pouvait d'ailleurs résister aux volontés et aux violences des vainqueurs. Ils firent admettre dans le consulat douze conseillers pour être adjoints aux conseillers existants. On comprend que ces nouyeaux consuls protestants, qui d'ailleurs avaient la force pour eux, eurent toujours LYON.

la majorité, car parmi les anciens membres du consulat, quelques-uns partageaient leurs opinions, et les plus fervents catholiques avaient pris la fuite.

Après quatre nois d'une domination sans partage, les protestants virent successient diminuer leur pouvoir, jusqu'au jour néfaste où la Saint-Barthéteny plongea la France entière dans le deui (1562 - 1572).

C'est à Lyon, affirme de Thou, que se fit le plus grand carnage des huguenots. Dans cette cité populeuse, dont les portes furent soudain fermées, on surprit un grand nombre de religionnaires que le gouverneur. François de Mandelot, fit enfermer dans les prisons, sous le prétexte, disait-il, de les soustraire à la fureur du peuple en les confiant aux gens du roi. Mais la troupe fanatique qui-leur servait d'escorte en massacra plusieurs dans les rues détournées ; leurs cadavres étaient aussitôt jetés dans le Rhône et dans la Saône. Le chef de cette troupe était un certain Boydon, capitaine pennon de la milice urbaine, misérable qui se fit plus tard pendre à Clermout. La multitude n'était que trop disposée à s'associer à ces actes de cruauté. Pendant les trois premiers jours, elle pilla et dévastá les « maisons des personnes suspectes d'attachement aux nouvelles idees. Le qua!rième jour, un Lyonnais, le sienr du Peyrat, apporta à Lyon des instructions secrètes de la reine mère et des lettres de Claude de Rubis, l'un des échevins ; elles annonçaient que la volonte formelle du roi était que la ville de Lyon suivit l'exemple de la capitale, Mandelot, qui avait des sentiments modérés, indécis sur la conduite qu'il doit tenir, fait publier un ordre portant que tous les hérétiques aient à se rendre au palais du gouverneur, pour y apprendre les intentions du roi. Il les fait ensuite écrouer dans les différentes prisons de la ville. Mais dans ce moment arrive Pierre d'Ausserre, avocat du roi, qui est venu en poste de Paris; il se rend auprès de Mandelot, et lui déclare que l'intention de Catherine et de son fils est, en effet, que tous les hérétiques soient mis à mort sur-le champ. Le gouverneur, intimidé par les vociférations du peuple, à qui Pierre d'Ausserre a fait part des dispositions de la cour, se retourne vers ce dernier et s'écrie: « Monsieur, je n'ai plus qu'à vous dire « ce que Notre-Seigneur dit autrefois à Pierre ; Faites comme vous voudrez; ce « que vous aurez lié sera lié, ce que vous aurez délié sera délié. »

A peine ces mots sont-ils promoner's que la multitude se disperse pour courir au meurtre et an piliage. Boydon s'adjoignit deur complices, les nonmés sloraires Lectou, familiaries des iongtemps avec le crime. Le bourreau, qu'ils vualient charger des exécutions, leur refuas son ministère, en disant qu'il était prêt à obstré il en recent l'ordre légal, mais que rien ne l'obligacit à se prêter à cette boucherie. Des officiers de la garnison, auxquels on s'adressa è nuitie urbaine, et actue loucherie. Des officiers de la garnison, auxquels on s'adressa è un milice urbaine, qui accepta avec pice la sangiante mission. Le dimandre soir, 31 août, les trois chefs et leurs acolytes courrent un couvent des Cordeliers et à celui des Crétetins, où on avait enfermé un grand nombre de religionariers, et les massacrivent sans pitié. Puis dans le temps que, sur le bruit d'une nouvelé emente. Le gouverneur et le commandant des troupes de la citadelle se portaient du côté de la fouilletière, les sassis se dirigicaient rapidement vers le palais archivipsonal, où il on avait rendermé trois cents des plus notables professants, et les égorgesient après les avoir depoullés, Mandéel,, comme si outes ces circonstance ne lui eussent pas été bien en de designation de la companie de

Les assessins n'eurent pas même la joie du triomplie Ils n'avaient pas fini de se dispatre entre eux, que le protestantisme, qu'ils n'avaient pa ménufit; se se montra plus déterminé, plus puissant que jamais. Retranchés dans les montagnes du Visarais, les réformés interrepétent bientôt le cours du Rhône, et ils auraient fait un tort immense à la ville de Lyon, si déjà la guerre civile n'en avait fait fuir le commerce.

Lâ mort de Charfes IX, arrivée en 575, et la présence de Henri III, qui séjourna de la boispe, en suspendirent pas la guerre qui se faisait tout autour de Lyon, en Dauphiné, en Languedoc, en 'Viorais, en Bourgoque : de faisait tout de Lyon, en Dauphiné, en Languedoc, en 'Viorais, en Bourgoque : telé célaient les fruits dès massacres de 1572, au moyen desqués on compiaît mettre un terme à la guerre civile. Pendant le règne de Henri III, Lyon, comme le reste de la rementant de l'entre et de l'entre en la viorais de la lière.

Le due de Mayenne se trouvali à Lyon lorsque ses frères furent assassiné à Blois en 1588. La nouvelle du massarce lui ît at apporté dams la soirée de la vielle de Nort par un courrier de la lique, qui devauqa de quelques beures le colonel d'Ormano, chargé de lui finire éponwer le même sort que ses antiès. Après avoir conféré avec quelques personnes, le due de Mayenne jugoa prudent de se retire dans son gouvernement de Bourgoque, où il alla attendre le sévémements. Les liqueurs, d'alord éponvantés, se rassurérent peu à peu, et Lyon, particulièrement intrévesé dans les évémements de Bois, puisque Pierre d'Epinne, son archevèque, et le due de Nemours, son gouverneur, avaient été incarcérés à la suite des massarces, se décire pour la lique le 5 férrier 1580.

Aussiót le consulat, dans lequet se faisait remarquer Chaude de Itubis, auteur d'une histoire de Lyon, cérvit à loute les villes et à bus les gentilabhommes du voisinage pour les eugager à entrer dans la confédération lyounsise. Presque partout res ouvertures furet accueillies avec empressement. Lorque les choises furent ainsi disposées, le duc de Nemours, qui s'était évadé des prisons de Illois, arriva à Lyon. Le jeune prince, frère utérin du due de Cuise, et qui sermidia van puisédans le sein de samére un peu de cette ambition si fatale aux Lorrains, s'occupa de suite d'organiser la ligue lyonnaise sur une vaste échelle. Entre autres échisisements qui prisseguient ses proyets à venir, il faut eite la creation d'un conseit d'état, composé de députés des trois provinces du gouvernement, et chargé de déliéréer sur leurs inférêts communs.

Mais quoi qu'il pût faire, l'autorité réelle resta toujours entre les mains du consulat, espèce de comité de salut public, qui, disposant des finances et des forces militaires de la ville, y jouissait d'une autorité d'autant plus grande que le duc était souvent forcé de s'absenter pour aller guerroyer dans les provinces voisines;



LYON. 391

d'ailleurs, à cette époque, le gouvernement consulaire reçut une espèce de consécration populaire qui effice, son origine et lui réconno pour quelque temps un peu de sa vigueur primitive. Aussi, par un retour aux formes anceinnes, le personnel du consulat ne subti-il aucur nerouvellement pendant les années de l'atterrègne. Durant ce temps no vit les plus grands seigneurs de la province mettre leur noblesses fécodale aux gases de cette commune marchande, qui vauit reçu, il est vini, de Charles VIII un privilége général d'anoblissement, mais qui ne rappelait ce titre quaprès cetul de bourgesiés.

Pour subrenir aux finis de la guerre on eut recturs aux impôts, aux emprunts forcés, et aux conficiations des biens des professions et des ropalistes; beaucoup étaient en fuite, d'autres en prison : ceux ci ne pouvaient recouvrer la liberté qu'après avoir fait le serment d'union. A l'âbile de ces ressoures extraordinaires, a luille de Lyon entréeunit, outre ses troupes arbaines, quelques compagnies suisses qu'elle avait fait venir exprès, et la plupart des compagnies des gens de guerre des gentilshommes du pays.

Par ce moyen la ligne fut bientôt maltresse de tout le Lyonnais, et même de quelques provinces voisines, dont Lyon dieutile e eutre. Cette circonsance inspira au jeune duc de Nemours le projet de se rendre maltre de ce pays dont il réclai que le gouverneur, afin de le détacter de la France et de s'en former un royaume à part, si l'élection d'un rei, qui devuit avoir lieu à Paris, ne lui était pas favorable; cer il convoltait aussi la couronne de France, comme ses afaits, Mais les Lyonnais ayaut devinie les priets de jeune prience, leur affection pour lui se changea en baine, et il se vit bientôt forcé de demander lui-même une prison pour se soustraire à la fureur du peupel. Il la transférié à Pêrre-Scise, avec l'agérment de l'archevêque, qui, ayant obleuu sa liberté par rauçon, avait été eavoyé à Lyon pour veiller aux intérêts de la ligne.

En apprenant l'incarcération du gouverneur, le marquis de Saint-Sorlin, fetre quiné du duc de Nemours, et son liatenant pendants on absence, se mit à faire une guerre acharrée aux Lyonnais. Ceut-ci, livrés à leurs seules ressources, et désespérant probablement d'être adiés par le gouvernement central de la ligue, et acceptèrent le secours que leur offrirent les royalistes, dont les troupes, par suile l'aire du pape sur la conversion de Heuri IV. Toutefois l'internetion des royalistes l'aire du pape sur la conversion de Heuri IV. Toutefois l'internetion des royalistes l'aire du le prévoir : malgré toutes ses protestations de rester ferme dans la sainte facile de le prévoir : malgré toutes ses protestations de rester ferme dans la sainte l'union, la ville de Lyon, fatigue de la longueur de cette révolution, et placée sous le patrounge en apparence désintéressé des partisans du roi, reconnut enfin son auterité dans le mois de fêvire, 150.

La soumission de cette ville fut d'un grand poids pour la cause de Henri IV. Ce prince s'empresa d'évrie aux consuls pour les féliciter de leur détermination. Néanmoins, comme il avait sur le ceur le rôle de ces magistrats durant la ligue, il crut d'eroir modifier leur organisation encore un peu républicaine. Au mois de décembre 1594, le consulat avait d'pin nomuné les maîtres de meltiers, chargés d'élire sit échesins nouveaux, lorsque M. de la Guiche, gouverneur, convoqua les échesins et les nobables de tous les ordres, et leur communique des lettres patentes. du roi portant que dorénavant le corps consulaire ne serait plus composé, comme celui de Paris, que de quatre échevins éligibles par moitié chaque année dans la forme ordinaire, et d'un prévôt des marchands, dont le souverain aurait la nomination sons de certaines garanties.

A partir de ce moment, l'élection de la commune ne fut presque plus qu'une formalité, une vaine cérémonie où l'on sanctionnait le rhoix de la cour, ce qui a fait dire à un des historiens de Lyon; « C'est un fait singuiller et pourtant véritable, que le tyran Louis XI fut plus populaire dans cette ville que le roi Henri IV, dont les cértains du dernies siète es sont plu à c'ébère la mansatétule dernie siète es sont plu à c'ébère la mansatétule.

Le règne de Henri IV donna pourtant un accroissement à la fabrique Ivonnaise : mais il fut moins considérable qu'on ne serait tenté de le croire, en voyant le soin que prit ce prince d'encourager la production de la soje en France. Cela tient peutêtre en partie à la faute que commit le roi en cherchant à établir à Paris la fabrique des étoffes faconnées, dont l'Italie avait encore le monopole, et que l'industrie particulière importa à Lyon vers cette époque. Au surplus, il convient de remarquer que le système commercial suivi dans cette ville, et qui avait fait sa richesse, mettait obstacle à ce que la fabrique de soie y prit un trop rapide développement; la liberté étant la base fondamentale de ce système, les produits étrangers venaient faire la concurrence jusque sur les marchés locaux avec les produits Iyonnais, et entraient pour beaucoup dans la consommation qui se faisait alors en France de cette marchandise. Mais cette concurrence, fâcheuse au point de vue de l'intérêt de quelques individus, tournait au prolit de la fabrication elle-même, qui faisait chaque jour de nouveanx efforts pour s'attacher les consommateurs, Bientôt cependant elle acquit assez d'importance pour faire prévaloir dans le conseil municipal ses intérêts particuliers contre ceux du commerce de banque et d'entrepôt, et le système des prohibitions fut admis, non sans quelques tâtonnements; mais comme compensation de cette concession, et pour s'indemniser de la perte de ses droits de douane, le gouvernement introduisit à Lyon le régime des mattrises et des jurandes. Le xvii siècle vit s'opérer cette révolution industrielle, dont il serait trop long de raconter ici les diverses phases, mais qui sera la source de toutes les guerres intestines dont cette ville aura à souffrir.

Au milieu de ces débats locaux, les querelles de la rour n'eurent que peu de retentissement à Lyon. Cependant, cette ville ful le thérâtre d'aue guerre de courtissus. En 1619, le seigneur d'Halincourt, gouverneur de Lyon, et Myolans de Cherrières, seigneur de Saint-Chamnond, son lieutenant, se disputéret le pouvoir, et mirent tout seus dessus dessus dans la province. Le consult fyounnais se vit même forcé de prendre parti dans cette dispute, qui linti per un accommodement. Lorsque l'ordre fut réalbi, i cour se rendit à Lyon. Louis XIII s'y trous avec les deux reines, Anne d'Autriche, sa femme, et Marie de Médicis, sa mère, dont le mariage avec llera i'l vasit d'ailleurs été cétéré à ¿pon en 1600.

Un autre évéuenent d'un indérêt plus général ent lieu en 1652. Le roi, revenant du Roussillon, qu'il était allé conquérir en compagnie du cardinal de Richelieu, s'arrêta quelques jours à Lyon. Il n'avait point voulu, à cause du manvais état de sa santé, qu'on le reçtit avec la solemnité ordinaire; mais le gand ministre, également manuçle par le doigt de la mort, voulut faite ribiller ce dernier éviat de LYON.

393

la puissance supréme, qu'il venait de reconquérir sur uue intrigue de cour. Il fit, quéques, jours apès le départ du roi, son entrée dans Lyon avec une pompe presque royale. Une littére magnifique, espèce de chambre portative, contennt un lit, un fauteuil, une table, dévorée au déans et au dents et au dents et au dents est partier est entres, renfermait le ministre monitond, mais plus que jumais redoutable; cette littére cital proftée sur les épuales de di-nuit gentilshommes de la garde du cordinal, qui marchiant lentement, tête nue. A la suite de Richelieu venaient, enchalarés dans une voiture, (nign-Mars et de Thou, deux nobles victimes destinées à la mort pour avoir osé coaspiera avec le roi la ruine du cardinal, Ce dernier ne quitta la ville que no lorsque tout fat réglé pour le suppliée; en préfeden d'est présidal le 25 spelments, furnet acéculés le même qu'il pour rout au renplacement du bourreau maisde. Quoi qu'il en soit, les deux amis, condamnés par le présidal le 25 spelmène, furnet acéculés le même qu'il pourreu du soit suit a place des Terreaux, lis subtreui leur sort, l'un avec la constance d'un homme d'épée, l'autre avec la résignation d'un philosophe chrétien.

En 1646, le consulat résolut de faire constraire un hôtel-de-ville. Il charges Simon Maupin, son voyer, de dresser les plans et de présider à la construction, et le 5 septembre on posa la première pierre. Cet édifice, dont on admire encore aujoufulu les belles proportions, fut décoré par le sieur Panthot, peintre ordinaire de la ville, auquel fut adjoint Thomas Bianchet, Jeune artiste récemment venu de Rome. Ou confla en même temps les sculptures au ciseau de Martin Gendrey, et a confection du grand hordge à Daniel Bon. Tous ces artistes appartenient à la cité, à l'exception de Blanchet, né à Paris, nuis qui avait fité sa résidence à Lyon, ct qui après la mort de Ponthot devint peintre de la ville. Le célèbre Mignard ne téchnique pas de succèler à Blanchet dans ce modeste emploi, dont le principal labeur consésait la fiere le portrait des consuls.

L'année 1658 vit s'agiter à Lyon les projets de mariage entre le roi et la princesse Marguerite de Savoie, dont toute la famille vint rejoindre la cour dans cette ville. Ces projets échouèrent par suite des offres que fit la maison d'Espagne de la main de Marie-Thérèse; la princesse espagnole l'emporta et devint le gage de la paix entre les deux monarchies. Si l'on en croit quelques historiens, le cardinal Mazarin fit preuve d'une habileté consommée dans la négociation de ce marjage qui devait plus tard aplanir les Pyrénées, Mais un ministre dont l'administration fut encore plus utile au pays, sous d'autres rapports, il est vrai, c'est Colbert, auguel la France doit son organisation industrielle. Lyon eut particulièrement à s'applaudir des actes de ce grand homme d'état, qui donne une nouvelle impulsion au commerce et aux fabriques. Malheureusement, ce que le ministre avait fait, Louis XIV le détruisit presque entièrement par la révocation de l'édit de Nautes; un nombre considérable de protestants s'expatria de la ville de Lyon, qui, dans le temps même où elle perdait en eux ses meilleurs fabricants, eut la douleur de les voir passer chez ses voisins. La Suisse et l'Angleterre profitèrent principalement de cette émigration, et, riches de ses pertes, ne tardèrent pas à susciter à la fabrique lyonnaise une concurrence redoutable. Un acte que le consulat fit dresser quelques années après la révocation montre le déplorable état où était tombé la ville : on v voit que le nombre des métiers servant à la fabrication

ı.

50

des étoffes de soie était réduit de dix mille à trois mille cinq cents; ceux de la rubannerie et de la passementerie étaient descendus de buit mille à quatre núlle.

Toutefois, l'esprit de courtisanerie avait alors tant d'empire, que les coussis de Joyo, a su moment oil re ori viaile l'auv tille, voléverent use somme d'argent pour une statue «équestre de sa majesté, que sadite majesté avait daigné leur permettre d'ériger sur la place Bellecourt. » Mais, faute de fonds, le projet ne put être surle-champ mis à exécution; il est inutile de rappeter dans quet état déporable se touvait le pays sur la fiu d'règne de Louis MY. Ce, n'est que plusieurs années après que cette statue, fondue à Paris, arriva à Lyon, par la voie de l'Océan et de Modiferrance. Érigée en 1713, elle Int détruite en 1792; clle avait quiune pieds de hauteur; les figures en bronze du thône et de la Sôme ornsient la base sur laquelle repossit l'effigé du roi. Ce somrecaux très-canraquables, das deux artistes lyonnais, les frères Coustou, ont heureusement été conservés, et se trouvent aujourd'hui dans le vestible de l'Hôtel-de-ville.

Le x vurt sécèe, qui desait fuir d'une manière si terrible pour Lyon, s'ouvrit sons de triets auspière : la guerre et la famine, auxquelles vinerts te joindre la stagnation du commerce, et, plus tard, le différend des marchands et des ouvriers. Dissons um not de ce différend qui ent de si déplorables conséqueues i longtemps les marchands et les fabricants n'avaient formé qu'une seule classe industricle; a le les marchands et les fabricants n'avaient formé qu'une seule classe industricle; a le grande extension donnée à la fabrique lyonnaise amena naturellement une division dans ce corps, en y introduisant la spécialité. Bientôt non-seulement le marchand en voulut pas tiere confondu avec le fabricant, mais encore il préclaridit tui étre supérieur commercialement parlant, comme il l'éalt financièrement, et les fise, qui y trivuiles, celle-ci en oblint du gouvernement. Les ouvriers réclamérent, et un foids trievruit en 1737, qui maintenial l'anciemne distinction en assujettisent le producteur à certains réglements et à diverses obligations à l'égard du vendeur, mais en laissant au premier assex de facilités pour s'éleure au rang du secont en laissant au premier assex de facilités pour s'éleure au rang du secont

Les marchands ne furent pas satisfaits de cet acte de stricte justice; après sept and c'echanations, lis parvinerat à fine réformer cet édit par un autre qui défruissit toutes les espérances des ouvriers. Aussitôt les travaux furent suspendus auts outs les aliciers, des menaces furent proférée coutre les marchands qui avaient sollicité l'arrêt de 1744, on se porta en foule vers leurs demeures; la ville entière se vit tout à voup partagée en deux camps inégaux; car les ouvriers détouts les professions, dont la position était à peu pris semblable, s'étaient empressés des joindre aux canuts, nom qu'on donnait et qu'aljourd lui on donne encore aux ouvriers en soie l'. L'autorité employ assus succès la force et le douceur; les révoltes demandaient la suppression de Tarrêt. Le consulat fit quéques promesses qui ne servient à frei; les échnolines-contes s'engagèrent à employer tout leur crédit pour faire retièrer le règlement, et ce fut à leur parole que Lyon dut le reburd els tranquilité. Il part, en effet, un arrêt du conseil qui rébulssiait les maltres ouvriers dans leurs droits; mais ce retour à l'équité ne fut pas de longue ducé. L'année saivante, un nouve l'arrêt donne gain de cause aux maîtres mar-

<sup>1.</sup> Le mot canut vient sans doute de la navette dont se servent les ouvriers, et qui à Lyon est appelée canette.

chands. Des troupes furnet envoyées à Lyon sous les ordres de M. de Lautree; on surchargea les citopens de logements militairee; on châtia implitopablement les principaux audeurs de l'émeute. Pendant quelque temps, cette justice rétroactive jeta la terreur dans la population lyonnaise; les prières du consulat, du chapitre et du clergé de la ville n'oblirent qu'avre peine la fin des supplices.

Les choses restèrent dans cet état jusqu'en 1765, époque où un nouveau règlement municipal vint encore diminuer l'influence populaire dans l'administration de la cité. On adjoignit douze conseillers aux quatre écherins et au prévôt des marchands. Le roi nomma le prévôt, sur la présentation de trois candidats désignés au scrutin par une assemblée de notables; rette réunion fut composée de fonctionnaires salariés par le roi et de dix-sept habitants de la ville nommés par les differentes communatés. Enfin, sur les dix-sept étus, engé semlement appartiernent au commerce et à l'industrie; encore durent-lis être pris dans une certaine classe de citoreus.

C'est au milieu de l'irritation produite par toutes ces injustices, auxquelles reunients is jointer les dispitations du corps consulaire, qu'on atteignit 1788. On était bien loin alors de ces temps héroïques où les échevius, personnellement responsables des dettes communaies, veillaient aux intérêts de la rêté comme aux leurs propres. La paparissait dans toute as môtle le vice des éclections municipales ; en effet, pour ne celter qu'un evemple, voici quelle était la situation financière de Lyon en 1788. D'une part, elle dewist, en constitution de rentes, en dettes à jour, 29,175,950 liv.; d'autre part, en rentes viagéres, 288,658 liv.; ce qui lui faissil pour les seus linérêts une suchrape annuelle de 2,111,030 liv., On, i recette n'étant que de 2,118,152 liv., il manquait, chaque année, pour compléter les de-penses extraordiaires forcées, une somme de 292,268 liv. Le déficit était même plus grand, puisqu'il faitait pourroir, en outre, à toutes les dépenses ordinaires, qui ne laissaient nas d'être fort considérables.

Cette situation devenant chaque jour plus intolérable, l'intendant de la province fit assembler le corps municipal, pour avoir son avis sur ce qu'il y avait à faire. Sur trente-chiq votants, vingt-deux trouvèrent que lout était bien, six que tout était mai; sept trouvèrent que le bien balançait le mal. La révolution seule pouvait donc mettre un terme à un pareil était de choses. Nous ellous faire connaître quelle marche elle prit à Lyon; mais avant d'aborder cette époque fameuse, il nous paralt nécessaire de dire un mot d'une entreprise qui, commencée dans le xvut sièche, ne fut terminée que dans le xvit, et qui devait avoir la plus grande importance pour l'avenir de Lyon : nous voulous parier des travaux exécutés par Perrache sur le presqu'ile à laquelle on a donné son nom.

La ville de Lyon, resservée dans des barrières naturelles, le Rhône et les montagens de siant-Schestlent et de Fourières, avait forçouvé pendant plusieurs siècles la gêtue d'un homme qu'on laisserait grandir dans ses habits d'enfant. Le terrain étant even à lui manquer, au lieu de s'éclendre elle s'était pour ainsi dires surétagée. Les evans à lui manquer, au lieu de s'éclendre elle s'était pour ainsi dires surétagée. Les estantait plus contraire à la santé pumaisons y acquirent une yétaitent part à même rasion fort étroites et les places étre-pétites, et Parmi ces dernières, une seule était réellement digne de ceuom, c'était celle de Bellecourt, q'u'on a vait enleyée au relait des ceux vers la fou du x vur siècle, et do l'on

avait érigé la statue de Louis XIV. Elle passait pour une des plus belles de France, grace aux deux magnifiques façades dont elle avait été ornée : un peu plus loin , au midi de la place de Bellecourt, se trouvait un vaste terrain marécageux envahi tantôt par l'une, tantôt par l'autre rivière, et appelé, du nom de son propriétaire, ile Moignat. En 1738, l'architecte Guillaume Delorme proposa au consulat de dessécher ce marais et de reculer le confluent jusqu'au village de la Mulatière, situé à un assez grande distance sur le rivage occidental du Rhône. On ignore quel motif empêcha alors la réalisation de ce hardi projet; il ne commença à recevoir son exécution qu'en 1771, et par les soins d'Antoine-Michel Perrache, artiste distingué par ses travaux comme sculpteur et comme architecte, et membre de l'Académie de Lyon, Ce digne citoyen, s'étant chargé de l'entreprise moyennant une concession de terrain, se ruina, ainsi que la compagnie qu'il avait formée, et mourut avant d'avoir pu réaliser son plan. Les seuls travaux qui fussent achevés à l'époque de la révolution, étaient la chaussée du Rhône depuis le quai de la Charité jusqu'à la Mulatière, et un pont de bois qui aboutissait à ce village ; cette entreprise a été depuis terminée, et la ville s'est trouvée enfin agrandie d'un vaste emplacement sur lequel elle peut se développer à l'aise.

Lyon embrassa d'abord avec ardeur la cause de la révolution. La réforme commenca chez elle par le consulat, qui fut détruit et remplacé par un conseil composé de membres des trois ordres. A l'exemple des Parisiens, elle abattit sa Bastille, le château pittoresque de Pierre-Scise, dont les portes s'étaient fermées sur plus d'un prisonnier d'état. Mais bientôt elle ne put suivre le mouvement révolutionnaire dans son rapide élan; le premier moment d'enthousiasme étant passé, elle fut effrayée du chemin qu'elle avait fait et de celui qui lui restait à faire. Parmi les Lyonnais, les uns éprouvaient de la répuguance à sanctionner les mesures dictatoriales qui devaient assurer le succès définitif de la révolution ; les autres , ne comprenant pas la nécessité de centraliser tous les pouvoirs dans les circonstances périlleuses où se trouvait le pays, voyaient avec peine que l'esprit du gouvernement révolutionnaire tendait à annuler l'influence provinciale; ceux-ci comme ceux-là ne pouvaient se résigner à la pensée que Lyon serait réduite au rôle d'un simple chef-lieu de département. Les partisans de l'ancien régime, qui étaient encore nombreux dans la ville, n'avaient probablement pas peu contribué à amener cette réaction ; ils exploitèrent avec habileté la générosité imprévoyante et l'amourpropre malentendu des mécontents, et Lyon ne tarda pas à lever l'étendard de la révolte.

Par une inconséquence dont elle avait déjà donné un exemple frappant deux siches plus 10x, c'est au nom et sous les insignes de la république que la effé lyonnaise se souleux contre la république; mais sa défection était consommée, et devait inévilablement la conduire dans les bres du royalisme, car elle n'avait à attendre de secours que de l'émigration et de l'étranger. Il est vrai que dans la opsition déplorable qu'elle s'était laite elle déploya un courage extraordinaire; mais que poursit une ville, filt-ce Paris, que poursit même une province, filt-ce le Jyonnais, contre la terrible, contre l'accidable n'energie de la convention, qui surait tout sacrifié, jusqu'à sa propre existence, pour assurre le triomphe du grand orincipe qu'elle vait prodamé? Et d'ailleux que voulait Iyon, et qu'aurait-elle

LYON. 397

fait de sa liberté si, pour son malheur et pour celui de la France, sa rébellion eût triomphé? Elle ne prétendait pas saus doute avoir son gouvernement particulier comme au moven-age? L'esprit de morcellement et d'autagonisme national ne pouvait plus renaltre. C'était donc sans nécessité politique, sans résultat possible, ouvrir sous ses fondements un ablme de malheurs. De son côté la convention ne pouvait ni tolérer ni pardonner une telle révolte, un si coupable exemple : l'extermination, chose horrible à penser, était presque la seule solution qui se présentat à l'esprit. L'assemblée départementale prit le nom de commission de salut public du département de Rhône-et-Loire. Elle fit ane première faute en nommant un royaliste, le comte de Précy, général en chef de l'armée lyonnaise, et en lui laissant le choix de son état-major; elle donna ensuite tous ses soins à la fortification de Lyon, et prit des mesures pour s'emparer des armes fabriquées à Saint-Étienne. Les députés Chasset et Biroteau figuraient parmi les membres les plus fougueux de la commission, qui eut aussi son tribunal révolutionnaire et marqua son pouvoir par de sanglantes exécutions (juin 1793). L'armée républicaine, sous les ordres de Kellermann, commença le siège de Lyon le 8 août; les commissaires de la convention, Dubois-Crancé et Gauthier, avaient inutilement sommé la ville de se soumettre; après soivante jours d'un siège terrible, elle fut enfin obligée de se rendre. Le 8 octobre, Précy sortit par le faubourg de Vaise à la tête de deux mille cavaliers et avec quatre pièces de canon; il parvint à gagner la Suisse, après avoir vu périr presque tous les siens pendant sa retraite.

Maltresse de Lyon, la convention y exerça des rigueurs extrêmes; les maisons elles-mêmes se ressentirent de son implacable vengeance; quelques voix allèrent jusqu'à proposer de détruire la ville et d'élever sur ses ruines un monument qui porterait cette inscription : Lyon fit la guerre à la liberté, 'Lyon n'est plus! Mais revenant à des idées moins passionnées, à des mesures moins cruelles, on se contenta de démolir quelques quartiers avec un certain appareil et de donner un autre nom à la cité. Elle fut alors appelée Commune-Affranchie, et devint le chef-lieu d'un nouveau département, celui du Rhône, démembré de celui de Rhône-et-Loire par le décret du 29 brumaire an 11. On rapporte que dons le temps où les ouvriers procédaient au nom de la loi à la démolition des maisons des aristocrates, un homme plein de sens et d'adresse fit une motion qui arrêta la destruction; il proposa de loger le peuple dans les somptueux hôtels, et de démolir seulèment les bouges maisains occupés par la classe ouvrière. La proposition fut accueillie, et on dut à cette circonstance quelque amélioration dans la voirie urbaine. C'est ainsi que la rue du Bourg-Neuf devint un quai par suite des déblaiements opérés dans ce quartier de patriotes; car il est bon de noter que plusieurs portions de la ville étaient franchement révolutionnaires.

Le 9 thermidor arrêta les démolitions, sinon les exécutions. La convention décida que Lyon reperadrait son mon, et que le dêrret qui ordonait sa destruction et l'érection d'une colonne portant ces mots : lei fet Lyon, servit rapporté. Semblable à une mer que la tempée vient de remuer et dont les vagues s'agitent longtemps encore avant de retunnér class leur claime ordinaire, la ville de Lyon, dans les années qui suivirent ces désastres, fut troublée par les luttes intestines. Mais enfin sous les directoire elle rectours le repos. Le 33  $\mu$ iun 1796, les conseils mais enfin sous les directoire elle rectours le repos. Le 33  $\mu$ iun 1796, les conseils

rendirent une loi qui affectait quatre millions aux encouragements des fabriques et manufactures nationales; rette loi refonus un peu de sie au commerce anéant de Lyon. Napoléon vint ensuite, qui acheus de la relever de ser ruines : c'ext sous lai que fut etabli le consseil des prud hommes, sorte de tribunale conciliateur chargé de terminer les différends qui s'étévent entre les maîtres et les ouviers. Un tribunal de commerce avait dép remplore l'aneix tribunal de la conservation, qui, uni au consulat, avait été aboli comme lui, dés les premiers temps de la révolution.

Ainsi peu à peu tous les corps publics, tous les intérêts s'organisaient sur de nouvelles bases. De 1801 à 1812, le nombre des métiers employés à la fabrication des étoffes de soie, qui forment aujourd'hui la principale industrie de Lyon, s'éleva à plus de dix mille, occupant de vingt-cinq à trente mille personnes; ce chiffre était d'autant plus considérable qu'après le siège la population s'était trouvée réduite à moins de cent mille ames. Mais bientôt nne invention admirable vint donner un nouvel essor aux fabriques de soie; cette invention est celle de Jacquart, simple canut de Lyon, à qui de nos jours on a érigé une statue sur une des places de la ville. C'est en 1802 que Jacquart inventa son métier à tisser, au moment où le futur empereur des Français recevait de la Consulta cisalpine, réunie à Lyon, le titre de Président de la république italienne. Le métier à tisser de Jacquart eut à lutter d'abord contre la routine, et ne fut réellement adopté qu'en 1812, malgré la protection et les égards personnels que Napoléon accorda toujours à ce génie inventif; mais, à partir de ce moment, l'invention du canut lyonnais l'emporta complètement; elle opéra une véritable révolution dans la fabrique. Ses avantages étaient tels que, quoiqu'elle diminuât la main-d'œuvre, le nombre des métiers s'accrut rapidement; il s'élevait en 1830 à plus de trente mille, occupant près de cent mille personnes, c'est-à-dire la moitié environ de la population totale de la ville.

Napoléon, après avoir relevé Lyon de ses ruines, avait donné un grand essor à sa fabrique Il avait une prédilection toute particulière pour cette grande cité, à laquelle il réservait un rôle politique d'une haute importance dans son nouvel empire. Trois campagnes désastreuses firent tomber tous ses projets, et livrèrent Lyon à l'armée coalisée qui v entra le 21 mars 1815. L'année suivante, lors de son retour de l'île d'Elbe, Napoléon, dans sa marche triomphale du golfe Juan à Paris, se dirigea sur Lyon : plus les Lyonnais avaient témoigné d'indifférence au comte d'Artois lorsqu'il s'était rendu au milieu d'eux, plus ils accueillirent l'empéreur avec enthousiasme. Tandis que le frère de Louis XVIII s'éloignait avec le duc d'Orléans et le maréchal Macdonald , Napoléon s'approchait de la cité ; le 10 mars 1815, à sept heures du soir, il arriva presque seul au faubourg de la Guillotière, où les soldats et les habitants le reconnurent bientôt, et, ivres de joie, se pressèrent en foule autour de lui. Cette réception le toucha profondément, et à chaque instant il répétait d'une voix émue : « Lyonnais , je vous aime! » Il resta à Lyon jusqu'au 13 et y rendit neuf décrets, parmi lesquels il y en avait un qui portait l'abolition de la noblesse. Avant de quitter la ville, il y passa la revue générale des troupes sur la place Bellecourt : « Je revois cette place avec plaisir, » dit-il alors; « je me rappelle que je la relevai de ses ruines et que j'en posai la première pierre il y a quinze ans. »

Quelques semaines après, les fautes de Napoléon détruissient les brillantes espèmencs que ses premiers actes avaient fait naître. La seconde ville du royaume out la douleur de subir une nouvelle invasion; les Autrichiens, qui l'avaient déjà occupér l'année précédente, y rentrièrent le 17 juillet 1816. Les deux occupations coltèrent à Lyon plus de cinq millions, outre sa part dans les charges commanes. La réaction, sans étre aussi cruelle dans cette riclé que dans le Midi, y lat pourtant marquée par la mort de plusieurs citoyens. Comme aux jours les plus sungiants de la révolution, le l'thimal extraordinaire comus sous les nom de cour prévolale y fut institute pour juger les suspects. Le calune ne fut rédabil qu'en 1818. A partir de cette épouqe, le commerce de Lyon prit un dévéoppement profigieux, et qui ne cessa pas de s'accroître jusqu'au moment où la Restauration tenta d'arrêter violemment le rources les idées libérnais.

Lyon cut aussi sa révolution de 1830; heureusement elle ne coûta pas une goutte de sang. La nouvelle des événements de Paris, apportée le 29 juillet au soir, devint le signal des démonstrations les plus énergiques. Une garde nationale organisée spontanément, et dirigée par un comité composé des plus notables citovens, à la tête desquels se fit particulièrement remarquer le capitaine Prevost, obtint par le seul ascendant de sa force morale la reddition de l'hôtel-de-ville, où se trouvaient réunis le préfet, M. de Brosse, et le lieutenant-général Paultre de la Mothe. Toutefois l'industrie lyonnaise se ressentit cruellement de l'ébranlement général, Les funestes effets de la crise commerciale y jetèrent la perturbation dans l'existence des ouvriers en soie; un grand nombre se trouvèrent tout à coup sans ouvrage, et les autres furent contraints de travailler à un prix excessivement réduit, Dans l'impossibilité où ils étaient de subvenir à l'entretien de leurs familles, ils se plaignirent avec force de leur condition malheureuse; et leurs réclamations parurent si fondées aux autorités locales, qu'elles donnèrent leur assentiment à la rédaction d'un tarif qui fut accepté par la presque totalité des fabricants. Cependant un petit nombre d'industriels s'obstinèrent à le repousser, soit qu'ils le regardassent comme impraticable, soit qu'il leur semblat contraire à leurs intérêts. Enfin, la population ouvrière s'insurgea dans le mois de novembre 1831; elle avait arboré un drapeau noir, sur lequel on lisait ces mots : « Du pain en travaillant, ou la « mort en combattant! » Pendant trois jours le sang ruissela dans les rues de Lyon. Les ouvriers restèrent maîtres de la ville, et donnérent au monde un exemple inouï de moralité : maîtres de la fortune de leurs adversaires, ils la prirent en quelque sorte sous leur sauve-garde, et firent sévèrement la police de la ville jusqu'au jour où le jeuue duc d'Orléans en vint prendre possession. En 1834, une nouvelle révolte de la classe ouvrière y fit encore couler le sang, non plus durant trois jours, mais pendant toute une semaine. Cette fois, ce n'était plus entre eux que les citovens se battaient, e était contre des troupes réglées. La lutte fut acharnée, le désastre immense ; le nombre des morts et des blessés , tant du côté de la troupe que de celui de la population, s'éleva à plus de mille; plusieurs quartiers furent entièrement détruits. Un siège soutenu contre une armée étrangère n'eut pas occasionné de plus grands malheurs.

Après tant de malheurs civils vinrent les fléaux naturels, comme si Lyon devait subir tous les genres de calamités. Les inondations de 1840 renversèrent plusieurs maisons. chranderent et emportèrent trois ou quatre ponts, et jetèrent pendant plusieurs jours la ville dans la consternation. Quelques années de repos ont rendu une certaine activité à la fabrique lyournaise, mais elle est toujours souffrante. Diçà la classe convière décerte cette cité qu'elle enrichit jadis et rendit si fameuse; elle va porter son industrie dans les petites villes et les compagnes environnantes, qui lui donnent au moins en c'hange un air pur et une nourriture saine, avantages ur cité clâtin Induserusement lond e posséére à Lvante.

Si affaissée qu'elle soit par la multiplicité et la grandeur de ses pertes. Lyon est encore la première ville de France après Paris, Comparativement à d'autres, elle a peu gagné à la révolution de 1789, qui a aboli ses privilèges pour la soumettre au régime commun; néanmoins elle est aujourd'hui dans une meilleure position qu'elle n'était sous l'ancienne monarchie. La conveution lui infligea, il est vrai, une punition terrible ; mais elle la déchargea de sa dette en la réunissant à celle de l'état, au profit duquel elle avait d'ailleurs été en grande partie contractée : Lyon fut ainsi délivrée d'un chancre qui aurait fini par la dévorer. Si l'état de ses finances laisse beaucoup à désirer, si ses charges sont encore énormes, il faut l'attribuer à son morcellement administratif. Ses faubourgs de la Croix-Rousse, de Vaise, des Brotteaux, de la Guillotière ont été détachés de la commune cité pour constituer à ses portes autant de villes particulières, comme si ces prétendues villes, sans tradition et sans monuments, pouvaient exister en dehors de Lyon, N'est-ce pas une chose déplorable de voir au bout du pont de La Guillotière deux bureaux d'octroi qui se touchent presque, semblables aux bouches béantes de Carybde et de Sevila? Il résulte de cette monstrueuse division que la presqu'ile Perrache, placée dans les limites de l'octroi de Lyon, demeure stationnaire, tandis que les faubourgs qu'on en a distraits grandissent sans cesse. Or, est-il juste de soustraire ces derniers aux charges de la ville, charges dont ils profitent, et que le partage allégerait pour tous? En ce moment, les produits de l'octroi de Lyon s'élèvent, année movenue, à 3,253,000 fr.; et cependant ils suffisent à peine aux dépenses de la ville, 1

Bities en partie siur les collines, qui, avec le libate, servent de limites à la ville, les rues de Lyon sont généralement étroites, peu régulières, souvent montueuses, surtout dans les vieux quartiers; mais ce désagrément est largement compessé par l'aspect pittoresque des maisons séculaires et des coteaux verdoyants de la cité. Il est impossible de se figurer un plus magnifique spectade que cellu qu'offre la montagne de Fourvières, avec ses jurdins étagés et sa modeste chapelle qui domine tout le pays. Près de cette chapelle est une petite esplanade, d'où l'œil plonge, non-seulement sur la ville, mais encore sur d'immenses campagnes qui se prolongent jusqu'au Mont-Bitace, qu'on aperçoit comme un nuage à cent quavantle klombres de distance.

Chacune des entrées de Lyon est précédée d'un faubourg plus ou moins considérable. A l'ouest, du côté de Fourvières, sont les anciens faubourgs de Saint-Irénée, de Saint-Just et de Saint-Georges; à l'est, sur la rive gauche du Rhône, s'étendent les faubourgs de la Guilloûère et des Broteaux, qui forment aujour-

<sup>1.</sup> Cette moyenne est prise sur les années 1839, 1840 et 1841. — Ch. Charpillet, Tabicau statislique des octrois de France.

d'hui une commune particuière; au nord, on trouve la Croix-Rousse, presque cultèrement habière par les ourriers en sole, coannus sous le nom de canuts. Ce faubourg, auquel on a joint ceux de Saint-Clair et de Serin, l'un situé sur la rive droite du l'hône, l'autre sur la rive gauche de la Saône, a été aussi érigé en tille, et s'éctuel de l'un à l'autre cours d'eau. Enfin, au nord-ouest, sur la rive droite de la Saône, on voit s'allonger le faubourg de Vaise, qui forme aussi une commune parituillère.

Lyon renferme, au milieu de son enceinte, trois grandes lignes de quais, deux sur la Solace et un sur le Riboe. Les quisi da Ribon sout magnifique; sur une grande partie de leur longueur, qui est de prês de six mille mêtres, ils sont bordés d'un etié par des arbres, et de l'autre par de superbes bâtimens ; on y comptera bientôt sept ponts. Ceux de la Solne ont un aspect different; comme ils tou-tient aux vieux quartiers de la ville, ils bui empreuntent un peu de son irrégularité; ils offerte cependant quelques beaux points de vue. Dis ponts coupent ce fleuir et unissent les differentes parties de la ville; le plus ancien est celui du Change; comun auxis sous le nom de Pont-de-Pierre, ou de Pont-de-Serier, o

Lyon possède plusieurs édifices remarquables. Les principaux sont l'hôlet-de-ville, qui, en son genre, est un des plus beaux monuments de l'Europe; l'Iloté-l'Beu, dont l'immense fie,de, ouvrage de Soufflot, s'étend majestuessement sur le quai du Rhône; l'église cathédrale de Saint-Jean, grande basilique d'architecture gobbique, où ron admirait autrefois une horbege d'un travail merceilleux; l'ancienne abbaye des Dames de Saint-Ferre, transformée en pasis du commerce et des arts; le grand théatre, vaste parafillogramme avec péristyle; le palsis de justice, latti sur l'emplacement de l'ancien hotel de Rounne, qui avait apparteus uns comtes de Force; l'Antiqualle, cefin, hospice des fous élevé sur les ruines du palais impérial où étaient nés éloude et Germasticus.

Lyon est le chef-lieu du département du Rhône et de la septième division militaire; elle est le ségée d'une cour royale, d'une Académie universitaire; elle a un hôtel de monaise dont l'origine remonte an temps des Romains. Le nombre des habitants de cette ville et de ses trois communes-faubourgs, qui, quoique administrés séparément, ne forment expendant qu'une même cité, s'étée à plus de 90,000 ames, no compris la garmion et les hopitaux. Ce-thifre forme les deux cinquièmes de la population totale du département du Rhône, évaluré à plus de 90,000 ames.

Lyon est le siège d'un archevèché dont le métropolitain, sous le titre de primat act fanule, jouissit autréois d'un certaine supériorité sur les cing grands archerèchés de la France centrale : Lyon, Rouen, Tours, Sens el Paris, désignés dans la hiérarchie ecclosisatique sous les noms de première, deuxième, traistème, quatrième et inquièreme Lyonnaiser. Sa suprématile archiépiscopale s'étendait sur les évéchés d'Autun, de Dijon, de Macou, de Langres, de Callonie et de Saint-Laudie; son diocèse particuler compensal le Lyonnais propre, le Forez, le Beaujolais, la Bresse, le pays de Dombes et quedques paroisses du Bugey, du Dauphiné et de la Burgogne. Les nouvelles circonscriptions territoriales ont amené de grandes modifications dans ces rapports ecrésiastiques. Le diocèse de Lyon es s'étend plus que sur les départements du Rhône et de la Loire, et don métronoli-

ı.

51

tain in plus pour suffragants que les évêques d'Autun, de Saint-L'aude, de Dijon, de Langres et de Grenoble. Ce dernier séige resortissat avant la révolution à l'archevéché de Vienne, qui a été définitivement réuri à celni de Lyon, après lui avoir disputé pendant longtemps la primatie des Gaules. Le titre d'archevêque de Vienne était, du reste, comme celui de primat attribué encore au prétal lyonnais, une distinction purement honorifique. Nous à avons pas besoin d'ajouter que Lyonnais, lui le toute exthôtique, renfernant autrefois un nombre infini de monastères. Tous les ordres religieux s'y trouvaient représentés plus ou moins richement. Les anciennes abbase de Saint-Pierre, d'Ainsy et de l'Île Barbe y jouissient d'une grande réputation; cette dernière était située dans une lle que forme la Suône à une lieue au nord de la ville.

Lyon n'est pas seulement la première ville industrielle de la France, elle est aussi une de ses places de guerre les plus importantes. Despuis 1880, on a delevé sur les bords de ses deux rivières, sur ses hauteurs et dans ses campagnes, d'immenses travaux de fortification, qui en fout un poste avancé presque inerupugnable et contre lequel se brisera désormais toute invision étrangère. Pour lien comprende compte de la situation où la France se trouve placée relativement aux principales puissances de Ergorçe, Ce n'est plus seulement du cété de la Fiante, de la Lorraine et de l'Alssec qu'elle est menacée; elle n'à pas moins à craindre du cété da Plante, de la Lorraine et de l'Alssec qu'elle est menacée; elle n'à pas moins à craindre du cété des Alpes, depuis que de grandes routes les ont rendues accessibles sur presque tous les points. Les armées ememies, après noir franchi sans peine ces fameuses barrières, peuvent s'ouvrir un passage à travers la Sissae, dont la neutralité n'est plus qu'un vain mot, envahir notre territoire et se porter rapidement sur la seconde vittle du rovaume.

« Il ne suffisait donc pas, pour parer à ce danger imminent, qu'on élevât des fortifications permanentes à Lyon, » dit M. le général Duvivier; « il fallait encore qu'elles fussent combinées de manière à rendre la défense de la place possible avec une faible garnison, et à servir de camp et de base à une force avancée, qui ne pût être paralysée en aucun cas. Ces conditions générales ont été remplies pour le choix des positions, pour le tracé et l'exécution des fortifications, par le lieutenantgénéral du génie Rohault de Fleury, l'ancien aide de camp du maréchal Lannes. Dix-sept forts, grands ou petits, sont établis sur une circonférence de vingt mille mètres (cinq lieues) environ de développement et dans un rayon moyen de trois mille cinq cents mètres. Cette ceinture passe par Sainte-Foix , Loyasse , la Duchère, Montessy, les Charpennes, la Ruche et l'extrémité de Perrache. Une enceinte continue est formée en arrière par les fronts rétablis de la Croix-Rousse, par les fortifications relevées de Fourvières , par la coupure de Perrache et le Rhône jusqu'aux Broteaux. Dans la vaste plaine de la Guillotière, une enceinte continue, portée en première ligne, relie les dix forts et les lunettes qui la maîtrisent. Six mille hommes, bien conduits et bien décidés à faire leur devoir, suffiraient pour défendre cette position pendant des mois entiers contre une grande armée. Mais sans nul doute ces soldats ne tarderaient pas à trouver de nombreux auxiliaires. La population de Lyon, connue pour sa bravoure et son patriotisme, fournirait d'intrépides canonniers et d'adroits tirailleurs ; ceux-ci, dirigés par des officiers de l'armée LYON. 403

régulière, et favorisés par les accidents du terrain et la puissance des forts, détruiraient les troupes assiégeantes par des combats de détail incessamment renouvelés. Qu'on ne croie pas cependant que le rôle de Lyon se réduira toujours à garder cette attitude passive. L'immense développement de ses fortifications permettrait au besoin à quarante mille soldats, à quatre-vingt mille même, de s'établir dans ce vaste camp; or, une armée ennemie, obligée de franchir soit le Rhône, soit la Saône, ou l'une et l'autre rivière, à vingt ou à quarante lieues de Lyon, ne pourra s'avancer qu'en s'exposant à une ruine presque certaine : ou elle s'affaiblira considérablement en laissant derrière elle une grande partie de ses troupes pour veiller à la garde de ses ponts ; ou bien elle ne pourvoira qu'imparfaitement à ce soin, pour diminuer le moins possible la masse de ses forces et pour se porter en avant. Dans le premier cas, l'armée de Lyon, aidée par les populations soulevées de tous les côtés, cernera l'ennemi comme un cerf aux abois ; dans le second cas, celui-ci apprendra, au milieu de sa marche téméraire, que nos soldats ont pris ses ponts, et qu'il ne lui reste plus de chances de retraite. D'une manière comme de l'antre . l'envahisseur verra ses projets déjoués , et la guerre tourner à sa propre ruine par la seule puissance du camp de Lyon. »

Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. le général Duvivier dans les magniflages développements guil donne à son profond aperqu sur les fortilléculons de cette ville. « A l'avenir, » conductl., « Paris et 1,000, comme places de guerre, seront les deux pivots de la défense militaire de le France; c'eta autour de la ligne qui s'étend de l'une à l'autre capitale que tout graviters. » A ussi, l'illustre officier est-il impartent de voir exécute le chemin de fer par lequel des communications rapides doivent être établies entre les deux spoints; aussi formet-i-il des vœus pour que cette route le le Moran et défendue par des populations nombreuses, elle ne puisse pas être dévritte et intercenté par l'irrution sublie d'un parti de cavaliers ennemis.

Quoique Lyon soit une ville essentiellement commerçante, les sciences et les arty sont cultifics avez dels c'ells en même produit quelques peintres de mérite, qui ont eu l'honneur de fonder ce qu'on est convenu d'appeier l'école lyonnaise. La littérature y est mois floréssante, bien que cette cité puisse revendiquer quelques écrivains fort remarquables. Dès le xvr siècle, il s'y forma une espèce d'Académie libre, qui se réunissant dans la maison de l'un de ses membres, à bornières; ce corpos savant, après plusieurs transformations successives, est devenu le noyau de l'Académie royale des sciences, belles lettres et arts, fondée en 1700 et composée de quarante-cinq membres. La bibliothèque de la ville, établié dans les bâtiments du collége royal, est une des plus belles de la France : elle renferme environ soinatre-quinze millé volumes, au nombre desquels sont près de mille manuscrits. Un observatoire, construit en 1703, dépend aussi des bâtiments du collége.

Dans le rapide exposé que nous avons fait de l'histoire d'une clié dont l'existence embrase deux mille ans de durée, nous n'avons pu mettre en relief, comme nous l'eussions désiré, les personnages remarquables qui contribuèrent à sa gioire ou agrandirent son influence. Nous allons rappeler les principaux, baissant aux cérviains spéciaux les soin de faire consultre les autres, dont le nombre est immense. En 1881, la société littéraire de Lyon, qui a sucrédé au ferrele, et à laquelle on doit aut d'ourrage vaitles, a fait imprimer le catalogue des Lyonnais de toutes les pioques et de toutes les professions, dignes de vivre dans le souvenir des hommes. Un fait nous frappe d'abord, en parourant ce volumineux recueil biographique, c'est le petit nombre de femmes qui se sont illustrées à Lyon : celu tient sans doute à féduration toute pariarraise qu'elles repoirent dans cette ville, et qui n'est guère propre à développer leurs facultés intellectuelles. Le commerce et les soins du ménage y sont, en général, leurs seules occupations; un préjugé richiuel y faisant regarder d'un cuil de dédain celles dont l'esprit s'étéve au-dessus du vulgaire. La plus célèbre Lyonnaise est sans controit l'Louise Labbé, qui vivait sous le règne de François I<sup>n</sup>. On la sumommée la bette cordière, d'après la profession de son mari, et le engine Louis, par allusion à ses habitates un peu libres. Les cauvres poétiques de la belle cordière ont été plusieurs fois réimprimées, et elle a eu l'honneur de laisser son onn à une rue de sa ville natale.

Quant aux hommes, nous citerons, parmi les écrivains, saint Stdoine-Apollinaire, le diacre Florus, Maurice Sève, Barthélemy Aneau, Gui Pape, Jean Groslier, Charles et Jacob Spon ; le commentateur et l'ami de Boileau, Claude Brossette; les vovageurs Monteonus. Poivre et Sonnet: le lurisconsulte Terrasson: les mathématiciens Montuela et André-Marie Ampère : l'économiste Sau ; les poëtes Vergier et Charles Bordes ; le bibliographe Mercier de Saint-Léger ; l'archéologue Maugez ; le chirurgien Pouteau; le médecin Marc-Antoine Petit; les naturalistes Fleurieu de la Tourette, Antoine, Bernard et Joseph de Jussieu; les architectes Philibert Delorme, Rondelet; les sculpteurs Coysevox, Nicolas et Guillaume Coustou; les graveurs Salomon Bernard, Ettenne Jehandier Desroehers; les peintres Stella, Blanchet, de Boissieu; le dessinateur Chenarart, mort récemment; les imprimeurs Schastien Gryphe, Barbou, de Tournes, Roville, Étienne Dolet, Anisson, Harace Cardon, Leroy, Étienne Coral; le chancelier de Bellièrre; le ministre Fleurieu; le général Duphot; le maréchal Suehet; Camille Jordan, publiciste et orateur politique ; Jacquart, enfin, le digne représentant de l'industrie lyonnaise. L'église de Lyon peut aussi revendiquer un grand nombre d'hommes distingués par leur savoir et leurs lumières; ses évêques les plus célèbres sont : saint Pothin, saint Irénée, saint Eucher, Leydrade, Agobard, le cardinal de Tournon, Charles de Bourbon, Antoine d'Albon, Pierre d'Épinae, Richelieu, Camille de Neuville, Malvin de Montaget, Ouelques hommes se sont fait un nom par leur générosité : ce sont Jean Clébera, surnommé le Bon-Allemand, un des fondateurs de l'hospice de la Charité, en l'honneur duquel il existe une fête populaire dans le faubourg de Vaise, où il est désigné sous le nom de l'Homme de la Roche; le major-général Martin, qui a légué près de deux millions à sa ville natale pour lui donner les moyens de fonder une École des arts et métiers. Parmi les contemporains, nous citerons MM. Ballanehe, Bignan, Bonnefond, Boucharlat, les trois frères Flandrin, Greppo, Grosbon, Guindrant, Legendre-Héral, Aimé Martin, Montfalcon, de Nolhac, Victor Orsel, Roquefort, Rubiehon, Sauzet. A ces noms, eufin, nous ajouterons celui de madame Récamier, dont l'existence embrasse toute l'histoire politique, sociale et littéraire de la révolution, et celui de M. le général Saint-Yon, qui, au temps où la proscription pesait sur les chefs de l'ancienne armée, eut le talent

d'obtenir d'honorables succès comme poète et comme romancier, et qui est aujourd'hui un de nos officiers-généraux les plus instruits et les plus distingués.

La ville de Lyon a eu un assez grand nombre d'historiens ou de chroniqueurs, voici les noms des naciens : Paradin, de Ruby, symphorien Champier, Suisi-Aubin, de la Mure, Meratrier, de Cabania, Peraetti, Poullin de Lamina; les modernes sont : MM. Jean Guerre, Beraud, Aimé Guillon, Fertin, Cochard, Collambet, Ind. Ganamo, Chrijon, Morin, Talbbé Perry, Tabbé Jeaques, etc.; auxquels on peut ajouter MM. Achard-Jeanes, Arthaud, Breghet du Lut, Catte, Demon, Gioginer, Prircaud, de Terrebuses, Phonous de Botster, qui ont coopeée da la rédaction des Archives du libána; collection composée de 18 volumes in-8°, et à la quelle fait suite la Reva du Lyononie, recueil périodique publié par M. Don Botte'.

## FEURS.

A quatorze lieues à l'ouest de Lyon, à neuf lieues au nord de Saint-Étienne, se trouve une petite ville appelée Feurs: traversée par deux routes royales, touchant a un chemin de fer et au premier fleuve de France, elle reste stationaire au milieu de ce luxe de voise se communication. C'est que dans le même pays se sont formés deux autres centres d'attraction, qui peu à peu lui ont enlevé sa première importance; nous voulons parler de Monthrison et de Saint-Étienne, l'une et l'autre d'odés postérieurement à Feurs, et formant avec elle une trinité fort digne de notre attention. En elles se trouve, en effet, résumée toute Thistoire du pays, dont elles embrassent les phases diverses dans le cours de leur développement auccessif. Anis il première, Feurs, représente les temps fabuleux et héroiques; la seconde, Monthrison, l'époque historique; el la troisième enfin, Saint-Étienne, la civilisation moderne, l'avémente de l'industrie.

Feurs est le Forum S-guitanorum des anciens, C'est-à-dire, la ville qui, avant la fondation de Lyon, fut la capitale des Ségusiens. Pendant longtemps elle occupa le premier rang parmi les cités de la province, et pourtant on ne connait guêre que le nom qu'elle portait à cette époque recuiée. Quoique son antiquité soit un fait incontestablement prouvé par les riches debris qu'on y découvre jour-soit un fait incontestablement prouvé par les riches debris qu'on y découvre jour-

Dion Cassins. — Fine. — Seccique. — Teclite. — Greighte de Tours. — Stolder Appelliative. — Herry, Hatteire e Gestatistique. — Practile, Minimier de Hatteire de Ego. — Dio Nilvy, Hatteire de Lago. — Dio Libro, Hatteire van de Lago. — Dio Libro, Hatteire van de Lago. — Dio Libro, Hatteire van de Lago. — Libro, Hatteire van de Lago. — Libro, Lago. — L

nellement, on ne sait rien sur son existence primitive. Cela tient sans doute à ce que l'époque de sa plus grande fortune date des premiers temps de la conquête, et que les Romains la dépouillèrent presque aussitôt de sa suprématie pour en doter Lyon, leur leureuse colonie.

Toutefois, en considérant la position topographique de Feurs, on peut se hire une héée du rôle qu'à joué cette ville à une époque où le commerce consistait presque uniquement dans la vente ou l'échange des productions du soi. En effect, clie est située dans une vaste plaine, près de la Loire, fe fleure gaulois par excellence, et au centre d'une contrée fertile qui firait, dit-on, son ancien nom du mot reser (moisson).

On attribue généralement la déchéance de Feurs à un incendie dont les circonstances sont lignorées, mais qui est prouvé par la découverte de plusiquers belles mosaïques enseveiles sous des débris de chartons et de tuiles antiques; selon nous, il est plus juste de dire que la cause première de cette déchiance fut la proximité de la nouvelle colonie de Lugulusus. Quoi qu'il en sait, 13;on, la Rome gauloise, combiée de grâces par ses fondateurs, et libentôt fait oublier sa mère, le vieux Forum, dont l'ancienne importance ne se reconnaît plus qu'à ses aquéducs et à ses ruines souterraines.

Parmi les nombreuses inscriptions qu'on a trouvées dans cette ville, il en est plusieurs cependant quelque temps, un certain rang parmi les vieilles cités de la Gaule Lorsque la S'èguie qu'illa son nom gaulois pour prendre celui de Lyonnai Legaua Lugdanensis), imposè par les Romains, et la trisviec en plusieurs cautons ou agri, qui empruntérent leurs diverses dénominations aux localités on aux rivières les plus importantes de la nouvelle circonscription administrative, Feurs divint la capitale d'un petit territoire qui, du nom de Forms, fut appéé Ager forassis, en flanquis Force su Gravia, suivant lorthographe moderne.

Au x' siècle, Feurs se vit tout à coup appelée à jouer un rôle qui lui aurait peutêtre redonné une brillante existence, si sa situation eût été plus favorable au dévelonnement de la puissance féodale de ses seigneurs. Lorsque le comte de Lyon, supplanté par l'archevêque de cette ville, fut contraint de lui en faire l'abandon, il s'intitula comte de Forez (comes Forensis), par un retour vers le passé, et par allusion à l'ancienne capitale du Lyonnais qui se trouvait dans son fief, et qu'il opposait ainsi à la ville romaine. Le Forez se composa dès lors de trois cantons ou agri principaux, le Roannais, le Jarez et le Forez proprement dit, et devint une province indépendante (pagus, patria forensis). Mais cette révolution, en apparence si avantageuse pour la ville de Feurs, acheva pourtant de la ruiner. Sa position, qui lui avait valu précédemment le titre de marché des Ségusiens, la fit négliger des nouveaux maltres de la contrée ; ils transportèrent leur séjour dans les chateaux voisins, et particulièrement dans celui de Montbrison. Aussi, à partir de ce moment, Feurs, réduite par le fait à l'état de simple châtellenie, ne fut plus que le théâtre de quelques événements isolés et sans caractère général. On en pourra juger par le rapide résumé que nous allons donner des principaux faits de son histoire.

En 1284. Jeanne de Montfort l'Amaury, veuve du comte Guy VI, fonda à

Feurs une commanderie de Saint-Autoine, sorte d'hôpital destiné à recevoir les mallieureux atteints d'une espèce d'érisipèle fort commune alors dans cette ville, qui brûlait et d'esséchait la partie du corps attaquée, et qu'on appelait le feu Saint-Anloine.

Nous sysons, sans pouroir pérèser l'année, que Peurs ful presque réduite en cendres par les Anglis à l'Époque où ils disputaient la France aux Vailois. Le due Lauis de Bourbon, premier courte de Force de la troisième race, la fit clore de muss à la fin du xux' siècle. Dans le xx', ses habitants furent témoins d'un c'évémennt asser remarquable: le roi Charles VII vint au milieu d'eux avec toute la cour pour célèbrer les nocce de son list le dauphin, depuis Louis XI, avec une princesse de sovice (13/2). Du reste, pendant ce mens esfect, les trois états de la province se tinrent plusieurs fois à l'eurs. Elle avait elle-même droit de députer à ces estiment plus en l'aux present de l'aux de l'entre l'entre l

Il est inutile de dire que la capitale du Forez prit part aux guerres de la religion. Dels Inanés 1936, elle fut visible son Farmée du fameur karon des Afreis; en 1570, les troupes de l'amiral Coligny s'en emparèrent et y commirent d'affreux ranges. A certe époque de troubles, elle étail paice sous l'astorité diministratie d'un fonctionnaire spécial qui recevait le nom de procureur du quartier d'outre-Loire, et appoint le baillé du Forez, siègneant à Montfrèsson. Evens, comme tout le reste de la province, embrassa le parti de la Ligue, mais avec quelques méungements, dus a partie à l'indicence de la famillé du Roiser. Prise au mois de février 1909, sur les partissass du duc de Nemours, par les sieur Chalmazal de la Pie, qui la tenuit assiégée depois quetque tenus, et de reutra enfos sos fautorité d'uns partier l'indicent que que de nois, et event enfos sos fautorité d'uns partier l'indicent de la freie de la Pie, qui la tenuit assiégée depois queuque tenus, et event en flos sos fautorité d'un s'entre de la Pie, qui la tenuit assiégée depois queque tenus, et event en flos sos fautorité d'un s'entre de la Pie, qui la tenuit assiégée depois queque tenus, et event en flos sos fautorité d'un s'entre de la Pie, qui la tenuit assiégée depois sueque tenus, et event en flos sos fautorité d'un s'entre de l'annés de la Pie, qui la tenuit assiégée depois sequele tenus, et de reutra enfos sos fautorité d'un s'entre de l'annés de l'annés de la Pie, qui la tenuit assiégée depois sos fautorités d'un s'entre d'un forte de l'entre de la Pie, qui la tenuit assiége de pois se que que tenus et l'annés de l'annés d'un s'entre d'un forte de l'entre d'un sons et l'annés de l'annés de l'annés de la région de la région de la reste en l'annés de la région de l'annés de la région de l'annés de la région de la

Pas un souvenir ne nous est resté de l'histoire de Feurs au xvn' siècle. Dans le xvn' siècle elle fut forcée par la troupe de Mandrin, qui exerçait ses rapines sur toute la province

Lorsque la révolution éclata, la population de Feurs se montra en général favorablement disposée pour les idées nouvelles. Les royalistes lyonnais, qui vinrent y recruter des partisans, comme dans tout le Forez, la trouvèrent, sinon hostile. au moins indifférente à leur cause. Quelques membres des familles riches du voisinage se joignirent, il est vrai, aux insurgés; mais les populations rurales, que la grande commotion révolutionnaire avait tirées de leur léthargie, prirent les armes pour les combattre. Le 3 septembre 1793, un engagement assez vif eut lien à Salvisinet entre les paysans et les royalistes. L'avantage resta aux derniers, qui, reutrant victorieux à Feurs, crurent devoir se venger de l'esprit public sur le maire Berthuel: ils promenèrent ce magistrat à travers les rues de la ville attaché à un canon. Ensuite ils regagnérent Lyon, que les troupes républicaines bombardaient sans relâche. Après la soumission de cette ville, les commissaires de la convention ordonnèrent provisoirement la division du département de Rhôneet-Loire en deux départements distincts. La nouvelle division administrative fut confirmée par le décret du 29 brumaire an 11 (17 novembre 1793), qui érigea Feurs en chef-lieu du nouveau département de la Loire. L'administration départementale fut donc installée dans le couvent des Minimes, seul établissement de ce

genre qui existit dans la petite ville. On fit venir aussi à Feurs une imprimeire de Montlésson; ceiln on y édablic un tribunal révolutionnaire dans la chapelle des Péntients. Ce tribunal, dirigé par Javague, ci-devant avocat à Montlrison, et Pentients. Ce tribunal, dirigé par Javague, ci-devant avocat à Montlrison de victimes à la mort; la plupart étaient des Montlrisonnais qui avaient pris part de victimes à la mort; la plupart étaient des Montlrisonnais qui avaient pris part de révocat. Coume la bache de la guillotine n'était plus sauce expéditire, il ent covours aux fusillades; c'est ainsi que périrent vingt-huit personnes à la fois, le 20 plusième nu 1 (8 février 1793). Mais l'arrestation de Javague mit in aux suppires. Dévrété d'accusation par la convention, deux commissieres de cette assemble vinner l'arrette à Peurs pour conduir à Parts, oil flut plus sarde condumné les marches de l'accusation par la convention, deux commissieres de cette assemble vinner l'arrette à Peurs pour conduir à Parts, oil flut plus sarde condumné

Le retour à l'ordre fit bientôt seutir combien le rôte de chér-lieu de département convenit peu à bi tille qui on avit doicé d'un signad nantage. Sans parler de l'exiguité de sa population agglomérée, qui ne s'élère pas à 3,000 àmes, on n'y trouvait aucun édifice propre à recevoir les diverses administrations départementales. Le moment de la colère étant passé, on songen à reuné a Monthrison son ancien rang : par le dévret du 6 fruction an 111 (23 août 1795), on y transfrir définitivement le chef-lieu de la Luire:

L'histoire de Feurs au xrx siècle se réduit à fort peu de chose. En 1836, on y construist un moument fumére à la mémoire des citopres condamnés par le tribunal révolutionaire; ce moument dout les dépenses furent couvertes par une souscription commencée en 1822, par les soins de M. d'Assée ainé, alors maire de la ville, est bâté à Fendroit même où eurent lieu les dernières exécutions, et reorésente un tembe antique, de forme quatirnaquière.

Il y a quelques aunées, un monument qui ne rappelle que des souvenirs de goire a été eler sur la piace de l'églies : c'est la state du colonel Combes, fondue sur les dessins de sun compatriole Foystier, l'auteur du Sportacue, et donnée par le gouvernement à la ville natiale de Théroque commandant du 6p. oû elle a c'èt inaugurée le 16 octobre 1839, deux aus après sa mort glorieuse sous les murs de Coustantine.

Nous derous ajouter que Feurs, outre l'illustre soldat et le grand artiste que nous venous de nommer, a eurore donné le jour à claude Buguet, jurisconsulte distingué, et père du célèbre oratorien de ce nom, et à Jossph-Guichard Buverney. Ce dernier acquit une grande renommée, à la lin du xvir sécle, comme professeur d'anatomie, les courtisans et les gens du monde venaient en foule à sea leçous, les uns par goût, les autres par curiosité; plusieurs portaient même dans leur poche des pièces anatoriques répersées par lui, et se fissisteut un plaisir de les montrer dans les solons. « Les plus célèbres comédiens, » dit Poutentle, et seniorité predent à l'évoie de cel llustre professeur fart de parler en public s', evanient appendre à l'évoie de cel llustre professeur fart de parler en public s'.

Aug. Bernard, Histoirs du Forez. — Note historique par le mutre de Feurs (M. d'Assier ainé). — Michaud, Biographie universette. — Dictionnaire de la Gaute, par Expility. — Notice des Gautes, por Hadrien de Valois.

## MONTBRISON.

On apercevait naguère, de tous les points de la plaine du Forez, à l'ouest et audessus d'une petite éminence qui fait partie de la chaîne des montagnes d'Auvergne. un orme immense couvrant de son ombrage les ruines d'un vaste château fort. De loin on l'eût pris pour la tête empanachée d'un géant couché dans la plaine et auquel les monts auvergnats auraient servi d'oreiller. Les murs du château figurajent le casque : l'arbre, le panache. Tel était, il y a cinquante ans, le pittoresque point de vue qui distinguait Montbrison des petites villes environnantes. Les choses ont bien changé depuis. L'arbre est tombé de vieillesse, il y a bientôt douze ans : les ruines du château ont servi à bâtir des maisons, et l'existence même de la montagne a été fort compromise. Comme elle est composée d'un rocher qui se détache en petits fragments fort durs, on en a enlevé une masse énorme de pierres, pour le pavage des routes. Puis à cette spéculation en a succédé une autre que nous qualifierons de sacrilége, quoique la religion lui ait servi de prétexte : sans pitié pour le premier berceau de Montbrison, on a bouleversé toute la montagne dans le but d'y établir de grossières représentations du chemin de la croix; tandis que l'accès en était libre autrcfois, on a imaginé de l'entourer d'une clôture pour y prélever un droit sur la euriosité des fidèles, comme s'il s'agissait d'un spectacle; enfin, on y a même élevé des constructions particulières, dont le moindre inconvénient est de rompre l'ensemble d'un magnifique panorama. Rien pourtant ne rendait nécessaire un tel acte de vandalisme. L'espace ne manquait pas ailleurs, et mille raisons devaient porter les habitants à respecter ce mont qui avait été longtemps le refuge de leurs pères, et à l'abri duquel s'est élevée la ville actuelle.

L'origine historique de Mouthrison rennonte à des temps très-recutés. D'après quedques savants, la montagne qui porte en nom fut primitivement consorée à B-iso, décesse du sommeil et des songes, empruntée par les Gaulois au culte des Grees. Cette divinité infernale, dont le nom signifie en gree, dornir, se reposer, avait sans doute été choise à descein pour patronne d'une moutagne of l'on distingue tous les signes d'un grand bouleversement occasionné par une irruption volcanique.

Quoi qu'il en soit, il y eut plus tard en ce lieu une forteresse dont l'existence se rattache à celle d'une vieille cité gauloise qui a laissé d'imposantes ruines dans un bourg situé près de Montrison, et qui est indiquée sur les tables théodosiemes sous le nom de Medisdanum. L'histoire de cette eité est tout à fait inconnue, et son nom même ne s'est retrouvé jusqu'ici sur auven matre monument; seulement la tradition raporte qu'une des étaies du bourg, aqued elle a fait bloes, et auròn

١.

nomme Moiad, a été bittie sur les ruines d'an temple de Crêtes. Ce qu'il y a de certain, c'est que cet délide, consexté jais à sainte Esqénie, mais qui aujourd'hui ne sert plus au culte (il y a trois églises dans ce bourg, milgre le petit nombre deses babitants), porte longtemps sur son froatispèse une faut en sourceir de son origine; ce qu'il y a de certain encore, c'est que cet édifice est fondé sur des ruines romaines appétées dans les titres anciens maions du palait (ibnus palaiti), et qu'il est voisin d'une vaste construction dont il ne reste plus que quelques grands pans de mur désignés par les sewnts sous is onn de vieur palait (retuz palaitium), et que le peuple nomme les Sarrains, par allusion sans doute aux dévastations commisses par les conomies la Sarrains, par allusion sans doute aux

Le premier fait historique qui se rapporte positivement au territoire actuel de Montbrison, est la naissance du patron de cette ville, saint Aubin; sulvant la tradition, il vint au monde vers le vyr sècle, dans une maison située au pied de la montagne, et où les gens du pays se sont toujours rendus depuis en procession le 15 inilled de chauue année.

Les monuments écrits ne disent plus rien de Monthrison, jusqu'au xr siècle; unais à cette époque on voit le conte de Forer, Gallisame III, qui ribabinit, y fonder un hospice avec quinze lits pour les pauvres. La charte de fondation nous apprend qu'une chapelte déliée à la vierge Marie avait remphée le temple de Brize, et se triouvait enclavée dans l'euccènte du châtean. Guillaume affecta à cette Godation pieux el dime du pain et du vin qui se consommaient dans ses domaines; c'est-à-dire, porte le charte de confirmation de ses flis, dans les châteaux de Monthrison, de Surry, d'Esbiracellites, d'Eson, d'Aurre, de Pliseas, de Saint-Chamond, d'Iseron, de Lyon, de Monthrisol, de Coutances, de Cleppé, de Saint-Haon, de Chalèn

Ainsi est récélée tout à coup la préémisence de Monthrison : le palais comtai de Lyon lui-mème n'est pas distingué de celui de sautes localités. Cet qui en éfet les comtes n'avaient plus sucune autorité dans cette ville, depuis qu'elle avait été soustraite à leur domination par les archeveques. Au reste, cette préférence pour monthrisons es justifie par l'importance du chiteux bâtie en ce lieu, et dont les murs, en décrivant une circonférence parfaite, offraient près de sept cents mêtres de dévelopment.

Mais ce qui nous intéresse le plus dans la charte de confirmation, c'est la preuve qu'elle nous fournit que Montrision delt déji un centre de population. A quelle époque faut-il faire remonter l'origine de cette agglomération d'habitants l'Cest ce qu'il est difficie de déterminer. Toutefois nous pensons qu'elle n'avait pas commencé autérieurement au x'sétée, car fout semble indiquer que la ville actuelle prit maissance dans le chiletau même et par lotérance des conteis. Avant cels, il me porarist y avoir que des maisons alosées sur le coleu, maisons qui furent sans doute abandonnées lorsque la ville de Mediolanum fut détraite par les Surrasins. En élet, nous voyons fonder en 390, à Savigneu, prés de Montrison, une égitse champetre dont la supériorité fut longtemps reconnue sur foutes celles de la ville, qui apparemment n'avait point encore de paroisse.

Peu de temps après la fondation de l'hôpital des pauvres, Guillaum III partit avec Godefroi de Bouillon pour la croisade de 1096, et mourut sous les murs de Nicón. L'archevêque de fyr, l'historien de cette croisade, dit que a Guillaume de Ferrge dâtit recommé pour ses vertus et ses telatas miliaires, et que la nouvelle de sa mort fit répandre des larmes à toute l'armée chrétienne. » L'illustre guerrier eut pour successeurs deux enfants en bas âge; Guillaume IV, l'ainé, surnoumé le Feune, surveit à son fèrre Estatehe. Ce conte, dont les premiers actes semblaient annoneer d'heureuses dispositions, ternit par un crime la gloire de son bêre.

Il existe à quelque distance de Montbrison un vieux château connu sous le nom de Lavieu, et à la possession duquel était attaché autrefois le titre de vicomte. c'est-à-dire de lieutenant des comtes. Au commencement du x11' siècle, le chef de la famille de Lavieu, nommé Gauzeran, qui, ainsi que toute la noblesse forésienne, habitait Montbrison, possédait un bien plus précieux que sa vicomté, c'était une femme belle et sage. Guillaume IV en devint amoureux. Il tint d'abord sa flamme secrète : mais enfin , emporté par la violence de sa passion , il osa parler de son amour à celle qui en était l'objet. Nouvelle Lucrèce, la femme du vicomte reieta bien loin les propositions de son seigneur. Malheureusement, pour ne pas alarmer son mari, elle crut devoir lui cacher cette circonstance, et elle eut bientôt lieu de se repentir de sa réserve. Un jour que le vicomte était absent, Guillaume se présente : il renouvelle ses Instances , mais il est accueilli avec la même froideur. La vertu de la belle vicomtesse ne fait qu'irriter ses désirs, et il lui arrache par la force ce qu'il désespère d'obtenir par la douceur. A son retour, le vicomte trouve sa femme tout échevelée, qui se lamente et lui demande la mort, Instruit de la violence dont elle vient d'être victime. Gonzeran la rassure en lui disant qu'il la juge innocente d'un crime que le coupable seul doit expier. Il se rend sur-lechamp au château, et comme il est un des familiers du comte, auprès duquel, d'ailleurs, sa charge lui donne accès à toute heure, il parvient sans peine jusqu'à la chambre de Guillaume. Il y entre hardiment, le trouve endormi et le poignarde. Gauzeran sort ensuite de la forteresse sans rien dire à personne; puis, montant sur un cheval qu'il a fait préparer, il prend la fuite, Suivant une autre version, il fut tué par quelques domestiques du comte, qui, dit-on, coururent après le meurtrier, et l'atteignirent dans un lieu appelé la barrière. C'était une petite place située devant la porte du château, et occupée en partie aujourd'hui par le grand escalier du tribunal. Ainsi finit, vers l'an 1107, dans la personne du prince Guillaume, la première race des comtes de Forez.

Cependant Monthrison avait pris un grand acroissement depuis deux sécles. Les muss du château, malgré leur vaste circonférence, ne pouvaient plus coutenir la population; celle-ci, secouant ses langes dovenus trop étroits, yétait irrégulièrement étendue dans la plaine et éparpiliée sur le coteau. Les actes du temps nous apprennent qu'il y avait déjà à Monthrison, dans le xu'i sécle, au bas de la monlagne, deux églises dédiées à la Moladina et à Saint-André, et, sur le haut, deux chapelles, celle de Saint-Pièrre et celle de la Vierge; cette dernière, où Tou conservail les reliques de saint Aubin, était situle près de l'hospèce. Enfin, la ville possédait une cour de justice supérieure, qui prit plus tard le nom de baillinge, et une chambre des comptes.

Sous la seconde race des courtes de Forez, la création d'un grand nombre

d'autres établissements civils et religieux acrut encore l'importance de Montbrison. Avant la fin du xur siétele, la sile fut dolcé de deux nouveaux bosgiers, l'un destiné aux lépreux, l'autre sux malades atteints du feu Sént-Antoine; d'un hobipit ale Sain-Lean-de-Freussein, de deux nouvelors égliese, dont une collégale, celle de Notre-Dume; de deux couvents, crèai de Saint-François pour les hommes, et celui des benificats sour les fermes, etc.

Guy Ir., fils de la sœur de Guillaume III, Ide-Raymonde, qui avait épousé Guy, ou Guignes d'Albon, de la mission des dauphins de Veimonés, succéda à Guillaume le jeune, son cousin. Ces eigneur eut l'honneur de recevoir à Nontérison, en 129à, et le le Louis-le-Croop, à on retour de Chermont, oil i était allé l'était l'était, et chassé de son église par Guillaume, comte d'Anvergne. Guy changes l'impôt de chassé de son église par Guillaume, comte d'Anvergne. Guy changes l'impôt de chassé de son église par Guillaume, comte d'Anvergne. Guy changes l'impôt de son fondation de l'hôpleta, trop difficile à percevoir, en une leyde, ou droit en nature sur les denrées apportées an marché de la ville. Il y a soitante ans, on voyait encore aux portes de Monthésion les bureaux où sequitatiel cet impôt.

Guy II, fils de Guy I, lui succéda vers 1137, et ranima l'ancienne querelle des comtes de Forez avec l'archevêque de Lyon. Il fut même un moment maître de la grande cité, où il prétendait dominer seul; mais le prélat mit dans ses intérêts quelques seigneurs du voisinage, repoussa le comte et le poursuivit jusque dans le Forez. Guy II réclama alors la protection et l'assistance de Louis-le-Jeune, qui se trouvait en Auvergne, où il était venu pour réprimer les rapines des seigneurs de Polignac. Ce roi, qui avait eu dans le temps la tutelle du comte et l'avait fait élever près de sa personne, s'empressa de se rendre à Montbrison pour juger par luimême de la situation des choses. Il suffit de sa présence pour faire rentrer tout dans l'ordre. Louis-le-Jeune fut si satisfait de la réception que lui fit le comte de Forez, qu'il accorda à ce seigneur l'investiture de l'abbaye de Savigny. Mais Humbert, sire de Beaujeu, patron né de cette abbave, s'opposa à la concession: Il vint trouver le roi à Montbrison et força Guy II à se désister solennellement dans l'église de la Madeleine devant toute la cour. Pour dédommager le comte de Forez, Louis-le-Jeune lui donna la garde des grands chemins dans toute l'étendue de son comté.

Après le départ du roi, la guerre avec l'archerèque ne tanda pas à recommençer. Elle ne fut terminée qu'eu 1173, par une transaction entre les deux parties. Néanmoins Guy II, reconnaissant du service que lui avait rendu le prince, alla le trouve à Bourges, et lui II thommage du château de Montbrison, qui n'avait jusqu'alors relevé que des comtes de Forex.

A partir de ce moment, Monthisson prit rang parmi les cités féedales de la France. Il ne lui manquait plas qu'une constitution politique; en ceta, comme en toutes choses, les contres de Fores vinerat su-devant de ses désirs. En 1923, got J' l'ul accorda de son proper mouvement une charte de franchise ou de commune, dont voici les principaus articles : « Le contre s'engage à veiller aux intérêts des habitants de Monthisson dans touts on contét, suismit les us et coutames; il les autorise à se constituer en communauté, et à s'entendre pour metre une garde dans la ville et pur assurer sa défense; il leur permet de faire en générat tout ce qui leur paraîtra bon et honorable dans l'intérêt de la cité. Outre ca snaulages, il leur concrète le étoit d'iltre six d'entre eux pour préfèrer l'argent

nécessire à la communauté. Enfin, il consent, dans le cas où le conte ou son chatébins serait usuité par un habitant, et où céul: ne pourrait point trouver un avocat pour le défendre en justice, à lui en accorder ou à lui en faire donner un, etc. » Guy voulut bien donner les plus grands seigneurs du pays pour caution de l'exécution de la charte d'affranchissement; il désigna même, communistime de auprès de la nouvelle commune, trente chevaliers qui, sur la simple répuisition des bourgeois, devaient se constituer prisonniers, dans le cas où lui-même aurait contrevenu à se se naggements.

Les successeurs du comte Guy accurrent encore ces franchises de plusieurs pritièges. Ainsi Guy VI exempla les habilants de Monthrison de la reconnaissance pécuniaire qu'on était dans l'habilated de payer, sous le régime féodul, à chaque mutation de selgeneur; la charle poter, que l'exemplon s'étendre à tous ses succcesseurs, universels on particuliers, fussent-ils fils, frères, oucles, cousins du comte.

Comme on le volt, les xir, xir' et xirr siccles furent une époque de prospérités pour Montbrion; ja première moité du xir' ne fat pas moins heureuse pour cette ville, qui se déreloppat librement au milien du calme dont jouissait le pass, gréce aux soins vigliants de ses ches. Le gouvernement de Jean Ir-, flis de Guy VI, vint metre le comble à cette prospérité. Ce prince, dont la longue séministration peut être comparée pour le Fores à Cetle de Louis XIV pour la France, changea l'espect du comfé : il y ramena l'unité, en nachetant à pris d'argent, ou par échange, plusieurs rilles placées sous la dépendance de seignenrs particuliers; il raffermit la justice en organisant, d'une manière générale, le système des challes l'étre des challes lens, jurisdictions secondaires resortissant su baillaige de Mont-brison, mais supérieures aux justices seigneuristes, dont elles réformaient les arrêts.

Lorsque le comte Jean confirma les privilèges des habitants de Monthréson, en 1290, il se déchars a leur père et rempil d'ane parfiate solicitude pour ceux que ses prédécesseurs avaient toujours ainsés d'une particulière affection. » En effect, il leur montre en plus d'une circonstance qu'il les aimait avec une tendresse toute paternelle. Son gouvernement dure près de cinquante ans, qui furent un demi-sieble de gloire pour le Fores, et aurtout pour Monthrèson, dont le resort inclaire! fut considérablement étenda. Jean était membre du couest d'évait du rol, comme on dissit alors, et jouissit d'un grand renom his cour; sprès avoir été chargé de plasieurs missions de la plus haute limportance, il mourat en 1333. Son successeur prit le nom de Guy VII, et transmit le comité à son fils, le prince Louis.

Sous ces deux derniers contes, Montbrison continua à s'étendre. Elle formait déjà une ville asser vaste, lorsque la guerre lai fit éprouver des pertes cruelles. Les incursions des Anglais, a d'un vieil historien du pays, « furent falales à plusieurs lieux du pays de Forez; car, les anciens ennemis du royaume ayant alors le cœur enflé, à cause de la prison du roi Jean, qu'ils teusient en leur lle, s'épanchèrent ave fureur pur la France, sous les ordres de leur roi Édouard, qui

<sup>1.</sup> Sous le comte Jean, Thiers et Annonay ressortissaient au builliage de la capitale du Forez.

tranchait du souverain, et, se jetant en celul-ci, y comunierat des actes d'hostisties depouvantables. Ce fait aires qu'ils heralèrent la ville de Montetrison, dont l'étenduer était beaucoup plus grande qu'à présent, vu que ses fossés rovisinaient, en ce tempe-la, Charite, qui est une maison noble, laquelle en est à présent distante de cent pas. » La ville fut presspe entièrement déprepaire. Tous les habitants, sans songer à prendre des mesures pour la conservation de ceux des mouments que le feu avait épargnés, se rétugièrent dans le châteus. Deur comble de malheur, un dessarte général vint encoreaggraver le position des Montrésonants, les forarit 1502. l'armée française voulant s'opposer su passage des compagnies de nord-resus, les attaqua à Brignia, près de Loya (ele fut défaire, els sep principusa celés restèrent sur le champ de bataille. Le conste de Foret Losis for tué en combattant visiliamment; Remand, son onche, resta éprononier; étemp, son frère, ne s'éclapse qu'à grand poine, et l'effroi qu'il éprousa dans cette fatale journée lui fit perior la rision.

Aux jours de grandeur et de prospérité succédu une époque de décadence, Pendant la vice de Jean-l'Imbécie. Renaud, son oncle, et Jeunne, as garad-mère, se disputérent la tutelle; après la mort du conte, cette même Jeanne et Louis, duc de Bourbon, cossin de Jean, se pièterent sur le comté, qui resta en défusitive au duc de Bourbon. Ce prince avait épousé l'unique héritière de la famille de Forez; il fut la souche des comtes de la troisième race, et s'elforça de relever de sex raines la ville de Monthrison où séguirant la habituellement sa femme. Il fit un jour appeir les principeux habitants, et leur offirt, s'ila voulaient entreprendre la ciòture de leur ville, 'd'y contribuer pour une somme de dit mille livres tournois; leur promettant en outre de les faire tenir quittes de tout impôt envers le triver royal pendant le temps qu'on y travaillemit. Les Monthrisonais accuellièrera avec empressement la proposition; mais la mort du duc, arrivée en 1910. Ilt ajourner l'eréctuion de ce projet.

Enfin, en 1428, les habitants de Montbrison obtinrent de Marie de Berry, bellefille du duc, une charte qui les autorisait à procéder sans retard à la clôture de la ville, « cessans tous-priviléges, toutes prérogatives et exemptions. » On se mit sur-le-champ à l'œuvre. Pour que la charge ne fût pas trop lourde, on dut songerà resserrer le pourpris de la cité, qui s'était jusque-là étendue sans prévoyance. Il fut donc résolu que le quartier de la Madeleine serait laissé hors des murs, quoiqu'il renfermat plusieurs établissements importants, aujourd'hui détruits, tels que l'église dont il porte le nom, et la commanderie de Saint-Antoine; on y laissa aussi l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le quartier Notre-Dame et le couvent de Saint-François eussent été également placés au delà des remparts, si les chanoines de la collégiale et les fréres cordeliers n'avaient offert de se charger de la portion de mur qui les enclôrait. Une partie du château faisant saillie en debors de la ville, il fut un moment question de l'enceindre d'un double fossé, afin que les bourgeois fussent bien maîtres chez eux; mais on renonça à ce travail pour éviter un surcroit de dépense. Le nouveau mur, dont il reste encore quelques portions, n'eut pas moins de deux mille mêtres de circonférence; quarante-six tours le flanquaient et défendaient l'approche de la ville.

Desormais à l'abri derrière ses fortes murailles, Montbrison put reprendre

habeline; mais le temps de sa prospérité était passé, et son développement, à partir de cette époque, fut tout à fait arché. Perdue an milieu de l'immense panage des ducs de Bourbon, elle dérent rapidement. La cour ne séjouranti plus, comme autrefois, au milieu de ses habitants; si les nouveaux malitres de la ville la visitalent soes couvent, c'était moins pour y donner leurs soins aux affaires du gouvernement que pour s'y livrer au plaisir. Ils y firent construire une maison de plaisance une la laissé le nomé parc à un territoire attenant aux fossés de la ville du côde du midi, et un jeu de paume an clottre Notre-Dame, « hors le lieu saint. » Le seul érément historique digne d'être mentionné pendant cette époque à Monthrison, est le séjour du roi Charles VII, qui y conclut le mariage du dauphin Louis, son fils.

Par une compensation presque providentielle, vers le même temps, oit tout ombait en décadence, s'élesait à Monthrison une famille destinée à se faire un grand nom dans les armes et dans les lettres, et à redonner quelque vie à la ville. Lorsque le Force échat aux dues de Bourbon, ces nouveaux seigneurs; presque étrangers au comét, sentirent la nécessité d'y avoir pour représentant un homme influent dans le pays. Guichard d'Urfé, ami du due Louis II, reçut de ce prince la charge de bailit, qui se conserva presque sans interruption dans sa famille.

Pendant les luttes du xy siècle, époque douloureuse où la France enfanta sa merveilleuse unité nationale, l'attachement réciproque des d'Urfé et du peuple counté fut plusieurs fois cimenté aux les champs de babille. Lorsque la maison des ducs vint à s'éteindre enfin dans la personne du fameux counétable de Bourbon, la substitution des d'Urfé fut presque complète : sous le titre de baillis de Forez, ils furent les virétables successeurs des anciens contes; leur autorité, déjà considérable, socrut de plusieurs prérogatives de la souveraineté, et ils n'eurent au-dessus d'eux que leur grand suzreni, le roi de Francia.

Nous venous de parier du comédable de Bourbon; nous ne dirons rien de su décition déplorablement célèbre, aion que le contrat qui lei lait à Charles-Quint fut signé à Monthrison, où se rendireut servéement les agents de l'empereux. Iban le traité qui intervint plus tard entre François l'et charles-Quint, ce dernier, magiré son ingratitude, stipula par un reste de pudeur que le princesse de la Rochesur-You recevrait quelques parties de la riche succession de son frère, et qu'on accordental util de de pariences le titre de conte de Force. Ce fut en cette qualité que le neveu du cométable fit son entrée à Montbrison le 1" juillet 1550. Mois in duclesse d'Angouléme s'empar presque aussiolt du comité au préjudice du jeune prince. L'auncé suivante, elle en fit la cession au roi son fils, qui vint en personne recevoir l'hommage de se, souveaux vissos la

François I" arriva à Monthrison avec toute sa famille le mardi 25 avril 1558, et fut requ à la porte de Saint-Jean par le seigneur Claude d'Urfe, bailli de Forez. Le roi alla demeurer dans la première maison canonicale, alors occupée par Pierre Paparin, et y resta série pours entiers, qui furent seize jours de fête. Entre autres divertissements, les labilitats lui domièrent le spectacle d'une montre ou revue de leur milice bourgeoise, « au nombre de cinq à six cents, avec arquebases, tamboarias de suisse et grandes ensciernes, conduits et mecha par M. le chatelain. »

Le deuil suivit bientôt ces réjouissances. Après la prise de Lyon par les protes-

tants, le crébère baron des Adrets se dirigeas sur Monthrison, et l'ayant forcée le 15 juillet 1652, vieile de la fête de sisint Abbin, parton de la ville, il la secargea de fond en comble. On évalue à neuf cents le nembre des victimes de cet horribet massacre. Le viaqueu presenta plassir à fair précipietre ses prisonaires de haut d'une tour. On raconte à ce sujet une anecdote qui, quoique bien connue, mérite d'ure tour. On raconte à ce sujet une anecdote qui, quoique bien connue, mérite « Et quoi it faut-it donc deux étans pour faire ce saut? » lui dit des Adrets. » « Et quoi it faut-it donc deux étans pour faire ce saut? » lui dit des Adrets. » « Seigneur, je sous le donne en dix, » répondit le pauvre diable avec une gravité comique. Cette preuve de présence d'esprit dans un moment si critique plut tel-

Après cinquante-cinq jours de brigandage, les protestants se virent forcés d'abaudonner Moutbrison, où les pratiques du culte catholique, qui avaient totalement cessé, furent rétablies. Quelques années plus tard, la foudre ayant renversé la tour du baron des Adrets, la ville fit représenter cet événement sur ses armoiries, avec la légende : ad expiandum hostile scelus (pour expier le crime des ennemis \*). Malheureusement l'expiation prit une autre forme ; la peste vint aggraver tous les maux de la ville. Pendant quarante ans, la guerre de religion et les fléaux naturels se succédérent avec une effrayante rapidité, et décimèrent la population de la malheureuse cité. Dans une des excursions que faisaient à chaque instant les protestants, un parti de religionnaires trouva un jour Montbrison dégarni de ses défenseurs naturels : ceux-ci, sous les ordres du seigneur d'Urfé, étaieut allés repousser une autre bande de réformés da côté de l'Auvergne. La petite troupe profita de la circonstance pour obliger les femmes à acheter sa retraite movement une rancon de deux cents écus d'or. Encore, les dames qui a étaient demeurées seules pour la garde des maisons » furent-elles heureuses d'en être quittes à si bon marché.

Plus tard l'armée de Coligny, où se trouvait le jeune roi de Navarre, menaça Montbrison, après avoir fait de grands dégats à Saint-Étienne; mais la ville fut préservée par Jacques d'L'ifé, qui se reniferma dans la piace, quoiqu'elle ne fut pas tenable; ce seigneur, pour relever le courage des habitants, amena au milieu d'eus sa femme avec son fils alné.

Lorsque la Ligue c'edata, Monthrison se déclara ouvertement pour la sainte-union. A tovid sed Urife, fout le Forez était souleér contre le proutir royal, et marchait à grands pas vers un régime républiciair, mais l'ambitieux duc de Nemours, gouverneur de Lyon, sut faire bourne ce mouvement à son profit. En avin les habitants de Monthrison, dirigés par Anne d'Urié, qui avait deriné les projets du prince lorrain, voulurent en prévenir l'exécution couleit s'empara de la ville par une ruse, et la maintit daiss son parti par la forre. Après en avoir chassel de bailir, j' fit bâtir une forteresse qui fant pour lui jusqu'an dernier moment, et qui servit même de préson à Honoré d'Urié, qu'on accussit de parlager les sentiments de son père. Ce n'est quen 1506 que le duc de la Guiche, gouverneur pour le roi, put entre dans la forteresse par composition, ce seigneu la fil aussitol démolir, à la grande

Monthrison n'avait probablement pas cu jusque là d'antres armes que celle de ses contes, qui étalent, pour la seconde race, de gueules à un damphin d'or.

joie des habitants, et planta sur ses ruines un orme qui a existé jusqu'à nos jours. Nous avons parlé de cet arbre séculaire et de sa physionomie pittoresque au commencement de notre nutice.

Ajorès ces troubles, Monthrison ne donna presque plus aucun signe de vie, jusvià l'Époque de la révolution. Les seuls évênements dignes d'être mentionnés, durant une si longue période, sont la prise de la ville par le seigneur d'Italinourt, lors de la petite guerre courtisanesque de 1017; l'établissement du collège de l'Oratoire, en 1023, la fondation du couvent de la visitation de Sainte-Marie en 1700, et la construction d'une belle esserue, en 1730. Vers le milieu du su'uri s'ébel, a ici fiét ne value par la bande de Mandria, qui vint enlever la caisse du receveur des gabelles, M. de Palmaroux. L'audacieux capitaine de voleurs s'arrêta même pur souper d'aus l'hôtel du riche lamacier (1754).

soit crainte du désordre inséparable d'une révolution, soit préjugé aristocratique, bien naturel dans une ville toute féodale, Monthrison ne partages pas l'enthousissine général, qui, à la fin de ce même siècle poussa la France vers un nouvel état de choses. So population, un peu gentilhommière, voyait trop les prévogatives qu'éle avait à perdre, et pas sasse les avantages que le pays avait à agenter à un changement. En fait particulier vint encore, au début de la révolution, lui donner us usjet de mécontentement; forsque l'assemblée nationale cet arrêté, en 1730, la division de la France en départements, Monthrison perdit son titre de capitale, et fut réviult au rolle de simple chef-lieu de district du département de Rhôme-et-Loire. Cette déchéance, qui, en amemant la suppression d'une foule d'administrations, plessa les intérets d'un grand nombre d'habitants de toutes les classes, un pouvait manquer d'indisposer les Monthrisonnais; ususi, lorsque Lyon ett levé l'étendard de la révolte, en 1793, se hatéren-lis de se ranger sous sa bannière, comme lis avaient fait deux sédees plus tot, au temps de guerres de la religion.

Vers le milieu du mois d'août, un détinchement de deux cents jeunes Lyonnais, commandés par les ieur de Rimberg, vint se cantonner à Monthrison, et y reçut un accuell empressé. Un grand nombre de méconfents se joignit à eux de tous les joints da Force et forma hieutott un corps saser nombreux, qu'on organise ca cavalerie et en infanterie. Pendant que cerl se passait à Monthrison, le spartisans de la révolution, et particulièrement les indibants des cantons voisins, résolurent d'attaquer la ville pour y évolutire ce foyer d'insurrection; mis leurs mesures furrent si mal concertées, qu'ils échouèrent. Chaque contingent se présenta Bolément devant Montréson, et fut repousé avez perte.

Mais bientot la capitale du Forez fut plus serieusement menacée. L'Auvergne se levait en masse à la voit de son représentant Couthon, et l'armée révolutionnaire qu'il conduissit au siège de Lyon, devait, sur sa route, soumettre ou brêle Mont-brison. Dans cette position critique, le corps des insurgés résolut d'abandonner a ville qu'elle occupiat pour aller au secours de Lyon. Ils edirise en deux colonnes, dont une passa per Feurs, et l'autre par Montrond. Cette dernière éprouva un rude échec sur sa route; mais le gros de la troupe et l'autre colonne arrivèrent à Lyon dans les premières jours de septembre avec un grand nombre de prisonneirs et une énorme masse de bagages, pour le transport désquets les révoltés avaient mis en réquisition une multitude d'abblistats de la ville et de La campagne.

ı.

5.

Monthrison ne fut pas plutô détirrée des insurgés, qu'elle se vit occupée par les troupes de la conercition. Comme les I, Jonnais, mais dans un son son pour, les républicains opérèrent à leur tour de nombreuses arrestations. Après la chute de 1, pon vincrent les meaures de rigieur. Un grand nombre de Monthrisonnais furent dirigés sur l'eurs, dont le tribunal criminel les envoy a presque tous à la mort. D'autres habitants de Monthrison ayant été pris à 1, you, y furent esécutés comme révoltés. L'ancienne capitale du Porce, déclarée ne etat de révelloin, requit le nom de Mont-brisé, et perdit son tribunal de district, qui fut transféré à hièrre par l'ordre du représentant 1 avogues. Cet aucien avocat, si fameur dans l'histoire révolutionnaire du département de la Loire, avait été nomme député à la convention nationale par les éfectuers du district de Montrésson."

Après le départ de l'avogues Forêre commença à renaltre. Dès le mois d'avril 1795, la société populaire de Mondrivi airressa une pétition à la consecution pour la prier de réhabiliter la ville. Cette prière fat bien recueillie. Un décret du 30 mais suivant réabilit le tribunal de district à Montrison. L'amés essivante un autre décret du 32 audit 1795, ordonna d'y transférre le chef-lieu du département de la Laire. La opilaide de Forer recouver a miss une partie des avanlages dont del jouis-sait autréfinis, mais non pas son ancienne splendeur. Elle n'en a pas moiss eus sait autréfinis, mais non pas son ancienne splendeur. Elle n'en a pos moiss eus sait autréfinis, mais non pas son ancienne splendeur. Elle n'en a pos moiss eus soit de la beaucoup gagné sous le rapport de l'hygiène, grâce aux soins de M. La-chèse ancien maiter et dépaid de la ville. Autréfois, rescerte dans es étroites mu-railers, elle était sate et mai afrère; l'air y était vicle par les maissuns qui s'exhalisent le les la ville d'au fétigle et compié des fousés. Aujourl'hai, le adure dans l'idisquire et un bean houlevard a remplacé les douves; les maisons élevées sur cette promende, ou permis d'élagri quelques ruse, d'en retresser d'autres dans l'indisquire du noi permis d'âtiquir quelques ruse, d'en retresser d'autres dans l'indisquire de qu'ille cité. Edifin, un système d'irrigation hien combiné est venu compléter toutes ces auditorations.

Ce sont là, sons controlli de grands avantages; mais peut-être aurait-il éée possible de les obtenir sons faire tant de démolitions. Monthrison mait quatre églises paroissiales (en comptant celle de Swigneu) que la révolution avait respectes; asan nécesaité on en a démoit rivis que leur ancienneté, sinon leur architecture, metuit au premier rang parmi les édifices historiques du département. Celle de Saint-Pierre, qu'on a conservée, est précisément la plus moderne, la plus petite et la moiss indressante. Il y avait encore à Monthrison plusieurs autres églises : la plus belle et la plus ancienne est Notre-Dune, jadis collégiale, à présent simple paroisse. Le cults populaire y titla ses séners pendant la révolution. L'église des Cordeliers, divisée en deux dans sa lauteur, sert aujourd'hui de halle et de salle des poetacles; celle de la confériré des épinitents, placée près de Suint-André, qui a fait place à une boucherie, a été chaugée en écurie. Les autres n'ont pas éprouvé em oins étranges transformations. Le collège des nostoriers est dereur l'hotel de préfecture, le couvent de sinte-Marie a reçue le tribunal et les prisons je gracieux monastère de Sainte-Marie a reçue le tribunal et les prisons je gracieux monastère de Sainte-Marie a reçue le tribunal et les prisons je gracieux parties de la fait place à prison par leur de l'aprentant par leur de l'aprentant partier d'un fou par leur des présents par leur de l'aprentant par leur de l'aprentant par leur de l'aprentant partier de l'aprentant par leur de l'aprentant partier de l'aprentant partier de l'aprentant par l'aprentant partier de l'aprentant partier de l'aprentant partier de l'aprentant partier de l'aprentant partier d'une de la four l'aprentant partier d'une parti

C'est à lort que, dans la Biographie universelle, l'auteur de la notice sur Javogues lui donne la qualité d'huissier.

restauration, après aoir servi pendant longtemps de caserne de gendarmerie. Le convent des Cordeires, oi, avec l'agrivente des frères minimes, se tenuit l'administration municipale, a été entièrement envahi par cette dernière : on y a usus placé de nos jours une école normale; les lattiments des l'radiues sont occupés par nu petit séminaire. Quant aux bibliothèques de ces maions religieuses, il est inuttiée de dire qu'elles ont disparu. Cependant toutes les richesses qu'elles possèdent n'ornt pas réé perdues et de turs dôcris on a formé une petité bibliothèque communale, qui est ouverte au public une fois par semaine, et où l'on compte environ six mille volumes.

Sous le rapport administratif, Monthrison n'a pas éprouve moins de changements; mais ici, du moins, le passé a trouvé, sous me autre forme, presque son équivalent dans le présent. Ainsi, les fonctions du bailli ont été réparties entre un prétet et un marchel de camp; le bailige et la séchhausée ont été remplacés par une cour d'assises et un tribunal civil; la châtellenie par une justice de paix, l'ébetion, le bureau des aides, par une recette générale et les directions financiers qui en sont le corollaire. Il vir a plats de gouverneur de la ville et de lieutenant de police; mais les fonctions du maire ont été conservées avec quelques légers changements d'attributions; suz quitre échevins on succééé deux adjoints du maire et un consell municipal composé de vingt-trois membres. L'archipettre a été templacé par une cure de cauton, et les quotre prorissos ont été réduités à deux.

Il y a deux hópitaux à Monthrison : celui que fonda Guillaume III, au xx siècle, pour les pauvres infirmes, et un hospier établis par les habitants, en folso, pour les indigents; on reçoit en outre les enfant-t-touvés dans cette dernière maison. Ce sont les seuis établissements aurqués leur caractére religieux n'ait pas uni, et qui aient traversé presque auns modification les époques les plus terribles de la révolation. Leur revenu s'élève aujourbuit à plus de cent mille francs.

La population de Monthrison s'est sensiblement accrue, depuis quelques années: le recensement de 1854 la porte A 7,000 ames; l'abbé d'Espilly ne lui en donnait que \$,000 en 1726. Il est vral qu'alors elle ressentait encore les effets des érénements désastreax qui l'avaient désoide, et parmi lesquels il faut mettre les pestes de 1507, de 1564, de 1588, de 1588 et de 1694. Le retour irrégulier de ce fiéta ut presque toujours accompagné de la famine. Le département de la Loire, dont Monthrison est le ché-fleux. renferme \$13,497 habitants.

Peut-etre réussirait-on mieux dans la voie scientifique et littéraire ; quoique les esprits n'aient pas à Montbrison la même activité qu'autrefois, il ne serait pas impossible d'y faire renoltre le goût des études sérieuses. Il est vrai que la ville pos-

sédait, sous l'aucien régime, trois établissements importants que la révolution a détruits : un bailliage, illustré par les Papon, les Dupuy, les Henry; un chapitre qui s'honorait de pouvoir compter au nombre de ses membres Paparin, l'hôte de François IV. et de la Mure, l'historien de la province; un collège d'oratoriens, d'où cital sortile cédère junsémiste la eques-losseph Duguet et où Massillon avait donné ses premières leçons Mais on pourrait peut-être suppléer à ces établissements par des institutions modernes.

Monthrison peut offirr à la biographie, non-seulement un grand nombre de ciébritéis, comme les espetés finnients que nous venous de rappeder, mais encore des générations entières d'hommes illustres. Suns parter des comtes de Fecce de la seconde rice, qui lui appartiennent entièrement, ai de sutres grandes maisons févodates dont cette ville était le séjour habituel pendant une partie de l'année, nous citerons la famille des Talera, si célèbre dans l'égise de Lyon, celle des Robertets, qui à fourni plusieurs hommes d'étal, celle des du Ferdier, honorablement connue dans les tettres, et surtout celle de d'étyl, renoumére dans les armes, comme dans la diplomatile, dians l'égible, comme dans les tettres. Après la famille des comtes de Force, il n'en est pas qui sit jeté plus d'échet que les d'Urié sur Monthrison, dont lis résument l'histoire politique et littéraire pendant les x'u' et x'u' siéces.

Cette illustre famille fut alors principalement représentée par deux frères, Anne et Honoré, qui se sont fait un nom par leurs écrits. Ils avaient puisé l'amour des lettres dans la fréquentation de quelques beaux esprits qui, à la fin du xvi° siècle et au milieu même des troubles civils, formaient à Montbrison une espèce d'académie. Les principaux membres de cette réunion étaient Antoine du Verdier. dont la Bibliothèque est encore consultée avec fruit; Jean Papon, si célèbre par ses savantes recherches sur le droit; Étienne du Tronchet, qui, dans ses Lettres, nous apprend en vers et en prose par quel miracle il fut soustrait au supplice que lui réservait le féroce baron des Adrets ; Jean Perrin, châtelain de Montbrison. auteur de curieux mémoires historiques, dont il ne reste plus que quelques fragments; enfin, les Louis Papon, les Claude de Tournon, les Pierre Paparin. les Pierre du Verdier, et plusieurs autres, qui tous ont laissé quelque héritage littéraire. Peu de villes ont donc fonrni, dans les temps antérieurs à la révolution . un plus honorable contingent de célébrités que l'ancienne capitale du Forez. Parmi les contemporains, nés à Montbrison, nous citerons un homme d'état dont le nom se rattache à l'histoire de la révolution de 1830, l'ex-ministre Victor Chantelause!.

<sup>1.</sup> Ouvrages, mémoires et recherches historiques de l'auteur sur l'ancien comté de Fores.

## SAINT - ÉTIENNE.

## SAINT-CHAMOND, - RIVE-DE-GIER.

Voils trois villes dont Fertstence, toute moderne, se les intimement, qui on ne peut érric Thisbierie de June sons faire connaître en même tiemps les deux untres. Situées dans le même arrondissement et à égale distance l'une de l'autre, situées dans le même arrondissement et à égale distance l'une de l'autre, situées dans le même arrondissement et à égale distance l'une de l'autre, situées dans le même se leur avenir assuré pour des siécles; car la suijourd'hui leur fortune est leur seminense et leur avenir assuré pour des siécles; car les source principale de leur prospérité du rest, est leur soil même, asses stérile du rest, es la source principale de leur prospérité le distance l'est et leur soil même, asses stérile du rest, est leur soil même, asses stérile du se leur s

Comme il arrive tosijours, une première industrie en a fait naftre d'autres. Cet arroudissement, dont la supericite à pa sec nui mile hectarès et ne forme pas la cinq-centième partie du territoire français, est devenu un des plus riches du royaume : il possòde à lui seul plus de sept mille chevau-vapeur, 'est-à-dire le cinquième de la force des machines fixes en activité dans la France entière. La d'armes, la quincaillerie, l'ouvraison des soies, la fishrique des rubans, celle des d'armes, la quincaillerie, l'ouvraison des soies, la fishrique des rubans, celle des deres, des crèpes, etc.; là, no trouve un nombre prodigieux d'atteires pour la fishrication des machines, des outifs de toutes sortes, des produits chimiques, etc.; là, enfin, des usines gigantesques, des routes, des canuax, des chemins de fer couvrent, animent ou sillonnent ce sol, dont les entrailles si profondément travaillées recelent d'inquisables richesses.

Au milieu du mouvement général, la ville de Saint-Étienne se fait particulièrement remarquer par sa rapide croissance, sa population ayant presque tripié dans l'espace de quarante ans ; elle présente aujourd'hui une agglomération de soitante mille habitants, dont l'existence se rattache à l'usage des machines nouvelles et surtout à l'apolication du métier à la Jacourat.

Ce prodigieux accroissement, bien digne, sans doute, de fixer l'attention des

Le cheval-vapeur est représenté par soixante-quinze kilogrammes élevés à un mêtre par seconde.

penseurs et des économistes, a tellement ébolui quedques hommes que, dans une si grande et à belle fortune, i son oubside de lire la part du hasard. Tout, pre da flateurs, par ces courtisans d'une nouvelle espece, a été rapporté à l'industrie humaine, rien aux inappréciables dons de la nature : ils ont poussé même la complaisance et la flatterie jusqu'à supposer une haute antiquité à une ville mé d'hier, comme presque out ce qu'il y a de grand parmi nous. Saint-Étienne a eu la fai-blesse, ou si l'on veut la vamilé biene excussible de ne point irré d'une percille précation. Tout au contraire, elle l'a prise au sérieux, et, un beau jour. I suto-rité municipale à fait ou a laissé graver sur la porte de la principale éfaite du lieu une inscription en belles lettres d'or', rappelant une prétendue fondation de chipèrieq ui na jamissé settié que dons la tête de quelques Séphanoir. Nous disons Séphanoir, car c'est le beau nom que portent aujourd'hui les habitants de Suint-Étienne Autrécfoi, si les on avisent un moinse euphonique, cettud 6 Gapa , que les savants de la ville ont abandonné après avoir vainement cherché dans la lausue grevque l'étymologie d'une dénomination sortie du patois du pas lausue grevque l'étymologie d'une dénomination sortie du patois du pas lausue grevque l'étymologie d'une dénomination sortie du patois du patois du pas lausue grevque l'étymologie d'une dénomination sortie du patois du patoi du pas la lausue grevque l'étymologie d'une dénomination sortie du patois du patoi du

Non-seulement Suint-Eineme, mais Saint-Clamond et Rive-de-Gier, sont toutes modernes Aurene de ces villes ne remoute, en effet, à l'époque romaine; leur situation dans des montagnes ardies sue les rendait guiver propres qu'oux aventureux établissements de la frodalité. Remarquous encore que leur importance extuelle est en risons inverse de leur ancienneté; els offerent une frappante application de cette parabole de l'Esungle : « Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers »

Toutes les trois sont situées dans un des agri ou cantons de la province lyonnaise, qui, ne renfermant aucune localité importante, emprunta son nom à la principale rivière qui l'arrose, le Gier, en latin Giarum, d'où l'on fit Jarez, ou plutôt Jarais, A l'époque féodale, le Janez devint l'apanage d'une famille puissante qui en prit le nom, et dont le manoir principal était le châtean de Saint-Priest-en-Jarez, situé sur une petite montagne, à une liene environ de Saint-Étienne, d'où l'on apercoit encore ses ruines. Suivant les traditions, cette famille tirait son origine des comtes de Forez. En 1070, dit-on, Raimond de Baud, prince d'Orange, avait épousé Jeanne de Genève. De ce mariage naquit un fils, qui donna sa tille à un cadet de la maison des comtes. En considération de cette alliance, son père le gratifia de la vaste étendue de pays connue sous le nom de Jarez. Il est hors de doute que les seigneurs de Saint-Priest portaient, comme l'a constaté Guicheron, les armes des anciens comtes de Genève : « cinq points d'or équipollés à quatre d'azur, » Le premier membre de cette famille que les actes fassent connaître est Gaudemar de Jarcz, cité dans la transaction passée, en 1173, entre les comtes de Forez et l'archevêque de Lyon. Ce seigneur acquit plus tard de Briand de Lavien, également cité dans cette fameuse transaction, le château de Saint-Chamond, qui servit d'apanage à son second fils, Gaudemar II, et donna par la suite son nom à une branche cadette de la maison de Saint Priest, fondue dans celle d'Urgel d'Auvergne, vers la fin du xınº siècle.

C'est à cette époque que le nom de Salut-Étienne apparaît dans les actes. Le

Ce monument existait encore lors de notre dernier voyage à Saint-Étlenne, mais il vient d'être détruit.

plus ancien monument qui fasse mention, non pas de cette ville, mais d'un territore de sa banième actuelle, est de 118 ; c'est une clarte, par laquelle le conste de Forez, en sa qualité de suzerain de la contrée, et à la prière de Pous de Saint-Priest, filis ainte de Gaudemar l'", accorde certaius privilèges à des religieux bété-dictins, qui Catient venus depuis quedques anucées s'étabir dans ce lieu, et lui avaient impose le nou de l'abbenolte (valille benedicta, valice beinte), qu'il porte encore aujourd liu. Cette clurte ne de îl pas um out de Saint-Etienne; la tradition rapporte même que le lieu où se fixèrent les religieux était un désert; on sait, en effet, que c'était l'asseç des bénédictins de s'étabir dans des solitudes que les besoins du monastère vivifiaient trujours et transformaient même quelquefois en villes.

La présence des religieux de Vallenolte changea l'aspect du pays, il existai, dié-on, vers l'emplacement qui occupe asjourd'hui l'église de Saint-élèieume, une chapelle dédiée au bienheureux Laurent; cette chapelle d'abord desservie par les religieux, puis agrandie, et placée sous l'invocation de saint Étienne, devist une église paroissinte, vers la fin du xir siècle, comme le prouve l'acte de 1195, par lequet Guillement de Roussillon donne aux bénédiétiens de Valhenoltes on champ de l'Orne, situé, y liten, dans la »paroisse de Saint-Étienne, entre le mont Perrè et les eaux du l'arran. »

Tout porte à croire que cette nouvelle création se fit au moyen d'un démembrement de la paroisse de Saint Priest, qui existait déja uv r'siècle, et dont le territoire de Saint-Etienne dépendait précédemment, sous le rapport spirituel comme sous le rapport semport. Un autre document, portant la date de l'année 1296, semble rappeter, sinon cette dépendance, au moins le peu d'importance de la paroisse de Saint-Etienne; c'est un article du testament de Clément Rosset, clamoine de l'égite Norte-Dame de Montrision, qui, entre autres legs pieux, assure au chapclain (capetina») de Saint-Etienne-de-Faran 1, une rente de ciuq sous viennois pour la célération d'un anniversaire, à le condition que ce derraire s'adjoindra le chapelain de Saint-Priest et son cierc, et leur donnera, au premier neuf deniers, et au scond fois, outre la nouririture.

A partir de cette époque, Saint-Étienne commence à prendre quelque extension on p bital une églies seax vate qui subsiste encore, et où le service religieur fut organisé d'une maniére convenuble; cependant, au x+v sièrie, Saint-Étienne n'était encore qu'un bourg ressoritissant pour le spirituel à l'archipetré de Jarez fix é alors à la Fouillouse, petite ville voisine. Nous voyons, pour la première fois, paraître la comanne de Saint-Étienne dans un acte de 1140, par lequel les coasats de cette ville traitent en son nom pour l'acquisition du pré de la Foire dont nous repardernos souvent. Mais rien ne nous apprent comment, et en vertu de quel titre, se faisait l'étection de ces consuis; on sait seutement qu'ils étaient au nombre de quatter, comme dais les autres communes du Forez.

En 1535, les habitants de Saint-Étienne, sons cesse exposés aux incursions des ennemis qui désolaient alors la France et avaient déjà détruit l'abbaye de Valbenotte,

C'est le surnom distinctif que portait Saint-Étienne avant d'avoir acquis une Hiustration qui la dispense d'y recourir; on dissit aussi Saint-Étienne-en-Forez.

obtineent de Charles VII, par l'entremise de leur seigneur, la permission de s'imposer extraordinairement pour dore leur lourge. On commença à latir le mur d'enceitte en l'âl-I. la vait cinq piedes et demi d'epissieur et vingt de haubeur. On y prâtiqua deux grandes et deux petites portes. La principaté câtir placée à l'est, et donnait sur le Pri-de-le-Pieir, le un affranchi depuis quelque temps de tous droits seigneuriaux, et où se rendaient avec confiance les marchands des environs. Nous etrouvons encore ficielment le trance de cette première elôture de Saint-Étienne dans l'ancien quartier de la ville appele la cité; elle avait environ cinq cents mêtres de développement, ce qui ne suppose pas une population bien considérable. En cifel,, les chroniqueurs stéphanics évaluent à deux cents le nombre des maisons reufermées dans cet espace; or, en supposant que chaque maison renfermait cinq personnes, celle ferait environ mille habitants.

Mais bientôt cette enceiute devint trop éroite. L'existence de la houille dans crunton y attirs findustrie du fer, et suggéra à François l' Tiéde dy établir une fabrique d'armes à feu. Le Languedorien Georges Virgile fut, en conséquence, envoyé dans cette ville en 1516, pour diriger les travaux. Il fit construire le long de Frand des suines pour la fabrication des arquebuses à rouet; d'autres fabriques de quincuilleries s'établirent dans les environs, et on vit s'élever de nouveaux quartiers en déchors des murs de la ville.

Lors des guerres de la religion, au XVI sécle, Saint-Étienne, à qui sa fabrique d'armes doumit dégli une certaine importance, fut plusieurs fois prise et reprise se treprise d'armes doumit dégli une certaine importance, fut plusieurs fois prise et reprise se treprise son d'inssieur la France. En 1502, elle fut enlevée par les ofis du Baisson, seur de Sarras, qui commandait à Annonay, ville de tenlevée par festante, la laquelle les catholiques firent eruelèment gars par extente, la pauelle les catholiques firent eruelèment gars par extente, la pauelle pes catholiques firent eruelèment gars sens par cettaine, la laquelle des défaits qu'expasses au sarsa dans par extente, la petit de saint de la cettaine, de la finite que cettaine, la pauelle de sin sa, plusieurs fois secações en estraite, la perincia de commitment de seix en se, passe dans le la finite de la mille de la cele viettable. Les réformés s'arretteres de retires, dont l'interne amine de chique était le cele viettable. Les réformés s'arretteres prises d'un mois à Saint-Étienne, où ils par équipe de commitment d'horités arrages. Il orns répuspe de ce long que la cause de ce long sépuré était, comme le prétend Jean de Serre, une maladie de Coligny, occasionnée e par le boutif des danses de la ville.

Après les massocres de la Saint-Barthélemy, Jean de Saint-Priest, seigneur de Saint-Priest, qui vait reçu en 1688, du bailli de Forez, Jacques d'Urfe, une commission pour lever une compaguie de cent pistolere, se mit à faire la guerre à butle outrance aus protestants, dont il avait été un instant prisonnier lors du commencement des hostilités, en 1562. Comme s'il etit voului égaler son cousin le seigneur de Saint-Chamond dans sa craustif. Saint-Priest se faissil ainsi que lui un jeu des traités, qui grantalissent la vie de ses ennemis. Ayant forcé un jour la garnison de Saint-Pat-de-Mons à lui ouvrir les portes de ce chateu, à condition qu'elle aurait vies et bagues suveres, il fit passer au ill de l'épée presque tous

Le Pré-de-la-Foire est aujourd'hui au centre de la ville. Cet emplacement, qui joue un si grand rôle dans l'histoire de Saint-Elienne, porte le nom insignifiant de place Royale.

les défenseurs de la place, n'en réservant que six, qu'il amena à son châtean de Saint-Priest où ils furent massacrés. Puis, avant mis leurs cadavres mutilés sur une charrette, il les fit porter à Saint-Étienne, sur la place du Pré-de-la-Foire, a afin d'effrayer les religionnaires, et d'affermir ceux qui avaient abjuré. » Toute cette famille de Saint-Priest semblait née pour le crime. En 1586, Aimard, qui avait succédé à Jean, son frère ainé, commit un double assassinat sur les personnes d'Autoine d'Angerolles et de Jean, son fils, seigneurs du voisinage, avec lesquels il avait eu nne querelle. Les plaintes des parents des deux victimes attirèrent la rigueur de le justice sur le meurtrier ; il fut condamné per contumace à la peine capitale et à payer une amende énorme; tous ses biens furent sequestrés. Le selgneur de Saint-Priest étant mort durant sa contumace, Catherine de Polignac, sa femme, profita de cette circonstance pour obtenir, par l'entremise de ses amis et de plusieurs seigneurs, un accommodement solennel avec les parties adverses (1596). Mais depuis ce tragique événement une espèce de malédiction sembla s'attacher à la famille de Soint-Priest; malgré deux mariages consecutifs de Louis, fils et spccesseur d'Aimard, elle s'éteignit faute de postérité. La vie de Louis fut d'ailleurs pleine de dégodts. A son lit de mort il épronva le regret d'avoir fait des ingrats en donnant tous ses biens aux enfants de sa sœur, à l'exclusion de ses héritiers naturels de nom et d'armes.

Saint-Élienne continuait de prospèrer, au milieu des calamitis des guerres de la religion; elle cut une large part dans les pestes et les famines produites par les troubles intérieurs et si communes alors, qu'elles n'amennient même point la suspeusion des lossililiés. La ville tomba sucressivement au pouvoir de tons les parties sus s'attacher à la fortune d'autennt d'ext. Le retour de la paix et le règne de ttenri l'V domérent une nouvelle impulsion à ses fabriques; elle s'accrut considérablement et s'enricht d'une nouvelle industrie, la fabrique des valuas de soie.

Mais en 1628 sun epete, plus terrible que toutes les autres, répandit la consferantion à Saint-Etimene, ou élle s'eit pendant prés de dix-huit mois avec une rigueur inouïe. Un chroniqueur de la ville a porté à douze mille le nombre des victimes de cette épidémie. Ce chiffre est sans doute exagéré; mais réduit de moilié a serait eucre enorme. Nous ne desons pes oubliér de bonmer tots généreux elloyers, qui, au milleu de ce désestre, s'acquirent des litres éternels à la reconsissance populair e: ce sont les coussis Autoine Roussil, s'ean Bessonnet et Jean Pierrefort. « Ces messieurs, qu'on doit bien regarder comme les péres de la cité, a, d'il un contesporaine, efferat, le 21 nonembre 1829, avec les habitants, a le veus soleumed de célébere à jamais comme dimanche la fête de la Présentation e de la Sainte-Vierge, et de faire ledit jour à perpétuité la procession générale. « Du peignit à cette occasion un tableau qu'on voit encore dans la grande égiles, et qui représente ces trois honames généreux velus de leur costume consulaire et faisant le veun au nom de leurs concioreus.

La peste dont nous renons de parter révistuu dangre auquel ou u'avuit pas encera seare songé, celui des émotions populaires, d'autant plans à craindre dans cette ville d'ouviers, que les consults ne jouissant pas du droit de polite, qui appartenait au seigneur de vaint-Priest. Déjà, en 1627, le peuple s'était jeté sur les maissons de, deux habitants souoreurs d'aveaurre les grains, et le santi pilless, La punition de quelques mutius n'empécha pas le renouvellement de scènes semblables les anueïes suivantes, et suront durant l'épidemie. Cet état de choses us pouvait pas subsister plus longtemps suns péril. En 1634, les habitants de Saint-Eineme obtiment de leur seigneur, par une trausaction minible, la confirmation officielle de l'institution du consulat, avec l'exercice de la police jusque dans les faubourgs, et le droit de garder les clefs de la ville. De son coté le gouvernement, le ne voulant point qu'une ville de l'importance de Saint-Étieme continuit d'être placée sous l'autorité d'un simple juge châtelain, y transfera l'évertion qui vensit d'être crécée à Saint-L'amond (1629), et y élabit plus tard une sériérbussée en démembrement du hoilliage du Forez. Mallouerussement cette our obtint, moyennant fluance, que les officiers només pour feuir le nouveau tribunal sigérarient, comme par le passé, à Monthrison. Ce fut un grand malheur, mais une conséqueux inévitable de la vénité des charges de judicture à exte époque. La présence de ces officiers à Saint-Étienne eût peut-être prévenu les déplorables excès dont nous allons parler.

Louis de Saint-Priest, devenu seigneuir de Saint-Étienne par la mort de son père Ainard, et l'àrou de Cousan par celle de sa première femme, Marguerite de Levi, dont il n'eut point d'enfants, non plus que de la seconde, Isabelie de la Rochefoucauld, avait donné de son vivant tous est biens à deux de ses neveux, fils de sa seur Antionitet, mariére en 162 ha Canade de Châlus, comte d'Orchal en Auvergne.

Ces jeunes seigneurs avaient débuté dans la vie par une ingratitude, qui avait fait mourir de chagrin Louis, leur bienfaiteur, en 1641. Bientôt après l'un d'eux. le conte d'Orcival, ayant assassiné Jacques Cadol, dit Saint-Martin, de la maison de Rochetaillée, fut obligé de fuir pour se soustraire aux rigueurs de la justice, Condamné comme contumace à avoir la tête trauchée, il obtint des lettres de rémission. Ces lettres étaient rarement refusées alors aux criminels titrés : Richelieu n'était plus. L'impunité enhardit le comte d'Orcival à d'autres crimes, qui ne furent pas mieux réprimés. D'un autre côté le marquis de Saint-Priest, son frère, se croyant au-dessus de l'atteinte des lois par son titre de seigneur haut-justicier, se laissa aller any plus graves désordres. Il commença par ravir aux habitants de Saint-Étienne les droits qu'ils avaient acquis de Louis de Saint-Priest; fit abattre les armes de la ville , exposées aux principales entrées, et établit des impôts arbitraires sur les marchands. C'est eu vain que les consuls portaient plainte au juge châtelain : il dépendait du seigneur, qui exerçait sur lui toutes sortes de violences. Mais l'impunité elle-même a ses dangers. Après avoir dépouillé les habitants de Saint-Étienne de leur liberté, Gilbert de Châlus voulut leur enlever encore leurs bieus et leur vie. Plusieurs assassinats furent commis soit par lui, soit en son nom, par une bande de malfaiteurs dans laquelle on voit avec étonnement figurer un prêtre. Ceci se passait en plein xvn' siècle, et au centre de la France. On aurait peine à le croire, si les arrêts du parlement, dont nous parlerons bientôt, n'étaient là pour constater toutes les péripéties de cet horrible drame.

Mais ce n'était pas seulement dans le Forez qu'avaient lieu ces scènes affreuses :

Elles étaient d'azur à deux paimes d'or en sautoir, cantonnes au premier d'une couronne ducale, et aux deux, trois et quatre d'une croisette d'argent.

, les autres provinces étalent livrées à une bande de hobereaux qui pressuraient les peuples, pour se dédommager de la contrainte qu'ils s'étaient imposée sons le règne précédent. Enfin le mal devint si grand, qu'on fut forcé d'y chercher un prompt remède. Les instices locales, soumises à toutes sortes d'influences, ne suffisant plus, on ent rerours à un tribunal extraordinaire. Une cour des grands jours fut établie à Clermont, en 1665. C'est là que les Stéphanois portant leurs plaintes particulières et générales, demandèrent, dans la requête présentée par les consuls : « Ou'il fût ordonné que la police de ladite ville serait à l'avenir exercée par lesdits consuls et habitants, sans que les officiers ordinaires du seigneur pussent s'ingérer au fait d'icelle : que défense fut faite au dit seigneur d'exiger à l'avenir desdits habitants ou emphytéotes aucune corvée ou charrois, sons quelque prétexte que ce pût être, comme aussi d'exiger des revendenrs, revenderesses et marchands forains, qui vendent et débitent en la place de la foire, bouchers, boulangers, courtiers et autres, aucune somme de deniers, à peine de concussion : que, conformément à la transaction de 1635, la dite place fût déclarée appartenir aux dits consuls et habitants ; que les armes de la ville fussent rétablies aux mêmes endroits où elles étaient posées, avec défense audit seigneur et à tous autres de les oster ou faire abattre. Par ce moyen, » conclusient les interprêtes des Stéphanois, « les suppliants seront tirés de l'oppression et rentis dans leurs immunités et dans leurs priviléges. »

La cour des grands jours, qui avait plus d'un compte à régler avec le seigneur de Saint-Elicine, donne gind de cause aux citoyes, condanna Gibler de Châlus à avoir la tête tranchée sur la place même du Dré-de-la Foire qu'il revendiquait, et le mentant à néant les Settres de rémission oblemes par son frère le condider d'Orcha), le condamna à la même peine. Ce jugement fut confirmé par deux arrêts du parlement des 30 avril et du 39 juin 1607.

Les grandes familles intéressées dans les décisions de la cour des grands jours de Clermont, ont falt disparaître toutes les pièces de procédure de ce tribunal exceptionnel; on ignore aujourd'hui dans le pays même ce qui donna lieu à ces condamnations sévères; mais nous avons retrouvé les arrêts du parlement, et ils nous ont révélé l'énormité des crimes commis par les Châlus. L'arrêt du 30 avril porte que les biens du marquis de Saint-Priest sujets à confiscation seront saisis, et que sur les autres on prélèvera une somme de douze mille livres parisis applicable au pain des prisonuiers de la Conciergerie, et une autre de quatre mille pour l'hôpital de Saint-Étienne. C'étaît une manière de faire tourner le mal au bien. Mais ce n'étaît pas tout de condamner, il aurait fallu assurer l'exécution des jugements. La chose était d'autant plus difficile, que tous les seigneurs du pays, par une honteuse solidarité, s'entendaient pour donner un asile au coupable. On pendit seulement quelques-uns des complices du marquis de Saint-Priest. Quant à lui, il traîna pendant près de vingt ans encore une vie errante et misérable. Peu importait, au reste, que sa triste existence fût conservée; l'essentiel c'était qu'il fût mis hors d'état de nuire. Dès le mois d'avril t667, le roi rendit un édit qui dégageait la commune de Saint-Étienne des fiens que lui avait imposés le seigneur de Saint-Priest, et l'autorisait à élire six échevins pour veiller aux intérêts locaux : l'année suivante, un . autre édit reconstitua la sénéchaussée de Saint-Étienne, et nrdonna que neuf officiers du bailliage seraient tenus d'y résider six mois de l'année pour connaître de toutes les causes civiles et criminelles dans l'étendue de l'élection.

Pour que rien ne manquat à la solemité de ce grand acte de justice, la foudre vint à plusieurs projects incendire le châteun de Saint-Priest, qui fut entièrement défruit par le feu en 1680. Le peuple regarda la desiruction de ce repaire feodal comme un signe certain de la réprobation divine. Le ciel paraissait en effet s'atta-cher à châtire le noble assassin. Le 30 mai 1682, à dissent les chroniqueurs séphanois, » le marquis de Saint-Priest, errant depois se condamnation, expira misérahement sur une hotte de paile, dans la maisonnette de simit-Pitienne, rue Tarentaise. Son frère, François de Châtus, fit son entrée en cette ville le 9 juin, sans appareil. Il et dic été fort mai veun, sans doute, à demander de shomanges et des fêtes après ce qui venait de se passer. Le fits de François saisit même la première cossion quis offrit de se débarsasser du tire d'shonorré de marquis de Saint-Priest.
Il vendit cette terre moyennant 100,000 livres au sieur Abraham Perene de Chorse, riche traitant, qui a revendit plus tart à d'Bibert des Voisios, président au parément, auguel le gouvernement l'acheta avant la révolution an prix exorbitant de 1.300,000 livres.

Malgré tous les mans qui l'avaient accabiée pendant un demi-siècle, Saint-Étienne n'avait pas coste de grandir, tant il y avait d'étiennets de prospérité dans cet àpre canton. On dirait même que ces circonstances lui furent avontageuses en stimulant le génie industriel de ses habitants. Après le condamantion du seigneur de Saint-Priest, on fit le reconsement de la paroisse de Saint-Étienne, qui compresant alors plusieurs localités voisienes, dont on formé depuis des communes distinctes, et on y frouva plus de 27,000 individus, sur lequels il y avait 2,838 contribuables, payant à grande faite d'37,756 livres. Dans ce nombre on compatit trois centre couteilers, et chaquate conomiers ou fabricants de canons de fusis, six cents armuriers, quarante marchand quincalliers, trente fabricants de crubans, vigit motionilers ou orpréparateurs de sole, quatre teinfunirers, toris cylindreurs, etc. Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires. Ils marchent asses d'exa-mèmes.

La vielle église de Saint-Élienne ne pouvant raffire à cette croissante population, on en fonda une nouvelle le 1º janeire 1608, sous le nome Notre-Deume, éstinée à servir de soccursale, mais qui fait érigée ell-même en paroisse dans le sit cle suivant. Depuis quedque temps on a rasti fondée ou du moins réorganisé l'hôpidia! on établit benôt une maison de charifé, des écoles, des bureux de bienfisiance, cir. La pipurt de cet établissements sont das au sité instigable de GU (Colombet, curé de Saint-Élienne. Ce généreux citoyen y consacra toute sa fortune personnelle.

On était alors au milien de ce grand règne de Louis XIV, qui contribus si puisamment à développer les distrerse branches de l'industris rédipanoise. De tous les cotés les étrangers renaient à Saint-Étienne pour y finire fortanc. La flabrique des armes de chasse et de luxe, ornées par la gravure et la cisetinre, et quedquetois garnies de ciches métaux ou de pierres préciseuses, avait atteint na haut degré de perfection; l'exportation de ses produits chez tous les peuples du monde, répandal! l'aisance dans la contrée, y exclait l'émulation, et y faisait naître une foué darities de dalent. Mais bientôt la face des choses changes : l'astre de Louis XIV

palid, les victoires du grand roi se changérent en délaite, et ses savantes mesures administratives, trop souvent en vexations cruelles. Non-seulement le cercle de l'exportation so resserrar, mais l'industrie locale eut souvent à lutter sur ses propres marchés avec les produits du sol étranger où nos proscrifs avaient transporté leur industrie.

Ce temps d'arrêt ne fut pourtant pas tout à fait perdu pour le pays. L'exportation dimitmant, no suoge à donne plus d'extension au commerce inférieur. En 1792, une compagnie entreprit de réaliser un projet depuis longtemps conçu, celui de rendre la Loire navigable jusqui à Saint-Rambert, le point le plus rapproché de Saint-Étienne. Plus tard, François Zacharie, hordogre de Lyon, proposa d'unir la Loire au Rhône, par un canal qui relierait entre elles les villes de Saint-Étienne, de Saint-Chamond et de Rive-étier Ce projet gispattesque reçut un commencment d'exécution; mais les circonstances politiques le firent bientôt abandonner. Toutefois, Rive-de-Gire fut mise en communication directe avec le Rhône.

La révolution trova à Saint-Étienne un peuple d'ouvriers disposé à l'accueille fiororbelment. Dans acunce ville, les vices inhérents à l'ancien régime à valient eu une plus fâcheuse influence. Depuis un siècle l'accroissement de la ville avait été arrêté per une mauvaise administration. Un recensement fait vers cette époque prouve en effet que la population était restée stationnaire depuis 1669, chose à peine croyable si l'on songe aux rapides progrès qui avaient signaié le siècle précédent.

En 1790, Saint-Étienne devint le chef-lieu d'un des districts du département de thône-et-Loire. Ceit dans set naux que se réuinrent deux nas après, en vertu de la loi de l'alternat, tous les électeurs du éégartement pour nommer des députés à la courrention. Le 12 juillet 1793, Saint-Étienne reçut une garnison de Lyonnais révoltés; mais ce ne fut pas sans difficulté; il fallut toute l'éciquence de Camille Jordan pour convaincre les Stéphanois qu'on ne voulait pas les ramener à l'ancien régine. Quant lis paprient ce qui se passait à Lyon, lis manifesternet une tid ésir d'être débarrassés de leurs hôtes, que ceux-cl, dans leur propre intérêt, crurent d'etre se returne le saint leur propre intérêt, crurent levoires armés avec lesquels ils échangèrent même quelques coups de feu, Après la sounission de Lyon, Saint-Etienne et partie du départément de la Loire : le 12 brumaire an 11, la convention l'autorisa à prendre le nom d'Armas-Ville et clife tut aussi d'exté époque appelée la commune d'Armas.

Si les premiers effets de la nouvelle ère politique et sociale ne furent point favrables à Saint-Etienne, dont lis inforrompirent les travaux, au moiss lui préparérent-lis un meilleur avenir : ils renversèrent les obstacles qui entravaient ses diverses industries et débulyèrent le terrain où elles devaient bientôt se dévelupper d'une manière si merveilleuse. L'édministration locale profita de la suppression des communautés religieuses pour améliorer et assainir les anciens quartiers. C'est de la révolution que dest récliement la ville actuelle.

Sous les trois gouvernements qui se sont succédé en France depuis quarante ans, les principales industries de la ville et de l'arrondissement de Saint-Ethenne ont pris un grand développement; au temps de l'empire, la manufacture d'armes; sons la restauration, les fabriques de rubans; et depuis la révolution de 1830, l'exploitation de la houille. Pour mieux comprendre les inuneuses progrès qu'elles ont faits pendant les deux derniers siècles et surtout de notre temps, jetons un coup d'eur l'apide sur l'histoire de ces riches industries.

L'époque à laquelle la fabrication des arries à feu fut introduite à Suit-Étienne et fort incertaine. Nous avons dit qu'elle y existiti dejà au commencement du xvr siècle. Nous en avons la preure dans ce passage de l'Hotoire du l'Fing, du docteur Aranud : « En Tabb, les consuis du Puy enroyèrem de the Tende de cimquante-sis arquebuses qui coltièrent cent ving livres. » Pendant plus de deux siècles le gouvernement se contents de commander les armes dont il avait besoin au armariers de la ville, qui ponsient les lui fournir aux mellurers conditions. En 1717, on envoya à Suint-Étienne uu officier d'artillerie avec la qualité d'inspectur; on mis sus se ordres uu cortideur. Les armes de guerre fureur sominies à une visite, et leurs proportions fureut déterminées par des réglements. Tous les ouvriers employée dans les différentes branches de la florique obliterate le pristège de ne point faire partie de la milice', et furent insertits sur nn registre tenu par l'insorcteur.

En 1764, une société unique se constitua sous la protection du gouvernement pour fournir toutes les armes commandées, soit pour son service, soit ponr les puissances étrangères, soit enfin pour la compagnie des Indes et la traite des Nègres. Cette société fit construire à ses frais un établissement auquel le roi conféra le nom de Manufacture royale, avec tous les priviléges dont jouissaient déjà celles de Maubeuge et de Charleville. La fourniture des armes de guerre, qui jusquelà n'avait pas dépassé trois mille par année, fut fixée à vingt mille, et s'éleva même à viugt-trois mille en 1773; mais bientôt la fabrication se ralentit, et il n'en fut plus guère fourni que douze mille par an jusqu'en 1792. A cette époque, la surveillance de la fabrique des armes fut ôtée aux officiers d'artillerie et confiée à un seul administrateur, assisté d'un caissier; puis, on chargea de ce soin un conseil composé de six membres, auquel on adjoignit plus tard un surveillant régisseur. Tous les ouvriers armuriers de Saint-Étienne furent mis en réquisition. On fabriqua de l'an 11 à la fin de l'an 1y une immense quantité d'armes à feu, et plusieurs milliers de sabres et de briquets. En l'an v, la fabrication se ralentit un peu, mais elle s'accrut ensuite d'année en année, jusqu'en 1810, où la manufacture fournit près de cent mille armes à feu. A la fin de la restauration, la production se trouvait réduite à vingtcina mille. Elle fut portée à cent mille en 1831 et à cent cinquante mille en 1833, le double de ce que fournirent à la même époque toutes les autres manufactures d'armes de la France réunies; encore dans ce nombre de cent cinquante mille, ne sout pas comprises les armes de chasse ni les armes de guerre fabriquées par les armuriers du commerce, et qui fureut acquises par l'état, de diverses mains. En 1835, les arsenaux étant pourvus et les gardes nationaux armés, la commande fut réduite à treute mille armes régulières.

Jusque dans ces derniers temps, l'établissement de la manufacture et tous ses

Il existati auparavant un semblable privilège, car nous vojous dans le Mémoire de M. d'Herbigny, intendant de la province, écrit en 1698, que « los permissions de battre la caisse pour lever des soldats exceptalent toujours la ville de Saint-Etienne et deux lieues à l'environ, en faveur des manufactures.

accessoires apparteninent aux entrepreneurs; aujourd'Inti le gouvernement en est propriétaire par suite d'un traité dait vec M. Join-Josseyes, et l'adjudication de la fourniture est donnée à des entrepreneurs qui sont tenus de l'exècuter sous la direction d'un corps d'officiers d'artillère, par l'esquès tous les marchés doirent d'ailleurs être approuvés. Le nouveau modéle de fusil à percussion coûte à l'état retnet-deux frances seix exetuties. Il y a loin de la, comme on voi, d, la modique somme de deux livres et quelques sous que coulait une arquebuse en 1536, suivant dié, le travuil, la précision! Un fusil de guerre passe aujourd'lui par les mains de sonahanteli ou curiers avant d'étre livre au soldat.

Mais l'armurerie n'est plus la principale industrie de Saint-Etienne; la fabriention des rubans est aujourd'hui la ressource la plus privieuse de cette ville. L'union , de Mars et de Veinus n'est plus une vaine fletion de la fable, puisqu'elle s'est réalisée de nos jours à Saint-Etienne. Étrange contraste dont la porsies e'est souvent appliqueé à faire ressortir aver plus ou moins de botheur les bizarres oppositions.

La rulsanerie introduite d'abord à Saint-Chamont, vers le commencement du xvr sieble, y file de rapides progrès; un Italien nommé Gavotti y édabit bientità des moulins dits à la Bourbonnaire pour l'ouvraison des soles. De la la fabrication des rulans flut transportée à Saint-Etienne. Bans les montagnes qu'on voit s'étendre non loin de cette tille, en remontant le cours du fleure, la main d'eurer ciui alors à bas pix; les fabricants current l'heuveure siée d'y porter des un'éters qui, dans les mains des habitants de la campagne, multiplièrent rapidement les cui mouvement par de sages mesures administratives. Al la fin du xvyr sière, de Saint-Chamond et Saint-Etienne metitaient en curver près de 200,000 livres de soie, qui évaluées à trente francs la livre, nonnais d'aujourd'hui, ne coûtaient pas moiss de six millions.

Les malleurs qui marquèrent le fin du règue de Louis XIV surrent une funeste ni influence sur la bôrique des rubans. Elle repêri quelque activité sous le règne de de Louis XV. Vers 1760, la maison Dugas ayant importé de Bâle à Saint-Chamoud les métiers mécaniques dità s'el auxictònie, la fishrique en recueillit de granda sanntiges. Ce fut un ouvrier blois nommé Hausler qui monta le premier métier de ce granda Saint-Chamoud les premier à Saint-Étieune.

La ville approxisionnait alors l'Europe entière et les colonies de toutes les nations. Le traité de commerce conclu avec l'Angletere, en 1786, si funets pour la plupart de nos industries, n'eut aucunes suites fichenses pour les fabriques de robusts; elles avoient alors un tel degre de prospérité qu'elles occupaient plus de vingt-six mille personnes. Pendant les années 1793 et 1794, la production fut considérablement dimunée, et un grand nombre d'ouvriers en sois furnet employés dans la manufacture d'arms. En 1796, la fabrication des rubans reprit un peu d'activité. Elle occupait, en 1800, pès de vingt-ci-ap mille personnes, et la valeur de ses produits était évaluée à plus de dis-sept millions. Cette situation prospère ne se maintitut pas sous fempire; nusis le redour de la pais imprima à la fabrique des rubans une activité remarquable, et qui, malgré quelques intervalles de stagnation, n'a pas cessé de s'accordire isqua' à ci pour, Après le rédablissement des relations commerciales, les deux causes principales de ce progret extraordinaire, et peut-être unique dans l'histoire manufacturière de la France, furent l'invention des ralans-gazes et l'application des métiers à la Jacquard au tissage des rubans, Aujourd'hui les soies annuellement employées dans Jarrondissement de Saint-Elleme représentent une valeur de près de quarante millions bruts, ou de soivante millions y compris la main-d'œuvre.

La troisième industrie de Saint-Etienne est celle de la bouille ou du charbon de terre; c'est la plus ancienne et la plus motierne en même temps. En effet, l'usage, de la houille remotie probablement à l'origine même des bourgades siturés sur le terrain bouiller. Il servit aussi enhanssant d'indiquer l'époque précise de la houille tants de ce canton lirent usage du charbon, que de dire celle ou les paysans de la Péradié imagièrent de brilère de la tourbe. C'est, du reste, une question asser insignifiante: l'essentiel est de déterminer vers quel temps on commença à extraire la houille du sol pour en faire un objet de commerce. La tradition, corroborée par quedques indices historiques, feit remouter au xiv s'écté l'exploitation régulière des mines de Gravenand, près de Rive-de-Gier. On a la preuve que celes de Rochel-Molière, près de Saint-Etienne, étaient exploitées au xiv, Mais long-temps le charbon n'eut point d'unite d'étuer débouré que le marché local.

L'extraction se faissit alors per les propriétaires mêmes du terrain houiller, ou du moins à leur profit. Lorsque l'établissement de quelques ateilers de serrurerie et de clouterie cui donné plus de valeur su combostible minéral, et par suite plus d'importance aux travaux d'extraction, le seigneur local evigea un cens, que revendiqua plus tand l'état.

Plusieurs circonstances retardèrent longtemps les progrès de cette exploitation Au commencement du xvin\* siècle, le gouvernement, par un mauvais système d'économie politique, défendait encore l'exportation de la houllle à deux lieues aux environs de Saint-Étienne, dans la crainte que le renchérissement du précieux minéral ne nuisit à la manufacture d'armes et aux fabriques de quincaillerie établies dans la ville. Un édit de 1763 vint provisoirement réduire à deux mille toises le rayon de prohibition, qui fut tout à fait supprimé par la révolution. En 1782. d'après le rapport de l'ingénieur chargé d'inspecter les mines du bassin de Saint Étienne, celles qu'on avait ouvertes dans le rayon réservé pour l'approvisionne ment local produisaient par jour 2,175 quintaux métriques, et les autres 1,015 : en tout, 3,190 quintaux métriques, ou un million par an. L'exploitation prit peu d'accroissement pendant la révolution et sous l'empire, puisqu'elle ne dépassait guère ce dernier chiffre en 1815; elle se développa quelque peu sous la restauration, grace à une meilleure législation sur les mines et à l'emploi du coke, qui a permis d'utiliser avautageusement le charbon de terre pour la fonte des métaux, Elle s'élevait en 1830 à deux millions de quintaux métriques dans le bassin de Saint-Étienne; mais, à partir de ce moment, la production, favorisée par de nouvelles voies de transport, les chemins de fer, et par l'extension donnée à l'emploi des machines à vapeur, s'éleva à un chiffre énorme. En 1841, les deux bassins réunis de Saint-Étienne et de Rive-de-Gier n'ont pas fourni moins de douze millions de quintaux métriques de houille, valant plus de neuf millions de francs.

Nous venons de parler de chemins de fer : nous devons dire que Saint-Étienne



est la première ville de France qui en ait fait construire pour son usage. Une ordonnance ropale du 25 fevire 1923 autorisa celui 47 Adardeissus, 1921 a Loire; terminé en 1827, il donna un déloaché au houilles du bassin de Saint-Etieme; il présente une longueur totale de via mille mêtres. Bientôt cette voie en suffit plas. Les difficultés de la navigation du fleuve suggérérent Trâvé de construire un autre chemin de for qui se lierait directement au canal de Digoin en dédoundant dans la Loire à Buanne. Ce railway traverse tout le département de la Loire sur une longueur de soitante-six mille mêtres. Bass le même temps, une autre ligne de chemin de for fut dirigée sur le Rhône et Lyon pour remplacer la route de cree, qui, incress de longueur s'ects le plus etter, qui, incress à railure de farrondissement, la la trauporôt, en 1824, s'à cent deux mille huit cent singt-deux tonnes de marchandises, et quatre cent trentetrois mille sept cur diaquate vosqueux.

Après ce que nots venous de dire, il est inutile de raporter en détail l'acroissement progressi de la ville de Saint-Efènne: il se résume en chiffers, comme sa production, Nous avons vu qu'en 1669 la population de la paroisse s'élevait à 27,000 labitants. Un recensement de 1886 parte celle du canton, qui correspond à peur près à la division encésiastique, à 29,000 danes. En 1899, ellé était de 53,000; en 1885, de 50,000; le recensement de 1882 la porte à 72,000. Sur ce nombre, \$6,025 habitims apportiement à la ville proquement direction.

Sons Ecioport physique, Saint-Elienne na pas moins changé. Aunt la révolution, elle était san momments d'an me espère, so ne excepte une ou deux églises; cilic alivait que des mes tortueuses, mal échirées la mit , et bordées de maisons à deux églises, dun aspect misérable. Aujourd'hait toutes ses rues sont tirées au couleoit, pourrous de trottoirs, échirées au guz et bordées de maisons à quatre, cinq et six étages. Malheurensement, dans ces constructions, on a tout surrillé à a solidité; elles manquent, pour la phaprat, de gréce à l'extérieur et sont mal distribuées et peu commodes à l'inférieur. Pourtant on commence à bâtir à Soint-Étienne dans le stly parisière.

Le caractère de l'architecture de cette ville noiss donne une side assez caracte de l'état de ses mozons. En effet, on y trouve des millionniers, mais unles société; les arts s'agrément y sont inconsus; il semble que l'être humain ne soit là qu'une manitie à produire, et dont charun s'applique à tiere le pais grand parti possible. Bien 
de plus triste pour l'étranger; à la première vue, que cette nouvelle Salente, viil 
vet pas entièrement absorbé par, des affaires de luvre. Elle n'a pour tous lieux de 
reminoi que les cafés, on n'entrent jurnais les fermuss, et une salle de spectacle où 
elles paraissent raement. Une circonstance toute plysique contribue caucre à 
accordire le maisse de l'étranger; l'attansphère de Saint-Elème est constamment 
chargée d'une épaisse poussière de charbon qui forme comme une flottante compole au-dessus de la ville, et qui, par la chute continuelle de ses inmondrables 
adomes, ternit tout, hommes et choses, Lorsqu'il pleut, cette poussière se change 
une boux épisses et noire comme de l'encre. Si l'orquite la ville pour ses environs, on voit s'étendre partout une compagne d'une dévolante stéritifé. Le désappointement et la trisées qu'épronne l'étanger, ne s'efficent que du moment où il

pénètre dans les ateliers et où il descend dans les entrailles de la terre. Alors tout l'intéresse et le remplit d'admiration; et il n'éprouve plus que du respect et de la sympathie pour un peuple d'un esprit si entreprenant et d'une si prodigieuse artisité.

Le seul monument ancien de Saint-Étienne, digne de fixer l'attention, est l'égilse principale, bitte vers le commencement du xvrs 'séèce, et qui doit au climat dérorant de la ville nous ne savons quelle apparence de vétusé. Il y a deux hôpitaux dont les revenus s'éèvent annuellement à un demi-million; l'un est destiné aux malades, l'autre aux infirmes et aux enfants trouvés. Ce dernier, si nécessaire dans une clé populeuse, lut fondé au xvrs siècle, par l'humanité des habitants. L'écholissement de l'hôpital des madaes remonte aux vr's siècle; sa principale bien-faitrice est Jeanne Roussier, qui le dota richement en 1645. Il fut réorganisé en 1666, par les soins du curé Guy Colombet.

On a bitti de nos-jours quelques monuments publics à Saint-Étienne, mais ins sont sans cractére. L'hôtel-de-l'îte, le plus remarquable de tous, set une lourde construction dépourue de grâce; il ressemble plus à un fort qu'à une maison commune. Toutefois Saint-Étienne s'est enrichie de plusieurs promenades et de vastes places, et ce qu'elle saint n'est tien auprès de ce qu'elle veut faire. Déjà, en 1835, un généreux elloyen, M. Jovin-Bouchard, hui a légué en mourant un demi-million pour fonder de nouveaux établissements d'utilité publique. Plus récemment et exemple a été suivi par une jeune dame, dont le nom sera longtemps vénér à sint-Étienne, et que nous svonse ul a douteur de voir mouri foin du sol natal, madame Elvire Smith; elle a laissé la moitié de ses biens à la ville, à la charge de créer un actier de travail pour les cindigents.

Saint-Étienne est moins riche en hommes illustres qu'en bons citoyens. Cette ville, qui doit tout ce qu'elle est à l'admirable parti qu'elle a su tirer de son terrain houiller et aux prodiges de son activité industrielle, semble avoir absorbé jusqu'ici, dans un intérêt purement mercantile, les facultés de ses enfants. Elle peut donc avouer, sans avoir à en rougir, qu'elle n'a produit presque aucun de ces hommes qu'on est convenu de qualifier de célèbres, si nous exceptons tontefois, pour l'époque moderne, M. Antonin Moyne et M. Jules Janin; encore ce critique original, ce romancier parfois plein de charme, ce causeur spirituel, à qui il n'a manqué, pour être un des écrivains les plus éminents de son siècle, que de produire moins et d'étudier davantage la société, les mœurs et le théâtre dont il n'a guère fait qu'effleurer la surface de sa plume capricieuse, n'est-il pas né à Saint-Étienne même, quoiqu'il y ait été élevé. A défaut de célébrités, la grande cité houillère peut citer quatre ou cinq poëtes qui l'ont chantée, avec plus on moins de bonheur, dans le patois du pays. Elle a produit aussi, dans sa spécialité manufacturière, quelques artistes d'un mérite réel, tels que MM. Dumarest, Dupré, Tiolier, Galle, Jaley, qui sont sortis des ateliers d'armurerie, où la gravure et la ciselure ont toujours été cultivées avec succès.

Outre les institutions attachées à toutes les sous-préfectures, Saint-Étienne possède un tribunal et une chambre de commerce et un conseil de prud'hommes. Ses revenus communaux s'élèvent à plus de huit cent mille francs. Depuis le mouvement républicain de 1834, qui eut un faible retentissement parmi ses

ouviers, et à la suite duquet se garde nationale fut dissoute', on y a transporté la frédère du commandant militaire du département. L'deministration de postess y a aussi établi un inspecteur, pour veiller au service des nombreuses routes y a aussi établi un inspecteur, pour veiller au service des nombreuses routes y a aussi établisment et det contre populeuse, et fraversent la ville. Parmi les autres établissements publica les plus importants de Saint-Étienne, sont le collège or 1941. Per le contre l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autre publique fondée en 1833, et la société industrie, la voiceupe d'agriculture, de séenes et d'art.

Mais quittoas Saint-Elienne, oà nous sommes restés trop longtemps peut-être, venons à Saint-Chamond, dont la vie paisible est d'autant plus remarquable qu'elle se trouve eutre deux grands centres d'activité, et semble fair leurs habitules bruyantes. Aussi n'a-t-elle pas voulu que le chemin de fer, qui les mit, passit turbe près d'elle, dans in crainte d'être entraîncle par le tourbilos; elle l'a relègué sur les limités de sa commune : il lui faut à elle des moyens de transport plus partiques. A tous les rains yas du dépertement, elle préfère le canal souterain qui doit la mettre en romanuncation avec la Loire. Saint-Chamond est la résidence de ses maisons, qui sont généralement un peu dévées et presque toutes précodées d'une petite cour, lue inconnut à Saint-Elienne, oil 'on ignore et que c'est qu'un hôtel. Située dans un valion agrésible au confluent du Jasons et du Gier, elle est dominée par les ruines d'un châtem-serve dont les impairéer disposition a présenté pendint longtemps le spectacle d'un clocher sous une église, et d'une église sous un patterer, actour duqued no pouvait circuler en voiture.

L'origine de Saint-Chamond est fort ancienne : son nom est la corruption française de celui de saint Ennemond (Annemundus), patron et fondateur de sa princinale église. Cet Ennemond, frère d'un gouverneur de la province lyonneise. était archevêque de Lyon; suivant la tradition, il souffrit le martyre, sous Clotaire III, par l'ordre d'Ébroin, maire du palais, Ouoi qu'il en soit de cette tradition. le château de Saint-Chamond, bâti d'abord, à ce que l'on croit, près de la rivière du Janon, appartenait au 1xº siècle aux comtes de Lyon. L'historien du Bouchet prétend même qu'un cadet de cette maison porta le titre de comte de Saint-Chamond, vers la fin du xº siècle; nous n'avons pu vérifier ce fait, qui nous paraît douteux. Tout ce qu'on sait, c'est que le château était, au xx siècle, la propriété des comtes de Forez, puisqu'il est cité dans la charte de fondation de l'hôpital de Montbrison, au nombre de ceux dont la dime était affectée à l'entreticu de cet établissement. En 1173, il fut, sans doute, compris dans les limites du territoire soumis à l'autorité temporelle de l'archevêque de Lyon. Il était alors possédé par Brian de Lavieu, qui le céda vers la fin du x11º siècle à Gaudemar de Jarez, seigneur de Saint-Priest.

Seint-Étienne, comme les autres villes de la province, avait dejà une milice urbaine avant la rivolation, outre les compagnies de l'artabile et de l'arquebase. En 1686, cette milice riadi divisée en six compagnies, qui formacien un total d'entrien douse ceta hommes a plet. En 1633, la garde auticuale de Seint-Étienne, sins compter sa caralerie et son artillerie, se compositi de rets de unaire milikonomes.

Co seigneur ayant en deux enfants, donnu la terre de Saint-Priest à l'âtale, Pource, dont la fille unique épouss Guichard d'Urgel, Le cudet, nommé Gaudemar, comme son père, eut Saint-Chamond et en fit hommage à l'église de Lyon en 1217. Il eut pour successeurs Guy, Guudemar et Jean, qui laissa la seigneurie de Saint-Chamond à as seur; Cutalcohane de Javez, Par le mariage de celle-cit avec Jourond d'Urgel, fils de Guichard, seigneur de Saint-Priest, les deux terres passevent ensuite à frain d'Urgel eur fils commun. Brian eut deux enfants; il laissa Saint-Priest à Guy, et Saint-Chamond à Guichard. Ces seigneurs devinrent la souche de deux familles distinctes et uni prient les nous de leux streres resoccities.

A l'époque des guerres religieuses, deux membres de la famille de Saint-Chamond se signalèrent particulièrement : l'un, le baron Christophe, soutint le parti catholique : l'autre Jean , son puiné , se rangea du côté des protestants. Tous deux, dans ces guerres désastreuses, firent preuve d'une grande résolution, « Mais, » dit le Laboureur, en parlant de l'aîné, « il eust esté à désirer pour le blen de sa maison que ce courage martial eust esté un peu plus modéré, » En effet. Christophe se conduisit de la manière la plus barbare dans sa lutte avec les dissidents du Vivarais. pays dont il avait été nommé gouverneur. Plusieurs fois, il saccagea impitovablement Annonay, sans avoir égard aux conventions qu'il avait faites avec les habitants de cette ville. Le baron avait épousé Gasparde-des-Prés et en avait eu un fils et deux filles. Avant concu quelques soupcons sur la fidélité de sa femme, il se livra à des violences qui la firent mourir de chagrin, et forcèrent ses enfants à embrasser la vie religieuse. Le triste isolement du baron ne tarda pas à lui peser; il chercha à se créer de nouvelles affections par un second mariage; mais cette alliance fut stérile, et il se vit réduit à demander au pape la permission de faire romore les vœux de Gabrielle, une de ses filles. Son fils refusa de quitter le cloître de Saint-Antoine de Viennois, où il s'était refugié. Christophe donna Gabrielle en mariage à Jacques Milte, seigneur de Chevrières et de Myolans, à la condition qu'il relèverait le nom et les armes de la famille de sa femme. Quoique cette union fût féconde elle ne put prévenir le malheur que le baron redoutait ; sa race s'éteignit définitivement à la fin du siècle suivant, et vers le même temps que celle des Saint-Priest.

Quant à Jean de Saint-Chamond, ce fut un homme sevant et d'une rarc éloquence. Il pri d'àbordes ordres et devint archevique d'àix ; puis à quità la rosse et la mitre pour épouse la dame de Saint-Romain, protestante, dont-liprit le non et embrassa le parti. Devenu soldat, il n'en conserve pas moins, au fond, les labitudes inhérentes à sa première profession. Strict observateur de sa parole, il savait alière, chose rare, l'humanità avec la guerre, et ou tei s'asseunt domner la libreté à des soldats catholiques qui auraient mérité les plus sèveres châtiments pour leurs requatés. Il n'ent point d'enfants de sou maringa avec la dame de Saint-Romain.

Mais revenous à l'histoire de la ville de Saint Chamond. Défendue par un aussi ndec champion que Christophe, cle ent pue la souffrii des guerres de la réligion ; le xvr sécle fut une époque heureuse pour cette ville, qui écnrichit alors de l'industrie de la soie, Au commencement du xvur sécle, en 1633, Methien Mille, fils de Jacques, fil construire le somptueux chiteau et l'égitse dont nous avous reppét la singuière disposition. Le clocher était placé sous l'égitse, déficé à Saint-Jean-Baptiste, et pour y parvenir il fillalità monter deux teras marches. Cette hibrarreire un appute proventa il de la nationa proventa il de la nationa hibrarreire un appute proventa il de la national hibrarreire un appute proventa il de la national deside contre une collice preseque droite, qui domine la ville du colté de l'ouest, où se trouve son plus ancien quartier, coul de Seite Emmento. Methèlor avait aussi fait commencer un vaste bătiment ayant la forme d'un M, initiale de son non, mais qui restai narbeir plus suite de sa mort arrivée en 1690, e seigneur était chessière de l'ordrei en 1816. Espait, ministre d'état, il extendinaire général des armées du roit. Pour consensation de la familie de services, ambassait est lour de la familie de services ancients seigneurs, la ville a été enore le chef-lien d'un marquistal qui comprenant plusierus parsières des neivos.

Outre l'exploitation des mines de boulle, trois branches principales d'industris alimentent le commerce de Sini-L'inlament de temolinage des soise, la fabrication des clous et la confection des rubans de soice, qui est la plus importante de toutes. L'achèrement du canal du Ribône à la Loire, 'bont une commission nommé par prétet vient d'approuver le plan, va donner une nouvelle impuision à l'esprit d'entreprise. Parmil les ouvrages projetés, est une percée souterraine de cinq lieues de longueure, de sibil-L'abmand à Sialin-L'abst-un-L'inic, communiquant avec toutes les mines du bassin houiller de Sinit-Eilenae, et ayant un embranchement sou-terrain sur cette ville, où l'on doit constraire un port d'embarquement. C'est un travail gigantesque dont on n'a point d'exemple encore; il y aura là tout un monde qui n'aura pas d'autre soiel que le gaz. Sinit-L'abmond renfermes Royo hablants. Elle est la patrie du célèbre helténiste Dugas-Monthel, qui toi a légué sa bibliothèune, et dont la famille est une des gelories industrielles du pas».

A deux licees de Saint-Chamond, sur la route de Lyon, se troave une ville qui doit is sa utuation primitire le nome de Rived-Ceier; com qu'elle ponartic thanger à la rigueur, car elle s'étiend aujourd'hui sur la route plutôt que sur la rive; ce n'est à proprement parfer qu'un ente, mais cette rue près d'une lieue de longueur. Rive-de Ger est un immense ateller assis sur une rivière, sur une grander route, sur un canal, sur an chemin de fer, qui y entretiennent la vie. Il est impossible de se figuert récivité industriele concentrée dans ce petit cond e terre. La population y a quadrupié en cinquante ans; elle était à peine de 3,000 âmes avant la révolution, elle est aujourd'hui de 12,000.

La ville de litte-ell-ciler rétatt au xur' sècle qu'un faible bourg appartenant à l'édite de Lyon; situet sur la rive gauche du Gier, elle n'en embrassait pas encore, comme anjourd'hul, les deux bords. L'achtevèque, Remaul de Force, la fit clore de murs et de fossés peu de temps avant sa mort arrivée en 1280. L'exploitation des mises de houille, dont on fait remouter les premiers trausau souter-rains au xur' sècle, lui donna quelque acroissement; mais l'extraction primitère di longiemps restrinte à la consommation locale, ex-ès---dire aux bosoins d'une population d'environ 2.200 âmes, en partie agglomérée à Rive-de-Cier, et en partie diséchmiére dans les villages voissis. Bants la première période du xur sécle, ou commença à exporter la houille à Condrieu et à Givors sur le Rhône. Pour ce transport, on employait des muleis; le nombre en fort rapidement augmenté; il s'évenit déjà à quiture cents en 1780, époque où François Zocharie livra à la circulation la orenière nortée de son cant de lonction du Rhône à la Loire.

Une circonstance malheureuse avait surtout contribué à répandre l'usage de la houille, jusque-là frappée d'un grand discrèdit. Dans l'hiver de 1767, le Rhône et la Sône avant gélé, Lyon ne put recevair le bois nécessire à sa consomation, et se vit forcé de recourir au charbon de Rive-de-Gier, qui fut dès lors recherché dans la capitale de la province. En 1785, on évaluait à svisante mille tonnes ou authtusu subrétiques la consommation de cette grande cité.

Une ére nouvelle commença pour Rive-de-Gier avec la narigation du canal. On forma une compagnie pour exploire les mines d'une manière plus régulière. Des verreires, des fours à chaus rétabilirent de tous côtés et vinera augmenter l'usage du combustible et les ressources de la petite ville jusque-di in incommode. Les malheurs de la révolution ralentirent un peu les extractions en apportant de notables changements dans le régime des mines; mais lorsque le calme fut rendu au pays, elles reprirent une nouvelle activité. On vit alors pour la première fois fonctionner dans une mine une pompe à vapeur ou pompe à feu, comme le peuple less appelle encore dans son-langage énergique. En 1880, on extrayait du bassia de Rive-de-Gier plus de deux millions de quintaux métriques de houilte; en 1830, la production s'éves la durte millions: elle est presude doble aulour fluit.

Malgré sa prospérité, cette ville si moderne ne renferme encore aucun monument public. Le seul édifect un peu remarquable qu'on y trouve est l'hôtel de la compagnie du canal de Gitvrs, beau bâtiment tont la façade, qui a deux cent vingtcian pieds de longueur, rétenda sur les bords d'un raste bassin. On peut encore citer le réservoir de Couzon, situé à une demi-lieue de Rive-de-Gier, et destiné à alimenter le canal forsque les eaux du Gier viennent la manquer dans les temps de sécheresse. Ce bassin est placé dans une des gorges du mont Pilat : il est fermé par une digue l'aute d'une centaine de piolés qui s'apulte sur deur montagene, et contient un million cinq cent mille mêtres cubes d'eau. Le petit ruissenu de Couzon, par lequé il est alimenté, forme en ce leu une cascade très-devée et fort pitforesque. Rive-de-Gier est aujourd'hait un simple chef-lieu de canton. Depuis 1817, elle poude cune caisse de secours pour les ouvirens mineure établie par le gouvernement. Elle a, en quitre, une caisse d'épargne et un hôpital, trop pauvre pour suffire aux besoins de la poupulation.

Rive-de-Gier est un séjour fort triste pour le voyageur exclusivement occupé de la recherche du plaisir. Ser une, asses est douceuses, son maisons notires par la recherche du plaisir. Ser une, asses est douceuses, son maisons notires par la fumée du charbon, donnent à la ville l'aspect d'une immenue forge. Mais quel te flomme? Peut-occide pour le philosophe et l'économist que cetui de cette fourmillère humaine, dont les travaux donnent un si grande sidée de la puissance de l'homme? Peut-on n'être pas surprise novyaut l'écuité merveilleuses de ce petit centre de population qui suffit à alimenter trois grandes voies de communication allant au Rhône et utilisant tous les édéments, la terre, l'exu. le feat? Nest-re pas aussi un spectacle ravissant que celui de la lutte de ces trois forces rivales, se suivant, se heutent, se croisant sans cease comme des coursiers qui, dans un hippodrome, cherchent à entraver la marche de leur adversaire pour gagner plus seltement le piris de la course! Seulement (il e piris n'est pas pour celui qui a franchi in carrière le plus rapidement, mais pour la plus grande vices eunie à la plus grande force : on n'a que faire de ces chevus untilles dont tout le métite est

la légreté, quand on possède le coursier robuste et si docile connu sous le nom de machine à supeur. Or écts ut ce moteur infalighie que repose actuellement la fortune de Rire-de-Gier. Aussi le retrouve-t-on partout, à la ville comme à la campagne. Lei il sert aux suines, à là l'exploitation des mines, et sa présence est signalée de loin, dans les valléres et sur les montagnes, par d'immenses et innombrables obélisques lançant jour et mit une funnée noire et épaise qui avaire au montonire du payage aride des entirous. Toutlois es prodigieux coursier, aux narines remplies de vapeur, ne suffit point. Il n'y a pas de force motrice qui ne soit rispiquée à equêque chose : on smis à profit jusqua petit risseau du Gier : il gagne à lui seul plus d'argent qu'un grand fieuve, car il fait mouvoir un nombre infind ée machine et alimente le cenud de Giovs.

Lorsqu'on visite cette contrée pour la première fois, on ne peut se défendre d'un certain sentiment de crainte. Tantôt c'est un convoi de charbon qui traverse bruyamment votre chemin et vous écraserait si vos chevaux effrayés ne s'arrêtaient tout court; tautôt vous passez près d'une machine fixe fonctionnant à découvert sur la route, et dont il semble que les longs bras de fer vont vous saisir et vous entraîner sous ses rouages sans nombre. Lorsque le jour baisse, le spectacle change. Ici la route est illuminée par d'énormes masses de charbon en ignition, destiné à servir de combustible dans les usines métallurgiques après avoir perdu ses substances fluides et gazeuses, et autour de ces immenses foyers de coke placés sur les montagnes, et dont la grande flamme bieue semble menacer le ciel. se meuvent des êtres à la face noire qu'on prendrait de loin pour les cyclopes de la fable, tant ils sont grandis par l'effet fantastique des ombres. Plus loin vous vous trouvez plongé dans l'obscurité la plus complète, au fond d'une gorge de montagne si paisible, qu'on la croirait inhabitée. Mais au moment où vous y songez le moins et où vous vous laissez aller au sommeil, vos yeux sout frappés momentanément de paralysie par l'atteinte subite d'un long rayon lumineux que projette sur vous, à un détour de la route, la porte enlr'ouverte d'une fonderie éloignée, ou la croisée d'une verrerie voisine, dans laquelle s'agitent en tous sens une foule d'êtres ous que vous prendriez pour des démons à les voir faire mille contorsions dont vous ne comprenez pas trop le but. Alors, pour peu que votre véhicule prête à l'illusion, que vous soyez par exemple entrainé rapidement sur le chemin de fer, vous pouvez vous croire un moment emporté aux enfers, et votre rêve ne cesse que quand vous avez dépassé les limites du département du Rhône, où toute cette fantasmagorie disparalt 1.

- in Gacyli

t. De la Mure, Histoire civile et erclésiastique du Fores. - Auguste Bernard, Histoire du Fores. - Levet, Statistique du département de la Loire,

## ROANNE.

Située sur les bords de la Loire à douze lleues de Lyon, et dans une pioine ferlie, arrows en phisieurs traisseaux, à vil de le Romane, quoique mel bidie, et et de prévée de moduments, est un sépair fort agréable. La route de Paris à Lyon, qui le la traverse dans toute sa longiquer, pour arriver à un post magnifique; son port rous sur le fleuve, et au canal révenment autrevée, bui donneut un aspect fort anime, Dailieurs placée sur les confins de plaissers pays, et sque le Briomais, le Micronnois, le Lyonnais, le Reaujoiais et le Forer, dont elle fait partie, Roanne refléte les meurs aviérée de ces diverses contrès.

Cependant la population marinière y a conservé son caractère spécial au milien des progrès des manufactures et du commerce ; elle s'y distingue encore du reste des habitants par son langage et ses habitudes particulières. On sent d'abord que c'est sur elle que repose la prospérité de la ville ; en effet, sans la Loire Roanne n'existerait pas. Elle doit son origine à l'heureux changement qu'elle voit s'accomplir dans le fleuve; c'est à partir de ce poiut qu'après un parcours de cinquante lienes, il commence à devenir sérieusement navigable. Un pareil avantage ne pouvait manquer d'être apprécié par les Gaulois et par les Romains. Nous trouvons le nom Roanne dans les plus anciens auteurs. Le géographe Ptolèmée, qui florissait de l'an 125 à l'an 139 de notre ère, la mentionne sous le nom de Rodumna, comme une des principales cités ségusiennes. Mais bientôt elle échappe à toutes nos recherches et ne reparaît plus que dans un autre age, au xº siècle, avec le titre de chef-lieu d'un des agri ou cantons de la province lyonnaise ; le cartulaire de Savigny, pendant la seconde moitié de ce siècle, lui donne même deux ou trois fois le titre de comté. Au commencement du xr siècle, le château de Roaune apparteuait à des seigneurs particuliers, qui en prirent le nom. Vers la fin du xur siècle, les comtes de Forez firent l'acquisition de la plus grande partie de cette seigneurie, la réunirent à leurs domaines, et établirent dans la ville un châtelain et un prévôt.

Comme on voit, Roanne était bien déchue du rang qu'elle avait occupé parmi les cités ségusiennes. Cependant, par un privilége qui était inhérent à sa position, elle n'avait point cessé de donner son nom au pays qui l'environnait. Elle en redevint même bientoit le capitale.

Vers la fin du xiv<sup>e</sup> siècle les deux frères Boisy, nés à Soint-Haon en Roannais, et neveux du célèbre cardinal de la Grange; nè lui-même au château de Pierréfte près de Roanne, parvinrent rapidement à une grande fortune. Jean, l'ainé, fut évênne de Maron et en-suite d'Amiens : Imbert, le plus jenne, devint président au parlement de Paris, En 1988, les deux frères firent bâtir un château-fort avec l'agrément du duc de Bourbon, dans la paroisse de Sinit-Martin, entre Saint-Hano et Roanne. Eustache de Lévis, qui était seigneur d'une partie de cette villé par suite de son mariage avec Alix de Cousan, arrière -petite-fille d'Alix de la Perrière, acheta le châteu de Boisy en 1303. Son fills l'ayant revendu, vingla ras aprets, Jacques Cœur en fil l'acquisition. L'argentier de Charles VII fit, dit-on, mettre cette inscription au-dessus de la prote du châteus :

> Jacques Cour fait or qu'il veut, Et ie roi ce qu'il peut.

Après l'injuste condamnation de ce grand citoyen, tous ses biens du Forez furent achetés par Guillanme Gouffier, premier chambellan du roi. En 1470, ce même seigneur obtint de Jean, duc de Bourbon, le droit de hante, moyenne et basse justice pour sa terre de Boisy, dont il étendit les limites jusqu'aux portes de Roanne, Son fils Arthus, conseiller et chambellan ordinaire du roi, augmenta encore cet apanage. Possédant déjà quelques droits sur la seigneurie de la ville de Roanne, par suite de l'acquisition des biens de Jacques Cœur, il se fit céder le reste, en 1515, par Anne de France, duchesse de Bourbon, fille de Louis XI: nuis réunissant le tout à sa seigneurie de Boisy, il obtint de François I", dont il avait été le précepteur, et qui l'avait fait grand-maltre de France, l'érection de ses terres en duché-pairie sous le nom de Roannez. Les lettres qui accordent ce privilège à Arthus, sont du 3 avril 1519, mais comme il mourut avant leur enregistrement, l'année suivante, le titre s'éteignit avec lui, Son jeune frère Guillaume, né au château de Boisy, le remplaça dans la faveur du roi; c'est lui qui, élevé à la dignité d'amiral de France, devint si fameux sous le nom de Bonnivet et fut tué à la bataille de Pavie en 1525.

Charles IX, voulant récompenser les services de la famille de Gouffier, réunit les baronnies de la Motte, de Saint-Romain et de Roanne à celle de Boisy, et sous ce dernier nom les constitua en marquisat, par ses lettres-patentes du mois de mai 1564, en faveur de Claude, fils d'Artus. Deux ans après, Claude obtint du même prince l'érection de ces terres en duché sous le nom de Roannez, pour lui et ses enfants. En 1612, à la prière de Louis son fils, elles furent érigées en pairie par Louis XIII; toutefois, le parlement n'enregistra pas les lettres du roi, et elles restèrent sans effet. Arthur Gouffier, petit-fils de Louis, embrassa l'état ecclésiastique. Il donna sa sœur en mariage à François d'Aubusson, comte de la Feuillade, et lui vendit le marquisat de Boisy et le duché de Roannez quatre cent mille livres. Le comte, non moins ambitieux que ses prédécesseurs, se fit octroyer, en 1667, l'érection de ses terres en pairie; mais cette fois encore les lettres royales ne furent point enregistrées. Enfin, Louis-François d'Aubusson de la Feuillade, fils du précédent et comme lui maréchal de France, obtint le 2 novembre 1716 l'enregistrement si souvent ajourné. Il ne lui était point réservé de jouir longtemps de ce titre : Louis-François d'Aubusson mourut en 1725, et le duché-pairie s'éteignit avec lui. Il ne resta à Roanne d'autre trace de cette institution qu'un bailliage ducal, créé en 1612, et qui, après avoir subi quelques modifications, a subsisté jusqu'en 1789.

56

Pendant que ces petites révolutions avaient lieu à la surface, que se passai-il à l'intérieur de la lièr 2 Nous avous vu que Ronne mait le litre de cité sous les Romains. A l'époque du moyen-dege, sa position, peu favorable eu régire "codal, la fit rapidement descendre au rôle de simple chitelleule. Aureun chroniqueur u'a pris soin de nous faire connaître les événements dont elle dut d'en le thiétre comme un des principaux lieux de passage sur la Loire. La tradition conserve seu-lement le souverir d'une défaite des ancieus ennemis de la France, qui arriva de l'autre côté du fieuxe, c'est-à-dire sur la rive droite, dans un endroit qu'on appelle encore le cinnétire des Audaisi.

Dès le xye siècle, Roanne, grâce au développement de son commerce, commenca à prendre quelque importance. Cette ville devint alors le lieu de transit de toutes les marchandises du midi destinées pour le nord de la France et auxquelles la Loire servait de voie de transport. En 1572, le duc d'Anjou, depuis Henri III. dans l'apanage duquel se trouvait le Ferez, chargea le célèbre Craponne de visiter le fleuve, pour aviser aux moyeus d'en améliorer la navigation. Cet ingénieur proposa de rendre la Loire navigable à la descente, jusqu'à Saint-Rambert, et de tracer un chemin de Lyon à ce fleuve plus court de quatre licnes et beaucoup plus commode que celui qui allait à Roanne par l'affrense montagne de Tarare, on jusqu'à la révolution la poste fut desservie par des bœnfs. It offrit même d'exécuter ces travaux en trois aus, moyennant une somme de quatre-vingt mille livres. Les états de Forez, appelés à délibérer sur cette proposition, l'accueillirent avec empressement : mais dans la détresse où se trouvait le pays, par suite des ravages de l'armée du prince de Navarre, qui passa à Roanne en juin 1570, ils se contentèrent de voter cina mille livres. Les circonstances politiques ne permettant guère l'exécution de semblables travaux, l'allocation fut détournée de l'usage auquel on l'avait destinée. Roanne, comme toutes les autres villes du Forez, avait embrassé le parti de la Ligue et ne songeait alors qu'à se défendre.

Sous le règne de Henri IV, en 1607, les états de Forez envoyèrent au conseil des commissaires chargés de demander l'autorisation de commencer les travaux de balisage de la Loire, conformement à une nouvelle étude entreprise par leur ordre, et de faire un prélèvement sur les droits qui se percevaient déjà pour le canal de Briare. Cet utile projet n'ayant pas été réalisé, on en reprit l'exécution dans les premières années du siècle suivant : en 1702, un arrêt du conseil chargea Pierre la Gardette des travaux du balisage de la Loire au-dessus de Roanne, movennant la concession d'un droit de péage. Dès l'année 1705, vingt-huit bateaux descendirent dans cette ville. En 1789, le nombre de ceux qui faisaient annuellement ce traiet s'élevait déià à treize cents : on en compte deux fois plus aujourd'hui. Les droits percus au protit de l'état, qui s'est substitué à la compagnie la Gardette, s'élèvent à plus de quarante mille francs, et il n'a pas été dépensé un million pour ce travail. Il est vrai que la navigation est encore bien difficile; la plupart des bateaux qui descendent à Roanne ne peuvent prendre qu'une partie de leur chargement. Arrivés dans cette ville, ils le complètent avec du vin, qui est le principal objet d'exportation du Roannais.

Cependant la croissante importance de Roanne y avait fait établir une élection en 1631, et une sénéchaussée en 1665. Vers l'année 1607, la famille Coton,

dont un membre était alors confesseur de Henri IV, avait obtenu l'autorisation ty fonder un collègie de Jésuites, ce spères éstablient dans la ville, en 1614, et leur collègie acquit hientot une certaine cétébrité. C'est probablement là qu'un jeune Roomanis, le futur listorien de la province du Forez, Jean-Marie de la Mure, fit ses premiers études. Le même sècle fut aussi marqué par l'établissement des religieuses fursulines, des penitents, des religieuses du tiers-ordre de Saint-Franco, des freits minimes, etc. Il existait diéjà l'àtomne un couvent de capacins, fondé eu 1577, et dont l'église était dédié à saint Nicolas, le patron des balet-niers. Ce d'enrier couvent est occupé aujour l'hai per la mairie.

Les nombreux établissements religieux qui se formèrent à fixame, au commement du xuri sédec, ne purent la préserrer d'un fiéta terrible comme les autres villes du Force, elle souffrit beaucoup de la peste de 1628. Mais l'activité autres l'étables du Force, elle souffrit beaucoup de la peste de 1628. Mais l'activité par cette cruelle malside. Dans la première période du xviri s'étée, la construction d'un pont sur la toire vint encore donner une acouvelle impulsion à l'industrie de la ville. Les communications, rendues plus faciles et plus sûres, avaient considérablement active le commerce local, júrsque la révolution étala.

Roanne embrassa avec ardeur les idées républicaines, qui, modifiées ou allérèes quelque peu par la tradition napodionieme, sont encore, assuret-on, fort en crédit parmi la population de cette ville, Elle devint bientôt le chef-lieu d'un des rind districts du département de Nhone-et-Loire. Ce district, composé du Roannais proprement dit, d'une portion du Lyonnais et du Bouijolais, il ensuite partie du département de la Loire. L'arrondissement actuel de Roanne renferme 138, 187 habitants. Son commerce principal consiste dans la mise en œuvre du colon, du lin, du charvre et de la soie. La fabrique des étofées és oles éset principalement dévelopée dans les senirons de Charlicu, petite et ancienne ville du Lyonnais, dont l'aspect est on ne peut plus pitroresque, grâce à l'architecture romane qui décore ses antiques maisons. Les agitations politiques dont Lyon a été le thicâtre out augmenté le nombre des métiers employés dans les arrondissement de Roanne à la condection des étofes de soie : il s'élève sujourd'hal à plus de deux mille et va toulours crossassants.

Ronne, depuis la révolution, n'a pas moins agaré que le pays dont elle est le ceutre administratif, sou le rapport des avantages matéries. Outre les travaux de balisage opérés dans le lit de la Loire, on a amélioré la route de Lyon, termide celle de Marsielle, et construit un chemin de fer, qui relie entre elles toutes les villes de la province lyonnaise et permet de transporter de Sinta-Eticene à Ronne des masses énormes de houille. On vient de terminer un canal latéral à la Loire, qui a son embouchure à Ronne même et va rejoindre celui de Briarrà à Bigoin. On s'occupe aussi de l'établissement d'un harrage mobile pour faciliter la communication entre l'e débarcadre du chemin de fer et la Loire, et pour donner aux baleaux chargés la facilité de prendre en tous temps, soit la voie fluviale, soit le canal latéral.

Parmi les grands travaux qui ont été exécutés à Roanne depuis cinquante ans, il ne faut pas oublier son pont sur la Loire, dont la construction a coûté plus de trois millions. Ce pout avait été adjugé dès l'année 1789; mais les événements

qui survinrent alors en firent ajourner l'excution. On reprit les travaux en 1803; puis ils furnent encore suspendus pendant quelques amnées. En 1810, une nouvelle adjudication ent lieu; le pont ne fut toutefois terminé qu'en 1833. Xapoléon portait no grand infrérit è cette construction, et par suite à la ville de toanne, oi il avait l'intention de faire un canal de jonction de la Sonce à la Loire. On raconte que, dirrant les cent jours, ayant aperçu, au milieu de la foule qui encombrait les Tuileries, la députation de cette ville qui était venue, comme toutes cettes de l'empire, lui apporter des félicitations, il aila à elle, et frappant familièrement sur l'épaule de son chef, fhoncarde M. Pogulle, il lui dit : el bient l'un point, où en estsit? » Occi peint l'homme. En présence de l'Europe entière coalisée, il embrassait encore de son ced d'i aigle les plus petits étails de foliamissiration de son empire.

La ville de Ronne s'est foujours montrée reconnaissante euver l'empreux. Se chule y fit verser bien des lammes et fit même l'occasion de vinconstrations très-énergiques de la port de la population marinière et ouvrière. Napoléon éets porcellage personnification de son libéralismes car, comme nous l'avons bits nonne est la ville républicaine du département de la Loire, comme Montbits non es et la ville républicaine du département de la Loire, comme Montbits non est part de la personnification bits non est la ville républicaine du département de la Loire, comme Montbits non est la ville régulimiste, et sûme Étienne la lice conservatire, dujourd'hai même, dans le plan d'alignement d'ressé pour Ronne, on voit figurer un grand mombre de nons de rues et de places qui rappelient l'empire et sont outsaint de témoigrages de l'affection des habitants de cette ville pour l'homme de génie qui gouverna nendont quitues ans le Pronce avec un si protoileque técht.

Ici vient se présenter paturellement un épisode de l'histoire des cent jours qu'on ne lira pas sans intérêt. Nous laisserons parler un des principaux acteurs de cette scéne, M. Baude, alors sous-préfet de Roanne, et depuis député de la ville, L'armée des Alpes, forcée, par le contre-coup de Waterloo, d'abandonner Lyon à l'ennemi, s'était repliée sur la Loire. Le maréchal Suchet avait établi son quartiergénéral à Roanne, « J'étais prés de lui, » dit M. Baude, « pourvoyant, quoique démissionnaire, à la subsistance des troupes, par des réquisitions que le pays acquittait avec un patriotique empressement. Je recus un matin, d'un de mes amis, l'avis qu'il fallait an plus vite un passeport ponr un glorieux proscrit caché aux eaux de Saint-Alban. C'est une petite localilé voisine, où se trouvent des sources minérales très-fréquentées aniourd'hui durant la belle saison, mais en ce temps-là tout à fait dédaignées, malgré l'efficacité de leurs eaux et la beanté des sites environnants. Une demi-heure aprés j'étais en ronte, porteur de deux feuilles au lieu d'nne, avec le commandant d'une des divisions de l'armée, à qui j'avais jugé utile de tout confier. Mon compagnon de voyage était le général Chabert; mon complice, M. Teste, et le proscrit le maréchal Nev. Lorsque l'abordai l'illustre capitaine, je l'appelai, suivant l'usage du temps, monseigneur, « Laissez ce titre, » me dit-il avec douceur; « je ne le prenais pas dans mes jours de prospérité, il contraste trop avec ma situation présente. Dites : monsieur le maréchal, ou général ; et si vous vonliez me douner le titre dont j'ai été le plus fier, et que je crois avoir mérité le mieux, vous remonteriez plus haut et vous m'appelleriez citoyen, » Nous passames la journée à Saint-Alban. La conversation du maréchal fut triste, quoique animée. La cour de Louis XVIII, l'histoire des cent jours, la bataille de Waterloo, ses rapports personnels avec l'empereur, l'avenir de la France en furent les principaux

sujets. Il était très-préoccupé des dangers qui menaçaient l'indépendance nationale, très-peu des siens propres. Une fatalité déplorable semblait l'entraîner à sa perte; il avait dix voies pour se sauver, et n'en voulait prendre aucune. Il partit dans la nuit. Tout le monde connail sa triste fin. »

Roame compte une propulation d'environ 12,000 habitants. Elle a un tribunal de commerce, un conseil de prud'hommes, un hôpital, un collège communal très-estimé, une bibliothèque publique composée de près de dix mille volumes, un cabinet de physique et une sociét d'agriculture. Les rures de cette 'ville sont assez bien alignées, mais généralement mal bâties. L'église de Saint Étienne, dont le fondation remonte, dit-on, a x's sicle, est les un moument religieux qui offre quedque intéret historique. Elle est bâtie au nord de la ville, près de l'ancien acteux seigneural. Les habitants en entreprierat à lenn fisal la reconstruction au x'v siècle. Louis XII, jors de son passage par la ville, en 1513, vonlut contribuer de cette œuvre pour une somme d'argent; circonstance qui explique pourquoi l'on voyait autrefois un écusson de ce prince à la clé de volte. L'église flut terminée en 1589, per les soits de Jean et Étienne Perodon, a mageons de la ville.

## BEAUJEU. - VILLEFRANCHE.

Beaujeu est une petite ville située à dix lieues au nord-ouest de Lyon, et dont l'unique rue se déroule entre deux montagnes, sur l'une desquelles on voit encore les ruines d'un ancien château. Cette forteresse, fameuse par ses souvenirs, a donné son nom à la ville et au pays environnant.

L'origine du château de Beaujeu est assez incertaine. Si l'on en croit la tradition, il doit son existence à un cadet de la maison de Flandre, qui aurait reçu de Charles-le-Simple la mission de réprimer les brigandages du seigneur de Turvéan, le fléau et la terreur du pays. L'apre montagne de Turvéau est située à deux lieues à l'ouest de Beaujeu : on l'avait appelée turres vehens, c'est-à-dire portant tours, parce qu'elle était couronnée par un château-fort habité par un seigneur nommé Ganelon. Toujours en guerre avec ses voisins, ce cruel personnage s'en était fait d'implacables ennemis. Mais vainement ils avaient tenté de s'emparer de son manoir. Leurs efforts venaient se briser aux pieds de cette forteresse Imprenable par sa seule position. A la fin, cependant, un des plus acharnés, la chronique ne dit pas si ce fut le cadet de Flandre, mais on doit le supposer, parvint à corrompre avec de l'or un des gardiens du pont-levis, et à s'emparer du château, qui fut détruit. Quant à Ganelon, il reçut alors la récompense de ses forfaits. Enfermé vivant dans un tonneau garni de pointes de fer, et précipité du haut du rocher, il roula dans cette prison jusqu'au village des Ardillats, où on lui éleva un tombeau pour perpétuer la mémoire de ses crimes et de sa punition. Comme on le pense

bien, il ne reste aurune Irace de ce curienx monument; il ne parati pas d'allierar que le pays ait beaucoup gagne à la mort de Ganelon, puisque, tonjours suivant la tradition, son vainqueur exerça les mêmes crauatés que lui, ce qui fit donner à son manoir le nom de Belli Joeus (jeu de guerre), d'où l'ou tira le nom français de Beuujeu.

Les écrimies qui seu noccupie de l'histoire de ce pays, l'iont accepté, il est de les à ri l'étymologie, ni la tradition qui l'espilique. El disent que la mision de Beaujeu descendait des comites de Lyónnis; et ils en donnent pour preuve, qu'elle portuit les meiser armes que ceux-ci, irbrées seulement, comme il convensit à une branche cadette. Mais cette preuve, n'est pas sans réplique, car ces armes étaient aussi celles des comites de l'indice.

Nous avons fait des recherches, sans résultat positif, pour arriver à connaître la vérité sur ce point historique. Toutefois, nous avons retrouvé quelques indices qui semblent justifier en partie la tradition. En effet, nous voyons d'abord que le mont Turvenn, sur le haut duquel existaient, au xvr siècle, des ruines considérables que Paradin jugeait romaines, a joué uu rôle important dans le passé, et donnait encore, au xº siècle, son nom à tout le pays environnant, qui est appelé ager Tulcenensis dans plusieurs actes du cartulaire de Savigny. D'ailleurs le nom de Beaujeu ne commença à paraître dans les monuments écrits qu'au x r siècle, ce qui se rapporte parfaitement avec le passage suivant de Paradin : « En cest ordre de temps (1079), s'est présenté la fondation de nostre église i la collégiale) faite premièrement par Béraud et Vandelmode, sa femme; lesquels firent bâtir l'église, comme on la voit, en leur château qu'ils nomment de Pierre-Aigue (maintenant de Beaujeu ou Beaujou, à cause de jou ou jugum, qui signifie une montagne), et fut icelle égise bâtie estant Béraud et Vandelmode, et Humbert, leur fils, de retour de Rome pour la tierce fois; car en ce temps les princes et leurs femmes mettoient leur dévotion à voyager, et ceux qui ue pouvoient faire ce voyage de Jérusalem avec les autres princes d'Europe, pour la conqueste de la Terre-Sainte, se contentoient de faire ce voyage de Rome, »

Ains, le château de Beaujeu portait encore au xr sjêde le nom de Pierre-tigue, qu'il deatl, a old à l'eu (efgue en vieux français) qui sourd au haut du rocher sur lequel il se trouve, soit à la forme abrupte de celul-ci. Il perdit probablement ce nom à l'époque d'une reconstruction qui eut lieu braque la famille de Béraqd, téchbie sur les confis du Lyonnais et du Maconnais, fut parvenue à se réter, au détriment de cette dernière province, un apanage assez considérable, auquel elli juges convenible de donner ce manoir pour che-l'ieu.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le châtean de Beaujan ciati un des plus forts de la province. Ses murs crènelés étaient garnis de cinq grosses fours, dans l'une desquelles étaient renfermées les archives de la baronnie, car c'est le titre porté par ce flef, qui ne relevait que du roi, « Nota, » dit le Grand contuniles, « qu'i avorgame de France, ne souloit avin que trois baronnies, c'est assavir, Bourbon, Coucy et Beaujeu. » Les possesseurs de ce dernier château, qui prensient la qualification de sire, supérieure à cele de seigencu » portiaent pour devise : A tout venant beau j-u, qui est passée en proverhe, et peint bien les mœurs des temps fecdaux ; leurs afrace étaient d'or, qu'in ost sable, avec un linabel de cinq pendants

brochant pour brisures; elles furent adoptées plus tard par la ville de Beaujen. Suivant les chroniqueurs, l'origine de cette petite capitale du Beaujolais n'est pas moins extraordinaire que celle du château. L'emplacement qu'elle occupe était autrefois couvert des eaux de l'Ardière, qui, retenues par une digue à l'endroit nommé l'Etroit-Pont, formaient un petit lac. Un jour, le fils du sire de Beaujeu, qui poursuivait un cerf, s'y précipita avec son cheval à la suite de l'hôte des hois, et s'y noya. Vingt barques se mirent à sa recherche et sillonnèrent le lac pendant toute la nuit sans aucun résultat. Le père du malheureux jeune homme crut voir dans cet événement une manifestation de la volonté divine, et fit von d'élever une église à l'endroit où le corps de son fils serait retrouvé. Il ordonna aussitôt de donner un écoulement aux eaux de l'étang, et l'ayant fait mettre à sec il s'acquitta de sa promesse. Le monument qu'il fit ériger servit de mausolée au jeune seigueur, en même temps qu'il devint le noyan de la ville actuelle. Ce qu'il y a de certain, c'est que Guichard III fit reconstruire à neuf l'église de Beaujeu. Une ancienne inscription conservée dans les archives de cette église portait qu'elle avait été consacrée en 1129, par le pape Innocent II, lorsqu'il s'en retournait à Rome, d'ou l'anti-pape Anaclet l'avait obligé de fuir pour venir chercher un asile en France; mais il est certain qu'Innocent II ne fut élu que le 15 février 1130 (nouveau style), et ne partit de France pour s'en retourner en Italie qu'en 1132. Il se peut que, cepen: ant, Guichard III ait eu l'houneur d'héberger ce pape dans son château à une autre époque.

Les sires de Bouijeu ne se signalaient pas toujours d'une namière aussì hounrable; Guichard III crut même devoir pernder Phabit de Cluny, cu explation des torts que ses prédicesseurs avaient faits à cette ablaye, où il mourut en 1137. Mais son ils, Humbert II, saus égard pour ceta dec de pénitence, se mit à tourmenter de nouveau la maison de Dieu. A la fin, cependant, touché à son tour de repentir, il fit anamede honorable, et passa à la Terre-Sainte, où il entra dans l'ordre du Temple. Malheureussement, dans son zévé il avait oublié un lien qu'il n'était pas en son pouvoir de rompre: sa femme, sans le consentement de laquelle il s'était fait templier, le réclama et obtint du pape Eugène III, par le son mari. On impose seulement pour condition à ce dernier quedque fondation pieuse. C'est à rette circonstance qu'on doit la charmante église de ledleville, qui dévint le lieu de sépulture des seigneurs de Beuijeu, et qui subsiste encore aujourd'hui d'ans toute as simplicité romane.

Pierre le Venérable, pariant du retour du sire de Benijeu, dit que ce fu tuu se, seje de triemple pour le clergé, les moines et les paysans, tant il avait donné de belies espérances avant son départ. Les brigands, au contraire, les pillards des belies des églises, des venes et de tout le paurre peuple qui était sans défense, trembièrent en le voyant reparattre. Il ne trompa l'attente ni des uns si des autres, and lieu entrependre des guerres injustes et commettre de grandes déprédations, mêmes ur les trembièrent en le seu sui des autres, autres des conserves à l'une Sculment à la fin de ses jours il crut racheter ses fautes en se retirant, comme son père, dans l'abbaye de Cluny, où il mourut en l'15, ancrès avoir aurantif considérablement les limités du Beundis sunt par ses

guerres que par ses alliances. Le retour d'Humbert II à des sentiments plus chétiens n'empécha pas Humbert III, son fils, de continuer les guerres injustes que celui-ci avait commencées, voire même contre l'abbaye de Cluny, où la dépouille mortelle de son père fut inhumée.

Nous e suivrous pas les sires de Beuijeu dans leux oucras aventureuses. Il nous suffira deir quils prirent part à toutes les grandes affaires de ces temps nous suffira deir quils prirent part à toutes les grandes affaires de ces temps più des charges fort hourables et perpénente le roi de France, comme ambassaleurs, à Rossi fort hourables et perpénente le roi de France, comme ambassaleurs, à Rossi de Beujeu s'été, alor de suivre de Guichard V, consélale maison des sirés au deurs, à Rossi de Beujeu s'été, alor de suivre de Guichard V, consélale maison des sirés au mourut sans podérité. Les seigneur fut en sou temps, dit une vieille chronique, a uns gase prince et de bonne conduite; pour quoy ce fut une moutif grand pertet au mis gase prince et de bonne conduite; pour quoy ce fut une moutificament pour le royaulme et pour son pays. » Isabelle, as sour, marée à Reunat, commé de Force, fut même en possession du Beuijolais, et de céda son second lis Louis, sour comme on le voit par une lettre qu'elle derivit, le mercreil devant Plaques 127, que fortune de l'autorité de

Louis fut le chef d'une nouvelle race de seigneurs, ni moins considérée, ni moins batailleuse que la première, et qui, après avoir produit un maréchal de France, s'éteignit au commencement du xv\* siècle, d'une manière digue des tyrans féodagus du moven-âge.

Edouard II, le dernier rejetou de cette famille, après avoir fait une guerre peu avantageuse avec sev soisins, trouva plus commode de dépouiller des on douaire la veuve de son prédécesseur. A la suite d'une longue procédure, Béntris obiait un arrêt de provision; mais les sire Benaigu maltrials les husisiers qui vincrent le lui signifier; quelques personnes perdirent même la vie par ces violences. Edouard fit plus encore. Pour se fortilier, il donna asile à des délinquints poursuiris par la leite. En arrêt de prise de corps fut décerné contre lui; Edouards se défendit contre les commissaires, archers et sergents du Chitelet; mais, enfin, il fut pris et emmené prisonnier à Paris. Ses annis solitiétent us grêce, et obliment du roit Charles VI des lettres de rémission, en date du mois de juillet 1388, portant pour condition qu'il souffrirait à lever dans as seigneuir de Benquie les aides que Sa Migsés y a imposées, comme aussi les arrêrages de ces rentes qui sont échues, faute de quoi et prâce service qui sont échues, faute de quoi et parés erait de un effet. >

La ciémence du monarque, payée par le peuple, ne rendit pas le sire de Beaujeu plus sage. En 1388, le déréglement de sas merurs lui attira une nouvelle affaire encore plus ficheuse que la première. Ayant enlevé une jeune fille de Villefranche, il fut cité pour ce rapt devant le parlement de Paris. Edouard, qui citai alors dans on châteua de Perreux, prés de Roume, fil tjeter par les fenétres l'hussier qui vint lui finire la citation. On envoya des troupes qui arrèlirent ce petit tyran et le condusièrent en prison, à la Conciergerie de Paris, où il resta fort longteups pendant qu'on instruissid sou procès. Il courait risque de la vie; mais comme tant d'autres de son rang, il trouva moyen de se soustraire à la rigueur des 10s. N'ayant point d'enfants, il intéresse às a cause le due Louis de Bourbon, qui était

déjà comte de Forez, en lui faisant une donation de sa terre de Beaujeu (22 juin 1800). Ce prince, par ses démarches auprès du pariement et du roi, son parent, obtint l'élargissement d'Edouard et l'abandation de son crime. Mais ce dernier ne jouit pas longtemps de l'impunité : il mourat peu de jours après sa sortie de prison.

Le Beutjohis alla grossir Tapanage déjà si considérable des dues de Bourbon. Mais en 1340, Pietre, quatrième fils du due Charles 1: prite li titre de sire de Beaujeu, pour se distinguer de ses frères, et le réaliss en 1375, serc l'agrément du due Charles II. Tout le monde connaît le beur rôt eque pous sur la fin du xys sècle la femme de ce seigneur, Anne, fille de Louis XI; sous le nom de danc de Breazjeu, elle gouverna la France, pendant forageuse minorité de Charles VIII, avec 
que nous avons déjà dit du procès par lequel son héritier, e le condicable de Bourpartit tous ses biens. La ville de Beaujeu, au milieu de ces révolution 3-jsancapques, n'auxant finit aucun propriès; après se réunion à la couronne, celle perdit 
même son titre de capitale. En 1532, son baillage aussi ancien que la province, et 
viil effranche. On vendit sa justice lecale à un simple particulier, Guillaume Borjat\*, 
comme nous l'appenend Brisson dans ses Mismistres une le Bourben de projet.

Beaujeu reprit quelque importance en 1500, par suite d'une transaction du roi François II, ratific per Clarles IV, qui mil el duc de Montpensier en possession du Beaujolais. Mais après les guerres de la ligue, aurquelles cette ville participa assez activement, cile perdità il a lois ses seigneurs ets on citateu, ia visille forteresse fut démulie en 1611, par l'ordre de M. d'Halincourt, gouverneur du Lyonmais. Le dernier seigneur de Beaujeu, de la famille de Montpensier, mort en 1608, avait luisée une fille nommée Marie; elle épouss Gaston, le frère de Louis XIII, et en eut un enfant, Anne-Marier Louisée, qui donne le Beaujolais à la maison d'Ordens. En jeune frère du roi Louis-Philippe, mort à l'îlle de Malte en 1802, a dé le dernier seigneur gétainée de cette province.

Beaujen, réduite au rang de chef-lieu de caulon, a perdu toutes ses anciennes institutions, chapiter, collège, confirré de péniteux chevalieus de l'oissan. L'espendant cette dernière société a subsisté jusqui à la révolution de 1830. Il y a quinca son orétérbrait encore à Beaujeu la fête crélèbre dont l'objet principal consistait à litere un oissau; elle y attrait chaque année une foule immense; on y venait de cinquante leures à la ronde. Les Chevaliers de l'Oissau avaient adopté la devise; « Aout renant beau jeu. Le li d'unalt trois jours; cettu qui en soratul vainqueur était déclaré oi de la fête. Il choissant une reine qui partagent pendant un an les honneurs, les privilèges et les charges de son rang.

La sie industrielle a remplacé avec avantage à Beusjeu la vie féodale: le commerce de cette ville, dont la population ne s'élève pas à 2,000 áfnes, a fait des progrès remarquables. Chaque semaine, elle voit se réunir dans son sein les habitants des montagnes et un grand nombre de marchands. Le Charolais conduit son bétail au marché de Beaujeu. le fabricant de Thisy, ses tolles, tandis que l'industrie du

Un citoyen du même nom avait eu l'honneur de loger Louis XI, qui passa à Beaujeu le 10 avril 1482 en revenant de Saint-Claude.

pays y expose les produits de ses fibriques de papiers et de ses filatures de coton. Il nous reste à parier de Villerfanche, la seconde et la dernière capitale du Beaujolais. L'étymologie du nom de cette ville n'a pas besoin d'être expliquée. Il existait pidais sur la route qui va de Lyon à Mécon, en longeant la rive droite de la Saône, une tour où les seigneurs de la province percevaient, suivant l'usage du temps, un droit de pages sur les vorgaeurs et les marchandises. Cette tour, accompagnée sans doute de quolques maisons, se trouvait entre deux lieux d'étape mentionnée dans l'Ittinéraire d'Antonin: L'anna, qu'on croit étre Béle-ville ne Boujoiais, et de Ausa-Paulini, aujourd'hui Anse, petite ville située sur les coofins du Lyonnais, et plusieurs condies se sont réunis dans les premiers sécles de notre et plusieurs condies se sont réunis dans les premiers sécles de notre et plusieurs condies se sont réunis dans les premiers sécles de notre et plusieurs condies se sont réunis dans les premiers sécles de notre de

Humbert II résolut de fonder une commune dans ce lieu dont on ignore le nom primitif, mais qui portait peut-drec celui de la paroisse de Limens, sur l'exterinité nord de laquelle il se trouvait situé. Le sire de Beaujeu déclara donc libres tous ceux qui, après s'y être établis, y aumient passé une année, et contre lesquels ne ne se serait pas éteré de réclamations. La norvelle upit en aussitôt le nons de Villefranche, Villa Franca ou Francha; on ignore l'époque précise de sa fondation, mais élle ne peut guêre remonter au-delà de 1150. Vers le milieu du xuri sière elle était déjà close de murs et possédait une église paroissiale, un convent de cordeliers, pulsuieux holpitux, etc.

Les seigneurs de Beaujeu, par une sage politique, respectérent toujours les printièges de Vilfernânche. Lorsque le Beuujoulis passe dans la maison de Forcz, ses nouveaux seigneurs augmentèrent encore les franchises de la seconde ville de leur petit étal. En 3150, Antoine de Beaujeu, ils de de Uduchard, surroumné le Grand, constitua se municipalité telle qu'elle s'est perpétuée jusqu'à la fin du xvir sédecje de se composa de quatre conssitue renouvels par moltic chaque année, au moyen d'une élection à laguelle participaient tous les étoyens. Antoine accorda aux consisticant se de la consiste service renouvels par moltic chaque année, au moyen d'une élection à laguelle participaient tous les étoyens. Antoine accorda aux consisticant de l'année de la consiste service renous les cantents ple droit d'assembler la commune et de délibérer sans avoir besoin de l'autorisation du seigneur ni de ses gens. Édouard II ne se montra pas moiss libéral. Il fire figler re privilèges de Villefranche en forme de code par les gens de sour de justice réunis avec les consuls de la ville dans l'au-pear du Mustoni e juras solemellement de les faire observer (2) édecribre 1876; l

Âu reste, ce seigneur n'eut pas d'abort sujet de se repentir de su libéralité. Ayant éprouvé quelques pertes dans une guerre qu'il faisit au conde de Bresse, voisin de ses terres de Donntes, il fut contraint de se retirer à Belleville, où ce dernier s'int l'assistéer avec ses troupes vidorieuses. Mais le seigneur de Beaujeu troura le moyen de sortir de la pace et vint à Villetfranche: chercher du secours. Les habitants répondirent dignement à se confaince : a il se saignèrent, a dit le registre municipal oc es fait est consiglé. Grâce à leur assistance en hommes et en argent, Edouard attaqua le combe de Bresse devant Belleville, le fit prisonnier, et lui reprit tout le pays de Dombes, Mais une discassion d'inférré vit troubler une si praîte unión. Cés mêmes bourgois, qui vierre Louvet « de vouloir farrester un jour, pare que ne vouloir pas ure accorder franchise de péage de la Marche et de Chavagneu; lis le poursivirent jusqu'à Bellegarde, lui intenderent mille procés au parlement de Paris, et furent elant cause de la perte de se s'édats.)

Sons la domination des dues de Bourbon, Villefranche de fait de fait la capitale pays. En 1409 plusieurs personages émineits s'y rendirent pour négocier un arrangement entre le due de Savoie et le jeune comte de Clermont, baron de Beaujeu. Sons le duc Charles 1º, la petite cité fut sur le point d'être forcée par les troupes du duc de Bourgogne, qui s'étaient emparées de Belleville; elle ne dut sa conservation qu'à ses fortes murailles et au courage de ses habitants. La réunion du Beaujoias à la couronne flut aussi forarde à Villéranche; elle lui valut la confirmation officielle de son titre de capitale. Le gouvernement royal y installa en 1532 les administrations judiciaires de la province.

A peine commençait-elle à jouir de ses nouveaux avantages qu'elle fut victime d'un désastre épouvanteble. Après la soumission de 150 pon pre la bran des Adrets (1552), un corps de protestants s'avança sur Villefranche, qui fut obligée de leur ouvrier ses portes. Les huguenots la pillèrent pendant cinq jours, au mépris des conventions, et ne l'abandonnérent guère que pour la hisser aux prises avec la peset (1543). Voulant prévenir le retour d'un pareil malbure et mettre la place en état de défense, son gouverneur catholique en fit raser plus tard tous les fau-état de défense, son gouverneur catholique en fit raser plus tard tous les fau-bourgs. Aussi la haine des hérétiques jeta--telle la ville dans le parti de la figue. Elle lui apporta, par son adhésion, une grande autorité morale, ses échevins acrepant une sorte de patronage sur tout le Beaujoisi, dont ils étaient les syndies nées et dont ils avaient le droit d'assembler les états provinciaux. Villefranche possédait d'ailleurs à cette époque une milice bourgeoise courageuse et deux compagnies d'archers adroits, connus sous le nom de chevaliers de l'arest et de l'arbatotire.

La fin du xvir siècle fut marquée à Villefranche pur la fondation d'une aradémie justement célèbre. Quelques-uns de ses principaux citorens se réunirent pour faire des lectures et des conférences sur des sujets de littérature, et pour proposer des prix d'écquence; la première séance de la société eut lieu en 1679, mais elle ne fut organisée en académie que n 1969, par letters pestentes confirmées en 1716 et 1726. Le régent s'en déclara le protecteur, titre qu'ont successivement porté les ches de la famille d'Oricians. Messieurs Mignot et Botto, magistrats distingués, furent les plus ardents promoteurs de cette institution littéraire, qui, en y répondant le gout des lettres, exerça une heureuse influence sur les mœurs de la province.

Nous venous de résumer les annales civiles et militaires de Villefranche; esquissons rapidement son histoire religieuse. Aussi loin que nous posonos reunonter à l'origine de cette ville, nous la voyons en possession d'une église dédiée à sainte Marie-Madeleine, et située au midi, hors de la porte d'Anse. Cette église existait déjà, lorsqu'un couvent de Cordeliers, le premier qu'on ait vu de ce coté des Alpes, tut édabl à Villefranche. En 1909, trois ans après la fondation de l'ordre des Franciscianis, Guichard de Beaujeu, en revenant d'une ambassade à Constantinople, et en passant par Assics, visita le bienheureux François et obtint du saint homme queques religieux, qu'il ramena avec lui. Il les établit dans son château de Pouiller-le-Clatet; de là ils passèrent à Villefranche, et s'y installérent définitiement en 1919.

Pendant que l'on travaillait à la construction du monastère des cordeliers, il sur-

vint un événement étrange. Si l'on en croit une légende, des bergers du couvent, en conduisant leurs troupeaux dans un lieu voisin, qui était un peu maréageux, virent toutes les bétes, dont lis aiguillonnaieu la marche, se coucler, « se mettre à genous, » et se prosterner près d'un endroit que tous regardiaent finement; a yand en vain essagé de les faire refeeve, les plares s'approchent et voient parmi les roseaux une statue de la Sainte Vierge. Aussitôt le curé est avert; il vient processionnellement prendre la statue, et la place dans le lieu le plus apparent de son égilies; mais le lendeman ielle était retournée dans le marsis. Alors on en conclut qu'elle voulait rester la , et on lui il batir une chapelle en ce lieu, sous l'invocation de Notre-Daux-dus-Marsis. Ce fut l'origine de l'églies actuelle, qui remplaga bientot cettle de Sainte-Madeleine. En fest), Notre-Daume fut érigée en chapitre avec l'agrément des habitants, et en 1712 on y réunit l'ancienne abbaye de Jean-Dien, (nodde par Ginichard III en 1110.

Le nombre des maisons religieuses de Villefranche, au commencement du xrur siècle, édat hors de toute proportion avec le population de la ville. En moins de vingt ans, de 1615 à 1632, on y avait établi des pénitents noirs et blancs, des capucias, des ursulines et des dames de la Visitation. Tout ce qu'on peut dire de ces nouvelles institutions, c'est que le monastère des dames de la Visitation était fort beau et qu'i eut l'houne d'être visité par Louis XIV, lorsqu'en 1609 il ouche à Visitation et il noire visite que l'entre de la visite de la visite de visite de l'entre de se daninistra reure des pauvres, avaient doté la ville de trois hojitatiex. Ces établissements de charifé remplacèrent les trois anciennes maisons hospitalières qui existient à Villeranche de la sur siècle, et dont le temps ou le guerre avaient anneu la ruine.

Sous le titre de chef-lieu du second arrondissement administratif du département du Ribore, qui comprend presque tout le Bouaploials et redireme 156,038 habibiants, Villefranche a conservé sour rang de capitale de la province. Il se fait un grand commerce de toile et de vin dans cette partié de la France. Quoique son territoire soit peu productif, il est très-fertile en quelques endroits : on con-ault ce vieux diction: « Entre Anse et Villefranche, la meilleure lieux de France. « Cette ville dont les armes étaient de greatie à la lour d'argent maçonnée de suble, renferme une noculation de 6.85 fémes.

Villetranche a donné le jour à tenn Baptites Morin, savant mathématicien du Xuri sècle; à Caude Guillund, docteur en Sorionne, qui vivait an XVI sècle; è à Bran de la Rochette, jurisconsulte célèbre, mort dans le Xurir; à Claude Bourdain, chimited distingué, mort en 1090. Le célèbre Forcisen Papuy Rasona fait ses études dans le collège de Villetranche, dont il parie fort avantageusement dans sa describion de la Gaitle per les Reuves '.

<sup>1.</sup> Gulliaume Paradia, manuscrit de la Bibliothèque Royale. — Grond coutumier de France, édition de 1599, liv. II., chap. xxvII. — Mémoires sur Fillefranche, I vol. in-19, Villefranche, 1678. — Histoire de Villefranche, Lyon, 1672. — Auguste Bernard, Histoire du Fores. — Voyez aussi un excellent travail de M. Stanislas Clerc, inséré dans l'Album du Luonnais de 1843.

## RÉSUMÉ.

SOL. — AGRICULTURE. — INDUSTRIE. — COMMERCE. — MOEURS. — CARACTÈRES. — ANTIQUITÉS.

Le climat du Lyonnais, si l'on en excepte la partie montagneuse du Forvez et du Beaujohia qui et be actual l'être, en égard à sa position, est généralement assez tempéré, mais fair y est plus humide que ser, l'atmosphère y est souvent chargée de vapeurs, surtout à Lyon oû, darrant la saison d'hiere, le ciel est ortinairement voilé d'épais brouillands qui s'étèvent des deux fleuves. Les pluies sont également fréquentes et fort abondantes dans cette ville; il y tombe, amée moyenne, environ trente-sept pouces d'eau. Les vents d'ouest et de nont-ouest sout ceux qui dominent dans le Lyonnais et y amènent la plaie. Le vent di sou d'yrègne aussi partiss avec beacoup de violence, il dure souvent plusieurs jours, et dans l'été son souffle artie et britant est quelqueclois funsets aux récottes. Le vent d'est améne le beva temps; ji purifie l'air, l'épain dus douce chaleur. Le climat du Lyonnais est, du reste, fort sain ; les habitants n'y sont affectés d'acuxeme madadie endemique; il flut toutefois en excepter Lyon et Saint-Etienne qui, comme tous les grands centres de population, recèlent daus leur sein bien des germes morbifiques.

Le Lyonniais renferme peu de plaines : c'est un pays coupé dans toute son étende de coleunt et de montagnes; nous avons parlé ailleurs de la plus élevée, du mont Pilat, d'où l'on jouit d'une vue magnifique. Qualques-unes de ces montagnes sont cultivées jusqu'à une certaine bastleur; leurs sommets sont généralement converts de forêtes. On y frouve une flore trés-riche et très variée, et d'abondants paturages qui nourrissent beaucoup de bétail; les fromages que l'on y fait sont très-estinés.

Le sol du Lyonnais est généralement assez fertile; il produit des fruits et des récoltes de toute espèce; mais a plus grande richesce consiste dans ses vignobles. Les côtes du Rhône et du Besujolais fournissent surtout des vins d'une excellente qualité, et fort recherchés dans toute la France. Les plus-la-limés sont ceux de Cote-Rôtie, de la Classague, de Saint-Foix, de Nomanéche, de Jullienas, etc.; on fait aussi un très grand cas des vins blaues de Condrieu. Les montagnes qui confinent au Vivansis produisent en soudonace ces belles châtaignes dont il se fait une si grande consommation à Paris sous le nom de marrous de Lyon.

Les communes du Mont-d'Or, aux emirons de cette ville, possédent de quinne à vingt mille chèvres qui sont ourreis à l'étable durant toute l'année; avec le lait de ces chèvres, métà a celui des vaches, on fait les frounque flu Mont-d'Or, ai justement estimés, et qu'on exporte dans toutes les parties de le France. Le prix run moyen des chèvres varie de vingt-cinq à trente francs, et elles donnent par tête un revenu anunel de ceut quatre-ringist francs.

On élève dans le Lyonnis une grande quantité de vers à soie. Aussi la culture du mêtre y est-elle, après celle de la signe, le plus importante et la plus productive. Chaque année, depuis 1818, on y plante des milliers de mâriers qui sortent de la pépinière du département. La plupart des chemins vicinaux en sont bordés, on en forme même des haies, et dans les villages et les hameaux, ils ondragent un grand nombre d'abblations. Le pays est redevable de cette industrie à M. Poidebard, agronome et manufacturier distingué; c'est lui du moins qui l'y a popuraisée, en fondant, des 1814, une superbe magnamerie à Saint-Albans, près de Lyon. L'espèce de vers que M. Poidebard a introduite dans son établissement, est cui à sois blanche, originaire de la Chine, et appelée per cela même inne; ce vers a le précieux avantage de s'acellmater facilement en France, et de ne point y dégénéere.

L'industrie métallurgique de l'arrondissement de Saint-Etienne est des plus importantes et occupe un grand nombre de bras; sons ne reviendrons point sur ce que nous en avons dit dans notre notice sur cette ville. Outre les armes à feu de toute sorte, soit pour la charse, soit et des fusils à canne et à veut et jusqu'à des tromblous et des canardières, Les mines de houliles out aussi pour ce pays une sourre inappreciable de richesse et de prospérité. L'étendue du bassin houiller de s'aint-Etienne est de 40,000 mètres; il en entiron 13,000 dans sa plus grande largeur. La houille que l'en en tire est d'une qualité supérieure, et il n'en est point, en France, qu'on puisse lui comparer. Il esties, à une lieue à l'ouest de cette ville, une mine qui brielle depuis plus de trois siècles. La couche de houille que le feu consume git à nne profondeur de de trais de l'autre de plus plus de trois siècles. La couche de houille que le feu consume git à nne profondeur de cette ville, en aint qui interfre d'epuis plus. Il s'en échappe une forte odeur de charbon, et, par moments, des bouffées de fumée; ce feu est encore très-inetties et très-actif en quadues enforties.

La fabrication des lacets et des rubans forme encore une des branches d'industrie les plus considérables de l'arrondissement de Saint-Étiennne; nous avons eu l'occasion de dire qu'elle occupe à elle seule environ 27,000 ouvriers des deux sexes, concentrés dans un ravon de quelques lieues.

Le Lyonnais possède aussi plusieurs sourres d'eaux minérales; les plus connues sont celles de Saint-Galmier, à trois lieues environ de Montbrison, et celles de Charbonnières, situées dans le voisinage de Lyon; ces dernières souf ferrugineuses, et légèrement chargées de soufre; durant l'été, elles sont le rendez-vous d'un grand nombre de malades.

Les montagnes du Lyonnais recélent de l'or; ses rivières; nommément le Rhône et le Gier, en charrient des paillettes. Une mine d'or, d'un titre bas, a été exploitée autrefois à Saint-Martin-la-Plaine; le peu de prollit qu'on en tirait l'a fait band-donner. Les moines de Saint-Benis possédaient une coupe faite avec de l'or estrait



de cette mine, et lis ne manquient pas de la montrer aux étrangers qui les visitaignt. Scon l'instorien Maliène Paris, un morceau du même métal provenant de la mine de Saint-Martig fut présenté à Henri IV. Les communes d'Argentle et de l'Argentlère tiene leurs nons des mines d'argent qu'on y exploitai untrefois. On trouve aussi dans le Lyomais des mines d'apend point, dont quedques-unes sond argentières. Les mines de cuivre de l'éches y de Saint-Bel, situées à quedques fieures de Lyon, sont les plus riches qui soient en France; elles sont exploités aver succès depuis le temps des Romains. Le célèbre Jacques Cour leur fut récelable de son immense fortune. Des gisements de couperose, de baryte pure, de manganheu, des carrières de pièrre à bâtir, de marbre de différentes couleurs, complétent, avec le cristal de roche, le porphyre, la craie, le grés et l'argile, les richesses minéralogiques de cette courtée.

Les carrières du Lyonnais recélent, en outre, une grande quantité de coquilles fossiles. En 1824, des ossements fossiles appartenant à une espèce de grands mammifères, qui n'existe plus, ont été découvert à la Croix-Rousse, l'un des faubourgs de Lyon. Ces restes, par leur nature insolite, attirérent l'attention de tous les savants et provoquèrent les discussions les plus vives.

Les montagnes du Lyonnais abondent en gibier et l'on y trouve, entre autres siecura, des coqu de bruyère, des gélinotes et des faisans. Les rivières sont peuplèes de poissons de toute espèce et d'un goût enquis; les anguilles, les brochets et les carjeaux du Rhône sont très-renomnés. On pêche souvent dans ce fleuve des lamproises et des esturgeons, qui en remonlent le ours.

Bien que la pierre soit fort commune dans le Lyonnais et de bonne qualité, la piquar des misons y sont construites en piú, écelò-dire ne terre bultue. Ces sortes de constructions sont peu coultenses, et expendant soidies : on a vu des maisons en piés durer un siéce de tenni. Voici, du reste, comment on procède pour ce geurn de constructions : les fondations sont faites en maçonnerie ordinaire, de manière à dépasser de quelques pouces le niveau du sol. C'est sur ses fondations que l'on détre les murs par assiese de trois pieds de hauteur sa vis de longueur; on emploie à cet effet de larges planches serries par des moises ou traverses, au moyen despuelles on peut les doigne ou les rapproche à volonét, suivant le plus ou moins d'épaisseur que l'on veut donner au mur. La terre destinée à la construction, après avoir été périablement tamésé avez soin, est versée par couches de demi-pied entre ces planches, qui portent le nom de banche dans put soit par partie que l'on tent de soit par la travelle de la consistance après quoi été est battue avec un instrument appréé du, jusqu'à, eq qu'il en put put general à lier carte elles les diverses sassiess.

Les habitants du Lyonanis es sont toujours distingués par leur caractère grave, éveé, ferme, et par ne seprit de persistance qu'ils appliquent à toutes choses. Ils sont naturellement industrieux, amis de l'ordre et de l'économie, qu'ils poussent souvent juqué l'arardre; le paysan surtout y est spre au gain et que hospitalier; il se ressent plus ou moins de la précerupation trop exclusivement mercantile qu'on remarque d. 4 (20, 10 Bass le Forcz, sinsi que dans toute la partie moutagueuse de la contrée, les mourus sont plus simples et plus franches, mais elles ont aussi plus de routese, et rappellent trop souvent la grossièreté du premier deceAjoutons, pour l'honneur des Lyonnais, que s'ils se sont toujours montrés amis de l'ordre, ils ont aussi fait preuve en tous temps d'un grand dévouement à la liberté.

Le ossiune en usage chet les paysans n'a rien de particulier; il se compose, pour les hommes, d'une veste roude ou d'une blouse, d'un pantalon, ou d'une culotte avec de longues guêtres qui montent jusqu'au genou; un chapeau de feutre à larges boris, de gros souliers ferris ou des sabols, complètent cet accoutement. L'habillement des fremas es rapproche beacoup de celui des ourrières de nos villes; ciles portent des bonnets et de larges chapeaux de paille, excepté dans quelques localités isolées, on éles conservent encore la coiffee et enignon. Les couleurs échatantes sont celles qu'elles choisissent de préférence pour leurs vétements.

Le patois qui est en usage dans le Lyonnis varie et se modifie suivant les divers cantons. Celul que lon parie aux environs de Lyon et de Villefranche diffère de celui da Force sons plus d'un rapport; il appartient, an dire des érudits, par ses formes grammaticales et par plusieurs de ses expressions, a la langue romane, autrefois répandue, comme ou le sait, dans le midi de la France; ce qui semblerait confirmer cette opioino, c'est l'anologie qu'il offre avece le patois du Lanquedoc, et principalement avec rena de l'IlFrault et du Gard. On trouve même, à Lyon, une foule d'expressions inconnues dams nos autres villes : dinsi l'on y emploie les mots, partez pour vieux linge, amilte pour béquilles, chiefitiere au lieu de rubans de fil, ainsi ou une multituled dautres termes non moins bizarres.

on trovie dans le Lyonnais un grand nombre d'antiquités romaines ; ce sont de beaux aquedues, des coloures, des statues, des tombeaux, des thermes, de vastes citernes, des autels voitis et tauroboliques, des armes, des vases, et une fonle d'autres objets plus ou moins périeux. On y voit aussi un amplitédire, une naumethie, et la finaues tablé ou des gravée la harangue de l'empercu Claude; la plupart de ces richesses sont renfermées dans les differentes villes de la province, et surtout à Lyon '.

1. Note o'room point parté dans notre motier sur Lyon et dans noter résumé du caractère et des meurs des comuts; c'est un type qui, à propresent parter, n'existe plus dans le Lomnisi. You reste, i fexcellest ouvrage de M. Villerme. Tobleva du l'état morai et physique des ouverier employés dans les manufactures de coton, de laine et de soit, contient des détails du plus grand luiert sur les incernales cus soit du département du Rhode (Tom. 1, Stri.), p. 314-403.)





## ET NAVARRE

## GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE.

L'ancien Béarn, dont tant de souvenirs intéressants ont contribué à illustrer et à populariser le nom parmi nous, est une des plus riantes contrées de notre France méridionale. Baigné, d'un côté, par l'Océan, et s'adossant de l'autre côté aux monts pyrénéens, il correspond au département des Basses-Pyrénées. Ses limites politiques étaient pourtant autrefois moins régulières et plus restreintes que ne le sont aujourd'hui les bornes de sa circonscription départementale ; il est même difficile de savoir au juste quelle en fut originairement l'étendue. Les premiers princes du Béarn se montrèrent peu disposés à se confiner dans ses barrières montueuses ; ils les franchirent plus d'une fois, et portèrent bien au delà les lignes frontières de leur petit royaume. C'était peu, pour leur active ambition, de soumettre les seigneuries qui, comme le pays de Soule, étaient limitrophes de leur vicomté : ils étendirent leur domination sur le royaume de Navarre et sur les grands comtés de Bigorre, de Foix, de Marsan, de Gabardan; mais la plupart de ces riches contrées ayant conservé leur existence indépendante et leur caractère particulier, nous nous réservons d'en parler ailleurs. C'est donc du Béarn proprement dit que nous allons faire la description et tracer l'histoire.

Le pays de Béarn est borné au nord, par la Chalosse, le Tursan et l'Armagnae; au ad, pa les Pyrénées qui le séparent de la Navarre et de l'Aragna; à l'est, par le Bigorre; et à l'onest, par la Soule et la Bosse-Navarre. Il a seize lienes de longueurs aux quince de largeur, et as superficie peut letré evaluée à cent cinq lienes carrées. Quoique resserré dans de si étroites limites, cet état eut assez de valeur personnelle, si nous pouvous nous exprimer ainsi, pour être compté, durant pisieurs siécles, an nombre des souverimetes indépendantes et Etrupreje; il sut mainteinri son individualité propre à cété de la monarchie des Capétiens, alors même que toutes les provinces comprises entre le Rhin, l'Océan, les Pyrénées et les Alpes, étaient venues s'y fondre; il ne derint, enfin, une partie intégrante du territoire fronaçes que sous le régue d'un de ses princes, qui appeté au trène de territoires par su seus sur le régue d'un de ses princes, qui appeté au trène de territoire fronaçes que sous le régue d'un de ses princes, qui appeté au trène de France, continua à porter le titre de roi de Navarre et le laissa, comme un souvenir glorieux, à ses descendants.

Le Béarn dépend presque entièrement du bassin général de l'Adour, dans lequel se trouvent une multitude de bassins secondaires formés par les torrents des Pyrénées. Du côté extrême, opposé à l'Espagne, et touchant à la Gascogne, le versant des montagnes a une pente plus douce que du côté de la péninsule hispanique, et la partie située à l'ouest de la vallée d'Ossau , loin de conserver une crête escarpée et bordée de précipices, présente, en général, ainsi que les chaînons intérieurs, des sommets arrondis et fertiles en paturages. Comme la hauteur des limites des neiges perpétuelles est, suivant Ramon, de 2,600 à 2,700 mètres pour la pente septentrionale, presque tous les monts du Béarn sont découverts en été. La charpente des Pyrénées paraît se composer de masses minérales appartenant toutes à la classe des roches neptuniennes; et, quoique de nombreuses sources thermales donnent à penser qu'il existe dans leur sein des foyers volcaniques, il n'y a pas de roches dont la nature soit due à l'action d'un feu souterrain. Le terrain primitif, celui de transition et le terrain secondaire forment la constitution géognostique des monts du Béarn comme celle de toute la chaîne. Le premier est le plus abondant ; il comprend le granit qui, mélé au gneiss, se trouve dans toute l'étendue des Pyrénées; le terrain de transition se trouve en plus grande proportion sur le versant méridional, le terrain secondaire plus abondamment sur le versant du nord; le schiste micacé, le calcaire, la serpentine, le porphyre et le trapp, sans y composer des terrains particuliers, s'y montrent en couches subordonnées. En descendant vers la plaine on rencontre plusieurs lacs peu considérables au sudest et quelques marais au nord de Pau et de Lescar ; vers le nord-ouest les landes et les bruyères ont envahi une partie des terres.

Découvert du côté du nord et séparé du midl par une immense berrière, le Béarn în pas le climat des pas palecés sous la mente neltitude que lui sans être chaud et quoique sujet à des varistions assez rapides, il est fort doux et tres-sain. La neige tombe en petite quantité en hiver dans le bas des vallées, et elle ne s'y conserve que peu de jours; car des ventes chauds venennt tout à coup à souffier du côté de l'Espagne elle fond et disparait en un instant. En été les orages sont très-fréquents vers le soir et d'une inhesité remarquable,

Tandis que de sungântes révolutions ont modifié ou renouvéé la face morale et politique du Bérn, la nature physique y a conservé ses formes grandienes et ses aspects pittoresqueix. Ce sont les mêmes pies sourcilleux perçant de leur cime des flucons de légers nuages qu'on voit moutoner à l'entour sons un beau sajeil matinai ; ce sont les mêmes neiges, étendues comme d'ébouissants mantaeux au sommet des monts, et, à leurs flancs, les mêmes solretés de hêtres gigantiesques et de pins toujours veris; ce sont les mêmes torretais, les mêmes avainables labourant les pentes escarpées des montagnes et menaçant de leurs ravages les imperadess cultivateurs, dont les cabases sont groupées, tout au bas, au milieu de ce monde de périlis; ce sont les mêmes voix de l'ouragan, qui s'engouffre dans les audies boisées et profondes et y terrifie de ses loitains échos le village de platres endormi dans les anfractuosités de quelque gorge montueuxe. Le chasseur y pour-suit toujours, entre le précipice et le forrent, l'ours suvauge ou l'iser rajdec. Cet

homme qu'on entend dans la nuit, sur les câmes voisines de l'Espagne, presser furirèment de sou haleine le pas ferme et ser d'un untel chargé, c'est aquord'hui un hardi contrebandier, c'était autrefois un maraudeur ennemi. An bord des ources écumantes, qui jaillissent par bonds et par chutes, comme des agneiux foldites, le patre sommeille encore à côté de son chien ou mête les chands de son idiome anil et sonore au murmure du torrent; ou bien dans les immenses forêts qui forment un terrain neutre entre le France et l'Espagne, le pasteure des deux versants des Pyrénées aiment à se rencontrer pour s'abandonner à, toutes les migressions de leur aractier es jassionnée et si molité. Tantôt, poussés par l'esprit de rivaillé, ils se livrend des combats sanglants avec leurs bitons ferrés; tantôt mieux disposés, ils trivalisent de bons offices au milieu de leurs troupeaux rémis et s'associent pour fair la chasse aux essains d'écureuils qui courent dans les branches des saoins au dessus de leurs (texte.)

Les montagnes du Béarn n'out ni la hauteur ni l'aspect imposant des Alpes ou des Hautes-Pyrénées : elles n'inspirent ni la même terreur ni la même admiration, mais les sites y sont plus variés, plus doux, et s'ils parlent moius à l'esprit, ils émeuvent plus le cœur. Rien ne donnerait mieux l'idée de la multitude de leurs pics s'élevant isolés sur la base des Pyrénées qu'un immense damier couvert de toutes ses pièces. Au milieu de ce peuple fantastique de colosses de granit, vous découvrez de magnifigues tableaux ; à vos pieds, vous avez des plaincs courtes et verdovautes, de noires forêts, des lacs, des cataractes; tout autour de vons des masses terribles suspendues dans les airs, et menaçant votre tête; ici un torrent qui se précipite en grondant d'une hauteur de quatre ou cinq cents mètres; là, à l'endroit où finit la gorge périlleuse, l'entrée d'un riant vallou dout le murmure d'un ruisseau trouble seul la profonde tranquillité. Entre ces pics qui, en s'unissant entre eux, forment des chaînons de montagnes, courent de nombreuses vallées, les unes perpendiculaires, les autres parallèles à la ligne générale. Les principales de ces vallées, outre celles du pays basque, sont Aspe, Baretons, Lavedau et Ossau; dans les gorges de cette dernière s'abritent les pittoresques établissements d'Eaux-Bounes et d'Eaux-Chaudes.

Maintenant, si du sommet de l'un de se monts on jette les yeux sur le pays plet du Bérar, on le vois ilionné par un uombre influi de torrents. Ceur-juilissent à grand bruit de chaque roche et se précipite pla travers les lacs et les cascades dans les plaines qu'il enclacent, comme des serpents, de leurs ondulations rapides; sic creusant leurs lits à pic à la porte des villes, qui restent suspendues sur la rive; là s'élargissant à l'aise sur les sables des grèves pelées et dans leur course plus incet, y couvant une saperficie aussi larque un fosp lus grands fleuves de France; plus loin se retrécissant de nouveau et se jetant avec un graud fracas sous l'arche étroite d'an pont qui join les deux rives à une hauteur prodigiesse. Fous ces torrents portent le nom commun de gare, et deux sout particulièrement célèbres dans la géographie du Bérar: ce sont ceux de Paut et d'Otour.

Prenant sa source à l'orient, dans la délicieuse vallée de Barèges, en Bigorre, tout près de la frontière d'Espagne, le premier s'élance par la vallée de Lavedan et va baigner, dans le village de Lestelle, les cotés de la chapelle de Betharam, chère aux dévots du midi; une lieue plus bas, il traverse Nay, ville coquette, agréable et

marchande; puis, à trois lieues de là, il se rapproche de Pau, qui le domine de toute la hauteur de son château et de sa ville haute. Le gave se dirige ensuite vers Lescar, l'antique lieu de sépulture des princes du Béarn, passe enfin sous le pont élevé d'Orthez et sort de la principauté. Le gave d'Oloron est composé des gaves d'Ossau et d'Aspe. Au plus haut des Pyrénées, au point où se fait la séparation de l'Espagne et du Béarn, se trouve le village de Saill, appartenant à l'Aragon ; deux sources très-rapprochées, jaillissent du sol : l'une se jette sur le versant espagnol des Pyrénées. l'autre sur la pente des monts français. Celle-ci est le gave d'Ossau ; il court d'abord vers Gabas, où s'élève, comme sur un autre Saint-Bernard, un bienfaisant hospice, refuge ouvert au malheureux surpris par l'avalanche et au voyageur égaré dans les neiges. Grossi dans sa route de vingt petits affluents, il se dirige vers Ossau et arrose cette haute montagne à trois têtes qu'on appelle le pic du Midi ou le pic des Trois-Sœurs, élevé de 2900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Deux de ces têtes regardent le Béarn , l'autre l'Espagne , et du sommet de chacune d'elles le spectateur apercoit la France et l'Espagne, la Méditerranée et l'Océan. C'est à Oloron, sous le pont de Sainte-Marie, que le gave d'Ossau rencontre celui d'Aspe, qui descend de Somport. Tous les deux réunis vont, sous la designation de Gave d'Olorou, passer à Navarrens et à Sauveterre, et se jeter au-delà d'Orthez dans le gave de Pau, qui se perd lui-même dans l'Adour, au-dessus de Bayonne.

La plupar des villes du Bèrra sont ains juttoresquement assies sur les rives des deux gaves; mais l'impétuosité de ces cours d'eau s'oppose aur prespue tous les points à leur endiguement. Aucun d'eux n'est encore navigable, malgré les nombreux projets comças à toutes les dopques pour en améliorer le cours ou pour en canaliser le lit. Aussi, faute de moyens de transport, ne tire-t-on qu'un faible partir des riches produits des Prénésse, des vins chaleureux de Jurnopon et de Gan, et de les beaux marbres, dont les carrières abondantes pourraient rivaliser avec celles de l'Italie.

Acheons cette topographie par quelques molts sur le pays basque, emplode mainmant tout entiet dans le département des Basses-Pyrinés, et dont l'ancien Réarn comprenii aussi une partie. Il se compose de trois grandes sulfées parallèles qui partent des crétes des Pyrénées : ce ont les vallées de Soule, de Basse-Navarre et de Labourd, représentées par les villes de Maurion, de Saint-Palais et de Bryonne. Chacune d'elles avait autrefois une espèce de constitution politique et des assentables particulières de ses habitants. Toute les trois sont encore habitées maintenant par le peuple basque, débris vivace de l'ancienne race des Béres, qui occupa Epsagne et l'Acquistine: pressé an midi par les Visigoths, et an ord par les Franks, ce peuple s'est cramponné aux rochers de la Cantabrie, et la, un pied en Epsagne par le Guipascos et la Biscey, un autre en France, par la Soule et le Labourd, il a conservé à travers les siècles so langue primitive, ses coutumes particulières, as brovoure traditionale, et son agilité proverbale.







qui s'ap-Novempos grandes pu attirer paraissent habitalent es anciens is cepenilanienne l'Antonin r la route Benehar-Novem-

enons de
ini pour
;auloise;
sarmi les
t que se
ire de la
de cette
bre et la
nom de
imais de
aissance

la Nos et les ors dans ons des vement se dans ache en vempofurent





Sous Tadministration romaine, cette partie méridionale de la France, qui s'appela plus tard le Bern, formati une division asset per importante de la Novempopulanie; tout l'effort de la civilisation et des lettres se portant vers les grandes cités de l'est et du centre de la Gaulle, cette terre reucité n'avuit gibre pi attiere l'attention des vainqueurs du monde. Les géographes latins et grees ne paraissent pas l'avoir connue, et si l'inice nomme un passant les opudations qui l'ababilateit de son temps, on à peine à retrouver les Bearnais dans les diserses copies des anciens manuscrits sons les dénominations de l'esarai ou de l'esanai. Nous savous cepenadnt, par la notice de l'empire, que le tribun de la cohorte novempoulanienne résidait dans le fort de Lapurdum, l'ancienne Bayonne. L'Hinévaire d'Antonia par de deux petites villes, Rencharaum et Illuro, qui se trouviante var la route d'Espagne, par laquelle on aliait à Saragosse, en suivant la vallée d'Aspe, Bencharum était la cité d'un des nerd peuples ou plutôt des doure peuples de la Novempoulanie; c'est d'elle qu'est veau le nom de ce pays de Béaru dont nous venons de trace les limites positiones.

Quoque Pau ne soit pas une ville ancienne et qu'on ne puisse la prendre ni pour Bencharnum, ni pour Blurco, ni pour aucune autre cléf romaine ou gauloise; quoque son origine date seutement du x'siécle et qu'elle n'ait pris rang parmi les villes de Béarn qu'au xx+², c'est dans son enceinte, dans son chteau fort que se sont concentrés tous les souvenirs et tous les faits importants de l'histoire de la vicomité béarraise. Nous royons donc devoir rattacher à l'existence passe de cette déclébre toutes les annaies joiliques du pays dont elle a été la dernère et la plus grande capitale. A la vérilé, dans les premières pages de notre récit, le nom de Paus e rencontrer arrement sous norte plune; mais nous ne perforois jamais de vue le site sur lequel elle va s'élever et recevoir le baptême qui marque la naissance des villes et leur donne une place dans l'histoire.

Lorsque les barbares du nord se furent répandus dans l'empire romain, la Noempropulse de cévait le grand chemin par lequel de Vandales, les Alains et les Visigoths pédértèrent en Espagne; les évinements historiques eurent alors dans le féarn le même caractère que dans le reste de l'Europe, car les dévatations des barbares furent partout les mêmes. Mais quand les Frants se furent définitivement rendus maitres de la plus grande partie de la Gaute, une révolution fameuse dans libstòrie des contrées placées ans ude la Garome, et à l'aquelles er attactie en particulier Torigine de la vicomité de Bairn, ascompilit dans l'ancienne Novempopulanie, Vers le trus siècle, les peups primitifs de l'Espagne, les blêvers, furent PA U. 463

devant lesquelles se retirent les Normands; il y pratique des échaircies, il y construit des monastères, el les vicontes de librari raislantel magnificence avec les ducs de Gascogne pour doter en tots lieux les fondations pieuses autour desquelles se groupent les populations rensissantes. Dans un act de donation saprib pour objet le lieu de Luc, Guillaume Sarche, comte de Gascogne, qui vient de remporter, en 890, une dernière victoire sur les Normands, paraît aucc Gaston, ricomé du Réarn. « Ce demier, » dit la Charte, « ne voulait point consentir à la donation de ce lieu au monastère de Saint-Vincent; mais il y acquiessa sur les instances de l'abbé Garcia, qui lui remontra la parenté qui existait entre lui et le comte, et comment l'affeud de Guillaume était venut d'Espagne, où son per s'édait retiré au temps de l'empereur Louis-le-Débonnaire, lequel empereur avait investi de ce pays l'afeut du viconte qui était de sa race. »

Cette charte ne fait que confirmer ce que nous savions déjà, savoir que les vicomtes de Béarn et les comtes des Vascons étaient de la même race : aioutons que c'est à partir des premières années du xe siècle, époque où s'établirent l'hérédité des fiefs et les noms de famille, que nous pouvons suivre la série des vicomtes béarnais. C'est d'abord, il faut le dire, sans grand intérêt, car Centulle I", Gaston Centulle, Centulle II, Centulle III, qui se succèdent l'un à l'autre, ne se font guère connaître que par leur dévotion à l'égard des églises, et par ces disputes armées entre seigneurs voisins qui remplissent toute la période du moyen-âge. L'un d'eux se qualifie dans une charte de grand dominateur de la terre (magnus dominator terras) pour avoir enlevé un ou deux villages au vicomte d'Acas (Dax). Toutefois, le règne de Centulle III nous intéresse beaucoup sous quelques rapports : car c'est avec lui que commence l'affranchissemeut de la vicomté de Béarn. L'émancipation complète se fit sous Centulle IV, qui, en récompense des services rendus à Gui-Geoffroy, duc d'Aquitaine, reçut de ce seigneur la remise de tous devoirs de vassalité, remise qu'insensiblement le temps et l'usage sanctionnèrent, Les prédécesseurs de Centulle IV avaient bâti des villages : Centulle IV jeta les fondements de quelques villes; il reconstruisit la cité d'Oloron après s'être rendu maltre de son territoire; il embellit Morlans, sa capitale, et y éleva l'église de Sainte-Foi; les pays de Salies et d'Orthez furent par lui rattachés au Béarn; enfin tout était préparé déjà pour le règne de celui qui devait inaugurer avec éclat la principauté béarnaise. Ce fut Gaston IV, un des plus illustres guerriers du premier âge de la chevalerie ; il eut la gloire de se distinguer comme législateur entre tous ses contemporains, à une époque où l'on ne paraissait pas se douter qu'il y eût d'autre loi que la force des armes. Les historiens des croisades diront la part glorieuse que prit Gaston dans ces guerres saintes, ses exploits devant Jérusalem et Autioche, son grand attachement pour son frère d'armes, le comte de Toulouse, sa tendre charité pour les ennemis vaincus, que les chrétiens en général immolaient sans pitié au nom d'un Dieu de miséricorde, et qu'il relevait, lui, de sa main généreuse, après les avoir abattus avec son épèc. Des titres d'une autre nature rendent son souvenir cher au Béarn et le recommandent surtout à la postérité; nous voulons parler des actes législatifs par lesquels il accrut le nombre des fors et des chartes d'affranchissement de ses sujets. Mais nous ferons bientôt connaître ces constitutions locales, dont les Béarnais furent dotés longtemps avant qu'il existât rien de pareil en France, et qui faisaient dire à un magistrat français du xvı\* siècle que « ceux de Béarn semblent avoir prescrit leur liberté. »

be retour de la roisside, Gaston IV échappe encore au Bérar pour aller combattre en Espagne les Mauers qu'il à a sinnes na Asie. Les hératud du prince d'Aragon, Alphones-le-Battailleur, étaient venus convier à la guerre sainte les seigneurs des Pyrénées; Gaston n'ent garde de manquer à cet appel. Il se trouva à la prèse de Saragosse, et il y requt après la victoire la seigneurie de Notre-Dame-du-Piller, avec les titres de ricombre et de pair d'Aragon. On le voit ensuite flétée allié droi, dont il est dereune le feudatier, perendre par la défaile denous rois maures, et mourir les armes à la main en combattant les ennemis de la chrétienté (1103). Son corpas net tiponit transporté à Lexen, prami les tombeunt des samille; il fut enterré à Saragosse, où l'on montra longtemps les éperons et le cor de guerre de ce roi chessilier.

Les titres de ricombre et de pair d'Aragon si noblement conquis par Gaston IV, treunt également donnés à ses premiers successeurs, mais its ne tardérent pas à leur potter malheur; les vicomles de Béarn S'habituèrent en cette qualité à des écories de vasselage envers un suzerain étrauger, et biendét, pom contents de lui jurer fidélité pour les fiels qu'ils tenaient de lui , ils allèrent jusqu'à lui faire hommage pour leur principauté même. La vicomiesse Marie, héritière du hêzrn, l'osa la première, au grand déplaisir des Béarnais. Mais lorque le Catalan Guillaume de Moncade, devenu l'épour de Marie, voulut renouveier cet hommage illégal, les Béarnais, cette fois, se souleivèrent, et, chassent leur ségieure, ils se mirent en devoir de se chercher un prince qui saurait à la fois respecter leurs fors et souteuir la diquité de sa coronne vis-à-vis des puissances étrangères.

C'est une curicuse page historique que le préambule du vieux fors de Béarn 1. Ce qu'il déclare d'abord, c'est moins l'indépendance des souverains béarnais que la souveraincé même de la untion. On nous saura gre de traduire de l'ancien idiome du pays dans notre langue française un morceau si intéressant. « Ce sont les fors du Béarn dans lesque il est fait mentlon qu'anciennement en Béarn il n'y avait pas de signeur. En ce temps, les Béarnais entendirent louer un chevalier de légorre, et ils allèrent le chercher pour en faire leur seigneur. Au bout d'un an, comme il ne voulut pas les maintenir dans leurs fors et coutumes, la cour de Béarn s'assembla à Pau, et elle le requit de garder les fors et les coutumes. Celui-ci ne l'Eyant pas voului faire, ils le tuérent en pleine cour.

a Après on leur fit l'éloge d'un prud'homme, chevalier d'Auvergne, et ils allèrent le chercher pour en faire leur seigneur. Au bout de deux ans, il se montra si orgueilleux, qu'il ne voulut pas les maintenir dans leurs fors et coutumes, et la cour alors le fil mettre à mort à la tête du pout de Seranh per un écuyer, leçuel le frappa d'un si grand coup d'frèsie qu'il en fut percé de part en part. Ce seigneur s'appelait Sentonge. Ils entendirent encore louer un chevalier de Catalogne qui avait de sa Benne deux jumeux. Les gess da Mera futierul conseil entre eux, et ils chargérent

L'original n'existe plus, on ignore même quelle en était la date; le manuscrit qu'on peut lire aux archives de Pau est une copie très-exacte en bearnais de l'espaque portant les caractères de l'écriture du xivy et du avy siècle.

PAU.

deux prud'hommes du pays d'alter demander un de ces enfants pour seigneur. Quand, arrivés en Catalogne, ils allèrent pour les voir, ils les trouvèrent endormis, l'un ayant les mains fermées, l'autre les tenant ouvertes, et ils s'en revinrent avec celui qui avait les mains ouvertes. »

Si c'était pour les souverains du Béarn un terrible avertissement que ces procédés de justice exécutive, Inscrits en tête de la charte constitutionnelle, c'est pour nous un gracieux épisode que celui où nous voyons ces rudes Béarnais du xir siècle. las de trouver tous leurs seigneurs incorrigibles, s'en aller prendre pour les gouverner un enfant au berceau, et se laisser influencer dans leur choix par une circonstance toute de sentiment. Avec la vicomtesse Marie avait fini la première dynastie des seigneurs du Béarn; l'enfant aux mains ouvertes commença en 1173 la seconde, celle des Moncades Peut-être les deux jumeaux n'étaient-ils que les enfants de la vicomtesse Marie et de ce même Guillaume de Moncade qu'ils avaient chassés, et vers lesquels ils revinrent après leurs vaines tentatives d'élection. Quoi qu'il en soit, Gaston VI ne fit point mentir les présages de ses premières années, Guillaume Raymond, son frère, qui régna aussi, prouva qu'on avait eu tort de mal augurer de son enfance. Le premier, malgré sa prise d'armes en faveur des Albigeois et sa présence à la désastreuse bataille de Muret, vit ses états exempts d'hérésie épargnés par les bulles du pape; le second compléta par ses règlements l'œuvre de la législation béarnaise. Les vallées d'Ossan, d'Aspe et de Baretons eurent · alors leurs coutumes rédigées en forme de lois.

La maison de Moncade, dont la durée ne fut pas longue, jeta peu d'éclat sur le Béarn. Les princes agrandirent sans bruit la principauté par des héritages et des mariages, et se firent surtout connaître par la grandeur de leurs alliances; l'un d'eux eut pour nièces quatre reines de l'Europe. Ils eurent aussi le mérite de détourner insensiblement leur politique de l'Espagne, afin de la diriger vers la France, pour laquelle, en vertu de ce sentiment d'unité qui devait plus tard réunir dans une même famille toutes les provinces situées entre les Pyrénées et le Rhin, ils prirent hardiment parti contre les Anglais, alors maltres de la Gascogne. Jamais l'Anglais ne franchit la frontière de leurs petits états; eux, au contraire, allèrent plusieurs fois assièger les villes de Bayonne et de Bordeaux. Mais au milieu de ces guerres de la rivalité de l'Angleterre et de la France une seconde révolution dynastique s'opéra dans la vicomté. En 1290, Gaston VIII se sentant vieillir sans enfants males. choisit pour lui succéder le comte de Foix, son gendre, et, à sa mort, arrivée la même année, les États de Béarn, qui avaient d'avance ratifié ce choix en désignant pour leur future vicomtesse Marguerite, celle des filles de Gaston mariée au comte de Foix, appelèrent ce dernier à régner sur eux. Toutefois, les Béarnais n'entendirent pas faire de leur pays la dot patrimoniale de Marguerite; ils ne voulurent pas davantage absorber à leur profit le comté de Foix. Fiers de leurs propres lois et de leur individualité, ils exigèrent que le Béarn filt distinct de Foix, et Roger Bernard. heureux de devenir le souverain des Béarnais à ce prix, vint fixer sa cour à Orthez. la capitale des derniers Moncades. Dès ce moment, le Béarn entre dans une période glorieuse, et Gaston X, qui commence son règne en 1344, domine presque de sa renommée les têtes couronnées de l'Europe. Comme s'il cut été l'astre brillant de ce petit monde de Béarn dont il fut aussi le Louis XIV, ses contemporains l'appelèreut l'Andour, et la postérité confirma ce nom. Il est vivii que quedques auleurs tuduissent Phodous par dond, d'autres par grand-chassur; et il faut avouer qu'il fut l'un et l'autre. Gaston Phoebus cut le rare bonheur d'avoir pour biographe messire plaban Froissurt, mais peut-eltre flut-ce un bonheur autre pour l'roissart d'avoir ce prince pour béros. Sit es chroniques du grand historien du moyen-deg sont l'ourrage le plus intéressant du xv siècle, les chapitres qu'il a conserér à Gaston de Fois sont assurément ceux dont la lecture a le plus d'attrait,

Gaston avait grandi, sous la tutelle d'Éléouore de Comminges, sa mère, dans les plus nobles exercices de la chevalerie. Nul seigneur d'Angleterre, de France et d'Aragon ne le surpassa dans les tournois, nul en magnificence et en libéralité envers ses hôtes, nul surtout ne l'égala en belles connaissances et en gay savoir. Parti pour combattre les Maures d'Espagne, il ramena dans le Béarn, comme son épouse, Agnès de Navarre, la sœur de Charles-le-Mauvais. Les coupables manœuvres de ce prince l'ayant fait emprisonner, Gaston accourut à Paris pour intercéder en sa faveur. Le roi de France jugea l'occasion bonne pour établir sa suzeraineté sur le Béarn et voulut contraindre Gaston à l'hommage; mais le prince béarnais s'en défendit, répondant qu'il ne le devait à nul autre qu'à Dieu, et son noble refus, loin de déplaire ou d'irriter, lui mérita la lieutenance générale du Languedoc. Il commanda, en cette qualité, les armées du roi de France à la bataille de Meaux, où les révoltés de la Jacquerie perdirent soixante mille hommes. Quand la Gascogne fut cédée à Édouard III, par le traité de Brétigny, Gaston, renoncant au gouvernement du Languedoc, continua à soutenir l'indépendance du Béarn contre ce roi étranger, dont il avait conquis l'estime mais devaut lequel il ne s'humilia iamais. Pendant ce temps, il sontenait des guerres incessantes sur la frontière septentrionale de ses états contre une foule de petits seigneurs turbulents. Parmi eux étaient le sire d'Albret et le comte d'Armaguac : mais, en 4370. il mit un terme à ces querelles de voisinage, en retenant captifs ses deux rivaix et en faisant épouser à son fils la fille du dernier qu'on appelait la gaie Armaanaise. Ce fut quelque temps après que Froissart arriva à la cour d'Orthez, dont la renommée et la courtoisie de Gaston avaient fait le rendez-vous de tous les hauts personnages du midi.

Les chroniqueurs de ce temps qui ne voulsient pas borner leur récit à une proince ou même à une ville alianei de châteu en châteus s'instruire des anecdoises des princes et des seigneurs, assister à leurs tournois et à leurs batallès, « c'est des princes et des seigneurs, assister à leurs tournois et à leurs batallès, « c'est pour céel que messier Jealan ("Souta, vo comme il nous l'apprentul cin-men, « chevaucha un jour de Saint-Catherine, Jan de grâve 1388, vers le très-shaut prince et redoulé mastre Gatano, combe de Foix et de Béarn, Ben savait qu'il ne pourrait mieux au monde échoir pour être informé de toules nouvelles; car là se trouvent moult violoniers tous chevaliers et écuyers étranges, autour du gentil seigneur. » Le chroniqueur ne pouvait, du reste, arriver plus à propos. A l'époque où Duguesetin et le prince de Galles passérent en Espagne pour y vider la querrelle de Henri de d'êtes, de chasses et de festiun. In immense conocras de chavaliers, comtes, barons et simples seigneurs, requrent à la cour de Béarn une hospitalité généreuse; puis une brave armée de Béarnais de Bigorriláins et d'habilants des terres voisines allèrent à leur suite en Espagne périr à la bataille d'Alvibrata ponr une cause qui, n'était pas la leur et qu'abandonnèrent lachement les Espagnols.

A la passion de la guerre et des fêtes Gaston Phrobus joignait la passion de la classe. Sa muela se composit de seizu mille chiena, e l'orsque aux sons du hallai retentissant, chiens, hommes et chevata x'élançaient dans les forêts immenses d'ôrion et de Mite à la poursuite du cerf, les blecherons et les patres loistains croyaient sans doute entendre le course mystérieuse du grand Veneur ou la ronde fantastique des compagnons d'Arthur. Lai-même composs aux les déduits de la venére un traité curieux dont M. Buchon a donné des eturits dans son édition de Froissart. Mais ce qui aujourd'hui rend ecoror vivant dans les Pyrénées le sou-curie de Gaston, ce ne sont ai ses classes ni son traité, écrit en un français très-remarquable pour l'époque, c'est une simple chansonnette que, depuis six certs ans, les générations de platers lont répéter aux échos des montagnes du Béarn. Gaston l'a probablement composée lorsqu'il avait donné en Espagne son amour et sa fol à sœur de Charles-le-Nauvais; ess strophes, admirablement disposées pour le chant mélancolique et tralnant des bergers, respirent une grâce nature.

Aqueres mountines, qui ta baules soun M'empechen de béde mas amous oun soun. Si sabi las béde, ou las rencountra, Passeri l'ayguetta, chers poù d'em nega. Aqueres mountines que sabacheran Et mas amourettes qui parécheran

Ces montagnes qui sont si hantes M'empéchent de voir où sont mes amours. Si je croyais les voir ou les rencoutrer, Je passerais l'eau sans peur de me noyer. Ces montagnes s'abaisseront Et mes amourettes paraltront.

Comme si quelque crime devait toujours déparer la vie des plus grands princes, deux taches de sang sont restées empreintes sur l'écu du puissant vicomte de Béarn. C'est Froissart, son admirateur et son historien, qui, au milieu des beaux éloges dont il paie la générosité de son hôte, venge pour ainsi dire, à son insu, les deux victimes du tyran, par le touchant récit qu'il fait de leur mort. L'une fut le frère naturel de Gaston, Pierre Arnaud de Béarn, que le vicomte attira dans un guet-à-pens où il le tua; l'autre, plus jeune et plus intéressant, était le fils même de Gaston, « tout le cœur de son père et du pays, » dit le chroniqueur. Instrument innocent des artifices de Charles-le-Mauvais, son oncle, le crédule enfant avait failli empoisonner Gaston avec une poudre qui, lui avait-on dit, devait ramener l'époux près de sa mère délaissée. Ce fut en vain que les États de Béarn essayèrent de le protéger. Treize ans plus tard Gaston mourut, et sa fin tragique put être regardée comme une expiation de ses meurtres. C'était un jour du mois d'août 1390, et au retour d'une chesse à l'ours dans la forêt d'Orion : le prince, accablé de fatigue, entre avec joie dans sa chambre jonchée de rameaux frais et odorants et se laisse tomber sur un siége dans le ravissement que cette verdure lui cause : il se lève ensuite pour tendre sa main à deux chevaliers qui lui versent -de l'eau pour se laver. Mais sitot que l'eau a mouillé ses doigle, son cœur tressaille et il redunée né dissait : « Je suis sont ; sire bleu; mert. » Ful-il empoisonné? on me le sait, mais les chevaliers criginient sans doute d'être souponnés de meurtre, car il saisent la tous les maistients ; vect c'et en; en la présence de « vouscu avons fuit l'essai, de rechel encore le voulons-nous fuire; » et lis le firent lant, aioute Froissert, que lous écrossert, que lous éconseines.

C'est avec Gaston Phœbus que commença l'existence appréciable de la ville de Pau, et c'est ici le lieu d'en expliquer l'origine. L'emplacement où elle est maintenant située n'éfait, au x\* siècle, que l'extrémité de cette vaste lande couverte de bruyère, qu'on appelle le Pont-Long, et qui, partant des dernières maisons, au nord de la ville, s'étend encore jusqu'aux landes de Bordeaux. L'heurcuse position de cette éminence sur les bords du gave, dut faire de bonne heure de ce lieu le rendez-vous des patres de la vallée d'Ossau qui, descendant chaque hiver de la montagne avec leurs troupeaux, y remontaient tous ensemble au printemps; et là, sans doute, un pieu ou un poteau (u paou, palum, pal) leur servait de point de ralliement. Dans la suite . l'habitude où ils élaient de retourner chaque année au poteau, porta quelques-uns d'eux à s'y construire des cabanes, et le Paii ou Pau devint un bourg des pâtres Ossalois. Au xº siècle, un des vicomtes de Béarn ayant aussi remarqué cette forte position, résolut d'y construire un château pour s'y défendre, dit-on, contre les Maures qui faisaient des incursions dans ses états ; moyennant certains priviléges accordés aux Ossalois, notamment celui d'envoyer des députés à la cour majour du pays, il acquit l'extrémité occidentale du bourg. La tradition veut aussi que le prince ait marqué de trois pieux (pans) le terrain concédé et que le château ait été construit à la place indiquée par celui du milieu. L'étymologie du nom de Pau ne saurait donc être douteuse, et c'est bien certainemeut à l'une ou à l'autre de ces circonstances, sinon à toutes les deux, que cette désignation est due, Les armoiries de la ville, accordées à ses jurats et à ses communantés par Francois Phœbus, en 1482, sont conformes à cette origine : elles portent trois pieux avec un paon qui fait la roue sur celui du centre. Une charte nous apprend qu'il existait à Pau, en 1117, un viguier héréditaire, présidant une cour de justice : et dans la confirmation du for général jurée par Guillaume Raimond, à l'hôtel-deville d'Orthez, il y a un article qui statue que les habitants de la viguerie de Pau louiront du privilége de pouvoir servir de caution en dehors du ressort de leur viguerie; enfin, nous savons que peu de temps auparavant, lors de l'expulsion de la vicomtesse Marie, c'avait été à Pau que les gens de Béarn s'étaient solennellement assemblés pour procéder au choix d'un souverain.

Voils lous les reuseignements fournis par l'histoire locale sur les trois premiers sélects de l'existence de Pau; mais une fois que fint construit son mouth et châtet, la ville ne larda pas à prendre de grands accoissements et à dévenir la première telt du Bieram. Ce fiut en 1350 que Gaston Pheabus jein les fondements de ce châteam, auqueil I travailleil encore lorsque Proissart vint à as cour. Ce monument se composit alors de quatre tours bâtics au sommet d'une double escarpe et reliées ne les par un grand mur armé de menicionis et de meurtrières, qui en faissient un remport; une cinquième four, adossée à l'escarpe extérieure, et dont le plet se bajanti dans le ruisseau courant tout à l'entour des fossés, severit à décendre la

tête du pont sur lequel on traversuit le gave à un millée de pas vis-à-sis d'elle. Cette tour deint plus tard l'hôtel de la monanie de Pau. De cette formidable forteresse du moyen-êge où tout était dispoés pour les besoins de la guerre, rien pour les agréments de la vic, ce qu'aujourthui encore on admire le plus, s'est la grande tour carrée de l'est, faisant face à la ville; noirâtre et lourd donjon, aux épaisses muralles de briques et aux étroites meurtrières, qu'um malgré son sommet découronné par le temps semble menacer encere, et reproduire sur toutes ses faces ette devise adoptée par Phoebus pendant ses guerres nec l'étranger. Tocquog s'i gaisses Trouches-y, si lu Tocses). La tour dan nord, qui est appeile tour de Montasezt, a dans l'épaisseur de ses must des cellules très-crioites recevant très-peu de jour, on a cru que c'était à le cachot des oubliettes, ce hideux complément de tout grand manoir étodal.

Tel était le château que Gaston X fit construire à Pau, sans rien retrancher du faste de sa cour, de la magnificence de ses fêtes, sans négliger la chasse ou diminuer sa meute, et, ajoute Froissart, sans pressurer le peuple; résultat si beau, si incrovable, qu'il nous fait presque douter de la véracité de l'historien! A partir de là, près de cent ans s'écoulent sans que la forteresse recoive aucune modification. Mais en 1560 Gaston de Grailly, onzième du nom, avant résolu de venir s'y fixer, établit à Pau le siège d'une sénéchaussée, y nomma des jurats auxquels il accorda le droit de lever des impôts; puis, avec une recherche vraiment royale, il fit donner au chêteau de magnifiques dehors, construisit des corps de logement entre les tours, et v joignit, comme dépendances, d'immenses parcs dont il existe encore de beaux débris. Les artistes du xv1º siècle devaient achever l'œuvre et donner aux bâtiments du midi et de l'est cette beauté d'ornementation et cette richesse d'arabesques qu'on admirait, avant la révolution, sur les façades intérieures. Durant cet intervalle de cent ans, qui sépare Gaston X de Gaston de Grailly, plusieurs vicomtes s'étaient succédé l'un à l'autre saus amener d'autres événements particuliers au Béarn que celui du mariage de Jean I<sup>ee</sup> avec Jeanne d'Albret, la première de ce nom, femme si célèbre dans nos annales. Pendant ce temps aussi, les Auglais avaient été définitivement chassés de la France, et les vicomtes béarnais, leurs constants ennemis, avaient combattu à Orléans, à Rouen, à Paris avec la Pucelle et Dunois. Gaston de Grailly lui-même s'était emparé pour le roi de France de Dax, de Saint-Sever et de Tartas, et, en qualité de gouverneur de la Gascogne, ayant Dunois sous ses ordres, il avait enlevé l'importante place de Bayonne. De ses conquêtes, il lul resta Mauléon et quelques parties de la Soule et du Labourd dont il agrandit ses domaines. Gaston arriva ainsi au plus haut point de puissance qu'il fût donné à un prince secondaire d'atteindre : vicomte de Béarn avant tout, il était comte de Foix et de Bigorre, seigneur de Marsan, de Gabardan et d'une foule d'autres fiefs. Sa souveraineté était tellement reconnue et respectée, que Louis XI, ce roi qui tint toujours si peu de compte des droits des seigneurs ses vassaux, allant un jour en pèlerinage à Sarrance (chapelle du Béarn), dit à ses écuyers dès qu'il toucha la limite béarnaise : « Baissez l'épée de France, nous sortons ici du royaume. » Gaston XI fut le premier prince béarnais qui mourut à Pau.

Un de ses fils, devenu gendre de Louis XI, fut le père de ce brillant Gaston, duc de Nemours, frère d'armes du chevalier Bayard, dont l'histoire a recueilli les hauts faits pendant les guerres d'Italie, et le roman d'Estelle et Nemorin les naïves amours près du château de Pau, François Phœbus, le dernier des enfants de Gaston de Grailly, fut celui qui lui succéda. Une couronne de roi avait plané sur son berceau, car les souverains du Béarn avaient été substitués du vivant de son père à l'hérédité de la Navarre; et, à la mort du roi Jean d'Aragon, qui la possédait viagèrement, les États de ce pays assemblés s'étaient hâtés de lui donner François Phœbus pour successeur. Le couronnement se fit à Pampeluue au milieu des chants d'allégresse et des fêtes, et puis le jeune vicomte revint à Pau, afin d'y poursuivre les ouvrages dont il se plaisait à embellir son château. Il avait projeté l'établissement d'un pont-levis, aboutissant à la cité vis-à vis l'église de Saint-Martin, et sur la paroi d'une construction intérieure qui devait le sontenir on peut voir encore l'écusson de Foix avec cette inscription qu'il y avait fait graver : Phæbus me fé (me fit). Mais avant qu'il eût pu l'achever la mort le surprit subitement, comme il jouait de la flûte. Plein d'une douce résignation, malgré son jeune age (il n'avait que seize ans), il quitta la vie en disant à ceux qui l'assistaient : « Mon royaume n'est pas de ce monde; ne pleurez pas, car je m'en vais à mon père. »

Catherine, sa sœur unique, ayant prêté serment aux vieux fors, fut proclamée souveraine, et le 16 février 1465 les États de Béarn, Marsan et Gabardan s'assemblèrent à Pau pour décider à quel prince ils offriraient la main de leur vicomtesse. Le tiers avait opiné pour le prince de Tarente, issu de la famille de leurs souverains; les nobles, s'appuyant sur la loi salique quoiqu'elle ne fût pas admise en Béarn, soutenaient les prétentions du courte de Narbonne, oncle de Catherine, au détriment de Catherine elle-même. Jean d'Albret, qui possédait des terres sur les conlins du Béarn, fut choisi comme moven terme. Le mariage fut célébré en 1491, et aussitôt après les deux époux se rendirent à Pampelune, pour y être couronnés rois de Navarre. Il semblait être pourtant dans la destinée de nos vicomtes de ne jamais posséder sérieusement ce royaume d'outre-mont qu'ils avaient tant convoité et auquel ils avaient tant de droits par l'élection et la naissance : Gaston de Grailly, époux de l'héritière de Navarre, n'avait été que roi désigné; François Phœbus n'avait pas pour ainsi dire régné; et à peine Jean II eut-il reçu la couronne, que les factions des Grammont et des Beaumont, dont on retrouve la rivalité à toutes les époques de l'histoire de ce pays, la lui firent perdre. En vain Jean II dépossédé demanda-t-il des secours à Louis XII pour reconquérir son royaume; le roi de France avait alors contre lui le pape Jules II, qui se hâta de mettre l'interdit sur la Navarre et de la livrer au premier occupant. Le duc d'Albe vint en prendre possession au nom de Ferdinand-le-Catholique, et il ne resta plus à Jean II de son royaume que le district de Basse-Navarre. Sur les instances de Catherine, Jean entreprit bien quelques expéditions au-delà des Pyrénées, mais un royaume perdu se reconquiert rarement, et l'impétueuse vicomtesse consolait son ambition par ces reproches qu'elle répétait en espagnol à son indoleut époux : Don Johan , don. Johan, si tu fueses reyna, y yo rey, Navarria non estaria perdida. a Don Juan, don Juan, si tu avais été reine et moi roi, la Navarre ne serait pas perdue. »

Il est permis de croire que les Bearnais se consolèrent facilement de cette perte ; car, amis de la liberté chez eux, ils se souciaient peu de conquêtes : aussi avaient-

il a since que leur viccine l'ut distincte de toute les aquisitions succession et l'ut distincte de toute le saquisitions successions une since de leurs esqueux et se faissient-les ligure per cut, è draupe évément, le maintien des vieux fors. Que sont donc ces fors' qu'est-ex que cette principaulé béransise de leurs separates de Louis l'autres qu'est-extre, en 1512, de déraire indé-deraire indé-direct indé-dire

Le mot fors (fora, judicia) fut le terme générique qui servit en Béarn à désigner les lois et coutumes, comme le nom tueros fut appliqué au même usage dans l'Aragon et la Castille. Les fors étaient de deux sortes ; les uns, comme le for général ou le vieux for, renfermaient la constitution politique du pays, les autres n'étaient que des chartes d'affranchissement ou pour mieux dire de priviléges. On se rappelle dans quel état de dépopulation se trouva le Béarn après les ravages des Normands. Pour attirer des habitants, soit à Pau soit dans les villes et les villages nouveaux, il fallut offrir l'appât de grands avantages, et tous les fors particuliers ne furent que des contrats passés entre les seigneurs et ce qu'on appelait dans le même temps en Aragon les poblaciones. Oloron, Morlass, Soule, Aspe, toutes les localités eurent les leurs ; celles qui n'en eurent pas en propre obtinrent l'application de ceux qui existaient déjà. Ces chartes d'immunités ont toutes leur date, mais on n'a du for général que des confirmations, non le texte primitif; et bien au'il soit déià mentionné dans le for d'Oloron de 1088 et que nous le trouvions confirmé encore en 1288 par Gaston VII, la première rédaction authentique qui nous en reste est celle de Marguerite, par l'ordre de laquelle on compila, en 1369. tous les cahiers des fors pour les réunir aux coutumes venues par tradition des Romains ainsi qu'aux réglements et ordonnances des vicomtes siégeant dans leur cour majour et aux arrêts de la cour majour elle-même. Cette compilation s'accrut par la suite des établissements de Mathieu, d'Archambaud, de Jean et de Gaston. et forma le corps du droit béarnais.

Examinons maintenant ce qu'était cette constitution dont les Béarnais étaient si fiers et qui leur permettait d'imposer leur volonte au souverain. Au dessous du prince héréditaire il v avait la cour majour (cort en béarnais, curia en latin), qui . d'après les textes, aurait existé de toute ancienneté et qui avait le droit de discuter et de conseiller toutes les mesures d'Intérêt général. Elle se composait des deux évêques d'Oloron et de Lescar, qui étaient les assesseurs du vicomte, et des barons de la vicomté. Sans pouvoir apporter ici les preuves de notre opinion, nous croyons que cette cour n'était autre que l'ancienne curie gallo-romaine qu'avait possédée Beneharnum comme cité; que ces évêques étaient les défenseurs admis depuis Constantin parmi les décurions, et que le seigneur même n'était que le comte établi par Charlemagne dans les curies transformées en malta ou plucita, pour y présider les assemblées des bons hommes ou rachimbourgs. Dans le désordre des premiers temps, on conçoit comment les évêques et les barons immédiats du seigneur furent d'abord seuls admis dans ce conseil; mais bientôt les cavers teaveros, caballeros en Espagne), qui formaient la classe générale des nobles en Béarn, purent y pénétrer; les domengers (domicelli), après avoir transformé leurs alleux en fiefs, les y subirent, et les villes et communautés finirent par avoir aussi leurs représentants à la cour majour. Les villes et communautés qui jouissient de ce privilége étaient au nombre de quarante-deux. L'assemblée du Méarn se composa donc de quatre états, à l'au veut distinguer ses membress, comme on faisait parfois, en lavons, gens d'églies, gens de noblèses et de roture, de deux cetts si l'on veut comprendre dans la classe de la noblesse, comme on le faisait encore, tout ce qui rispagartent pas à ce qu'un appeale le ters en France.

Les sessions de la cour majour se tenaient toutes les années, mais elles n'avaient ni époque ni siège déterminés. Les bayles ou balllis des villes et des seigneuries recevaient avis du jour et du lieu de la convocation par lettres patentes du vicomte ou de son lieutenant général, et ils devaient faire procéder promptement à la nomination des députés. Ceux des villes étaient appelés jurats ou gardes, et comme ceux des seigneuries ils avaient l'inviolabilité pendant le temps de l'exercice de leur mandat ; ils pouvaieut aller et venir en sûreté sans que les poursuites civiles et criminelles qu'on aurait dirigées contre eux pussent les atteindre. Quand la cour majour se trouvait constituée au jour fixé, un des barons ouvrait la séance en disant ; « Seigneurs et bonnes gens , le seigneur se présente jei avec sa cour pour faire droit à toutes sortes de gens suivant le for et la coutume de la terre. » Après cela l'assemblée, qui était à la fois législative et judiciaire, s'occupait de régler les affaires génerales de la vicomté et de rendre la instice. Pour ce dernier obiet. douze membres, pris dans son sein, se constituaient, sous le nom de inrats de la cour, en commission judiciaire. Ils jugeaient en dernier ressort tous les appels des tribunaux inférieurs, et directement sans appel toutes les questions relatives à l'état des personnes ou de la propriété. Dans la suite, le pouvoir indiciaire fut séparé du pouvoir législatif ; ce fut même la principale condition dont les Béarnais firent dépendre l'élection de Guillaume Raymond, le frère de Gaston-aux-mainsouvertes. Les douze jurats furent dès lors des barons héréditaires, et on put appeler à eux des décisions mêmes du vicomte.

L'espace nous manque pour exposer la constitution béarnaise dans tous ses détails, mais n'est-ce pas une admirable chose que de voir le petit peuple de Béarn, blen avant ce xue siècle où les villes commencent à peine en France à lutter pour la conquête de leur liberté matérielle, où l'Angleterre n'a encore aucune de ces institutions qu'on accusa Gaston VII de lui avoir empruntées, de le voir, dis-je, comprendre le système du gouvernement central et de la représentation, de voir son souverain pratiquer le respect de l'état des personnes et de la propriété? Et il ne faudrait pas croire que ce fût nne institution impuissante devant la tyrannie féodale que celle de la cour majour ; car on n'aurait pour se convaincre du contraire qu'à se rappeler la terrible justice qu'elle savait tirer quelquefois de ses princes et les conditions qu'elle leur imposait. Sans doute le vicomte avait le droit de battre monnaie, de faire la guerre, de lever des impôts, de faire des règlements; mais ces règlements devaient être approuvés par les États, l'impôt fixé par eux; il fallait qu'ils déclarassent ennemis les peuples auxquels le souverain voulait faire la guerre, avant qu'il put faire des levées d'hommes dans les treize divisions militaires du pays appelées parsans; et quant à sa monnaie, qui avait cours dans toute la Gascogne, il ne lui suffisait pas, pour pouvoir l'altérer ou la changer, du

473

PAU. seul consentement de la cour majour. L'autorisation des barons et des comtes de la province d'Aux! lui était encore nécessaire, si nous en croyons l'acte d'opposition fait en 1289 par l'évêque de Bazas, à une ordonnance du roi Édouard ItI d'Angleterre qui prohibait le cours de la monnaie morlane dans ses états de Gascogne.

Au-dessous de la cour majour, les divisions administratives et judiciaires étaient les municipalités et les seigneuries. Dans les unes, le seigneur rendait movenne et basse instice suivant la loi du fief; dans les autres, c'étaient les jurats suivant le for de la localité. Dans un pays peuplé au moyen d'agglomérations d'habitants attirés par l'appat des franchises, la noblesse dut être faible et peu puissante : en effet, celle du Béarn n'eut pas une bien grande illustration. Mais la vie civile fut active dans la classe des cultivateurs libres et des artisans appelés indistinctement bourgeois, manants on voisins; ils s'administraient par des jurats que surveillait un viguier héréditaire du vicomte. Malgré les belles formules de droit naturel qu'on trouve dans les fors de Béarn, malgré cette espèce de déclaration des droits placée en tête du for de Soule : « Par la coutume de toute ancienneté observée et gardée... toutes les nations et les habitants sur la terre sont francs et de franche condition à sans tache de servitude » ( Per la costume de toute anciennetat observade et goordade, touts las natius et habitans en la terre son francs et de franque condition sens toche de servitut), la servitude existait en Béarn; seulement elle faisait l'exception; la présomption était pour la liberté. C'était à celui qui se prétendait seigneur à produire son titre, au rebours de l'axiome « nulle terre sans seigneur. » Sans doute ici, comme partout, les serfs ou questaux attachés à la terre passaient avec elle au nouvel acquéreur; sans donte, encore, ils étaient opprimés par mille entraves, tailles, corvées, prohibition, mais jamais, du moins, ils n'étaient sujets à l'arbitraire. Chaque fief avait sa loi consentie par les serfs; la servitude était le résultat d'un contrat, une condition eivile. Aussi, devant la justice, tous les hommes du Béarn avaient les mêmes garanties : nous avons vu que la cour majour dans sa formule d'ouverture se disait constituée pour rendre droit et jugement à toute sorte de gens (à tote monière de gent); dans chaque for revenaient aussi ces expressions : « si une personne riche ou pauvre, etc. a Le contrat primitif était donc la base de tous leurs rapports, et, faute d'exécution, le serf pouvait en appeler en dernier ressort à la cour majour ou au vicomte. Cela explique pourquoi on ne trouve pas dans l'histoire du Béarn une seule révolte de paysans.

Pour ce qui est du droit privé des Béarnais, relatif anx contrats et actes civils. successions et donations, nous n'avons qu'un mot à dire, c'est que le droit romain était presque le droit commun du Béarn. Marca nous dit même que les fors n'avaient pour but que de régler les nouveaux rapports de société qu'avait créés l'arrivée des Barbares. Il n'en pouvait être de même du droit criminel; les peuples barbares adoptent ordinairement la législation civile des vaineus civilisés, parce que la lenr est incomplète ou inapplicable à leurs nouveaux besoins de société; mais la législation pénale, toniours la première à naltre, est aussi toujours très-détaillée chez eux. et ils l'introduisent dans les pays conquis. Aussi, outre les compositions et le duel

<sup>1.</sup> Circonscription de l'archevèché d'Auch, qui comprenaît une grande partie de l'ancienn Novempopulanie. 60

podiciaire, si fort en honneur parmi les harbares du Nord, trouve-t-on en Béarn quelques peines éfreces qui n'aurenien pas trop déparé certaines dispositions de la loi salique. Le meurtheir insolvable était condamné à être enterré vivant sous le loi salique. Le meurtheir insolvable était condamné à être enterré vivant sous le cadware de sa victime, et na raricle du for de Morlass porte que ceini qui réclame en vertu d'un titre déjà payé doit être ainsi appé : « Le seigneur lui fera statcher le titre au front avec deux clous de la moité du gros doigt de la miai apatis par la létte, et le coupable in a sinsi d'un bout à l'autre de la ville précédé d'un crieur diasent au peuné : « Out ainsi frare, ainsi passi sers. « Jost ainsi frare, ainsi passi sers. »

Telle était sommairement la législation des fors du Béarn lorsque Henri II d'Albret, roi de Navarre, s'occupa de la réformer. Les gloses des foristes et les ordonnances de ses prédécesseurs y avaient apporté quelque obscurité, et une fusion de tant d'éléments législatifs paraissait nécessaire. Henri entreprit l'œuvre d'une compilation générale à laquelle il donna la forme d'un for unique divisé, suivant les matières, en six parties ou en six codes comme nous dirions aujourd'hni. Cette compilation rédigée en béarnais, qui resta la langue officielle du pays jusqu'au xvmº siècle, fut présentée aux états, en 1551, et votée par l'appel nominal. Le sonverain de Navarre compléta ces réformes par quelques institutions dont le but était de centraliser et de monarchiser le pouvoir. Il se créa un conseil privé, à l'exemple des rois de France, rendit le conseil des douze barons de justice permanent, et il le placa sous la main de son sénéchal qui présidait ses deux chambres civile et criminelle. Le sénéchal distribua, en outre, ses agents dans les cinq principales villes du Béarn constituées en sénéchaussées, à la tête desquelles se tronvait Pau; et, à certaines époques de l'année, il dut y aller tenir les petites et les grandes assises suivi, lorsqu'il s'agissait de ces dernières, du procureur-général criminel. Une chambre des comptes et un maître des chemins furent aussi créés avec droit d'inspection sur tout le pays. Enfin, Henri, pour complaire aux états-généraux, releva la dignité de leur syndic par la participation qu'il lui donna à la création des offices et à l'examen des actes des fonctionnaires.

Cependant ce prince, avant de se faire le législateur de ses états, avait cherché à les étendre. Dès la mort de son prédécesseur, Jean II, il avait songé à reconquérir la Navarre, et avec des secours envoyés par François I" il s'était emparé de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Roncevaux et de Pampelune, où fut blessé le chevalier esnagnol Ignace de Loyola. Mals au même moment son terrible compétiteur, Charles-Quint, envoyait de ce côté-ci des Pyrénées une armée qui réduisait les villes d'Oloron, de Sauveterre, de Navarrens et de Mauléon. La querelle soulevée entre les monarques de France et d'Espagne par suite de l'élection de ce dernier à l'empire allait se débattre en Italie, et elle fit lacher prise aux deux armées des Pyrénées, Henri d'Albret snivit François I" en Italie, combattit à ses côtés à la bataille de Pavie et fut fait prisonnier avec lui. Plus henreux pourtant que son chevaleresque compagnon d'armes, il dut la liberté à la présence d'esprit de son page. Lorsque François Ier fut sorti de sa captivité, la confraternité d'armes des deux rois devint une confraternité de sang ; Henri épousa la célèbre Marguerite de Navarre, sœur du monarque français, la marguerite des marguerites, la quatrième des gráces et la dixième des muses, comme le portait son épitaphe qui se trouva n'être point cette fois une apothéose menteuse. Marguerite ne fut pas seulement, en effet, la

plus simable et la plus helle femme de France et de Navarre, elle fut encore l'écrisain piquant, spirituel et sentimental qui, par un étrange caprice de l'esprit humain, nous a laissè à la fois les nouvelles si naivement licencieuses connues sous le nom de Contex de la Rieine de Navarre et les sévères et abstraites Méditations de Viune pieuxe chrittenne.

Nous avons vu Henri d'Albret opérer une réforme dans les lois. Marguerite en prépara à son insu une bien plus radicale dans les mœurs et la religion. C'était le temps où naissait le protestantisme et tous ses ardents docteurs que persécutait François I<sup>er</sup> par politique; Calvin, Ronssel, Lefèvre trouvèrent nn accueil empressé à Pau anprès des souverains de Navarre. Marguerite se laissa séduire par leur érudition, leurs projets aventureux et leurs énergiques et grotesques peintures du catholicisme. Elle permit à Roussel de prêcher devant elle et devant les personnes curieuses de l'entendre, et prêta pour cette cérémonie les caves du château de Pau. Solon, un autre chef des réformateurs, contribua aussi à l'introduction du nouvean culte en Béarn, en faisant la nuit, au moulin de la monnaie de Pau, des assemblées et manducations, comme s'exprime l'auteur de l'histoire des troubles de Béarn, Ainsi se forma, à l'abri et sous la protection du pouvoir royal, ce noyau de protestants qui allait bientôt répandre ses croyances dans toute la principauté. Marguerite avait toléré le culte réformé par bienveillance et sympathie pour ses chefs. Jeanne sa fille, docte et éloquente comme elle, mais de plus passionnée, énergique, devait l'imposer violemment à ses états. Dans sa jeunesse pourtant, Jeanne d'Albret avait été pieuse catholique, et peu s'en était fallu qu'elle ne devint la femme de Philippe II, ce terrible champion du catholicisme. François I\* l'avait enlevée à son père pour la marier au duc de Clèves, malgré les protestations des états du Béarn. Une fois mariée, Jeanne protesta à son tour, et, rendue libre de ses liens, elle devint enfin l'épouse du duc de Vendôme, chef de la maison royale de Bourbon. Henri d'Albret vécut assez long temps pour voir naître un descendant de sa race et emporter dans un pan de sa robe l'enfant prédestiné qui devait être Henri IV.

L'histoire a raconté bien des fois la schen touchante de la nativité de ce prince; tenu de la raconter à notre tour, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire le récit original sur lequel ont été faites toutes les relations postérieures: il est extrait de l'histoire de Navarre par André Fayyn, écrivsin du temps de Henri IV:

« La princesse de Navarre se sentant grosse et peu éloignée de son terme prit congé de son mari et partit de Compiègne le 15 novembre; elle traversa toute la France jnsqu'aux Pyrénées, et se dirigeant vers Pau où se trouvait alors son pèro, le roi de Navarre, elle arriva dans cette ville après vingt-hnit jours de voyage.

e Le roi Henri avail fait son testament, que la princesse désirativoir, parce qu'on ni avait rapporté qu'il était à on désavantagé et en freuer d'une dame qui gouvernait son père. C'est pourquoi, bien qu'elle eût mis toutes pièces en œmre pour en obtenir la vue, ce lui fut une chose impossible, d'autant plus qu'à son arricée ayant trouvé le roi malade, elle n'ossit pas li en parier. Mais la venue de as bonne fille, ainsi l'appelait-il, le réjouit et le remit sur ses pieds. Averti de son désir à fleard du testament. Il hi dit qu'il le lui donnezis l'orasu'elle la iuarati montré ce qu'elle portait dans son sein; et tirant de son cabinet une grosse bolte fermée à clét, avec une chainel or qui pouvait fiaire vinqué-tique que treut fois le tour de son cou, il ouvrit cette bolte, et lui montra son testament. Mais il ne le montra que d'un peu loin, et puis syant referent eton ceia, il util dit : a Cette bolte sera tienne et ce qui est déclans; et alin que tu ne me fisses une pieureuse ou une enfant rechipiné, je te romets du et donner tout, à la charge qu'en enfantant tu me chantes une chanson gasconne ou béarnaise, et si, quand tu enfanterus, j'y veux Mirc. ».

e il avail togé cette princesse an deuxième étage de son chiteau à Pau. Dis jours après son arrivée, les douleurs la prient, entre minuit et une heure, le jour de després son arrivée, les douleurs les prients, et de l'altie année 1533. Le roi, averti par un de sesse vieux vateis de chambre nommé Cotin, décend lout aussitot. La princesse, qui un le l'entre de l'attendre de l'att

## « Nouste done deou cap deou poun Adjoudad me à d'aqueste bore. »

a Notre Dame du bout du pont, aidez-moi à cette heure. » Cels se voit par toute la Gescopie qu'au bout de tous les ponts il y a un oratorie dédié à hi reige Marie. « Des ponts il y a un oratorie dédié à hi reige Marie dit le pour cette raison Notre-Dame devu eup devu pous. Au bout du pont du Gare qui posse à Pau, en allant à l'aurança, existait pour lors un oratorier dédié à la Vierge sainte, licu illustré de miracles et auquel avaient coutume de se vouer less et emmes enceithe pour avoir prompet et heureuse défirance. Le roi de Navarre continua les paroles du cantique et ne les eut pas plutôt achevics, que sa fille account du ur étre, un controlle de la vouer de la controlle de la vouer de la controlle de la vouer de la controlle de la Parace.

« Alors ce bon roi, rempli d'une grande joie, met la chaîne d'or au cou, et la bolte où était le testament dans la main de la princesse, en lui disant : « Voilà qui est à yous, ma fille, mais ceci est à moi, » Et prenant l'enfant nouveau dans sa grande robe, il l'emporta dans sa chambre où il le fit emmailloter. Ce petit prince vint au monde sans crier ni pleurer, et la première nourriture qu'il recut fut de la main du roi, son grand-père; car avant pris pne gousse d'ail, il lui en frotta ses petites lèvres : puis, dans sa coupe d'or, il lui présenta du vin, à l'odeur duquel l'enfant avant levé la tête il lui en mit dans la bouche une goutte qu'il avala très-bien. A quoi le bon roi, étant rempli d'allégresse, se mit à dire devant les gentilshommes et dames qui étaient dans sa chambre, tu seras un vrai Béarnais. Et les seigneurs du pays venant saluer ce jeune rejeton de la noble fleur de lys, Henri d'Albret le leur montrant dit en espagnol : Mire agora, esta oueia parió un lione, « Voyez, la brebis a enfanté un lion, » Ceci répondait aux moqueries de ses voisins et de ses ennemis mortels, les Espagnols de Fontarabie qui, à la nouvelle que Marguerite était acconchée d'une fille, s'étaient écriés: Milagro! la vacca hijo una oucia « Miracle ! la vache a fait une brebis, » d'autant que les armes du Béarn sont

Telles sont les circonstances que l'histoire contemporaine nous a transmises sur la naissance de Henri IV; mais les traditions du pays, recueillies dans des contes ou des poëmes béarnais, ont conservé bien d'autres détails. Elles nous montrent le vieux Henri d'Albret, qui vient d'emporter le nouveau né de la chambre de sa fille, accourant au grand balcon sitné sur la face méridionale du château, d'où l'on aperçoit d'abord le cours du Gave, un peu au-delà les coteaux vinicoles de Gelos, Gan et Jurançon, et enfin, dans le lointain, les lignes montueuses et inégales de la barrière pyrénnéeune; puis, de ce point élevé comme d'un belvedère, présentant le futur roi aux acclamations de tout le peuple du Béarn rassemblé. Sur la plateforme du château, au pied de la seconde escarpe, sur laquelle est assis le balcon, se trouvaient les seigneurs du pays ; le peuple était au bas de la première escarpe , dans la basse ville, vaste place carrée appelée autrefois champ bataillé, à cause des duels judiciaires qui s'y passaient, et, par delà le Gave, sur les cotaux, s'échelonnaient les populations des campagnes voisines. La journée, assure-t-on, était claire et tiède, comme il arrive souvent en Béarn sur la fin de l'automne, et, au signe d'Henri d'Albret, les acclamations des Béarnais, se propageant de proche en proche, allèrent porter jusque dans les gorges des Pyrénées la nouvelle de la naissance d'Henri IV. La tradition rapporte encore qu'une fois emmailloté, l'enfant fut mis en nourrice à Bilhère, chez la femme d'un laboureur du nom de Lassançaà. La maison qu'habitait cette femme subsiste encore, et cinquante années n'en ont pas effacé entièrement la trace de l'inscription : Saube garde deu rey, qu'elle porta jusgn'à la révolution. Bilhère est un village situé dans la proximité de Pau, et la reine Jeanne, pour jouir fréquemment de la vue de son fils, avait imaginé de faire reconstruire, au bas du parc, tout près de la route de ce village, un castel beziat, château chéri, où la nonrrice apportait chaque jour le royal nourrisson à sa mère ; et là on le balançait dans cette fameuse cognille de tortue qui lui servait de berceau, et qui, préservée en 1793 par le dévouement de quelques Béarnais, a été deposée depuis dans la chambre du château où Jeanne était accouchée. Mais laissons grandir le jeune prince que nous retrouverons à Coarraze, Jeanne saura à elle seule remplir la scène : son père est mort ; son époux Antoine de Bourbon est proclamé roi de Navarre, mais il n'en gardera pas le titre. La fille d'Albret sera le véritable roi des Béarnais.

Jenne, passés subitement de la religion catholique à un protestantisme rigide, qu'ed établir la réforme en Béran. Par son activité puissante, les prédictations un moment suspendues se multiplient, les consistoires se forment. A la fois théologien subil et femme capricieuse, elle lutte d'évatition et de sophismes avec le légat du page, tandis que sa maint, dans les courts foisirs des sur le agiété, prote sur les riches tapisseries de son paissi les mystères travestis du catholicisme. Après les controerses et les discussions raïlleuses, viennent la confiscation des biens du dergé et l'etil des prêtres réfractaires; les sièges épiscopaux sont donnés à des calviristes, les égites sont coverties en lieux de prêche; et Jeanne, par la prohibition des jeux, des fêtes et de tout luxe, semble vouloir modeler les états de Béarn sur l'austère république de Genére, que vient d'orquaiser Calvin.

Cependant la cour de France se préoccupe vivement de la révolution religieuse accomplie en Béarn; les Guises la voient avec inquiétude, et Armand-Duplessis, le. futur cardinal de Richelieu, la dénonce, au nom du clergé, aux états-généraux de Paris. La réduction du Béarn est aussiôt projetée, et le farourhe Monttuc marche vers le Bigorre, landis que son non moins foruche lieutenant le baron de Terride se dirige vers la vicomide. Devant des deux chefs du parti catholique, tout fiéchit promptement, et Terride, arrivé devant Pau, convoque de là, qu non du roi de France, les États à Lescar (1559). Les États, qui s'oppossient naguère aux innovations de Jeanne d'Albret, protestivent plus fortement encore contre l'envahissement du pays et les prétentions du roi de France; depuis huit cents ans, dirent-lis à ses commissiense, le Béarn n'a subil nauverhauté de personne.

Mais que faisait la mère de Henri IV pendant qu'on la dépouillait si violemment de son royaume? Jeanne s'était entendue avec le prince de Condé, son bean-frère, chef du parti protestant de France; elle avait envoyé ses bagues et ses pierreries à Elisabeth d'Angleterre en échange de quelques secours de guerre, et cette reine. ne retenant de ces trésors que le grand collier et le grand rubis balais, héréditaires dans la maison de Navarre, lui avait fait passer dix mille angelots, six pièces de canon et trois milliers de poudre. Jeanne avait donc organisé une armée à la hâte et elle l'avait mise sous les ordres du comte de Montgommery, ce lieutenant de la garde écossaise qui, dans le tournoi de 1559, avait involontairement blessé à mort le roi de France Henri II. Le jour des représailles était venu pour elle. On ne saurait dire lequel fut le plus barbare de Terride ou de Montgommery, mais ce dernier fut du moins plus prompt et plus heureux : en quinze jours, il reconquit le Béarn. « Les gaves, disent les auteurs contemporains, roulèreut de nouveau du sang et des cadavres, » Les actes de cruauté de Montgommery tombèrent particulièrement sur la noblesse du pays qui avait embrassé le parti de Terride; un de ces actes doit être surtout rapporté ici, car il eut le château de Pau pour théâtre. Assiégés dans le fort Moncade d'Orthez, avec le baron de Terride, les principaux seigneurs du Béarn, n'ayant nulle espérance de pouvoir s'y défendre, avaient capitulé à la condition qu'ils auraient la vie souve et la liberté. Mais une fois maltre de ses ennemis, Montgommery prétextant les nécessités de la guerre, les force à suivre son armée victorieuse, et, arrivé à Pau, il enferme dix d'entre eux dans le château, sous promesse d'un élargissement prochain. Ces dix nobles sont les sires de Gerderest, d'Aidïe, de Sainte-Colomme, de Goas, de Sus, de Abidos, de Candau, de Salies, de Pardiac et de Favas. Dans la soirée donc qui doit précéder leur mise en liberté , ils se réunissent, tout joyeux et comme pour une fête; en s'abordant les uns les autres dans la salle où on leur a servi leur dernière collation, ils s'embrassent cordialement. Tout à coup, au moment où ils s'asseoient autour d'une table chargée de mets et de vins, des poignards sont levés sur leurs têtes; des assassins, sans leur donner le temps de se reconnaître, les pressent et les frappent de tous côtés. On ne sait ponrquoi Terride, témoin de ce massacre, échappa lui-même aux coups des meurtriers, ni comment il obtint bientôt la permission de sortir du Béarn.

Co ne fut là qu'une des mille soènes du luguère drame qui remplissait tout le pays de terreur, mais dont l'action principale était à Pau. Une phrase de l'historien Ollugaray peint d'une manière terrible le spéctacle que présentait cette tille : « La rivière, qui est un torrent, fut toute pleine de sang, les rues furent couvertes d'un annoceau de corps morts, les couvents briblés; les rics des mouraits et des meurtriers, les lamentations des femmes et des petits enfants remplissaient l'air d'une prispable diversité de cris. » Si Jeanne, comme le précledirent les ministres de

sex vengeances, avait ordonné ces massucres, effe ne fut que trop bien obéte. Le Béarn reconquis, la réforme alle grand trais; tous les obstacles étaient renversés, Jeanne put édifier à son gré, comme sur une table rase Mais pourquoi, aprêc être reutrée à Pan au milieu des acclamations de fout son peuple, cette imprudente princesse quitta-t-elle ses fidèles Béarnais pour aller, sur la foid une pair mal assise, vivre à la coar de l'astucieuse Catherine de Medicist Elle y vit célèbrer, il est vrai, le mariage de son fils avec Marguerite de Valois; mais sa mort prématurée, qu'on attribua au poison, proura assez que la cour n'avait rien oublié. Es appenant, du reste, la seche traigique dont le châteux de Pau avait été el théatre, le 28 août, jour de la Saint-Barthélemy e, Clardes IX avait juré « qu'il ferait une esconde Saint-Barthélemy en explaiton de la première. » Gomme gage des représailles promises aux catholiques arriva peut-etre la mort de Jeanne, qui expira le 8 junt 1572. « Princesse, dit d'Aublier, n'ayant de ferme que le sex, l'âme entêtre aux choses viriles, l'esprit puissant aux grandes affaires, le cœur invincible aux adversités. »

Après la fin singulière de Henri III de Navarre, Henri IV, de France, succéda à sa mère dans la vicomté de Béarn. Son premier acte de souveraineté fut un édit qui rétablissait la religiou catholique, Prisonnier à la cour de Médicis, il avait cédé aux plus pressantes importunités; mais l'assemblée des États, tenue à Pau, ne voulut pas sauctionner cette mesure, et les scènes de meurtres et de troubles se renouvelèrent. A peine a-t-on appris dans la capitale du Béarn que le comte de Grammont est chargé de faire exécuter à main armée l'édit du prince, que les ministres protestants ordonnent des prières publiques et des jeunes. Des discours fanatiques répétés en tous lieux excitent les esprits à la résistance. Ce fut à l'un de ces prêches ardents, où les orateurs de la réforme exaltaient les âmes jusqu'au délire, qu'assista le baron d'Arros, vieillard octogénaire et avengle. Quand on l'eut porté du temple dans sa maison, il appela son fils d'un ton prophétique, et tout enflammé d'un zèle pieux il l'interrogea ainsi : « Mon fils, qui vous a donné la vie ? » à quoi le fils répondit : « C'est à vous, mon père, que je la dois, après Dicu. » - « Or, votre Dieu ainsi que votre père, » poursuivit le vieillard, « vous redemandent cette vie. Allez, mon fils, et pour accomplir l'entreprise à laquelle je vous invite, n'ouvrez point les veux sur le nombre de ceux qui vous accompagneront, mais seulement sur leurs vertus et leur courage; ne fixez point vos ennemis pour les compter, mais seulement pour les frapper de mon épée, que Dieu bénira dans vos mains, » Le fils du baron d'Arros était investi de la dignité de lieutenant-général du Béarn. L'esprit de fanatisme que son père a soufflé sur lui, le remplit d'uu zèle ardent et lui donne la soif du sang : suivi d'une troupe de trente-huit hommes, et cachant soigneusement ' sa marche, il se dirige avec une célérité extraordinaire vers Hagetmau, où le comte de Grammont s'est rendu avec deux cent cinquante gentilshommes catholiques. Ce n'est pas un homme, c'est un aigle qui se jette avec ses aiglons affamés sur une proje longtemps convoitée. Une attaque imprévue le rend maître du château, dont les bâtiments et la cour sont encombrés par une multitude d'hommes de toutes les conditions. Profitant de cet avantage, d'Arros frappe, massacre et disperse tout ce qu'il rencontre : Etchar, président du conseil souverain, est égorgé sous les veux du comte de Grammont. Ce seigneur va partager le sort de sa suite, quand un cri perçant et une main tremblante détournent le coup. Le forouche lieutenant-général, tonché des grâces, des larmes et des prières de Corisande d'Andoins, la belle-fille du comte, veut bien lui faire grâce de la vie. Sa soif du sang s'était d'ailleurs éteinte dans cette boncherie.

Le comte de Grammont, portant dans son cœur le deuil des siens, fut conduit à Pau. Bientôt le baron d'Arros se présente avec le prisonnier devant son pêre; mais le fantatique viciliard le bilane d'avoir eu la faiblesse d'épargner une victime. « Comment, vaillant Machabie», » s'écrie-t-il, e avez-vous laissé vivre ce Nicanor? vous avez saué celtu qui vons déturir, le corcheau qu'ous crévera les yeux l »

On retira le titre de lieutenant-général du Béarn au baron d'Arros; mais les États maintinrent néanmoins l'ouvrage de Jeanne d'Albret, jusqu'an jour où Henri IV, échappé au massacre de la Saint-Barthélemy, put révoquer l'édit. Dès lors, occupé qu'il était lui-même à conquérir nn royaume sur les champs de bataille d'Arques et d'Ivry, il donna aux Béarnais pour régente sa sœur Catherine. Depuis 1577 jusqu'en 1592, Catherine exerça, en réalité, tous les pouvoirs de la royauté. Henri venait parfois visiter sa sœur. Fidèle à ses souvenirs d'enfance et peut-être encore aux charmes de la belle-fille du comte de Grammont, la fameuse Corisande d'Andoins, qui ne fut pas la moins aimée des maltresses du Béarnais, il arrivait brusquement à Pau, à la faveur d'une trêve qui séparait deux batailles. Dans un de ses voyages, il se fit accompagner de sa femme, Marguerite de Valois; mais cette princesse mécontente et impérieuse prit en telle aversion le petit royaume de son mari qu'elle se promit bien de n'y jamais retourner. Il est vrai que l'état de la religion dans ce pays devait profondément blesser une princesse de la maison royale de France. « Nous nous en revinmes, » dit-elle dans ses mémoires, « à Pau, en Béarn, où n'ayant nul exercice de la religion catholique, on me permit seulement de faire dire la messe, dans une petite chapelle, qui n'a pas trois ou quatre pas de long et qui, étant fort étroite, était pleine quand nous élions sept ou huit. A l'heure que l'on voulait dire la messe, on levait le pont du château, de peur que les catholiques qui n'avaient aucun exercice de religion l'ouïssent. » Marguerite, rancunière comme tous les Valois, garda en effet rigueur au Béarn. Elle ne voulut pas accompagner Henri lorsqu'en 1581 il se rendit à Pau pour la cérémonie de son Installation et pour y prêter, au nom du Dieu vivant, le serment d'usage dans la grande salle du château.

La présence de Catherine, la sœur du troi, consolait du reste pleinement les Rearnais du déclain de Marquerite; ils avaient toujours eu un vif attachement pour leurs reines, et Catherine n'était pas la moins aimable de cette série de femmes qui s'étaient succédé avec était en Béarn. Savante et poête, elle nourrissait alors dans on cœur un amour malbeureur pour le contre de Soissons; son frère, d'ailleurs bon pour elle, refusit de consentir à son union avec ce seigneur. Dans sa résignation mélancolique elle trainait es souvenirs et ses regrets parmi les alfées de cet immense et pittoresque porc que Jeanne d'Albret avait rempli de ses joises maternelles. Le Castel Betal fut bien souvent témoin de ses douces études et de ses tenders etveries; dans la partie sapérieure du parc, qui s'élève à pie sur le Gave, les prounemeurs de Pau peuvent encore suivre, au bruit du torrent qui gronde dans la vallée, a direction que prensainet les geux de Catherine. Les riants

cotcaux de la rive opposée étaient devant elle, se dorant vers le soir de teintes mélancoliques, et derrière eux les rideaux des Pyrénées s'échelonnant par degrés et montant dans les ombres de l'horizon.

## Grata superveniet quæ non sperabitur hora

se dissit souvent l'aimable virgilienne, afin de réveiller un peu d'espoir dans son occur désespéré, el forsque, après ovir en vain attendu exte heure, elle dut quitter Pau pour rejoindre son frère devenu roi de France, elle écrivit sur les murs des des Castel Beata ces most de son poète fraori C pôu ne frata excant l'féliels is a destinée devait la conduire à un mariage avec le duc de Bar et à mourir sans enfants à l'âge de quarante-cinq ans.

L'éclat d'un grand trôue n'empêclia pas Henri IV de reporter ses yeux sur sa petite vicomté de Béarn ; tout ce qu'il fit d'heureux pour la France, il l'étendit à elle. Par une ordonnance spéciale qui rappelait les dispositions de l'édit de Nantes. il y établit la tolérance religieuse. En 1601, Pau fut déclarée exempte de tailles, Ce bon roi, un peu gascon à son jusu et par affection pour sa première patrie. disait aux Béarnais qui le crovaient sans doute : « Ou'il avait donné la France au Réarn plutôt que le Béarn à la France, » Aussi se garda-t-il de réunir leurs gouvernements, pour ne point mécontenter ses auciens suiets qui n'auraient pu longtemps se faire illusion sur la portée de cette mesure. Lorsque Henri IV succomba sous le couteau d'un fanatique, nulle part la douleur ne fut si vive qu'aux lieux où l'on gardait son berceau, et la nouvelle de sa fin tragique, s'il faut eu croire la tradition populaire, y fut subitement apportée par des signes célestes. « Le jour de sa mort. » dit Mézeray, « l'écu de ses armes qui était sur la porte du château de Pau en Béarn avec les premières lettres de son nom à côté, tomba à terre et se brisa à la même heure. Les vaches du troupeau royal, qui paissaient là auprès, s'étant toutes couchées en rond et meuglant horriblement, le principal taureau, on le nommait le roi, viut tout furieux rompre ses cornes dans cette porte-là, puis se précipita dans le fossé et se creva de sa chute. De sorte que tout le peuple qui était accouru à ce spectacle se mit à crier: Le roi est mort! et ce cri lamentable se répandit par tout le Béarn, en moins de deux heures, »

Oc que n'avait pas osé ou n'avait pas voulu faire Heuri IV, Louis XIII résolut du l'accompiir. Tout en continuant de prende le titre de roi de Navarre, il readic dit qui rémissiat ce pays à la couronne de France. Comme on le pense bien, les résistances furent vives de la part des États, qui comprirent que cette fois il y allait de l'existence même de leur patric. Les protestants, qui formaient le parti national, essayèrent de faire de leur querelle celle de toutes les églises réformées, et provoquèrent des synodes dans plusieurs villes de France, à Loudun, à la Rochelle, à Grenoble, à Orthez. Le chevaller Paul de Lescure, conteiller du conseil souverain, député pour les protestants du Béarn, fut le grand meneur de ces assemblées ; plusieurs foisi il fut envoyé à Louis XIII pour lui porter les doiéances de son pays contre l'édit. Les procédures nécessitées par cette affaire furent énormes, comme on evit par le Arreser fonquais de l'année 1990, dans lequel elles sont cumérées.

« Le Béarn, a dissient les États de Pau dans leurs nombreux mémoires, « le Béarn a

ses fors et coutumes. Les habitants ont élu des seigneurs pour la conservation des lois du pays. Le souverain ne peut les changer ni les réformer que du consentement des peuples; c'est la loi fondamentale et contractuelle du souverain avec ses suiets. » Soutenus et par les réformés de France, et par le marquis de Laforce, lieutenant-général du Béarn pour le roi, les Béarnais persistaient donc à repousser l'édit, Louis XIII prend enfin le parti d'envoyer Renard, son maître des requêtes, à Pau, pour le faire enregistrer : mais ce magistrat est très-mal recu, et les marques du ressentiment national ne lui sont pas épargnées pendant son séjour dans la ville : on lui donne un concert infernal de coups de pistolet et de cris où se mêlent de grotesques allusions à son nom de Renard. Les esprits sout tellement exaspérés qu'il craint pour sa vie et prend la fuite. A cette nouvelle, Louis expédie un ordre de jussion pour faire enregistrer l'édit et châtier les coupables. Le conseil de Béarn répond par un arrêt interlocutoire; toutefois, se sentant au fond trop faible pour lutter contre le roi de France, il lui envoie messages sur messages pour le prier de retirer son édit. Louis XIII s'était approché du Béarn et se tenait prêt à y entrer pour se faire obéir ; à la vue de ces éternels députés qui viennent lui répéter sans cesse les mêmes doléances, il est pris d'une violente colère, « Puisque vous voulez me donner la peine d'aller faire vérifier moi-même mon édit, » leur dit-il, « j'irai à Pau, et je vous réponds qu'il sera plus amplement vérifié que vous ne vous l'imaginez. »

Le roi se mit en effet promptement en marche. Il arriva à Pau le 15 octobre 1620. « On remarqua », dit naïvement le Mercure Français, « que sa majesté ne fut pas accueillie avec l'applaudissement que les subjets sont coutumiers de faire paroistre à la veue de leur, prince; et (chose étrange), qu'on avoit même soustraict les vivres pour l'obliger de désemparer promptement : aussi que l'on publioit hantement que dès qu'elle seroit partie, l'on traverseroit l'ordre qu'elle auroit estably, » Peu rassnré par cet accueil, Louis partit de Pau le troisième jour pour aller s'assurer des principaux points fortifiés du Béarn. Il se rendit d'abord à Navarrens, place forte qui aurait pu servir de centre à la révolte ; il y établit un nouveau gouverneur, mit des garnisons dans les autres villos et revint à Pau le 20 octobre. Le roi s'occupa alors, avec ses conseillers, de la nouvelle organisation de la vicomté réduite à l'état de province française. Il reconstitua d'abord l'église catholique, et assista lui-même à pied, accompagné de plusieurs évêques, cardinaux et prélats, à une procession qui inaugura dans la ville le rétablissement de l'ancien culte. Il détruisit la division militaire du pays en parsans, division qui donnait aux États une grande facilité pour lever instautanément des troupes ; enfin , pour compléterses réformes, il supprima les conseils souverains de Béarn et de Basse-Navarre et créa un parlement unique, séant à Pau. Le parlement se composa de trois présidents et de vingt-deux conseillers pris parmi les anciens conseillers du conseil souverain. Peu à peu l'irritation que ces mesures avaient causée fut apaisée par les profonds changements qu'elles apportaient dans la situation morale du pays ; le parlement, qui eut longtemps le savant Marca pour président, contribua benucoup à faire accepter le nouvel ordre des choses aux Béarnais. Les conversions marchèrent vite, et nous devons dire que pour les hâter, on n'eut point recours à la violence. Les familles protestantes disparurent peu à peu. Pour en rencontrer à Pau, il faudrait remonter très-haut dans l'histoire de son passé.

Louis XIII, en enlevant au Béarn sa constitution de principauté distincte et indépendante, laissa néanmoins subsister les États; mais ces assemblées ne se réunirent plus, comme celles des autres pays d'états, que pour abonner et asseoir l'impôt. La langue béarnaise continua à être employée dans leurs délibérations, tandis que l'emploi du français fut prescrit pour les débats et pour les arrêts du parlement. Du reste, si les années qui s'écoulèrent du règne de Louis XIII à la révolution furent stériles pour l'histoire, elles ne furent point perdues pour la ville de Pau : ce fut une époque de calme, de bonheur, de prospérité et de développement intellectuel. Petite ville de 9,000 ames, elle retira de la présence et des travaux des magistrats qui composaient son parlement, une grande activité et un grand essor. Les membres de cet illustre corps se bătirent de grands hôtels , qui auraient pu figurer avec avantage à côté des plus nobles habitations du faubourg Saint-Germain de Paris; et la piété béarnaise se manifesta par la fondation de plusieurs maisons religieuses, consacrées aux capucins; aux cordeliers et aux iésuites. L'année 1641 fut marquée par l'établissement du collège, dont les dépendances beaucoup trop vastes, sans doute, pour son petit nombre d'élèves, coustituent matériellement un des plus beaux monuments que la France ait consacrés à l'enseignement public. Enfin, une académie de sciences et d'arts, assez florissante, avait été formée par les membres mêmes du parlement, qui, chaque semaine, venaient s'y délasser par la lecture ou l'audition de petits vers d'agrément ou de circonstance, des pénibles devoirs de la magistrature,

Lorsque la monarchie s'engagea dans une lutté périlleuse contre les parlements du royaume, confédérés sous le nom de classes, la cour souveraine de Pau se signala par l'énergie de ses remontrances. En 1771 elle fut enveloppée dans la mesure commune qui désorganisait tous les corps parlementaires; mais aussi, lorsque cinq ans plus tard, la France salua par les plus bruvantes acclamations la réintégration des parlements, la reutrée de celui de Pau fut célébrée par toutes sortes de réjouissances publiques. Il existe une relation manuscrite de cette solennité dans le trésor des chartes de la ville, faite par les clercs de la bazoche du parlement. Les fêtes ne durèrent pas moins de huit jours : c'étaient des cavalcades sans fiu, des concerts donnés par la musique militaire, de longs discours suivis de grands diners; M. de Lons, commissaire du roi, eut les premiers honneurs dans ces démonstrations populaires. Les plus pompeuses harangues lui furent adressées par les corps publics. Dès le premier jour et avant la reutrée des magistrats, il avait été accueilli sous un arc de triomphe Improvisé vis-à-vis de l'hospice, à l'entrée de la Porte-Neuve. Là était suspendue, parmi des guirlandes de fleurs et des flots de rubans, cette coquille de tortue qui avait servi de berceau à Henri IV, et qui, après avoir fait partie de toutes les fêtes, dans les temps antérieurs à la révolution, figurait tout récemment encore, sous la restauration, dans les processions de la Fête-Dieu. Le peuple, ce jour-là, comme pour donner aux réjouissances quelque chose de plus national, avait pris la fraise et le costume béarnais du temps de Henri IV. On v porta un drapcau blanc, où étalent brodés les écussons de la Bretagne et du Dauphiné, avec cette devise : « Trois ne font qu'un. »

Chose étrange que ce patriotisme local dont l'esprit tendait à reconstituer la vieille organisation fédérale des provinces, précisément à la veille d'une révolution qui allait ramener la France à l'unité politique par la suppression de ses mille petites nationalités. A quelques années de là, les États généraux du royaume étaient convoqués et le Béarn, qui n'avait iamais entièrement souscrit à sa réunion à la couronne. crut le moment venu de reconquérir son indépendance. Ses États s'assemblérent à Pau, pour délibérer s'ils députeraient à l'assemblée constituante; et ce ne fut qu'après avoir longtemps hésité, qu'ils se décidèrent pour l'affirmative, rédigèrent des cahiers et nommèrent les députés chargés d'aller les porter à Paris, Ceux-ci, à leur tour, voulant sonder le terraig et craignaut apparemment de compromettre les priviléges du Béarn par une entrée trop précipitée à l'assemblée nationale, se tinrent à l'écart jusqu'à la fameuse nuit du 4 août. Mais alors leur parti fut résolument pris ; ils s'en retournèrent vers leurs commettants et leur firent un sombre tableau de l'anarchie de la capitale, « Laissons la France, » disaientils avec une opiniâtreté qu'ils crovaient être du bon sens, « laissons la France et sovons Béarnais. » Combien peu ils comprenaient la grandeur des circonstances et les véritables intérêts de leur petite patrie! Le Béarn disparaissait à quelques jours de là sous le niveau de la division territoriale, pour devenir sous le nom de Basses-Pyrénées le département dont Pan est le chef-lieu. L'opposition bondeuse et peu inquiétante de ce pays fut à peine remarquée, au mílieu des terribles événements et des grandes passions de la période révolutionuaire. Dans les plus tristes jours de la terreur, aucune réaction violente n'affligea la ville de Pau; et le commissaire qui y fut envoyé par la Convention, Monestier du Puy-de-Dôme, n'a pas laissé plus de traces dans l'histoire du Béarn que dans celle de la France.

Il en est autrement d'un enfant du Béarn qui alors commençait à se faire remarquer sur le théâtre agité de la guerre et de la politique. Pressentant peut-être, dès 1781, qu'une révolution allait ouvrir une nouvelle carrière aux esprits les mieux préparés, pour profiter des circonstances, il s'était soustrait au triste cabinet d'études de son père, huissier au parlement de Pau, pour s'engager dans le Royalmarine. Quand les événements de 1789 survinrent, il était adjudant ; de ce modeste grade il s'éleva, en peu de temps, au falte des grandeurs : car ce jeune adjudant, qui s'appelait Bernadotte, ne tarda pas à prendre place parmi les rois de la Suède sous le nom de Charles XtV. Nos limites ne nous permettent point de faire ici la biographie du général béarnais. Nous dirons seulement que l'histoire générale se montrera beaucoup plus sévère envers lui que ses compatriotes des Basses-Pyrénées, tron disposés, sans doute, à le juger avec indulgence ; qu'elle comparera la conduite de cet homme du peuple, parvenu roi, à celle de Henri IV, ce roi de race princière, et qu'elle montrera l'un, par une déplorable ambition et un odieux égoïsme, s'unissant aux ennemis de la France pour démembrer le sol de la commune patrie, tandis que l'autre consacra sa vie et son épéc à en maintenir la glorieuse unité. Elle recherchera surtout s'il n'y ent pas dans ses exploits militaires autant de bonheur que de talent, dans son administration plus de savoir-faire que de haute capacité. Du reste, il y eut longtemps, sinon oubli, du moins froideur et réserve entre le soldat béarnais, devenu roi de Suède, et la ville de Pan. L'humble maison où il était ne ne fut ni conservée, ni honorée comme un monument national. S'il est vrai qu'on sache bien aujourd'hui quelle est cette maison, on paraît s'accorder à lui refuser toute marque publique de distinction; celle qui se donne pour son berceau et porte une inscription gravée sur une plaque de marbre, ne l'a pas rédellement va naître. Dernièrement Charles XIV avait fait don à sa ville natale d'un vase qu'on dit magnifique, et les historiens du pays é étaient mis en émoi pour réparer euverslui le tort d'un trop long silence. La famille de Bernadotte a des ramifications nombresses, comme une véritable dynastie de rois; mais il s'en faut de beaucoup que leur position soit en rapport avec le royale fortune de leur parent. Quoique celui-ci etil accumulé sur eux ses bienfaits, un de ses cousins, ou arrière-cousias, lui tréduit, il y aquelque temps, à aller tenter fortune en Amérique, tandis qu'un autre établit ce nom de Bernadotte sur l'enseigne d'un magasin de nouveautés, dans un des carrefours de Paris.

Pendant le directoire, le consulat et l'empire, le Béarn, oubliant pour toujours ses anciens privilèges, fut calme et prospère; il vit souvent passer et repasser les troupes que l'honneur de nos armes appelait en Espagne, Napoléon vint à Pau, en 1807, et séjourna au château de Gélos ; il avait acheté ce château ponr y placer l'institution des haras qui font partie encore des biens de la couronne. Plusieurs décrets concernant les routes, l'encaissement du gave, et surtout les prisons de la ville, signalèrent son passage. L'urgence de celui qui était relatif au lieu de détent ion était depuis longtemps évidente. Louis XIII avait fait une prison de la grande tour carrée du château de Henri IV, et une effroyable mortalité en avait rendu le séjour si funeste que ceux qui y étaient enfermés en sortaient rarement en vie. Ètre sous les verrous à Pau équivalait à un arrêt de mort. Il paraît que les décrets de Napoléon ne purent guère remédier à cet état de choses, car voici ce que nous lisons dans le travail que M. Villermé publia en 1820, sur le régime des prisons. « Pour « connaître, » dit-il, « ce que peuvent être les horreurs de la détention, c'est là (dans la Tour de Pau), c'est dans ce séjour impitoyable qu'il faut pénétrer : une antique tourelle, de figure polygone, forme l'enceinte de la prison. Sa hauteur fournit à la distribution de quatre étages; son couronnement tient lieu de cour et de préau. Par le beau temps, les prisonniers, s'ils sont peu nombreux, se promènent sur la plate-forme ; autrement ils sont contraints de se disperser dans l'intérieur. Tristes et abattus, les uns languissent sur la paille, qu'ils se disputent avec de vils insectes; les autres, dans le silence d'une profonde affliction, se tienneut échelonnés sur les marches d'un escalier de pierre, qui se développe en une tortuense spirale. De l'œil ils semblent énier les mouvements de certains d'entre eux ; ils attendent avec impatience que, par leur départ, ceux-ci leur permettent de venir prendre quelques aspirations d'air sur les bouches étroites des meurtrières. Le délabrement de la converture fait que l'eau pluviale découle successivement de la plate-forme dans les divers étages et détrempe tout, jusqu'au sol des cachots. Cet air si rare et déià si corrompu par tant de miasmes fétides et impurs, trouve encore une nouvelle extension de corruption dans l'humidité que produisent la vétusté et l'épaisseur des murailles, » Voità ce qu'était devenu le château de Henri IV. La prison a été transférée depuis à Gassion, vaste hôtel situé non loin du château dans la plus belle position du monde, et qui, en 1764, avait vu naltre Jean Hontas. D'abord capitaine sous les ordres de Gustave-Adolphe de Suède, ce héros était devenu plus tard un des plus illustres chefs des armées françaises sous le nom de maréchal de Gassion.

Nous arrivons à la conclusion de l'histoire de Pau. Depuis que la France ne forme

plus qu'un seul corps, l'histoire locale ne fait guère qu'enregistrer des dates solennelles sous lesquelles Paris écrit de glorieux chapitres. En 1815, quand l'empire tombe, le préfet de la ville, M. d'Argout, brûle devant l'hôtel de la préfecture le drapeau tricolore; en 1830, les débris de la garde nationale, abolie par Charles X, vengent la bannière nationale de cette injure, en l'arborant avec enthousiasme sur les monuments publics. Du reste, la révolution de Juillet a porté bonheur à la ville de Pau. Maintenant qu'elle n'est plus capitale de royaume, elle met tous ses soins à être la bonne et jolie eité des Pyrénées, capitale eneore de cette population eosmopolite de baigneurs et de touristes qui affluent tous les ans aux eaux de Cauterets, de Baréges et de Bonnes. Ville moderne et ne comptant pour monuments que son château, chaque jour elle voit de nouvelles rues se border de belles eonstructions, de nouvelles maisons s'éparpiller au-delà de la vieille enceinte. La place Grammont, toute eirconscrite par de riches hôtels à portiques ouverts, d'une architecture uniforme et élégante, est la partie de la ville où les étrangers ont établi leur demeure par une prédilection de bon goût. Mais au lieu de parcourir en détail et un à un les embellissements de Pau, montons sur le front découronné de la tour du château, nous pourrons de là eu embrasser l'ensemble. A l'orient, la ville se développe et s'allonge comme une vaste échelle, dont deux rues parallèles forment les côtés, et une foule de rues transversales les échelons. Un peu en dehors de l'échelle, au nord-est, se trouve le champ de Gassies, grand faubourg habité autrefois par une population de tisserands attirés en ce lieu au temps de Louis XIV et de Louis XV, par le commerce considérable de toiles que faisait alors le Béarn; de l'autre côté, au nord-ouest, est le village de Bizanos, fameux dans le pays par ses mascarades du mereredi des Cendres et par sa papeterie. Si, rentrant mainténant dans l'intervalle de l'échelle, nous en descendons successivement les échelons en nous rapprocliant du châleau, nous trouvons d'abord, dans nue que trausversale, une magnifique halle élevée de nos jours sur de telles proportions, que tout le marché du Béarn pourrait s'y tenir à l'aise. Une académie d'arts et de sciences, où ne manquent eertes ni les hommes d'érudition ni les hommes d'esprit, s'est installéé au premier étage, et des cours publics et des concerts y occupent leurs loisirs.

Descendors un échelon et nois voils dans la rue Saint-Louis qui mêne à la charmante promenade de la plue Royale. Comme toute la partie méridionale de la ville, la place Royale est une plate-forme assies sur les flancs d'un cottenu qui donnie la vallée du Gave et regarde les Pryénées. Elle vient d'étre dotée d'une statue de Henri IV, due au ciseau de M. Ruggi. Avant 1789 Il y avait aussi sur cette paie une statue en bronze placée sur le serré que laissent vide des alitées de beaux estalpas aux pannicules de fleurs blanches et odorantes, mais ce n'étail pas celle du rol Déarnals. Les habitants de Pau avaient denandé, il est viria, une statue de Henri IV, mais Louis XIV, à qui ils s'étaient adressés, avait eru nieux testalgues et une drounant la sieume propre. Couct c's en vegerent spirituellement par l'inscription qu'ils gravèrent sur le piédestal du monument, et qui, toute à la louance de leur groireux consurlorité, commencial par o vers :

### Aci qu'ey l'arrebil de nouste gran Henric.

a Ici est le petit-fils de notre grand Henri. » En suivant enfin, au sortir de la place Royale, la rue longitudinale du Midi, nous voyons la série des grands hôtels possédés PAU. 5

autrefois par les anciens membres du parlement de Pau, messieurs de Duplaà, de Mesplez, de Charitte, de Jasses et de Gassion, et nous nous trouvons au bas de la tour. De ce côté de la ville, avait été jusqu'ici la principale entrée du château féodal; mais sans détruire celle-ci, les architectes du roi Louis-Philippe, envoyés de Paris à Pau pour restaurer le château, lui ont donné récemment une autre entrée du côté de l'ouest. La route d'Oloron passait à une centaine de pieds environ de profondeur, entre la promenade circulaire du château et la Bosse-Plante, autre promenade qui va rejoindre le parc dont nous avons parlé plus d'une fois; un grand pont d'une arche a été jeté sur cette route, de sorte que la plate-forme de l'antique manoir se relie maintepant non-seulement au parc, mais encore à la route de Bayonne, qui arrive directement sur le pont. A la tête du pont et sur la plate-forme, a été ménagé un hémicycle où l'on a placé la belle statue de Henri IV, sculptée à Paris par Françavilla sous le règne de ce prince. Derrière la statue, on voit le vase dont le roi de Suède, Charles XIV, a fait don à la ville. Les travaux de restauration ne se sont point bornés à ces heureux changements. D'ignobles échoppes qui enserraient le château de toutes parts sur les flancs de l'escarpe extérieure, ont été abattues pour lui donner de l'air; et les fines et brillantes arabesques du xvr siècle out aussi reparu au fronton de ses croisées où de grosses pierres à angles droits avaient usurpé leur place.

Pau renferme aujoural hai 19,534 habitants. Sa population, qui se trouva réduite 5,7546 anes sous fempire, est augmente de plus du tiers depuis quarante ans. Si ses fairiques ont perdu un peu de leur auchenne importance, ses vins et ses sinades funries, comunes sous le nom de jambora de Begonne, sout encore trisestima's outre l'exportation de ces articles, elle fait le commerce du fer, des tolles, des moucloirs, des cotons illés et teints. Yous ne reviendrous pos sur ce que nous avons déja eu l'ocassion de dire de ses hommes celébres, nuos ajouterons seulement à ces grands noms ceux du médecin datoine Bardue et de l'Intépâte, général Barbanger. Cett illustre sodad, digne comparitois des Henri et des Gassion, naquit à Pontaci, pettle ville située à sept lieues de l'ancienne capitale du Béarn et comprise dans ses limites daministratives.

Voici la liste hibliographique des principaux ouvrages dans lesquels nous avons puisé notre description physique de Béarn, et l'histoire de sa capitale;

Ramon, Observations dans les Pyrénées. - Charpentier, Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées. - Olbenart, Notitio utriusque Vasconia. - Adrien de Valols, Notitia Golliarum. - Marca , Histoire du Béarn. - Favyn , Histoire de Navorre. - Paget de Baure , Essai historique sur le Béarn. - Mazure, Histoire du Béarn et du poys basque. - Olhagaray, Histoire des comtes de Foix. - Fauriei, Histoirs de la Goule méridionale. - Froissart, Chroniques de Fronce, 181º liv - Mariana, Histoire d'Espagne, liv. 111, chap. 11 et 12. - L'abbe Poevdavaut. Histoire des troubles du Béarn. - D'Aubigne, Histoire universelle. - Mirasson, Tableau des troubles du Béarn. - Mashmoiselle de Yauvilliers, Vis de Jeanne d'Albret. - Merours de Francs, 1. VI., 1620-1632. - Villerme, du Régime des Prizons. - Palasson, Histoire de Pou. - M. Dugenne, Panoramo de Pau. - M. Soget , Description du château de Pou. - Annuoire des Basses-Pyrénées pour 1830. - MANUSCRITS : Los fors et costumes du Béorn (en bearnais). - Compilotion des priviléges du pays de Béarn (en béarnais). - Commentairs du nouveau for, par Maria, foriste du Béarn., Ces monuments se trouvent, soit à la bibliothèque de Pau qui contient 20,000 volumes et en outre une fonie d'opuscules sur les lois, les conjumes, la noblesse ou les curinsités du Bearn , soit dans les archives de la préfecture où sont tous les réglements et procès-verhaux de l'ancien conseil souverain des rois de Navarre, des États et du parlement de Pau.

## LESCAR. - MORLAAS.

#### BENERARNUM.

Lescar et Morlàas sont deux villes que le voyageur étranger au Béara, s'il se borne à consulter un guide pittoresque ou une statistique de la population de la France, ne sera guère tenté de visiter, car la première renferme à peine 2.100 habitants, et la seconde n'en a que 1,500; éloignées l'une et l'autre de deux lieues environ de Pau, elles n'ont d'ailleurs rien de particulier dans leur aspect, Lescar est située dans la vallée où coule le Gave béarnais. Morlaas est bâtie sur une petite élévation qui fait accident au milieu des plaines plates et fertiles de l'est de la vicomté. Quojque ces deux villes, solent restées en dehors de la civilisation et comme ensevelies au milieu des débris du passé, elles rappellent à tous les Béarnais des souvenirs chers et vivaces. Sorties les premières, au x' siècle, du sein de l'immense forêt qui paraît s'être élevée, d'un bout du Béarn à l'autre, sur les pas dévastateurs des Normands, elles devinrent le noyau de la principauté des Centulle et des Gaston. Leurs annales, complément nécessaire de l'histoire politique de cet état, présentent, par la communauté des souvenirs, une remarquable analogie. En renfermant leurs monographies dans le même cadre, nous ne faisons que nous conformer à l'ordre naturel indiqué par les faits. Morlàas fut la première capitale politique du Béarn : Lescar, son premier siège épiscopal et la pécropole de ses vicomtes. Le pavé tumulaire de la cathédrale de cette dernière ville garde encore, sous ses dalles remuées pour recevoir des générations plus récentes, la poussière des premiers fondateurs de la vicomté, mêlée à celle des rois et des reines de Navarre. Là sont venus reposer, à côté des Centulle et des Gaston. et à trois siècles d'intervalle, Jean et Henri d'Albret, Catherine, qui s'était promis pour tombe royale les caveaux de Pampelune, Marguerite de Valois et Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV.

Les gógraphes ont longtemps discuté la question de savoir of étalt située Beharmum. D'Anville et Soilgier l'établissent sur l'emplacement d'Orthet qui, primitivement, ne faisait pas même partie du Béarn; d'autres et parmi eux Marca, font sortir Lescar des raines de la cité ronaine. Cette opinion, qui est la plus généralment reque, parait aussi la mieux fondée; car d'un côté les disances iudquées par l'Itinéraire d'Antonin eutre plusieurs lieux connus de la Novempopulanie de Bencharmun, soit presque extenent cetles de ces mêmes lieux à Lescur; d'un autre côté, les cités seules de la Gaule ayant reçu des évéchés lors de l'Introduction du christianisme dans l'empire, il paraît naturel de croire que Bencharmun eut pour héritière la villé épiscopale de Lescar, platôt que Orthez, qui refeva toujours de l'évêché d'Acqs (Dax). En ontre, le chapitre de Lescar compta toujours au nombre de ses évêques ceux de l'église de Beneharnum.

Saint Julien commence la série de ces prélats. Parti de la métropole de Trèves. vers l'an 400, pour aller sonmettre à l'Évangile les penplades des Pyrénées, il fut l'apôtre des Béarnais et devint leur pasteur. Les germes de la foi, qu'il avait semés parmi eux, ne furent point anéautis par les invasions des barbares du Nord; et, si on ignore quels furent ses premiers successeurs à l'épiscopat, on trouve du moins, en 506, parmi les signatures des évêques qui siégèrent an concile d'Agde, tenu par les ordres d'Alaric II, un évêque de Bencharnum, nommé Galatoire, Cet évêque, dont l'église de Lescar conserva longtemps les reliques et qu'elle adorait comme un saint martyr, avait été mis à mort par les Goths pour avoir été un des évêques orthodoxes qui avaient appelé les armes des Franks dans le midi de la Gaule. Sous les descendants de Clovis, les évêques de Beneharnum gouvernérent sans trouble jusqu'à l'arrivée des Normands ; mais alors cette cité épiscopale partagea le sort de toutes les villes de la Novempopulanie : elle disparut entièrement du sol en 845, et pas une habitation ne resta debout sur le territoire qu'elle embrassait. C'est seulement un siècle plus tard qu'on retrouve certains vassaux du comte de Gascogne établis dans une petite ville toute récente. Cette ville c'était Morlàas, et le nom qu'elle porte lui serait venu, si l'on en croit la tradition, d'un événement assez tragique en lui-même quoique fort commun à cette époque : le vicomte qui faisait sa résidence dans ce lieu ayant été frappé par un assassin, était mort là. Que l'étymologie soit vraie ou fausse, il n'importe; mais le fait qu'elle implique est certain, et voici le récit légendaire qu'on en lisait dans le cartulaire de Lescar, avant qu'un incendie l'eût détruit en 1789.

Lopoforti ou Loupforton, gentilhomme de la cour de Sanche, duc de Gascogne, voyant combien la conduite d'un des viomets déplassit à son suscrain, immola, pour être agréable à ce dernier, le vasset tombé en disgréce. Mais, quand il ent commis ce meurite, n'osant ni rotournet dans son pays, ni reparattre auprès du duc, qui l'est publiquement désavoué, il alla le trouver en secret et lui demanda à hui et à sa femme l'irraque comment il pourrait mériter le partion de son homiéde. Sanche lui rejoignit abors des ce retirer dans un monsatée de Saint-Faust, en Béarry, mais changeant bientôt d'âtée sur les représentations de l'évéque d'arsa-Blacca, il lui coussilla de s'en aller vers la ville qu'on appetial Lascurris. Arrivé là, Lopoforti ne trouva ni murs ai misions qui rappelassent l'existence d'une cité, mais une forêt immense, et, au sein de cette forêt, comme perdue dans sa profondeur, une chapelle dédiée à saint Jean et bâtie sur les ruines de l'ancienne Norte-Damet. Lopoforti s'y dévous à Dieu et se fin anchorme.

<sup>4.</sup> Bordeaure, dons no livro de Égilors establicate et collégiates, privates na grabase continuent opoció e destino per como venos de vido per como venos activo disposi bares. Il protectio que desta Pintarella qui apram. Financias de cele des Normanis, Cantenagne avist reconstruit la ville de Leore del por contrato de cele des Normanis, Cantenagne avist reconstruit la ville de Leore, de la companie de la contrato del la contratorio del la contrato del la contrato del la contratorio del

On peut expliquer, ce nous semble, le passage du nom de Bencharmun à cetal clascurris en disant qu'une fois le tich détruite, les rares pletines qui alaient vister la chapelle de Saint-Jean formée de ses débnis, l'avaient désignée par les accidents topographiques au milieu desquels elle se trouvait : comme it y avait des cet endroit une fouie de petits ruisseaux appelés dans la langue du pays fascours ou excourse, lis l'avaient nommée Lascurris ou Lascer, plus tard Lescar. Nous trouorse encore lei cette tradition d'une immense forte qui aurait couvert tout le Béarn après le passage des Normands, et cela nous induit à penser que ce nom de Loup qu'on rencontre si fréquemment dans l'histoire du Bérar n'était qu'un nom symbolique douné aux hommes, soit moires, soit seigneurs, qui essient s'aventurer dans les bois sour les déficirée et y établir leur demeure.

Le vicomte assassiné par Loupforton était, comme nous l'avons dit, le seigneur de féarm, et le due Sanche, pour payer en quebuse sorte le composition d'un meurtre commis à son proût, conféra à l'ablaye de săint-lean de Lear, dipendante de la vicomté bèurnaise, des dominiese considérables, avec une foute de printiègre et d'immunités. La ville commença ainsi à renaître autour de la petite chapelle et à attirer l'attention des dues de doscopue; ces princes réalisérent d'empressement avec les vicontes du Béarn pour en hâter les premiers développements. Sa cathérier, qui solisée encore, s'éche aver se lis di ut 3 s'éche, et c'est alors aussi que fut inatitué son évéché. Cette institution n'était pas, il est vari, totalement noucle; depuis que toutes les villes de la Novempopulanie avaient été dérinites, c'échque général de la Gascogne, réunissant six évéchés dans son ressort, prenait le titre d'évêque d'Acqs, d'Otorno, de Leser et de layoune; mais évette époque un préait fut spécialement attaché au sééte épiscopal de Lescar : ce fut Raymondles-Vieux, antérieurement éveuue de toute le Gascopa.

Si une fois reconstruite la ville située près des ruisseaux ne reprit pas son nom romain, nons ne saurions guère en voir la raison que dans la jalousie de Morlàns, qui devenue la capitale de la vicomté, se garda bien de laisser prendre à une antre ville ce nom de Beneharnum auquel se rattachait l'idée de chef-lieu des Béarnais. Telle est du moins l'opinion de Marca.

Moràns était, en effet, alors la ville la plus importante de ce pays. Représentée la première duss les Etales-ghérient du Bearn, els trenfernatien out ele plaisi des viscourtes appolé Farce ou Ferquina. Hourquie, non que les papes donnalent la ville elle-même dans les relations qu'ils entretenaient avec ses vicontes; un holet des monnaies où se fabriquist la monnaie mortanc en usage dans tout l'archerètée d'Aux (Auch), et des hippodromes qui attrisient à leurs courses de chevaux tous les ségueurs des entroines. Au commencement du x' s'éché, et des les premières années de son gouvernement, Centulle IV avait construit dans se noptale l'églies de Sainte-Foi, et c'est dans une charte de privilèges acordicé à cette églies par Gaston IV, le héros de la première croisade, que nous trouvous quelques détaits sur l'hippodrome de Morfals, p le plus ancien de France, nous pouvous même dire de l'Europe moderne saus en excepter celui de Nesmarket en Angleterne. Les courses de cheurux et les tournos qui aviante liteu à la fête de la Toussaint occasionnaient de nombreux désordres; on infligeait aux contre-entuits des medes sur les quelles éfgies de Sainte-Foi aviant le droit de préberer centus de semedes un resquelles efficie de prébere les viants de voit de prébere centus de sa mondes sur les quelles effigies de Sainte-Foi aviant le droit de prébere

cinq sous modans, à la charge pourtant de traiter et de régaler tont le jour le cavaller qui araît taiuru, ainsi que deux de ses compagnons. Ces joutes, de beancoup antérieures à l'institution de la chevalerie, n'avaient eu originairement d'autre but que d'exercer les chevaux et les homnes d'armes; mais avec le temps celles devinent un préctace à la pompe et à la parade, e comme le diff. Marca, « chacun voulant faire montre de force de corps et de funérité de courage. « Elles gardérent déamoins le caractère de leur destination première, et les courses de chevaux de Tarbes pourraient être considérées comme la continuation traditionnelle de la fête de la Toussain de Morlans.

En 1101, cette ville fut déclarée ingénue et franche par un second acte de Gaston et mise par ce même acte sous la protection de Dieu et de saint Pierre de Cluny. Il était par conséquent défendu de faire aucun vol sur son territoire sous peine de la damnation éternelle, ce qui revient à dire que Gaston accorda à Morlass tous les priviléges d'une chose ecclésiastique : c'est ce qu'on appelait saubetat, salvitas, sauveté. Pour bien comprendre le caractère de ce privilége, il faut savoir que, dans ce temps, il arrivait souvent qu'un homme offensé par un autre cherchait à se dédommager en s'emparant d'une bête ou de quelque objet appartenant à la ville dont l'offenseur était citoyen, sans que la justice eût rien à redire; or, c'était contre de pareilles représailles que la charte de Gaston prémunissait la capitale du Béarn. A la même époque remontait encore le for de Morlàas, cette noble charte politique de toute la vicomté béarnaise que nous avons déjà plusieurs fois mentionnée et dont nous ne citerons ici qu'un paragraphe pour en rappeler l'esprit libéral : « Le seigneur, » y est-il dit, article 77, « fera droit au pauvre comme au riche (au paubre cum au ric), et le bayle ne prendra les amendes qu'après que le dommage du plaignant sera payé. »

El maintenant, qu'était-ce que la monasie morlane, et à quelle époque availele commencé à être en usage. Subant Marra, son origine se rattachemit à la tradition d'un atelier monfaire établi, dit-on, par les Romains dans le lieu où est situé Morlans, pour exploite l'regnet et le cuivre des mines des Pyrénées. La Notice des dignités de l'empire d'Occident ne mentionne que trois grands ateliers monétaires en Gaule, et il ne faut pas s'étonner de ne point trouver Morlas dans le nombre. En debora de ces grands ateliers, il y en avait de secondaires où l'on frappair des médailles de circonstance et quelquefois même de la monnaic courante; peu-terte Morlas fut-il un de ces derniers. Ce qu'il y a de certain, est qu'il y a de certain, est qu'il un en monument antérieur au x1º siècle ne fait la moindre allusion à la monnaie mormen. Mais, à cette époque, else s'hérique dans le palsis nême de svointes béernais, dans leur hourquie. Un certain Gérand en possédait la maltrise qu'il tenait de Certalle IV. Caston IV volut d'ans la suite lui contester est office; il en obtint, en définitive, la confirmation, pour lui et pour sa race, moyennant cent sols de redevance.

Les pièces émanées des ateliers de Morhas portaient l'empreinte de la tôte de Gaston, seigneur du Béarn, avec cette inscription à l'entour : Gast. vic. IT DOM. BRAN.— HONOR FERG MORL. An revers était gravée une main tenant un glaire et séparant deux vaches, avec cette légende: Gratia Dei unu quod aun. Cétisent hes mots que Gaston Phubus, artiét à Paris, avait adressés Charles VII, Jorsque celui-ci avait voulu l'engager à lui faire hommage pour sa vicomté. Quant aux vaches, c'étaient, comme nous l'avons dit, les armes du Béarn.

La monnaie de Morlàas, durant le moyen-âge, eut cours régulier dans toute la Gascogne, de telle sorte que les rentes, ccns, tailles et dettes, étaient acquittés par les tenanciers et débiteurs en deniers, sols et livres morlans. Dans l'origine, la livre morlane valait trois fois plus que la livre tournois; mais quand les rapports du Béarn avec la France, notamment sous Henri II d'Albret, eurent établi la libre circulation de la monnaie béarnaise dans toutes les provinces de la monarchie, la livre morlane fut réduite aux titre et poids de la monnaie de France, et elle ne continua à garder sa valcur primitive, que comme monnaie de compte pour les peines et amendes prononcées dans le style des anciens fors du pays. Enfin, Henri IV, appelé à opérer une fusion en toutes choses, confondit les espèces monétaires de ses deux états. Déjà, depuis 1488, Morlàas n'avait plus le privilége exclusif de battre monnaie, et le premier roi de la race de Bourbon lui retira tout à fait ce droit, Pau et Saint-Palais en héritèrent tout naturellement ; les monnales que frappèrent ces villes ne furent plus tontefois que des espèces françaises. La vache béarnaise, dernier sonvenir du vieil ateller monétaire, accusa seulement l'origine des pièces frappées à Pau, et le dicton a l'écu à la vache porte bonheur, « accueilli par l'imagination patriotique des Béarnais, devint populaire dans presque tout le royaume.

Dès le xur siècle, la ville de Morhas walt cessé d'être la capitale du Béarn. Un incendie avait détruit às hourquis, en 1940; et les vicomets, loin des relever les ruines, s'étaient construit un plus vaste chateau dans la ville d'Orther qu'ils avaient prise bienôt pour le siège de leur gouvernement Mordas avait gardé, il est viul le premier rang à la représentation des États; elle devint même une sénéchaussée lors de la réforme judiciaire de Henri II; mais c'étaient là de faibles compensations et qui je aprurel l'empécher de décrêtré de plus en plus.

Il n'en était pas de même de Lescar. Elle aussi était représentée la première à la cour mojour, muis, dans les raugs de la noblesse et par ses éréques, qui siégesient à la droite du vicombe et présidaient, à son défaut, les États. Secondés par la dévotion de ces temps, les évêques de Lescar varient été, en grande partie, les maltres de la société béarnaise. Tout alla bien pour eux jusqu'au monnent où éclata la réforme protestante. L'évêque d'alors, Louis d'Albret, ne parut pas s'effrayer des progrès des doctrines nouvelles, et il s' y railla tout d'abord. Les Écritures et la théologie l'avaient du reste fort peu occupé comme homme et comme prêtu; c'était na grand seigneur tout mondain, qui se trouvant parent des vionnes avait vécu au milieu de leur cour et de leurs fêtes beaucoup plus que dans son diocèse. Aussi, Jorsque Jeanne d'Albret vint à Esear, un jour de l'année 1630, pour y faire cétèbre la cène dans l'église cathédrale, Louis se garda-t-il d'opposer la moindre résistance.

 faites à la reine, s'adresserent au cardinal d'Armagnac, légat du pape, et lui firent connaître leurs griefs. Celui-ci leur consigna dans une épiter adressée à Jeanne, lettre immense, toute pieine d'ailleurs d'érudition et de subtilités, et oû les pères de l'èglise, [pance, saint Irañec, Tertullien, saint Jerôme, saint Augustin, saint Chrystone, étaient abondamment cités. Jeanne n'était pas ferme à rester en arrière; elle répondit par une lettre plus longue encore, et tout aussi savante, pour légitimer les innovations religiquesse qu'elle avait introduités dans ses états.

La discussion eut pu continuer longtemps, si le roi de France n'avait résolu de la trancher avec l'épée des Montluc et des Terride. Les États-généraux du pays, assemblés à Lescar, protestèrent contre l'oppression du dehors, mais en vain, Il n'y eut de refuge pour les habitants que dans le retour à la foi catholique, et pour en venir plus facilement à bout, Terride fit dresser à Lescar la potence où l'on pendit les principaux chefs de la réforme. Montgommery, le lieutenant de la reine, après avoir expulsé Terride de la ville épiscopale, eut recours au même expédient pour se débarrasser des chefs catholiques qu'il avait trouvés réunis dans ses murs, et le bourreau fut une seconde fois appelé de Pau pour remplir à Lescar son terrible ministère. Dans l'une et l'autre circonstance, les exécutions se firent près d'un grand ormeau séculaire que naguère encore on montrait devant la cathédrale. Terride avait épargné les monuments : Montgommery les détruisit presque tous. La châsse de saint Galatoire fut enlevée, ses reliques brûlées. On détruisit l'église de Saint-Julien; c'était le plus ancien monument de Lescar. Le duc Sanche en était le fondateur, et on v voyait sa statue à cheval, taillée et relevée en bosse dans la muraille. On fouilla les caveaux de la cathédrale où reposaient les dépouilles mortelles des premiers vicomtes béarnais et celles des premiers rois de Navarre. Les restes de l'évêque Guy, fameux par la guerre qu'il avait faite au xim siècle contre les détenteurs des biens ecclésiastiques, furent tirés de la tombe; et ils n'échappèrent à la profanation dont ils étaient menacés qu'en tombant tout à coup en poussière.

Depuis lors, le siège de Lescar resta vacant pendant près d'un demi-siècle. Quand Henri IV ent rétabli le catholicisme en Béarn, il rendit à la ville et le pouvoir de ses évêques et sa prééminence spirituelle, l'aida à se relever de ses désastres et à réédifier ses bâtiments civils et ses maisons religieuses. Ses évêques continuèrent à tenir le premier rang dans la noblesse du pays ; quand le parlement fut établi à Pau, ils furent appelés à le présider comme ils avaient autrefois présidé la cour majour. Ils avaient reconquis une à une toutes les terres de l'évêché que leur avait fait perdre la réforme, lorsque la révolution française vint les leur enlever de nouveau. En divisant la France par départements, l'assemblée constituante avait placé un èvêché dans chacune de ces circonscriptions administratives. Ce remaniement général fit perdre à Lescar ses anciens avantages, au grand regret de son dernier évêque, Marc-Antoine Noé qui, dans un mandement adressé aux fidèles de son diocèse, protesta contre sa déposition avec un langage plutôt fait pour enflammer les passions que pour toucher les esprits. Avec son existence épiscopale s'éteignit la vie historique de la ville. Elle est tombée aujourd'hui dans le silence et l'oubli, comme son antique rivale, Morlàas, qui n'est plus qu'un gros bourg. Bien que la hourquie de cette denière jouisse encore dans le pays d'une

certaine célèrité, ce n'est plus que la place d'un marché qui s'y tient tous les quinze jours et auquel on se rend de plusieurs lieues à la ronde. En 1830 le feu du ciél étant descendu sur cette ville, ses maisons, pour la plupart couvertes en chaume, furent consumées en une muit. On travaille encore à les relever, et s'il est quelque choos de curieur dans faspect de Morflas, c'est l'espèce d'ausarbronisme formé par l'égise de Sainte-Foi, œuvre du xr siècle, su milieu de cette ville d'hier, pauvrement reconstruité avec du chaume et de la terre.

L'église de Saiole-Foi est encore, malgré son délabrement, d'un graud intéret au point de vue de l'histoire de l'art. Le chœur en est roman, les fenêtres sont à cintres rentrés, et le pourtour de l'èglise rappelle aussi ce style; mais les arcœux qui forment la nel centrale sont des ogives pesantes de la première époque. Il y a sunsi à Lescar un monument d'architecture romane parfaltement conservé. Nous voulons parler de l'église de Notre-Dame, dont la construction remonte au x' sècle et qui présente trois nés spacéases avec transsepts formant une croix la lisire.

### ORTHEZ.

Orther fut pendont près de trois siècles la capitale du Bèrra, elle est naintenant le chéfieu du troisième arrondissement des Basses-Princies. Bitti sur le sommet d'une colline que traverse le gave de Puu entre des rives à pie très-elevées, étd présente un aspect des plus pittoresques et domine au loin la campagne. On ne sait à quelle époque elle prit naissance. Quelques géographes out voulu voir dans la forme latine d'Ortheziann et dans celle des noms de ses premiers seigneurs Ezias et Brumossa un indice d'origine romaine; d'autres ont prétendu, comme nous l'avons dit plus haut, que c'était la Benelaurum de l'Iltinéziar d'Autonin. Ni l'une il Tautre de ces opinions ne sout fondées. Ce qu'il y a de certain, c'est que le territoire d'Orthez ne faisait pas primitivement partie du Bèrra. Sitté sur la frontière mord-ouest de cap yay, il appartentait aux vicontes d'Acqs, voisiss assect uriquents et ennemis irréconciliables des seigneurs béarnais, vassaux, comme eux, du conte de Gasogone. Les rivulière de ces deux missons se prolongérent pendant les x' et x' siécles, et, plus d'une fois, dans la lutte où elles étaient engagées, les armes pirituelles farent concurremant employées ave le fer.

Les vicomtes d'Acqs s'étant emparés de l'église de Muret, les évêques de Lescar, à qui elle appartenait, se hâtèrent de lancer l'anathème contre les usurpateurs, et deux vicomtes moururent successivement de la lèpre. Un troisième,

Marca, Histoire du Béarn — Bordenave, Églises cathédroles et collégiales. — Gallia christions, t. 1, diocère de Lescar. — Pocydavant, Histoire des troubles de Béarn. — Correspondance de Jeanne d'Abret ages le cordinoi d'Armagnac, dans Ollagaray, Histoire des contes de Foiz."

craignant le même sort, rendit enfin Muret. Mais, en 1106, Navarrus, vicomte d'Acas, cherchant un prétexte de guerre, fit emprisonner un archidiacre, parent des vicomtes Centulle et Gaston de Béarn, et le forca à se racheter de la prison au moven de cinq mille sols. Gaston saisit l'occasion qu'il désirait tout autant que son rival, et la guerre se ralluma. S'il faut en eroire une de ces chartes locales qui ont pour habitude de faire intervenir la terre entière dans les plus petits démêlés, toute la Gascogne s'en émut, Navarrus fut vaincu, et la conquête marcha si rapidement que le Béarn s'arrondit des pays de Mixe, d'Ostabat et de Caresse, Le territoire d'Orthez, situé sur la frontière sud de la vicomté d'Acus, passa aussi sous le pouvoir de Gaston, qui donna aux habitants les priviléges du fort de Morlhas. En même temps, comme la position était belle et qu'elle dominait tout le pays plat du Béarn , Gaston y fit construire un château-fort qu'il appela Mongiscard, en ressouvenir sans donte du Mongiscard bâti par les Normands dans la Pouille et qu'il avait vu à son retour de la première croisade. L'emplacement choisi pour cet objet occupait le point le plus élevé de la colline d'Orthez, et appartenait à un certain Ogier; Gaston en obtint la cession de ce vassal, en lui accordant la jouissance de quelques priviléges dans la tour. Orthez dès lors prit rang parmi les villes du Béarn.

Nous avons racouté ailleurs les évênements qui mirent fin à la première dynastle des viconites béarnais. Dans l'espèce d'interrègne que causèrent les trois élections successives des États de Pau, Orthez avait échappé à la domination du Béarn : dès 1193, pourtant, ses vicomtes s'en étaient remis en possession, et pour témoigner sa souveraineté sur cette ville, l'un d'eux, Gaston VII, ne sembla avoir cherché qu'un prétexte à une charte authentique dans la donation qu'il fit au couvent de Sauvelade de tous les fours d'Orthez. L'acte fut dressé du consentement de tout le peuple, et avec la signature du bayle: il portait, dans sa teneur, que tous cena qui voudraient vendre du pain pétri avec levain seraient obligés de le faire cuire dans le four du couvent, et que l'abbé serait exempté de tout guet, garde, queste ou taille. Mais pour la fermeture de la ville du côté où était situé le couvent, l'abbé n'en était pas plus exempt que tout antre habitant ; car e'était une prescription du for général que les bourgeois devaient tenir en état bien elos et bien fermé l'endroit de leur maison qui avoisinait le fossé établi pour la commune défense. Aiusi à cette époque, en Béarn, toutes les villes étaient en quelque sorte des places fortes, et les maisons autant de forteresses.

Gaston ne s'en tint pas à cet acte de souveraineté. « Comme II était puissant, » di Mara, » en commodités, à caux de ses divers étais, Il touria ses pensées à se logre commodément dans Orthez, qui était assie à la frontière du poys, du côté de l'Anglais ; joint que l'ancienne demeure des seigneurs du Béurn dans le château de la Hurquie de Stoftaus, ne lui paraissait pas si agrébble, quoiqui l'pat, comme ses prédécesseurs, le quitter pour aller se divertir dans le château de Pau, de Cadelliau et d'Escures. » Le principal objet de Gaston était de se fortitér du coté des Anglais, cur, tout en suivant teur fortune depuis la défaite de Taillebourg, il , le lissait pas de redouter leur voisninge incommode. C'est done alors que fut élevé ce fameux château Moncade que Froisert appelait le Château-noble, et vers leuwel les vérejeurents nous manteneron plus d'une foit.

Gaston avait choisi, pour construire ce château, le temps où Edouard III était occupé à la croisade; quand le roi d'Angleterre fut de retour, il en comprit la destination hostile, et, prétextant nous ne savons quels griefs, il ordonna à son sénéchal de Gascogne d'assigner Gaston; le prince béarnais était son vassal, pour quelques fiefs qu'il lui avait conférés. Gaston n'eut garde de se rendre à la sommation, et, sur son refus, la saisie de toutes ses terres fut décrétée. Le commissaire Geraud de Laon fut aussitôt envoyé dans Orthez avec main-forte pour la faire exécuter. Geraud pénétra facilement dans la ville, mais une fois entré, il v fut retenu prisonnier par les Ortheziens. Irrité de l'outrage fait à son envoyé, Edouard se met promptement en marche contre Orthez, et Gaston, ne sachant trop que résoudre, va au-devant de son suzerain pour le saluer. Ce fut son tour d'être fait prisonnier, et s'il parvint à obteuir eufin sa liberté, ce ne fut qu'en promettant au monarque anglais tout ce qu'il plut à celui-ci de lui imposer. Gaston, du reste, ne fut point avare de serments : remise du château et de la ville d'Orthez entre les mains d'Edouard, renouciation à se prévaloir du fort du Béarn, il accorda tout; mais à peine eut-il recouvré sa liberté qu'il s'enferma dans son château Moncade et en doubla la garde, Une fois à l'abri, derrière les murs de son châteaufort, il nomma trois procureurs à l'effet de poursuivre le procès à la cour de son suzerain. En vain le page, par l'entremise de son légat, qui se rendit à Orthez, essaya-t-il d'apaiser l'affaire; Gaston en appela au roi de France, et là la procédure prit un caractère bien autrement dramatique. En pleine cour, Gaston poussé à bout s'emporta jusqu'à appeler Edouard traître, faux et injuste juge, et lui jeta son gant au milieu de l'enceinte. Edouard courut le ramasser. On s'attendait à un combat : il n'en fut rieu. Toutes ces belles colères chevaleresques furent étouffées sous les considérants et arrêts des hommes de loi. En définitive, Gaston conserva tous ses droits; mais il fut obligé de demander pardon au rol d'Angleterre de son accusation de félonie.

Comment était administrée cette ville d'Orthez, qui intervenait si vienneta dans les querelles de ses princes l'un article de la confirmation du for de Morlas, faite à Orthez en 1319, per Gaston VIII, nous l'apprend fort heureusement. Tous les jurats, y est-il dit, hongrois et voisins, ayant été rassemblés à son de trompe, comme il est d'usage, dans l'hôte-de-ville d'Orthez, le prince promit sous serment d'observer et de maintenir les anciens fors de Morlas, et les jurats, gardes, hongregios, voisines te habitants, jurrent à leur tour de payer les tailles établies de toute ancienneté par ces fors. Orthez, comme toutes les villes du Béarn, était donc organisée en commune. Les titres de jurat et de garde étainet cuet des chéfs de la municipalité; les bourgeois, voisins, habitants, étaient les membres de la commune. Tant que dura l'indépendance du Béarn, les jurats furent étectifs; sous Louis XIV, ils furent templacés par un maire à la nomination du roi.

Orther, devenue la capitale du Béarn par l'érection du château Moncade, fut pendant toute la durée de la dynastie de Foi van est été opulente et riche, pleine de bruit et de l'étes; elle vit toutes les magnificences de la brillante cour de Gaston-Phedus. Cest à cetté époque que Torisart viat à Orther comme pour être l'historien des tournois, des passes—l'armes et des fêtes qui s'y donnérent. Il y entra en 1388, le jour de Sintéc-Californie, après voir c'hevanuché à la suit de Gaston

par toute la principauté de Béarn. « Je descendis, » dit-il, « à l'hotte de la Lusa chez un écuyer du comte, qui s'appelati Ernauton-du-Pin, lequel me reçut joyensement, pour la cause que J'édais Français. Messire Expaing de Lyon (en laquelle compagnie J'édais venu) monta au clatel et parla au comte de ses besognes et le trouva en ses agleries. Le chevalier lui dit qui édait venu. Je fus tantof envoyé querre à mon hôtel, car c'était et est le selgneur du monde, qui plus voloutiers voit étrangers pour ouir nouvelles. Quand il me vit, il me dit honne chère et me retinit dans son hôtel où gir fus plus de douze semaines. »

L'habile et intarissable chroniqueur pouvait-il mieux rencontrer que ce Gaston, qui aimait tant, lui aussi, à conter et à apprendre? C'est auprès de lui que, tour à tour, écoutant et racontant, Froissart fut informé des «besognes» qui étaient advenues en Castille, en Navarre et en Portugal, et qu'il écrivit les chapitres les plus intéressants de ses annales. Cérémonies religieuses, chasses, tournois, fêtes chevaleresques, scènes tragiques accompties au Château Noble; tout, à la cour d'Orthez, lui sert de matière à récit ou à tableau; tout, dans son langage si éloquent, sous sa forme naïve, revit et brille des plus vives couleurs. Quelle heureuse rencontre, quelle bonne fortune pour Orthez qu'un tel peintre! « Je fus là , » dit-il. «à tel jour (à la fête de nuit de Saint Nicolas); tout le clergé et toutes gens. hommes, femmes et enfants en procession allèrent querre le comte au châtel. lequel tout à pied et les processions partirent du châtel et vindrent à l'église de Saint-Nicolas et là chantaient un psaume du psautier de David et quand ce psaume était dit, ils le recommencaient. Si chanta la messe pour ce jour l'évêque de Pamiers et là ouis sonner et chanter des orgues aussi mélodieuses comme je fis oncaues en quelque lieu que je fusse.»

Si vous voulez maintenant pénétrer dans l'intérieur du château Moncade et assister à la vie intérieure de Gaston Phœbus, Froissart vous en ouvre encore largement les portes, « Quand de sa chambre, à minuit, il venait pour souper en la salle, devant lui avait douze torches allumées, que douze valets portaient et icelles douze torches tenues étaient devant la table qui donnaient graude clarté en la salle. laquelle était pleine de chevaliers et écuyers et toujours étaient à foison tables dressées pour souper, qui souper voulait. Il prenait grand ébattement au son des menestriers et s'y connaissait. Il faisait volontiers chanter chansons, rondeaux et virelets. Un jour de Noël, le comte de Foix tenait à Orthais sa cour plénière ; le comte avait diné en la salle et avec lui moult chevaliers. Après diner, d partit de la salle et s'en vint sur une galerie où il y a à monter par une large allée de vingtquatre degrés, et cette galerie a une cheminée où l'on fait, par usage, du feu, quand le comte y séjourne et non autrement ; il y fait un petit feu , car il ne voit pas volontiers grand feu. Quand il fut venu en la galerie, il regarda le feu et dit aux chevaliers : Veez-ci petit feu pour le froid qu'il fait. Ernauton d'Espagne avait vu dans la cour des ânes chargés de bois; il descend dans la cour, prend sur ses épaules un des ânes, le porte dans la salle et le place dans la cheminée, dont le comte eut grande joie et ceux qui étaient là. »

Pendant son séjour à Orthez, Froissart y vit trois cents chevaliers, vicomtes, barons et simples seigneurs rivaliser de magnificence et de libéralité; le duc de Bourbon y était venu lui-même auprès du comte de Foix et celui-ci l'était allé chercher sous son pennon pour le loger dans son hôle! Le règue de Gaston-Phess fut la helle époque d'Orther, et les fundrailles de e prince, ausquelles la ville pleura beaucoup, dit Froissart, semblèrent être aussi les siennes. Le chalteau naissant de Pau commença, dès la fin même du règne de Gaston-Pherbas, à attiere tout l'écid de la vionnté béarnaise, et, en 1460, il devin la résidence des estigacurs d'Albret. Orthez conserva néamnoins, après Morlas, le premier rang dans la représentation des États, mais elle not fut plus qu'une des cinq énéchaussées du Béarn. Pendant les guerres de la religion elle ressaisit, pour son maiheur, une grande infilmenc.

La première apparition du protestantisme à Orthez mérite d'être rapportée. Vers 1561, un habitant de cette ville voulant faire baptiser un de ses enfants selonle rit des calvinistes et ne trouvant pas encore de ministres sur les lieux, s'adressa à Guillaume Rosier, ministre de Salies, où la réforme avait déjà pénétré. Arrivé à Orthez, Guillaume se présenta à l'église paroissiale de Saint-Pierre, mais le curé se trouva en même temps que lui à la porte pour lui en interdire l'entrée. En vain le ministre se prétendit autorisé par une patente de la reine, il n'en fut pas moins repoussé et le même accueil lui fut fait à toutes les églises. Darradet (c'était le nom du père de l'enfant), irrité de cette résistance, porte aussitôt sa plainte devant le procureur du parsan; mais celui-ci fait la sourde oreille et le citoyen d'Orthez ne voit d'autre ressource pour procurer le baptême à son enfant que de porter ses griefs devant le conseil souverain de Béarn. Il-y accuse de connivence curé, iacobins et jurats; et le conseil, dévoué aux volontés de Jeanne, qui s'efforçait par tous les moyens possibles d'introduire la réforme dans ses états, rend un arrêt tout à fait favorable à Darradet. Dès ce moment, le protestantisme marcha si rapidement à Orthez, que deux ans plus tard Bernard Laclau, le prêtre qui avait refusé l'entrée de son église au ministre protestant, s'en voyait dépouilier en faveur de ce dernier. Les jacobins furent aussi expulsés de leur couvent pour n'avoir pas voulu l'ouvrir à leur adversaire. A leur tour, ils réclamèrent la tolérance; ils représentèrent à Jeanne qu'ils étaient établis dans Orthez depuis trois cent quarante ans par la munificence et la libérale piété des anciens souverains de Béarn, ancêtres de la reine; mais ce fut en vain; seulement on leur laissa comme refuge le couvent des Cordeliers.

Edifiée des progés qu'avait faits en si peu de temps la réforme à Orthez, Jeanne, antant par politique que par dévoitoin à sa nouvelle croyauce, résolui de faire de cette vitle le foyer intellectuel du protestatisme, et, pour atteindre ce bat, 47 fonder une université calvinate, où la jeunesse pêt veair s'instruire aux frais de l'étal. Des prodesseurs habites furent en conséquence appetés d'Angeterre et d'Écosse, tambis qu'on recherchait aux universités de Poitries et de Paris des savants propres à remplir ave deistincion les emplois de régents. Le clergé catholique s'étalt montré fort ignorant dans les controverses qu'il avait eu à soutenir avec les calvinistes; la reine voultuq de le mouvement religieux domait une leureuse impulsion aux études littéraires. Le nouveau battiment fut construit dans sur set peapled d'atthere les regards, et une belle inscription latine en vers spondaiques, qu'on peut lire encore au froutispic du grand portail, rappeia le goul des lettres antiques. Le sentiment de l'antiquité et l'enthousissme ou n'inspirit Jeanne s'y manifestent clairement. Cette princesse y était célébrée comme une nouvelle Minerve, ramenant dans Orthez les sciences bannies, les muses éplorées, et faisant revivre la gloire d'Athènes et la vertu des aïeux (Sic Johanna Orthesis nonas Athenas institutif, desusque arorum auoet).

Ce fnt l'éclat dont la ville d'Orthez fut entouré qui de préférence attira sur elle les représailles de Terride, lorsqu'il fut envoyé par le roi de France pour réduire le Béarn protestant. La résistance même qu'elle opposa à la réintégration du culte ancien dans ses murs dut provoquer une réaction vive. Néanmoins rien n'annonce qu'elle ait éprouvé d'autres vexations que la levée de très-fortes contributions de guerre sur les habitants. Toute l'histoire du Béarn, au contraire, témoigne des actes de eruauté exercés par Montgommery, le général protestant, contre cette malheureuse ville. Terride avait couru s'y renfermer aux approches de son rival; mais Montgommery l'avait suivi de si près que deux jours après son entrée en Béarn il campait dans Départ, vaste faubourg d'Orthez, qui n'est séparé de la ville que par le cours du Gave. Là les troupes catholiques s'efforcèrent de lui fermer le passage; mais terrassées et rejetées sur la place, elles se précipitérent vers les portes du pont qui, en s'ouvrant pour leur donner passage, laissèrent entrer aussi les assiégeants. Pendant qu'une partie des soldats de Montgommery pénétrait ainsi dans Orthez, au pas de course, une autre partie escaladait les murs. Bientôt vainqueurs et vaincus furent mêlés dans l'enceinte, et le carnage dura plusieurs henres. Tout ce qui tomba sous la main des soldats protestants fut passé au fil de l'épée, qu'on résistât ou qu'on cherchât à fuir. Un massacre général entassa partout les cadavres, et le Gave, malgré sa rapidité, fut teint d'une couleur de sang. Les prêtres et les religieux s'étaient hâtés sur les pas de Terride de rentrer en possession de leurs églises et de leurs couvents; ils furent les premières victimes de cette victoire, et une tradition du pays appelle encore frineste deus caperas (la fenêtre des prêtres) l'ouverture d'une petite tour occupant le milieu du pont d'Orthez, et par laquelle on lança un grand nombres de prêtres dans la rivière. Les soldats trouvaient un cruel plaisir à voir ces victimes se débattre dans leurs longues robes noires avant d'atteindre le Gave, qui coule au bas, à une très-grande profondeur, et à immoler celles qui, par un effort désespéré, essayaient à la nage de regagner la rive.

Bayonne reçut la nouvelle de ces horreurs par un étrange message. Un cordeier d'Orthez célébrait la messe au moment où Montgommery emportait la place. Saisi de frayeur en entendant les cris des ennemis victorieux, il consomme à la hatte le sacrilite, descend promptement de l'autel, emportant le calice qu'il a surtout à ceur de soustraire à la profunation; mais au moment où il Groit l'avoir sauvé il se trouve face à face avec des soldats qui font la chasse dans la ville. A cette vue, il ne voit plas qu'une ressource: le Gave coule au pie du couvent; il s'y précipite le vase sacré dans les mains. Le courant l'emporta, du Gave il passa dans le tit de la Bidouce, de la Bidoure dans l'Adour, et ne s'arrêta q'u'a lien où cette rivière se joignant à la Nive, baigne les murs d'un couvent de Cordeliers à Bayonne. L. l, e généreux martyr recueilli juessement par des frères de son ordre, trouva pour son corps des funérailles, et un sanctuaire pour le calice que retenaient encree ses mains respées. Les protestants ne se bornérent pas à faire une guerre d'extermination aux vinnels par un auxurge ruillinement de barbarie lès s'attaquivrent aux tombeaux. Les ossements des générations passées, retirés de leurs fosses, vinrent se méter dans les rues d'Orther aux sanglaines dépouillés éles morts de la veille. Le magnifique Gaston-Phrebus, qui repossit dans le couvent des Cordeiers, reparut au jour dans sa viille de létes; jes ornements de sa tombe furent vendus, et son crâne, ballotté de main eu main par une soldatesque effrénée, servit de boule pour jouer aux ouilles.

Jeanne d'Albret avait-elle ordonné ces massacres? Son lieutenant le prétendit et les catholiques le crurent. Les partisans de cette reine l'ont nié. Ce qui est probable, e'est que sans indiquer de mesures précises à Montgommery, Jeanne lui avait répété ees mots, qui lui avaient été écrits à elle-même par son conseil du Béarn : que l'ire règne, et l'ire régna au-delà de ses prévisions. Néanmoins la restauration du pouvoir de Jeanne ne ramena pas la paix dans Orthez. Après la mort de cette princesse, les troubles religieux s'y prolongèrent jusqu'au temps de Louis XIII, et la ville devint le foyer de la résistance qu'opposa le Béarn au rétablissement du catholicisme et à la réunion de la Navarre à la France. Falsant habilement de sa cause celle de tous les protestants du royaume, Orthez avait provoqué dans son sein un assemblée des églises réformées du Languedoc et de la Guienne. Cette assemblée correspondait avec le roi et stipulait des garanties pour le culte réformé : elle avait protesté vivement surtout contre l'édit qui ordonnait la mainlevée sur les biens des ecclésiastiques. Fatigué, comme nous l'avons dit, de ces résistances. Louis XIII s'était rendu à Pau pour assurer l'exécution de ses règlements, et parmi les mesures qu'il fit pour rétablir la paix, il faut compter la suppression de l'université d'Orthez. Depuis quelque temps, cette université était ambulatoire : transportée, au gré des ambitions locales, d'Orthez à Lescar et de Lescar à Orthez, elle était dans cette dernière ville quand elle fut définitivement abolie.

Dès que ce grand coup fut porté, le conversion se fit sons doute aussi vite que vétait popularisée la réforme, car il n'est pas fait mention de dragonnades dans les annales de la clét naguère si attachée aux idées calvinistes. Les protestants sont encore aujourd'hui plus nombreux à Orthère que sur aucun autre point du Béara; ils y out même formé un société biblique à l'exemple de leurs frères d'Angelerre. L'ancienne capitale du protestantisme béarnais, en perdant son influence reigieuse, vit tombre toute son importane politique. Il faut descendre tout près de nous pour trouver une date Intéressante dans son histoire moderne. Ce fut à ses portes qu'en 1811 se donna cette fameuse betaille où vingt mille Français, sous les ordres du marchal Bouit, soutiment le chec de soitante-dist mille Anglais, Espagnols et Portugais commandés par le général Wellington. Nos soldats ne cédérent la pace à l'enneur ou garche lui soit n'est perche puis de dis mille hommes.

Orther v'est plus aujourd'hui qu'un ehef-lieu d'arrondissement. Bâtie sur une colline, elle se trouve, par son d'éaution même, manquer de fontaines, et ce n'est qu'assec loid nais les enrirons que les porteus d'eau peuvent s'approsisionner. Sa population, en 1789, était de 5,096 habilants ; elle diminua sous l'empire, mais dequis lors elle n'a cessé de s'écoffe habilants ; elle diminua sous l'empire, mais dequis lors elle n'a cessé de s'écoffe habilants ; elle diminua sous l'empire, mais d'article est aujourd'hui de 'ASS mess. L'arondissement, dont elle est le centre administratif, en compte 86,217. Dans a petite sphère, Orthez est très-commercante et a une grande part la fabrication des jamboss dits de Bayonne. Le pont du Gave n'est pas le moins renarquable de sea accievas monuments; il a quatra carbas, dont trois sond te trè-hauttes ogives. Au milies s'étève cette flameuse tour d'où l'on précipitait les prêtres (lour caperas) dans la rivière; on en ignore forigine. Deux églisses d'Orthes sont très-anciemnes et dignes d'ûre étudières: es sont celle de la Trintié, batte en 1107 par Gaston VII, et celle de Saint-Pierre. Nous ignorons la date de cette demière, mais elle doit telre postérieure à la construction du point, dont on voit le plan seutpléen relief à la voûte. Enfin, sur le tertre qui domine la ville, au nord-ouest, se dresse encore debout, au milieu de maisons toutes modernes, et ave lesquelles elle forme, par ses ruines, un pittoresque contraste, une vieille tour carrée, lelle de set eithes norietares et de son aspect délabré; c'est le derrier reste de ce no de château Moncade qui vit les pompes et les crimes de Gaston-Pherbus et s'anima si souvent aux héròques réctis de Forissart (1

# OLORON. - MAULÉON.

### SAINT-PALAIS. - SAINTE-MARIE.

Sur la voie romaine, allant de Beneharnum à Saragosse, l'Itinéraire d'Antonin note la ville d'Iluro comme étant à sept lieues gauloises d'Aspe, et à douze de la cité de Beneharnum. Iluro, tel fut donc le nom primitif d'Oloron, et ce nom consigné dans un monument géographique du temps de l'empereur Antonin-le-Pieux. ou du moins antérieur à Constantin, s'oppose à ce qu'on fasse descendre l'origine de la ville plus bas que le 1y\* siècle de notre ère. Oloron était alors la cité d'un des douze peuples de la Novempopulanie. A une lieue et demie de ses murs, se trouve l'ouverture de la vallée d'Aspe, qui était le grand chemin des Espagnes pour les armées romaines. Afin d'en rendre le passage plus praticable. César fit couper. dans le village actuel d'Accous, un rocher dont la masse obstruait l'ouverture de la vallée, et, en témoignage de son apparition dans ces lieux, la cime d'un autre rocher, nommé Pena d'Escot, conserve une inscription en lettres digitales, où l'on distingue les traces du nom du conquérant des Gaules. A cela se bornent tous les renseignements que nous pouvons donner sur Oloron durant la domination romaine. Entre la date de son origine et celle de sa destruction, arrivée en 732, c'est à peine si les documents historiques mentionnent deux fois le nom de cette ville; encore est-ce seulement pour nous apprendre que les évêques d'Oloron,

Marca, Histoire du Béarn. — Froissart, Chroniquez. — Olhagaray, Histoire des comtes de Foiz. — Mademoiselle de Vauvilliers, Vic de Jeonne d'Albret. — Mirassou, Tobleau des troubles du Béarn. — Bordeave, Égliese et cathédrales.

Gratus et Licerius, assistèrent successivement aux conciles d'Agde et de Macon, tenus, le premier, en 506, par les ordres d'Abrie II, roi des Visigoths; le second, en 593, sous les auspices de Sighert, roi des Pranks. Quand viprent les invasions des Sarrasins et des Normands, Oloron fut défruite avec toutes les cités de la Novempouplaine, et son évéché fire augloède dans l'évéché général de Gascogne.

Cependant elle n'avait pas complétement dispart du sol; quelques maisons claient restées desout dans le bourg de Sainte-Marie, sur la rive gauche du Gave, cau bas de la colline où s'étevait la cité romaine, et elles servirent à continuer la tradition de son non insqu'au temps où un vicomte de Béarn, Centulle IV. la releva de ses raines. Dija même, du x' su x' siècle, au milieu des troubles et des dessatres qui entartèrent partout le fractionnement de la puissance centrale, des seigneurs s'étaient établis dans ce bourg avec le titre de viconnes d'Otorn, et l'on put y voir longtemps parés eut cur châteu appelé Viriendas A. la mort de l'évêque Raymond-le-Vieux, le grand évécité de Gascogne synt été diviée, le bourg d' Sainte-Marie échtin le ségé d'une église épiscopale sour l'ancienne démonitation d'évêché d'Oloron. Comme autrefois, le diocèse reconstitué embrassa dans ses sour la constitue de l'action de Béarn, l'agréable plaine qui s'étend vers Navarrens et Sauveterre, et la viconté de Béarn, l'agréable plaine qui s'étend vers Navarrens et Sauveterre, et la viconté de Béarn, l'agréable plaine qui s'étend vers Navarrens et Sauveterre, et la viconté de Boule. consolute révent des voutes béarnis.

Ces divers territoires avaient passé sous la domination de Centulle II de Béarn, vers la fin du xº siècle : mais tout en prenant le titre de vicomte d'Oloron . Centulle laissa subsister cette circonscription distincte et en donna l'investiture à ses fils naturels Ancr-Loup et Loup-Ancr. Des deux vicomtes on ne sait rien, sinon qu'ils furent les signataires de plusieurs chartes d'abbayes, parmi lesquelles il en est deux qui méritent d'être citées : elles témoignent de la terreur religieuse dont tous les chrétiens furent saisis aux approches de l'an mil, lorsque riches et pauvres se pressaient dans les églises et les monastères pour y attendre le jour de la fin du monde. Par la première, un gentilhomme, nommé Garcias Donat, s'offre à Dieu dans le couvent de Saint-Vincent de Luc, et donne à cette maison religieuse sa terre d'Aldeos avec ses dépendances ; la seconde mentionne un Garcias Galin, qui fait également don à Saint-Vincent des villages de Berdets et d'Aos, et offrande à Dieu de sa personne, avec toutes ses seigneuries, en compagnie de sa femme. de ses fils et de sa fille. Bénédicte, c'était le nom de la fille, se lassa bientôt du séjour du monastère, et recherchée en mariage par le sire de Drevac, elle crut devoir être tont aussi en sureté dans la maison d'un époux que dans celle des moines. ct réclama sa liberté; mais pour l'obtenir, elle dut donner comme rançon un moulin et un chrétien. Ceux qu'on appelait alors chrétiens ou chrestias étaient des cagots, espèces de parias de la société qu'on trouvait dans le Béarn comme dans les autres parties de la France.

Lorsque cette ère de terreur fut passée, les seigneurs de Béarn commencèrent à s'occupre de leury assanut et de leurs terres par leurs sons des veils es formérent, d'autres qui étaient entièrement ruinées furent reconstruites. Du nombre de ces d'entières est Oloron. Centiule IV réleu ses murs en 1080, et la rémit, par un pont jets sur le Gave, au bourg de Shinte-Marie. Deux superbes églises bâties par le même seizente, rancellent ennore autourd'hui in puissance des vicomtes du ten même seizente, rancellent ennore autourd'hui in puissance des vicomtes du Béarn au xr siècle. Mais ce qui, à défaut de ces monuments, perpéturentit parmi les Oloronais les ouvenir de écutalle, c'est le charte qu'il accorda à leurs premiers ancêtres; acte d'affranchissement si généreux, que nous ne craignons point de le mettre au-dessus de toutes les concessions souvernines de la même nature qui portent la date du morper-lege. En ce tempe-là, les terres manquaient moins en Béarn que les hommes, et ce fut pour engager les étranger as èneir, établis dans sa viile reconstruite, que Centulle octroya, par avance, aux futurs citoyens d'Oloron, la charte dont voic quelques dispositions.

e s'i un homme de quelque pays qu'il soit, après s'être établi dans la cité, y réside pendant un an et un jour, le viconde devra le défendre contre tout seigneur de qui il serait rédamé. S'il veut changer de résidence et se rendre d'une seigneur sen teun de le faire conditire hors des frontières, et il répondre de sa personne. Aucun habitant ne sera teun de cens et de devoir pour raison de ses terres dans la ville et son bailliège, et au contraire il aura n'ori de paccage aux terres vagues et vaines, droit de chanflage dans les forêts des seigneurs raison de set terres dans la ville et contient eu la marter de un habitant accus d'un délit et que quelqu'un le cautionne, l'accus er esters libre; de même, aucun accus d'un délit et que quelqu'un le cautionne, l'accus er esters libre; de même, aucun accus de pourra d'ext attré pour plailer en quelque cour que ce soil, hors du ressort du hallilage, et, s'il y est obligé, il sera déchargé de tous frais de justice. Par contre, le viounte le torsair vi inendra à d'oran, ne pourra amener à a suite ucun homme qui aurait offensé les habitants, excepté dans les cas où il aurait leur assentiment et où il normourent dans la ville se sour maiour ou son armée. »

Après ces immunités et concessions auxquelles il faut ajouter le droit d'aller à tavers tout le Béars sans étre sousis aux péages, la charte domait des garanties aux colons pour les terres par eux occupées. Elle les admettait tons à possédor des terres et des maisons, meubles et immeubles, avec les droits moderues de la propriété, c'est-'--dire avec le pouroir d'en disposer en toute liberté, de les vendre ou alièner à quelque titre que ce fût, sans avoir à demander le consentement du ésigneur. La charte se terminait par quelques articles de droit criminel, sanction du droit évil et politique; car chacun de ces petits mouuments législatifs du moyenge était un code comptet. Une des dispositions péniels, remarquable par son originalité, porte que, pour le fait d'adultère, les coupables seront condamnés à courir nus per toute la ville.

Altirés par ces priviléges, sept hommes de Campfranc, bourg d'Aragon sur la frontière du Béern, furent les premiers qui virenze i établir è Oloren. D'autres étrangers de diverses seigneuries se réunirent bientôt à eux; Gaston confirma alors ses promesses par une charte authentique dont le présimble commence par mois : « Moi Cantulle, par la grace de Dieu, vicente de Béarn et connet de Bigorre, ai voult que cette ville qui était dépeuplée fût repeuplée par le conseit et forder de unes barous, pour mon homeure et au profit de tous mes successeurs.

Il était à craindre que ces privilèges ne fusseut trop souvent illusoires devant Les entreprises audacicuses des Aspois et des Ossalois, les montagnards les plus rudes et les plus vigoureur de la viconité. Centulle, pour prévenir les dangers dont Oloron était menacée de ce côté, y amena avec lui ceut habitants d'Aspe et cent d'Ossau pour leur faire jurer qu'ils mantieunfraient les clauses de la charte et respectaraient. la liberté des Oloronais. Nous avons dit qu'Aspe était à deux lieues à peine de la ville nouvelle. Or, on va voir par le tableau que fait Marca des Aspois et des Ossalois quelles inquiétudes ils devaient donner à leurs voisins « Les fors des Aspois, » dit cet historien, « favorisent manifestement la volcrie de ces montagnards. Si un homme d'Aspe fait aucun tort aux autres sujets du vicomte et qu'il puisse arriver à Pène-d'Escot, le vicomte ne peut le saisir, et après cela le criminel peut se présenter et aller à la suite du vicomte, sans danger d'être recherché ailleurs que dans la vallée, quand le vicomte viendra en personne pour y tenir les assises. Si le voleur aspois est pris en Béarn, sa volerie à la main, il est arrêté, mais aussitôt relâché s'il donne caution des amendes qu'il a encourues. » Les Ossalois ne différaient guère des habitants d'Aspe. « On remarque dans le privilége des Ossalois, » poursuit Marca, «une certaine liberté des peuples de montagne, lesquels, se confiant en la fortification naturelle de leur pays, devenaient aussi élevés et sourcilleux que les rochers au milieu desquels ils vivaient et croynient qu'il leur était permis de ravager et de butiner la campagne, à la façon des Isauriens, peuples montagnards et picoreurs, dans l'historien Procope. Néanmoins ces insolences leur étaient tolerées à cause du courage et de l'affection qu'ils témoignaient au service de leurs princes dans les armées, ayant cet honneur que de combattre toujours proche de leurs personnes. »

Oltoro ent des lors une double représentation aux étals généraux du Réarn, por son évêque dans les rangs du clerge, par se juris et ses gardes dans cas du liersétal. Pendant que Centulle travalliait à la prospérité matérielle de la nouvelle cité, les prétals, assis aux ons siège éviscopal, cherchaeint à fendre son influence spirituelle. Anatus, second évêque d'Oltoron, depuis la division du grand évéché de Gaccogne, se fuisait alors remarquer, bien au delh des limites du Béarn, par ses hautes qualités et ses lumières. L'égat du pape en Aquilaine, il avait présidé, en 1980, le concile de Saint-Ange et accompil, en outre, plusicurs missions en Espagne et en Reugane. Il fut obligé un peu plus lard de se servir de son influence contre Centulle lui-même, et il lui siguifia au nom du pouvoir ponificat un berf par lequel le vicomb béarnais était réprimané pour son marige avec Gidas as parente, et sommé de le rompre. Centulle obéti, et se sépara d'une ferme améne qui lui avait donné un héritre de sa puissance. Gida déalssée alla oublér les joies du mariage et de la maternité dans le monastère de Mareignac à Cluny, dont elle devint blesses et où elle mourt en odeur de sainteté.

La soumission ou la résistance des princes à l'église filissiement toujours alors par tourner au profile de séglises; aussi l'éveché d'Otoro profilat-li, à quelques années de là, d'un autre sandale qui avait lieu dans se catinchrie. C'était à l'Époque de la guerre contre les Albigeois. Gaston VI, autant par dévouement che aderesque au vieux conte de Toulouse que par amitié pour le roi d'Aragon, qui avait pris parti contre la croisale, s'était reuni aux ennemis de l'armée de Simon de Monfort, et, comme pour se tenir en habien, el avait port des mains violentes sur des retigieux du Béarn. Enhanctie par son exemple, une bande de routiers qu'il avait à as soide, se trouvant un jour à d'otoro, certa dans l'église de Sainte-Marie, et s'y livra à des excès sacrièges. Voyant le calier suspendu devant l'autel par une corde, comme c'était la coutume adors, les routiers coupérent la corde et le calier toulas par

terre avec les hosties consacrées qu'il renfermait. Il n'en fallait pas tant pour légitimer un arrêt d'excommunication contre Gaston, et les anathèmes partirent à la fois des évêchés de Béarn et du concile assemblé à Toulouse. Ce qu'il y avait surtout de terrible pour Gaston, c'est que Simon de Monfort, dans l'espoir de s'emparer de toute sa vicomté, s'était fait l'instrument des colères cléricales. Il se hâta donc de venir à résipiscence, et le concile de Toulouse consentit à l'absoudre, mais à la condition qu'il satisferait aux églises. Gaston le fit largement, et l'évêché d'Oloron, qui eut la plus grande part, on le conçoit, à ses libéralités, s'accrut ainsi peu à peu. Pendant les quatre siècles suivants, il poursuit ses pacifiques conquêtes sans qu'elles offrent aucun trait digne d'être noté; l'histoire de la ville d'Oloron est elle-même pendant ce temps tout aussi inféconde : mais. quand, au xyr\* siècle, le protestantisme s'introduit en Béarn, l'évêque d'Oloron se trouve être le chef même de la réforme. Cet évêque envoyé au milieu d'un troupeau qu'il avait le dessein de séduire, était un élève de Luther, le maltre de Calvin, Roussel enfin dont nous avons cité déjà le nom dans l'histoire de la ville de Pau. Remarquons en passant qu'il est appelé aussi Gerard Rufin dans le Gallia christiana.

Religieux dominicain d'abord. Roussel avait professé la philosophie avec une grande distinction à l'université de Pairs; a se le sana pas assex en garde contre son imagination et sa science, il avait mêté à sa doctrine qualques principes hiér-rodores qui lui n'avaient attité d'abord le blabe du dergé, pais l'erpalsion de ses fouctions. Dans son ardeur novatrice, il se rendit alors en Allemagne auprès de Luther. Quand il revine ne France, il y fut poursairi pour fait d'hiérèsie; en fut airs qu'il alla se placer sous la protetto de la belie et assente Marguerite de Navare. Roussel fut bientôt l'âme de la petite cour de cette princesse, cur Marquette avait troy de passion littéraire pour ne pas accueillir et fixer auquets d'éle un homme qui pouvait l'entretenir de poésie et d'érudition, lui inspirer tout à la fois l'enthoussaisen des grandes pennéer religieuses, et d'inter son penchan à railler les sechaes troy naives de la bible et du catholicisme. Entraînée tout à la fois pas on imagination et son espiri si accessible aus sédentions et sur arquennes philosophiques, la reine fit de Roussel son ministex, le hissa précher devant elle, et le nomme neffit écheu c'Otoron, en 1502.

Arrivé dans son diocèse, le nouvel évaque se garda blen d'effrayer le peuple par des ris de rôrme; avec des vertis modestes, des mours sévères de grandes hunières, préchant plus par ses actes que par ses discours, il était plus propre que personne à faire pacifiquement accepter le protestantisme; c'était d'alliera ne réformateur modéré, et megater il éétait séparé de Cabrin qui, plein de fongue et d'impatience, svait écrit contre les faux dévois, on plutôt contre l'écque d'Unron, un livre influtée. Contre les Nouendéties. Roussel avait couteme de dire, pour répondre à ces attaques, qui l'outait nettoyer et non incendier la maison de liteu; et le peuple d'Otorn, qui vioyait son évêque lutter acc Cabrin, nourrie les paraves, instruire les enfants dans les lettres, se laissa facilement gagner. Malgré sa retenue, Roussel donnait cependant la communion sous les deux espèces, proscrisait le culte des saints et dissit une messe en sept parties, nullement conforme au rit entholisme.

Lorsqu'il se vit assuré de la soumission de la ville d'Oloron , Roussel voulut visiter son diocèse et dirigea particulièrement ses vues sur le pays habité par les Basques, Il s'y fit précéder par un missionnaire qui, arrivé à Mauléon, monta en chaire et entama tout d'abord le sujet irritant des indulgences. Les Basques, dont l'attachement aux traditions anciennes fut toujours la première vertu, étaient excités, depuis longtemps, par leurs prêtres contre les nouveautés de l'évêque, et ils se rendirent en foule à l'église. A peine le missionnaire eut-il prononcé quelques paroles, que de sourds murmures lui firent comprendre combien ce suiet déplaisait : il voulut continuer, mais alors Arnaud Maytie, qui était un des notables du lieu, éleva la voix au milieu de Fauditoire et imposa silence au prédicateur, le menacant de le jeter à bas de la chaire s'il n'en descendait. Le religieux effrayé obéit, et des huées l'accompagnérent jusqu'aux extrémités de la ville. Roussel, instruit de ce qui arrive à son envoyé, se rend aussitôt lui-même à Mauléon, convoque en conseil les prêtres de la paroisse; mais ne pouvant les persuader, il monte plein de courage et de conviction dans la chaire de l'église. Le sujet qu'il choisit était tout aussi périlleux que celui des indulgences, c'était l'inutilité d'invoquer les saints. Dès ses premiers mots, des cris l'interrompent, et le même Arnaud Maytie qui avait imposé silence à l'envoyé de Roussel s'avance jusqu'eu pied de la chaire, et tirant tout à coup de dessous son manteau une hache soigneusement cachée, il en frappe à coups redoublés la tribune sacrée qui tombe en éclats et entraîne dans sa chute le téméraire évêque. Roussel fut relevé à demi mort, et peu de jours après, en allant prendre les bains des Eaux-Bonnes pour se rétablir de ses blessures, il mourut en route. Il avait gardé dix-sept ans l'épiscopat.

Depuis ce temps, et pendant toute la durée des réformes de Jeanne d'Albret, l'évêché d'Oloron était resté vacant ; ce ne fut qu'après l'occupation du Béarn par l'armée catholique que Claude Régine fut nommé successeur de Roussel à treize années de distance. Le protestantisme était alors généralement établi à Oloron , et le nouvel évêque n'était pas un homme d'action et d'enthousiasme, qui pût ramener son diocèse à l'orthodoxie. Du reste il n'en eut pas le temps. Avec une tolérance et une tristesse profonde, il tenait les liens de la discipline aussi relâchés que possible, ponr ne point entrer en collision avec les dissidents , lorsque Montgommery vint à Olorou. Grace à l'intérvention de Claude Régine, les actes de vengeance furent moins nombreux dans sa ville qu'ailleurs, bien qu'on y montre quelques endroits signalés pour avoir servi à de sanglautes exécutions. La proximité de la frontière permit d'ailleurs aux catholiques de fuir en Espagne et d'y transporter les ornements du culte. La chasse de saint Gratus, premier évêque d'Oloron, fut alors placée dans l'église de Jacca où elle est eucore. Les églises de Sainte-Marie et de Sainte-Croix furent épargnées ; il n'en fut pas de même des beaux et antiques monastères de Luc et de Sauvelade, qui dataient de l'origine de la vicomté béarnaise. Ils furent entiérement détruits, et, à la grandeur de leurs ruines, on peut encore se former aujourd'hui une idée de ce qu'ils étaient au temps de leur prospérité. Quant à Claude Régine, chef spirituel d'un diocèse, livré tour à tour à des partis opposés, qu'il n'avait ni la volonté ni le pouvoir de dominer, il s'était retiré à Vendôme. Là, se reportant par la pensée aux déplorables déchirements auxquels son troupeau était en proie, il disait avec un sourire où il y avait plus de douceur et de résignation que d'amertume :

« Qu'il n'éstit pas évêque d'Oloron, mais eplacepus dolorum, évêque de douleurs, a ll cherrla des distractions dans les travaus littéraires, et, rassemblant ses souvenirs, composa un journal des troubles du Béarn. Cet exil du reste ne s'étendit pas sur toute la vie de Régine, qui fut très-longue; plusieurs fois il alla de Vendôme à Oloron et d'Oloron è Vendôme, a gré des partis qui dominaient, fiyant quand le protestantisme était en vigueur, revenant quand renaissait la ferveur catholique. Il était enfin entièrement fais à Maulévn, où il s'était formé un archidiaconé de quelques dédris de l'évêthé d'Oloron, lorsqu'il mourut, en 1935,

Arnand Maytie, un descendant du incertrier de Roussel, succéda à Claude Régine. Le criue de son pére ou de son onde avait été faciement excusé par le partement de Bordeaux, dont la Soule ressortisait judiciairement, et Henri I VInimème sembla vouloir récompenser ce pieux attentat en nommant Maytie évêque d'Oloron. Le roi accorda à l'évêque na traitement annuel de 18,000 livres, mais il ne lui restitua point les anciens domaines de ses prédicesseurs. La pair religieuse fit dels lorre stellès à Oloron, oil le protestantisme fecht doucement dessut les prédications d'habites missionnaires entretenus avec le moltié de la dime de Sauté Marie, concédée à cet effic per Henri IV. Trois membres de la fimille de Maytie se succédéreut sur ce siége épiscopal, puis vinrent des évêques dont les nons ne sont point obscurs ; Louis Bassompierre, fils de François de Bassompierre, marcétal de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de France, et Pierre de Gassion, le frère de Jean Hontas de Gassion, cet autre maré-lai de Parone. Les révolution de 1798, qui amens la suppression des autres évéchés du Béarn, maintin le sége d'Oloron et étendit son gouvernement spirituel sur tout le département des Basses-Prévriées de la de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'au

Cependant, à la faveur du calme assuré au Béarn par son union à la France, la ville avait pris un accroissement rapide en population et en bien-être. Le commerce qu'elle entretenait avec l'Aragon était devenu si considérable, que la plupart de ses négociants avaient de riches comptoirs à Saragosse tenus par des correspondants : mais, vers la fin du xvii\* siècle, ces comptoirs tentèrent la cupidité des Espagnols : pillés et dévalisés par eux, les correspondants furent forcés de repasser les monts (1694). Oloron ne s'est jamais bien relevée d'un coup qui lui faisait perdre à la fois sa fortune et ses relations commerciales; pourtant, si violent qu'il ait été, il n'a pa rompre entièrement les liens de parenté établis autrefois entre les habitants d'Oloron et les Aragonais, par la petite colonie de Campfranc. Quelque chose de sympathique semble encore aujourd'hui attirer l'une vers l'autre ces-populations qui font entre elles, comme on le sait, un commerce très-important de laines; en mainte rue de la ville, la posada espagnole tient table ouverte pour les chalands d'outremonts. Le nombre des habitants d'Oloron, dans les dernières années de l'ancienne monarchie, s'élevait à 11,000 ; dont 3,500 appartenaient à Sainte-Marie. Il n'est à présent que de 6,620, Sainte-Marie, avec ses 3,442 âmes, formant nne commune

Mainteant Oloron est le chef-lieu d'un arrondissement qui renferme T5,701 habilants. De tous ses anciens établissements religieux, il ne lui reste plus qu'un petit séminaire et deux couvents de l'emmes. Les mouments n'y sont pas nombreux, mais il en est deux qui valent la peine d'être remarqués: ce sont les églises batties vers 1000 par le restaurateur d'Oloron, Centulle IV. L'église de Sainte-Marie, située dans la petité ville oc enom, que relie à la ville haute le pout du Gave, présente la la transition du la transition de la collaction de la collaction d'un de la collaction de la

Passons à Mauléon, petite ville des Basses-Pyrénées, dout la population ne dépasse point 1,259 ámes, quoiqué les olt le chef-lie of lu carnonissement ou l'on compte environ 77,000 habitants, Aucun souveair historique ne se ratachant à son existence passèe, ce fut as position seule qui lui valut l'honneur de devenir le siége d'une sous-préfecture; encore parlagea-t-elle eu quelque sorte cet avantage avec Saint-Pails, ville, du pay basque of fut étabil le tribunal de première instance, en souvenir de l'ancieu parlement de Navarre qui y avait siégé jusqu'à Louis XIII. Saint-Palsis er enferne guére plus sel, 5,145 simes.

Quoique Mauléon n'ait pas d'histoire, ou voit encore un château s'y élevre dans une position inaccesible et parmi des montagnes verdoyantes. Quelques parties de cette forteresse datent d'une époque évidemment fort reculee; elle devint le centre d'un hours qui plus tard donna nissance à la ville actuelle. Le château, dans les premiers temps de son existence, appartint-il à quelque chevalier féton ou à quelque brigand redouté de ses voisins, et surnommé pour ses médaits le Mauvais Lon (Mauleo); et une montagne voisien, nommée Mataleon (Marcutas teo) serail-elle le lieu où succomba le chevalier? Quelques traditions locales sembieraient le donner à croire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existat au xu's visécu un gentil-homme appelé Bacot de Mauléon, qui était probablement seigneur de ce château. Ce Bacot figure dans une foule de récits fantastiques du chroulqueur Proissart. Enfin la Soute (rabéta) dans laquelle se trouve Mauléon est mentionnée dès les premièrs temps des Franks, par Frédégire et Almoin, comme l'une des trois vallées du pays basque; son nom dans la langue escuara désigne un lieu couvert de fortés.

Les deux frères, Jean et Henri de Sponde, uaquirent à Mauléon, vers le milieu du xvr sécle. L'un et l'autre abjurèrent le calvinisme. Heuri embrassa l'état ecclésiastique et devint évêque de Pamiers. Ou lui doit la continuation des anuales de Baronius <sup>4</sup>.

Marca, Histoirs du Béarn. — Faget de Baure, Essai historique sur le Béarn. — Gallia christiana, diocésa d'Olorou. — Pocipavant, Histoire des troubles du Béarn. — Lathartinière, Dictionnaire géographique. — Froissart, Chroniques de France.

### NAY.

### COARBAZE - BETHARRAM.

Le Béarn enfermait treise baronnies, encomplant pour deux les évéchés d'Oloron de Lessar, dont les dignitaires conquient le premier rang dans la noblesse du pays. Parmi ces baronnies, il y en avait peut-être de plus étendues et de plus rétendues que celled de Miossense et de Courraze, mais non de plus ferties et de plus angréablement pittoresques. Stitrés dans une belle vallée au bas des grands monts des Pyrénées, et accidentées par les dernières ramifications de la chaîne, elles offreient sur les coteaux et dans les plaines l'aspect de la plus forissante culture. Aujourd'huit encore, rien de plus gai et de plus réjouissant à l'oil que la série continue de villages riants et coquets, qui s'étend de la ville de Pau jusqu'au lintes de ces anciennes baronnies. C'est dans celle de Miossens sur le Gave que fut bâtie Nay au commencement du sur s'ésècle.

Les clercs de Sainte-Christine, hôpital fondé par Gaston IV, à son relour de la croisade, sur le plus haut de la montagne de Somport (summus portus) pour donner asile aux pèlerins, marchands et laboureurs perdus dans les gorges ou ports d'Aspe, avaient acheté l'an 1122, d'Auger de Bidouze et de Bernard de Nay, petits seigneurs de ces lieux , une grande étendue de terre, appelée communément Nav ; il y avait encore quelques débris de masures attestant qu'un assez grand bourg avait existé dans cet endroit. Le prix de l'achat avait été de trois cent soixante sols et un cheval, des garanties de contrat avaient été données de part et d'autre, et le vicomte de Béarn l'avait ralifié. Mais Guy, évêque de Lescar, le fameux défenseur des droits temporels de son diocèse, ne vit pas la chose de bon œil, et, comme il était précisément alors en procès avec les clercs de Gabas et de Sainte-Christine pour le lieu de Pause, dont ces maisons venaient de s'enrichir par héritage, il défendit toute disposition du territoire de Nay. La cour majour fut appelée à prononcer, et elle le fit en faveur de l'évêque. Le lieu de Pause fut abandonné à l'église de Lescar, mais à la condition que Guy accorderait à Sainte-Christine quelques priviléges, et, en particulier, celui de bâtir une église sur le territoire de Nay. Cet accord signé d'une foule de gentilshommes remplit l'attente des habitants des bourgs voisins ; bientôt il s'éleva à Nay, non pas seulement une église, mais une ville dont l'industrieuse activité donna un grand mouvement au commerce qui se faisait entre le Béarn et Toulouse. Son heureuse et agréable position sur le Gave contribua pulssamment aussi à la peupler. L'an 1302, le commandant du parsan de Gabas, Ramond Arnaud, fit une convention avec Marguerite, comtesse de Foix et dame du Béarn, par laquelle il se réservait l'église et la dîme de Nay, laissant à Marguerite la juridiction et les produits du moulin, dont le dixième appartenait à l'hôpital.

Cette ville, qui s'était élevée comme par enchantement, disparut plus rapidement

encore. C'était à l'époque de l'intronisation de Roussel sur le siège épiscopal d'Oloron, et le jour de la Pentecôte de l'année 1543; par un ciel tout serein, deux ou trois météores, que le peuple appelle rugles dans son langage, se précipitérent enflammés du haut des airs et réduisirent Nay en condres. La flamme de ces globes, disent les documents contemporains, affectait l'image d'une lance, et elle fut si active que les eaux du Gave, qui coulait au milieu de la ville, ne purent suffire à l'éteindre. De cinq ou six cents maisons une seule resta debout. Certes, si les catholiques voulaient à tout prix trouver là le signe de la colère céleste, ils auraient bien pu penser qu'elle avait été provoquée par les dérèglements du clergé d'alors ; mais ils aimèrent mieux regarder cet incendie comme un fléau appelé sur le Béarn par l'hérésie nouvelle. Les calvinistes acceptèrent le défi et se mirent avec fant d'ardeur à rebâtir la ville, que dans peuvelle devint le centre le plus actif du protestantisme. Vingt ans après, Terride s'en faisait ouvrir les portes par trahison, la soumettait à toutes les horreurs du pillage, et y exerçait ces actes de cruanté que Montgommery se complut à imiter dans Orthez. Tont cela n'empêcha pas que , le 4 janvier 1576, les chefs du ministère protestant n'y tinsseut un synode destiné à régler et à fixer la discipline des diverses églises réformées. Il fut question, entre autres choses, dans ce synode, des mariages bigarrés, et l'on y arrêta que ceux qui seraient contractés par les calvinistes avec des personnes étrangères à leur foi. ne seraleut bénis que sur la promesse faite par ceux-ci d'être fidèles à la parole et à la discipline de l'église à laquelle ils appartenaient. On espérait, sans doute, par cette tolérance attirer les catholiques. Depuis lors, le synode continua à tenir des séauces et se mit en relation avec toutes les églises réformées : il aurait voulu aussi se faire représenter à l'assemblée de Dordrecht, en Allemagne, où l'on devait examiner les doctrines de Gomar et d'Arminius; mais Henri III de Navarre ne lui permit point d'y envoyer une députation. Gomar et Arminius étaient deux chefs du particalviniste; le premier, poussant jusqu'à l'excès le principe de la prédestination de Calvin, prétendait que Dieu, par un décret éternel, avait damné une partie des hommes, et que les calvinistes seraient sauvés même sans le secours de la grace: le second rejetait cette doctrine, empreinte du fatalisme oriental parce que, disait-il, elle faisait de Dieu même l'auteur du péché. La doctrine de Gomar prévalut à Dordrecht, et le synode de Nay adhéra à cette décision dans un acte solennel, ordonnant que chaque réformé acquiescerait à son tour par serment à la condamnation ainsi qu'à l'approbation portées dans cet acte.

Mais cette résolution extrême fut hientôt regardée comme dictée par leufésses poir, car la force commençait à échapper aux calvinistes; ilse ureun heur porter des les jugements pour refeuir les réformés et leur interdire toute communication avec les catholiques, le catholicisme finit pur reconquérir son empire dans Nay même, le et les fêtes religiques, les processions de Belturran qui passient sous les yeux de cette viite, achievent frouvre, de se souversion.

La petite ville de Nay, où l'on compte à peine 3,000 habitants, est un des centres de population les plus agréables et les plus recherchés des environs de Pau. Elle renfernne de nombreuses manufactures da toiles et de mourhoirs de Béarn. Elle fabrique ces drays épais dits conteitate et cadis dont se font les capes et les berrets des montagarnes des Pérvièces. La ville avant été défruite vers le milieu du xxv siele, à ne faut pa y chercher de monuments ancien; à en est up partie asser remirqualle, ceitai qui on aprile en commenten la main en carrie de Anay, Cette maison est une facedo sans hitérion; ayant trois étages formés par trois commantes appropriese. Comme l'Incoudie lat général, il air est pas soibile d'en forme commante s'origine à mne époque antérieure à la renaissance; du reste, l'édéragene de sa triple galerie et la proportion de ses diverses parties traitit la main everrée des artistes l'atliens venus en France à la suite de Français. P. Au lieu donc d'el pupele, avec la tradition, in maison de faston-Plubola, l'arait bien plus juste de naturale et construction à Marquerile de Nivarre. Ney est la patrie du celèbre théologieu protestant Lunques athéorie.

Ce qui contribue encore à lonner à Nay da mouvement et comme un air de fêre, c'est le noisange du village de Courrane et du chaire de Bethurma, situés à me demi-lieue de la ville. Courrane, déshiérité de son ancien titre de haronnie et de son chateau féodal, dont il ne reste plus qu'une four-arrie, a conservé se avandiges maturels sur lesquels servédutions no mot pricarrie, a conservé se trés-agréble, plaré sur la rive droite du gave, dans une vallée toute parée de vergers et de parières.

On trouve, sur le seigneur qui habitait le châleau de Coarraze du lemps de Froissart, une anecdote curiense dans les œuvres de ce chroniqueur ; et s'il fallait y ajonter foi, Raymond, c'est le nom du chevalier, aurait eu pour connaître tous les événements du globe un Mercure d'une singulière espèce. Comme Raymond venait d'acquérir un grand héritage, un clerc de Catalogne qui prétendait y avoir des droits, en exigea la dime, et sur le refus du chevalier il lui intenta un procès, En même temps, pour venir en aide à ses droits ou pour en tenir lieu, il s'élait muni en cour de Rome de force brevets et anathèmes. Le chevalier n'en tint nul compte, lui faisant entendre que l'excommunication n'était un épouvantail que pour les sots. Bref, le clere dut lâcher prise : mais en quittant Raymond, il lui promit de lui envoyer bientôt de ses nouvelles. La nuit de ce jour étant venue et tout dormant au château de Coarraze, il se fit tout à coup, vers la douzième heure, un vacarme infernal, des combles à la salle basse ; les fenêtres et les portes battaient sur leurs gonds; vaisselle, pots et cruches étaient tournées et retournées dans les armoires comme un rat qu'on secoue dans une souricière, et on eût dit que les meubles roulaient le long des escaliers. On frappa enfin à la porte de la chambre où Raymond était couché près de son épouse. Celle-ci se serra de frayeur au fond du lit; mais lui, surmontant son trouble, demanda qui était là « Je suis Orthon, et je viens de la part du clerc de Catalogne, a fut-il répondu. Plus rassuré, dés-lors, il se met à remontrer au perturbateur combien est maigre le service d'un moine qui n'a ni sou ni maille, et combien serait lucratif, au contraire, celui du seigneur de Coarraze. Cette considération de fortune, qui aurait pu paraltre ici déplacée, eut cependant plein effet, et depuis lors Orthon revint toutes les nuits frapper à la porte du château de Coarraze, Tantôt il venait en toute hâte de Bohême, tantôt d'Espagne, tantôt de l'Égypte, et sur tous les pays du monde il n'était jamais à court de ces nouvelles qui faisaient les délices de la cour d'Orthez, Un jour, sur les instances du chevalier, Orthon consentit enfin à se laisser voir sous sa forme véritable; c'était une truie.

Coarrace a surtout acquis des droits à notre intéret par le séjour qu'y fit. Hen; If V lorsqu'il, fui arractie aux soins de sa nourries de Biblières. Ce tuen oes fineux âpres el monaignem et al ou ditesu de Coarrace, « lui l'auteur de l'histoire de Navarre, « que fut nourri et clevé ce jeune prince, et non déli-alement; mais à la rustique, ninsi que le voulait le çol son nicul, accontante dès ses jounes aux manger chaud et froite et à aller nu-tête et un-picèls, « nou les petits enfants du pays, de corte qu'étant de a bonne ne turre chaut à la peine et non sus délictesses de la cour; il ne se faut, «marceller» et le st, intincible à la guerre ulusi qu'un Alexandre. » Il ne reste plus de l'anciène chêteun qu'une tour et l'ériciale d'une-cour. Le petit d'alteun qu'un volt aujount l'aui à volté de la tour est moderne, et représente assez bien les dispositions de ceul de Peu. Sur l'entrée de l'ancient de l'ancient chief de la cour et l'ériciale d'une mont du lit l'inscription ésagoncé : Lo que la deser no purde faiter, « se qui doit être ne peut manquer d'arriver. » C'était un présage d'arenir qu Henri d'Albert, à vaui suns doute l'est de ce, vait voula faire pleure s'ant let été est peut d'alter.

Le calvaire de Betharram, dédié à Notré-Dame, est célèbre dans le Béarn par les pèlerinages et les solenuités religieuses qui s'y font tous les ans, du 15 noût au 8 septembre. Quant au nom de Betharram, les étymologies sont aussi diverses . que les causes auxquelles on attribue la première foudation de ce calvaire. La plus populaire est celle de Bet arram (ocan rameou); elle s'appule sur une légende assez dramatique. Une jeune fille, entralnée dans les flots du gave béarnais, se seruit accrochée dans cet endroit à une branche protectrice qui pendait de la rive, et pour consacrer cette heureuse délivrance, attribuée à la sainte Vierge, les gens du pays auraient construit là une chapelle en son honneur. D'un autre côté, comme les traditions s'accordent assez généralement pour attribuer cette fondation à Gaston IV (xir siècle), et qu'il existait sur les bords du Jourdain, dans la tribu de Gad, une ville nommée Betharram, on a frétendu, avec quelque apparence de raison, que Gaston avait voulu par là perpétuer le souvenir de sa croisade et peut-être d'un accident qui lui serait arrivé dans cette ville de la Palestine. Quoi qu'il eu soit, il ne reste rien aujourd'hui à Betharram du monument du xu' siècle. Montgommery fit par cet endroit son entrée en Béarn, et comme pour se préparer la main il y mit le feu. Pendant quarante-six ans, la chapelle Incendiée resta ensevelie sous ses ruines, sans que pourtant les habitants de Lestelle (stella) dans le territoire duquel elle était située, cessassent d'aller prier sur les débris de ses murs, auxquels on attribuait le pouvoir d'opérer des guérisons merveilleuses. Les miracles s'y multipliant chaque jour, au dire des auteurs ecclésiastiques, Hubert Charpentier, licencié de Sorbonne, y vint vers les premières années du xvn° siècle, et, frappé de la ressemblance que présentait la montagne de Betharram avec la montagne du crucifiement, il entreprit d'y établir les stations d'un calvaire, pour raviver la dévotion de la croix abolie par les calvinistes. Le calvaire du Mont-Valérien de Paris, élevé plus tard par le même abbé, ne fut qu'une copie de celui-ci.

L'inauguration de la nouvelle chapelle fut accueillie avec enthousiasme par les catholiques, Elle fut faite à la sollicitation de Jean de Siletaes, véeque de Lassay, par Geofory, suprieur de la congrégible de Garaison au diocèse d'Alire, Estorisé par le seigneur et la danne de Miossens, Geofory se rendit à leur chiléenu de Coarrace, et le lendromin il s'achemina avec ses holes vera la ville de Nay, où lis fureut. Y. 513

accueillis avec joje par les deux jurats catholiques. On célébra la messe dans une pauvre cabane qui servait de sanctuaire aux fidèles déponillés de leur église paroissiale; deux mille d'entre eux prirent ensuite processionnellement la roule de Betharram, Cette troupe considérable de dévots fut encore grossie, chemin faisant, par des processions des villages de Coarraze, de Benejac et de Montant; arrivée au pont du Gave, elle le traversa et trouva la rive opposée toute converte d'une multitude de catholiques venus d'Igon, de Bruges et d'Asson. Une seconde messe fut célébrée par le prêtre Geofroy, et des qu'elle fut finie, les assistants, au nombre d'au moins cinq mille, se transportèrent sur une place de Lestelle, où un sermon fut prononcé. Peu de temps après, l'archevêque d'Auch vint en dévotion à Betharram offrir à Dieu l'hommage de sa diguité de métropolitain. Il partit de Sainte-Pé. en Bigorre, avec une magnifique procession, composée du clergé qu'il avait emmené, des religienx de l'abbaye de cette ville, et d'une nombrense musique, et se rendit en cette pompe au calvaire où six mille personnes cette fois l'accompagnèrent. Il planta solennellement la croix sur le haut de la monlagne. Au sortir de la cérémonie la foule voulnt l'accompagner jusqu'à Nay.

L'église de Betharram, beureusement situé entre le Bigorre et le Béarn, est bâtie sur les bords du gave et en face d'un pont reposant sur une seule arche; elle n'a rien de remarquable par sa construction, mais elle renferme la chanelle dédiée à la Vierge, où les dévots vont chercher des secours surnaturels : cette chapelle est fermée par une balustrade à travers laquelle pleuvent les pièces de mounaie et des offrandes de toute nature et de toute valeur. A deux pas s'élève la montagne du Calvaire; sur sa pente doucé et tortueuse, sont construites à intervalles neuf stations où la foule va s'agenouiller en repassant les grains d'un chapelet ou d'un rosaire. Ces stations ou chapelles sont ornées de statues de Jésus-Christ, des apôtres et d'autres personnages de l'Écriture figurant les diverses scènes de la Passion, Parmi ces statues, toutes en bois grossièrement sculpté et convert de couleurs tranchantes, il y en a d'assez expressives, mais la plupart appellent un sourire naïf par leurs attitudes et par leurs grands gestes. De station en station, les aspects du paysage qu'on découvre deviennent plus vastes et plus maiestneux : et. de l'esplanade qui couronne le Calvaire et domine toute la plaine du Gave, on peut suivre de l'œil les magnifiques développements de la chaîne immense des Pyrénées '-

Marra, Histoire du Béarn. — André Favyn, Histoire de Navarre. — Gallia christiana, t. I., dich'asrva de Lescar. — Dugenne, Panorama de Pau. — Pocydavant, Histoire des troubles du Béarn.

## RÉSUMÉ GÉNÉBAL.

ANTIQUITÉS. — POPULATIONS. — MQEURS. — IDIOMES. — AGRICULTURE. — INDUSTRIE. — COMMERCE.

Si l'on se rappelle le flot d'invasions qui coula pendant plusieurs siècles le long des pentes des Pyrénées, les ravages des Visigoths, des Vascons, des Sarrasins et des Normands, on s'étonnera, non pas qu'il ne reste que très-peu de monuments de l'époque romaine ou anté-romaine dans le Béarn, mais qu'il en subsiste encore quelques traces. De l'existence de cette voie romaine de Cæsar-Augusta (Saragosse) à Bencharnum que nous avons vu mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin, il ne reste qu'un bien faible témoignage; c'est une inscription dont le seus a été interprété ainsi : L. Valerius Vernus duumvir bis hanc viam restituit. Elle est gravée sur un rocher qui se trouve à l'entrée de la vallée d'Aspe. Quelle en est la date? De laquelle des neuf municipalités romaines de la Novempopulanie était membre ce duumvir chargé de la réparation des routes? On n'en sait rien. Une autre inscription, gravée sur une table de marbre, est conservée dans l'église d'Hasparren, sur la frontière de l'Espagne du côté de Bayonne. Elle contient quatre vers latins. dont la prosodie assez équivoque trahit la main peu exercée d'un Cantabre, mais dont le sens n'en est pas moins clair. Ces vers portent que Verus, flamine, questeur duumvir et gouverneur du pays, envoyé en ambassade vers l'empereur, en obtint la séparation des neuf peuples du reste de la Gaule, et que ce fut à son retour de Rome qu'il consacra au génie du lieu un autel dont cette table de marbre faisait partie. L'Inscription se rattache sans doute à la nouvelle division de l'Aquitaine en trois provinces établie par Adrien, division qui constitua en gouvernement séparé la partie de la Gaule appelée depuis Novempopulanie.

Voils tous les restes certains du passage des Romains dans ce pays, car ce n'est récidemment pas seit qu'il find at tribuer, comme l'ocu fisit quelques auteurs, ces monuments singuliers de castramétation qu'on trouve en grand nombre sur la crète des monts et dans les landes sauvages da Béarn. Tous ces ouvrages es resemblent, quant à leur forme ronde ou ovale, et quant à leurs enceintes, dont les limites sont si éroites, qu'elles pourraient à peine contenir de douve à quince cents hommes. Ils sont circonscrits d'un parapet plus féeré vers l'endroit où l'accès est le plus facie; et des revétements de terre, en forme de talus, ouverst de gazon, en garantissent l'intérieur. La plupart de ces lieux sont dans un tel état de conservation qu'on pourrait s'y fortifier encore. On les nomme indifféremment dans le pays caterars, castrats, turous, rarouse. Les avis des antiquaires sur l'origine de ces monuments pour les products de l'entre de doublement de s'envalue cetiques, sur mépris de tout très-livers; les uns en font des dobness un des reunsulus cetiques, su mépris de la certitude scientifique ou l'on est que le druidisme ne s'étendit jamais dans l'aquitaine; d'autres, comme nous Favos dit, les attribueut aux Romains; d'autres, aux Vascons; d'autres, cufin, aux Surrasins. Tous ces systèmes sont mentionnés et discutés dans un mémoire de M. Polsacon, antiquaire bérainsi, qui se prononce pour les Vascons. Réfoujés, après l'une invasion, vers les montagnes, qu'ils avoient quittés, il su réduceut que peu le terrain, et tous ces forts, pense-t-il, moir reappor l'entraportine l'obstination et la vigueur de la résistance. Les Maures, dous le mêmes lieux, et de la viendrait la dénomination de Turon des Maures, donnée à une partie de ces adsettes.

Quand on a dépassé l'époque des invasions, les monuments architectoniques s'offrent en plus grand nombre, soit qu'ils appartiennent à l'architecture romane. soit qu'ils rappellent le style gothique. Les églises de Lescar, de Morlàns, d'Oloron et d'Orthez ont été décrites dans l'histoire particulière de ces villes : on pourrait encore signaler celle de Lembeve, d'Arudy et de Bielle, Parmi les manoirs féodaux de Pau, d'Orthez et de Coarraze, nous devous mentionner la tour démantelée du châtesu de Navailles, qui s'élève solitaire et déserte au milieu de la lande du Pont-Long à une lieue de Pau. Aux limites du Vic-Bilh, on voit aussi une tour carrée en briques qu'on appelle la tour de Montaner et qui domine toute la contrée ; c'est l'unique débris d'un château jadis célèbre fondé par Gaston Phœbus, et qui fut pendant longtemps, comme celui de Pau, le boulevard du Béarn. Il existe aussi, dans cette province, d'anciennes habitations d'un grand intérêt. Dans les vallées d'Aspe et d'Ossau, il n'est pas rare de voir des maisons portant des écussons aux armes du Béarn, avec des inscriptions au millésime de 1115 et de 1125. Ces maisons, construites en granit, sont du plus ancien caractère; leurs fenêtres carrées indiquent une époque antérieure à l'introduction de l'ogive; leurs toits n'ont rien de commun non plus avec les toits aigus de l'art gothique.

Mais histons la ces vieux monuments du passé pour nous occuper de l'archéologie lumaine, si inféresante dans le Bérar. N'est-ee pas là qu'out v'eu jusqu'eu x vur siècle les Cagoths, ces parias de la civilisation française? N'est-ee pas là que vivent et se multiplient encore les bohémiens, ces populations nomades et presque sauvages de l'Europe moderne? L'es Baques et les Béraniss, saus avoir rien de commun avec ces races, n'ont-ils pas aussi leur originalité et leur caractère tranché?

Il faudrait peut-être passer dans un autre monde pour retrouver un phénomène analogue à la condition de la race maudite des Capoths dans le Béarn, pendiant le moyer-ahge. Sans être ni esclave ni serve, elle était regardée comme un reste impur, comme un débris persistant des Visigoths et des Serrasins, et c'est en raison de cette origine présumée qu'on fui fit supporter tout ce que l'animosité des conquírants coutre les vaincus peut inventer de plus cruel et de plus méprissant. Répande dans le Bigorre, le Béarn et le pays basque surtout; elle était, pour ainsi dire, parquée loin des autres hommes, et entourée d'une stanosphère qu'is éviainent avec soin de respiere. Dans les hameurs, lee maisons des Cagoths étaient groupées sur des points isobés; dans les lieux saints, il y avait un vide à l'entour de leur alose. On ne les exchaits pas sand soute, des bienfists de la relicion, mais ils

avaient à l'églice une entrée particulière, un bénifier distinct, la table égalitaire de l'Encharistie ne s'ouvrait pour eux que lorsque les autres diécès s'étaient el l'Encharistie ne s'ouvrait pour eux que lorsque les autres diécès s'étaient retirés. Pour que le Béarnais pût voir de loin le Cagoth et éviter à temps a présence, celui-ci d'earli porte une patte d'oie sur sa casque rouge, et son pied, de peur qu'il ne souillât la terre de son conteat, devait être enfermé dans une chauser. L'infériorité de cetter area sinté letait conscriré pasque dans les fords du béarn; d'après une de leurs prescriptions, le témoignage de sept. Cagoths ne valoit que coul d'un seul Béarnais. Le stigment de cagothère ne monrait point avec le paria; il le transmettait à ses enfants comme le signe indékèbile du dernier degré de l'ironnomise monat.

Comme nous l'avons dit, on fait descendre les Gagolis des Visigoths, et Marca donne à ce nom l'étymologie de can-Golas, chiesa de Giots. Mais, pour epitiquer ces mesures séréres, qui araient pour but de prévenir tout contact entre cux et le monde, il fallait une autre raison et l'on a cru la trouver en assumnt que les Cagoths étaient des lépreux ou des goltreux assez semblables aux crétins des montagnes du Valais. A l'appui de cette analogie et pour mieux le faire ressortir, on appelle le nom de chrestiens ou de chritiens que portaient saus les Cagoths et l'existence actuelle, dans les vallées des Pyréniess, d'un grand nombre de ces étrés goltreux. En 1600, le parlement de l'oulous cordonns une enquête pour examiner sie les Cagoths étaient réellement lépreux, et l'épreux était trouvée en leur faveur, les barrières s'abaissèrent peu à peu devant eux et toute interdiction fut définitément letre en 1698 et 1711, par les pariements de Pau et de Bordeux.

Oue dire maintenant des Bohémlens, sinon qu'ils sont ici ce qu'ils ont été partout et en tous temps? un fléau pour le pays sur lequel ils s'abattent comme une nuée de santerelles : une race d'hommes sans mœurs , sans religion , sans participation aux bénéfices et aux charges de l'état social ; un peuple adonné aux pratiques de divination et aux œuvres ténébreuses ! Ces étrangers, toujours insaisissables, toujours indestructibles, qu'on appelle, selon les pays, Gupsies, Gitanos, Zingari, Ziegeuner, Bohémiens, mais qui se donnent eux-mêmes le nom de Rommtschel, fils de la femme, sont établis, depuis quatre siècles, dans le pays basque. Ils v sont dans le même état d'abrutissement que dans toutes les parties de l'Europe, vivant en apparence de la tonte des mulets et de la confection des paniers d'osier, mais en réalité du pillage des troupeaux, des volailles et des récoltes : d'habitation, ils n'en ont point, couchant pêle-mêle comme des brutes, l'hiver dans des bergeries, l'été sur les grands chemins. Comme ils naissent sans rapport aucun avec l'état civil et avec nos pratiques religieuses, on ne leur connaît qu'une seule cérémonie, aussi bizarre que curieuse ; c'est celle qui consacre parmi eux le mariage. Elle s'accomplit dans le bois. La foule s'y range en cercle, et les couples se forment par le choix réciproque du fiancé et de la femme. Puis le premier jette en l'air une cruche, et autant la cruche en se brisant a produit de morceaux, autant d'années doit durer le mariage. Dans le seul district de Mauléon, les Bohémiens sont au nombre d'environ cinq cents; il y en a aussi dans la Soule et le Labourd. Bien des fois l'administration des Basses-Pyrénées a cherché à les rejeter de la France, C'est ainsi qu'en 1803, tous ceux du Labourd furent saisis en une seule nuit et conduits à bord d'un

vaisseau qui devait les transporter à la Louisiane; la déportation a syant pu s'effecte, ils furreul discrimies en dires lieur, mais tons crientent bientid a leurs unntagnes et à leurs forêts. Leur laugage, qu'ils prétendent être de l'espaguol, n'est qu'un argot à peine intelligible. Depuis longtemps il a provoqué les rechercies des savants; in en pouvant rien dire ici, nous nous bornons à lindique r'Éssai sur tes libelmiens, que M. de Kogalnitchen a publié à Berlin en 1837, comme l'ouvrage le pleis instructif qui sit pars sur ce sujet.

Les Béarnais et les Basques, dont il nons reste à parler, appartiennent à la civilisation la plus avancée. Les premiers ont la physionomie spiritnelle, la figure intelligente, les manières dégagées et polies, même dans les montagnes. Bien faits de corps et d'une taille movenne, ils ont un air de fierté honnête et un sentiment d'égalité mèlé à une respectueuse politesse, qu'on tronve rarement aillenrs. Quoique peu fanatiques et peu enclins à l'insubordination, ils portent très-loin le désir de l'indépendance et la haine de toute contrainte et de toutes prescriptions gênantes; irrascibles et courageux par point d'honneur, ils se montrent d'ordinaire accommodants, pleins de prévoyance, très-intéressés même, lorsque l'apparence de la dignité les protége, mais aussi, prêts à tous les sacrifices pour effacer un soupçon faux ou légitime. Enclavés au milieu des Gascons, ils mettent une sorte de fierté à se prétendre d'une autre race qu'eux ; et ils s'en distinguent, en effet, par des habitudes moins bruvantes, une certaine tempérance de langage, et la réserve un peu froide apoique avenante des hommes du nord ; ils s'en distinguent encore par l'absence de tout fanatisme et par une tolérance scentique assez générale en ce qui touche les affaires politiques et les questions religieuses.

Les Basques sont aussi une population très-intelligente, mais c'est le côté physique qui est surtout ici caractéristique. Moins grands que les Béarnais, ils sont plus vigoureux; ce sont les mieux faits de tous les peuples des montagnes. Les muscles de lenr corps sont saillants, la rondeur de leurs formes accuse leur fermeté, et la légèreté de leurs jarrets était proverbiale dans l'antiquité comme elle l'est encore aujourd'hui. Rien de plus pittoresque et de mieux fait que leur costume. Une culotte courte sans liens aux genonx laisse libres leurs monvements, et nues leurs jambes dont la plénitude des contonrs, vivement accusés, dénote la vigueur; un gilet blanc se croise sur leur poitrine, et une ceinture de laine rouge ou de soie cramoisie serre leur mince taille. Un mouchoir de soie se roule négligemment autour de leur cou, le berret bleu national posé sur un côté de la tête la couvre sans la charger. Quant à leur veste courte et s'arrêtant sur la taille, ils l'endossent rarement, mienx leur va de la jeter sur leur épaule, et de rester en manches de chemise. C'est dans ce costume qu'on voit les Basques cheminer légèrement, avec leurs espartilles de cordes ou leurs souliers lacés, sur les routes onduleuses de leurs montagnes, allant en foule à l'église ou aux fêtes patronales qu'ils aiment avec passion, ou bien jouant avec une adresse prodigiense au jeu de paume, pour lequel ils n'ont pas de rivaux. Le jeu de paume est chez eux élevé à l'importance d'une institution nationale; à côté de chaque église se dresse un mur de pierre destiné à cet objet. Le costume des femmes n'offre aucune particularité remarquable, mais les agaçantes Basquaises ont un grand charme par la grace et la pétulance de leurs monvements, comme par l'expression et la vivacité de leurs regards. Toutes ces populations réunies dounaient au recensement qui fut fait en Béarn l'an 1698 un chiffre de 198,000 lines. On comple 151,083 habitants dans le département des Basses-Pyrénées; mais dans ce nombre plus de 100,000 hommes sont étrangers au Béarn. Pour avoir aujourd'hui la population de cette encience province, il faudrait augmenter d'un dickiene le chiffre de Tannés 1698.

L'idiome béarnais est un des mille rameaux sortis de cette langue romane du xiiir siècle, que les troubadours avaient si bien assouplie à l'expression des sentiments d'amour et de chevalerie. Le Béarn pourtant ne compta pas un seul troubadour, lui qui , dès le xi siècle , se servait de sa langue nationale pour sa législation : c'est que la séve de cette poésie chevaleresque était tarie lorsque la cour des vicomtes du Béarn devint florissante sous Gaston-Phœbus. Une romance de ce prince est le seul monument littéraire qui nous reste du moven-age, et il faut remonter jusqu'au xvii\* siècle, à l'époque où la langue béarnaise cède le pas au français dans le parlement de Pau, pour trouver quelques signes de vie dans la poésie des Pyrénées. Mais alors un véritable poête se présente dans ce siècle de grands écrivains, et il choisit l'idiome béarnais pour exprimer ses fraiches inspirations. Ce poëte est Cyprien Despourrins; il naquit à Accous, en 1691, dans la vallée d'Aspe. Le bruit de sa renommée ne s'est pas arrêté aux limites du Béarn : dans tous les lieux où la langue romane fut parlée, dans tous ceux même où elle n'est pas comprise, Despourrins, comme Goudonli de Toulouse, a eu ses admirateurs. Ce qui l'inspire, ce sont les montagnes et les tableaux de la vie pastorale, les paisibles amours des bergers, les troupeaux bondissants, les gazouillements du rossignol, les purs rayons de l'aube naissante. La plus renommée de ses chansons, si populaires dans les vallées du Bigorre et du Béarn, est celle de La haut sus las montagnes. Toute cette idylle est pleine de tendresse et de mélancolie. Louis XV la connaissait et il aimait à se la faire chanter par le fameux Jeliotte. Jeliotte était un enfant du Béarn comme tous ces chantenrs renommés qui se sont succédé sur la scène de l'Opéra de Paris , Garat , Lays , Lavigne , d'Abadie .

Après Despourrins, des Béarnais, célèbres à d'autres titres en France, se sont plu à manier l'idiome maternel. Dans l'authologie béarnaise, que M. Viguancour. homme de talent et d'esprit, a pris la peine de composer et qu'il a enrichie de son poëme charmant sur la naissance d'Henri IV, les noms du médecin Théophile Bordeu, de Bitaubé le savant helléniste, et de l'avocat Fondeville de Lescar se trouvent mélés à ceux de Gaston Phœbus, de Despourrins et de Gassion. De nos jours aussi, avec cet empressement que d'autres mettent à déterrer des antiquités romaines, on s'est appliqué en Béarn à recueillir les vieux chants nationaux que se transmettaient oralement, depuis des siècles, les générations des pâtres des Pyrénées. Pierrine Gaston Sacaze, patre lui-même du délicieux village de Bagès-Beost, en a formé un recucil. Ce qu'il y a de plus etonnant dans tout cela, c'est assurément l'éditenr. Il y a quelques années, en effet, Pierrine Sacaze était un simple patre, ne se distinguant de ses confrères que par un très-vif amour pour les plantes; en peu de temps, il est devenu botaniste. Comme il lui fallait la connaissance du latin pour connaître les classifications de Linnée, il a appris tout seul le latin comme il avait appris la botanique, Pour le français, de nombreux articles publiés dans les Revues du midi ont prouvé qu'il le connaissait aussi ; et de son parc

de troupeaux il correspond avec les professeurs du Jardin des Plantes dont il a enrichi les herbiers de plusieurs plantes nouvelles.

Maigré tous les efforts qu'on fait pour conserver les langues provinciales, le francais s'introduit en Béarn, comme partout, dans les relations privées des habitants des villes. Il y a pourtant une langue qui ne s'effacera pas de sitôt devant ce travail d'assimilation générale : c'est la langue basque, la langue escuara, comme l'appellent ceux qui la parlent. Les Romains, qui se plaignaient de ne lui trouver ancune analogie avec le latin, échouèrent à la détruire : il faut espérer que nous serons tout aussi impuissants. Depuis trois mille ans, elle vit sans rien emprunter aux autres langues que les mots indispensables aux nouveaux rapports religieux et sociaux que le peuple a contractés, présentant toujours la même énergie , la même syntaxe, les mêmes particularités. L'idiome des Escualdunac parlé dans les provinces espagnoles de la Riscave, de l'Alava et du Guipuscoa, est exactement le même que celui des vallées de Soule, de Basse-Navarre et de Labourd, et, par son caractère singulier et tranché, il a plus que tout autre préparé des tortures à nos modernes Saumaises. Les paradoxes sont allés si loin tonchant ses origines, que des érudits ont sérieusement soutenu que cette langue est celle que parlaient nos premiers pères dans le paradis terrestre. Le savant breton Lebrigand, l'ami de Latour-d'Auvergne, en disait autant de sa langue natale. Quelque ancien pourtant que soit le basque, quelque parfait que soit son mécanisme, il n'a point d'alphabet propre, point de littérature; on chercherait inutilement un monument écrit dans cette langue avant le xvr siècle. Se servant dans ses transcriptions de l'alphabet latin, il n'a été employé jusqu'ici qu'à la composition de livres de piété. Quelques chants nationaux se sont cependant oralement transmis, et on a parlé dernièrement de la découverte d'un poême qui daterait du temps où Auguste faisait la guerre aux Cantabres , les aïeux des Basques modernes.

Après les recherches sur les productions de l'art, venons à l'examen des productions naturelles du sol. Au midi, sur les rives du Gave de Pau, s'étendent à la base des montagnes des bois vigoureux; des plaines riches en céréales, des coteaux couverts de vignes; an nord sont des terres sabionneuses et incultes, des landes presque sauvages. Le terrain du Béarn est généralement sec ; ce n'est qu'à l'aide d'un travail assidu qu'on le féconde, et il est étrange que ce travail se soit toujours exercé sur le sol des montagnes, de préférence à celui des plaines qui reste encore en friche. Si le froment, l'orge et le seigle sont ici peu abondants, le Béarn forme un des rares départements de la France où le mais est cultivé; il y croît même merveilleusement bien, et y sert dans les campagnes, avec le lard de porc, à la quotidienne nourriture des habitants. Ce pays produit encore beaucoup de millet et surtout ce lin fin et doux qui a donné à ses toiles une si grande réputation, Malgré son peu d'étendue et ses moyens restreints de transport, le Béarn fournit au commerce des objets nombreux et renommés. Tels sont ses toiles, ses bonneteries, ses droguets, ses cuisses d'oie et ses jambons, faussement dits de Bayonne, et auxquels le beau sel blanc, que produisent les fontaines et les puits salés de Salies, donne cette saveur si recherchée des gourmets; les chevaux navarrains et les mulets que l'Espagnol vient chercher à Pau aux foires de la Saint-Martin et du carême : ses vins capiteux de Jurancon et de Gan, capables de rivaliser avec ceux de Bor-

deaux pour la qualité sinon pour l'abondance; et les laines qui, tirées de l'Espagne, sont transportées des Basses-Pyrénées dans l'intérieur de la France. Les mines de fer du Béarn alimentent de hauts-fourneaux et de grandes forges à la catalane. Parmi les productions soontanées du sol, il nous faut énumérer aussi le minerai de cuivre et de soufre, des carrières d'ardoise, de marbres de toutes couleurs, et des eaux thermales à Bonnes, à Eaux-Chaudes, à Oger, à Escot, à Sarrance, à Bedons, Bonnes est comme un village souterrain endormi au fond d'une étroite gorge: il faut être à l'entrée pour l'apercevoir. On arrive à ce délicieux séjour par une belle avenue, ornée d'une chaussée et de beaux arbres, qu'on doit à l'habile administration de M. de Castellane, préfet de Pau sous l'empire. La découverte de ses eaux minérales est très-ancienne, car, du temps de François I", Jean d'Albret y conduisit ses soldats blessés à la bataille de Pavie, et l'histoire du pays rapporte qu'ils en éprouvèrent quelque soulagement. Cependant elles restaient ignorées en dehors du Béarn, quand Théophile Bordeu, à la fin du siècle dernier, en fit connaître et rechercher les vertus thérapeutiques. L'odeur de ces eaux est celle des œufs cuits, et leur efficacité est particulièrement bien constatée contre les affections catarrhales, la phthysie et le marasme, Comme Bonnes, Eaux-Chaudes ou Aigues-Caudes est un village abrité dans une anfractuosité de la vallée d'Ossau; mais ici la gorge est tellement étranglée, que les eaux ont eu peine à s'y ouvrir un passage, et qu'il a failu démanteler la montagne ou la creuser pour y adosser les établissements thermaux. On étouffe presque dans cet enfoncement, au milieu d'un cercle de monts élevés, et ce n'est qu'en grimpant sur les hauteurs qui le dominent qu'on jouit librement de l'air et de la perspective ; mais aussi , quand , par des sentiers assez raides, on a gravi, sous l'ombre impénétrable des hêtres et des sapins, les hauteurs de la vallée, les plateaux verdoyants, les sites pittoresques, s'offrent à l'envi. Au bas de la montagne sourdent confusément les sources et la population des baigneurs; en haut, bêlent les troupeaux de brebis paissant sous la garde d'un chien et d'un berger. Les eaux chaudes étaient jadis très à la mode à la cour de Béarn; on les nommait communément impregnadères. et on croyait qu'elles étaient douées d'une vertu propre à vaincre la stérilité. Deux inscriptions, gravées sur le marbre d'un petit oratoire dédié à la Vierge. consacrent le séjour qu'y fit, en 1593, la reine Catherine, sœur de Henri IV '.

<sup>1.</sup> Marca, Bistoire du Béran. — Adrèm de Valois, Notifia Galilarem. — Dunbig, Statistique Peprintes — Polsono, Mémoires de Dierections au rel cualité et d'app. — Inven de Bidanosa, Histoire de Gaudeire. — Fore du Béran. — Banon. Observation dans les Péprintes — Bonos, Observation dans les Péprintes — Description de la Compte d



HALTE PROVENCE - BARSE PROVENCE

## DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE .- HISTOIRE GÉNÉRALE.

La Provence forme un trapèze irrégulier qui s'adosse du côté de l'est aux Alpes, touche vers le nord au Dauphiné, longe le Rhône à l'ouest, et dont la Méditerranée baigne la base au sud. Sa plus grande longueur, en tirant une ligue droite du Rhône au Var, est de deux cent vingt kilomètres, et sa largeur, à partir des îles d'Hyères jusqu'au point où la Durance quitte le Dauphiné, de cent soixante. D'énormes chalnes de montagnes, prolongeant les Alpes, leur faisant échelon, ou se développant parallèlement, hérissent la surface de ce vaste trapèze, qui ne comprend pas moins de cinq mille cinq cents kilomètres carrés. Ce sont les massifs granitiques de l'Esterel qui élèvent à huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer leurs blocs de pierre grise mêlée de porphyres, de micaschistes, de grès rouge, et poussent du nord-est au sud-ouest les chaines secondaires de la Sainte-Baume, de l'Étoile, de Sainte-Victoire et de la Trévaresse : les Alpines, coutre-fort des Alpes, destinées à retenir la Durance ; les Manres, dont le sol granitique et schisteux et les laves refroidies sont couverts de forêts de pins. de chênes-liéges et de châtaigniers : la chaîne calcaire du Léberon, qui déroule sa crête parsemée de pierres dures, de silex et de poissons pétrifiés entre Cavaillon et Brignoles; les laves compactes et gigantesques d'Ollioules, et le géant qui domine tous ces massifs, le mont Ventoux, dont le sommet granitique s'élève au nord de Vaucluse, à deux mille mêtres au-dessus du niveau de la mer.

Toutes ors montagnes, en se déroulant et s'entre-croisant à l'inflai, forment une multitude de bassins, parmi lesquels on distingue principalement ceux de Cuges, de Marscille, de Saint-Paul-de-Durance, de Peyrolles, de Saint-Remy, de-Sénas, de la Crua; et an nombre non moins grand de vallées, dont les plus importantes sont celles de l'Hutevanne, de l'Arc, de la Toutoubre, de la Durance et du Rhône. Ces bassins et ces vallées, arrosés par le Rhône, la Durance, le Var, le Verdon, l'Argens, le Loup, l'Estèron, la Siègne, le Buach, la Sorgue, l'Ouère, l'Aigues, l'Aucon, la Nasque, la Calavon, la Nartable, la Blanche, l'Utbay, l'Ay et la Gapean, es d'itsient et riois zones géologiques bien distinctes : celle du littoral, allant de Toulon au Var et se composant du sol schisieux et granitique; celle des bords supérieurs du Rhône et du nord, comprenant les terrains marneux; et celle du centre, qui renferme les terrains calcierses. Nulle part, an

reste, le travail de la nature ne fut plus facile à suivre. Des débris calonires, par vemple, ont formé le basin de Cuges; cedu de Marscille, avec ses roches ocreuses élevées en amplithédire, et ses baues de sable et de limon durci, fut comblé par les éloudements et les alluvious de la chalate de l'Étolie; la Durance, pour constituer celui qui porte son nom , n'est qu'à étendire sur les galets qu'elle avail précédement roules une légère couche de limon. Des dépòts de calonire coquillier ou marneux, de gypses, de louilles et de galets emptés de ilmon, no dépòt de la pluyart des autres bassins, des vallées de l'Huveaune, de l'Are, de la Durauce et des natines d'Arets et de la Crua.

Par la configuration montueuse du sol et les oppositions qu'il présente, la Provence change trois fois d'aspect : tandis que la partie méridionale est aride, brûlante et nue, la partie de l'ouest et du nord reste humide et froide : les montagnes s'y couronnent de neige pendant buit mois, et le centre jouit d'un climat tempéré. Ainsi, en jetant du haut du mont Ventoux un coup d'œil qui embrasserait tout le circuit de la Provence, on verrait les sommets des Maures ombragés de pins; ceux du Léberon, de chênes blancs; ecux de l'Esterel, de liéges; puis les vallées désertes et rocailleuses de la Durance, les magnifiques plaines d'Arles chargées de moissons, les vertes prairies de la Camargue, que foulent des troupeanx de bœufs marins au poil noir ; ensuite apparaîtraient les collines blanchâtres des campagnes de Marseille, leurs poudreuses bastides que garde çà et là un pin, et leurs vignes solitaires et muettes où il ne passe pas un oiseau tous les mois. De là, franchissant la chaîne du Léberon, la vue se porterait sur les Vaux ou gorges volcaniques d'Ollioules couronnées de figuiers; sur les vignes et les bouquets d'oliviers qui se succèdent de Brignoles à Nimes; sur cette forêt d'amandiers qui borde Riez, Valensole et les hameaux de l'étang de Berre, et enfin sur ces villes fortunées du littoral, et ces iles d'or, où, depuis Grasse, la reine des fruits, et Antibes, celle des fleurs, jusqu'au château Frainet et à Hyères, eroissent le citronnier, le caprier, le jujubier, le grenadier, où des nuées d'abeilles bourdonuent sur la lavande et la sariette, et où l'air, constamment pur, est embaumé par l'oranger. les tubéreuses, le jasmin d'Espagne et les roses.

Vue de la mer, la Provence offre un coup d'œil tout différent. Comme si la nature suit agi en les formant dans un but de défense, se soites s'auncent dans le goffe en dessinant un immense lassition échancré des basses terres de la Caussia, de la Ciutat, de Bandol, de Saint-Nazaire, la grande rade de Toutout et les ports de Saint-Tropez et d'Antibles. Composées en genéral de roches adrugtes et nues, de soulèvements granitiques et de montagnes caicaires, elles s'abaissent pour le pue expendant à partir de Saint-Tropez, et La lissent entrevoir par leurs nombreuses dentelures les riches et vertes ouis de l'Argens et de Frèjus qui gardent leur fricheur printantière, quand le mistral soulfie avec le plus de fureur de la mer et s'engouffre en tourbillonnant dans les vallées de Marseille et du Milhoe. Gircé e dette admirable position, que semblent garder comme sentinelles avancées les lies d'Hyères avec leurs bosquets d'orangers et celles de Lérins oil tem mytes enchert Bancier monsacrète de Saint-Lonnout et la triète prison du

Masque de Fer, la Provence est un des points les plus importants de la France sous le rapport maritime.

Dans ce pays, vigoureusement encadré par le Rhône, les Aloes, la Durance et la mer, vécut d'abord une population ligure, qui, se mélant plus tard, à la suite des invasions, aux Celtes à l'est et aux Ibères vers l'ouest, se divisa en plusieurs tribus connues sous le nom de Celto-Ligures ou Lygiennes et Ibéro-Ligures. Ces tribus existaient à l'état sauvage le long du fleuve et dans les forêts, lorsque des siècles après la première migration humaine, qui remonte à quinze cents ans avant notre ère, un navigateur des lles Ioniennes, nommé Euxène, aborda aux rives ligures et devint l'époux de la belle Gyptis, fille d'un chef ségobrige, appelé Nant. Sous la protection de son bean-père, le hardi navigateur fonda une colonie au bord de la mer, à l'extrémité du territoire des Saliens. La ville nouvelle, bâtie sur l'emplacement d'un ancien comptoir phénicien, appelé Mag, habitation, prit le nom plus euphonique de Maz-Salia, habitation salienne. Traitée en sœur tant que Nant vécut, la cité étrangère devint à sa mort l'objet de la crainte et de la haine des hommes du sol. Ils la comparèrent, dans un apologue, à la chienne qui demande humblement au berger asile dans sa hutte pour y déposer ses petits, puis qui refuse de sortir quand ils sont grands et forts; et comme la haine chez ces peuplades primitives était toujours compagne de la violence, les Ségobriges s'efforcèrent de surprendre Massatie. Mais l'amour qui avait fondé la ville ionienne la sauva. Une femme ségobrige, éprise d'un Phocéen, avant dévoilé le complot, tous les sauvages furent massacrés au moment où ils s'introduisaient dans des chars converts de feuillages. Cinquante ans après, un renfort de nouveaux émigrants qui fuyaient la tyrannie d'Harpale, lieutenant de Cyrus, assura définitivement les destinées de la Phocée gauloise. A partir de ce moment, le phare de civilisation allumé sur les rochers massaliotes, ne cesse de rayonner au milieu de la barbarie. La ville pourvoit à sa défense en se fortifiant, à son gouvernement en se donnant des dictateurs. Ces chefs commencent par s'emparer des bouches du Rhône et de la côte, puis, tracant un demi-cercle sur le littoral, de Rhodes (Rade), l'ancienne fondation de Tyr, jusqu'à l'embouchure du grand fleuve, ils élèvent successivement la ville de la victoire, Nice (Nikaia), la sentinelle, Antibes (Antipolis), la nouvelle Athènes, Agai (Athenepolis), l'heureuse Eoube (Olbia), la marchande de sel (Alonis), la harpe, Cevreste (Kitharista), Gargare et Tritie, devenus plus tard Trets et Saint-Jean-de-Garguier. Les quatre grands villages des anciens Ligures et des Ibéro-Ligures, Avignon, Cavaillon, Arles et Glanom, depuis Saint-Remy, passent sous leurs lois, ils prennent possession des lles Stoichades, Prote, Mèse, Hypæa, Planassie et Léron, et décorent de temples de marbre consacrés à Vénus Aphrodite et à Diane les côtes lygiennes pour les faire ressembler à celles de la mère-patrie.

Maltres de tout le commerce de la Méditerranée, après la chute de Carthage surtout, les Massoliots blessèrent de plus en plus Forqueil de leurs saurages voisins qui n'avaient pu voir sans frémir de colère ces Grees agriculteurs et marchands atteindre un degré inoui de spiendeur et rempir leur ville des richesses du monde. Il suffit donc du moindre prétexte pour amener une collision : elle citata sous les murs de ha ville de l'étoire. Battes et assiègées par les Ligures citata sous les murs de ha ville de l'étoire. Pattes et assiègées par les Ligures des Alpes, les Massaliotes, qui ne pouvaient lutter que sur mer, implorèrent le secours des Romains. Aussitôt le sénat, heureux d'intervenir dans un pays dont il rêvait probablement déjà la conquête, envoya Flaminius enjoindre aux tribus Oxibiennes de poser les armes et de respecter ses alliés. Le nom de Rome n'était pas en grande vénération dans la Gaule méridionale. Au langage arrogant de Flaminius les hommes du fleuve d'argent répondirent en pillant ses bagages et eu le poursuivant au port d'Ægitua (le port de Théoulé) jusqu'à son vaisseau qu'il dut regagner, pour sauver sa vie, avec précipitation. Il n'en fallait pas davantage à l'assemblée de rois du Capitole : le consul Onimius recut ordre de passer les Alpes et de battre les Oxybes. Après avoir exécuté les ordres du sénat, pris Ægitua, envoyé tous les habitants au marché des esclaves, et distribué aux Massaliotes ou Marseillais les vallées des Oxybes, des Déciates, des Anatiliens, des antiques peuples de Digne, Fréius, Antibes et des bords du Rhône, Onimius alla triompher au Capitole, et céda les algles à Fulvius, qui écrasa la tribu maritime des Saliens. Jusque-là, les Massaliotes avaient applaudi avec transport aux succès de Rome, mais leurs fronts se rembrunirent quand ils virent le successeur de Fulvius, C. Sextius Calvinus, proconsul, hiverner sur la terre conquise, et profiter ensuite du premier soleil du printemps pour creuser la fosse sacramentelle, guider lui-même la charrue conduite par une génisse et un taureau et tracer avec le soc l'emplacement d'une ville nouvelle appelée de son nom et des sources qui ruisselaient dans le voisinage Aquæ Sextiæ (les eaux de Sextius). Les Massaliotes tremblèrent, et les hommes du sol s'indignèrent : au bruit de cet établissement, qui retentit en un cliu d'œil dans toute la Gaule celtique, les Arvernes, chefs de la confédération gauloise, accoururent en armes. Ils rencontrèrent les Romains sur les bords du Rhône, attaquèrent en tumulte et sans ordre, selon leur coutume, et furent vaincus. Le consul Domitius, pour Imprimer plus vivement la terreur des armes de Rome dans l'esprit de ces peuples sauvages, fit élever auprès du Rhône deux colonnes triomphales en pierre blanche, et se montra aux tribus effrayées monté sur un éléphant. Trois autres campagnes heureuses achevèrent l'œuvre de Domitius, et cent quatorze ans avant notre ère, les Cavares d'Avignon et d'Orange, les Tricastini de Saint-Paul, les Segalauni de Valence, les Voconces de Vaison, les Memini de Carpentras, les Vulgientes d'Apt, les Commones de Massalie, les Nerusii de Vence, les Védiantes de Cimiez, les Rell Apollinarii de Riez, les Ebrodiontici de Digne, comme les Oxibes, les Déciates et les Saliens, passèrent sous le joug, et leur pays réduit en province romaine eut une armée consulaire affectée à sa garde.

Jamais peuple ne sut profiler de la victoire comme celui de Romulus. Dir nas aprèts cas événements, un pouvoir assez fort pour briser toutes les résistances s'élevait dans la province. Bien leur en prit du reste à ces fiers porteurs du latidave d'avoir organisé la défense à propos, ct de posséder dans leur sein une de ces natures abruptes et brutalement vigoureuses qui semblent créées pour les jours de tempéte. Au moment où les Céte-Ligures et les autres tribus du littoral et des montagnes commengient à sentir l'influence de la civilisation romaine, des flois de Barbarres chassés par l'aquiton de la Germanie se répandient tout à coup dans la province. Ils avaient écrasé déjé quatre-vingt mille Romains, envahi et pillé l'Espagne, lorsqu'ils retombérent de tout le poids de leur multitude et de leurs masses effravantes sur les légions de Marius, Il fallut combattre: le farouche consul alla camper auprès de la ville d'Aquæ Sextia (Aix), et bientôt des montagnes de cadavres couvrant le Campus Putridus, aujourd'hui Pourrières, apprirent aux Celtes la défaite des Ambro-Teutons et le nouveau triomphe de Rome. Peu de temps après, César acheva la conquête de la Gaule, et afin de punir Massalie ou Marseille, comme nous dirons désormals, d'avoir embrassé le parti de Pompée, l'assiégea, la prit et la fit entrer comme vaincue dans le cercle de la province. De son vivant, ce nom de province ne fut point altéré ; on y ajoutait seulement l'épithète de transalpine et de contrée au brac, par opposition aux autres parties du pays dites chevelues. Mais, sous Auguste, elle s'appela Narbonnaise, et vit une partie de ses populations. celle des montagnes, passer sous l'autorité du président des Alpes Maritimes. D'autres divisions, faites au 111º et au 11º siècles, morcelèrent encore son territoire, si bien qu'en 406, à l'arrivée des Barbares, la Province ou Provence actuelle était coupée en trois lambeaux dont l'un se rattachait à la Viennoise, tandis que les deux autres formaient la Narbonnaise Seconde et les Alpes Maritimes.

Dans la province viennoise, outre Saint-Paul-trois-châteaux, se trouvaient enclavés Vaison, Avignon, Cavalllon, et Orange, dont il a été parlé ailleurs; Arles et Marseille, sous le nom de cités des Arlésiens et des Massiliens : Aix. Apt. Riez. Fréjus, Sisteron, Antibes, appelées cités des Aquiens, des Aptiens, des Reiens, des Foro-Juliens, des Vapinciens, des Ségestériens et des Antipolitains, composaient la Narbonnaise Seconde; et les cités des Diniens ou Digne, Bigomagiens, Chorges, Solliniens, Saillans, Sonitiens, Senez, Glanatiniens, Glandèves, Cemelliens, Cimiez, et des Vinciens (Vence), la province des Alpes Maritimes. Toutes ces cités étalent fibres et se gouvernaient elles-mêmes sous l'autorité purement nominale d'un personnage consulaire représentant, dans la Viennoise, du préfet du prétoire des Gaules, et des deux présidents des autres provinces, Elles avaient, comme Rome, chacune un sénat et une curie ou classe privilégiée de citoyens gouvernant la cité par des institutions démocratiques calquées sur la constitution romaine. Lorsque les circonstances l'exigeaient, et d'ordinaire, comme à dater de l'édit d'Honorius, rendu en 418, les cités nommaient des députés qui se réunissaient en assemblée générale. Ces assemblées, vraiment représentatives par leur but et leur périodicité, se tenaient surtout à Arles, Rome, généreuse et prodigue même avec les vaincus, ne s'était pas contentée de poursuivre le travail de civilisation commencé par les Grecs; elle avait défriché, peuplé et magnifiquement embelli la Provence. Des voies monumentales sillonnaient le pays; des aqueducs, aux larges arcades, versaient l'eau à flots dans les thermes de Cimiez et de Fréius, et dans la conque de marbre de Vence. La population, devenue romaine, obéissait aux lois de Rome, combattait dans ses légious, s'instruisait dans les écoles d'Arles et de Marseille, et adorait depuis cinq cents ans les dieux du Capitole, lorsqu'une double révolution vint changer la face du monde et raver Rome conquérante du livre des nations.

Poussés en avant par la faim, les Vandales arrivent les premiers, sous le commandement de Chroch, de funeste mémoire ; ils descendent comme un torrent dévastateur des plateaux de l'Auvergne et ravagent la Provence jusqu'auprès d'Arles, où un simple soldat, un forgeron nommé Marins, les arrête en tuant de sa main lenr chef barbare. Aux Vandales ne tardèrent pas à succéder les Hérules, les Burgondes, les Alamans et les Franks; en vain le patrice Constantin en écrasa une multitude, en 497, sous les murs d'Arles; les Goths vinrent prendre la place des morts et achevèrent de fouler anx pieds le pouvoir romain sur les bords de la Durance et du Rhône. En 455, leur roi Théodorich, maître de Toulouse et de tout le pays méridional jusqu'à la Loire, fit élire à Arles un fantôme d'empereur, nommé Avitus, léguant à Ewarich, son fils, le soin de s'emparer de la rive gauche du Rhône; Ewarich réalisa ce projet en 480, et la Provence passa sous le sceptre gothique jusqu'en 510; Théodorich de Ravenne la réunit alors à son royaume d'Italie. De cette époque à 711, c'est-à-dire pendant deux siècles, la Provence flotta entre tous les pouvoirs qui s'élevèrent successivement sur le sol gaulois. Après la chute de la puissance ostrogothe et l'extinction de la dynastie burgondienne, les vainqueurs, qui étaient l'empereur de Constantinople en Italie et les Franks en Burgondie, paraissent avoir recueilli tout l'héritage des vaincus. Un partage semble avoir eu lieu entre les Fanks et les Grecs : ceux-ci, gardant le littoral depuis l'embouchure du Rhône jusqu'à Vienne et Antibes, et les premiers se contentant d'occuper quelques points fortifiés. Par la suite, les gouverneurs de l'empereur bysantin, enhardis par l'éloignement, usurpèrent le pouvoir ducal; et c'est ainsi que Mauronte se trouva, en 721, investi de la seule autorité qui fût debout en Provence.

A cette époque les Sarrasius, ou Maures d'Espagne, vinrent montrer, pour la première fois, leurs turbans et leurs banderoles sur les bords du Rhône, Conduits par Abd-el-Rhaman et Aubessa, vali de Cordoue, ils moissonuèrent avec l'épée et la lance toutes les richesses échappées à leurs barbares prédécesseurs. Charles Martel franchit la Loire, à ces nouvelles, et débouchant des frontières de la Burgondie méridionale, commença par piller le littoral de la Provence où les Sarrasins n'étaient pas venus : aussi les populations, au désespoir, se jetèrent dans les bras des Arabes, et lorsque Youssouf, l'émir de Narbonne, parut de nouveau, il trouva un fidèle allié dans Mauronte. Cet événement ramena les Franks qui se vengèrent, selon leur coutume, par de nouveaux ravages; et dès lors, durant un siècle et demi, la malheureuse Provence, que se disputent de loin les successeurs de Charlemague, est en réalité soumise aux Sarrasins qui en occupent la plupart des ports. Les côtes appartiennent aux Normands d'Hastings, dont les bandes désolent Arles et toutes les villes baignées par la Durance, et aux descendants nobles des Romains et des Goths qui se fortifient sur les montagnes et viennent glaner le peu de butin dérobé à l'avidité des Barbares. Enfin, en 879, une autorité s'éleva qui suspendit cette anarchie. Boson, camérier de Karle-le-Chauve et son beau frère, avait réussi, en captant les suffrages de quelques évêques, à se faire élire à Mantaille roi de Bourgogne. Il porta assez glorieusement la couronne sur laquelle le successeur de Karle-le-Chauve essaya plusieurs fois de mettre la main ; mais son fils, Ludovic , au lieu de marcher sur ses traces et de défendre le nouveau royaume, chercha follement à envahir celui d'Italie. Tandis qu'il était au delà des Alpes, les Sarrasins s'établissaient à Saint-Tropez et sur les hauteurs du Fraxinet, et lorsqu'il revint battu et les yeux crevés il o'entendit autour de lui que des madédictions et des eris de détresse. Partiers Barbares, plus impito; ables que les Sarrasins, plus effrayants que les Normands même, les Hongrois, achevierent d'écraser en tombant, en 924, comme un ouragan sur la Froncence, cette royauté éphémetre útimidement et vainement revendiquée par le fils de Ludovic. Quand les Hongrois current passé il n'y avait plus de rois en Province, il n'y avait que des contres.

Ces fonctionnaires féodaux ne furent pas lnutiles au pays. Guillaume, fils de Boson II, le premier comte d'Arles, inaugura vaillamment la dynastie comtale par ses victoires contre les Sarrasins: il les chasse d'abord, en 972, de leur citadelle du Fravinet, rétablit les villes de Fréjus et de Toulon, et le bourg de Saint-Tropez dont il ne restait plus que des ruines, et règle les attributions des vicomtes de Marseille et de Fréjns. Ses successeurs, Guillaume 11, Guillaume 111, Gcoffroi et Bertrand, ne firent autre chose que morceler le comté et prendre le titre de marquis (1008-1063). Grace aux intrigues du haut clergé, le comte de Toulouse passa le Rhône, en 1063, s'empara des comtés d'Avignon, de Cavaillon, de Vaison et de Venasque, et rejeta les marquis sur la rive droite de la Duranee. Bertrand étant mort en 1092, sa mère Charlotte, sa sœur Gerberge et son beau-frère Gilbert, vicomte de Gévaudan, gouvernèrent le marquisat. Gerberge maria l'une de ses filles au seigneur de Baux, fière maison féodale de Provence; et l'autre, nommée Douce, à Raymond-Béranger, comte de Barcelone. Celui-ci hérita du marquisat à la mort de Gilbert, arrivée en 1109. La guerre éclata nécessairement, lorsque Raymond-Béranger eut pris la couronne de marquis, entre Toulouse et Barcelone; mais elle finit bientôt par un traité qui laissa chacun en possession de ce qu'il occupait déjà; le titre même de marquis devint indivis. Toutefois, ce scrait mal connaître la féodalité que de supposer qu'on eut la paix en Provence après ce traité. Jusqu'en 1213, la guerre ne cessa de désoler ce pays, tantôt par le fait des seigneurs des Baux, qui réclamaient la moitié du marquisat comme fils de Gilbert et neveux de Douce, tantôt par celuides rois d'Aragon, dans la maison desquels avait fini par tomber l'héritage de Douce (1116-1167). C'est au milieu de tous ees troubles, et pendant que l'Aragon et le Languedoc se déchiraient entre eux et qu'on rasait jusqu'à trente châteaux de la famille des Baux, que les républiques provençales prenaient leur libre et vigoureux accroissement. Nobles héritières de la liberté antique, de cette liberté municipale que n'avaient pu tuer, en la foulant aux pieds de leurs ehevaux, ni les Barbares, ni les féodaux goths et franks, les villes de Marseille. d'Arles, de Nice, de Grasse, de Tarascon, d'Apt, de Reillane, Sisteron et Brignoles, se gouvernaient elles-mêmes sous l'autorité de consuls de leur choix. et traitaient sur un pied d'égalité parfaite avec les républiques italiennes et les rois.

Tandis que les vaisseaux des citoyens de Marseille sillonnaient ces mees, jacis sounises au taurean de leurs ancêtres, la cour d'Alfonse I', fils du roi d'Ara-gon et comte de Provence, décrenait un des bereceux de la chevalerie méridio-nale. Sous ce prince et sous Raymond-Béranger III, son fils, brillérent dans l'immortelle piétade des troubadours Carbonel et Puelle, de Marseille: Girand.

de Cabrières; Guy, de Cavaillon; Jacques Motta, d'Arles; Bertraud, d'Avignon; Tomiers Palazis, de Tarascon; Albert, de Sisteron; Rambaud, d'Orange; Rambaud, d'Hyères; la comtesse de Die et l'empereur Frédéric; mais s'il aimait la poésie, le conte n'aimait pas autant la liberté municipale. Baymond-Béranger, beau-père de saint Louis, ne s'occupa toute sa vie qu'à la resserrer dans l'enceinte des républiques et à l'y étouffer, quand il le put, comme à Nice, à Grasse et à Tarascon. Il avait à moitié réussi lorsque sa mort mit fin à la dynastie des Bérangers et amena l'avénement de celle d'Anjou, son héritière, Béatrix, ayant épousé, en 1245, Charles d'Anjou, fils de Blanche. Ce mariage, qui fut le seul contrecoup sérieux qu'éprouva la Provence de la croisade coutre les Albigeois, révolta d'abord les Provençaux. La voix des troubadours s'éleva pour le maudire, et des tours municipales aux pouts-levis des barons volérent aussitôt ces refrains : « Désormais les Provençaux vivront dans le deuil ; car, de vaillant seigneur. nous tombons en sire... Ah! Provence | Provence | quelle bonte et quel désespoir! Tu as perdu bonbeur, joie et repos et gloire en tombant dans les mains de ceux de France : mieux valait que nous fussions tous morts! Déchirons maintenant nos bannières, démolissons les murs de nos villes et les tours de nos châteaux-forts; nous sommes sujets des Français et ne pouvons plus porter ni écu ni lance. »

Charles d'Anjou ne tarda pas à justifier la répugnance qu'il inspirait aux Provençaux. A l'aide de son frère Alfonse, comte de Toulouse, il écrasa les républiques provençales et substitua le pouvoir d'un scul au pouvoir de tous. Puis, trouvant la Provence trop étroite pour son ambition, il se fit donner par le pape Clément IV le royaume des Deux-Siciles, dont Manfred, bâtard de l'empereur Frédéric II, était considéré comme l'usurpateur, le conquit vaillamment le 26 février 1266 dans la plaine de Bénévent, et sut le garder deux ans et demi après en battant, près du lac de Célano, Conradin, le fils de Manfred, qui perdit la tête sur la place publique de Naples. Emporté par l'ardeur de son ambition, Charles d'Anjou venait de manguer Tunis et convoitait déjà le royaume de Jérusalem ; le signal lugubre des Vêpres Siciliennes l'empêcha de quitter l'Europe. Jean de Procida, depuis le supplice de Conradin, parcourait secrètement la Sicile, soufflant dans tous les cœurs la baine des Français et la vengeance. Il advint, dit Giovan Villani, qu'un de ces impétueux chevallers, qui croyaient tout permis à leur orgueil, saisit une dame de Palerme et voulut lui faire violence (farle vilania). Elle crie au secours ; le peuple , animé depuis longtemps contre les Français, s'émeut et veut la défendre : les chevaliers de Charles d'Anjou accourent pour soutenir leur compatriote, et une rixe s'élève qui dégénère en combat terrible et bientôt en boucherie. Pendant trois jours on massacra dans l'île : il périt huit mille Français ou Provençaux, et le peuple, furieux, n'épargna qu'un seul bomme, Guilbem des Porcelets, dont la grande intégrité et la droiture bien connue désarmèrent cette vengeance nationale (1282),

Charles mourtul de chagrin, en 1285, de n'avoir pu laver cet outrage dans le sang des bourreaux sicilients; moins heureux encores, son fils et successeur, Charles-le-Boiteux, dut se contenter de donner à Frédéric d'Angson, prince élu par les Siciliens, une princesse de son sang, et d'opprimer les Provençaux en effaçant les steniers vestiges de leurs libertés municipales. Sous Robert, son fils et se petite-fille Jeanne, qui résidaient à Naples, la Provence vit renaître les manvais jours des premières invasions. Les compagnies appelées par les seigneurs qui se disputaient le pouvoir, et surtout par la maison des Baux, mirent plusieurs fois le pays à feu et à sang et ne laissèrent pas un arbre debout sur les bords du Rhône, Enfin, en 1332, la reine et comtesse Jeanne, dont tous les désordres domestiques avaient agité la vie et qui était prisonnière de Charles de Duras, son neveu, adopta Louis d'Anjou, frère de Charles V. Ce nouveau chef de la quatrième dynastie comtale périt après une campagne brillante, en 1384, et trois ans plus tard les Proveneaux reconnurent son fils qui veuait d'être couronné par le pape Clément VII. d'Avignon, roi des Deux-Siciles. Ce dernier titre ne fut jamais que nominal ; car, chassé comme son père après que victoire. Louis dut s'en tenir à sa Provence et à son Aniou, Louis III, qui lui succéda, recommenca, malgré ces désastres, la funeste guerre d'Italie et n'y gagna que la dévastation de Marseille que surprit, pendant ce temps, le roi d'Aragon. Ce prince mourut, en 1434, et laissa le comté à René. surnommé le Bon. Contrairement à ceux de sa race qui ne respiraient qu'orgneil et sang, le bon roi René était un homme doux et paisible, disant toniours : Le vouloir du Seigneur soit faict, et se livrant avec délices à ses goûts champetres et au plaisir de planter des arbres, d'édifier tonnelles, pavillons, galeries, jardins, La Provence lui doit plus qu'aux princes des quatre dynasties ; car il naturalisa sur son sol les roses muscadelles, les paons blancs, les perdrix rouges, améliora l'espèce des raislas muscats et multiplia les œillets. Louis XI, posant sa main de fer sur cette faible nature, lui arracha une donation testamentaire de sa Provence que le bon roi s'amusa philosophiquement à écrire en lettres d'or et enluminer lui-même; puis, par les soius de Palamède de Forbin. qui dicta pareil instrument à son héritier Charles IV, déià moribond, le renard du Plessis se jeta, en 1471, sur cette belle et riche proje qu'il convoitait depuis tant d'années.

L'union fut décidément consommée dans une assemblée générale des États, tenue en 1486. Cependant Louis XII ent d'abord quelque peine à garder la Provence que lui disputaient le duc de Lorraine et Anne de France, sœur de Charles VIII: après avoir écarté ces prétentions, il fonda, en 1502, un parlement à Aix composé d'un président et de onze conseillers. Deux épouvantables calamités, l'invasion de Charles-Quint et les massacres de Cabrières, marquérent le rèune de François I". Ce fut vers le commencement d'août 1524 que le connétable de Bourbon, pour lequel l'Empereur révait le rétablissement de l'ancien royaume de Bourgogne, passa le Var avec une armée. En sept jours il prit toutes les places du Var à Aix, mais son ambition échoua devant Marseille. Les Impériaux revinrent, en 1530; mais ils ne purent se maintenir longtemps dans un pays dont le patriotisme des habitants avait fait un désert. Aux fiéaux des invasions succéda le fléau plus sinistre encore des guerres religieuses. Luther et Calvin avaient jeté le cri d'insurrection contre Rome, et les populations provençales, si longtemps témoins des désordres de la papauté d'Avignon, le répétaient avec enthousiasme. Ce cri de joie trouva un écho bien inattendu sur les montagnes du Léberon. La vivaient cachés, depuis les grands massacres des Albigeois, les restes de cette réformation précoce étouffée par Rome dans le sang. A l'abri

des rochers abruptes de Mérindol et de Cabrières, ils adoralent Dieu comme les Vaudois, leurs devanciers, et faisaient retentir du chant des psaumes les solitudes du Léberon, deux crimes que l'archevêque d'Arles et le parlement jugèrent dignes des derniers supplices. En 1530, les Vaudols, sommés d'évacuer la Provence, s'étaient vengés de cette menace de persécution, en faisant des courses à main armée dans le comtat Venaissin. Le pape les déféra au pouvoir séculier, et le parlement leur défendit de tenir des assemblées (1537). Pour toute réponse, ils s'emparèrent du château de Cabrières dont ils firent leur place d'armes. L'année suivante, François I", qui avait besoin du pape contre Charles, donna l'ordre formel de pousser à bout les Vaudois. Le parlement temporisa, néanmoins, jusqu'en 1540, époque à laquelle, malgré l'opposition du président Chassanée, il rendit contre eux un arrêt terrible, portant a que les villages de Mérindol, Cabrières, les Aigues et autres lieux seraient détruits, les maisons rasées jusqu'aux fondements, les cavernes et souterrains qui lenr servaient de refuge démolis, les forêts coupées, les arbres fruitiers arrachés, les chefs et principaux révoltés exécutés à mort, et leurs femmes et leurs enfants bannis à perpétuité (28 novembre). »

L'arrêt rendu, Chassance en eut peur; il écrivit au roi François Ier, qui le cassa d'abord et bléma le parlement; mais les rols sont distraits de leurs fienres d'humanité rares : l'astuce du cardinal de Tournon ayant surpris, cinq ans plus tard, un ordre contraire, le 25 avril 1545, Meynier d'Oppède, successeur de Chassanée, rassemble à son de trompe tous les vagabonds d'Aix et de Marseille, y joint quelques vieilles bandes de Piémontais, et cerne les villages de Cabrierette, Papin, La Mothe, Saint-Martin. Les maisons furent livrées aux flammes et tous les habitants égorgés indistinctement. D'Oppède n'épargna que les enfants au berceau, qu'il ordonna de laisser auprès de leurs mères, auxquelles il avait fait couper les mamelles. Deux jours après, on incendia les villages de Lourmarin . Ville-Laure et Treizemine; puis d'Oppède, furieux de n'avoir pu saisir qu'un homme à Mérindol, dont les habitants s'étaient enfuis à son approche, massaera froidement une trentaine de paysans qui venaient de se rendre à Cabrières, sous promesse d'avoir la vie sauve, et brûla vives leurs femmes dans une grange comme portait l'arrêt. Ses bandes, guidées par ses gendres, égorgeaient en même temps dans la salle du château, la prairie et le temple, huit cents personnes de tout Age et de tout sexe.

Ces horreurs, qui furent répétées avec la même rage au hameau de La Coste, onus conduisent aux guerres de reigion, guerres finabres, pendant lesquelles le sang couls en Provence durant un demi-siècle. Alors, chose incroyable, les bouirreaux de Cabrières furent surpassès : le baron de La Suuc, colui des Adrets, et le trop fameux Sommerire, laissérent bien loin derrière eux le président Meynier d'Oppède. Baus la seule aumée 1563, Sommerire fil pendre, bruller, ou précipient sur les pieques, mille quarante professates à kix, Gilliende, Baux, Brigne, Myters, Arles, Pignans, Marseille, Peyrolles, Salon, Saint-Paul, Valensole, Toulon, Fréjus, Forcalquer, Saint-Reny, Autiles, Digne, Castellane, Manoague, Sisteron, Aubagne et Tarascon. Enfin la Ligue, souveraine en Provence, et qui, personnifée par l'audacieux contress de Sault, availappel le de ude de Sovie, recula

devant la haine que lui inspirait le duc d'Épernon, l'allié de Mayenne; et ayant reçu le coup de grâce en 1596, à Marscille, de la main de cet énergique Libertat, dont la statue garde encore l'escalier de l'hôtel de ville, elle fléchit devant la royauté. Le feu des guerres religieuses apaisé, celui des luttes provinciales éclata : il s'agissait comme partout, au xvii siècle, des empiétements de la conronne sur la liberté de la province, on en réalité sur les prétentions des classes privilégiées. Remuants et tenaces par nature, les Provençaux se jetèrent à corps perdu dans ces résistances systématiques et acharnées. Les cadets nobles et bonrgeois, gens d'autant plus entreprenants qu'lls n'avaient rien à compromettre, donnèrent le signal, en 1630, lorsque Richelien voulut se passer des États pour imposer le pays. Cette insurrection, appelée des Cascanéoux, parce que chaque Provençal, à l'instigation du président Coriolis, portait un grelot pendu à nne courroie, se dissipa devant l'armée du prince de Condé. La cour demandait denx millions pour retirer ses édits; on lui offrit quinze cent mille francs, et la paix fut faite. Les Espagnols, profitant de ces dissensions, surprirent, en 1635, les lles Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat. Or, comme la cour n'avait point de forces disponibles en ce moment, il fallut que les Provencaux reprissent leurs lles euxmêmes; ce qu'ils firent bravement, deux ans après.

Ce succès avait enflé les cœurs : aussi lorsque Mazarin voulut, en 1648, établir une chambre dite du Semestre qui, en morcelant le parlement, rendait son action moins forte et moins dangereuse, le parlement prit les armes : ou vit ses conseillers en robe rouge descendre dans la rue, à la tête des tanneurs d'Aix, la demipique à la main, et chasser de la ville le comte d'Alais, gouverneur. Cette querelle, terminée en 1651 par le rappel du comte d'Alais, fut suivie de celle des canifs et du sabre, signes distinctifs des bourgeois et des nobles. Ces derniers soutenaient la Fronde; et les bourgeois, ralliés par leur penchant démocratique à la magistrature, avaient embrassé le parti du roi. Une manifestation vigoureuse du parlement fit pencher la balance de leur côté. En reconnaissance de cette loyauté, Louis XIV vint en personne châtier Marseille, abolir son consulat qui se montrait trop jaloux de ses libertés, et poser, en 1661, la première pierre de la citadelle Saint-Nicolas. La peste, funeste présent du commerce levantin, signala doulonreusement la régence et les premières années du règne de Louis XV : Marseille, Toulon, Aix, Antibes, payèrent cruellement leur dette funèbre; puis le souvenir de l'effroyable calamité se perdit au milien du scandale soulevé, en 1731, par le procès du père Girard et de La Cadière. Le parlement saisit l'occasion pour sévir contre les jésuites ; enhardi plus tard par son succès , il résista comme les autres cours aux ministres de Louis XV et de Louis XVI, et contribua par l'opiniatreté de son opposition à provoquer la réunion des États-Généraux du royaume. C'est dans la seconde session des États de Provence que parut Mirabeau. Le nouveau tribun se rangea du côté du Tiers, auquel les deux ordres privilégiés contestaient jusqu'an droit de s'asseoir aux États-Généraux, et le peuple, dans les bras duquel s'était jeté Mirabean, l'envoya, chargé de couronnes, à Versailles, pour y représenter la nation provençale. Tandis que Mirabeau y faisait une révolution, l'esprit de l'ancienne monarchie et l'esprit d'innovation se heurtaient violemment à Aix, Toulon, Hyères et Brignoles, Battu partout, en 1790, l'ancien régime prit sa revanche, en 1793. Profitant de la levée de boucliers des Girondins, les royalistes, sous les couleurs du fédéralisme, s'empartent de Marseille et livrèrent Toulon aux Anglais après avoir proclamé Louis XVII. Heureusement la Convention veillait sur l'indivisibilité du territoire; carteaux, envoyé par elle, reprit Marseille, le have Dugommirer et Bonaparte chassèrent les alliés de Toulon, et les drapeaux étrangers ne reparurent qu'un instant, en 1813, lorsque Napolóni, qui avait commencé sa carrière en Provence, revint s'embarquer à Saint-Raphau, sur la frégate l'Indomptée. Le vieil olivier de Cannes, l'ayant revu l'année suivante pour la dernière fois, la Provence ne fut puis emeu que par les massacres royalistes du 25 et du 36 juin, qui coulèrent la vie aux mameluks, au maréchal Brune et à la plupart des castaniers ou partisans de Bonaparte.

La Provence, avant la Révolution, se divisait en deux provinces ecclésiastiques dont Aix et Arles étajent les sièges métropolitains : elles comprenaient dans leur ressort les quatre évêchés de Fréius, Apt. Riez, Sisteron, appartenant à la métropole d'Aix, et les trois évêchés de Marseille, Toulon et Orange renfermés dans la métropole d'Arles : les cinq autres évechés de Provence, Digne, Glandèves, Grasse, Senez et Vence, étaient suffragants de l'archevêché d'Embrun. Le gouvernement militaire se composait d'un gouverneur, de quatre lieutenants de roi, d'une maréchaussée entretenue par la province, des gouverneurs de Marseille, du château d'If, de la ville et tour de Toulon, et des Iles, L'administration générale de la justice était remise au parlement et aux douze sénéchaux d'Aix, Arles, Draguignan, Digne, Forcalquier, Marseille, Toulon, Grasse, Brignoles, Sisteron, Castellane et Hyères. La Provence possédait en outre une intendance, une généralté des monnaies et une cour des comptes. L'Assemblée Constituante substitua à cet ordre ancien des divisions et des démarcations nouvelles. Du vieux gouvernement de Provence elle forma les trois départements des Bouchcs-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes. Il nous est impossible de déterminer quelle était autrefois la population de la Provence, abstraction faite de celle de l'Avignonnais et du comtat Venaissin : on peut conjecturer qu'aujourd'hui les trois départements comptent environ 850,000 habitants 1.

---

main Cock

<sup>1.</sup> Braine, Historie naturalis de Presence. — Burche, Chronisgraphie de Presence. — Graside, Dictionante de Presence. — De Villemeron, Statistique des Bouches-de-Niber. — Dealis, Pictionante de Presence. — De Villemeron, Statistique des Bouches-de-Niber. — Dealis, Piction et Bere-Mente, Bergaphie gleisdes. — Valchaus, Gioppaide anclines. — Firmique, Pic de Reve-Mente, Geographie gleisdes. — Valchaus, Gioppaide anclines. — Firmique, Pic de Medical, Invasiona des Surveises. — Frodord, Ad annua 81s. — Martinel, Be Lauditus — Recognit. — Lauditus, Histories de Firmique, L. L. — Bouche, Histories de Formet, L. L. — Bouche, Histories de Formet, L. L. — Bouche, Histories de Formet, C. — Karline de Production. — Archives de Technologie de Autories de Formet, L. L. — Bouche, Histories de Formet, L. — Karline de Valchause Bergemen, Histories de Ren. — La chébre de Valchause Bergemen, Histories de Ren. — La chébre de Valchause Bergemen, Histories de Ren. — La chébre de Valchause Bergemen, Histories de Ren. — La chébre de Valchause Bergemen, Mischause Bergemen, Histories de Ren. — La chébre de Valchause de Valch

Sur la colline d'Entremont, située à une faible distance de la ville d'Aix, s'élève un vaste amphithéâtre de murailles aux larges blocs superposés les uns sur les autres, sans le secours du mortier. Des fouilles pratiquées dans l'enceinte de cette construction y ont fait découyrir des armes, des sculptures d'hommes et de chevaux, dont on ne saurait méconnaître l'origine gauloise. Ces débris de remparts attestent l'existence de la métropole salvenne qui a été le berceau de la ville d'Aix. C'est à tort, en effet, que, s'autorisant des mots buiusce urbis conditor, on a pendant longtemps attribué la fondation primitive de l'ancienne capitale de la Provence au proconsul de la Narbonnaise, Caïus Sextius Calvinus, le même qui acheva de soumettre les diverses tribus de Salvens, ennemis de Marseille, à la république romaine. Dans l'intervalle d'une de ses campagnes, Sextins avait assis son camp au pied de la colline d'Entremont. Séduit par la beauté du site, par la pureté de l'air et surtout l'abondance d'eaux vives ou thermales qu'on trouvait dans le voisinage, le proconsul résolut d'y former une colonie. Des murailles remplacèrent bientôt les palissades et les terrasses militaires; des maisons s'élevèrent dans leur enceinte : on v construisit des temples, des bains, des aqueducs : et Sextius, qui vraisemblablement n'avait fait que réunir plusleurs habitations voisines les ones des autres, après avoir consacré la cité naissante à Mercure et les eaux thermales à Priape, voulut s'immortaliser en lui donnant son nom. C'est là même, s'il faut en croire Strabon, son seul titre de fondateur de la ville d'Aix (an de Rome 631). Tite-Live dit : Victá Saluviorum gente, coloniam Aquas-Sextias condidit, ab aquarum copiá et calidis et frigidis fontibus atque à nomine suo ita appellatas.

Quoi qu'il en soit, ¿que-Sextie, les Eaux-Sextiennes, on Colonia aquesati, crista aquesati, la colonie des acux, lo citid des quart, la colonie des acux, lo citid des quart, car il paraît qu'on les désigna sussi sons ces deux dénominations), furent le permier établissement de la République sur le territoire traissipin. La ville nouvelle devint, en peu de temps, un lieu de plaisance, « où les officiers romains et les réhes Massiliots se réunissirent, soit pendant les chaleurs de l'été, soit pendant les repos de la guerre. » Il paraît, néamoins, que ce n'étalt encorer qu'une simple station; mais le sénat l'étrigea, dans la suite, en véritable colonie. C'est aux Eaux-Sextiennes, soito notate probabilité, que le roi des Arvernes, Bituit, attité dans un piége par le proconsul Domitins, collègue du consul Fabius dans le commandement de la Gaule transsipien, fut chargé de chalnes, puis jeté sur un navire, à la côte, et conduit à Rome (633). Dix-neuf ans plus tard, l'armée de Marius, suivant de près les Ambro-Teutons, qui, par lo velo Domitiene, se dirigeaient vers les Alpes, vint prendre position sur une colline isolée, entre Eaux-Sextiennes et les campements incemis. Les Barbares s'étaient contentés d'enle-

ver toutes his provisions de la ville; après quoi, se portant de l'autre côté du Cemus, aquiord'hul la rivière d'Are, its avaient rangé leurs charoits en deux quariters séparés. Les soldats de Marius se plaignirent que la colline manquait d'eau. » Vous étes éls hommes, leur dié-li, en leur montrant la rivière; voill de l'eau, allex-y boire, aux dépens de votre propre sang. — Mêne-nous donc au combat, ripoda l'un d'eau, » avant que le peu qui nous en rests soit dessétélé dans nos veines. — Oui, répondit le consul avec douceur, mais commençons par fortifier notre eaum. »

L'action s'engagea plus tôt que ne le voulait Marius. Les valets de l'armée, tandis que les légions travaillaient aux retranchements, étant descendus jusqu'au Cœnus pour y puiser de l'eau, surprirent et tuèrent quelques Barbares qui se baignaient aux sources d'eaux chaudes ou prenaient leur repas après le bain, et dont la plupart étaient à moitlé ivres. Les Ambrops, plus rapprochés du fleuve, coururent aussitôt aux armes. Marius, aux cris des valets, ne pouvant plus retenir ses soldats, détacha de ses troupes le corps des Ligures auxiliaires à la reneontre des Ambrons, qui marchaient sur le camp des Romains, au nombre de trente mille. Ouoique appesantis par les excès de la bonne chère, ces hommes s'avancaient fièrement, dit Plutarque, en frappant sur leurs armes, cadencant leurs pas et poussant à chaque instant leur cri de guerre : Ambra! Ambra! Les Ligures, qui étaient une colonie gallique réfugiée dans les Alpes liguriennes, lorsque la domination des Ombres eut été renversée par les Étrusques, entendant ce cri de guerre, dont leur race avait gardé le souvenir, se prirent à le répéter en ehoquant aussi leurs armes; ils eu viurent aux mains dans le lit même du Cornus avec les Ambrons, que les Romains, arrivant presque aussitôt au pas de course, parviprent à refouler sur la rive gauche. Les légions franchirent glors le fleuve rougi de sang, et poursuivirent les fuyards jusqu'à leur quartier. Mais là une résistance terrible arrêta soudain l'aigle romaine. Rangées devant les chariots, où étaient leurs enfants et leurs richesses, les femmes ambronnes accueillaient à coups de sabre et de hache tous ceux qui se présentaient : arrachant aux légionnaires les boueliers et les épées nues, et reprochant à leurs maris leur lâcheté. La nuit s'avançait : Marius fit sonner la retraite et ses soldats regagnèrent la colline, tandis que les Ambrons poussaient leurs chariots vers le quartier des Teutons.

Les Bonains, quoique vainqueurs, passèrent la nuit dans de continuelles aarmes, lis craignaient d'étre attuqués dans leur camp qu'ils n'avaient pas eu le temps de fortifier, Marius, lui-même, ne put s'empecher de frémir, au bruit des uniements seuvages dont les Barbares, pleurant leurs morts, remplissient les profondeurs de la vallée. Cette uuit pourtant, ni le tendemain, l'ennemi ne quitta ses tentes. Marius alors déclachs, sur le soir, Caudius Marreellus vers des bois sitúes au-dessus du camp des Barbares, pour y dresser une embassade avec trois mille hommes d'infanterie ; et, des que le soleil eut paru, ayant rangé les légions en bataille sur la colline, ni répandit toute sa cavalerie dans la plaine. Provoqués par rette cavalerie, qui avait ordre de se rettiere peu à peu, les Ambre-Teutons coornirant jusqu'au bord du Crenus, et de la jusqu'au penchant de la colline, où celle s'était replié sur le Bande ets étéctors. La bataigle dans neonat oute la molité et de la veille dans neonats oute la molité de la celle no note de la veille dans endant loute la molité de la celle note de la veille na molité du le molité de la veille dans neonats outeu la molité de la veille dans endant loute la molité de

Y 1

du jour; les Romains, après avoir soutenu bravement l'effort des Barbares, réussirent à les refouler vers leur camp. La lutte-se prolongea néanmoins dans la plaine, avec des succès divers ; ce ne fut que vers midi que Marcellus éfant sorti de son embuscade, et, prenant les Teutons en queue, jeta le désordre et l'épouvante dans leurs rangs. Ils ne tardèrent point à se mettre en nne telle déroute, que les Romains n'eurent plus qu'à massacrer une masse confuse d'hommes, incapables de se défendre. Onelques historiens ont porté à deux cent mille le nombre des morts, et à quatre-vingt-six mille celui des prisonniers. Plutarque le réduit à cent mille tués ou pris. Le sang verse avait grossi le cours du Cœnus, de sorte que le vainqueur ayant voulu s'y désaltérer, fut moins abreuvé d'eau que de sang. Trois mille hommes à peine échappèrent au carnage : à leur tête te roi Teutobokhe et deux ou trois autres chefs inférieurs, que les montagnards de la Séquanie ramenèrent garrottés aux Romains. Les cadavres des Barbares furent laissés sans sépulture : ces moneeaux de débris humains tombant en pourriture donnèrent au champ de bataille le nom de Campi-Putridi, dont on fit dans la suite Pourrières. Marius, auquel ses troupes avaient abandonné tout le butin, n'en réserva que ce qui pouvait donner de l'éclat à son triomphe, et offrit tout le reste en sacrifice aux dieux. Une pyramide, élevée à l'extrémité des Campi-Putridi, le représenta dans ses bas-reliefs, debout sur un bouclier, dans l'attitude d'un général d'armée proclamé Imperator par les soldats (an de Rome 652);

La population d'Eaux-Sextiennes s'était accrue considérablement lorsque César entra dans les Gaules (an 696); elle ne montait pas à moins de treute mille âmes. Le conquérant y établit une colonie tirée de la vingt-cinquième légion. La ville, à partir de cette époque, fut régie, romme toutes les colonies romaines, par un corps municipal (Curia), dont les membres portaient le nom de décurions et auxquels était confiée l'élection des décemvirs chargés du pouvoir exécutif, tandis qu'un représentant de la cité, choisi par le peuple même, exerçait à peu près les fonctions des tribuns du peuple à Rome, Auguste promut la ville de Sextius au rang de colonie julieune, comme l'indique une inscription rappelée par Scaliger : COL. IVI., AOVIS SEXTIS.: et lorsque, vers la fin du IV\* siècle, la Narbonnaise ent été divisée en deux parties, la métropole de la seconde de ces deux provinces fut placée aux Eaux-Sextiennes, où, depuis un siècle, d'ailleurs (290), le christiahisme avait été prêché par saint Trophime, évêque d'Arles. Itaus la première moitié du v' siècle, les Wisigoths s'emparèrent d'Eaux-Sextiennes, que nous appellerons Aix dorénavant : la ville n'échappa au pillage et à la destruction, que grace à l'intercession de saint Trophime, évêque d'Arles (430). Les Bourguignons l'enlevèrent bientôt aux Wisigoths et la gardèrent jusqu'en 507, époque à laquelle Chlodwig la soumit, après la bataille de Vouglé. Théodorik, roi d'Italie, la conquit en 511; Amalazonthe y régna, en 526, au nom d'Athalarik, petit-fils de Théodorik; et Théodat, l'assassin d'Amalazonthe, fut défait dans ses environs par Bélisaire (536). La Provence étant retombée au pouvoir des Franks, Aix, à la mort de Chlotaire Iec, qui avait réuni sous son sceptre toute la monarchie de Chlodwig, échut à Sighebert, roi d'Austrasje (562). Les Lombards, quoique vaincus par le patrice Mummole, parurent, en 578, sous les murs de cette ville qui ne se racheta du pillage qu'au prix énorme pour le temps de dix-sept mille

six cents livres. Bouche dit même qu'on leur paya vingt livres pesant d'or ou trente-quatre mille livres de notre monnaie.

Les Sarrasins, appelés en Provence par Mauronte, saccagèrent Aix en 736. Détruite, dépouillée de ses richesses, veuve de ses habitants, que le vainqueur avait massacrés ou emmenés esclaves en Espagne, cette malheureuse cité ne présenta plus, de Childéric III à l'empereur Lothaire, qu'un immense amas de décombres, au milieu desquels erraient çà et là quelques misérables (742-840). On a droit de s'étonner que Charlemagne n'ait point songé à la rebâtir; ce n'est cependant que sous Lothaire qu'elle commença à sortir de ses ruines. Au milieu de tous ces bouleversements, la plupart des cités provençales avaient conservé le cadre des institutions romaines; seulement, les décurions étaient remplacés par des prud'hommes, auxqueis appartenait la nomination des échevins, scabini, et l'évêque remplissait les fonctions de défenseur de la cité, Telle était l'administration de la ville d'Aix, lorsqu'elle fut réunie au royaume d'Arles (877); cette administration subsista, sauf quelques modifications de forme, sous les successeurs du roi Bozon, et sous les diverses dynasties des comtes de Provence : une preuve que c'était la plus forte et la plus respectée de toutes, c'est qu'à l'époque où il fut question de choisir des syndics pour représenter le pays auprès de Bozon, on nomma les échevins de l'ancienne colonie romaine. Dans cet intervalle, était né le dialecte d'Aix, origine de la langue des Troubadours, formé graduellement des idiomes parlés par les divers peuples qui avaient occupé la ville et son territoire.

Aix fut, dès l'année 879, la résidence des comtes de Provence; ils v logèrent dans l'ancien prétoire. Un bourg ne tarda point à s'élever autour de l'édifice et recut le nom de ville comtale. La célébrité des eaux thermales commenca à se répandre ; les juifs et les moines, qui se partageajent alors l'exercice de la médecine, les conseillaient pour la guérison des goîtres et des écrouelles. En 1153, les Templiers s'établirent dans la ville comtale, et l'on bâtit dans le bourg Saint-Sauveur un nouveau quartier pour recevoir les Juifs. Raymond-Bérenger III. troisième comte de Provence, de la dynastie de Barcelone, ouvrit à Aix, en 1163, la première Cour d'amour. Son successeur, Alphonse, fit reconstruire, sur les plans du chanoine Benedictus, la cathédrale de Saint-Sauveur (1107). Les murailles d'un ancien temple servirent à l'architecte pour protéger la demeure des chanoines, à laquelle on adossa d'autres maisons; ainsi se trouva formé le bourg de Saint-André, qui, peu de temps après, fut joint à la ville comtale. Alphonse II, l'un des plus glorieux représentants de la poésie provençale, racheté des fers du comte de Toulouse par les habitants de sa bonne ville d'Aix, leur octroya, dans sa gratitude, le droit de păturage et celui de couper du bois jusqu'à cinq lieues à la ronde. Bouche prétend même qu'il permit au corps municipal de « porter pour écusson les armoiries de Barcelone et d'Aragon, et aux habitants notables des épées et des couteaux d'une forme particulière, » Sous le règne de Raymond-Bérenger IV, auquel le pape envoya la rose d'or, en récompense des services qu'il avait rendus au Saint-Siége, pendant la guerre des Albigeois, deux hôpitaux furent fondés à Aix : celui du Saint-Esprit pour les enfants trouvés (1213), et celui de la Charité pour les malades (1231),

Egovi

A1X. 53

Béatrix, fille de Raymond-Bérenger IV, reconnue comtesse de Provence, en 1240, jura le maintien des priviléges d'Aix, ainsi que son mari, Charles d'Anjou. La capitale du comté était alors le centre d'une civilisation très-avancée. La galanterie des troubadours avait adouci les mœnrs; le pouvoir spirituel, encore ému de sa lutte récente avec l'hérésie albigeoise, s'étounait de trouver un adversaire plus dangereux peut-être dans la poésie. Les choses durent changer de face, car Charles d'Anjou apportait en Provence l'esprit de subordination et les mœurs rudes de la France féodale. En 1262, les députés de la république de Marseille vinrent, en habits de deuil, au lieu dit la Prairie du Château, aujourd'hui place des Précheurs, supplier le comte d'accepter leur soumission. Deux ans après. Charles partait pour son expédition de Sicile : il en coûta vingt mille florins aux habitants de la ville d'Aix, qui renouvelèrent ce sacrifice, en 1285, pour paver la rancon de son fils, Charles 11, prisonnier du roi d'Aragon. Aix dut à Charles II la diminution des impôts, la confirmation de ses priviléges et l'agrandissement du palais des comtes. Après la mort de ce prince (1308), les consuls, le jour de leur installation, allèrent rendre hommage à son tombeau, et cet hommage devint une coutume annuelle, tant sa sagesse et sa douceur lui avaient gagné les cœurs des Provençaux.

Robert, fils de Charles 11, institua, en 1320, le conseil municipal d'Aix, composé de trente personnes prises dans la noblesse, la bourgeoisie et le corps des marchands, lesquelles furent chargées d'administrer les intérêts de la cité. conjointement avec les consuls. Sous le règne de Jeanne, petite-fille de Robert, une peste terrible ravagea la ville et son territoire (1348). Une particularité digne de remarque, c'est que cette même Jeanne, qui fit asseoir l'adultère et l'assassinat sur le trône de Naples, et qui ne visita les habitants d'Aix que pour leur demander de l'argent, leur fut toujours extrêmement chère ; ils ne l'appelaient que la bonne reine, et la bonté était en effet un don bien précieux à cette époque d'oppression et de misère. Menacé, en 1358, par la horde de l'archiprètre Arnaud de Cervole, Aix fut sauvé par la brayoure d'un avocat de Vence, Jean Siméonis, dont l'armée courut, en outre, au secours de Marseille. La crainte de ces bandits fit alors abandonner l'ancien Aix, et les habitants se joignirent à ceux de la cité comtale et du bourg Saint-Sauveur. Louis d'Anjou, fils du roi de France Charles V, que Jeanne avait adopté, quelques années avant sa fin tragique (1381), n'avant pas été reconnu par les Provençaux, se vit obligé, en 1382, de mettre le siège devant Aix, qui lui résista pendant six mois. A la mort de Louis, la guerre recommença par la formation de l'Union d'Aix, pour soutenir les prétentions de Charles de Duras, surnommé la Paix, à la couronne comtale (1384), Spinoli, général de Charles, prit dans cette ville les rênes du gouvernement : ce ne fut pas d'abord du consentement des habitants, qui élevèrent même, sur certains points de leur territoire, des tours destinées à surveiller l'approche des troupes napolitaines. Dès qu'on les apercevait, on sonnait les cloches, on allumait de grands feux, et la garnison « se préparait, suivant les circonstances, à la défense ou à l'attaque, » Spinoli, voyant diminuer de jour en jour son part?, sortit d'Aix secrètement; les Marseillais, restés fidèles à la cause de Louis II et de la régente, sa mère Marie de Blois, vinrent alors assiéger la

place, dont ils ne tardérent pas à s'emparer (1388). Reconnu définitirement contre de Prevence, en 1399, Louis II fonda l'université d'Ais, le 30 décembre 1413. Un tremblement de terre ayaut reneres l'égible des Précheurs, deux ans après (1415), ce prince la fit reconstruire. Sous Louis III, les habitants d'Aix secourrent ceux de Marcielle, assiégés par le roi d'Arapon, et reçurent en récompense de leur souverain le droit d'écarteler leurs armoiries: De Sietle, de Jérusquem et d'Athou (1415).

Nous touchons au moment où l'antique colonie romaine, la capitale d'un royaume et d'un comté, va devenir une ville française. Le testament de René, duc de Bar et de Lorraine, et frère de Louis III, opéra cette transformation. A l'extrémité du cours d'Aix s'élève une belle statuc de marbre, sur laquelle on lit le nom du sculpteur David. Salucz l'image du roi René : il était né bon, le malheur le rendit meilleur. Le château qu'il habitait aux environs d'Aix devint sa bastide; c'est de là qu'il data les ordonnances qui permirent aux bourgeois de posséder des terres de françalleu et de ne payer les impôts que sur le produit des récoltes (1573). Musicien et poête, il composa les airs et les costumes de la fameuse procession de la Fête-Dieu, symbole allégorique du triomphe de la religion chrétienne sur le paganisme. René ne voulait être que le premier bourgeois d'Aix. La peste marqua la fin de son règne : atteint par le fléau, il le combattit épergiquement, mais ses forces épuisées succombèrent à l'excès du mal. Ainsi, tandis qu'au nord la féodalité périssait au milieu d'un excès de rage dans la personne de Charles-le-Téméraire, elle s'éteignait doucement au midi sous les traits d'un vieillard résigné (1480), Charles III, neven de René, ne fit que passer, et Louis XI annexa Aix et la Provence à la couronne de France (1481).

Comme les États-Généraux, en validant le testament de Charles III, avaient stipulé que le pays conserverait ses coutumes et priviléges , l'organisation municipale d'Aix ne recut aucune modification importante. La ville et son territoire, divisés en communautés, formaient une viguerie. Des syndics, dont Charles VIII. par son ordonnance de 1496, changea le nom en celui de consuls, étaient placés à la tête de l'administration, représentée par nn conseil municipal auquel on adjoignait les principaux chefs de familles dans les délibérations importantes. Les syndics et les conseillers municipaux étaient élus par le suffrage de tous les citovens; les fonctions de syndics étaient annuelles, celles des conseillers municipanx duraient deux ans. Le conseil de ville, présidé par les consuls, délibérait sonverainement et sans appel sur les questions de sa compétence. Des trésoriers percevaient les revenus communaux et rendaient compte à des auditeurs. La communauté choisissait le mode d'impôt qui lui semblait le plus convenable ; ce choix s'appelait la Rêve. Un édit de René, du 8 novembre 1442, décida que le conseil municipal établirait la Rève à la majorité des suffrages; cet impôt pesait tantôt sur les fruits, denrées et marchandises importées, tantôt sur les mêmes objets provenant du pays même. On procédait ensuite par voie d'enchères, et il devenait une ferme. Les trois consuls d'Aix exerçaient également des fonctions politiques; conjointement avec l'archevêque, ils étaient les procureurs-nes du pays , c'est-à dire qu'ils faisaient exécuter les décisions des États, veillaient au maintien de la constitution, à l'exécution des grands travaux publics et à la bonne distribution de la justice. La noblesse et le clergé nommaient directement deux représentants chargés de défendre spécialement leurs orbits et priviléges. Deux communantés, parmi celles qui pouvaient envoyer une députation aux États-Cénieraux, choississeit à lour de rôle deux mandataires pour le Tiers-Etat; ainsi se a trouvait complétée la liste des six procureurs-joints, sorte de conseil supérieur destiet à manitaeri l'unité de l'administration.

Une des principales autorités judiciaires d'Aix, au xvº siècle et au commencement du xvr, était le juge-mage. Avant de lui être soumis, les procès devaient avoir subi deux juridictions différentes : celle des premiers juges et celle des juges d'appeaux. Le juge-mage avait un lieutenant pour le suppléer dans ses absences; six assesseurs composaient son tribunal, mais avec volx consultative seulement. Il était maître de rendre des arrêts partout où il lui semblait convenable, et de choisir le notaire chargé d'en transcrire l'expédition. La Chambre Rigoureuse, dont l'existence est constatée à Aix dès 1378, procédait d'une façon tout à fait exceptionnelle ; elle ne jugeait que sur plèces, et chacune de ses con- . damnations entratuait le paiement d'une amende équivalant au seizième de la créance exigible. Les habitants d'Aix, par suite d'un privilége qu'ils partageaient avec ceux de cinq ou six autres localités, n'étaient nullement passibles de cette ameude, connue sous le nom de Latte. Quant aux appels de la chambre rigoureuse, on les portait devant le tribunal des Mattrès Rationaux. En 1415, la connaissance des affaires domaniales fit partie des attributions de ce tribunal , chargé de vérifier les impôts, l'emploi des deniers publics, et de juger les questions de vasselage. Les Maîtres Rationaux, assistés de notaires ou secrétaires, placés sous leurs ordres, après avoir arrêté la liquidation, rédigeaient leur rapport et prononçaient enfin leur jugement comme Auditeurs des comptes et comme Conseillers. Des Archivaires recevaient ces pièces en dépôt. René ne fit de ces diverses fonctions qu'une seule charge (1448), et sous Charles VIII les Conseillers-Mattres remplacèrent les Mattres Rationaux, lesquels n'eurent plus rien de commun avec les auditeurs, dont les charges devinrent distinctes. La réunion de ces magistrats constituait la Cour des comptes. Depuis 1137, Aix était aussi le siège d'une cour de justice, composée du sénéchal, du juge-mage, du président et de deux maîtres rationaux de la Cour des comptes; ou appelait cette cour le Conseil Éminent: elle délibérait sur les questions de guerre, de politique et de législation, et jugeait souverainement les procès civils et criminels, sauf le recours au prince. Remplacé par un parlement sous Louis II, le Conseil Éminent fut rétabli sous Louis III; il avait à sa tête le grand sénéchal, et quand cet officier venait prendre place sur son fauteuil, l'audience ne commençait qu'après que le président, debout, la toque à la main. lui en avait humblement demandé la permission. Un usage sévère forçait les procureurs à rester à genoux, pendant que leurs avocats plaidaient devant le Conseil Éminent : cet usage, adopté dans la suite par le parlement, fut maintenu avec une grande rigueur jusqu'en 1697, époque à laquelle les procureurs obtingent la permission de rester seulement debout et découverts.

Au mois de mars 1486, les États-Généraux s'essemblèrent à Aix afin de statuer sur la réunion du comté à la France, car la Provence n'était encore qu'une annexe du royaume. Les intrigues de la faction de Lorraine, qui s'était réveillée à la mort de Louis XI, empéchèreut d'abord le parti français de triompher; les États s'ajournèrent au mois d'août, et c'est seulement alors qu'on résolut, d'un accord presque unaujme, « de se donner d'un cœur franc au roi de France et le supplier de recevoir les Provençaux en bons et fidèles suiets, les laissant vivre dans leurs statuts, coutumes, libertés et priviléges, » L'acte d'anion fat définitivement homologué par les États-Généraux réunis à cet effet à Aix, au mois d'avril 1487, Cependant le pouvoir absolu du Conseil Émineut, ainsi que le trop grand nombre des juridictions intermédiaires, avaient donné naissance à une foule d'abus : Louis XII étant à Lyon, au mois de juillet 1501, le remplaça, sur les doléances des Provençaux, par un parlement dont le grand sénéchal fut déclaré le chef. et qui se composa d'un président, sept conseillers laïques, quatre conseillers cleres, un avocat-général, deux procurents généraux, un avocat et un procurent des pauvres, quatre greffiers, un premier huissier et deux huissiers ordinaires, Plus tard, François I<sup>ee</sup>, craignant les dangers qu'offrait la concentration des pouvoirs militaire et judiciaire dans les mêmes mains, ôta la présidence du parlement au sénéchal. Les Provencaux , profondément attachés à leurs vieilles institutions , concurent de vives alarmes à l'apparition de l'édit de Lyon, quoiqu'ils l'eussent provoqué par leurs plaintes; ils supplièrent Louis XII de rétablir le Conseil Émiuent, mais le roi, sur le rapport des commissaires qu'il avait envoyés en Provence afin de connaître les causes d'un si bizarre changement, rendit, le 2 juillet 1502, un édit ordonnant au marquis de Hochert, sénéchal et gouverneur de Provence, de procéder à l'installation du parlement, saus plus de retard, et au recu de la lettre close. Comme la peste désolait Alx, la cérémouje eut lieu à Brignolles; la véritable installation du parlement ue s'effectua dans la capitale de la Provence qu'au mois de juin 1503; elle fut entourée d'une grande pompe, et les membres du parlement jurèrent sur l'Évangile de maintenir les priviléges de la cité et ceux de la province ; les consuls recurent ce sermeut, en prirent acte, et le déposèrent dans les archives de l'hôtel de ville.

· A peine en exercice, la compagnie eut à soutenir une longue lutte en faveur du droit d'annexe, c'est-à-dire de la permission qu'elle pouvait accorder ou refuser de promulguer en Provence les rescrits, brefs, bulles, mandats apostoliques de la cour de Rome et de la légation d'Avignou. En 1504, le parlement. par ordre du roi, refusa l'annexe de la prévôté d'Arles à Fabius de Senatoriis. l'aumônier du pape Jules II. Le pape déclara qu'il ne présenterait plus désormais ses bulles à l'anuexe : mais un concordat intervint, l'année sulvante, par lequel il reconaut le droit du parlement ; après quelques querelles à ce sujet, presque aussitôt apaisées, le conflit devint beaucoup plus grave, Louis XII, afin de se venger des procèdés hostiles de Jules II; manda au perlement de refuser l'annexe au vice-légat d'Avignou. Jules II souffrit ce refus sans se plaindre. Léon X avant ensuite rétabli la bonue intelligence eutre le Saint-Siège et la France, sollicita directement l'annexe eu faveur du cardinal de Clermont, nommé légat à Avignon. Le parlement, ignorant les intentions du roi, résolut d'attendre: le pape, offensé, se plaignit au coucile de Latran, alors assemblé, par l'organe de Marius de Pérussi, sou promoteur, et fulmina coutre le parlement. sacro approbante consilio, un monitoire pénal ajournant les conscillers d'Aix à

comparative devant lui, dans le délai de trois mois, sous pelne d'excommunication (1513 ou plutól 1515, cer l'acte est évidenament antidaté). Pos régociations avec la cour de Rome amenèrent la suspension du monitoire. Un nouveau refus d'annece vint envenimer la querelle je pape n'héstat plus alors à faire cière en personne le président Reaumont et les conseillers de Brandis et de Coriolis. Francois Ir-, prèt à partir pour son expédition d'Italie, avait intérêt à menager le pape; il ordonns donc au parlement d'attendre et de gagner du temps. La victoire de Marigana yant fuit entrer- L'Aon. Vant son atiliance, il voultu q'uo se battit de faire la paix avec Rome. Le conseiller de Brandis s'y rendit alors, et le pape, satisfait de voir le parlement ini d'emander l'abolition de ses ensures, reconnut de son cété, par des conventions particulières, le droit d'annexe, qui cessa depuis cette époque d'étre contesté.

François I., à son retour du Milanais, visita Aix, où il entra précédé de toute la noblesse de Provence qui lui servait d'escorte (1517). La peste désola de nouveau la ville, en 1521 et 1524; le parlement se réfugia la première fois à Manosque ; ses membres se dispersèrent, la seconde fois, moins pour éviter le fléau que pour se soustraire anx dangers dont les menaçait l'invasion du connétable de Bourbon, Le 7 juillet, un héraut vint sommer la place de se rendre, A la troisième sommation, le consul Honoré de Pujet, à cheval et suivi des deux autres consuls, se dirigea vers le camp du connétable, auquel il remit les clefs de la ville, le priant de maintenir ses franchises. Le connétable s'empressa de faire cette promesse et promut Honoré de Pujet à la dignité de viguier. Le peuple protesta seul contre la lacheté des consuls. On raconte qu'un pauvre journalier, traversant la place des Trois-Ormeaux, au moment où les magistrats y présidaient à des réjouissances, refusa, malgré leurs injonctions et leurs menaces, de crier vive Bourbon ! Irrité de cette résistance, Honoré de Pujet le fit pendre à l'un des arbres de la place. L'année suivante, au mois de septembre, les Marseillais, dès que le connétable eut levé le siège de leur ville, se portèrent sur Aix afin de punir les habitants, auxquels fut infligé le surnom outrageant de Bourbonnais, qui se perpétua pendant plus de deux siècles. François I<sup>ee</sup> se rendit en personne à Aix, dans le mois d'octobre ; il fit décapiter Honoré de Pujet sur la place des Prêcheurs, changea le chaperon des consuls de rouge en violet et leur défendit, durant douze années, de porter la robe rouge. En 1535, les charges de jugemage, de inge des appellations, de viguiers, de clavaires et de sous-clavaires, ayant été supprimées, furent remplacées par cinq tribunaux de première instance, appelés sièges. Le grand sénéchal cessa de faire partie du parlement, et le gouverneur n'y eut rang qu'avant le premier conseiller de la cour. Les viguiers, toutefois, furent rétablis quelque temps après. L'édit de 1535 contenait, en outre, la rénnion de la procuration du pays au consulat de la ville : pour mettre un terme aux contestations que soulevait cette concentration de pouvoirs, il fut décidé que le premier consul serait toujours choisi parmi les gentilshommes possédant fiefs, le second parmi les gentilshommes de la vîlle, le troisième parmi les bourgeois. Cet ordre de choses a duré jusqu'à la Révolution.

Aix commencait à goûter les fruits de cette réforme lorsque Charles-Quint franchit le Var, le 25 juillet 1536. Le parlement, les consuls, les gentilshommes.

les principaux bourgeois avaient, sur l'ordre du roi , quitté la ville , dont on avait rasé les fortifications. L'Empereur y entra sans coup férir, le 9 août, à la tête d'un cortége éblouissant formé par les seigneurs et les capitaines de sa suite ; il se fit couronner, le leudemain, dans la cathédrale de Saint-Sauveur, roi d'Arles et de Provence, par Jérôme d'Arsagis, évêque de Nice. Le nonveau souverain tint un lit de justice dans le palais des comtes pour abolir les priviléges, les tribunanx et le corps municipal d'Aix. Un sénat de dix inrisconsultes étrangers succéda au parlement. On nomma trois tribuns du peuple à la place des consuls, un vicomte à la place du viguier, et l'archevêché fut donné à un moine napolitain nommé Capel, Tandis que Charles-Quint prenaît le plaisir de fonder un royaume. le duc de Savoie, qui l'avait servi dans cette expédition, essavait d'incendier le palais de justice, afin d'anéantir les titres du roi de France sur le comté de Nice. Heureusement,les archives du palais avaient été transportées dans la forteresse des Baux par les soins du maréchal de Montmorency, du président Chassanée et du conseiller Fabri. Le 11 septembre suivant, l'Empereur abandonnait Aix et opérait sa retraite sur le Var, après un règne de deux mois et demi. M. de Langey, envoyé à Aix par François I" pour réparer les désastres causés par le séjour de l'ennemi, trouva la ville dans un état déplorable. Non-seulement les fortifications, mais encore les principanx édifices n'existaient plus; les maisons tombaient en ruines. Une épidémie avait fait périr un grand nombre d'Impériaux : leurs cadavres, laissés sans sépulture, déterminèrent une nouvelle maladie contagieuse qui ravagea la ville et retarda la rentrée du parlement jusqu'au mois de décembre 1537. Les États s'ouvrirent à Aix, au mois de février de l'année snivante. L'évêque de Vence, Balthazar de Gérente, et Rogiers, l'un des consulsprocureurs, allèrent demander à la cour une remise d'impôts. Le roi leur montra beaucoup de bonne volonté : « Toutefois, répondit-il, au moyen des grands et urgents affaires que nous avons pour la défense et conservation de notre royaume, il n'est possible ponr cette heure de satisfaire à notre dit vouloir. »

Les huit années qui s'écoulèrent de 1536 à 1544, permirent à la ville d'Aix de cicatriser les blessures de la guerre. Le parlement, en 1543, rendit le fameux arrêt par lequel la principauté d'Orange fut confisquée sur Bené de Châlons qui avait refusé, quoique vassal des comtes de Provence, de faire partie du ban et de l'arrière-ban convoqués contre l'Empereur. Deux ans après, le premier président, Jean Meynier, baron d'Oppède, nommé lieutenant du roi, eut, en cette qualité, le triste honneur d'exécuter l'arrêt de 1550, contre les hérétiques vaudois des bourgs de Mérindol, Cabrières, Lourmarin, les Aigues, Villelaure, etc., situés le long de la chaîne du Léberon. On sait que ce magistrat, dans son zèle impitoyable, ne recula devant aucune extrémité. Mandé à Paris, pour se justifier, lorsque la cour effrayée de l'indignation générale se vit forcée de lui donner une espèce de satisfaction, d'Oppède, traîné de prison en prison, malade, implorant en vain le secours d'un médecin, ne reparut à Aix que pour y mourir dans les tortures de la plus cruelle maladie. L'avocat général Gnérin, celui-là même qui, voyant un prisonnier vandois sur le point d'être relaché par ses collègnes, s'était écrié : Tolle! tolle! crucifige eum! fut condamné à mort, comme faussaire, et les habitants d'Aix purent voir sa tête exposée au pilori de leur ville.

Townsh Cons

Il y a longtemps qu'on l'a dit : les idées ne meurent point. Malgré la sanglante expédition de Mérindol, les doetrines nouvelles d'examen et d'indépendance religieuse avaient pénétré dans le parlement même de Provence. Les eonseillers de Génas, Châteauneuf, Pena, Terrier, Areussia, Somati, l'avocat général Puiet. embrassèrent le protestantisme et lui donnèrent par la gravité de leur vie, la ferveur de leur enthousiasme, toute l'apparence et la force d'un parti-Les premiers chefs militaires de la réforme, en Provence, furent les deux frères Paul et Antoine de Richieu , seigneurs de Mouvans , aneiens capitaines des vieilles bandes de François I". Le corps d'Antoine, que la populace de Draguignan avait massacré, fut expédié dans du sel à Aix et pendu au gibet de la place des Précheurs (1559). Paul, indigné qu'on refusat de punir le meurtre de son frère, leva une armée de deux mille hommes et essaya de s'emparer d'Aix en y pratiquant des intelligences. Déjà plusienrs de ses soldats déguisés avaient pénétré dans la ville, quand le complot fut révélé par un bourgeois protestant qui craignait le pillage. Les religionnaires ne tardèrent point à s'enhardir, et un prêche fut improvisé en plein air sous le dôme d'un grand pin, dans l'enclos du conseiller Génas, à côté de la vieille porte Saint-Jean (1560). Les consuls-procureurs, dévoués catholiques, formèrent opposition, en 1562, à l'enregistrement de l'édit de janvier, favorable aux protestants, et fermèrent leurs portes au conite de Crussol, chef des commissaires royaux. Après des pourparlers inutiles, le comte de Tende, gouverneur de Provence, prit la résolution de marcher sur Aix. Les habitants, à son approche, s'étaient mis sur la défensive : le comte recula devant l'effusion du sang ; il réclama l'intervention du parlement , qui ordonna d'ouvrir les portes au vicomte de Cadenet, beau-frère du gouverneur. Celui-ci entra dans la ville avec une simple escorte; un corps de troupes fut bientôt introduit ; quand ces soldats eurent occupé tous les postes, on appela le gros de l'armée, que suivaient les trois commissaires du roi et Paul de Richieu. Les consuls furent cassés; on désarma la milice des quartiers et l'on confia le commandement de la place au capitaine protestant March Tripoli. L'édit fut ensuite enregistré et publié dans les rues et sur les places, avec tout le cérémonial usité (5 février). A partir de cette époque, les réformés eurent deux prêches : l'un, comme par le passé dans l'enclos du conseiller Génas; l'autre sous une tente en dehors de la porte des Augustins.

Le premier consul d'Ais, Durand de Pontèves, seigneur de Flassans, avait quité la ville, en mêune temps que l'armée du comme p'était entrée. Achresaire intraltable des protestants, il int la campagne à la tête de quelques bandes de fantiques qui commirent des horteres sur la population protestante du bourg de Tourse. Paul de Richieu et le baron des Adrets exercèvent de sangiantes représsilles au village de Barjols, dont les consuls et le viguier furent décapités à Ais sur la place des Prébeurs. Durand de Pontèves trouva un saile sur les terres des on frère, le comte de Carces, qui lailsit devenire le clef du parti catholique. Après le sae de Barjols, l'armée du comté de Tende fut licenciée, mais Air resta soums au régime milliaire. Les soldals profestantée Marcel Triploi n'épagnaient ascune vexation aux catholiques : roulement de tambours, arquebusades, pendant la messe; souvent même ils arrachaient à de vieilles femmes leure chapelets, et

dépouillaient les jeunes, après lenr avoir ôté les scapulaires qu'elles portaient sur le cœur. La veille du jour de Saint-Marc, dans la nuit, ils semèrent de graines d'épinards aux pointes aiguës le chemin que les habitants devaient suivre, pieds nus, la tête découverte, en se rendant dès l'aube en pèlerinage à la chapelle de ce saiut. On devine les rires, les huées de cette soldatesque; pour mieux disperser les pèlerins, elle les frappait à coups de fouet. Fervent catholique, le comte de Carces n'avait pas manqué de visiter la chapelle de Saint-Marc. Supplié par quelques pèlerins qui y étaient parvenus malgré les dangers du chemin, de prendre la défense de la vraie religion, le comfe marche sur Aix, où régnait une sourde fermentation. Il arrive à la porte Saint Jean : on sonne aussitôt le tocsin, et l'insurrection s'organise. Les habitants s'emparent du poste de la porte des Cordeliers; le reste de la garnison, surpris, ne peut se défeudre; on se saisit de March Tripoli, son chef; les soldats restés couchés sur les places Saint-Jean et des Prêcheurs, capitulent; la ville est aux catholiques. Pontèves reprend alors les fonctions de premier consul. On pend sans miséricorde les protestants au pin de l'enclos de Génas. Recounu par une bande de bouchers, au moment où il traversait la place des Prêcheurs, un membre du parlement, le conseiller Salomon, tombe percé de vingt coups de poignard sur le seuil de l'église des Jacobins où il espérait trouver un refuge, Pague, pague, Barjau / (Paye, paye, Barjols I) tel était le cri de représailles proféré par la populace en délire (25 avril-jain 1562),

Quelques mois auparavant, la cour, subissant un de ces brusques mouvements d'oscillation que lui imprimait Catherine de Médicis, s'était retonrnée du côté des catholiques. La reine-mère n'avait osé destitucr le comte de Tende qui lui était suspect; mais elle lui avait associé, par un raffinement de politique italienne, son propre fils. le comte de Sommerive, né d'un premier mariage et jaloux des préférences que son père accordait au baron de Cipières, issu d'un second lit. Le parlement s'empressa d'enregistrer les pouvoirs de Sommerive, tandis que le comte de Tende joignait ses troupes à celles de Paul de Richieu. Durant toute cette période de la guerre civile, les habitants d'Aix passèrent leur temps à faire des processions pour célébrer les triomphes de la foi. Les protestants, battus de toute part, semblaient n'avoir pour dernière ressource qu'à implorer la pitié des vainqueurs, lorsqu'une amnistie générale fut proclamée, au mois de mars 1563. Le parlement refusa d'abord d'enregistrer l'édit de pacification; mais enfin une assemblée, composée de ses principaux membres et de ceux de la noblesse, décida que les réformés chassés pendant les troubles, pourraient rentrer à Aix, et qu'il leur serait permis de tenir des prêches à Mérindol et à Seyne (août 1563). Les conseillers expulsés du parlement pour cause de religion, furent aussi réintégrés sur leur siège. Les assassins d'Antoine de Richieu et du conseiller Salomon restaient cependant impunis : Coligny, alors tout puissant, appuya les plaintes des réformés, et Charles IX, par édit de novembre de la même anuée, avant cassé le parlement d'Aix, nomma à sa place un tribunal composé de deux présidents et de douze conseillers au parlement et grand conseil de Paris. Ce nouveau parlement fut installé à Aix, au mois d'avril 1564, par le comte de Tende, le comte de Sommerive réconcilié avec son père, et le seigneur de Biron.

Le 20 octobre de cette année , Charles IX et la reine-mère firent leur entrée

IX: 545

solennelle dans la capitale de la Provence. Le roi y tint un lit de justice, et fit inscrire sur les registres du greffe l'arrêt par lequel il ordonna que le pin de l'enclos de Génas fût déraciné, afin d'ôter la mémoire des meurtres et autres excès. dont cet arbre avait été l'instrument. Le 4 décembre suivant, Charles IX, sur la demande des États de Provence, rétablit le parlement qu'il avait cassé, ou plutôt confondit l'ancien et le nouveau en une senle compagnie, sous la présidence de Bernard Prévost, seignenr de Morsan. Le 21 janvier 1567, il constitua une chambre neutre, pour calmer les défiances des réformés qui, à la mort du comte de Tende, et par suite du rappel à Paris de Bernard Prévost, avaient perdu leurs protecteurs. Cette chambre n'eut qu'une existence de onze mois. Les buguenots ayant repris les armes, à la fin de l'année, l'avocat général Pujet et six conscillers du parlement. précédés d'un buissier, allèrent publiquement se réunir à eux. Cet exemple fut suivi, le jour de Noël, par l'archevêque d'Aix lui-même, Jean de Saint-Chamond, lequel, étant monté en chaire, brisa sa crosse, foula aux pieds sa mitre, mit en pièces ses habits pontificaux, et, s'armant d'une épée, se fit capitaine dans l'armée protestante. Les cœurs catholiques fermentaient en silence : Sommerive , irrité , sortit d'Aix et se mit en campagne. Survint l'édit de mars 1568, puis celui d'août 1570, lesquels ne purent éteindre dans la capitale de la Provence, pas plus qu'ailleurs, les baines religieuses : on n'y renouvela cependant ancune des borreurs de la Saint-Barthélemi, et Sommerive et de Carces, qui commandaient dans la ville, répondirent aux ordres de Catherine de Médicis qu'ils étaient des soldats et non

De 1572 à 1574. Aix sommeilla en quelque sorte dans le calme de l'épuisement. Nous profiterons de cet intervalle de repos pour jeter un coup d'œil sur l'état de la cité, depuis que le comté avait été annexé aux domaines de la couronne de France. Toutes les tentatives de Louis XI pour entamer les priviléges de la Provence avaient été déjouées par le profond attachement que le peuple portait à l'ancienne constitution : sous ce point de vue, Aix était bien la capitale du pays ; clergé, noblesse, bourgeois, tous les habitants s'y réunissaient dans une baine commune contre les empiétements politiques de Paris. Aix , depuis longtemps le centre du mouvement scientifique et littéraire de la Provence, ne perdit rien, sous ce rapport, de son importance, au milieu des gnerres et des tropbles du xvi siècle. Les États qui s'y assemblèrent, en t550, fixèrent le budget de l'Université; ceux de 1568 instituèrent deux chaires de médecine et deux chaires de droit. L'imprimerie ne s'y établit qu'en 1572; le premier livre sorti de ses presses fut le Traité de l'Église de Dieu de Jean Pelicot , publié en 1575 par Roux. L'imagination vive du penple lui faisait aimer le catholicisme, dont quelques fêtes, par leur licence burlesque, semblaient lui rendre les autres plus chères. La féte des únes et des fous ne fut interdite que par le concile tenu à Aix, en 1583. La réforme religieuse ne pénétra jamais profondément dans la masse: elle était surtout repoussée comme une importation de l'étranger. Un certain mépris du clergé se mélait cependant aux plus grossières superstitions. Ainsi l'acte de fondation de l'hospice Saint-Jacques par Jacques de Laroque, en 1519, porte qu'on y admettra tout homme souffrant, quelle que soit sa croyance, etiam diabolus, et qu'on exclura du nombre des administrateurs tout ecclésiastique, etiam papa. Quant à l'état matériel de la

69

ville, la double invasion du cométable de Bourbon et de Charles-Quin tavagnation point permis qu'on familient. L'entrels edit relictions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions abstrolacions acceptant partie des ressources municipales. Les implos, d'ailleurs, rentraient difficiement. Qualques feptiantes et deut églises se deut églises de marquet pour autre notartules. Mais les autorités su songérent peu à remplie construites. Mais les autorités et deut églises de la remplie construites. Mais les autorités et autorités de la remplie construites. Mais chardes de la fait de la remplie construites de la charde de la fait de la remplie construite sur le charde de la fait de la remplie construite sur le charde de la fait de la remplie construite sur le charde de la fait de la remplie construite sur la charde de la fait de la

Le 16 novembre 1575, le maréchal de Retz prit possession à Aix du gouvernement de la Provence. Le comte de Carces v exercait les fonctions de sénéchalet lieutenant du rol. Les factions, un moment assouples, ne tardèrent pas à se réveiller. Les catholiques furent alors connus sous la dénomination de Carcistes, et les protestants sous celle de Rezats, quojque le maréchal, las d'une dignité qui n'était qu'une sonrce de luttes et de dangers, eût résigné ses fonctions au comte de Snze. Celui-ci non-seulement appela, pour sa propre sûreté. les soldats corses du colonel Alphonse Ornano, mais encore il sortit bientôt de la ville (15 janvier 1579), qui devint le théâtre de scènes sanglantes. Un capitaine careiste avant été assassiné par les soldats eorses sur la place de la Madeleine, le peuple indigné les attaqua avec du canon dans le couvent des Augustins où ils s'étaient retranchés. Un combat terrible allait s'engager, quand le consul Meyrargues parvint, au péril de ses jours, à calmer la multitude, et les Corses furent sauvés. Catherine de Médicis, suppliée par le parlement et les procureurs du pays de mettre un terme à la guerre civile, convoqua les chefs Carcistes et Rezats à Aix, afin qu'ils lui expliquassent leurs griefs réciproques. La réunion eut lieu. le 1" juillet 1579, au château de Beauvoisin, sous la haute présidence de la reine. et les uns et les autres jurérent solennellement de maintenir entre eux la paix et la concorde.

Pour faire un choix agréable aux deux partis, la reine-mère avait confirmé le grand prieur de France, Henri d'Angoulême, frère naturel du roi, dans la charge de gouverneur de Provence, dont il avait été précédemment investi mais sans pouvoir encore la remplir. L'espoir commençait à peine à renaltre dans les cœurs, lorsqu'nne épidémie terrible fondit sur la ville (juillet 1580). C'était une espèce de rhume ou de coqueluche d'une violence singulière. A chaque accès de toux, une humeur fétide coulait des narines du malade, et sitôt qu'elle avait touché le sol, cette humeur, atteinte d'une décomposition rapide, donnait instantanément naissance à des myriades de vers, qui, bientôt putréfiés à leur tour, ajoutaient encore aux effets de la contagion. Le fléau moissonna le tiers de la population d'Aix. « Les cadavres amoncelés dans les rues, dit un historien , exhalaient une telle infection, que l'on vit des oiseaux qui planaieut dans les airs tomber, subitement asphyxiés par les miasmes. » Les consuls Jean-Paul Nas, Castilloni et Jean Bon prirent la fuite; mais le viguier Bordon et l'assesseur Houoré Guiran restèrent courageusement à leur poste. Le parlement menaça les déserteurs de punitions si terribles, qu'ils revinrent reprendre leurs fonctions. Lui-même pourtant, cédant enfin à l'épouvante, se réfugia à Cncurron. Un pauvre ermite, nommé frère Valéry des Champs, parut alors à Aix, se disantenvoyé de Dieu pour sauver les malades. Il leur prodigua ses soins avec une telle abuégation, que le peuple le vénéra comme un saint. Quand la grande contagion

eut cross' ses ravages (1432), le saint devint un sorcier; le parlement le fit rechercher, et le condamna à tre brelló s'í; la sentence fut exécuéle à Air, le 30 décembre 1388. Signalons ici un fait que les circonstances rendaient extraordinaire à à peine le flèan eut-il disparu, à la fin de 1382, que la ville s'agrandit, en englobant dans son enceinte les terrains compris entre le palis et le leu de mail qui formait le jardin du roi. Le parlement imposa chaque chef de famille d'un écu, pour pouroir aux dépenses des fortifications nécessitées par l'extension de l'enccinte. Cet espace est aujourd'hui le quartier de la Plate-Forme, situé à l'est de la cité.

La guerre civile avant recommencé au mois d'avril 1585, le gouverneur. Henri d'Angoulème, réunit autour de sa personne les modérés des vieux partis Carciste ct Resat, dont il constitua un troisième parti auguel vinrent se joindre les rovalistes, et qu'on désigna par le sobriquet de Bigarrats. Parmi les nombreux ennemis du grand prieur figurait surtout Altovitis, gentilhomme marseillais, dont la femme, Renéc de Rieux, ancienne maltresse de Henri II, connue sous le nom de la belle Châteauneuf, habitait la cour, Altovitis lui écrivait des lettres pleines d'accusations contre Henri d'Angoulème : Renée les montrait au roi et aux ministres. Le colonel d'Ornano, qui surveillait ces menées, envoya une des lettres de Renée au grand prieur. On était au mois de juin 1586 : les États devaient s'assembler à Aix, où Altovitis s'était rendu comme représentant des terres adjacentes. D'Angonlême l'apercoit à une fenêtre du logis de la Téte-Noire ; il s'élance anssitôt, bouillant de colère, pénètre dans la chambre d'Altovitis, auguel il montre avec fureur une de ces lettres remplies d'injures, et lul passe son épée au travers du corps. Altovitls, avant d'expirer, eut le temps de tirer sa dague et d'en frapper mortellement le prince au bas-ventre. Sans le parlement, c'en était fait de la tranquillité publique ; sa fermeté sauva la ville d'une émeute. Le lendemain, le baron de Vins, successeur du comte de Carces, son oncle, dans la direction du parti catholique, fut proclamé par les États capitaine général de Provence. Il fit, en cette qualité, une entréc solennelle à Aix, et on lui adjoignit comme lieutenants les deux conseillers de Castellan et de Saint-Césaire. Henri III, voulant venger le grand prieur, le remplaca par le duc d'Épernon, qui vint à Aix, an mois de septembre, escorté de dix mille soldats gascons, presque tous de la religion réformée. La fin de cette année fut signalée par une nouvelle apparition de la peste. L'année suivante, le duc d'Épernon s'étant démis du gouvernement de la Provence en favenr de son frère Nogaret de Lavalette, celui-ci trouva les portes d'Aix fermées : il fut obligé de passer la nuit dans un mauvais cabaret, et entra le lendemain sans appareil. Une pareille conduite annoncait pen de bienveillance à son égard : Nogaret crut, néanmoins, pouvoir se rendre à Marseille ; mais, avant de partir, il enjoignit au parlement de faire la défense formelle qu'on introduisit aucun étranger dans la ville, quel que fût son rang. Deux heures après, de Vins, suivi d'un seul domestique, se présente à la porte Saint-Jean; la garde veut l'arrêter : le président de Tretz ordonne qu'on le laisse passer, parce qu'il est né à Aix et que la défense ne le concerne point. Le chef de la Ligue est accueilli avec enthonsiasme, et devient maltre de la ville.

Tâchons maintenant de suivre, dans un ordre méthodique, la longue période

d'anarchie qui suivit à Aix la convocation des États de Blois, après que Henri III se fut déclaré le chcf de la Ligue. Le roi fit prier Lavalette, qui favorisait les réformés, de quitter son commandement : et. sur son refus, les deux commissaires qu'il avait envoyés en Provence, MM, de Pont-Carré et de Sainte-Marie, confièrent le gouvernement au parlement. Lavalette eut bieutôt perdu tout son crédit et n'éprouva que des revers. De part et d'autre, on résolut de tenter une conciliation. La princesse de Lorraine, sœur dn roi, se rendant à Florence, fut nomniée médiatrice par les deux partis : elle se fit précéder par l'évêque de Marseille; mais comme on savait le dévouement de ce prélat à la cause du roi, les habitants lui fermèrent les portes. Ils allèrent même jusqu'à fouiller les bagages de la princesse, pour voir s'il n'y était point caché. Irritée de cet affront, elle quitta la ville sans vouloir agréer aucune excuse (1589). Le contre-coup de l'assassinat du duc de Guise se fit nécessairement ressentir dans la capitale de la Provence. Le baron de Vins convoqua les chefs de famille à l'hôtel de ville, afin de leur communiquer l'acte de la Nouvelle Union. Des listes furent colportées de maison en maison, et quiconque refusa de les signer dut quitter ses foyers à l'instant. Trois partis divisérent le parlement : le premier, formé de ceux qui voulant, selon un historien, voir jouer le jeu aux autres, vécurent dans leurs terres, à Marseille, à Arles, ou à Avignon, pendant la durée des troubles; le second, composé de Ligneurs, qui continua de résider à Aix; le troisième, dévoué au roi, et dont les membres se retirèrent à Pertuis. A la mort de Henri III, le parlement de la Ligue proclama roi le vieux cardinal de Bourbon, sous le nom de Charles X.

De Vins régnait à Aix, comme chef de la Ligue. Ses deux lieutenants, Besaudun et d'Allein, taillèrent en pièces l'armée que le duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, envoyait au secours de Lavalette, lequel étant rentré en grâce anprès de Henri III, représentait alors l'autorité royale, A la mort de de Vins, tué le 20 novembre 1589, an siège de Grasse, une femme, Chrétienne d'Aguerre, veuve d'Antoine de Blanchefort-Crégny, prince de Poix, et mariée en secondes noces à François-Louis d'Agoult-Montauban, comte de Sault, recueillit son héritage politique. La comtesse de Sault possédait toutes les qualités d'un chef de parti : la souplesse, le courage, la prévoyance. De Carces, fils de l'illustre chef des premières guerres civiles, essava de lui disputer le pouvoir. Le 15 mars 1590, le parlement, dont quelques conseillers avaient été gagnés par lui, s'assemble, afin de rendre un arrêt qui chasse la comtesse de la ville. Pendant qu'il délibère sous l'épée des factieux, le peuple, soulevé par les émissaires du comte, fait retentir le cri de fouero la countesso / dehors la comtesse l An lieu de fuir le danger, celle-ci se présente au milieu des rassemblements. Belle, intrépide, ardente, à sa voix qui prie et qui menace, elle entraîne toute cette multitude au palais, accompagnée de quelques canons dont ses partisans viennent de s'emparer. Les magistrats, en robe rouge, essaient de haranguer la foule sur le seuil : le peuple hésite un moment, à leur aspect; mais une centaine de soldats dévoués à la comtesse s'ébranlent, sous les ordres du capitaine de Meyrargues; de Carces se trouble. abandonne la partie et se réfugie à Avignon. Cette petite révolution recut le nom de Journée du palais.

Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, appelé par les Ligueurs, fit une entrée triomphale dans la capitale de la Provence, le 17 novembre 1590. De concert avec la comtesse de Sault, il y convoqua les États de la Ligue, le 22 janvier suivant. L'assemblée décida qu'on lèverait dix mille hommes, et qu'on demanderait du seconrs à l'Espagne et au pape. La désunion ne tarda point à se mettre entre le duc et la comtesse, qui gouvernait les esprits à Aix. Charles-Emmanuel s'unit avec le comte de Carces. Le peuple essava de lui fermer les portes de la ville ; mais le duc y pénétra en lui passant sur le ventre à cheval avec son escorte (octobre 1591). Les Carcistes dominèrent alors, et tous les partisans de la comtesse furent massacrés, « Si ma mort est résolue, dit-elle fièrement quand on se présenta pour l'arrêter, i'ai, grâce à Dieu, assez de parents et d'amis dans le monde pour me venger! » Sept jours après, elle réussit à s'évader sons un déguisement, pendant qu'une de ses servantes prenait sa place dans son lit. Charles-Emmanuel fut bientôt obligé d'abandonner Aix et la Provence (février 1592). Le parlement nomma de Carces gouverneur, et les habitants s'engagèrent par un nouveau serment à ne jamais obéir à un rol hérétique. L'exaltation des Ligueurs arriva même à un tel degré de fanatisme, qu'en apprenant l'arrivée du duc d'Épernon, nommé gouverneur de Provence par Henri IV, ils pendirent un gentilhomme qui avait osé parler de paix (novembre 1592).

Dès janvier 1593, de Carces fit mettre la ville en état de défense; d'Épernon, au mois de juillet, ayant envahi son territoire, à la tête de sept mille hommes de pied et de dix-huit cents chevaux, s'empara de la tonr d'Entremont. Le duc tenta un coup de main sur la place, tandis qu'on y célébrait la Fête-Dieu; mais il fut repoussé dans pne sortie des assiégés. Le 25, il assit son camp sur le plateau de Saint-Eutrope, d'où il battit la ville avec sa grosse artillerie. Il fit construire des maisons et une forteresse enfermées dans une enceinte; ce quartier improvisé recut le nom d'Aix supérioure ou Cité Val-tto: d'Épernon y installa deux consuls. Les Ligueurs, cependant, avaient pourvu à la sûreté d'Aix par des mesures extraordinaires de défense. L'administration de la ville était confiée à une commission de salut public, composée de deux prêtres, quatre magistrats choisis par le parlement et la cour des comptes, cinq capitaines de quartier, trois geutilshommes, et plusieurs consulaires. Le parlement siégeait tous les jours, comme de coutume. A l'issue de l'audience, magistrats, procureurs, avocats, greffiers, huissiers et bourgeois, tons les Escritoris, les Écritoires, comme les soldats d'Épernon appelaient ces combattants, à cause de leur réputation de gens lettrés, couraient aux remparts et s'y conduisaient bravement. Le troisième consul, Raimond Chavignot, fut emporté par un boulet sur la plate-forme de Saint-Sauveur, dont le feu répondait à celui de Saint-Eutrope. Le clocher de la cathédrale avait été matelassé et entouré de balles de coton. Les boulets pleuvaient dans la ville. De part et d'autre, l'acharnement était extrême. Chaque jour, de nouvelles sorties amenaient des rencontres générales ou partielles. Les femmes portaient des seconrs à leurs frères et à leurs maris. Dans une de ces sorties, une femme se trompe et donne à boire à un soldat d'Épernon; à peine a-t-elle reconnu son erreur, qu'elle brise son pot de grès sur la tête du soldat et l'étend sans vie à ses pieds. Surpris d'une telle résistance, le duc proposa un arrangement, mais on ne

put s'entendre. La gamision d'Aix reçut du resfort, et un transfuge fournit au comte de Carces des reuseignements is précis sur la situation de l'ennemi, qu'un jour, tandis que d'Épernon, vers deux heures de l'après-midi jouait aux cartes dans sa tente, selon son labitude, avec le seigneur de Valavoire, en présence de pissieurs de ses capitaines, un houle parti de Saint-Sauver enleux un des gentitishommes qui assistaient à la partie, briss la table de jeu et blesse le duc si grièvement, que, nendant blusieurs beures, on le crut mort.

Des deux côtés on était las de la lutte. Les négociations furent reprises, au mois d'août, et l'on débattit les conditions d'une trève. D'Épernon promettait. non-seulement de démolir le fort de Saint-Eutrope, mais encore de ne rien changer dans la situation civile et religieuse de la ville et de la province. Une commission, composée du parlement, du comte de Carces, des consuls et de vingt notables, s'assembla pour délibérer sur les propositions du duc. Sur ces entrefaites, la nouvelle de l'abiuration de Henri IV se répandit à Aix; la joie y fut si grande, que la paix eût été conclue sans délai, si un intraitable ligneur. Génébrard, ancien membre du conseil des Seize, n'eût occupé l'archevêché. Bientôt pourtant les chefs ligueurs et royalistes, réunis sous la présidence du comte de Carces, y reconnurent l'autorité de Henri IV, et Génébrard s'enfuit à Marseille. D'Épernon, qui s'était fortifié dans son camp de Saint-Eutrope, n'en reprit pas moins le siège d'Aix, malgré la défense expresse du roi (mars 1594). L'arrivée de Lesdiguières donna une supériorité marquée aux royalistes : une trève fut signée, et d'Épernon le précéda de quelques jours à Aix, où le parlement royal et le parlement ligueur, s'étant réunis, ne formèrent plus qu'une seule et même compagnie (avril 1594). D'Épernon, quoique mandé à Paris, s'obstinait à ne point quitter la place. De Carces obtint un arrêt du parlement pour la destruction du fort de Saint-Eutrope. En trois jours, le fort fut démoli par le peuple d'Aix, auquel s'étaient joints les habitants de la campagne. D'Épernon, parti pour aller à Lyon au-devant du roi, trouva-à Valence des commissaires royaux qui lui ordonnèrent de résigner ses pouvoirs à Charles, duc de Guise, fils du Balafré. Il ne tarda point à rentrer en Provence, et comme il continuait sa résistance insensée aux volontés du roi, les États achetèrent la paix au prix de cinquante mille écus pour lui et de trente mille pour ses capitaines. De grandes fêtes eurent lieu à Aix en réjouissance de son départ (17 mai 1595),

Cinq ans agrès, Ai reçut dans ses murs Marie de Médicis qui allait épouser. Ilenri I V. És pariement en corps se rendit au udevant d'elle à cheval. Un it trône fut dévé pour la future reine devant l'église des Minimes : c'est là que untes les antorités lui présentièrent leurs hommages : elles se formèrent ensuite en cortége et l'accompagnèrent dans la ville (17 novembre 1600). En 1603, fut le no fudé Pandémic, ou Gelitje Burbon, l'un des édablissements qui contribuèrent le le plus à la prospérité d'Aix. On y enseigna les lettres humaines, la philosophie, et le blooje, la jurisprendence, la médeine et la chirurgie. Un conseil, ayant à sa su tête les deux présidents du parlement et de la cour des comptes, administra l'accadémie jusqu'en 1621. Les conssis avaient demandé que les chaires fissent confiées aux Jésultes, mais le parlement s'y oppous; il ne céde qu'à un ordre formel de Henri IV, no intefois sans soumentre les Jésultes à reconsilaire s'er of comme



AIX.

ne dépendant immédiatement pour le temporel que de Dieu et de son épée, et que les sajets ne peuvent Jamais, pour quelque prétexte que ce soit, être dispensés de la fidélité qu'ils lui ont jurée. » Henri IV eut la générosité d'épargner aux Jésuites ce serment.

En 1611 s'ouvrit le procès de la jeune et belle Mudeleine de Mandols la Palud, s'dutte par son confesseur, Gaulfredi, vieirre de Notre-Dame-des-Accoules à Marseille. Effrayée de l'énormité de sa faute, exaltée par le renords, qui lui montrait son crime comune le résultat d'une chute accomplie grâce à l'intervention de l'enfer, Madeleine ne vit plus dans son amant qu'un sorier. Gauffredi, qui d'abord avait repousé avec force desant le parlement les accustions de sa maltresse, céda, dans sa prison, aux obsessions des prétres et des moines; il éprouva bientôt des hallucinations semblables à celles de sa complice, et, pour s'expliquer à lui-même son crime, crut et avous publiquement avoir en des rapports avec le diable. Condamné comme sorcier, il lut brilé à l'ax au commencement du mois de mai. Le peuple demandait le supplice de Madeleine; on ne l'arrache qu'avec princ à sa frauer, et elle finit ses jours dans un couvent.

Arrêtons-nous lei, un moment, afin de peindre en quelques mots la situation morale et matérielle d'Aix, dans les dernières années du xviº siècle. Un grand nombre de familles nobles ou bourgeoises, ruinées par la guerre civile, souffraient, en 1590, d'une misère d'autant plus cruelle, que la plupart n'osaient l'avouer. Un instinct sublime de charité révéla ces plaies scerètes à quelques cœurs d'élite, et les réunit dans la pensée de les soulager. Ce qu'il y eut de remarquable dans cet élan, c'est qu'il éclata dans les classes inférienres de la société. Sept notaires ou marchands et huit femmes du peuple, s'étant associés pour recueillir des aumones qu'on distribuait en secret, furent ensuite autorisés par l'archevêque, Alexandre Canigiani, à faire des quêtes publiques et à fonder leur œuvre sous le tître de Notre-Dame-des-Miséricordes. Des associés nouveaux se joignirent aux premiers, et cette institution, dont les services furent immenses, existe encore aujourd'hui. Qualre nouvelles chaires avaient été créées à l'Université, fondée en 1409 par le pape Alexandre V : Louis II, comte de Provence, les confirma, en 1513; c'est ce même corps qui fut réorganisé, en 1603, par Henri IV, sous le nom de Collége Bourbon, Louis XIII et Louis XIV augmentèrent successivement ses privilèges. Les lettres n'étaient point demeurées dans l'oubli : un basard heureux avait amené, à la suite de Houri d'Augoglème, un gentilhomme nommé Malberbe, que le grand prieur, qui aimait les arts et la poésie, s'était attaché en qualité de secrétaire. Devenu presque Provençal par son mariage avec la fille du président Coriolis, Malherbe s'établit à Aix, où sa maison devint le centre d'une société de leItrés, laquelle fut comme le prélude de l'Académie française. Le président de la cour des comptes, Jean de Lacépède, le savant antiquaire Galanp de Chasteuil, Joseph de Mazargues, la Molle de Cadenet, François Dupérier, dont la fille devait lui inspirer unc ode si touchante, étaient ses hôtes assidus. Malherbe fit un moment d'Aix la capitale de la poésie française. Sa présence contribua certainement à discipliner les intelligences de cette ville, en leur communiquant ce caractère vif et net à la fois. séricux et élevé, qu'on remarque aujourd'hni encore dans le style des écrivains

June 20 Day

illustres auxquels elle a donné naissance. Aix s'embellit peu à peu de vastes et beaux hôtels bâtis par les membres du parlement. Le nombre de ces constructions augmenta surtout à l'avénement de Louis XIII, lorsqu'on put espérer que la tranquillité publique ue serait plus troublée.

Le 25 octobre 1622. Louis XIII visita la capitale de la Provence. Son séjour fut marqué par l'adoption d'un projet de canal d'arrosage et de navigation sur le territoire d'Aix, à la tête duquel se mit le fameux Peiresc; mais une nouvelle invasion de la peste le fit avorter (1629). Les magistrats prirent les précautions les plus sévères. Les habitants furent séquestrés dans leurs maisons, et l'on placa des niches ornées d'une statue de la Vierge à chaque coin de rue, afin que de chez eux les fidèles pussent entendre la messe qu'on y célébrait. Plusieurs de ces niches existent encore. Le mal empira bientôt, malgré la sagesse de ces mesures. Le parlement, les magistrats, épouvantés, quittèrent la ville, où il ne resta plus que le prévôt du chapitre, Mimata, l'assesseur Martelli et le cousul Borili. Le fléau sévit, pendant un an, et enleva douze mille personnes. Il avait à peine cessé ses ravages, lorsque éclatèrent les troubles provoqués par l'édit des Élus (1630). Les habitants d'Aix, alarmés par cette violation flagrante des priviléges et de la constitution du comté de Provence, se réunissaient chaque jour pour causer de leurs affaires sur la plate-forme du quartier Villeneuve, Tout le monde parlait de résistance : il ne s'agissait que de donner le signal. Un des assistants s'avisa de rappeler l'apologue du chat et des souris - Oui attachera donc le grelot? dit quelqu'un dans la foule. - Moi ! s'écria Paul de Joannis, seigneur de Châteauneuf, en se montrant au peuple le bras entouré d'un ruban blanc, auquel était suspendu un grelot (en patois cascacéou). Lui et son oncle, le président Coriolis, devinrent alors les chefs d'une faction qui régua despotiquement à Aix. Le pouvoir leur fut disputé par le premier consul Sextius d'Escalis, baron de Bras, lequel ayant suspendu son grelot à un ruban bleu, forma un deuxième parti des Cascaréoux, Les Bleux réussirent même à chasser les Blancs de la ville; mais ceux-ci y reutrérent le lendemain; on se battit dans les rues; et de Bras, obligé de se réfugier dans une église, eût été massacré par la populace, sans la courageuse intervention d'un prêtre qui se jeta au-devant d'elle, le Saint-Sacrement à la main. Le 19 mars 1631, le comte de Nangis, lieutenant du prince de Condé, que le roi avait envoyé en Provence pour y faire respecter son autorité, arriva dans la capitale où il organisa une cour prévôtale, et fit exécuter à mort plusieurs membres du parti des Blancs. Les États terminèrent les troubles, en accordant au roi quinze cent mille livres, sans compter l'entretien de l'armée du prince de Condé. et Aix conserva sa Chambre des comptes que la cour avait vouln transporter dans la place militaire de Toulon «loin de l'esprit patriotique de la capitale,» Parmi les hommes qui s'étaient signalés dans cette lutte de l'esprit d'indépendance provinciale et municipale contre l'arbitraire monarchique, nous nonnnerons : l'avocat Gras. Paul de Joannis, seigneur de Châteauneuf, les conseillers Espagnet et Villeneuve, les consuls Sauve, Boniparis, Anglesi et le député de la ville Jacques Gaufredi.

Les nominations successives des gouverneurs de Provence ne sont point de notre sujet, quand aucun fait particulier digne de mention ne les rattache à l'his-

A1X. 553

toire d'Aix. Rappelons senlement qu'au duc de Guise succéda le maréchal de Vitry, à de Vitry Saint - Chaumont et Louis de Valois, comte d'Alais (1622-1639). Le cardinal de Richelieu, avant besoin d'argent, annexa, en 1642, une chambre des requêtes au parlement d'Aix : elle fut remplacée , en 1648 , par nu nouveau parlement, chargé d'alterner de six mois en six mois avec l'ancien, et que pour cette raison l'on appela le Semestre. Les anciens conseillers ne reculèrent devant aucun moyen de combattre son établissement : ils allèrent insqu'à faire assassiner Philippe de Gueydon, qui avait osé acheter une des charges de la nouvelle magistrature. Le comte de Carces et le président d'Oppède étaient à la tête des factieux. Pour soulever le penple contre les consuls, aux cris de vive la liberté! point d'impositions! ils profitèrent de la procession de Saint-Sébastien qu'on célébrait, le 20 du mois de janvier, depuis que le bon roi René l'avait instituée, afin de demander à Dieu l'éloignement de la peste. Mazarin venait d'être mis hors la loi par le parlement : on était aux plus mauvais jours de la régence d'Anne d'Autriche, et le pouvoir central ne pouvait atteindre les mutins. Le comte d'Alais, conduit en prison, ne fut relaché qu'après que toutes les troupes sous ses ordres eurent évacné la ville. Le parlement s'empressa de casser le Semestre.

Il y avait alors à Aix nn poëte populaire, Balthazard Roman, surnommé lou Catadaire (le Paveur); il composait des chausons satiriques qu'il chantait luimeme, dans des représentations auxquelles la tradition avait laissé le nom de syrrentes. C'étaient, à proprement parler, des farces où lui et quatre de ses compagnons faisaient en vers burlesques la charge des autorités et des principanx personnages de la ville. Roman recevait, chaque année, du conseil municipal, une certaine quantité de drap pour habiller ses acteurs; il exerçait en quelque sorte des fonctions publiques, puisque son fils lni succéda et garda son emploi jusqu'à la suppression des syrventes, en 1660. Le jour de la procession de la Fête-Dieu, lon Caladaire et sa troupe parodièrent, à la suite de la procession, le comte d'Alais et sa femme, dans des couplets grotesques où l'un et l'autre étaient également bafoués. Le comte, blessé de ces injures, se mit à la tête du régiment de Montbrun qu'il avait fait entrer en Provence, et tenta d'enlever les commissaires que le parlement avait envoyés à Draguignan afin d'y instrumenter contre ceux qui s'étaient montrés favorables au gouverneur. Une expédition partit d'Aix pour les défendre : on y était si animé contre le comte, que le chapitre de Saint-Sauveur fit une partie des frais nécessaires à la solde des troupes. Ces soldats improvisés, qu'ou appela les Cadets d'Aix, ayant été battus, le chapitre vendit les chandeliers d'argent massif du maître-autel ; l'Université donna quatre mille livres, le corps des marchands dix mille; les gens du parlement et les citovens riches sacrifièrent leur vaisselle, et les femmes leurs bijoux. Les parlementaires furent une seconde fois défaits dans la plaine de la Touloubre (1649). Un arrangement ayant été proposé, comme les deux partis ne pouvaient tomber d'accord sur les conditions, Louis XIV envoya le maréchal de bataille, Saint-Aignan, porteur d'un traité définitif. Dix années s'écoulèrent encore, toutefois, pendant lesquelles ce traité souleva des contestations sans cesse renaissantes.

La peste reparut à Aix, en 1649. L'année suivante, la Fronde y occasionna de nouveaux troubles. Deux factions partageaient la ville : d'un côté, les Sabrewrs

commandés par le baron de Saint-Marc et dévoués à Gaston d'Orléans et anx princes; de l'autre, les Canivets ou Plumitifs, ainsi nommés parce qu'ils étaient tous gens de canif et de plume, restés fidèles à Mazarin, sous la direction du comte de Carces et du président de Regusse. Le gouverneur d'Aiguebonne se joignit aux Sabreurs. Dans une émeute, le parlement en corps étant sorti pour l'apaiser, ceux des conseillers qui appartenaient au parti des Sabreurs essayèrent d'encourager la révolte. Mais la dame de Venel, que son dévouement avait rendue chère au peuple pendant la peste, ayant parcouru les rues, le pistolet au poing, en criant Vivo lou reu! Fouero lei Sabrurs! (Vive le roi! Dehors les sabreurs!) sa présence donna la victoire anx Canivets. Les Sabreurs , expulsés de la ville . essayèrent d'y rentrer par un aqueduc qui conduisait à l'hôtel d'Oppède; leur tentative échoua. Le 8 mai 1652, le duc de Mercœur, envoyé par Mazarin, arriva dans la capitale de la Provence et parvint à y réconcilier les deux partis (mars 1653). Au mois d'août 1655, Christine de Suède, se rendant à Rome, après son abdication, passa par Aix, où elle fut accueillie avec tous les égards dus à son rang. Le calme renaissait dans la ville, mais aux discordes publiques avaient succédé les haines particulières. Un duel entre denx gentilshommes, d'Estienne et de Barate, qui avaient combattu chacun sous une bannière opposée dans les derniers troubles, fit éclater, au mois de février 1659, une émeute terrible. Barate avait été grièvement blessé : ses amis répandirent le bruit que c'était le président d'Oppède, son ennemi, dont la vengeance l'atteignait par une main étrangère, Le peuple des faubourgs se souleva, poursuivit d'Oppède jusqu'au palais et en enfonce les portes. Le président eût été massacré peut-être, malgré son sang-froid et son admirable fermeté, si l'archevêque Grimaldi, quoique en lutte avec lui, depuis longtemps, pour de graves questions de préséance, ne fût accouru au palais, ne l'eût pris par la main et guidé à travers la foule, en le couvrant de son manteau, tandis que le conseiller Thomassin, un pistolet dans chaque main, mepacait de brûler le premier qui branlerait. Une commission spéciale prononca des peines sévères contre les coupables : la mort , l'exil , la confiscation , les galères, -Le parlement ordonna la démolition de la tour de l'Horloge et de la porte des Cordeliers où s'étaient retranchés les séditieux, et fit bâtir sur la place des Précheurs une pyramide qui reçut l'extrait de ses jugements. Toute trace de ces désordres était effacée lorsque Louis XIV, venu en Provence pour pacifier le pays, se rendit à Aix, suivi de toute sa cour, le 17 janvier 1660; il y fit publier le traité de paix conclue avec l'Espague, et recut eu grâce un illustre proscrit, le prince de Condé, auguel il accorda généreusement son pardon.

La peste, qui ravagea Marseille en 1720, fit aussi de nombrenses victimes à Afix. An nombre des citopess qui s'illustrèrent par leur dévouement, nous trouvous nn Yauvenargues, nom qui devint plus tard si cher aux lettres françaises. Aix, façonné aux babitudes caimes et régulières par le despotisme du grandi, bablét par une nobleses rivhe et brillante, un magistrature instruite, un peuple vif et spirituel, était devenu une ville de plaisir, d'étude et de mouvement. Les hautes classes y suivaient l'impulsion de Paris. La fobne in ayant plus de chef de parti à combattre ou à soutient, se passionnait pour ses vieilles fetes. Si la rentrée du partement s'était effectuée d'une focco solonnelle, si le prince

d'amour avait généreusement fait les frais de la procession de la Fête-Dieu, si les autels lul parissisient convenablement ornés au vendredi-saint, jour consecré à la ristiation des églies, le peuple rien voulait pas davantage: en l'avait anué, il était content. Als, entraihe dans le tourbillon des plaisirs de la Régeuce, sembla, quelque temps après, comme le reste de la France, vouloir faire pénièrenc de ses erreurs. La bulle l'insparity a glivis les serpiste en deux camps: les jansénistes et les molinistes, les acceptants et les refusants. La théclogie ent ses factions, comme autrés la politique. L'efferresence cet était à son comble, quand le procès du fésuite Girard et de la belle Cadière vint fournir un nouvel aliment aux querelles théologales.

Marie-Catherine la Cadière, née de parents honnêtes et dévots, avait seize ans lorsque le père Girard , prédicateur renommé et confesseur à la mode , fut envoyé par ses supérieurs à Toulon pour y gouverner le petit séminaire de la marine (avril 1728). Catherine voulut l'avoir pour directeur, et Girard voyant dans cette belle et ardente jeune fille une pénitente qui pouvait augmenter sa gloire, en fit sa brebis de prédilection. Les doctrines du molinisme, qu'il lui enseigna, la transformèrent en illuminée. Girard lui fit prononcer le serment mystique de se livrer à tout ce qu'il exigerait pour faire, pour dire, pour agir, pour souffrir. On devine quelle fut l'issue de ces relations. La Cadière, conseillée par un confesseur janséniste, déposa une plainte à la sénéchaussée contre son ancien confesseur, et le procès fut enfin porté à Aix devant le parlement. Catherine ne trouva pas un défenseur dans le barreau : il fallut qu'on lui en nommat un d'office. Le syndic de l'ordre, Chaudou, chargé de la défense, eut le tort de sontenir l'accusation de sorcellerie qui figurait parmi les chefs de la plainte : une accusation bien plus sérieuse était celle d'avortemeut dont le jésuite ne parvint jamais complétement à se laver. Duraut tout le cours du procès, la discorde régna dans la ville. Les membres d'une même famille étaient divisés et les enfauts prenaient part à la guerelle. On se promenait eu tumulte dans les rues, les uns demandant des fagots pour brûler le père Girard, les autres élevant en l'air une chaise (cadiero), par allusion au nom de famille de Catherine, et faisant la même demande pour la brûler aussi. Les débats se prolongèrent lougtemps.

Le 11 septembre 1731, le proncureur général lut ses conclusions tendant à absoudre le père Girand et à condamer la Cadière, comme atteiule et convaincus
d'imposture et de sacriliège. L'adoption de ces conclusions et tentrain le mort :
d délibération la longue et se termina per un acquittement général. Quant à
Girard, on le renvoya devant l'officialité de Toulon pour le délit commun. Aut
Girard, on le renvoya devant l'officialité de Toulon pour le délit commun. Aut
contre la Cadière, fut accuellit à coups de pierres. Dit mille personnes accomparèrent Catherine dans ses visit de l'audient aux juezs. Lebret, pour
mettre un terme à ces manifestations, appela le régiment de Flandre à l'aix et de
metre un terme à ces manifestations, appela le régiment de Flandre à l'aix et de
moison des l'écultés de nos crit et 1732, il fut abosso du délit commun et mourait à Dole, le 5 juillet 1733, en odeur de sainteté, dit la relation de sa mort,
publiée net le Tèsuites.

Dix-neuf ans plus tard, sur le fameux réquisitoire du procureur général de Monclar, le parlement d'Aix prononca la suppression définitive de la compagnie de Jésus (1762). Il fut bientôt supprimé lui-même par suite de la réforme du chancelier Maupeou : la cour des comptes le remplaca. Le départ des magistrats, exilés au nombre de soixante-quinze, et celui de leur famille laissa la ville dans une espèce de solitude. Rappelés en 1774, ils reprirent leurs sièges an milieu des acclamations publiques. Avant de disparaître avec tontes les autres institutions de la monarchie, la cour souveraine entendit retentir dans son euceinte la voix de Mirabeau : elle eut les prémices de cette éloquence qui allait gonverner l'Assemblée Nationale et dominer la France. Mirabeau, comme on sait, eut à soutenir devant le parlement d'Aix un procès fort grave contre sa femme, qui demandait la séparation de corps. A chaque audience , les places réservées au public étaient envaluies par l'aristocratie de la ville. On voyait les femmes de gnalité faire foule, comme de simples bourgeoises, et se tenir debout dans l'enceinte privilégiée. Mirabeau se défendit lui-même : Portalis plaida ponr sa femme et eut la gloire de vaincre son terrible adversaire.

Les États de Provence, suspendus depuis 1639, se réunirent à Aix, en 1787, dans l'église du Collége Bourbon. L'avocat Pascalis, qui remplissait alors les fonctions d'assesseur, y réclama le vote par tête, ainsi que la participation de la noblesse et du clergé au paiement des impôts. Au milieu de ces discussions, on apprit le remplacement des parlements par les bailliages et la création d'une cour plénière à Paris pour l'enregistrement des lois. Tous les eorps constitnés protestèrent aussitôt. La noblesse, le parlement, le clergé, les consuls, se rendirent en corps auprès du gouverneur, le duc de Caraman, pour lui signifier leur ferme résolution de ne point reconnaître la cour plénière, laquelle ne tarda point à être supprimée. La seconde session des États de Provence s'ouvrit, sur ces entrefaites : Mirabeau y parut, et prenant en main la cause du Tiers-État, foudroya l'aristocratie de cette magnifique apostrophe qui retentit bientôt dans toute la France, « Dans tons les pays, dans tous les âges, les aristocrates ont implacablement poursuivi les amis du peuple; et si, par je ne sais gnelle combinaison de la fortune, il s'en est élevé quelqu'uu dans leur sein, c'est celui-là surtout qu'ils ont frappé; avides qu'ils étaient d'inspirer la terrenr par le choix de la victime. Ainsi périt le dernier des Gracques de la main des patriciens; mais, atteint par le coup mortel, il lança de la poussière vers le ciel, en attestant les dieux vengeurs, et de cette poussière naquit Marius : Marius , moins grand pour avoir exterminé les Cimbres, que pour avoir abattu dans Rome l'aristocratie de la noblesse. » Nommé député aux États-Généraux de 1789, par les électeurs du Tiers-État d'Aix et de Marseille, Mirabean opta pour Aix. La jennesse de Marseille se rendit dans cette ville pour le féliciter : deux mille jeunes gens y entrèrent, le soir, avec des torches allumées, au bruit de la musique et des salves d'artillerie. Mirabean, du haut de son balcon, harangua cette foule enivrée. Quelques mois après, eut lieu la dernière séance du parlement, dont l'existence avait été de trois siècles (27 septembre 1790).

L'Assemblée Constituante érigea Aix en chef-lieu du département des Bonchesdu-Rhône; ce n'est que plus tard que la préfecture fut transférée à Marseille. A1X. 557

Aix, outre les établissements que nous avons déjà mentionnés, était, avant la Révolution, le siége d'une généralité, d'une chambre souveraine du clergé, d'une province et recette ecclésiastique, d'une commanderie de Malte, d'une intendance, d'un bureau des trésoriers généraux, d'un hôtel des monnaies, d'une maltrise des eaux et forêts, d'une prévôté royale, d'une justice ordinaire de la ville et de la première viguerie et recette de la province. On y comptait un grand nombre de communautés religieuses : Dominicains, Carmes, Cordeliers, Observantins, Chartreux, Augustins, Mathurins, Minimes, religieux de Picpus et de la Merci, Dames de Saint-Dominique et de la Visitation, etc. L'archevêché avait pour suffragants les évêchés de Gap, de Fréjus, de Sisteron, de Riez et d'Apt; le même siége archiépiscopal comprend aujourd'hui sous sa juridiction les évêchés de Marseille, de Fréjus, de Digne, de Gap et d'Ajaccio. Une cour royale a remplacé le parlement de Provence; elle a dans son ressort les trois départements des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes et du Var. Aix est, en outre, le cheflicu d'une sous-préfecture et le siège d'un tribunal de commerce; il y a dans ses murs une faculté et une école de droit, une faculté des lettres, une école des arts et métiers, un établissement thermal, un musée d'antiques, une bibliothèque publique, un collége communal, un grand et un petit séminaire, un hôtel-Dieu et une chambre consultative des manufactures. On évalue la population actuelle de la ville à 24,000 habitants et celle de l'arrondissement à près de 107,249.

Aix est divisé en quatre quartiers : la ville vieille , au nord du Cours : la ville neuve, dans laquelle le quartier Saint-Jean se trouve compris; le quartier Saint-Louis, et le faubourg situé à l'ouest. La vieille ville n'offre que des constructions assez irrégulières : mais le Cours et les quartiers neufs sont ornés de nombreux hôtels et de belles maisons presque toutes décorées de balcons. Outre la magnifique promenade du Cours, à l'extrémité duquel s'élève, comme nous l'avons déjà dit, la statue du roi René, et qui a dans sa grande allée trois fontaines, dont une répand de l'eau chaude, on remarque de jolies promenades autour de la ville, entre autres le Cours de la Porte-Saint-Louis. Les boulevards extérieurs et les routes de Marseille et d'Avignon sont aussi plantées d'arbres. On doit citer, parmi les monuments d'Aix, la cathédrale de Saint-Sauveur, dont la nef principale et le clocher appartiennent à l'architecture du xive siècle; les églises de Saint-Jean et de Sainte-Marie-Madeleine ; l'hôtel de ville ; le palais de justice ; la porte de la tour de l'Horloge ; l'hôtel de l'Université, où siégent les Facultés de droit et de théologie; les hôtels d'Albertas, de Lauris, de l'Estang-Parade, de Regusse, de la Tour-d'Aigues, etc. Par sa position géographique, entre Marseille et Avignon, Aix est plutôt un centre agricole que commercial. Le cultivateur des environs se montre moins rebelle aux innovations modernes, que dans les antres parties du territoire : aussi, l'agriculture y a-t-elle fait des progrès sensibles. La ville renferme cependant quelques manufactures, des tanneries, des distilleries, des imprimeries sur toile, des fabriques de drap grossier, dit Cadix, et des filatures de coton. Le conseil municipal espère que la création d'un canal, et la prochaine ouverture du chemin de fer, qui fera de l'ancienne capitale de la Provence un faubourg de Marseille, donneront à Aix un grand essor manufacturier, L'industrie, toutefois, n'est dans les goûts ni les habitudes de la noblesse et de la magistrature. Les rues à demi gluencieuses sont hordées de vastes hôtels, où iles débris de la vicilie aristocratie provençale vient dans les loisirs studieux que permet la fortune. Former de nouvelles collections de livres, de tableaux, d'antiquités; accroître et commercer les anciennes, voilà la grande préoccupation de cetax que n'entraine pas le mouvement du barreau. Les arts de la bouche, commer s'ile avaient, cux aussi, besoin de silence et de recneillement, y sont cultivés avec succès. L'Oive, dans se mille préparations, le nought, les bésuris, les canissons, les figues d'Aix, sont l'objet du seul commerce, dont les exportations s'étendent insuraux aux colonis.

Studiesse et policie, malgre les troubles crisis, la cité de René a fournit planieurs hommes cébèrres à la France du moyen âge, de la prenaissance, de la monarchie absolue et de la Révolution. Nous citerons : Alberius, chanoline d'Aix, qui composa, en 1157, l'histoire de la première croisade; Peirexe, dont l'immense éradition étonna l'Europe; le poete comque Bresey; le musicien Campra; le peintre Jean-Baptiste Vanloo; les deux bolanletes Tournefoir d'Ananos; l'histoire négographe Honori Bauche; le navigatur Entrecuteaux; et Venerangues, l'immortel auteur des Maximes. Dour les temps modernes, il visitifie de nommer : M. Louis Peisse, l'intelligent commentateur de Cabanis et de la philosophie écossaise; le peintre Granet; le comte Portalis; le comte Sintein; M. Mignet, dont les beaux travaux historiques sont connus du monde entier; M. Rouckon, le savant auteur du Reisund de l'Alarière de Prosence; M. Senty, auquel on doit la première édition des Memoires de Saint-Simon; et Richaud-Martells, l'auteur des Deux Fragaros.

## BRIGNOLES.

Brignoles, Brinonia, Bruniola et Brinonium, que quelques érudits prennent pour le Forum Vezoni et d'autres pour le Mataonomie de la grande voie Autrélienne, est une très-ancienne petité ville, dont Childebert, rol de Paris, fait mentud ans un de se diplômes en date de l'année 856. Brignoles s'étende na partie sur un coteau, incliné vers le nord et le couchant, et en partie sur la surface du terrain plat qui environne cette éminence et que beignent les eaux de la petite riviére du Carami. Sur le terre-plein du coteau sont situés fancien chitéau des comtes de Provence, de la mision d'Anjou, et l'église parissiale, dont la fondation remonte au xir siècle, et qui fut rebêtie en 1592 et agrandie en 1692. Le château, subsistant encore en partie, e d'é reconstruit vers la fin du vui siècle :

State Growt

Tile-Live. — Pintarque, Vis de Marius. — D'Anville, Nolice de l'ancienne Gaule. — Amédèc The Mistrie des Gaulois. — Bosche, Basai sur l'Aistrie de Provence, me Histoire de Provence, par Augustia Fabre. — Estate historique sur le pariemna de Provence, par Perin. — Pitto, L'Albaso. — Aléa ancien et moderne. — Précié de l'Aistoire de Provence, par Perin. — Pitton, Pittorier de l'ass. — Deletionneire de l'assiste. — Anneire de Bouche-du-Réna.

Il ne reste plus de vestiges de celui qu'habitaient les courtes, de la famille d'Agine de la Camille d'Eglise de Saint-Savueur, eglise qui n été détruite. Les comtesses de Provence, en raison de la salubrité du pays et de l'agrèment de leur palais entouré de jardins, faisaient leurs couches et élevaient leurs enfants à Brignoles : de la le nom d'Alauma donné à cette ville. Au couchant du palais était la rue de Lanciers, où locesient les zantées du souverain.

Brignoles n'eut jamais de conseil administratif permanent. Les intérêts généraux de la ville se discutaient dans une assemblée composée de tous les citovens, réunis avec la permission et en présence de l'officier royal : on couflait l'exécution des projets adoptés à un ou plusieurs notables, syndies, acteurs ou procurateurs. En 1321, Brignoles obtint du comte-roi Robert le droit d'élire annuellement douze citovens, pris indistinctement parmi tous les habitants, pour administrer les affaires de la communauté. La reine Jeanne y ajouta l'autorisation de nommer deux syndics et un secrétaire (1377). Après la réunion, en 1502, la ville fut autorisée par le roi de France, Louis XII, à nommer un troisième syndic. Brignoles avait un juge de première instance et un tribunal des premières appellations qui prenait le titre de cour royale. Henri III, en 1578, y établit un siège de sénéchaussée. Les cours souveraines du parlement et de la chambre des comptes s'y réfugièrent souvent dans des temps de contagion. Ce fut pour cette cause que le parlement, institué par Louis XII, en 1501, tint dans cette ville sa séance d'installation, le 18 novembre 1502 : malgré sa salubrité proverbiale, la peste y pénétra pourtant, en 1479 et en 1587.

Brignoles réunit neuf fois dans son enceinte l'assemblée générale des trois États de la province. Cest dans ses murs que fui signé, en 1891, le traité pour la délivrance du comte-roi, Charles II, prisonnier à Barcelone; un des notables, Jelan Aimeric, figura parmi les olages livrés pour la garantie du traité. Pendut règne de Jeane, les Túchius et Raymond des Baus firent de longs et d'inutiles efforts pour s'emparer de la ville, que défendirent avec valeur des habitants dévoutés à leur souveraine. Apprès la mort tragique de cette princeses, les Reignolais embrassèrent et servirent avec chaleur la cause de Charles de Duras. Louis II, comté de Provence et duc d'Anjou, les en punit sévérement en condamnant la ville à une amende annuelle de cinq cents fournois d'argent (1396); imposition evorbitante dont lis n'obliment la rémission qu'après d'humbles et rétierées suppliques, pendant le séjour que ce prince et la reine son épous firent dans leurs murs, en 1403.

Brignoles, dont les fortifications n'avaient point été entretreuves, durant une nouque pair, ne put résister un seujour au connétable de Bourbon (1594). Douze ans plus tard cependant, Charles-Quint essuya un échec sous ses murs. L'étite des jeunes gens de la ville s'étant inconsidérément engagés à sa poursite. l'Empereur les fit prisonnières et revint sur ses pas; les habitants, pour sauver des tests si chères, jui ouvrirent alors leurs portes. Charles-Quint entre triomphalement dans la ville, qu'il livra au pillage et à lequelle il imposs le nom de Nicopolis. Charles I Vistiat Brignolès, en 1656. Pendant les guerres de la Ligue, les habitants avaient près parti pour les Rezats coître les Carcistes : un de ces derriers, Hubert de Vira, dont la missia orasit été détruite et le domaine

rangó, se présenta devant la place, au mole de décembre 1588; après une masse démonstration d'attaque, il secalada les mars, pendant la mui, et la ville fut pillée par ses soldats. Le duc d'Épernon y fit construire essuite une citadelle que les habitants s'empressèrent de démolir, en apprenant le rappel de ce gouverneur. A l'époque des troubles du Semestre, Brignoles contribunt beaucoup à la victoire remportée dans la plaine du Val par les troupes royales sur les troupes parlementaires [14] juin 1689]. Louis XIV, Jorseyil visita la ville, au mois de férrier 1660, parla gracieusement aux magistrats municipaux de ce Joyal service. Le dernier fait que nous fournissents es annales se rapporte à l'invasion de 1707; le duc de Savoie, marchant sur Toulon, leva sur les Brignolais une contribution de vingé-deux mille ciuq cents livrie.

Brignoles renfermait, en 1789, quatre communautés d'hommes : cordeliers. augustins, capucins et trinitaires; une maison chef d'ordre de la congrégation des prêtres du Saint-Sacrement, fondée en 1656, et un couvent d'ursulines établles en 1618. Un mont-de-piété y existait depuis 1667; ses prêts étaient gratults, et de généreux citoyens en faisaient les fonds. Brignoles figure aujourd'hui dans le département du Var, comme chef-lieu de sous-préfecture : la population de l'arrondissement s'élève à plus de 69,000 habitants et celle de la ville à près de 6,000. On y trouve un tribunal de première Instance, un tribunal de commerce, une société d'agriculture, une école normale, deux écoles commupales, une bibliothèque publique et deux hospices, Saint-Jean et la Charité, Les seuls monuments un peu remarquables sont : l'hôtel de ville, où est placée la bibliothèque, et le palais de justice, édifice moderne d'un assez bon style. La grande rue, assez large, bordée de jolies maisons bourgeoises et de magasins bien fournis : les deux places, ombragées par des arbres séculaires et rafralchies par des fontaines jaillissantes, donnent une charmante idée de l'ensemble de la ville. Les dehors sont plus attrayants encore. De la partie haute, l'œil plonge sur la belle allée de peupliers qui longe les bords du Carami : on promène ses regards avec délice sur une plaine couverte, dans une circonférence d'environ vingt-cinq à trente kilomètres, de vignes, de céréales, de prairies, de plantes légumineuses, d'arbres fruitiers de différentes espèces, et surtout de pruniers, auxquels la ville, dit-on, doit originairement son nom (des deux mots celtes, brin, prune, et one, bonne), et dont les produits ont été célébrés par le chancelier de l'Hôpital dans la description en vers latins de son voyage à Nice. Ces caux servent aussi à faire mouvoir des moulins à farine, à huile d'olive, à soie, à foulon, à tan, à papier commun, à la fabrication des cuirs, à la mégisserie et au blanchissage des tolles.

Parmi les hommes distingués neis à brignoles, nous cilerons soint Losis, évêque de Toulouse, list du comte de Provence, Charles II; Réground, pois provençal, admis à la cour du roi Robert; Routon Saint-Vietor, Instarien du roi Robert; Routon Saint-Vietor, Instarien du roi René; Jasepà Parrasrel, di Den Batalitas, grande pelarter; Jesepa Gausire, célèbre avocta lu parlement d'Aix; Louis Meille, professeur de philosophie au collége de la Siniènce; et Jouré Roumonnuf. Busturet des Temblers.

<sup>1.</sup> Bomy, Recherches curiouses du nom aneien de Brignoles. — Amic, Considérations médicotopographiques sur Brignoles. — il. Vicune, Promenadez dans Toulon, ancien et moderne.







## ARLES.

Arles, comme toutes les cités nobles et déchues ', qui n'ont plus que leur passé pour se consoler du présent, a toujours été très-jalouse et très-glorieuse d'une origine qu'on est obligé de rechercher jusque dans les temps mythologiques. La géologie, science positive, qui croit avoir retrouvé toutes les dates de la création, peut donner la clef de quelques-unes des fables arlésiennes. On doit donc mentionner au moins ces énigmes symboliques, en renvoyant aux savants pour en connaltre le mot. Ainsi, une partie du territoire d'Arles, la Cran, est une vaste plaine de cailloux roulés, comme les galets de certaines plages. Hercule revenant de l'Ibèrie, où il était allé enlever les génisses de Géryon, fut arrêté dans la plaine d'Arles par deux géauts nommés Albion et Belgion ou Bergion, fils de Neptune. Ayant épuisé contre eux ses flèches, il invoqua Jupiter, qui, pour écraser les adversaires de son fils, fit pleuvoir une grêle de cailloux. Tel est le mythe raconté par Pomponius Méla. La science moderne a décidé qu'un cataclysme des premiers ages du monde a réellement produit ce dépôt diluvien, qui existe dans plus d'une autre vallée de la Durance et du Rhône. En 1845, une dent de requin, trouvée dans les roches calcaires des environs d'Arles, attesta, entre autres signes analogues, que Neptune y résidait autrefois avec ses fils les deux Titans, dont l'ainé se réfugia peut-être dans l'île qui porte encore son nom,

Ouelques auteurs grecs et latins se contentent de faire attaquer Hercule par les Celto-Liqures, peuples que Strabon prétend être étrangers à la famille gauloise, mais qui, venus d'Espagne dans les Gaules, cinq ou six siècles avant l'ère chrétienne, y avaient adopté insensiblement les mœurs des Gaulois primitifs et embrassé aussi la religion druidique. Il reste de ces premiers habitants ou fondateurs d'Arles, un monument druidique, singulière construction souterraine, pratiquée dans la colline de Cordes, à une courte distance de la ville, et que le peuple appelle encore le Trou des Fées, Selon une opinion controversée, le nom même d'Arles ne serait que la contraction des deux mots ar et laith qui, dans la langue celtique signifiaient lieu humide, comme si les Ligures eussent été obligés de conquérir sur les eaux une partie de son territoire pour l'habiter. A cette étymologie gauloise quelques-uns préférent l'étymologie latine d'Ara lata (large autel), parce que les Romains y trouvèrent un autel, consacré à la Diane d'Éphèse par les Grecs.

Les Grecs appelaient Arles Orleve (la fertile); mais quel établissement y firent-ils? on l'ignore. Il n'y a rien de grec à Arles que quelques mots de l'ancien idiome, signalés par M. Fauriel. L'origine des jeux athlétiques de la course, de

<sup>1.</sup> Urbs nobilis est une expression d'Ausone, qui a écrit un poème sur les villes nobles, dans lequel Arles figure. 71

la lutte et du saut ; celle de la farandoule, cette danse populaire qu'on vous représente sur les vases antiques, et quelques autres usages, peuvent bien remonter à une colonisation grecque. L'institution, longtemps conservée, d'une reine du printemps, la Maïa, cette déesse annuelle, qui présidait aux jeux de mai, avait la même source. On peut donc, saus risquer une fiction classique improbable, s'imaginer, que lorsque le beau théâtre, édilié à Arles par les Romains, et faussement attribué aux Grecs, initia les habitants des bords du Rhône à la noble noésie de Sophocle et à ces plaisanteries satées d'Aristophane, qui devaient charmer plus encore l'Arlésien, de tout temps un peu frondeur, cette belle langue réveilla un ancien écho grec sous le portique dont il reste encore debout deux élégantes colonnes en marbre d'Afrique; mais il faut rejeter comme un roman sans autheuticité ces amours de Protys, le roi grec de Marseille, avec la fille de Senanus, le roi gaulois d'Arles. Quelques Grecs de Marseille avaient bien pu se mèler à la population ligure, lorsque Marius vint en Provence combattre les Cimbres et y créer les premiers monuments de la puissance romaine; mais ce sont ces monnments de Marius qui prétent enfin des dates historiques à l'antiquité d'Arles.

A la Graü, la plaine pierreuse de la fertile Théline, et aux autres parties du territoire, la rencontre des derniters flots du Hhoie avec ceux de la mer avait fini par ajouter une lle d'alluvion anopellement agrandre par les débissements de la Méditerrande, que le fleuve repoussait ainsi vers le golfe de Lion. La navigation des embouchures était sans doute dangereuse du temps de Marius, comme celle rest encore quelquefois de nos jours; le général romain, voutant faciliter à son armée le transport des vivres qui lui étaient aucnés par mer, étuda l'obstacle de la barre du Rhome, en fisiant cressure ce canal latériq qui porta longtemps le nom de Fosse Marius. (Zui Marius [221] Marius [227]; mais ce nom de Chamargue, s'appela aussi le Champ de Marius [221] Marius [227]; mais ce nom de Chamargue qui se retrouve dans la langue espagnole pourrait bien avoir une étymologie plus moderne que cette contraction prétendue des noms de Marius.

Après Marius, Arles reçut la visite de Jules César, qui raconte dans ses Commentaires qu'il y fit construire douze « vaisseaux longs » (naves longæ) pour l'aider à soumettre Marseille, soit que ce fussent des bâtiments de guerre, soit que ce fussent seulement des bâtiments de transport, premiers types des alléges du port actuel. Arles rivalisait donc déjà avec Marseille par son importance politique, son commerce et ses chantiers de construction. César, reconnaissant de son secours, lui attribua les priviléges d'une colonie avec le prénom de Julia, et y établit les vétérans de la sixième légion; car Rome savait parfaitement prodiguer à ses alliés des honneurs intéressés. L'ascendant de la civilisation romaine ne tarda pas à l'emporter à Arles sur les mœurs gauloises. Les légionnaires y appelèrent leurs familles; des architectes et des sculpteurs romains y apportèrent les arts de Rome. La physionomie matérielle de la ville des Ligures changea si completement, grace aux temples et aux palais qui l'ombellirent, grâce aussi aux remparts et aux tours qui la fortifièrent, que sous les empereurs on la surnomma la Rome des Gaules : Gallula Roma Arelas. Faut-il s'étonner, si, lorsque Constantin voulut abandonner la Rome italienne, pour transporter sur les bords de l'Hellespont le siège de l'empire, il hésita quelque temps entre la Gaule et l'Asie, entre Arles et Byzance, Constantin y venait volontiers comme dans une ville bien-aimée; il y donna des ieux publics dans l'amphithéatre, et bâtit un pont de pierre sur le Rhône. Son fils ainé, Constantin II, y naquit en 316. Il v avait un palais à Arles, celui de la Trouille, qui servit encore, plus tard, de résidence coıntale. C'est dans cette résidence impériale que Maximien , toujours tourmenté par une ambition inquiète, avait conspiré contre les jours de son gendre Constantin : c'était là qu'au milieu de la nuit il s'était dirigé vers sa couche pour le poignarder, et qu'il avait été surpris au moment où il venait de frapper l'eunuque qu'on avait substitué à l'Empereur ; affreux dénouement de cette querelle de famille dont les diverses péripéties réunissent tous les éléments des plus sombres conceptions de Shakspeare et de Crébillon (an 310), Arles, outre les avantages de sa situation, avait sans doute un autre titre aux veux de Constantin : c'était une des premières villes de l'empire qui eussent embrassé la foi chrétienne. La tradition prétend que l'église d'Arles avait été fondée par Trophyme, un des disciples des apôtres, qui est resté son patron spécial après avoir été son premier évêque. Le premier et peut-être le plus solennel concile de l'Occident fut tenu à Arles, en 3t4 ; n'est-ce pas un témoignage que la ville aimée de l'empereur converti était, en effet, celle où les chefs de l'Église pouvaient se croire dans une enceinte toute mbrétienne? Ce fameux concile, dans lequel on condamna les Donatistes, commença la série de vingt assemblées du même genre, que l'Église devait successivement convoquer à Arles, et dont les travaux appartienneut exclusivement à l'histoire ecclésiastique,

Cogendant, à Arles comme partout, les monuments du paganisme survécurent quelque temps encore au paganisme abandonné; nouments vides, mais debout, protégés par la vieille gloire de Rome, dernière superstition du monde encore comme sa mère d'un amphithétier pour les combats de gladisteurs lequel ne le cédait qu'au colysée; d'un théâtre pour les jeux sécinques, digne de celui de Amerellus; d'an cirque, d'un palsi impérial, de t. thermes publics, d'arcs-de-triomphe, d'un obélisque égyptien, de colonnes, de temples, et d'autres édities groupés autour de son forum. La croix panaits ur tous esc chef-d'ouver de l'art architectural, qui convenaient si bien à une cité reconnue encore, en \$18, pour la métropole des Gaules, ainsi que l'attence cet édit d'Insorius, qui y convenaient si bien à une cité reconnue encore, en \$18, pour la métropole des Gaules, ainsi que l'attence cet édit d'Insorius, qui y convenaient si bien à une cité reconnue encore, en \$18, pour la métropole des Gaules, ainsi que l'attence cet édit d'Insorius, qui y convenient la fédération administrative et l'assemblée annuelle des \$570 Frorierse, en proclamant les avantages matériels de la colonie de Jules César, Mais, avant que ce sécles sité écoulé, l'ère des ruines commence à Arle

L'empire romain avait, dans son système de conquêtes continues, une telle puisance d'assimilation, que ses membres les plus éloignés, vivant tous de la vie commune, résistaient, encore par leurs propres forces à l'invasion des Barbares, alors même que la résistance faiblissai déjà au cure et à la téle du colossé néervé. Arles brava, quelque temps, l'invasion des Ostrogolhis et des Wisigolhis; ce fut l'empereur Zénon lui-même qui la cédia, en 1890, à Odosorte, roi des premiers; l'equel, à son tour, la céda à Euric, roi des seconds. Euric eut bientôt à défendre la ville confreise Franks, qui, sous Chlodwig, à étaient établis au norde de la Loire.

Les Franks, unis anx Bourguignons, en firent le siège et furent repoussés; puis, en 531, les Franks vainquirent les Ostrogoths, et Childebert, reconnu souverain de la France méridionale, crut imiter glorieusement les Empereurs, en présidant des jeux à la romaine dans l'amphithéâtre de la Rome des Gaules. En 562, le partage de l'empire des Franks entre les enfants de Chlotaire fit échoir Arles à Gontran, qui eut à la défendre contre une irruption des Goths d'Espagne, Pendant le vie et le viie siècles, ce furent les Sarrasins qui, tantôt par mer, tantôt par terre, quelquefois par terre et par mer en même temps, envahirent la Gaule méridionale. Arles devint la proje de ces païens (782) qu'on accuse de la dilapidation de ses monuments antiques, mais que nous serions tentés de justifier, car un autre fanatisme avait devancé le leur : celui des chrétiens eux-mêmes. Dès le v' siècle, un prêtre nommé Cyrille, lequel dans les monuments de l'architecture et de la sculpture dont le génie de Rome avait doté Arles ne voyait que les œuvres du démon, en avait provoqué le renversement et la destruction par une prédication violente. Les Sarrasins, qui s'emparèrent d'Arles, n'y trouvérent donc plus que les ruines de ces édifices et de ces statues qu'on veut qu'ils aient brisés ou incendiés. Pourquoi auraient-ils été plus barbares en Provence qu'en Espagne, où ils avaient introduit une civilisation élégante à la suite de la conquête 19

Les Sarrasins n'étaient pas venus sur les bords du Rhône pour y camper, mais pour y faire un établissement et éténdre de là leur domination sur toutes les Gaules, Charles Martel le comprit ainsi, et n'attendit pas qu'ils eussent passé la Loire pour insurger contre cux toutes les populations soumises aux rois franks. Il les battit une première fois, en 732, et entra victorieux à Arles; il les battit une seconde fois, en 736, lorsqu'un des nobles chrétiens, un autre comte Julien, les eut rappelés, et en mourant il recommanda à son fils Pepin de les expulser ou de les exterminer : recommandation que Pepin suivit à la lettre. Ce fut Iousouf ben Abd-el-Rhaman qui faillit être le premier calife d'une dynastie musulmane à Arles, où il crovait pouvoir régner avec l'assentiment de la noblesse du pays, fort peu reconnaissante à Charles Martel de ses victoires. Ce prince arabe avait transformé l'amphithéatre en Casauba ou palais fortifié. Soit qu'il eût posé lui-même sur ce monument les tours qui dominent encore ses arceaux, soit que ces tours qui n'ont rien de mauresque eussent été érigées contre lui , elles sont souvent citées comme les témoins de pierre de la domination sarrasine, et elles prétent au colvsée arlésien un caractère unique entre tous les édifices du même genre. Étonnante ruine, qui porte fièrement cette superstructure pittoresque, après avoir été dégradée et mutilée dans ses fondations, dans ses galeries, dans ses arcades, dans ses pilastres, dans tous les détails en un mot de sa vaste circonférence : car, après la guerre , l'amphithéatre fut livré à cette population rustique dont la guerre avait sans doute démoli les demeures champêtres. Nos avons vu dans notre enfance, au milieu de cette arène romaine, toute une

<sup>1.</sup> Co que nors disons ici da fanatisme du prêtre Cyrille, qui ne figure pos heureusement sur le Martyrologe à tôté de Polyecute, ne sanrait atteindre les réritables saints de l'église d'Aries, ai saint Genès, ce greffier qui, focré d'empristere les plens prononcées contre des chrétiers, brise sa plame et se déclare chrétien lui-nême, pour partager avec eux la patine de martyre, ni saint d'aries, ni saint Césarie, ni saint Césarie na saven, ni sinte Rolland, etc.

ville du moyen dge, assez mal alignée, avec ses rues et sa place publique. Des masures s'édiaient les unes appuyées, les autres suspendues aux larges pierres des gradins intérieurs, creusant leurs cheminées sous les voitre supérieures, et transformant en étables ou en caves quelques-unes des galeries intérieures, qui avaient autrefois servi de cages aux bêtes féroces.

Pendant le règne de Charlemagne, les Sarrasisa n'osèrent plus reparaltre dans le Midi de la Prance, quaique Ariste fasse combattre sous les murs d'Aries le neveu du grand Emperor, ce preux Roland, dont la redoutable épé octic ces paiens par milliers. As 500, sous les enfants de Louis-le-Débonnaire, lis livent une descente en Camargne; mais, trahis par les difficultés de l'embouchure du Rhône, lisse virent réduits à échouer sur la côte, el les paysans les massacrèrent, un conservant leurs chevaux qui devinrent ainsi le haras primitif de cette race de chevaux barbes, dont la robe presque invariablement blanche contraste avec a race du taures unoir qui piat la vec elle dans les maricages de la Camargne. Cinq ans après, les Normands s'aventurérent aussi en Camarque, mais ils ne purent y prolonger leur invasion et lâr y bissèvent pas de chevaux.

Du partage des états de l'empereur Lothaire entre ses fils, en 855, sortit le royaume appelé successivement royaume de Bourgogne, royaume de Provence et royaume d'Arles, dont Charles-le-Chauve s'empara, en 861. Ce prince, en 878, avait nommé au gouvernement des provinces méridionales de son empire le duc Boson, son beau-frère, que d'autres alliances rendaient le seigneur le plus puissant de ce temps là; si puissant qu'il osa se faire déférer une couronne par un concile, et que Charles se vit dans l'impossibilité de s'y opposer, quoique Boson fit hommage de ses états à l'empereur d'Allemagne. Par cet hommage, Arles, capitale des états du nouveau souverain, se trouva détachée de la nationalité française, et ralliée à l'espèce de fédération que formèrent peu à peu toutes les municipalités d'origine romaine. Quant à la dynastie de Boson, telles furent les vicissitudes de sa succession, qu'elle ne put créer entre les princes et les sujets ces intérêts communs qui fondent peu à peu les traditions monarchiques d'un pays. L'indépendance de toute souveraineté étrangère n'eût pas été moins indispensable à ces princes, pour prendre racine dans le sol. L'empereur d'Allemagne affecta toujours de regarder les rois d'Arles comme des vicaires impériaux. Vainement Boson avait multiplié les fiefs dans son royaume, pour se former une cour féodale; vainement ses successeurs maintinrent cette noblesse avec ses priviléges, et lui reconnurent, comme aux dignitaires de Pepin, une espèce de droit d'élection à leur avénement : la royauté d'Arles, au lieu de grandir et de se fortifier, vit croître à côté d'elle une puissance plus nationale qu'elle, celle des comtes de Provence; puissance primitivement déléguée par les rois, mais qui se rendit bientôt héréditaire et indépendante comme celle des comtes de Toulouse et des comtes de Barcelone, avec lesquels de fréquentes alliances matrimoniales furent contractées.

A Boson I<sup>ee</sup> succèda son fils Louis (887), et à Louis son petit fils Charles Constantin (923), qui fut détrôné par son parent, Hugues d'Arles (926). Celui-ci avait, comme le premier Boson, le génie de l'ambition; mais il désirait surtout être roi de la Lombardie, et il cèda sa couronne de Provence à Rodolphe son

compétiteur pour le désintéresser (933). Rodolphe eut pour successeur Couradle-Pacifique, dont le fils, Rodolphe-le-Fainéant, laissa un héritage disputé entre Eudes, comte de Champagne, et l'empereur Conrad II dit le Salique, lequel finit par l'emporter (1032) et réunit la Provence à l'Empire, en se parant du titre de roi d'Arles associé à celui d'Empereur. Les empereurs d'Allemagne ne conservérent pas longtemps une autorité réelle sur leurs provinces d'Italie et de Provence. Leur domination sur Arles n'était que nominale, et, malgré son second titre de comte d'Arles, le comte de Provence, leur lieutenant, n'en exercait guère d'autre sur la vieille cité romaine. Arles, éludant toujours la triple prétention des grandes maisons souvent rivales de Provence, de Toulouse et de Barceloue, ne reconnaissait pour son seigneur direct que son évêque, seigneur électif et à vie, comme tout suzerain ecclésiastique, et qui respectait en général dans son diocèse les statuts de la cité et les traditions municipales du droit romain. L'indépendance traditionnelle d'Arles se manifesta donc et prit sans obstacle la forme républicaine, lorsque les Césars d'Allemagne laissèrent démembrer l'Empire (1116); trop heureux de conserver en Italie et en Provence quelques titres sans valeur, et cessant de figurer en tête des chartes républicaines comme protecteurs de la liberté des citovens.

De 1150 à 1251, Arles se gouverna par elle-même, tantôt resserrée dans les limites d'un quartier de la ville, qui, sous tous les régimes, semble conserver ses priviléges municipaux envers et contre tous, à peu près comme la Cité de Londres en Angleterre, tantôt reconquérant la juridiction complète de son territoire, lequel, ayant près de cinquante lieues de circonférence, constituait les États proprement dits de l'ancienne république. Ce territoire comprenant le Trébon, la Craü, le Plan du Bourg et la Camargue, forme aujourd'hui encore une commune plus considérable que telle souveraineté d'Alleniagne et d'Italie. Dans les cinquante premières années de la période que nous venons d'indiquer, c'est àdire de 1150 à 1200, ce sont les prétentions quelquefois simultanées des princes de la maison de Barcelone et du seigneur de la maison des Baux qui mettent la république sur le lit de Procuste. Ces hautes puissances féodales, outre leurs droits d'investituré impériale sur toute la Provence, possédaient personnellement des forts aux portes de la ville, des maisons dans sou enceinte, des domaines enclavés dans son territoire. Les prétextes ne leur manquaient donc pas pour s'immiscer dans la chose publique (rem publicam), soit afin de réclamer légalement leur part des intérêts compuns, soit afin de chercher une mauvaise querelle. La république, de son côté, était alternativement poussée à éluder une question et à la décider par les procès ou par la force; mais le plus difficile était de se maintenir en équilibre entre ces voisins toujours guerroyants : que les Arlésiens se déclarassent pour l'un ou pour l'autre, ou qu'ils gardassent la neutralité, ils étaient tonjours sûrs de payer une partie des frais de la guerre. Comme la république laissait à chacnn de ses nobles la liberté de choisir leur bannière, on en voyait dans les deux camps, ce qui dispensait le vainqueur d'aucun égard pour la ville. Il est donc quelquefois difficile de déterminer le rôle d'Arles dans cette longue lliade qui se passa sur les bords du Rhône, pendant les démèlés des fils et neveux de Raymond-Bérenger I\*, lequel avait laissé à son fils ainé le comté de Barcelone et à son cadet le comté de Provence, sans songer à éteindre les droits des filles à la succession. Le comte de Toulouse d'une part et le roi d'Aragon de l'autre intervenaient, à tous propos, comme tuteurs ou prétendants ponr leur compte. L'Empereur suscitait un prétendant de plus dans la maison des Baux, jusqu'à ce qu'il pût imposer directement sa propre autorité. La république d'Arles était donc une alliée importante, au milieu de toutes ces divisions; mais elle devait pencher assez volontiers pour le sonverain le plus éloigné, qui ne pourrait songer à s'établir chez elle en permanence. Cette politique nous semble expliquer le bon accueil que recevajent à Arles, dans l'occasion, les princes de la péninsule espagnole. Alphonse, roi d'Aragon, entre autres, venait fréquemment à Arles et y tenait une cour où brillaient, à côté de ses braves chevaliers, quelques-uns des premiers maîtres de la gaie science (1189-1193). Alphonse donnait des fêtes aux dames, des joutes, des carrousels, des combats de taureaux. C'est de cette époque au moins que date l'adresse héréditaire des Arlésiens dans ces courses et ces ferrades, où gentilshommes, bourgeois et artisans se montrent encore, à pied et à cheval, les rivaux des picadors et des toréndors espagnols. Ayant franchi il y a quelques années les Pyrénées, nons rencontrâmes dans les vallées de l'Aragon de nombreux troupeaux de mérinos avec l'avant-garde sonore des béliers et des ânes chargés du bagage de la bergerie , lesquels nous rappelèrent les troupeaux bélants de la Craü et de la Camargue qui passent aussi, les étés, à la montagne. Il nous eût été difficile de ne pas attribuer aux traditions aragonaises les babitudes nomades des pâtres arlésiens, et ces règlements sur la transhumance analogues à ceux de la mesta d'Espagne.

Quoique l'institution du consulat ou du gouvernement d'Arles par des consuls annuels remonte au delà de 1150, la république ne fut réellement constituée et relativement indépendante que pendant les cinquante premières années du x111° siècle, alors qu'elle se considérait comme émancipée et ne se remettait en tutelle que de son propre mouvement, quand elle avait assez de son inquiète liberté. Malheureusement, sous la république comme aujourd'hui, Arles ne contenait pas une population suffisante pour se défendre. Cette ville qui avait eu cent mille habitants sous les Romains, n'en avait plus alors que vingt à trente mille. Elle n'était forte que de la faiblesse ou des divisions de ses voisins. C'était là le premier vice de la nouvelle organisation politique de la ville d'Arles, vice qui n'aurait pu se corriger que par un principe de sympathie expansive, assez fort pour attirer les habitants des états voisins et les agglomérer autour de la Rome gauloise. Mais nos aïeux, il est triste d'en convenir, ne surent fonder leur liberté ni sur la propagande des sympathies politiques, ni sur celle de la charité chrétienne. Sous beaucoup de rapports, leur république resta une commune étroite et égoîste, presque indifférente, hors des murailles de la cité, au sort de ses volsins, tonjours agitée au dedans par les jalousies des partis et les intrigues des diverses classes.

Nous retrouvons, sur un thétire plus borné, dans l'histoire de la liberté artésienne, les luttes de la république romaine, à l'ocasion de l'institution du consulat, de la puissance tribunitienne et de la dictature; mais il y a cette différence entre Rome et Artes: au-dessus des magistrats républicains que la ville des bords du Rhône se donne, on voit souvent reparaître un patronage supérieur.

tantôt celui de l'Empereur, comme roi du royaume d'Arles, tantôt celui des comtes de Barcelone et du comte de Provence, et quelquefois même celui d'un comte ou seigneur des grands fiefs du midi; suprématie le plus souvent nominale, quelquefois aussi plus réelle et plus étendue, quoique toujours limitée, comme lorsque la république se donne à Raymond-Bérenger IV (1228) pour un temps déterminé et en nsufruit, ou en viager, ce qui était à la fois une protestation contre les droits périmés on non de l'Empereur, et un moyen d'échapper à sa domination directe. De son côté, l'Empereur tenait à faire de temps en temps acte de suzerain, soit en venant recevoir solennellement sa couronne de roi d'Arles dans Arles même, et y distribuer des priviléges, des dignités, des honneurs, etc.; soit en continuant de donner à quelque prince délégué l'investiture du gouvernement de la ville ; soit en envoyant résider dans son enceinte un magistrat avec des attributions purement honorifiques, lequel s'intitulait le maréchal du royaume d'Arles'. Tous ces détails disent assez combien il manquait encore de garanties à l'indépendance de la ville; mais ils prouvent aussi que tous ces monarques, comtes et gouverneurs d'Arles, ne se considéraient plus que comme des titulaires, et par le fait ils ne contestèrent jamais sérieusement aux Arlésiens le droit de se gouverner eux-mêmes, et d'élire les chefs directs du gouvernement intérieur, de l'administration et de la justice. En un mot, pour nous servir d'une expression moderne, la souveraincté du peuple était reconnue dans la constitution arlésienne, malgré toutes les réserves de l'Empereur en faveur de son droit régalien ; malgré celles du comte de Provence, tour à tour allié utile et voisin ambitieux; malgré celles de l'archevêque qui, suivant l'occasion, se prévalait de son titre de vicaire de l'Empire et des priviléges de ses fonctions spirituelles. Il faut dire encore que cette souveraineté populaire n'offusquait guère la classe noble dans une ville toute romaine, où les trais ordres mobles, bourgeois ct gens de métiers) avaient une commune origine et des droits distincts; dans une ville où le dernier des citoyens était homme libre de temps immémorial, sans qu'il eût été jamais question d'affranchissement et par conséquent de servitude selon le sens féodal; dans une ville enfin où la liberté politique se confondait avec la liberté personnelle. Beaucoup plus tard, sous la monarchie de Louis XIV, Arles conserve encore ce caractère et dédie son obélisque au grand roi, au nom du sénat et du peuple (Senatus Populusque Arelatensis), comme si la ville. pour être devenue à tout jamais française, n'en était pas moins la fille de Rome. Quant aux fonctions du gouvernement, aux charges publiques et à l'autorité, elles furent toulours partagées à peu près également entre les nobles et les bourgeois : égalité des classes qui ne réservait la préséance en faveur des premiers qu'entre collègues d'une même magistrature; car, d'ailleurs, comme le fait observer Anibert, qui avait compulsé tant d'actes anciens, quand des gentilshommes et des bourgeois intervenaient dans un même acte, ils y étaient nommés indifféremment les uns avant les autres, sans égard à leur qualité dont mention était racement faite.

Le plus Illustre de ces officiers Impériaux, qui prenaît aussi le titre de juge de l'Empereur, est l'Anglais Gervais de Tilbury, conqui par les Otia imperialia composés pour l'empereur Othon.

La république d'Arles, se modelant sur Rome antique, devait naturellement se gouverner par des consuls. Ces magistrats furent d'abord au nombre de quatre (1131), puis de huit (1189), et finalement de douze (1200), autant qu'il y avait de quartiers dans la ville. L'élection était annuelle et à deux degrés : le peuple ne nommait que les électeurs et jamais les consuls directement. Les consuls élus prêtaient serment de gouverner suivant leurs propres lumières (scientiam), et le meilleur conseil de leurs collègues ou conseil général. Si Montesquieu a eu raison de dire « que là où tout paraît tranquille, il n'y a point de liberté », les troubles continuels de la république d'Arles prouvent que ses magistrats tenaient plus à la liberté qu'à l'ordre. Mais la turbulence arlésienne ne se donnait guère carrière que dans la ville, car nos ancêtres ne jouèrent jamais au dehors qu'un rôle secondaire : alliés des princes ou des villes, ils n'envoyaient au secours des uns ou des autres que de faibles détachements ; assez bons marins, ils avaient une flotte plus marchande que militaire, et qui n'aspira jamais à disputer l'empire des mers à Venise, ni à Gênes, ni à Pise, villes plus hardies avec lesquelles ils conclurent plus d'un traité de commerce. Dans les premières années du xine siècle, ils ne prirent part que très-prudemment encore aux guerres de religion qui ensanglantèrent le Languedoc. Ils ne comprirent pas que le comte de Toulouse était bien moins le chef d'une hérésie que le défenseur de la liberté de conscience, et ils le laissèrent succomber sous le fanatisme ambitieux de Simon de Montfort, La croisade des Albigeois n'était que la première période de l'intervention des princes et des peuples de la langue d'Oil dans les affaires des princes et des penples de la langue d'Oc.

On pourrait s'étonner davantage qu'Arles n'ait pas eu l'intelligence de ses vrais dangers, si, comme nous l'avons avoué, la république n'eût de tons temps concentré son égoiste indépendance dans la jalouse conservation de ses priviléges vis à vis de l'Empire. Cet esprit d'étroite réserve lui fit seul préférer à l'alliance de Philippe-Auguste, vainqueur à Bovines, la reconnaissance d'Othon IV. réduit au titre unique de roi d'Arles, et qui, en considération du sèle et de la fidélité des citoyens d'Arles, confirma leur consulat avec tous les honneurs et prérogatives que leur avait accordés Frédéric Ier, son aïeul. Cette confirmation impériale du 25 novembre 1215 ne donna aucune nouvelle force à l'autorité des consuls, et l'anarchie devint telle, que, le 8 des ides de février (comme on désignait alors à Arles le 6 de ce mois), le conseil municipal rassemblé dans une salle de l'archevêché déclara qu'il n'y avait de saint que dans une magistrature nouvelle confiée à un seul. Cette dictature élective devait être annuelle, et c'était du reste, jusqu'au nom, la même qu'avaient déjà adoptée, à cette époque, plusieurs républiques d'Italie. Quatre citoyens furent chargés de choisir pour Podestat un homme de la religion catholique, dont la réputation avantageuse fit espérer une heureuse administration. Le Podestat d'Arles devait être un étranger. « Il nommoit un juge étranger, comme lui, et quelques autres officiers inférieurs »; mais, d'ailleurs, il ne pouvait exercer une dictature que tant que la confiance des citoyens lui était acquise, car, par une jalousie prudente, en même temps que le Podestat, on élisait un Juge Supérieur de la commune, par devant lequel on pouvait appeler des décisions du juge du Podestat. Une tranquillité plus

relative qu'abotue justifia, pendant que'ques sunées, la magistrature nouvelle. La politique arfésienne n'en fut pas mieux inspirée, lorsque la république fit la faute d'aider le comite de Provence, en 1928 et en 1930, dans sa querelle avec Merseille. Au reste, les seigneurs n'entendaient quêre mieux leurs vrais intérêts que les villes libres, et les Marseillis trouvèrent un auxiliaire puissent dans le comte de Toulouse. Cette querelle mit bientot tout le midi en feu. La paix conten, el comte de Provence excrey falatement son influence sur les Arriséiens, en leur recommandant pour évêque Jean Baussen, évêque de Toulou, d'une famille touté dévouée au comte, et que son ambition personnelle rendit le fauteur de nouveaux troubles dans une ville qui aurait en surtout besoin d'un préeit pacificateur. Depuis son avécement (1232) jusqu'à l'extinction de l'indépendance ariésiene (1252), lean Baussen joue un rôle funeste dans ce drame de vingt ans, où se dessinent à côté de lui des hommes également passionnés, les uns pour le combattre, les sutres pour conspirar eve lui la perté de la république.

La grande ambition de l'archevique était d'exercer la juridiction temporelle la ville : on le voit éarlerses raucessiment à lottus les puissances du dehors qui peuvent lui offrir leur appui et fortifier ess prétentions, soit par des diplômes, comme l'Empereur (1933), soit par une usurpation pacifique, comme le comte de Provence (1239), on, plus tard, par une usurpation conquérante, comme Charles d'Anjou (1350). C'est ainsi que l'archeveque favorise l'intronisation d'un viaire général de Prédérie II; puis quande eveque favorise l'intronisation d'un viaire perince il n'héstie pas à se réfugier au camp fronçais. Buns l'encedite des murs Jean Bususan préche la paix, mais en furieux, par les maces d'excommunication, et souvent par l'excommunication entre (1388-1599).

Avant que la république d'Arles eût confié au comte de Proyence la juridiction de la ville, sa vie durant, la Podestatie avait été suspendue à la suite d'une émeute, et une faction, organisée en confrérie, s'était emparée du gouvernement par la nomination de magistrats qui prirent exceptionnellement le titre de baillis (1238). Cette faction était l'expression d'un parti démocratique qui commençait à soupconner la noblesse et le prélat d'être hostiles en même temps à l'Empereur et à l'indépendance républicaine. Sans doute que ce parti ne fut que comprimé et non détruit par l'ascendant de Raymond-Bérenger, prince vraiment populaire dans toute la Provence; aussi, lorsqu'au bout de quelques années, Raymond mourut (1245), c'est ce même parti qui eut seul la hardiesse de rétablir la république et de prendre en mains les rênes du gouvernement, nommant d'abord des consuls, puis des Recteurs. Les circonstances étaient graves, et il fallait du courage pour ne pas désespérer de l'indépendance du pays. Quelques-uns de ces démocrates, grandissant avec les circonstances, montrèrent récllement dans cette péripétie de l'histoire d'Arles l'énergle et la vertu des derniers Romains. Le comté de Provence devait appartenir an mari de la dernière fille de Raymond-Bérenger. A la tête de la régence nommée par le testament du feu comte était ce Romée de Villeneuve, un des rares saints politiques que le Dante jugea dignes de son paradis. Plus soigneux peut-être de la grandeur de la fille de son maître que

des intérêts de l'unité méridionale, Romée avait donné des rois pour époux aux

deux premières. En mariant la dernière sa frère de saint Louis, Il lui prédit qu'elle portenit un jour une couronne, comme les autres. Bans sa pensée, en faisant cette prédiction, le ministre provençal reufermait l'ambition de Charles d'Anjou entre les Pyrénées et les Alpes, où, en initiant les rois de France, parsus peu à peu à relier sous leur surceinnée les grands fiérs de la couronne et les municipalités des villes, il pouvait recomposer l'ancien royaume d'Arles et les moutipalités des villes, il pouvait recomposer l'ancien royaume d'Arles et donner plus de cohésion à ses ancies étéments, Quoi qu'il en fût des prévisions de Romée, Charles d'Anjou, une fois précendant accepté, ne s'amass pas à faire une longue cour à la princese, Il vint en Provence avec des forces suffiannées pour dissiper les Aragonais, et, le 31 janvier 1236, il reçut à l'autel la main de Pétatris.

Arles se hâta de conclure la paix avec le seigneur des Baux, son plus proche voisin, lequel se crut menacé tout autant que nos républicains. Il y eut bien quelques citoyens qui s'écrièrent qu'il fallait complimenter le nouveau comte sur son avénement, et lui demander la confirmation des priviléges accordés à la commune d'Arles par ses prédécesseurs. Mais le parti démocratique, avec l'instinct plus vrai du péril, crut devoir éviter tout semblant d'hommage. Il alla plus loin. Occupé alors à réformer la constitution, c'est-à-dire les statuts constitutifs de la cité, ce parti rédigea un article spécial qui condamnait à la peine capitale (si capi potuerit caput ei amputetur), et, en cas de contumace, au bannissement perpétuel, sans révocation possible par les consuls, le conseil, ou même par tout le parlement (vel etiam per totum parlamentum), quiconque oserait traiter publiquement ou en secret (palam vel privatim), de livrer Arles à la puissance ou seigneurie d'aucun seigneur, soit à perpétnité, soit pour un temps. C'était presque déclarer traîtres ceux qui avaient naguère inféodé la ville à Raymond-Bérenger. Aucune réaction n'eut lieu toutefois, et l'archevêque Jean Baussan, cette année-là, fut réduit à se quereller avec son chapitre.

Charles d'Anjou cependant montrait une certaine modération, ou du moins, forcé de différer ses projets de violence, il semblait ne vouloir rien réclamer de ses droits qu'après avoir mis les formes légales de son côté. Cette usurpation légale s'annoncait déià par une invasion de jurisconsultes digne de la chevalerie de Normandie, ou de cette autre province plaideuse limitrophe de l'Anjou. Tandis qu'il allait recevoir l'investiture de son aganage des bords de la Loire, Charles infasta la Provence (dit un troubedour contemporain) d'une troupe de conseillers et d'avocats. C'étaient des espèces de commissaires chargés de faire la recherche des titres que les comtes de Provence avaient eus jadis sur les villes et les seigneuries qui se prétendaient affranchies de leur juridiction. Ces gens du comte dressaient des actes, citaient les parties, et comme celles-ci déclinaient leur compétence, ils prenaient jugement par défaut. Les villes d'Avignon et de Marseille, inquiétées par ces procédures, proposèrent un traité de ligue défensive à la ville d'Arles, et l'allié nouveau de celle-ci, le seigneur des Baux, entra dans la confédération. Par cet acte les alliés s'obligeaient à fournir chacun cent cavaliers en temps de guerre, et cinquante en temps de paix. Marseille et Avignon devaient, en outre, ajouter dix navires à la flotte d'Arles. Un pareil traité était presque une déclaration de guerre au comte: Charles cependant dissimula encore, car il cédait alors, comme son frêre pius calme, à la grande précocapation du moment : une croisade ne Palestine venait d'être décide. On sei que princes et nobles scrifiaient à cette possion d'une guerre sainte tous leurs intérêts et toutes leurs affections, leur sage politique, s'ils passaient pour sages, et quelquefois, sacrifice plus difficile à Phomme, puisqu'à leurs penchants bilambles. Pius tard, dans toute que conquérant, abandonna es étables pour se croiser encore. En 1279, aurait-il pu résister à l'emple. Jandonna sait Louis, avec ons ons gmoité espagnol et moité français, avec ette ardeur chevalerseque et cette dévotion un peu monacale qui distinguaient les fils de Blanche et de Louis VIII.

Nîmes, Beaucaire et toute la partie du Languedoc limitrophe du Rhôue, appartenaient au roi de France, depuis le-traité fait en 1229 entre saiut Louis et le comte de Toulouse. Ce fut à Aiguesmortes que les princes craisés vinrent s'embarquer. Plusieurs seigneurs de l'armée descendirent le Rhône, depuis Lyon jusqu'à Arles, avec leurs soldats, entre autres le bon sire de Joinville, qui appelle la ville Arles-le-Blanc, surnom qu'Arles reçoit quelquefois avant le xIII siècle et qu'on explique en prétendant qu'il indiquait que la cité de Constautin s'était touiours maintenue pure de toute tache d'hérésie. Il paratt qu'un très-petit nombre d'Arlésiens se laissèrent eutrainer à la croisade. Quelques-uns des gentilshommes qui auraient dû suivre l'étendard du comte, préférèrent former dans la ville un parti secret favorable à ses prétentions, parti auquel se rallia bientôt l'archevêque. Un moine, appelé frère Jeau, servait d'émissaire à ces traîtres appelés fayditi ou francigènes (francigenæ), et transmettait ses rapports aux gens du comte qui, véritables huissiers à cheval, le séuéchal de Provence à leur tête, commençaient à faire des incursions armées sur le territoire de la république, sous prétexte de continuer leur procédure ou d'exécuter des jugements contre des vassaux rebelles ou contumaces. L'émissaire se laissa surprendre et fut chassé de la ville, non sans avoir dénoucé quelques conspirateurs (1249). Le parti démocratique avait à sa tête Bertraud Veutairou et les deux frères Pons et Étienne Gaillard, hommes énergiques qui ne voulurent pas que le statut contre les traltres restat une lettre morte. Malgré le Podestat (car on avait eu recours encore à cette magistrature, en 1249, et il s'était trouvé un seigneur pour en accepter les fonctions), malgré le podestat Albert de Lavagne, quelques-uns des individus dénoncés par frère Jean furent décapités; d'autres furent condamnés au bannissement perpétuel, et l'archevèque avaut osé jutervenir eu prétendant que le frère Jeau était un ambassadeur pacifique, veuu dans la ville pour réconcilier Arles avec le comte de Provence, ou prit acte de cet aveu, et le prélat se vit traité lui-même de traltre. A cause de son caractère épiscopal, on se coutenta de le séquestrer dans son palais, en faisant défense formelle à tous les citovens de communiquer avec lui sous peine d'encourir une poursuite de trahison. Des sentiuelles barraient, d'ailleurs, l'entrée de sa porte. Il affecta de se dire malade : sou médeciu ne put le visiter : son barbier se présenta, il fut repoussé de même. Évidemment on espérait le forcer à solliciter son exil, et le prélat finit en effet par s'estimer heureux qu'on lui permit de sortir de la ville, après qu'il eut donné des garanties au sujet des dettes contractées par lui envers divers fournisseurs de l'archevêché (1249). Une fois parmi les

ennemia de la république, Jean Banasan combattit avec eux en se servant des armés crécissistiques, chaque nouvel acté des républicais provoquait ses fondres d'excommunication dont il avait toujours été prodigue. Quelquefois le prétat sembiait s'attendrir et pleurer sur Arles, comme autrefois éteus-Christ sur Jérensselme, et il publiait des honélies sous forme de lettres qui touchainent aussi peu que ses anathèmes, ainsi que l'atteste un sirvente du troubalour arfésie ne Terrind d'Allamanon, qui proposait d'enfermer Jean Baussan, comme en démenor, ou de le faire brâtes ril, comme incendiaire.

La mort du dernier comte de Toulouse, dont l'unique héritière avait épousé Alphonse, frère de saint Louis et de Charles d'Aniou, aurait du faire réfléchir nos républicains sur leur position critique; car ils avaient espéré qu'il se déclarerait contre le beau-frère qui l'avait supplanté auprès de la fille de Raymond-Bérenger, Mais l'effet de cette mort était balancé par la nouvelle de la captivité du roi de France et de tous ses frères. Malheureusement pour eux, le bon ange de saint Louis, la reine Blanche, sa mère, qui suffisait pour tenir tête aux grands barons territoriaux des provinces françaises, veillait aussi sur les états de son fils Charles, et n'avait pas en vain recours à sa politique habituelle pour diviser ses ennemis. Blanche trouva, à la tête de la république même, un traitre plus fatal que Jean Baussan, parce qu'il sut, plus habile que le prélat, couvrir sa trahison du masque d'un dévouement exalté. Un titre nobiliaire suffit mainte fois à la fortune d'un homme médiocre, là où la capacité sans titres n'est qu'un motif de jalousies exigeantes sinon d'exclusion. De tous temps, un chef aristocrate a flatté la vanité républicaine. Les bourgeois et le peuple d'Arles virent avec joie que lenr allié Barral, seigneur des Baux et de Trinquetaille, se compromettait plus qu'aucun des plus démocrates d'entre eux par les déclamations de sa haine contre Charles d'Anjou et l'archevêque. Il se disait « l'ami des excommuniés et l'ennemi de ceux qui se faisaient absoudre. » Toute mesure violente contre les personnes et contre les propriétés avait en lui un avocat ardent, au besoin un exécuteur volontaire. Le patriotisme de Ventairon et de Gaillard paraissait tiède auprès du sien, et malgré la loi qui voulait que le Podestat ne pût être élu parmi les seigneurs qui possédaient des terres dans le territoire d'Arles, Barral, quoique seigneur de Tringnetaille, faubourg d'Arles, fut imposé par la multitude au choix des douze électeurs chargés de nommer le successeur d'Albert de Lavagne (décembre 1249). Si les grands noms ont nn prestige pour la bourgeoisie et le peuple de tons les pays, pour nos aïeux il y avait un prestige tout particulier dans la grandeur de cette maison des Baux, dont une généalogie fabuleuse faisait remonter l'origine jusqu'à Balthazar, un des trois rois mages, et qui depuis un siècle avait plus d'une fois balancé dans le midi l'influence du roi d'Aragon, du comte de Toulouse et du comte de Provence. Le rocher qui lui donnait son nom s'élève à quatre lieues d'Arles, couronné des ruines de la forteresse d'où cette race de seigneurs guerriers et pillards s'élançaient comme les aigles de leur aire. Il semblait, du reste, que la maison des Baux avait atteint l'apogée de sa puissance territoriale et n'avait plus que l'intérêt légitime de la conserver, sans plus rien acquérir : une tradition superstitieuse lui interdisait d'ajouter aucnne seigneurie à ses soixante-dix-neuf domaines ou châteaux, ce nombre de soivante-dix-neuf terres dites baussenques ayant une valeur mystérieuse, et les deux figures du chiffre qui l'exprimait se combinant selon les régles de la cabale.

Dans la nomination de Barral des Baux. Jean Baussan vit une violation flagrante de ses droits d'électeur, car il avait toujours en ou prétendu avoir une voix consultative dans l'élection des magistrats supérieurs de la république, comme vicaire de l'Empereur. Il écrivit, d'abord, une lettre de remoutrance exhortant Barral à se démettre d'une dignité qu'il occupait de fait et non de droit, enjoignant à ceux qui l'avaient élu de le déposer et ordonnant à tout le peuple de le dépouiller du gouvernement de la ville, sous peine de la privation de tous ses priviléges, dont, ajoutait-il, la commune n'avait joui jusqu'à present que par la permission de ses successeurs et la sienne (1249). Quelques chanoines eurent la hardiesse de porter ce message insolent au conseil rassemblé qui le fit lire à haute voix. La rumeur fut telle, que ces ecclésiastiques se retirèrent en s'estimant heureux de ne pas être égorgés par le peuple. Le pape avait alors en Provence un légat qui offrit sa médiation : cette médiation fut repoussée. L'archevêque lanca une sentence d'interdit sur la ville, excommuniant Barral et tous les citovens nominativement. fivrant leurs blens au premier occupant et déliant de toute obligation ceux qui avaient contracté quelque engagement avec eux (t250).

Autant pour faire ressortir l'inconséquence du prélat qui se douuait au parti francigène, tout en invoquant ses droits de vicaire impérial, que pour braver à la fois le comte de Provence et le souverain pontife, dont le légat aurait dû , selon eux, arrêter et même suspendre l'archevêque, les Arlésiens, toujours excités par Barral, se déclarèrent hautement pour Frédéric II en guerre contre le Saint-Siège. Il ne faut pas les accuser de ne pas avoir compris que le pape défendait alors l'indépendance des peuples du Midi contre l'Empereur. Ce ne pouvait être qu'une bravade, car Frédéric était aussi incapable de les seconrir que s'il eût été lui-même prisonnier des infidèles '. Ils lui envoyèrent une ambassade nour l'assurer de leur hommage : en même temps, on ignore sous quel prétexte, Barral faisait un voyage en France et y avait une entrevue avec la régeute (1250). Il revint, plus irrité que jamais en apparence contre les Français, plus ardent à suggérer les moyens extrêmes pour capter de plus en plus la faveur de la multitude. On ne sut que plus tard que ce n'était qu'afin d'épuiser plus sûrement l'énergie républicaine par ses excès. Barral venait de s'engager secrètement à réduire Avignon (dont li était aussi le Podestat) sous la domination d'Alphonse, et Arles sous celle de Charles, les deux frères de saint Louis, à condition qu'il conserverait lui-même la possession de fous ses titres et notamment de tout ce qui lui appartenait dans le territoire arlésien. Il y avait des restrictions à ce traité, Barral stipulant qu'à la mort de Charles la république d'Arles rentrerait dans sa juridiction, comme à la mort de Raymond-Bérenger : aussi ce fut sur d'autres bases que le prince lui-

<sup>1.</sup> Remarquons, du reste, que l'église d'Arles, lidèle à la tradition de son évêque saint Hilaire, dernit être plutô galifeane qu'ultramontaine; car dès le tre sleèle, saint fisière aut toé déclarer so pepe Loco que se jardiction devrit sarréer aux Alpes. Valement escul de son siège, saint Hilaire rivista et groupa sous son autorité primetiale foutes les populations gaaloises, associées à sa résistance.

même voulut absolument traiter avec Barral des Baux, à son retour de la croisade. Dès qu'il apprit l'arrivée de Charles, l'archevêque Jean Baussan, traitre à sa double fonction de vicaire impérial et de protecteur des libertés de son diocèse, se rendit à Nimes pour souscrire à toutes les conditions exigées par le prince, sauf toujours la garantie de ses propres biens et des droits de son église, colorant aussi sa trahison du prétexte de son zèle religieux qui ne lui permettait plus de se soumettre à un empereur en guerre avec l'Église. Le comte disposa tout pour le siège d'Arles en rassemblant des troupes et harcelant les assiègés, jusqu'à ce que son frère Alphonse, avec lequel il devait partager les dépouilles d'Avignon, vint se joindre à lui pour forcer d'abord la soumission d'Arles (1251). Les villes alliées, menacées chacune de son côté par le conçert des deux frères, ne purent fournir à notre république les secours stipulés par le traité qui les liait entre elles ; sauf quelques arbalétriers de Marseille. Arics dut donc combattre avec ses seuls citoyens et quelques hommes d'armes de Barral, chargés plus spécialement de défendre le château de Trinquetaille. Après les succès divers des premières attaques, le parti démocrate fut bien obligé de reconnaître que son énergie et son courage n'obtenaient pas cet assentiment général qui entretient les grands dévouements. Les partisans secrets de Charles commencèrent à lever la tête : le prolongement du siège ruinait la richesse d'une ville, de tout temps plus agricole que commerçante; Arles ne pouvait pas abriter derrière ses remparts les milliers de bêtes à laine qui couvraient une partie de ses domaines ; les mesures rigoureuses qu'exige la défense de toute place menacée du dehors étaient taxées de tyrannie; enfin Barral des Baux éludait la prolongation de ses fonctions de Podestat, laissant le gouvernement à trois citoyens et puis contrariant sous main l'autorité dont ils avaient besoin pour contenir la faction contraire.

Le mot de capitulation fut donc prononcé : hult ambassadeurs (les deux gouverneurs, trois gentilshommes et trois bourgeois) allèrent à Tarascon discuter pour la forme, auprès de Charles d'Anjou, les articles de la convention qui abolissait à jamais la république : dernier acte scellé du sceau de la souveraineté populaire. Par l'article vingt-troisième, qui prouve sans doute la précaution du traltre, et qui fut contredit quelques mois plus tard dans un traité particulier, Barral des Baux (qu'on le considérat ou non comme citoyen de cette ville) était excepté de l'amnistie accordée à tous les citoyens d'Arles, mais encore une fois, il y a quelque chose de si infâme dans une trahison longuement préméditée, qu'il faut des preuves pour en accuser toute une classe ou même un chef ambitieux. La république d'Arles tout entière pouvait bien céder à un de ces accès de découragement qui dans une crise pareille à la sienne n'ont que trop souvent accablé de plus grandes républiques, de plus grandes cités, Athène comme Rome, Paris comme Venise. Il vient un temps, où, en présence des cruelles réalités d'un blocus ou d'un assaut imminent, les plus beaux rêves de liberté et d'indépendance s'évanouissent. L'enthousiasme n'apparaît plus que comme une folle, le patriotisme s'appelle esprit de faction, et la lâcheté prudence. Les partis, divisés naguère par un principe, se rapprochent par un même instinct de conservation. Les chefs, doutant les uns des autres, et bientôt doutant d'eux-mêmes, ne s'occupent plus qu'à assurer leur retraite, se ménageant une clientèle ou la protection de plus puissant qu'eux.

Le plus mécontent fut Jean Baussan, qui s'apercut que son influence politique n'était qu'une conséquence de la liberté de la ville. Il adressa en vain une requête an Saint-Siège pour réclamer contre les usurpations de Charles d'Anjou sur sa juridiction personnelle, tandis que Barral des Baux rentra dans sa seigneurie de Trinquetaille qu'on avait d'abord fait semblant de lui confisquer. L'archevêque eut encore des discussions, en 1253, avec ses ouailles revenues au bercail, et les excommunia de nouveau pour refus de paver la dime. Baussan mourut en 1257, 11 avait été bien heureux pont les traditions de l'église arlésienne que ce prélat brouillon n'élevat pas des questions théologiques ; il eût compromis le dogme religieux. Son nom fait tache parmi ceux des archeveques d'Arles. Quant aux autres nobles et gentilshommes qui passèrent sous la bannière de Charles d'Anjou, les séductions et les faveurs d'une cour durent facilement les consoler de l'indépendance nationale et de l'importance relative qu'ils perdaient à n'être plus que l'élite ou l'aristocratie d'une ville descendue elle-même de son rang. Quelques-uns peutêtre de ceux qui n'avaient sacrifié leur patrie qu'à un sincère amour de la paix, n'allèrent pas briguer des faveurs à cette cour où les seigneurs de la langue d'Oil obtenaient les grands emplois, plutôt que les seigneurs provençaux, car , nous voyons Romée de Villeneuve lui-même remplacé par l'Angevin Guillaume de l'Étendard, comme grand sénéchal de Provence. Mais il est bien permis de supposer quelques remords à ceux qui avaient fait leur paix particulière, avides d'argent ou nième de ces honneurs que nous aimons à voir ambitionner par les nobles de race. Ces remords durent avoir un écho terrible, quelques années plus tard, quand ils furent réveillés par le glas de la cloche des Vèpres siciliennes ; car Charles d'Anjou entraina la plupart de ces gentilshommes avec lui à la conquête de l'Italie, et là il se trouva un peuple qui, fatigué du joug, se leva enfin comme un seul homme, vengeant à la fois sur les nobles de la langue d'Oil et sur ceux de la langue d'Oc ou leurs enfants l'usurpation de l'indépendance italienne et de l'indépendance provençale.

Si le jour néfaste qui fit couler le sang de huit mille Françeis dut jeter dans le deuil la ville d'Arles, comme les autres villes de Provence, c'est aussi pour Arles une gloire, que le seul Françeis qui fut épargné dans le massacre, à cause de ses vertus, ait été un gentilhomme ariésien, Guillaume de Porcelet, vice-roi de Pouzzole. Nous sommes plus liers de vior ce nom joint à ce litre, que de trouver Barrai des Baux revêtu de la dignité de Podestat de Milan par l'influence de Carles'e A'najou. Guillaume de Porcelet figure encore parmi les cent gentils-hommes (dont treize d'Arles) choisis par Charles pour lui servir de champions anis deud auqueil il défia don Pierre d'Aragon. Nous regrettons que cette famille, jadés si nombreuse, n'existe plus à Arles. C'est une belle illustration pour les villes que ces races dont le non rappelle un grand exemple de vertu, ce sont leurs monuments vivants auxquels elles doirent escore plus tenir qu'aux moments de pierre. In Porcelet a avid tél' mail dévoud de Richard-Ceu-de-Lion, qui porta un moment le titre de roi d'Arles; Il tui avait sauré la vie à la croisde.

Arles ne joue plus qu'un rôle secondaire sous les successeurs de Charles d'Anjou : elle resta fidèle à Jeanne de Naples, dans toutes les péripéties de sa tra-

gique histoire, où les seigneurs des Baux rappellent par leurs violences ce scigneur de Bothwell si fatal à Marie Stuart. Aussi cette reine accorda à la ville de nombreux priviléges, eutre autres le droit de paccage dans les terres confisquées aux seigneurs des Baux (t367-1368). Le règue de Jeanne coïncidait avec les malheurs de la France sous le roi Jean. La maison d'Anjou n'eût pas été absorbée par ses drames domestiques, que, toute préoccupée politiquement du royaume de Naples, dont la Provence n'était plus qu'un appendice, elle n'aurait pu que difficilement prêter appui à la maison de Valois, soit dans ses luttes coutre les Anglais en Guienne, soit dans ces réactions intérieures qui ébranlèrent la monarchie, après la défaite de Poitiers, et plus tard sous la minorité de Charles VI. C'est ainsi que Charles d'Aujou, le premier, avait presque annulé les avantages de son mariage avec Béatrix relativement à la France. Ses descendants avaient détruit, depuis. l'unité de leurs possessions provençales, en cédant Avignon an pape, dont le séjour valut à cette ville et à toutes celles qui l'avoisinaient les dangereuses visites des compagnies noires venant chercher l'absolution et les libéralités forcées du saint-père. La seconde de ces visites faillit coûter cher à la ville d'Arles, et amena sous ses murs (avril 1368) le redoutable Bertrand Du Gneselin, qui s'était chargé de conduire les compagnies en Espagne. Il y campa, dit-on, pendant dix-neuf jours. Nous voudrious bien croire, avec les anualistes arlésiens, qu'un aussi grand capitaine assiègea sérieusement la fière cité et ne put la prendre. Le fait est que, lorsque le pape eut payé sa rançon, Du Guesclin leva le siége et continua sa route.

Quelques années plus tard, sous le successeur de Jeanne, Louis d'Anijou, les tuchins, espèce de soladiseque asses semblable aux compagies noires, et que Charles de buras, competiteur du prince légitime, avait attachés à son service, cuerte plus de sencés que leura désenciers. Le thei de ces condoition, nommé Ferragut, commandait la place des Baux; il vint, pendant la nuit, surprendre la ville par la porte Agred, la pille, a seccagéa, et 5 yi livra aux dernières recès (1589). Ferragut et les tuchins avaient des intelligences dans Arles; quand its furent partis, leurs complies dénoncés subirent une justice ripoureuse : one pendit vingt-huit, dont cinq nobles et un prêtre, On voit que la maison d'Anijon avaiet vingt-huit, dont cinq nobles et un prêtre, On voit que la maison d'Anijon avaiet vingt-huit, dont cinq nobles et un prêtre, On voit que la maison d'Anijon avaiet vingt-huit, dont cinq nobles et un prêtre, On voit que la maison d'Anijon avaiet la charge près para ses souversina, de nouvrir à leurs fins le finance vition que la la charge près para ses souversina, de nouvrir à leurs fins le finance vition que la de ses armoiries et ses services de ses armoiries de ses armoiries.

Le roi René, celui qu'on a surnommé le Bon, avait une affection particulière pour la ville d'Aries où il établié usu foires libres, celle du 3 mai éte celle du 16 septembre (1878). Rare prince, dans un siècle aussi turbulent que celui de Charles. E-Téméraire; cei 1 la luisés surtout une mémoire de poète et d'artiste. En lisant tout ce qu'il Bi pour réglementer d'innoceuts tournois, des fêtes de cour, des danses villageoises et des processions, on croirait qu'il avait ramené l'âge d'or dans ses états. Les jeux de la Tarrasque, institués par lui, donneut presque une authenticité historique à la légende de sainte Marthe qui avait dompté autrefais un dragon dans le territaire d'Aries. Nous remarquerons que justement sous le roi Rei, la Crai fut isitiée par un de cess monstres antédituriens, espèce de recedie ou tout autre animal férone (terest mouraire) dont on eagéra les ravages en disant qu'il dévanci hommes, le faumes et enfants (1470). Un citoyen d'Arles nommé Arlatan, après avoir real les surements, sortit de la ville armé de pied en cap pour aller contentre le monstre. Il le blessa avant de lui transcribe en cap pour aller contentre le monstre. Il le blessa avant de lui transcribe en cap pour aller contentre et le tit. En de la consolièr requie le surnom emphalique de Dhérateux, et nous voudrious avoir l'autorité de quelque ar chéologue pour raitacher à la traitécher à la tra

Sous Charles III, le faible successeur de René, eut lieu la réunion définitive de la Provence à la couronne de France. Palamède de Forbin, conseiller de ce prince, consomma l'œuvre de Romée de Villeneuve, en dietant son testament au profit de Louis XI. La transition avait été longuement ménagée, de l'ancienne indépendance provet çale à la réunion au domaine des rois de France, par quatre générations des héritiers du frère de saint Louis. Arles ne protesta point et fit même grand accueil au sire de Forbin qui, au nom du roi de France, confirma ce qui lui restait de ses anciens priviléges. Cette ville était sincèrement ralliée à la nationalité française, lorsque, dans ses querelles avec François I", Charles-Quint ayant envahi la Provenee, voulut être sacré roi d'Arles et comte de Provence dans l'église de Saint-Sauveur d'Aix, et après avoir nommé le duc d'Albe vicomte d'Arles, résolut d'assiéger cette ville pour s'y installer (1536). Le souvenir des rapports de nos aïeux avec l'Empire était encore plus effacé que celui de leur liberté municipale. Arles avait alors ses remparts; ils furent réparés. Les femmes se signalerent en portant des matériaux, et quand Alphonse d'Alvaros, le général de l'Empereur, se présenta, il trouva la ville en état de défense. Un boulet, tiré de la porte de l'Aure, tomba à l'endroit même qu'il veuait de quitter. En voyant qu'on mettait le feu au canon, le général espagnol battit en retraite. Quelques Arlésiens, flers de ce facile triomphe, allèrent se poster dans la tour de Muy, où Charles-Quint devait passer, et tuèrent Pierre de Nassau qu'ils prirent pour l'Empereur. Ils avaient un peu abusé des lois de la guerre : l'escorte de Charles-Quint les exécuta rigoureusement coutre eux, en pendant ceux qui ne moururent pas les armes à la main. François les visita Arles, et, en roi artiste, il s'étonna, dit l'histoire chronologique de La Lauzière. de l'abandon où les magistrats laissaient les monuments publics. La même réflexion est attribuée à Charles IX. Nos ancêtres, à cette époque, étaient, à ce qu'il paraît, plus soigneux de la conservation de leur orthodoxie que de leur ville.

Lors des premières guerres religieuses, le voisinage des huguenots de Nimes n'exerça pas sa contagion sur Arles le Blanc, dont les principaux citoyens signèrent, le 10 avril 1579, une confédération coutre les hérétiques. Les troubles de la Lieue firent encore éclater le pur catholicisme des Arlésiens: mais les

Cette statue, dite vulgairement l'Homme de bronze, ne fut fondue qu'en 1555, par Laurent Vincent, d'Avignou.

ligueurs d'Arles montrèrent qu'il y avait un reste du levain républicain dans la bourgeoisie. Leur chef, le lieutenant criminel Biord, jouant à peu près à Arles le même rôle que Casaux à Marseille, mit presque toute la noblesse en suspicion, en ressuscitant les anciens tribuns de 1251. Il excita contre lui et son ami, le jeune consul Larivière, une haine si forte, qu'on tenta de les empoisonner dans un repas où ils présidaient à une réunion des principaux ligueurs. Cette haine a tellement inspiré tous les annalistes d'Arles, qu'il est difficile aujourd'hui de justifier ces chefs du parti populaire de 1591, traités de tyrans avec une évidente exagération. Biord avait introduit le duc de Savoie dans Arles ; il s'en repentit et osa le témoigner. Le duc se joignit à ses ennemis ; on l'arrêta, on l'enferma à Aix; buis, dans une crise subséquente, délivré par le duc, comme le seul homme capable de rendre l'influence à son parti . Biord fut assassiné au moment où il rentrait dans la ville. Les troubles continuèrent, le sang coula plus d'une fois, jusqu'à ce qu'enfin l'abjuration d'Henri IV fit disparaître à Arles tout prétexte de résistance. Le Béarnais y fut reconnu comme roi légitime, et déclara à son tour tous les Arlésiens de bons et fidèles sujets.

Le duc de Guise, gouverneur de Proyence, se montra favorable aux anciens priviléges des consuls. Sous la régence de Marie de Médicis, les consuls d'Arles, députés aux États-Généraux, introduisirent les doléances de la ville dans le cabier du Tiers-État: le gouvernement y fit droit en partie. A la tête des députés de la Provence était Paul Hurault, archevêque d'Aix. Louis XIII, ayant descendu le Rhône jusqu'à Tarascon, fit, le 31 octobre 1622, une entrée solennelle dans la ville d'Arles, et recut des hommages qui lui montrèrent jusqu'à quel point les petits-enfants de la noblesse républicaine avaient adopté les idées monarchiques. Ceux d'entre eux qui haranguèrent Sa Majesté le firent à genoux, et les consuls les imitèrent; ce que leurs aïeux n'eussent pas fait peut-être en s'adressant à l'empereur d'Allemagne. Un sieur Février, avocat assesseur 1, chargé de prononcer le discours, compara Louis XIII à Alexandre, et prétendit qu'il avait la foudre dans ses mains, sans aucune allusion à l'artillerie, mais pour faire un Jupiter classique de ce roi, qui fut grand parce que Richelieu était son ministre, On peut s'étonner, quand les fonctions consulaires d'Arles étaient si dégradées, que les nobles de 1659 ajent suscité une espèce d'émeute pour rétablir le nombre des consuls à quatre, afin qu'il v eut deux consuls nobles, au lieu d'un, audessus des deux consuls bourgeois. Il faut dire que les anoblissements avaient formé une seconde noblesse à côté de l'ancienne, et que c'était la querelle des consuls nobles au sujet du premier et du second chaperons qui en avait fait réduire le nombre. Une nouvelle discussion eut lieu, lorsque Louis XIV se trouvait à Avignon. Louis mettait délà en pratique son système de gouvernement absolu, en s'emparant de la nomination de toute autorité municipale dans les communes d'origine romaine, comme dans les villes gouvernées par le délégué d'un seigneur ou à qui l'insurrection avait conquis une charte : il saisit cette

Il y avait à cette date deux consuls nobles, un assesseur et deux consuls bourgeois : on supprima l'un des deux premiers, en 1611. Plus tard, nous voyons encore nn premier consul noble, le second avocat, et les deux autres bourgeois.

ocrasion pour nonmer lui-même, directement, le 26 janvier 1080, les consuis d'Arles, et un l'osa réclamer son droit éléctori. Ce rétait pas tracherèque qui y eût songé, alors même que son droit n'eût pas été périmé depuis des siécles; car le clergé d'Arles, aussi était devenu trop monarchique, pour ne pas s'associer à la pensier oryale. L'archerèque n'était plus que l'étud uroi. La création des maires compléta l'annulation des charges municipales (1693). Plus tard, au maire fut substité un no quevernue.

En cette même aunée 1660, et quelques jours avant la nomination des consuls par le roi, Louis XIV avait deux fois passé par Arles, avec la reine sa mère, le duc d'Anjou, le cardinal Mazarin et les seigneurs de sa cour. Sa Majesté n'avait pas voulu être reçue avec autant de pompe que Louis XIII; mais elle avait besoin d'argent, et elle accepta un don de soixante-quinze mille livres. Sans doute que ce fut par suite d'une mesure générale et non par aucune défiance que M. Lenoir, commissaire d'artillerie en la citadelle de Marseille, vint au nom du roi demander remise de toute l'artillerie et armes qui étaient au pouvoir de la commune. Le conseil délibéra, disent les annales d'Arles, d'accorder à Sa Majesté tout ce qu'elle desiroit. On transporta donc au fort Saint-Jean de Marseille, sur des alléges (bateaux du port d'Arles), ces canons, dont un seul boulet avait forcé à la retraite le général de Charles-Ouint, Non-seulement le conseil n'avait rien à refuser aux désirs de Sa Maiesté, mais encore, cédant à l'influence de flatterie générale qui servit si bien la centralisation monarchique sous ce règne, il eut le tort de dépouiller la ville de ses plus précieux objets d'art pour en faire présent au grand monarque : perte plus difficile à réparer que celle de ses inutiles canons remplacés par la fonte de dix-huit boîtes pour servir aux réjouissances publiques. En juillet 1683, le premier consul d'Arles, Gaspard de Grille, alla offrir au rol la statue de Vénus, trouvée quelques années auparavant dans une fouille sur l'emplacement du théâtre antique. Sa Majesté daigna montrer sa satisfaction en donnant à M. Gaspard de Grille un superbe médaillon contenant son portrait avec une belle chaîne en or. « Ce député, dit M. Lalauzière, historiographe de la ville d'Arles, remercia humblement Sa Majesté d'un si magnifique présent, » C'est la Vénus d'Arles qui est aujourd'hui au Louvre et que Louis XIV avait fait placer dans sa galerie de Versailles.

Ce fut sous ce règne, dont aucune opinion n'oserait contester la gloire littéraire, que fut fondée l'Académie d'Arles, associée à l'Académie française, et la première de toutes les académies de province, dit Ambert, qui ajoute qu'elle mourut d'inantition presque dès le berreau, puisqu'elle vit à peine la fin du xvu's sécle et qu'elle dura encore moins lorqu'elle fut rétablie, n'128. Pour etre de l'Académie d'Arles, composée de trente membres, il fallait faire preuve de noblesse. L'exception en ouvrit quelquefois les portes à des roturiers , surtout aux lettrés qui faisaient partie du clergé. M. de Morand, auteur dramatique et homme original, qui jeta un soir son chapeau dans le parterre de Paris, tenla vainement, sous le règne de Louis XV, de ressousiter l'Académie d'Arles.

La restauration de quelques monuments classiques négligés, jusqu'au siècle de Louis XIV, ne suffit pas pour rendre à la ville d'Arles sa physionomie de ville romaine : mais de ce siècle, le siècle de Mansard, datent phisieurs hôtels ou maisons nobles, substituées aux maisons crénelées du moyen age, et quelques-uns de ees édifices modernes qui n'ont pas tous survécu à la révolution de 1793 : tel est l'hôtel de ville construit, avec l'approbation et quelques corrections de Mansard, sur les dessins et par les soins de Peytret, architecte et ingénieur de mérite, car il y avait alors des artistes à Arles, au nombre desquels nous devons nommer le sculpteur Dedieu et le graveur Roulet, le maître de Balechou. Les deux façades de l'hôtel de ville sont également belles : chacune forme deux étages décorés de pilastres corinthiens et couronnés par des bajustres. La voûte du vestibule a de la hardiesse et de la grandeur. La tour de l'Horloge, imitée du mausolée antique de Saint-Remy, est antérieure de cent cinquante ans au siècle de Louis XIV : ce fut une heureuse idée de l'encadrer dans l'architecture nonvelle. Le palais de l'archevêché, et un peu plus loin, vers les remparts, le Vauxhall des nobles, l'un ruiné à moitié, l'autre démoli par la révolution de 1793, étaient deux édifices en harmonie parfaite avec celui de Peytret. Un plus beau monument encore était le monastère de Montmajour (l'abbave des bénédictins) dont l'archevêque de Mailly posa la première pierre, en 1703, et qui ne fut jamais achevé, parce que, disait le peuple. Louis XIV en fit interrompre la construction, ne voulant pas qu'il y cut à Arles un édifice plus bean que son château de Versailles.

Toute cette architecture des xvii et xviii siècles, en belles pierres de taille blanches des carrières de Fonvielle, devait contraster plus qu'aujourd'hui, nonseulement avec les restes mutilés des monuments romains, mais encore avec les monuments de l'ère gothique, auxquels le goût de l'époque n'accordait plus qu'un regard dédaigneux. Ni Notre-Dame-la-Major, ni Saint-Jean-des-Moustiers, ni Saint-Blaise, ni le pertail de Saint-Trophyme, ni même le cloître de l'église métropolitaine, ce bijou du moven age, qui est aux grands clottres des églises normandes de Cantorbery, d'York et de Salisbury, ce que la Maison-Carrée de Nimes est aux temples classiques, n'intéressaient beaucoup les archéologues et les académiciens d'Arles; mais ces œuvres de l'art chrétien faisaient, disonsnous, partie de la physionomie matérielle de cette ville dont l'originalité consiste dans le mélange de tous les types d'architecture. Ajoutons qu'alors, comme aujourd'hui, ces édifices religieux d'Arles associés aux ruines, à demi exhumés de ses places publiques, et ces tronçons de colonnes servant de bornes, ou dégradés par de plus vils usages, coutribuaient à cette mélancolie d'une ville si dépeupléerelativement à son étendue; mélancolie qui a son charme comme celle de Rome, et qu'a si bien exprimée, il y a quelques années, le plus illustre de nos voyageurs poëtes, M. de Châteaubriand, lorsqu'il a dit : « Je n'ai point rencontré dans mes courses de site qui m'ait plus tenté ponr mourir que le site d'Arles. » Ce n'est pas là, toutefois, la sensation que fait éprouver la perspective qui s'offre à vous de la rampe du rempart où s'élevait le Vauxhall, admirable diorama qu'on voit se dérouler jusqu'à la ceinture humide du Rhône; mais l'impression de mélancolie se reproduit plus intense lorsque vous descendez à la vaste nécropole d'Alyscamps ou des Champs-Élysées. Sous Louis XIV, on commençait à spolier aussi cet asile où s'étaient reposées les générations palennes avant les générations chrétiennes. Cependant le cimetière conservait son caractère; les chapelles funéraires de quelques grandes familles, et l'église mi-byzantine et mi-gothique de

1.

Saint-Honorat, aufourd'hui à moitié démolies, protégeaieut au moius les sépulcres adossés à leurs murailles. L'histoire d'Arles se retrouve tout entière dans les Alyscamps, traduite en monuments funèbres, devuis les canopes gallo-romaines antérieures à l'introduction du christianisme, jnsqu'à l'urne dédiée aux consuls martyrs de leur patriotisme pendant la grande peste du xviu\* siècle. La tradition yeut que Jésus-Christ en personne ait béni la nécropole païenne pour en faire un saint cimetière, à la prière de saint Trophyme, qui y avait dédié une chapelle à la Vierge encore vivante (sacellum dedicatum Dei paræ adhuc viventi). Une autre chapelle (dite de la Genouillade), analogue à celle de Domine quo vadis, près de Rome, judiquait la place où Jésus laissa les vestiges de ses genoux. Tel était le privilége de ce campo santo, que les cadavres y étaient préservés de toute atteinte diabolique, d'après le maréchal Gervais de Tilbury, Aussi, était-ce une rare consolation pour les mourants que l'espérance d'y être enterrés : les riverains du Rhône y envoyaient à l'envi leurs morts, et, comme le raconte le maréchal, il suffisait de déposer dans une botte scellée le prix des frais funéraires, ou droit de mortellage, puis de confier au cours du fleuve le cercueil destiné aux Alyscamps. Le cercuell descendait jusqu'à Arles, « et, quelque violent que fût le vent, il ne dépassoit jamais l'extrémité du vieux quartier appelé la Roquette. » Les moines de Saint-Victor, de Marseille, qui desservaient l'église funèbre de Saint-Honorat, l'y recueillaient, et se chargeaient des obsèques. Dante et Arioste ont célébré la nécropole d'Arles, où dorment du dernier sommeil les compagnons de Roland, de pieux évêques, et des morts moins illustres, dont quelques-uns avaient usurpé les sarcophages vides des païens, en traduisant les D. M. (Diis Manibus) de leurs inscriptions polythéistes par le Deo Maximo du culte d'un seul Dieu, ou en sculptant sur le marbre de l'artiste romain le monogramme du Christ, la vigne, le poisson, Tarche, la colombe, et les autres symboles de la primitive Église. Que notre philosophie voltairienne ne s'indigne pas trop contre les traditions superstitieuses de l'Élysée Arlésien, Arles leur devait la double hospitalité que son rivage a toujours offert aux morts, comme aux vivants. Lorsque, dans les sanglantes réactions de 1815, un des capitaines de la grande Iliade des guerres de la Révolution et de l'Empire, l'illustre maréchal Brune, calomnié et assassiné, fut précipité du haut du pont d'Avignon, son cadavre, repoussé pendant huit jours des deux rives du Rhône, ne put s'arrêter que sur le territoire d'Arles, et trouva du moins, sinon des honneurs, au moins la sépulture provisoire qui ne pouvait lui être refusée à si peu de distance de l'antique cimetière consacré par saint Trophyme 2.

Cependant, plus les années se succèdent sous le long règne du grand roi, plus

Si come ad Arli ov 'il Rodano stagnà
Fanno i sepoleri tutto 'i loco varo.

Bante, infern. vers 112
...... Presso ad Arli, ove il Rodano stagna

Piena di sopolture e la campagna.

Oriando furioso, cant. xxxix, vers 72.

2 Ce ful près du Mas des Tours, propriété de M. Laugier, baron de Chartrouse, que le corps du maréchal Brune, facile à reconnaître à sa bante stature, s'était arrêté contre le rivage (qui est

ARLES. 583

deviennent rares pour l'histoire les événements particuliers à Arles. Un des plus importants avait élé desséchement de ses maries par un ingéniere notalendais, M. Van-Ens, qui mourut peu de jours après l'achèvement de l'entreprise. Il fut honoré des Arleisens reconnaissants, qui, emalgrés a religion (il était protestant firent annoncer son décès par les ond és olches de l'égise métropolitaine. a Dès 1654, avait été commencé l'aqueduc du pont de Crais pour conduire jusqu'an Mhone les eaux du canal de Crapone. Cet aqueduc, jeté sur une partie des marais, a encoré un faux air des monuments hydrauliques de la campagne de Rome.

Lorsqu'en 1707 l'armée de l'Empereur et du duc de Savoie assiégar Toulon, le conseil musicipal d'Aries délibré an érpare les remparts et d'armer les habitants. La gloire d'Arles ful d'avoir douné le jour au brave Saint-Pater, officir de fortune qui d'éfentil glorieusement Toulon. D'ailleurs, les boltes d'artillerie faisaient leurs joyeuses explosiuss chaque fois qu'il naissait un prince, comme nous le voyons daus lesannales chronologiques, pour la naissance de mons-igneur le duc de Bretagne, fils de Louis de France duc de Bourgogne, étant viguier N. Duroure, et consuls Laugier de Moublan. J. Seignoret, despard Comte et François Blain. A la même date, « vint en la ville d'Arles le maréchal duc de Villars, qui reçut la visité des Consuls augue avez les priesatt cacoutunés. »

Les visites ou le passage des grands personnages sont au nombre des événements qui réveillent la ville dans son monarchique repos. Arles eut l'honneur de saluer la reine d'Espagne, fille de Victor-Amédée, duc de Savoie, quand elle alla trouver son époux. Philippe V. conduite par don Castel Rodrigo avec la princesse des Ursins et madame de Noyers; puis, l'année d'après, Philippe V lui-même. Mentionnous enfin le passage d'un roi sans couronne, auquel le grave caractère de cette ancienne capitale sans royaume dut inspirer de sympathiques réveries : le 4 octobre 1712, Jacques Stuart, le lils de Jacques II et le père de Charles-Édouard, exilé même de la France, cette seconde patrie des Stuarts détrônés, passa par Arles, Les consuls sans chaperon l'attendaieut à la porte du Marché-Neuf; la marquise de Forbin eut l'honneur de le recevoir dans son hôtel. A une courte distance d'Arles, on eut pu lui montrer, semblable à un nid d'aigle désert, le rocher jadis fortifié qui fut le berceau de la race des premiers princes d'Orange; car les seigneurs des Baux avaient aussi porté ce titre. Jacques II ne partit pas pour Rome sans avoir fait ses dévotions dans l'église de Saint-Trophyme, Trois ans plus tard, on célébrait avec pompe dans cette même église un service funèbre, avec un superbe catafalque élevé au milieu du sanctuaire : c'était pour l'âme de Louis XIV.

relaturer en est endreil par les fises du Biloche, grafes, som doutes, à querique praises froites. Ce fisil a que l'aisterné de cristant de Biloche d'Aris de devenuri per lassard, et dis supplier les habitatus terrificis du Mina de comurir su moias d'une peut de terre con dépositille debi Biloche. Tout le mairre qu'en et un cent circussistance, fuit de declarer à la mainré d'Arise qu'on ne devin devente entre que lui pour créte inhamation; miss il a 3 cut aseurs peril pour lui. A l'humener de la ville d'Arise, qu'en le qu'en réclarer de la pour créte inhamation; miss il a 3 cut aseurs peril pour lui. A l'humener de la ville d'Arise, qu'en le qu'en réclarer cent de la contrait de l'arise de la contrait de la contrait de l'arise de la contrait de l'arise de la contrait de la co

mort le 1" septembre 1715. Le 23 octobre, l'oraison funèbre du grand roi était, prononcée dans l'abbye royale de Saint-Denis par un prélat né à Aries, Honoré Quiquerna de Beaule, véeque de Gastres, Quoque ce prédicateur n'égalat pas Mascaron de Marseille, ni Fiéchier de Nimes, il avait du mérite. L'étoquence de la chaire doit encore à la ville d'Arfes le père Molliner que Massillon aimait à entendre et à encourager; le père Maure, le prédécesseur de celui-ci à la cour, et cufin Gilles Dupont, auteur de l'Art de prédère. Dans le xiv siècle, Arles avait aussi compté un grand prédicateur, le capucin Philippe d'Aiguières.

Sous la régence. Arles ne s'agita nullement des intrigues de la duchesse du Maine ni de la conspiration espagnole. Quelques-uns de ses gentilshommes furent admis aux petits soupers du régent. Louis XV en vit quelques-uns à Versailles. et quelques-uns aussi à Fontenoy. Aucun ne s'éleva à un grade supérieur, ni dans l'armée de terre, ni sur les vaisseaux du roi. L'influence de la corruption de ce siècle aurait pu être plus funeste qu'elle ne le fut dans une ville comme Arles, où noblesse et bourgeoisie se faisaient de plus en plus remarquer par cette apathie insouciante et parfois moqueuse qui se substituait à l'ancienne agitation indocile des Arlésiens de toutes les classes. Avec une intelligence naturelle, supérieure à tout l'esprit des juristes d'Aix et à la sagacité commerciale de Marseille, les citovens d'Arles voyaient la population diminuer, leur ville s'effacer de plus en plus dans sa longue décadence, et les fortunes particulières s'amoindrir, sans tenter, par aucun effort d'entreprise agricole ou d'industrie, de se créer un nouvel avenir dans la civilisation française. Les grands propriétaires, vivant au jour le jour, désertaient les loisirs d'Arles pour les loisirs d'Aix, laissant leurs fermiers livrés à la culture routinière, oubliant le proverbe que noblesse oblige, non pas seulement à la guerre et dans les fonctions civiles, mais encore par le bon exemple de l'utile emploi de son instruction et de son temps, par celul de l'amélioration de ses domaines et même de la bonne administration de son revenu.

Ce n'était pas aux nobles d'Arles qu'on aurait pu demander, comme à l'aristocratic anglaise, de se mettre à la tête d'aucune association territoriale, pour creuser des canaux, construire des routes, dessécher, défricher, multiplier les ressources d'un territoire naturellement riche; encure moins auraient-ils cu l'idée de fonder quelque manufacture ou d'encourager le commerce pour appeler à eux les capitaux étrangers : ils ressemblaient plutôt à ces nobles d'Irlande qui escomptent l'avenir aussi bien que le présent, et vivent à la discrétion des usuriers on des hommes d'affaires. L'économie politique des bourgeois d'Arles ressemblait d'ailleurs à celle des nobles, car les uns comme les autres tenaient à vivre noblement; ce qui signifiait vivre, non pas avec luxe, car nobles et bourgeois arlésiens sont au besoin sobres comme des Espagnols, mais saus rien faire, pour peu qu'un petit revenu leur permit d'être propriétaires malaisés. ou avocats sans cause, chassant la perdrix en Craü et le canard sauvage en Camargue, Malheureusement Arles était un pays de chasse, offrant toutes les ressources à cette activité du corps, qu'il est si doux aux oisifs de substituer à l'activité de l'esprit; et puis la vie nomade du chasseur sous ce ciel bleu. c'est encore de l'indépendance. Ajoutons enfin aux séductions de l'oisiveté arlésienne les mœurs faciles de ces artisanes à la physionomie si tendre ou si agaçante, dont la conquête est une occupation, car elles sont trop fières pour se vendre, el fil aut quoi neur paise pour qu'elles se donnent. Le costume des Ar-lésiennes, que les variations de la mode ont depuis tout à fait altéré, donnait un attrait de plus à leur heauté cébère. Nous avons pu, dans notre jeunesse, en admirer la coquetterie et le luxe (étoffes en soie, dentelles, bracelets mauresques, longs pendants d'orrelles d'or, et la croix de Malte souvent énaillée de dismants, rien a y'un ampault), quoquie déjà nos grand mères préclandisent qu'il n'était plus fidèle à la tradition. On a du reste beaucoup exagéré la facilité des Arlésiennes : la défidité de celles que croyaient puet être un peu trop légèrement à la galanterie des hommes, leur mérita mainte fois de x'élever jusqu'ur ang des danes hourgesies, même des dames nobles. Une des muses modernes du Midil, madame Louise Collet, originaire d'Arles et née sur son territoire, a chanté ellemene la méstaltance qui lui donna pour grand mêve une des beugiés populaires de la ville d'Arles. Ses vers sont le poétique commentaire de la charmante ode d'Homere: l'é vadues sit auxilles.

La ville d'Arles certainement n'était pas en voie de prospérité : mais, peu inquiète du lendeniain, elle se crovait heureuse, avec ce qui lui restait de ses anciens priviléges, lorsque les premiers bruits de la révolution de 1789 vinrent retentir au milieu de ce laisser-aller général et de cette quiétude. Les échos de l'autique liberté républicaine des bords du Rhône se réveillèrent et leur rénondirent. Il y eut un premier enchantement, un accord presque général pour saluer avec espoir l'ère nouvelle. Plus tard, les opinions se divisèrent. Les royalistes d'Arles se distinguaient par la dénomination de siphoniers et portaient comme signe de ralliement un petit siphon à la boutonnière : les démocrates portaient une pièce de monnaie trouée et s'appelaient monnaidiers; ce qui n'excluait pas de part et d'autre les appellations plus générales, les sobriquets ou les épithètes' d'outrage et de dérision. Nous sommes trop près encore de ces temps de crise sociale, nous, enfants des proscrits et des proscripteurs, pour dire impartialement les luttes de nos pères. Autant que nous pouvons résumer ce que nous avons entendu raconter de la Terreur, dans notre enfance, Arles ne se porta point aux mêmes excès que les cités voisines. L'action du debors fit encore ici le malbenr d'Arles, témoin la marche du général Carteaux sur la ville, dont il ne trouvait pas le zèle républicain à la hauteur des circonstances. Le camp de Jalès où s'étaient rendus beaucoup d'Arlésiens, et dont il est question dans le procès de Louis XVI, fut aussi un prétexte de proscription funeste aux royalistes des bords du Rhône; le triomphe du jacobinisme acheva enfin de disperser les familles nobles d'Arles, quoiqu'il n'y eût eu qu'un très-petit nombre qui émigrèrent hors de France.

Certaius gentilshommes ne se firent, non plus, aucun scrupule de renouveler 'Frealtation révolutionnaire de Barral de Baux, quelque-aus avec plus de témérité ou plus de persérérance que le podestat de l'antique république, tel que le marquis d'Antonelle, un moment maire, et qui, lorqu'il fit le voyage de Paris, au lieu de truiter avec la reine, comme jedis Barral, ou comme son contemporain Mirabeau, s'assit en juge inecromble au tribunal régidde. Le marquis d'Antonelle se fit, plus tard, remarquer parmi les complices de Baleuf il sur-

١.

T - Art Could

vécut à la Révolution et à l'Empire, et se laissa surprendre, en 1815, une adhésion au rétablissement des Bourbons; mais, en 1815, soit qu'il eût réellement applaudi au retour de l'île d'Elbe, soit qu'on eût intérêt à l'accuser de cette inconséquence, il fut forcé de s'éclipser jusqu'à sa mort. Le comte Scipion du Roure, gentilhomme qui avait montré une exagération révolutionnaire égale à celle du marquis d'Antonelle, était du club des Cordeliers. Ces deux gentilshommes sont les plus notables illustrations arlésiennes du Pauthéon démocratique de 1793; le directeur Barras était originaire d'Arles, mais né ailleurs. Après le 9 thermidor, cette ville députa au conseil des Cinq-Cents M. François Blain, avocat, jurisconsulte érudit, d'une politique modérée, qui fut proscrit en fructidor avec ses amis Camille Jordan, Siméon, et Royer-Collard : il eut un moment pour collègue M. André Poinme, fils du docteur Ponine, connu par un traité des Vapeurs. et qui avait été demandé plus d'une fois d'Arles à Paris par les belles dames vanoreuses de l'ancien régime . Le fils du docteur, homme d'esprit comme son père, était trop démocrate pour traiter comme lui avec l'innocente tisane au eou d'agneau les maladies nerveuses de l'aristocratie.

Arles salua dans Bonaparte, premier consul, le héros qui personnifiait en lui la gloire et la liberté de la France. Le concordat lui enlevait son archevêché, réuni à eelui d'Aix et d'Embrun; mais les églises se rouvraient aux catholiques arlésiens. qui dans toutes les opinions étaient restés fidèles à la foi d'Arles-le-Blane. Dans l'organisation civile de la France, Arles devenait la troisième ville du département des Bouches-du-Rhône. L'Empire n'y fut pas accepté avec le même enthousiasme que le Consulat ; cependant les vieilles boltes en fonte célébrèrent jovensement Austerlitz et Wagram comme Marengo. L'aigle plana sur l'obélisque de Louis XIV et v tint fièrement le globe entre ses serres jusqu'en 1814. Avant les désastres de Moscou, le désenchantement était complet. Le préfet, M. le comte Thibaudeau. habile administrateur, était de ces préfets dévoués qui grossissaient volontiers. disait-on. la liste des conscrits, et les réfractaires peuplaient les marais; ce qui explique peut-être comment un si faible contingent d'illustrations milltaires a été fourni par Arles à l'Empire. Le comte Thibaudeau en exprima deux ou trois fois sa surprise malicieuse aux nobles d'épée qui l'entouraient avec tant d'obséquiosité lorsqu'il visitait la ville. Les nobles d'épée feignaient de mat entendre, et quelques-uns surent plus tard faire compter ce reproche sur leurs états de service, forsqu'en 1815 la nouvelle génération apprit tout à coup à Arles qu'elle comptait parmi ses pacifiques citoyens des colonels et des capitaines de vaisseau qui avaient servi la patrie invisiblement depuis la Révolution.

La nouvelle de l'entrée du duc d'Angouldene à Bordeaux mit en énois la ville d'Arles. On s'y félicita du titre de conte de Provence porté jatis par Louis XVIII, avant qu'il prit celui de comte de Lille, et d'anciens royalistes, s'éériant qu'ils l'avaient vu à Arles avant la Révolution, vautérent la grâce de sa personne. La réaction des Centiours fut plutôt treassière que tyronique. Après à batallie de

Arles a produit, entre autres savants médecins, le docteur Du Lauvens, sous Heuri IV; Fautier, méécelu de Marie de Médicis; Falériols, sous Louis XIII; Juliun Clément, l'accoucheur de madame de Lavallière; el Barthe professeur à l'école de Montpellier. Plus près de nous, les docteurs Bret, Lauduw, Ferrier, etc., etc.

Waterioo, l'esprit de parti fut moins indulgent et quelques persécutions firent duir des citoyens accusés de honapartisme et de jacobhismes tout à la fois, mais aucun assassinat ne souilla le blason de la ville. On doit le proclaume à l'honneur des royalistes; car les exemples funestes ne leur manquérent pas à Avignon, à Tansson, à Nimes, et le volontaires artéciens avaient à leur tête un certain colonel Magnier, vrai chef de partisans, sinou de bandits, qui joignait à une audace digne d'un melleur práncie le hartale édoquence du vieux troupes.

Peu à peu les esprits se calmèrent, l'ordre fut rétabli, et Arles eut deux ou trois maires bien inspirés (MM. Sauret, de Jonquières et Laugier) qui cherchèrent à faire naltre le goût des arts, des sciences et des lettres dans une population naguère si apathique et si indifférente. Cette mission d'artiste, exercée surtout par M. le baron Laugier de Chartrouse, a eu la plus beureuse influence, nonseulement sur les choses, mais encore sur les esprits, non-seulement sur l'intelligence arlésienne, mais encorc sur les intérêts matériels. Nous qui écrivons ces lignes, nous aimons à redire que nous fûmes souvent encouragé à nous associer à M. Laugier dans sa sphère, mais que notre patriotisme plus facile se réduit à avoir rappelé à nos compatriotes, par la voix de la presse, qu'ils devaient être glorieux du passé de leur poétique cité. A côté des monuments restés debout, les ruines naguère délaissées sous la poudre des siècles ont enfin trouvé des mains filiales pour les relever, dans cette ville-musée, digne portique de l'Italie. La nouvelle civilisation d'Arles a aujourd'hui des apôtres fervents dans sa propre enceinte. Celui qui fera la statistique intellectuelle de ces vingt dernières années n'oubliera ni l'érudition de M. J.-J. Estrangin, qui prouve aussi, comme jurisconsulte, que le barreau d'Arles n'a point dégénéré depuis Nicolaï; ni les brillantes dissertations de M. Jacquemin; ni cette rare alliance du savoir et du goût, de l'élégance et du sentiment qui distingue entre tous M. Honoré Clair, avocat et poête, etc., etc. M. de Méjanes, riche amateur du dernier siècle, eût été aujourd'hui sans excuse en léguant à Aix, plutôt qu'à Arles, le trésor de ses livres. Arles s'est créé une bibliothèque et en a donné la direction à M. Gibert, un de ces bibliothécaires instruits et zélés qui ne se contentent pas de connaître le titre et le numéro de chaque volume. Le musée n'est pas confié à un gardien moins habile, car M. Huart est artiste et counaisseur. Arles peut réclamer comme des artistes sortis de son sein M.M. P. et R. Balze qui viennent de doter la France des belles copies des fresques de Raphaël. Les questions agricoles et économiques ont à Arles des interprêtes, dignes continuateurs de feu M. de Truchet, qui continuait lui-même, comme poête de l'idiome populaire, Cove de Mouriés, Tous ces hommes éminents naquirent à Arles, Sur la liste des Arlésiens célèbres de ce siècle, plaçons encore M. Reynaud, le savant orientaliste, membre de l'Institut,

Qu'on uc croic pas qu'Arles ne soit plus qu'une ville historique, un musée en plein air, qui ne pair qu'à l'imagination des poètes et des artièles. As constitution, territoriale mérile toute l'attention du gouvernement, des économistes et même des capitalistes. Une ère nouvelle s'ouver pour la ville et pour son territoire, le plus saste de toutes les communes de l'irance, oit tous les modes de culture pervent être tentés sur une granné c'èchelle. Un ingénieur, le général Mougel-Bey, qui a dirigé d'importants travaux en Égrepe, vieut de revonalitre la parâcite identifé de l'irance l'i des terres du Delta du Rhône avec les terres du Delta du Nil. Les premiers essais de la cultar du ris sont d'un heureux augure. La machine à vapeur employée soit an desachement, soit à l'irrigation, peut rendre au sol arlésien son surrom grec de bâre (fertile), ou son surrom latin de manifiaria, qui en est la traduction. Sous le rapport du commerce et de l'industrie, la voie de fer qui va traverser Arles, doit exerce une inflament incalculable dans ceté ville morte, trop long-temps abandonnée sous la poussière de ses ruines, et que les touristes qui en parlaient, après s'être égarès per hasard jusque dans son enceinte dépeuplée, croyaient découvrie les premiers et révêler an monde comme une autre Herculanum ou une autre Demoné.

Arles, avant la Révolution, était un gouvernement de place et le siège d'une sénéchaussée, ainsi que d'une amirauté. Les juges-consuls, tirés des divers corps de marchands, étaient les premiers magistrats et les gouverneurs de la ville; ils siégeaient aux États de la province où ils n'avaient que voix représentative, et non délibérative, de même que ceux de Marseille, avec lesquels ils alternaient, toutes les années de nombre impair. La raison pour laquelle les uns et les autres n'avaient que voix représentative, est qu'ils n'allaient aux États que pour défendre les intérêts des Terres Adjacentes, dont Arles était considérée comme la capitale, et Marseille un des lieux principaux. Arles, aujourd'hui chef-lieu du troisième arrondissement du département des Bouches-dn-Rhône, a un tribunal de commerce, une chambre consultative des manufactures, une société d'agriculture et un collége communal, L'arrondissement renferme environ 80,000 âmes. La population de la ville ne s'élève qu'à 21,000 habitants, sur un territoire dont la contenance est de cent trois mille cinquante hectares, ce qui l'oblige d'avoir recours chaque année pour ses récoltes à des bras étrangers. La richesse du pays vient surtout de son agriculture et de ses troupeaux : la pierreuse Crau elle-même offre, grâce à l'irrigation, de vastes prairies et des champs de céréales, outre les oliviers, les vignes et le chêne vert sur lequel on récolte le vermillon; trois cent mille bêtes à laine y paissent pendant six mois de l'année; le Trebon, le Plan du Bourg et la Camargue, qui produisent surtout des céréales, nourrissent aussi des chevaux et des bœufs en partie nomades. Le canal de Crapone fournit de l'eau à cing moulins à blé et à une superbe minoterie, située presque aux portes de la ville. Arles a une marine de cabotage qui est une excellente pépinière de matelots pour Marseille et Toulon. Sa charcuterie s'expédie en France et à l'étranger; ses vins et ses huiles sont d'une qualité parfaite. \*

<sup>1.</sup> Mensiera de l'ancienne république d'Arles, por Anlbert, rocca). — Histèrie kononlogique d'Arles, por Lo Nobe Labusière. — Eloude ur Mela, por I - L. Beringia. — Les Monument d'Arles, por Bouvec Clair. — Statistique des Beuther-de-Rhône publice sons in direction de N. Villener-Bargenond — Le Guide du vegopre di Arles, por l'appennin. — J'appay dann le Midi, par l'rouper Merinic. — La Bayale couronne dus veré d'Arles en J'appay dann le Midi, par l'rouper Merinic. — La Bayale couronne dus veré d'Arles en de Still.

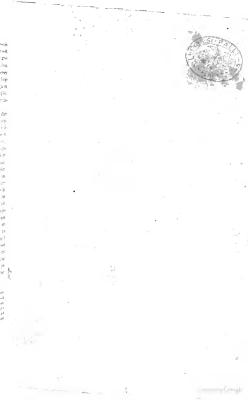



MARSEITE

· l'orid'une éenne t d'un e que , dont galloondaque la s que hocée a harlongrcule, t cint-dixtos ou ure du le desl'Asie. annus s. S'il : jour réseningers 'rotis, la aux terri-: ( Mas nation pensé rotec-

s d'une té entre soraleur unique, e pierre



## MARSEILLE.

La plus ancienne cité de France est peut-être en même temps celle dont l'origine présente le moins d'obscurité et d'incertitude. La découverte récente d'une inscription punique sur le sol de Marseille a fait penser que la colonie phocéenne à laquelle cette ville doit sa fondation, a pu s'établir sur l'emplacement d'un comptoir phénicien ou carthaginois; mais c'est là une simple conjecture que n'autorise pas suffisamment le texte vague de ce monument épigraphique, dont la date d'ailleurs n'est pas fixée . Plus heureuse que nos cités gauloises ou galloromaines, Marseille a occupé l'histoire dès son berceau, et le récit de sa fondation est appuyé sur des témoignages trop graves et trop unanimes pour que la critique la plus sévère le puisse rejeter, malgré les circoustances fabuleuses que le génie antique y a mèlées. Parmi les villes grecques de l'Asie Mineure, Phocée était, suivant Hérodote, la plus renommée par sa puissance maritime et la hardiesse de ses navigateurs. Ses navires à cinquante rames avaient depuis longtemps exploré les côtes de la Méditerranée et franchi les colonnes d'Hercule. lorsque, la première année de la quarante-cinquième Olympiade, la cent cinquante-quatrième de la fondation de Rome et la cinq cent quatre-vingt-dixneuvième avant Jésus-Christ, une flotte phocéenne, conduite par Protos ou Protis, qu'Athénée nomme Euxène (le bienvenu), aborda près l'embouchure du Rhône, aux rives habitées par les Celto-Ligures ou Celto-Lygiens, dans le dessein de s'emparer d'une position si favorable au commerce des Grecs de l'Asie.

Les Phocéens songèrent tout d'abord à se placer sous la protection de Nannas on Nant, ched des Segobriges, la pius puissante des tribus celto-liqueinens. S'il faut en croire Justin, Protis, député vers Nannus, arriva près de lui le jour même où la fille de ce prince, la belle Gyptis, devoit choisir un époux en présentait à l'un des jeunes hommes assemblés une coupe remplie d'eau. Les étrangers ayant été invités à cette fête et au festin nupital, Gyptis offrit la coupe à Protis, au grand étonnement de son pière, qui cependant rafilia ce choix et céda aux Phocéens l'emplacement nécessaire pour haitr une ville à l'extrémité du territoire des Saliens. Cette ville devint hientôt célèvre sous le nom de Massilie (Mas Solia, habitation salienne; plus tard Massilia, et enfin Marseille), dénomination empruntée à la langue du pays, et non à la langue greuge, comme l'ont pensé puissurus éympodistes. La cité naissante s'accrut arquièment, grâce à la protec-

<sup>1.</sup> L'inscription dont nous parsions a été trouvée, na mois de join 1814, dans les décombres d'une autoins près de l'épile de la bajor, dans les videntille tills. Lus réchologue y a va la soit a traitée autre les Garthajonis en les Marseillais, l'agrès l'explication qu'en a donnée notre savant collaborateur de Sautse, c'est en roulle un fragment de rituel des sacrifiques pecerits par la rélation puniques. Le non de Marseilla ne s'y touve sulle part, mais comme l'inscription est praves urans pierre Le non de Marseilla ne s'y touve sulle part, mais comme l'inscription est gravée urans pierre bold.

tion de Nannus; mais Comanus, successeur de ce thef, n'hérita pas de sa bienvoillunce pour les étrangers. La prospérité de la colonie evetta la haine jalouse des Ségobriges. Comme les Massaliotes célébraient la fête de Flore, Comanus frégint de vouloir honorer leurs direx, de envoya dans la ville des chars couverts de feaillages qui cachient des honames armés, tands que lui-même se mettait en embassade avec d'autres guerriers dans les mottagnes voisines. Mais une enume salienne, éprise d'un Phoceen, apant dévoile le complot des Barbares, les Ségobriges, cachés dans Massalie, furent unis à mort, et Conansus surprise et us acc sept mille des siens. Cette victior in absura pas pour longtemps le repos de la ville nouvelle. Les Ségobriges résussirent à soulever contre elle toutes les tribus de la Cétto-Ligurie; et sans doute elle aurait succombé sous les efforts de confédérés, si Bellovèse, à la tête de la puissante armée qu'il conduisait en Italie, ne fix venn lui n'erte rescours pour dissiper ette lique redoutable.

On ignore les motifs de l'alliance des Gaulois Bituriges avec les habitants de Massalie; peut-être avaient-ils besoin de vivres et de munitions que cenx-ci pouvaient seuls leur donner. S'il faut s'en rapporter au témoignage de Tite-Live, Bellovèse crut que ce scrait pour lui un augure favorable de ses victoires au delà des Alpes, si un peuple qui avait couru à peu près la même fortune que lui obtenait un heureux succès. Une autre circonstance contribua plus efficacement encore à accroître la puissance de Massalie, que nous appellerons désormais Marseille. Cinquante-sept ans après sa fondation (l'an 512 avant Jésus-Christ), de nouveaux émigrants phocéens, fuvant la domination d'Harpage le Mède, conquérant de l'Ionie, vinrent rejoindre dans la Gaule leurs anciens compatriotes. L'arrivée de cette seconde colonie, que plusieurs historiens ont confondne à tort avec la première, fixa les destinées de Marseille et ouvrit pour elle une ère de sécurité et de grandeur. Le commerce maritime, principale source de sa prospérité, prit dès lors de grands développements ; les ports de l'Asie Mineure , de la Grèce et de la péninsule italienne, étaient ouverts à ses vaisseaux qui s'y procuraient des movens d'échange. C'est aux Marseillais que l'on doit l'importation dans la Gaule du blé, de la vigne et de l'olivier, les plus précieuses de nos cultures. Pour faciliter leurs rapports avec le centre du pays par le Rhône et la Saone, ils s'appliquèrent à perfectionner la navigation intérieure. Ils cuitivèrent aussi de bonne heure l'industrie manufacturière et purent bientôt exporter des bijoux, des ornements de corail et du savon, qu'ils ont fabriqué les premiers dans l'antiquité, suivant Pline. On fait remonter à cette époque reculée la construction de la première citadelle des Marseillais, et de la haute muraille garnie de tours-qui ceignait la ville et son magnifique port, auquel ils avaient donné le nom de Lacudon.

Proviégis désormais contre les attaques des peuplades barbares indigènes, les Phoéceas de la Galie ceurent à lutter outre les villes marchandes qui n'auient pa voir sans envie un peuple nouveau entrer largement dans le partage des produits de leur tratic. Plus d'une fois les naivres de Marseille soutiurent des combais avec avantage contre ceux de Rhodes et de Tyr, Carthage, ellememe, ayant capturé, en pleine pair, quelques barques de pérheurs marseillais, fut punie de en manne de foi par plusieurs déficies successirs; et des historieurs greves affirment avoir vu dans la citadelle et dans les temples de Marseille des dépouilles carthaginoises enlevées dans ces batailles navales. L'organisation politique de la ville, dans les premiers temps de son établissement, est, du reste, peu connue; elle paraît n'avoir reçu une forme fixe qu'après la seconde migration phocéenne. Alors l'autorité souveraine résida dans un conseil de six cents citoyens appelés timouques, c'est-à-dire honorables, élus parmi les plus riches et les plus intègres, et investis du pouvoir durant toute leur vie. Quinze d'entre eux étaient chargés des diverses branches de l'administration, et sur ces quinze, on en choisissait trois, qui exerçaient une autorité à peu près semblable à celle des consuls romaius. Pour être élu à la dignité de timouque, il fallait avoir des enfants et être originaire de la ville. C'est là tout ce qu'on sait du gouvernement, plus aristocratique que populaire, de l'ancienne Marseille, gouvernement modelé sur celui de Phocée, et dont les écrivains de l'antiquité font souvent l'éloge. Aristote avait composé sur la république marseillaise un traité spécial qui nous fournirait saus doute de précieuses lumières, mais cet ouvrage célèbre est matheureusement perdu: on ne le connaît que par de courts fragments qu'Athénée nous en a conservés. Les lois de Marseille, semblables à celles des Ioniens, étaient gravées sur , des tables et affichées dans les places publiques. Dion, Valère Maxime, Luclen, . vantent la sagesse de ces lois et les mœurs austères des habitants. La colonie phocéenne avait apporté dans la Gaule, avec la législation de la mère-patrie, sa religion et sa langue harmonieuse. Tous les dieux de l'Olympe étaient adorés à Marseille ; mais l'Apollon Delphien et la Diane d'Éphèse , divinités protectrices de la ville, avaient la plus grande part dans les hommages publics, et leurs temples, construits dans l'enceiute de la citadelle, étaient des plus célèbres, Strabon, Lucain et Pétrone ont accusé les Marseillais d'immoler à leurs dieux des victimes humaines; toutefois, si l'on ne doit p, s mettre au rang des fables la description de la forêt où l'auteur de la Pharsale place ces sanglants sacrifices, ses poétiques imprécations flétrissent, non la cité grecque, mais les peuplades celto-liguriennes vouées au culte druidique. Une accusation de ce genre s'accorde peu avec les témoignages d'admiration que l'antiquité tout entière nous a laissés en faveur d'une ville qui a introduit la civilisation dans les Gaules.

A une époque qui ne saurait être précisée, vraisemblablement dans les deux premiers siécles de son existence, Marseille, pour assure les progrès de son commerce, établit sur les cêtes de la Méditerranée de nombreuses colonies; entre autres. Nice, Nicea, en commémoration d'une victoire remportée sur les Ligarieus, et plus tard Antibes (Antipolis), la Ciotat (Citharitae), Eoube on Eugurieus, et plus tard Antibes (Antipolis), la Ciotat (Citharitae), Eoube on Eugurieus, et plus tard Antibes (Antipolis), la Ciotat (Citharitae), Eoube on Eugurieus, et plus tard antibes qui sont devenus des bourgs ou des villes ; Saint-Jamente, Prist (Fruitu), Glane, depuis Saint-lenni (Clanariu), On peut regarder aussi comme filles de Marseille, un grand nombre de villes des côtes d'Éspagne et d'Lidie, savoir : Paola, Amparias, Roses, Eica, Lugaria, Monaco. Toutes ces colonies restfrent soumises aux tols de la métropole et conserverent nongrenne sa langue et ses usages. Aucune d'éles en pouvait frapper de monnaies qu'il uli fussent propres. Marseille s'édait réservé ce druit, et l'onsait que l'atelier mondétaire de cette ville a produit, avant la période romaine.

des types comparables à tout ce que la Grèce nous a laissé de plus parfait en ce genre. Quelques-unes de ces monnaies, représentant un ours à mi-eorps, qui semble dévorer une proie, remontent à l'an 500 avant Jésus-Christ; d'autres, sur lesquelles on distingue deux têtes de lion ou de griffon, sont de cent ans plus modernes; les plus belles, qui sont des drachmes à l'effigie de Diane couronnée de lauriers, paraissent appartenir au 114 siècle avaut notre ère. Ces médailles prouvent avec quel succès les arts étaient cultivés dans la république marseillaise, Mais les sciences contribuèrent plus puissamment encore à étendre sa renommée et son influence. On connaît les noms de Pythéas et d'Euthymène, qui florissaient l'un et l'autre environ 350 ans avant Jésus-Christ. Le premier, tout à la fois astronome, mathématicien, géographe, navigateur, et le plus ancien écrivain qu'ait produit la Gaule, fut charge par ses compatriotes de faire, dans le Nord, un voyage de découvertes, dans le but d'ouvrir de nouveaux débouchés à leur commerce, Il côtova l'Espagne, la Lusitanie, l'Aquitaine, l'Armorique, suivit les côtes de la Grande-Bretagne', et reconnut l'île de Thulé (l'Islande). Un second voyage le conduisit par le Sund dans la Baltique, et il s'avança jusqu'à l'embouchure d'un fleuve qu'il nomme Tanaïs, et qui paralt être la Vistule ou la Duna. Pythéas exposa ses découvertes dans deux ouvrages dont Strabon et Pline nous ont conservé quelques fragments. Grâce à ses travaux. Marseille est la première ville dont la latitude ait été déterminée avec précision. Vers le même temps, Euthymène entreprit, par ordre de la république, un voyage vers le sud-ouest : il parcourut les ettes occidentales de l'Afrique, d'où l'on tirait la poudre d'or, et pénétra jusqu'à l'embouchure du Sénégal.

Tandis que les résultats de ces expéditions étendaient les relations des Marseillais avec le Nord et l'Occident, l'abaissement d'Athènes, après la bataille de Chéronée (338 ans avant J.-C.), et bientôt après la chute de Tyr, prise par Alexandre (332 ans avant J.-C.), assurèrent leur prépondérance commerciale dans la Grèce, dans la Syrie et dans l'Égypte. Ainsi, Marseille grandissait par les bonnes lois, par les arts, les sciences, les lettres, et surtout par le commerce. Rivale de Carthage, son intérêt lui commandait de s'allier au plus puissant ennemi de cette reine des mers; aussi la vit-on constamment donner des preuves d'attachement et de fidélité à la république romaine. Des députés de Marseille, qui revenaient de Delphes, où ils avaient déposé leurs offrandes sur les auteis d'Apollon, passèrent par Rome au moment où les Gaulois Sénonais venaient de prendre la ville et de la soumettre à une énorme rançon. De retour dans leur patrie, les envoyés marseillais ayant annoncé le désastre qui frappait leurs alliés , les magistrats recueillirent tout l'argent du trésor public et le fireut porter aux vaineus. Les Romains, sauvés par Camille, n'avaient plus besoin de ce secours, mais pour honorer une si noble action, ils accordèrent aux eitoyens de Marseille le droit de prendre rang parmi les sénateurs, dans les spectacles publics (an 390 avant J.-C.). Les guerres puniques resserrèrent eneore les liens d'amitié qui unissaient les deux peuples. Les Marseillais donnèrent aux Romains le premier avis de la marche d'Annibal vers l'Italie. Le consul P. Cornelius Scipion, envoyé à Marseille, y fut recu comme un hôte et un ami. On lui fournit des vaisseaux, et ce furent deux galères marseillaises qui vinrent lui apprendre que la flotte carthaginoise était à l'embouchure de l'Ébre (an 219 avant J.-C.). La résistance des Cavares, qui arrêta un moment Annibal sur les bords du Rhône, fut inspirée et soutenue par Marseille, et lorsque, après la bataille de Cannes, le salut de Rome parut désespéré, cette fidèle alliée offrit généreusement au sénat tous les secours dont elle pouvait disposer. Soixante ans plus tard, la république romaine se montra reconnaissante. Marseille, en guerre avec les Décéates et les Oxybes ou Oxybiens qui assiégeaient ses colonies de Nice et d'Antibes, implora l'assistance des Romains. Une occasion de mettre le pied dans la Gaule, en servant ses alliés, ne pouvait que favoriser la politique du peuple-roi. Le sénat députa Flaminius Popilius Lænas et L. Puppius, avec la mission de sommer les Barbares de se soumettre; mais les commissaires romains, en débarquant à Ægitna, principal port des Oxybes, furent accueillis par des menaces de mort, et ne purent sauver leur vie qu'en regagnant à la hâte leurs vaisseaux. Le consul Quintus Opimius, chargé par le sénat de punir cette violatiou du droit des gens, conduisit devant Ægitna une armée qui prit la ville d'assaut, réduisit ses habitants à la condition d'esclaves, et soumit successivement les Oxybes et les Décéates. Opimius se fit livrer les armes des vaincus, et abandonna les terres conquises à la république marseillaise (an 155 avant J.-C.).

L'influence de la ville grecque s'accrut nécessairement dans la Gaule par cet agrandissement de son territoire, et bientôt sa puissance maritime et commerciale prit un nouveau développement par la ruine de Carthage (155 ans avant J.-C.); Marseille conquit tous les marchés que sa rivale approvisionnait. Le commerce de l'Espagne lui appartint tout entier, et désormais ses seuls vaisseaux vinrent charger dans les ports de cette riche contrée, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb de ses mines, son corail, son albatre, ses chevaux et ses bois de construction. Parvenue au comble de la prospérité, Marseille fit un noble usage de son crédit auprès du sénat romain. La Phocée d'Ionie, qui avait pris parti pour Antiochus. allait être détruite par ordre des vainqueurs, si la Phocée gauloise, touchée du sort de sa fondatrice, n'eût obteau la révocation de ce terrible arrêt (127 ans avant J.-C.). Une nouvelle ligue des peuplades saliennes mit encore une fois en péril la république marseillaise. Sur l'appel des timouques, le proconsul Cafus Sextius Calvinus entra dans la Ligurie transalpine; après avoir vaincu Teutonial, chef des Saliens confédérés, et mis garnison romaine dans la colonie d'Aqua Sextia qu'il venait de fonder sur le lieu même de sa victoire, il donna aux Marseillais le pays que les ennemis avaient abandonné, c'est-à-dire tout le rivage de la mer depuis le Rhône jusqu'aux limites de l'Italie, dans une largeur de douze stades (121 ans avant J .- C. ). D'autres peuples qui s'étaient joints à la ligue salienne, les Allobroges et les Arvernes, furent taillés en pièces par Fabius Maximus, et leur défaite acheva d'assurer le repos de Marseille. Les progrès des Romains dans les Gaules alarmèrent d'autant moins la ville grecque, qu'ils ne coûtèrent rien d'abord à son indépendance. Son territoire resta libre lorsque les contrées voisines furent comprises dans la Gaule Narbonnaise (114 ans avant J.-C.). Quelques années après, elle fournit des secours à Marius dans sa lutte contre les Ambro-Teutons, et en fut récompensée par le don des Fosses Marianes, canal que le consul avait fait creuser entre son camp et le

75

Rhône, et qui devint très-utile à l'industrieuse cité (102 ans avant J.-C.). Les commentaires de César sont muets sur le rôle que joua Marseille pendant les dix années que dura la guerre des Gaules; mais on doit penser que le conquérant regut de cette ville une active assistance, puisqu'il lui accorda un agrandissement de territoire et lui nermit d'établir de nouveaux imiots.

Les faveurs de César n'empêchèrent point les Marseillais de se déclarer pour Pompée, lorsque ces deux grands rivaux se disputérent l'empire du monde. Ce fut une faute qui leur coûta la liberté. A peine César eut-il connu les dispositions hostiles des Marseillais, qu'il se présenta devant leur ville à la tête de trois légions, Après d'inutiles négociations pour rallier à sa cause les principaux citovens, il fit bloquer la ville et le port par ses troupes. Obligé ensuite d'aller combattre en Espagne, il s'éloigna laissant le commandement de ses légions à Trebonius, et celui de sa flotte à Decimus Brutus. Vaincus dans un premier combat naval où périrent Telon et Gyarée, leurs chefs, les Marseillais, avec le secours de Domitius et de Nasidius, lieutenants de Pompée, réunirent toutes leurs forces pour engager contre les galères romaines une seconde bataille dont le succès ne fut pas plus heureux. Trebonius, campé sur les hauteurs où se trouve aujourd'hui le lazaret, pressait vivement la ville du côté de la terre ; il avait fait élever une tour de six étages qui dominait les remparts; une galerie de soixante pieds de long joignait la tour aux murailles et protégeait l'attaque. Toute résistance étant devenue impossible, les assiégés demandèrent une trève qu'ils obtinrent ; alors, s'il faut en croire le réeit du vainqueur, les Marseillais souillèrent par une perfidie leur . défense jusque-là si honorable. Ils firent une sortie pendant la trève et mirent le feu aux ouvrages construits par les Romains. Mais l'activité de Trebonius eut bientôt réparé cette perte; les assiégés, privés de munitions et décimés par une maladie épidémique, n'avaient plus d'autre parti à prendre que celui de la soumission. César arriva, et la ville lui ouvrit ses portes ( '19 ans avant J.-C.). L'indépendance de Marseille périt presque tout entière dans cette catastrophe, César lui laissa, à la vérité, ses magistrats et ses lois; mais il lui enleva toutes ses colonies, à l'exception de Niee, détruisit ses fortifications, se fit livrer les armes, les vaisseaux, le trésor publie et la citadelle, où il mit deux légions en garnison. Le port de Joliette, Julii statio, où avait mouillé la flotte de Brutus, fut exclusivement réservé aux Romains, et l'ancien port, le Lacydon, resta seul aux Marseillais. Dans les fêtes triomphales célébrées à Rome en l'honneur des vainqueurs des Gaules, l'image de Marseille fut portée au milieu de celles des peuples vaineus ; mais cette humiliation infligée à une aucienne et fidèle alliée, fut vengée par l'indignation qu'elle inspira au plus grand des orateurs romains, « Après la ruine des nations étrangères, dit Cicéron, nous avons vu avec douleur, nous avons vu pour dérnier exemple de la décadence de notre empire, porter dans un triomphe l'image de Marseille, de cette ville sans le secours de laquelle nos généraux n'auraient jamais triomphé dans leurs guerres au delà des Alpes. »

Quoique dépouillée de sa puissance politique, Marsville ne cessa pas d'être une des premières villes du monde par les arts et par le eommerce. Elle eontinua de former une république marchande sous la protection des Romains. La eltadelle, restée au pouvoir de ces derniers, devint, avec le temps, une ville distincte qui eut ses magistrats particuliers. La ville grecque, toujours gouvernée par les timouques, demeura étrangère aux affaires de Rome. Sa population, qui avait beaucoup souffert des malheurs du siège, se trouva bientôt accrue par l'émigration des familles de ses colonies, qui se réfugièrent dans ses murs pour ne point vivre sous la domination étrangère. La jeunesse de l'empire romain venait de toutes parts recevoir une éducation, tout à la fois brillante et solide, dans cette ville qui avait mérité d'être appelée par Cicéron l'Athènes des Goules, et par Pline la maîtresse des études. Parmi les hommes célèbres que fournirent ses écoles, nous devons citer le poête Gallus, ami de Virgile; Lucius Antonius, petit-neveu d'Auguste : Lucius César, petit-fils du même empereur : Agricola, beau-père de l'historien Tacite ; Pétrone et Trogue Pompée, Marseille elle-même vit nattre, pendant la période romaine, Lucius Plotius, qui fit à Rome le premier cours public de rhétorique : Gníphon, excellent professeur d'éloquence : Valerius Caton, poëte et grammairien: les médecins Démosthène, Charmis et Crinas, qui légua à sa patrie dix millions de sesterces pour faire réparer les murailles que César avait détruites. Protégés par les mattres du monde si dédaigneux du commerce, les vaisseaux marseillais silfonnaient les mers en toute liberté, et portant au nord les produits du midi, à l'occident ceux de l'orient, ils revenaient chargés des parfums et des pelleteries du Levant, des marchandises précieuses de l'Inde venues à Alexandrie par la mer Rouge, des tissus de Tripoli, du papier de l'Égypte, des blés de l'Afrique, des riches étoffes de soie de la Perse. Quant au commerce avec l'intérieur de la Gaule, malgré les progrès que faisaient déjà dans l'industrie les villes romaines d'Arles et de Narbonne, Marseille en avait conservé la possession presque exclusive.

Les écrivains des trois premiers siècles de notre ère s'occupent peu de cette grande cité; ils n'en parlent guère que pour déplorer le changement que le luxe et le goût des plaisirs avaient opéré dans les mœurs, autrefois si austères, de ses habitants. Le silence de l'histoire sur les événements qui se passèrent à Marseifle se prolonge jusqu'au règne de Maximien Hercule. Ce prince séjourna quelque temps dans cette ville. Animé d'une haine violente contre les chrétiens, il fit mettre à mort un fervent apôtre de la religion nouvelle. Victor, commandant des troupes romaines de la citadeffe (vers 288). Le martyre de saint Victor est le premier fait qui atteste, d'une manière positive, l'existence du christianisme chez les Marseillais; car il est à peine besoin de dire qu'on ne doit ajouter aucune foi à la tradition suivant lequelle Lazare, ressuscité par Jésus-Christ, aborda, suivi de ses deux sœurs Marthe et Madeleine , à Marseille dont il devint le premier évêque. Les meilleurs auteurs ecclésiastiques rejettent absolument cette picuse fable. On ne connaît avec certitude aucun évêque de Marseille avant Orésius, lequel assista au concile d'Arles tenu par Constantin (août 314), Après lui, les documents historiques mentionnent Proculus, qui disputa vainement à l'évêque d'Arles le titre de métropolitain en afféguant l'importance de la ville de Marseille, plus grande et plus puissante, disait-il, que toutes les autres métropoles de la Gaule (397). Sons l'épiscopat de Proculus, le célèbre moine Cassien fonda à Marseitle, hors des murs, une des plus anciennes abbaves de la Gaule, celle de Saint-Victor (413). Ce monastère eut des écoles renommées dans lesquelles on enseignait les belles-lettres, la rhétorique, la grammaire, en même temps que la thétodige. Parmi les hommes savants qui ont illustré, au v s'eice, ces écoles et celles de l'évéché, nous devons eiter Cassien et Leporius dont les doctrines, hétérodous esu quedepse points, excitérent des troubles à Marseille et dans toute la Provence; Sahien, l'un des pères les plus (loquents de l'Églisse allatre; Victoria, Corvinus, le moiné Musée, Genande, qui tous ont laissé des écrits importants sur le dogme ou sur l'histoire ecclésisatique. Les études, en changeant d'objet, avaient donc continné de fleurir à Marseille. Le commerce s'y soutenait encore, quoique affoliti par le fondation de Constantinople et l'irruption des Barbares dans l'empiré d'Occident.

La première entreprise des peuples du nord sur Marseille est celle des Wisigoths, qui, sous la conduite d'Ataulphe, successeur d'Alarie Ier, vinrent l'attaquer à l'improviste; mais le comte Bouiface, qui commandait la garnison romaine, le força de lever le siége après l'avoir blessé dans un combat (413). Cependant la résistance ne pouvait être longue. Lorsque l'empire romain se fut écroulé, Marseille tomba au pouvoir des Wisigoths, sous la conduite d'Euric, qui se rendit maître de la basse Provence (480). Quatre ans plus tard, les Burgundes s'en emparèrent, mais pour la céder bientôt après à Théodorieh; ce prince donna à la ville un gouverneur nommé Marabod, et, selon Cassiodore, se concilia l'affection des habitants par une administration sage. Des améliorations nombreuses furent tentées, et l'indépendance de l'autorité municipale toujours respectée. Sous Justinien, les Goths ayant été chassés de la Provence, Marseille passa sous la domination des Franks (539). Cette nouvelle révolution exerça peu d'influence snr ses relations maritimes; mais son repos eut à souffrir des discussions de Childebert et de Gontran an sujet de la possession de la ville basse, qui finit par rester au pouvoir du premier (593). L'histoire de Marseille sous les rois de la première race est tristement marquée par les ravages de la peste, en 586, et par les troubles religieux qu'y suscita, l'an 600, l'hérésie de l'évêque Serenus. Durant toute cette période, l'antique colonie phocéenne fut la résidence de gouverneurs qui prenaient les titres de patrice, de préfet, de due ou de comte. En 735, un de ces dues de Marseille, Mauronte, se couvrit d'opprobre en livrant par trahison la ville aux Sarrasins, qui y commirent les plus affreux ravages. Les monuments antiques, les églises, l'abbaye de Saint-Victor, furent détruits par les flammes; l'abbesse de Saint-Sauveur, Eusébie, périt, avec toutes ses religieuses, de la main des Barbares , après avoir donné un touchant exemple de chasteté et de courage.

Chase's bientôt après par Charles-Martel, les Sarrasins revinrent sous Louisle-Pôbonniar's escoger les funbourge de Marseille, et détruire, pour la seconde fois, le monastère de Saint-Vietor, qui s'édait relevé de ser ruines (883), Les premiers rois et empereurs de la race carlovingienne n'exercèrent, en général, qu'uno autorité peu sensible à Marseille; elle ne s'y manifesta que par les encouragements que Charlemagne donna à la marine et au commerce maritime. Par ses ordres, une flotte y fut construite et armée courte les pirales sarrasins; if il avec l'emperur de Constantinople et les culifés de Bogdad et de Cordoue des traités qui assuraient aux Marseillais des evemptions de droits et divers privilèges; ceux-i mirent à profit ces nouvelles relations: Ils firent venir de ces pays d'abblies ourires, qui fondéreit à Marsielli des manufactures d'armes, de cuirs, de toile de coton, des ateliers d'orfévereir. Deux fois l'année, les commerquats de cette industrieuxe cité allaient à Alexandrie, d'où ils rapportaient les épiceries de l'Inde et les parfums de l'Arabie. Comme sous les Godis et les Bourguignons, la ville conserva sous les Franks son régime municipal, modifié rependant par l'influence croissante de l'évêque et des abbées de Saint-Vétor; les gouverneurs ou patriess perdirent ce nom pour prendre celui de vicaires, vicarii. Le dialocte lonique avait dét la langue écrit des Marseillais jusqu'an milleu du vi sélec; le christianisme fit alors dominer chez eux le latin, que la conquete romaine n'avait pas réussi à leur imposer, et pen à peu ils oublièrent la langue de leur mère-patrié. Le gree n'était plus parlé à Marseille sous les Franks; l'idiome roman y était détà vulaire au vri sélec.

Lorsque Boson eut été couronné roi d'Arles ou de Provence (879), Marseille passa sous sa domination; mais le règne de ce prince et celui de son fils Louis n'apportèrent aucun changement dans l'administration de la ville. L'avénement des comtes bénéficiaires de Provence marque, au contraire, une période nouvelle dans son histoire : c'est celle du gouvernement des vicomtes de Marsellle, qui, de simples lieutenants des comtes de Provence, devinrent, avant la fin du x' siècle, seigneurs à peu près souverains de la cité. Le premier de ces vicomtes est Guillaume 1er (972). Son autorité et celle de ses successeurs s'étendait surtout dans la ville basse, dite vicontale. Ils v administraient la justice, soit par eux-mêmes, soit par leurs viguiers ou délégués. Sous leur juridiction, le conseil municipal avait su conserver son pouvoir. L'organisation de ce conseil est peu connue, mais on sait qu'il avait à sa tête des consuls appelés recteurs de la ville vicomtale, et que la considération dont il jouissait enleva graduellement aux vicomtes toute participation aux affaires publiques. En 1214, c'est-à-dire après deux cent quarantedeux ans d'un pouvoir restreint et souvent contesté, les anciens seigneurs de la cité cédèrent entièrement leurs droits à la commune, qui proclama son indépendance et se trouva ainsi constituée pour la seconde fois en république. Quant à la ville haute, les vicomtes n'en avaient jamais eu la possession; érigée en fief particulier par les évêques, elle avait reçu le nom de ville épiscopale. Si elle était beaucoup moins importante et moins peuplée que la ville basse, elle avait l'avantage de renfermer dans son enceinte l'antique église cathédrale appelée la Major, et le château Babon, qui avait remplacé la première forteresse marseillaise, détruite par les Sarrasins. Deux juridictions partageaient la ville supérieure, celle de l'évêque proprement dite et celle du chapitre de la cathédrale, Les habitants ne jouissaient d'aucun régime municipal. Presque tous pêcheurs. ils formaient une corporation d'environ six ceuts chefs de familles, qui nommaient chaque année quatre d'entre eux, appelés Probi homines piscatorum, pour juger sonverainement les différends relatifs à leur industrie : ce tribunal, qui subsiste encore, est probablement le plus ancien conseil de prudhommes dont la France ait été dotée. Un rempart séparait les deux villes, qui communiquaient par une porte établie au milieu.

Depuis l'établissement du pouvoir vicomtal jusqu'à son extinction (972 1214),

les événements extérieurs favorisèrent la prospérité de Marseille et l'extension de son commerce. Les croisades firent affluer les pélerins dans ses murs et les vaisseaux dans son port : elles lui permirent, après la prise de Jérusalem, d'établir des comptoirs dans la Syrie, où blentôt elle exerça une sorte de suprématle commerciale. Grâce aux priviléges que les Marscillais obtinrent, notamment du seigneur de Beyrouth (1130), et de Foulques, roi de Jérusalem (1136), ils formèrent des espèces de colonies indépendantes dans des quartiers réservés, au sein des villes. Ils prétèrent, en 1152, une somme considérable à Baudoin III. Le roi de Jérusalem leur témoigna sa reconnaissance par le don d'une maison, d'un four et d'une église dans la ville sainte et à Chypre, et d'une rue entière à Saint-Jean-d'Acre. L'acte de donation porte que les Marseillais avaient secouru les rois. ses prédécesseurs, de leurs biens et de leurs personnes, par terre et par mer, en la conquête de Jérusalem et de Tripoli. En 1187, le comte de Tyr, en considération des services qu'il avait recus des habitants de Marseille, leur permit de négocier dans la ville de Tyr sans payer aucun droit, avec la faculté d'y entretenir un consul; quelques années après. Amaury de Lusignan accorda un privilége semblable à ceux de leurs concitovens établis dans Saint-Jean-d'Acre. Toutes les conventions qui règlent la position des Marseillais en Syrie, parlent de consuls; avant eux , aucun peuple curopéen n'en avait établi dans le Levant. A cette époque, la législation commerciale de Marseille, déià célèbre dans l'antiquité, servait de modèle aux peuples étrangers. On a lieu de croire que le code fameux. connu sous le nom de Consulat de la mer, et que tant de nations prétendent avoir rédigé, est l'ouvrage des Marseillais; du moins est-il certain qu'un grand nombre de ses dispositions sont d'origine grecque, et se retrouvent dans les anciens statuts de la ville, auxquels ils ont été sans doute empruntés.

Lorsque les formes républicaines curent été rétablies dans cette puissante cité. après l'extinction du pouvoir des vicomtes, un magistrat suprême, sous le nom de podestat, fut chargé de la hante administration, du pouvoir exécutif et du commandement des troupes; il était élu pour un an et devait être choisi parmi les étrangers, afin qu'il ne fut pas soumis, dans l'exercice de son autorité, à des influences locales et à des considérations de famille. Le choix de ces chefs de la république marseillaise tomba le plus souvent sur des Italiens. Aucun historien n'en a donné la liste complète. On sait seulement le nom des podestats qui gouvernèrent la ville de 1222 à 1229 ; ce sont : Reforzat, Jacques Carlavaris de Orzano, Spinus de Surexina, Hugolin, Robert et Marrat de Saint-Martin. Leurs successeurs sont restés inconnus. Le podestat avait sous ses ordres immédiats un viguier ou lieutenant et trois syndics. Les finances étaient confiées à trois directeurs de la trésorerie, appelée clavaires. Trois archivaires remplissaient les fonctions de secrétaires d'État. Une amirauté, composée de six officiers, désignés sous le nom de prudhommes de la guerre, dirigeait le département de la guerre et de la marine. Les six quartiers de la ville avaient chacun deux intendants chargés d'assurer les approvisionnements et de réprimer les fraudes des vendeurs. A côté du pouvoir exécutif, un grand conseil ou conseil général, était investi des pouvoirs les plus étendus et du droit de discuter les questions législatives. Il surveillait tous les fonctionnaires et pouvait les destituer dans le cas de mausias gestion. Ce conseil était composé de quatre-vingt-neuf membres, savoir : quatre-ingtis bourgeois, négociants ou marchands, trois docteurs en droit et six chefs de métiers. Mais la véritable souveraineté résidait dans l'assemble générale du peuple [parlamentum], à laquelle étaient appelés tous lrs citorens de la ville Inférieure ayant l'excretce de leurs droits civils. L'assemiment de cette assemblée était hoësessire dans touste les affaires importantes; elle seule pouvait faire la guerré ou la pais, conclure des traités de commerce et d'affaire, et en rest qu'après sois aprophation que les résolutions du grand conseil avaient force de loi. Par une singuiarité qui ne se rencontre peut-être dans histoire d'aucune autre ville, c'est dans un émetière que se réunssist, au son des cloches, cette assemblée populaire. A l'exemple des autres États souverains, Marsille républicaine avait consers l'améne étadend de si comtex. C'état une oriflamme de soie rouge découpée, à panonceau, sur laquelle était travée l'image de saint Victor, à cheval, terrassant te dragon de l'idolatrie.

L'indépendance de la ville inférieure contrastait avec l'état de la ville haute. Celle-ci restait soumise au pouvoir épiscopal; elle essaya de s'y soustraire, mais cette tentative fut réprimée par l'évêque Pierre de Montluc (1219). La république de Marseille ne jouit ni longtemps ni sans trouble de sa compléte liberté. Engagée d'abord dans la sanglante guerre des Albigeois, comme alliée du malheureux comte de Toulouse, elle cut ensuite plusieurs luttes à soutenir, tautôt contre l'évêque ou l'abbé de Saint-Victor, tantôt contre Raimond et Hugues de Baux, héritiers des vicomtes, qui voulaient ressaisir la portion aliénée du domaine seigneurial. Les intérêts de son commerce étaient garantis par des alliances avec les villes de Nice, de Gênes et d'Empurias; Henri It, roi de Chypre lui avait accordé des priviléges importants: le courte Raimond-Réranger avait lui-même formé avec elle une ligue offensive et défensive (1220-1240). Mais lorsque ce prince eut entrepris de soumettre les villes libres de la Provence, Marseille, malgré l'appui du comte de Toulouse, se trouva trop faible nour résister. Le traité qu'elle fit avec Raimond-Béranger, en 1242, reconnut au comte de Provence les droits de suzeraineté et de chevauchée, et le privilége de battre monnaie, en maintenant tontesois la forme du gouvernement de la ville. Charles d'Anjou, successeur de Béranger, se montra plus hostile encore à la liberté marseillaise. Quand, à son retour de la Terre-Sainte, il résolut d'assujettir les cités provençales qui se gouvernaient encore en républiane. Marseille lui résista courageusement, et ce ne fut qu'après huit mois de guerre qu'elle consentit à faire la paix. Ses deux premiers traités avec ce prince furent conclus, l'un en 1252 et l'autre en 1253. La ville se soumit volontairement et à titre de donation aux comtes de Provence, sous la réserve de ses franchises et immunités qui lui conservaient l'image du gouvernement républicain.

D'injustes exactions de Charles firent recommencer la guerre, en 1256. Les Marscillas nirent à leur tête le conte Boniface de Castellane, dont la fimille jouissait depuis longtemps d'un grand crédit parmi eux. Charles d'Anjon les assidera, l' l'amnée suivante, et après voir cruellement ravage leur territoire, les força de lui ouvrir leurs portes; ce ne fat pas, nénamoins, sans leur accorder des conditions honorables. Des chapitres de parie furent jurés avez solenniés la ville conserva une partie de ses prérogatives, notamment le droit de paix et de guerre, celui de ne paver aucun impôt ni taille sans le consentement des citovens, et le privilége d'envoyer dans les pays étrangers des consuls exclusivement soumis à l'autorité des magistrats municipaux. Le comte se réserva pourtant la nomination d'un viguier qui gouvernerait la ville et présiderait le conseil , dont les membres seraient à son choix. Ce traité mit fin à la seconde république marseillaise, qui se trouva remplacée par une simple municipalité (1257). Selon la plupart des historiens. Charles d'Anjou se contenta de punir par l'exil les citoyens qui avaient dirigé la résistance ; mais, si l'on en croit Guillaume de Nangis, sa vengeance fut plus cruelle, « Pour ce que mauvais exemple ne fût donné et pris , dit cet historien, le comte Charles fit, au milieu de la cité, devant tous, couper le chef à ceux qu'il seut avoir ému le peuple à rébellion. » Les différents traités conclus avec Charles d'Anjou n'avaient été consentis que par les habitants de la ville inférieure : ceux de la ville épiscopale y étaient demeurés étrangers; mais l'évêque. qui était alors Beneît d'Alignano, fatigué des fréquentes tentatives que faisaient ses vassaux pour se soustraire à sa juridiction, céda tous ses droits seigneuriaux au comte, et les deux parties de la cité se trouvèrent dès lors régies par un gouvernement uniforme.

La perte de l'indépendance politique fut fatale à Marseille, Soumise à des princes qui, pour la plupart, ne connaissaient d'autre gloire que celle des combats, elle fut entrainée dans des guerres ruineuses ; il fallut enlever au commerce les flottes qui faisaient sa richesse, sa gloire et sa sécurité, et les armer pour d'autres intérêts que les siens. C'est alors que les républiques d'Italie s'emparèrent, à son préjudice, de tout le commerce du Levant. Les premiers temps de la domination des comtes de Provence à Marseille sont signalés par un assez petit nombre d'événements ; c'est dans cette ville-que Charles d'Anjou s'embarque pour la conquête du royaume de Naples, après y avoir fait équiper trente galères (1265); c'est aussi à Marseille que saint Louis organise les préparatifs de sa seconde croisade (1270). Charles II, en t288, Robert-le-Bon, en 1309, et Jeanne de Naples, en 1343, y fout de solennelles entrées et jurent, dans le cimetière de l'église des Accoules, selon l'antique usage, d'observer les immunités et franchises accordées aux citoyens par les chapitres de paix de 1257. La reine Jeanne confirme aussi la réunion définitive des deux villes ; les Marseillais donnent à cette princesse des preuves éclatantes de dévouement : prisonnière de son compétiteur, Charles de Duras, elle est secourue par les galères marseillaises; et, plus tard, tandis que la Provence presque tout entière refuse de reconnaître Louis d'Aujou son héritier, Marseille embrasse sa cause avec ardeur. Louis 11 séjourna longtemps dans cette ville; il accorda aux habitants l'exemption de toutes impositions et la permission de prêter à dix pour ceut d'intérêt sans commettre le crime d'usure (1406). Lors de la guerre fatale que Louis III entreprit pour disputer à Alphonse d'Aragon le royaume de Naples, Marseille l'aida de ses trésors et de ses vaisseaux: Alphonse se vengca en venant mettre le siège devant cette ville avec huit galères, le 23 novembre 1423. Les magistrats organisèrent à la hâte quelques movens de défense, et les moines de Saint-Victor firent entrer des munitions et des vivres dans leur abbave, véritable forteresse à l'abri d'un coup de main, L'entrée du port fut vivement disputée, mais les Aragonais réussirent à rompre la chaine, et leur débarquement s'effectua au milieu d'une grêle de traits et de grosses pierres uni pleuvaient sur eux du haut des forts de Saint-Jean et de Saint-Nicolas : on se battit avec fureur sur le quai , et l'ennemi ne parvint à triompher d'une résistance désespérée qu'en mettant le feu aux maisons voisines du port. La flamme, poussée par le vent, propagea rapidement l'incendie dans la ville, « II y eut, dit le vieil historien César Nostradamus, près de quatre cents maisons brùlées si oultrageusement qu'on voyoit tomber de grands quartiers de murailles avec des éclats horribles et merveilleux , meslez parmi les cris et les hurlements des femmes eschevelées et des enfants esperdus; ils tomboient morts d'espouvante, sans coups, les unes sur les aultres, » Suivant une buile du pape Martin V. citée par M. Juliany, le nombre des maisons incendiées se serait élevé non à quatre cents, mais à quatre mille, ce qui paralt exagéré. Alphonse avait promis le pillage de la ville à ses soldats, il ne retira pas sa promesse : pendant plusieurs iours, les Aragonais y commirent tous les genres d'excès et n'épargnèrent que les habitants réfugiés dans les églises; puis ils s'éloignèrent, emportant comme une glorieuse dépouille le corps de saint Louis, évêque de Toulouse, qu'ils avaient enlevé dans le couvent des Frères Mineurs.

Le successeur de Louis III, ce roi René si justement appelé le Bon, tenta de louables efforts pour dédommager la généreuse cité des matheurs qui la frappaient depuis qu'elle avait passé sous la domination de sa famille. Rien ne fut négligé par lui pour rendre quelque vie au commerce de Marseille; il offrit un sauf-conduit « aux gens de toutes les nations chrétiennes et infidèles qui voudraieut venir y commercer. » René aimait les travaux de l'industrie presque autant que œux des arts et des lettres ; aussi habitait-il souvent Marseide. Il y fonda de nouvelles manufactures de soieries, de tanneries, de savonneries. Ce sont les fabriques marseillaises qui lui fournirent les vitraux « moult bien variotés et bien peints » qu'il envoya au roi de France. Ceux de l'église de Notre-Dame-des-Accoules, remarquables par leur beauté, datent de son règue, et un peu plus tard , deux peintres de Marseille, nommés Claude et Guillaume, acquirent tant de réputation dans ce genre de travail que le pape Jules II les appela à Rome pour peindre les verrières du Vatican. Marseille doit au roi René l'institution des juges de commerce et la réorganisation de son conseil de ville, dont les chefs, appelés auparavant sundics, recurent le nom de consuls, et furent assistés d'un assesseur (1474-1475). Charles du Maine, qui succéda à René, son grand oncle, en 1480, hérita de son affection pour les Marseillais et conçut le projet de fortifier leur ville. Il y mourut, le 11 décembre 1481, après avoir signé, en présence des consuls Sénas . Cassin et Silva . ce testament célèbre par lequel il donna la Provence au roi Louis XI.

La réunion de Marseille à la France accrut ser rapports avec le reste du reyaumet et ne Changas pas d'une manière sensible sa position ris-à ris de puissances étrangères. Pendant le règne de Charles VIII, elle fit avec la république de Génes un traité qui stipulait l'établissement d'un tribunal spécial dans chacumen des deux cités pour administrer, selon leurs coutunes, la justice aux Génois à Marseille aux Marseillais à Génex A la mêmé éponque, et à la suite de discussions

76

survenues au sein du conseil municipal, cette institution fut encore une fois modifiée par un règlement que Charles VIII approuva suivant lettres-patentes de l'anuée t492. En exécution de ce règlement, le conseil de la ville se composa de soixante-douze membres, douze de chacun des six quartiers. Le conseil se renouvelait par tiers, chaque année, de la manière suivante : trois jours avant la Toussaint, époque à laquelle tous les nouveaux officiers devaient entrer en charge, l'assemblée étant réunie et au complet, vingt-quatre de ses membres, appelés les conseillers des honneurs, élus l'année précédente, se réunissaient à part avec le viguier et le notaire-secrétaire. Ils nommaient au serutin vingt-quatre nouveaux conseillers, c'est-à-dire quatre par quartier, pour succéder aux sortants. Ils élisaient ensuite ceux qui , l'année suivante , devaient les remplacer eux-mêmes comme conseillers des honneurs; ils s'occupaient enfin de la nomination des trois consuls, lesquels demouraient un an en charge et recevaient chacun cinquante florins : puis on élisait l'assesseur, les juges et les autres officiers. D'après le règlement, toute personne, même le viguier, qui pratiquait la fraude dans les élections, était complétement privée de ses prérogatives , réputée infâme et condamnée à une amende de vingt-cinq marcs d'argent envers le roi. Il était aussi fait défense aux conseillers de s'interrompre ou de s'injurier dans les délibérations, et., de peur que « des paroles on n'en vlnt aux coups, » ils ne pouvaient entrer dans l'assemblée avec des armes,

Sous Louis XII. Marseille défendit avec succès contre les prétentions du nouveau parlement d'Aix l'important privilége de non extrahendo, en vertu duquel ses habitants avaient pour sculs juges les magistrats établis dans leur cité (1503). Vers la même époque, les Marseillais couvrirent la Méditerranée de leurs corsaires et portèrent un notable dommage au commerce de Venise, leur rivale, Ils commencèrent alors à établir des relations directes par mer avec les ports français de l'Océan, et on célébra, comme une entreprise neuve et hardie, l'expédition de quatre galères de Marseille à Brest, François I", au retour de son pélerinage à la Sainte-Baume, en 1516, vint à Marseille accompagné de la reine Claude de France, sa femme, et v fut recu avec d'éclatantes démonstrations de joie. Cinq aus plus tard, l'héroïque défense de cette ville rendit vaine l'entreprise impie de Charles de Bourbon contre la Provence, dont Charles-Quint l'avait nommé roi. A la nouvelle du passage du Var par le connétable, la résistance la plus vigoureuse et la micux entendue avait été préparée sous la direction de Mirabel, habile ingénieur. Une milice bourgeoise de neuf mille hommes s'organisa spontanément, sous le commandement des quatre capitaines de quartier : on placa des canons sur le clocher de la Major, sur la tour de Notre-Dame-des-Accoules, sur l'éminence où sont aujourd'hui des moulins à vent : des remparts à double tranchée furent construits à la Porte Royale.

Lo 19 août 1524, Charles de Bourbon, à la tête des troupes impériales, arriva sous les murs de la ville. Il occupa avec le marquis de Pescaire, son lieutenant, Hobjella Saint-Jazer; les Insaquentes se logèrent lo Portegalle, lès Jeapignols et les Italiens se portérent au chemin d'Aubagne. Les opérations du siège commencierns, le 23, par une vive canonnade. L'artillerie marseillaise, dirigée par les capitales Gabriel Vivaud et Jean de Caux, lit de grands travages dans le camp

ennemi. Une bombe, avant pénétré dans la tente du marquis de Pescaire pendant que ce général entendait la messe, tua le prêtre et deux gentilshommes. Le connétable accourut. « Voyez, lui dit Pescaire en riant, ce sont les consuls de Marseille qui vous apportent les clefs de la ville, » Les Impériaux avaient poussé la tranchée assez près des remparts pour pratiquer une mine du côté de l'évêché. Les assiégés opposèrent à ces travaux une contre-mine, et élevèrent en même temps une muraille de dix pieds de haut, derrière celle qui était la plus exposée au feu de l'ennemi. Il fallait garnir ce mur intérieur de pots à feu et de fagots goudronnés pour les lancer tout enflammés sur les assiégeants. Les femmes se mirent à l'œuvre avec nne infatigable ardeur, et la cité reconnaissante, voulant consacrer le souvenir de leur conrageux dévouement, appela cette fortification la Tranchée des Dames; c'est aujourd'hui le Boulevard des Dames. Pendant trente-deux jours que dura le siège, l'énergie des Marseillais ne se démentit pas un instant, malgré le mauvais succès de quelques sorties. Vainement le canon des Impériaux, battant la tour Sainte-Paule, avait fait à la muraille une brèche de sept toises de largeur; aucun soldat enneml ne put pénétrer dans la place. Enfin le 24 septembre, au soleil couchant, l'armée du connétable, après un long et sanglant assaut, est repoussée et s'éloigne laissant au pouvoir des assiégés la plus grande partie de son artillerie.

En 1533, la ville de Marseille fut témoin d'une des plus brillantes cérémonies qu'elle celt encore vues. Ferapois Per ét Clément VII y tinner une conférence, à la suite de laquelle le pape célèbra avec une grande pompe le mariage de Catherine de Médicis, sa nûce, avec le dauphin llenri, depuis Herni II. La meme ámice, le roi y réforma l'administration de la justice et y érigea un siège de sénéchal pour connaître des appellations des juges ordinaires. Le même étit décida que ce tribunal serait soumis à la juridiction du parlement d'Aix, qui serait obligé d'envoyer tous les ans à Marseille un président et six conseillers pour tenir ce qu'on appela depuis les grands jaurs, c'est-à-dire pour juger en dernièr ressort les conseitations entre les habitants. En 1836, Charles-Coult, maître d'Aix, (net la intillement de s'emparer de Marseille. Son avant-garde, commandée par le nacquis du Gusst, le comb de Horn et de due d'Albe, ayant été défaites un lager d'Aren par un détachement de troupes de la ville, il fut obligé de renoncer à ce dessein et de duulter la Provence.

Le règne de Henri II ne fut marqué à Marseille par aucun événement digne du mémorire; on y onissait d'un calme profond, lorsque le fideu des guerres religieuses eurabit la France (1560). Le penpie se souleva contre les buguenots et en massacra plusieurs que l'humanité du juga Balthasard Catin ne jur tréussir à sauver. L'édit de janvier 1562, qui admettait la liberté de conscience, rencuta dans la ville la plus vive oposition, et la fermentation populaire ne a'apsisa qu'après que le conseil municipal eut obtenu de Charles IX des lettres par l'espuelles le roi déclarait que l'étit no devait pas etre exécuté à Marseille. Le premier des trois consuls de la cléé, Riquetti de Mirabeau, quoique trés-zéé etablique, était enneml promoné de tons les excés. Pour mettre les religionnaires à l'abri de la fureur du peuple, il les constitus prisonniers, en déclarant qu'ils étaient placés sous la sauregarde de l'autorité municipale. Mais la populace

se porta pendant la nuit aux prisons, s'empara de vive force de plusieurs protestants et les pendit à des arbres. Un autre religionnaire data menacé dans sa maison; le consul, en voulant le protéger, faillit périr lui-même de la main de ces forcénés (1542). Deux amesé pais tard, Charles IX, visitant la Provence avec la reine-mêre, le duc d'Anjou son frère et le jenne Henri de Béarn, fit son entrée solemelle à Marseille, le 6 novembre. La cour y passa huit jours au milieu de l'étes somptueuses. Calherine de Médicis y revint, en 1579, quedques jours avant de signer à la l'étil qui, pour si pou de trems, mit un terme à la querre divise.

L'année suivante, une peste, que le peuple appela la grande, mais que devait faire oublier une peste plus terrible, plus grande, plus mortelle encore, moissonna à Marseille au delà de vingt mille personnes. Les désordres de la Ligue suivirent de près cette horrible contagion. Le plus influent des ligueurs marseillais était Louis de La Motte Dariez, second consul. Sous le prétexte de seconder les vues du baron De Vins, qui venait d'être proclamé par les États chef de l'Union Catholique en Provence, Dariez avait entrepris de joner à Marseille le rôle de dictateur. Il asservit le corps municipal à ses volontés, et, afin d'exercer sa tyrannic avec plus de sûreté, attira dans la rade les galères de Toscane. Rien alors ne put arrêter ses fureurs. Il ordonna aux habitants, sons peine de mort, d'arborer la croix blanche, signe distinctif des partisans de l'Uniou, et de dénoncer ceux qui étaient suspects de calvinisme. Les emprisonnements, les massacres, se renouvelèrent chaque jour; l'évêque, Frédéric Ragueneau, fut obligé de chercher un refuge dans l'abbaye de Saint-Victor. Mais ce despotisme sanguinaire souleva à la fin l'indignation des partisans mêmes de Dariez. Les citovens les plus notables, encouragés par un d'entre eux. François Bouquier, firent preudre les armes à quatre mille hommes de la milice bourgeoise. Le consul, arrêté au moment où il allalt s'embarquer sur une galère florentine, fut conduit à l'hôtel de ville, ingé par le tribunal de la sénéchaussée, et condamné à mort. L'arrêt fut exécuté, le 13 avril 1585. La majorité des habitants de Marseille, ceux-là même qui avaicut détesté le joug de Dariez, étaient tout dévoués à la cause catholique. Ils se persuadèrent aisément que le parti de la Sainte-Union était celui de l'indépendance. Les ligueurs dominèrent dans le conseil municipal. Après une lutte sanglante, dans laquelle périt assassiné le consul royaliste Antoine Lenche, les bigarrats ou politiques eurent le dessons; le gouverneur de Provence, Nogaret de La Valette, fut chassé de la ville, qui se mit en révolte ouverte contre l'autorité de Henri III (août 1588). Le règne de la Ligue à Marseille dura neuf années, toutes remplies de tronbles et de violences. Les députés que la ville avait envoyés aux États de Blois s'y étaient fait remarquer par leur exaltation. Lorsqu'ils rentrèrent à Marseille, avec le baron De Vins, le peuple, que venaît d'irriter encore la nouvelle de l'assassinat du duc de Guise, les accueillit avec enthousiasme, et le clergé, dans une procession solennelle, alla planter un crucifix sur la Porte Royale, « pour marquer, dit l'historien Ruffi, que la ville ne reconnoissoit autre roi ni maltre que le Sauveur de nos ames. »

Bientôt après, les élections municipales de l'année 1589 devinrent l'occasion de scènes déplorables. Le baron De Vins désirait que les fonctions de premier consul fussent conflées à Charles Casaulx, sa créature, dont la candidature était apuyré aussi par les trois consuls sortants, d'Alberths de Villecrose, Amiel et Morian, mais, sous l'influence du combe de Carcs, un attropement armé s'empars de l'hôtel de ville et signifia aux électeurs qu'il les mettrait en pièces si Pierre Caradet de Bourgogne n'était pas élu. Les officiers municipaux, intimidés, cédèrent à la violence. Le lendemain de l'étection de Pierre Caradet, les ennemis de Villecrose publièrent qu'on renaît de éécourir les preuves de sinhaion, qu'il voulait livre la ville au duc de Savoie, et que, par son ordre, des échelles étaient préparées pour faciliter aux ennemis l'escalade des remparts. La populare amentée assailit la maison de Villecrose, le assist et l'entraina vers la four s'aint-l'ean; mais avant d'y arriver, le malheureux consul expira sous cent cougs de hallebarde; son cadaver ensanglanté fut thaird dans les ruces.

Après la mort du baron de Vins, la comtesse de Saulx, sa belle-sœur, qui était devenue le véritable chef de la Ligue en Provence, jeta les veux sur Charles Casaulx pour assurer à Marseille le succès de ses vues ambitieuses, et favoriser l'entreprise du duc de Savole qu'elle avait appelé à son aide. Casaulx se prêta quelque temps à ce rôle. Il demanda hautement la présence du duc de Savoie, et . soutenu par la populace souleyée, il arracha le chaperon consulaire à Caradet et à Germain, les fit conduire en prison, et le lendemain, à la tête d'une troupe qui trainait plusieurs pièces de canon, il s'empara de l'hôtel de ville. A quelques jours de là, le 2 mars 1591, le duc de Savoie entra à Marseille avec la comtesse de Saulx, et y recut les honneurs accordés aux têles couronnées. Casaulx, qui avait usurpé tous les pouvoirs dans la ville, adressa au roi d'Espagne une députation pour le prier d'envoyer des troupes en Proyence, Mais l'ambitieux ligueur cherchait des auxiliaires et non des maîtres. Dès qu'il vit son autorité établie . il parut s'effrayer, dans l'intérêt de la liberté, du formidable appareil de guerre que conduisait le duc de Savoie. Il souleva contre lui le conseil de ville, et ayant appelé aux armes tous les habitants, il reprit d'assaut le monastère de Saint-Victor dont les troupes étrangères s'étaient emparées. Le duc de Savoie fut obligé de s'éloigner. Mais la comtesse de Sanix balançait encore l'influence de Casauly; il la força aussi de quitter Marseille en falsant répandre secrètement contre elle des bruits calomnieux. La charge de premier consul, dans laquelle il se perpétua sans recourir à l'élection , assura son autorité , qui s'accrut encore lorsqu'il eut fait élire aux fonctions de viguier, Louis d'Aix, homme dévoué à ses intérêts.

Ces duumetrs, ainsi les appellent quodques historiens, envoyèrent aux Etatsflenfrant de la Eigne réunis à Paris, des députés qui oblinerent de cette assemblée plusieurs périvigées pour les consuls marseillais. En même temps lis reposssèrent une attaque du duc d'Épernon, qui avait cherché à surprendre la ville, au mois d'avril 1933. Enhardi par ce sucrès, cassauls et Aix réprimerent au dedans avec énergie, plusieurs conjurations formées contre leur pouvoir; mais leur position n'en déurin pas moiss très-critique, lorsque, après la réconciliation du roi de Navarre avec Mayenne, celli-ril les out engagés à se somettre. Les duumvirs, toutefois, persistèrent dans la rébellion, et, pour se procurer des forces suffisantes, ils appelèrent dans le port les galeres de Charles Doria, et conclurent avec le roi d'Espagne un traité portant en substance « que le but principal des parties contractantes étant la conservation de la sainte foi, on ne souffiriair dans Marseille et dans son territoire d'autre culte religieux que le culte catholique romain; que cette ville ne reconnatirait point Henri de Bourbon pour roi; qu'elle ouvrirait ses portes aux armées de Sa Majesté catholique et la fermenti à ses noments; qu'elle ne contracterait ancune alliance sans le consentement de la cour d'Espagne; qu'enfin, à ces conditions, le roi prendrait Marseille sous sa protection spéciale, lui fournirait de l'argent et des munitions de guerre et lui assurerait dans tous ses états la liberté du commerce. En présence de stipulations de cet indigne traité, nous ne pouvons croire que Casaulx et Louis d'Aix finssent des patriotes dévoués à l'indépendance de leur ville natale, comme

Avant l'expiration de l'année 1595, la Provence presque entière avait reconnu l'antorité de Henri IV; Marseille seule résistait, confiante dans les promesses de Phillippe II, qui avait envoyé des galères et des troupes. Un aventurier corse, nommé Plerre Libertat, capitaine à la solde du consul Casaulx, s'entendit avec le duc de Guise, et promit de faire périr Casaulx et de livrer la ville, moyennant des conditions exorbitantes que le duc soumit au roi. Libertat n'attendit pas la réponse; il avait demandé que le duc de Guise s'approchât avec son armée, afin de menacer Marseille et de déterminer le consul ou le viguier à sortir de la ville pour faire une reconnaissance. Ce fut Louis d'Aix qui, le matin, se trouvant à la porte Royale, vit avancer les royalistes. Il fit avertir Casaulx de venir garder la porte avec la troupe espagnole. En même temps il sortit avec ses mousquetaires pour aller en reconnaissance. Casaulx arriva bientôt de l'intérieur de la ville. Libertat conrut au-devant de lui, et lui dit de se presser, parce que ses gens étaient déjà aux prises avec les royalistes. Il l'entralna ainsi en avant de sa troupe; mais à peine Casaulx avait-il passé la seconde porte que, la herse en avant été abattue, il se trouva pris entre Libertat et quelques soldats vendus. « Qu'est ceci, mon compère? » s'écria-t-il. - « Méchant homme , répondit Libertat , c'est à ce coup qu'il faut crier vive le roil » En même temps il le frappa de son épée, et Casanix fut à l'instant achevé par ceux qui l'entouraient. Libertat, maître alors de la porte Royale, fit entrer la troupe du duc de Guise. Les Espagnols, troublés, se dirigèrent vers le port, et Louis d'Aix, qui était rentré dans la ville par un autre côté, n'avant pu se réunir avec les fils de Casaulx, ils finirent tous, après une courte résistance, par s'embarquer sur les galères de Doria, qui se hata de sortir du port et de faire voile pour Gênes, où il déposa tous les fugitifs marselllais (février 1596), Le duc de Guise entra à Marseille en triomphateur : et Henri IV. en apprenant la réduction de cette ville, dit : C'est maintenant que je suis roi! Libertat recut un don de cent mille écus avec des lettres de noblesse et la charge de viguier. Après sa mort, en 1597, on lui éleva une statue, qui se trouve encore à l'hôtel de ville. Pendant la durée du pouvoir de la Ligue à Marseille (en 1591), le duc de Toscane, craignant que la maison de Savoie ne réunit la Provence à ses domaines, voulut s'emparer pour son propre compte des lles d'If et de Pomègues, situées devant la ville. Nicolas de Bausset, qui en était gouverneur, les remit, sans combat, au commandant des galères du duc; mais le château d'If, bâti en 1529, par François I<sup>ee</sup>, dans la première de ces lles, resta occupé par une garnison française. Les Toscans demeurèrent maltres des lles d'If et de Pomègues jusqu'en 1611.

Avant de poursuivre l'histoire de Marseille, sous la domination définitive de la France, jetons un coun d'œil sur l'état intellectuel et matériel de cette ville à la fin du xvi siècle. La culture des lettres et des sciences s'y était sontenue, durant tout le cours du moyen âge. Elle avait donné le jour, dans le xur siècle, au troubadour Fouquet, moins connu par ses poésies, que par le rôle sanguinaire qu'il joua, comme évêque de Toulouse, dans la guerre des Albigeois. Elle avait vu naître, environ deux cents ans plus tard, Rostang Bérenguier, auteur d'un poëme provençal sur les templiers, et Guillaume Angelio, renommé pour son savoir dans les mathématiques et dans l'art de guérir. Dans les premières années du xvr siècle, Marseille avait produit les jurisconsultes Rondolin et Maysonni, le voyageur l'incent Leblanc, et le grammairien Honoré Rambaud. Vers l'époque à laquelle nous sommes arrivés, cette ville comptait parmi ses illustrations : Honoré d'Urfé, que le roman d'Astrée a rendu célèbre ; Charles Féau, dont les vers faciles étaient fort applaudis, et une femme poête d'un vrai talent, la fille de Philippe Altovitis. L'établissement de l'imprimerie à Marseille ne date que de 1594. Le premier livre qu'on y ait publié parut, l'année suivante, sous le titre de : Obros et Rimos provenssalos de Loys de la Bellaudière , revioudados per Pierre Pau. La population de la grande cité maritime s'accroissait sans cesse de familles étrangères qui venaient s'y établir, « non pour courre la bague, ponr danser des ballets, dit un vieil historien, mais pour se faire riches par le négoce. » Le nombre des habitants était alors de 70 à 75,000. La muraille qui séparait la ville haute de la ville basse avant été démolie, au x1v° siècle, une nouvelle enceinte avait été tracée; elle subsistait encore, à la fin du xvr, un peu diminuée cependant du côté de l'ouest par les envahissements de la mer. Cette enceinte avait quatre entrées : la porte d'Aix, celle de la Frache, porta Fracta, celle du Marché, et la porte Boyale.

Le règne de Henri IV fut signalé à Marseille par la répression d'une tentative des Florentins pour s'emparer du château d'1f (1598), et par les fêtes que le viguier et les consuls donnèrent à Marie de Médicis lorsqu'elle débarqua dans ce port pour aller épouser le roi de France (novembre 1600). Le système de prohibition des produits étrangers, établi par Sully pour protéger l'industrie naissante de la France, ne s'étendit point à Marseille, qui resta port franc; mais une ligne de douanes fut établie autour de la ville ; les relations des Marseillais avec le reste du royaume en sonffrirent, et la plupart des produits de ses manufactures n'eurent plus de débouchés qu'à l'extérieur ; les courses des corseires barbaresques dans la Méditerranée schevèrent, quelques années après, dé ruiner son commerce. Malgré cet état de penurie, les consuls de Marseille offrirent au roi Louis XIII, en 1621. un don considérable pour les frais de la guerre de Languedoc ; ce roi vint les en remercier, après le siège de Montpellier, et fut reçu dans la ville avec magnificence (7 novembre 1622). La fin de son règue et les premières années de celui de son successenr virent décroître encore la prospérité de Marseille, sous l'influence de tronbles graves causés par les modifications continuelles apportées au mode d'élection des magistrats de la cité. Un mouvement insurrectionnel, principalement dirigé par Gaspard de Glandères Nioselles, edata, en 1668, et ne fair réprimé qu'avec beauvonju de plen par le duc de Mercuer, gouvernue de Provence. Après la pautition des révallés, Louis XIV arriva à Marseille, le 2 mars 1660, et fit son entrée par la brêche, accompagné de la reins-mère, du duc d'Aujou et du cardinal Mazarin. Pour prévenir le retour des désordres, il it construire les deux forts de Saint-Jenn et de Saint-Nicolas et aboilt le consulat. Le gouvernent de la ville fut confié à un viginer qui dessit être chois par le roi, de deux en deux ans, gentilhomme de sonn et d'armes, étrauger à Marseille, recevant trois mille livres par an de la commanudé; il présidat le conseil de ville. Les deux chevins, dont le nombre fat doublé, en 1603, le supplésient en son absence; ils cisient d'ust, chaque année, aussi bleu que l'assesseur, par le conseil de ville, composé de soivante-six membres. Ce conseil nommait ensuite au scrutin, sur leur proposition, les quarte capitaines de quartier, les juges de commerce, les trésoriers, les officiers supérieurs. Aucune imposition nouvelle ne pouvait être mise sans autorisation eurorses de uric.

On voit que Louis XIV donna au pouvoir central une assez large part dans l'administration de la cité; cependant, comme le remarque M. Juliany, la nomination des fonctionnaires par le conseil municipal, entre les mains duquel se trouvait concentré le pouvoir judiciaire, administratif et financier, les noms mêmes du gouverneur et des principaux officiers empruntés aux institutions du moyen âge, prouvent que le roi avait voulu ménager les souvenirs et la susceptibilité de cette république marchande dont la liberté avait péri dans l'anarchie parce qu'elle mauquait de contre-poids. Marseille ne redevint florissante que sous le ministère de Colbert : par les sages mesures que prit ce grand ministre pour rendre libres les transactions des négociants français avec l'étranger, le commerce de cette ville reprit une partie de son ancienne importance. L'édit du mois de mars 1669, qui constituait ou plutôt rétablissait la franchise du port de Marseille, produisit surtout les plus heureux résultats. Avant Colbert, la marine marseillaise n'occupait que deux cents navires environ ; ce nombre fut porté, en quelques années, à quinze cents. L'enceinte de la cité était devenue jusuffisante : de vastes quartiers furent créés, entre autres le Cours, la Caneblère, les Allées. La ville, bornée jusqu'alors à la porte Royale, franchit ses remparts et s'étendit jusqu'à la plaine Saint-Michel, aux Allées, aux portes de Rome et de Paris. Le génie de Puget se plut à embellir sa ville natale de magnifiques constructions. Dans le même temps . d'autres Marseillais se distinguaieut à des titres divers : c'étaient Jules Mascaron , prédicateur, célèbre surtout par son oraison funèbre de Turenne; Pierre d'Hozier, le savant généalogiste; les bistoriens Antoine de Ruffi et Marchetti; le poëte latin Bulthasur de Vias et le botaniste Plumier.

Nous voici arrivés à l'événement le plus tristement mémorable de l'histoire du Marsellle, à la grante pescé de l'20. A plusieurs reprises dans le xvr siècle, neuf fois dans le xvr, et vingt fois au moins depuis Jules-César, cette affreuse épidemie avait défante la ville; mais à aucune époque la contagion ne s'y était montrée avait défante la ville; mais à aucune époque la contagion ne s'y était montrée nomaligne, à doithirée, si mortelle dans ser savages. La malheureuse cité cett été frappe des sept paies d'Egypte, qu'elle n'eût pas souffert davantage. L'épidemie vint d'Afriènque, ce brûtant foyer de la peste, et fut apportée par le fromd Sarat-

Antoine, navire marscillais que commandait le capitaine Chataud. Ce bâtiment, parti de Seïde le 31 janvier 1720, alla se réparer dans le port de Tripoli de Syrie, avant à bord quelques Turcs qu'il devait déposer à l'île de Chypre. On lui délivra à Tripoli une patente uette, bien que la peste régnât dans ces parages; trois Turcs et trois matelots moururent dans la traversée ; le capitaine, après avoir relaché à Livourne, entra à Marseille le 25 mai, et ne fut point soumis à la quarautaine; il ne tarda pas à périr, victime de la contagion, avec toute sa famille. La peste se répandit ensuite dans la ville et y exerça ses ravages avec d'autant plus de rapidité, que les médecins et les magistrats s'opiniatrèrent d'abord à nier sa présence. Les efforts courageux et persévérants d'un jeune médecin nommé Peyssonel éveillèrent enfin la sollicitude des échevins et celle du parlement de Provence, qui, le 2 juillet, défendit, sous peine de mort, toute communication entre les habitants de la province et Marseille ; mais il rendait en même temps sa défense illusoire en persistant à déclarer que la maladie n'était nullement contagieuse, bien que les médecins récemment appelés de Montpellier, Chicoyneau et Verny entre autres, eussent constaté ses caractères pestilentiels.

Au début, c'étaient une céphalalgie, des nausées, une prostration générale, des vomissements, des vertiges, un état fébrile; les malades mouraient quelquefois sans aucun signe préeurseur, mais le plus grand nombre succombaient le second et le troisième jour; passé ce terme, il y avait espoir de guérison. Les prescriptions de quelques médecins furent dans les premiers instants non-seulemens inefficaces, mais nuisibles; par exemple, on alluma de grands fenx, pendant trois jours, sur les places publiques et devant les maisons infectées; on brûla du soufre pour purifier les hardes, les habits et les demeures des pestiférés. Or l'air, ainsi chargé de vapeurs noirâtres et brulantes, rendait encore plus intolérables les ardeurs de l'été; et, comme on aurait dû s'y attendre, la coutagion n'en devint que plus active. Une foule d'habitants abandonnèrent leurs maisons et se réfugièrent dans les campagnes voisines; d'autres s'établirent sous des tentes, dans la plaine Saint-Michel, sur les bords de l'Huveaune, ou le long des ruisseaux; un grand nombre se fixèrent près des remparts; on en vit même qui cherchèrent un asile dans les ereux des rochers, au fond des cavernes; les marins, embarqués avec leurs familles sur des vaisseaux ou des canots, se tenaient au large dans la rade, offrant ainsi au milieu des eaux une ville flottante. Les administrations et quelques ordres religieux (ce fut à la vérité le plus petit nombre) désertèrent la ville. L'évêque Belzunce, dont on connaît le dévouement sublime, refusa de s'éloigner; tant que dura le fléau, il prodigua ses soins aux malades avec la plus touchante charité. Les curés des paroisses, le premier échevin Estelle et quelques notables, parmi lesquels se distingua surtout le chevaller Roze, secondèrent ses efforts, et par de sages mesures assurèrent l'approvisionnement de la ville. Cette abnégation courageuse excita partout l'intérêt et l'admiration; le pape envoya trois suille charges de blé aux Marseillais et publia des indulgences « en faveur de ceux qui donneraient à boire ou à manger aux pestiférés ou aux personnes qu'on soupcomait de l'être. » La peste ne cessa entièrement à Marseille qu'au mois d'août 1721. Dans l'espace de treize mois, la population de la ville, qui était auparavant de 90,000 habitants, fut réduite à

50,000 environ. L'activité persévérante du génie marseillais ne tarda pas à cicatriser ces profendes blessures. Le duc de Richelieu, en 1755, trouva dans la commune et dans la marine de Marseille d'immenses ressources pour les approvisionnements et les transports de son expédition de Mahon. En 1778, la population avait atteint de nouveau le chiffre de 90,000 habitants. C'est, en effet, du règne de Louis XV que datent la fondation de l'ancienne Académie des belles-lettres de Marseille (1726), et celle de son Académie de peinture et de sculpture (1756). Les plus vastes hôtels des nouveaux quartiers appartiennent aussi à cette époque, et attestent l'opulence des négociants auxquels ils étaient destinés. Marseille garde le souvenir de plusieurs de ces hommes recommandables dont les richesses n'étaient point enviées, parce qu'elles furent consacrées à des entreprises utiles au pays. Nous citerons parmi eux : Georges Roux, premier échevin, conseiller d'État et chevalier de Saint-Michel : Rémuzat et Borrély, Pendant la guerre d'Amérique, les navires du commerce marseillais avaient recu de la marine royale une protection efficace. La ville en témoigna magnifiquement sa reconnaissance au roi en lui offrant un vaisseau à trois ponts , le Commerce de Marseille, pour lequel les négociants votèrent un don de quinze cent mille livres (1782).

Les Marseillais adoptèrent avec ardeur les idées de la révolution de 1789; ils décernèrent à Mirabeau une magnifique ovation populaire, quoique cet illustre citoyen, élu député aux États-Généraux, à Aix et à Marseille, eût opté pour la capitale de la Provence. Au Grand-Théâtre, les dames le couronnèrent de lauriers : tandis qu'au bruit des applaudissements publics, on y déclamait des vers à sa louange. Des troubles suivirent ces premiers moments d'enthousiasme. Une fourniture adjugée à un rîche fermier, nommé Rebufel, en fut l'occasion. La populace pilla la maison du traitant, et, quelques jours après, menaça de dévaster les magasins de la Rive-Neuve; mais la garde citovenne, promptement organisée, dispersa les malfaiteurs. Le conseil municipal changea spontanément sa constitution politique; il appela dans son sein les habitants de toutes les classes et des députés de toutes les corporations; cette assemblée s'appela le conseil des trois ordres (mars 1789). A la sollicitation de M. des Gallois de Latour, intendant de Provence, le comte de Caraman se rendit d'Aix à Marseille avec un corps de huit mille hommes, vers la fin du mois de mai; il v opéra une sorte de contre-révolution, réinstalla le conseil des trois ordres, et substitua une garde bourgeoise à la garde nationale : mais les habitants armés s'y étant opposés. M. de Caraman. à la prière de M. de Fortia de Piles, viguier, consentit à entrer seul dans la ville. Son premier soin fut de rétablir le conseil sur ses anciennes bases et de créer, en remplacement de la mílice qui venait d'être improvisée, une garde bourgebise dont les officiers furent choisis parmi la noblesse et les principaux négociants. Bientôt néanmoins le vœu des corporations le détermina à reconstituer l'assemblée des trois ordres, qui, le 30 juillet, déclara l'intendant Latour auteur des calamités dont la province avait à souffrir, et défendit toute communication avec lul. La garde bourgeoise devint aussi l'objet de l'animadversion du peuple; des collisions sanglantes s'engagèrent entre elle et les amis les plus ardents de la milice licenciée. Dans une de ces luttes fatales, quarante personnes furent blessées, trois autres tuées. Une foule immense, trainant le cadavre d'une des victimes, vint demander vengeauce à l'échevin Laffeche et pille as demeure. En vain . de Carmann essays d'apsiser les esprils, en pracorant les rues à cheval; des clameurs furieuses l'obligèrent de se retirer, et le lendemain les troupes eutrèrent dans la ville. Bourrissec, prévit général des maréchaussèes de Provence, artiva à leur suite pour punir les coupsibles; il nomme un tribunal prévidul qui tit enfermer au châtean d'îl fes plus chauds patriotes, entre autres Rebecquy, Granet, Barbarou et Blancélly, au jusseim pour les instigateurs des demirers froubles,

Cependant d'André, député d'Aix à l'Assemblée Nationale, fut envoyé par le roi à Marseille, en qualité de commissaire pacificateur, et, de concert avec M. de Caraman, abolit le conseil des trois ordres. En même temps, l'Assemblée s'occupait de la procédure prévôtale commencée. Mirabeau tonna contre Bournissac : les autres députés marseillais parlèrent dans le même sens, et le 8 décembre 1789, un décret enleva au prévôt l'instruction de l'affaire, qui fut renvoyée à la sénéchaussée. La loi sur la constitution des municipalités du royaume acheva de ramener momentanément la tranquillité dans Marseille. Le corps municipal, composé d'un maire, de vingt conseillers, d'un procureur de la commune et de son substitut, prit le titre de conseil général de la commune. MM. de Caraman et d'André sortirent de la ville; la nouvelle municipalité, dans ses premières séances, fit mettre en liberté les personnes emprisonnées par ordre de Bournissac, cassa la garde bonrgeoise et organisa la garde nationale (février 1790). Ces mesures ne suffirent pas longtemps à calmer l'effervescence populaire. Un club se forma, avec l'autorisation de la mnnicipalité, sous le nom d'assemblée patriotique des amis de la constitution. Les plus ardents démocrates y déclamajent avec violence : eu exaltant les vainqueurs de la Bastille, ils résolurent de s'emparer des forts et de la citadelle de Notre-Dame-de-la-Garde, élevés par Louis XIV. Cette résolution, adoptée par la municipalité, est bientôt mise à exécution. La citadelle et le fort de Saint-Nicolas sont occupés presque sans résistance. Le conseil de la commune traite également avec le commandant du fort Saint-Jean des conditions auxquelles cette forteresse sera rendue; mais le major de Baussen, commandant en second, refuse de signer la capitulation. On répand alors le faux bruit qu'il veut mettre le feu à la poudrière. Le lendemain. une foule armée prend possession de la place, ponrsuit le malheureux officier dans la chambre où il s'est caché, le massacre impitovablement, et promène sa tête en triomphe dans les rues de la ville. Un décret de l'Assemblée Nationale, parvenu à Marseille, le 17 mai, ordonnait que la milice citovenne évacuerait les forts: mais le peuple s'y maintint malgré les injonctions de la municipalité, et commenca à démolir le donion de la citadelle. Lia conseil général, hors d'état de résister à ce mouvement, crut devoir y céder en partie, en ordonnant qu'on démolirait seulement les batteries qui menacaient la ville. Signalée dans l'Assemblée Nationale par d'André, comme livrée à l'anarchie, la commune de Marseille envoya à Paris des députés extraordinaires pour justifier sa conduite; alors un décret. sanctionné par le roi, avant prescrit d'arrêter la démolition du fort, la municipalité le fit proclamer sur les places publiques, et les travailleurs se retirèrent à la première sommation. Le club de Marseille, qui grandissait chaque jour en force et en audace, avait déclaré ennemi du bien public Léotaud, commandant en chef de la garde nationale, qu'ou soupçonnait d'opinions aristocratiques; ce général fut arrété, et une procédure s'instruisait contre lui lorsqu'un décret de la Constituante ordonna sa mise en liberté. Léotaud sortit de prison, à la faveur d'un déguisement que lui avaient proquré les soldats du régiment suisse d'Ernest.

Au commencement de l'année 1792, la commune de Marseille chargeà Barbaroux et Lovs, officier municipal, d'aller dénoncer à Paris la conduite du directoire des Bouches-du-Rhône, qui semblait protéger les chiffonistes ou contrerévolutionnaires d'Arles, Barbaroux obtint de l'Assemblée Constituante un décret qui mandait à sa barre le directoire du département. Cette mesure ne satisfit nas l'impatience du club marscillais. Quinze cents volontaires rassemblés dans la ville, en quelques heures, firent mettre bas les armes au régiment suisse d'Ernest, en garnison à Aix; puis, renforcés de quatre mille hommes de garde nationale conduits par Rebecquy et Bertin, ils marchèrent sur Arles, que les insurgés venaient d'abandonner, entrèrent dans la ville, et en firent démolir les murailles, au mépris des ordres du pouvoir exécutif et de Witgenstein, général de l'armée du Midi (mars 1792). Lorsque Louis XVI eut refusé de sanctionner la loi gul prescrivait la réunion de vingt mille gardes nationaux sous les murs de Paris . Barbaroux . dans une conférence avec Roland, résolut d'exécuter ce décret. malgré le véto royal, et demanda à ses compatriotes un bataillon et deux pièces de canou. Au mois de juiu 1792, le conseil général de la commune ordonna la formation de ce bataillon célèbre : il fut composé de cinq cents honmes et placé sous le commandement de Moisson. Ce fut quelques jours avant sou départ pour Paris, que Mireur, député du club de Montpellier, fit entendre pour la première fois, à Marseille, dans un banquet patriotique, le fameux chant que Rouget de l'Islé venait de composer. Alexandre Ricord et Moulin, présents au banquet, demandèrent les paroles de cet hymne sublime, et les insérèrent le lendemain dans un journal de la ville, sous le titre de Chant de guerre, aux armées des frontières, sur l'air de Sargaires. On sait quelle a été l'influence de la Marseillaise, adontée d'enthousiasme par le bataillon ; ou sait aussi le rôle que joua ce corps de volontaires, à Paris, dans la journée du 10 août 1792.

Le reste de l'histoire de Marséille, sous la République, n'est qu'une longue suite de scènes d'anactule. Nous ous bornerons à en rappeler les principaux faits. Le triomphe de la Montagne dans la Couvention amena dans cette ville une réction momentancé, dirigée, suivant quedques historiens, dans le sens des Girondins, ou, selon d'autres, scrétement excisée par les royalistes. Les Marséillais se révoltèrent ouvertement contre la Convention, et tentèrent de soulerer le Midi. On n'a pas oublié l'appéllation de Couvente, et tentèrent de soulerer le midi. On n'a pas oublié l'appéllation de Couvenus suas Nom que la colère de cette terrible assemblée voulut infliger à la ville rebelle. Le général Cartone envoyé pour la punir, battil, sur les hauteurs de Fabreçquale, les troupes départementales des Bouches-du-Rhône, et y fit son entrèe, le surtendemain, 25 soul 1733. Le régime de la terreur s'appesantal alors sur la malheureuse cité. Tandis que Barbaroux, le pribanci révolutionaire répendait le song de ses meileurs citoyens. Ses plus beaux édifices furent démolis; ou résolut de combier por avec les désirs de son hotel de ville, et cotte deuvre de déstruction port avec let des virces destruction pour le résolut de combier

eut été consommée sans les sollicitations de Granet, député du département, Nous avons à noter, pour l'histoire de cette époque, l'emprisonnement du duc d'Orléans et de sa famille au fort de Notre-Dame-de-la-Garde, d'où il ne sortit, le 23 octobre 1793, que pour être conduit à Paris et y périr sur l'échafaud, treize jours après. La perte des colonies avait porté un coup funeste au commerce de Marseille: l'expédition d'Égypte anéantit ses relations avec le Levant. La défaite navale d'Aboukir lui coûta cent vingt-cinq vaisseaux avec leurs équipages, et laissa sa marine marchande sans protection, en livrant la Méditerranée aux Anglais. Les guerres de l'Empire ne furent pas moins funestes à cette industrieuse cité. Aussi accneillit-elle avec joie le retour de la paix qui lui rouvrit les mers; sa prospérité s'accrut rapidement durant les quinze années de la Restauration. Marseille contribua puissamment au succès de l'expédition d'Alger par les ressources que sa marine mit à la disposition du gouvernement. Pendant les mois de mars, d'avril et de mai 1830, trois mille huit cent trente-cinq ouvriers furent occupés dans son port aux préparatifs de cette grande expédition. Le commerce marseillais fournit à la marine royale, outre des approvisionnements de toute espèce, trois cent cinquante-sept navires de transport, jaugeant ensemble plus de soixante et onze mille tonneaux, et cent vingt-cinq bateaux armés pour le débarquement des troupes. Tous ces transports, équipés et installés avec une rapidité merveilleuse, appareillèrent de Marseille, dans la première quinzaine de mai, pour aller rallier l'armée navale dans le port de Toulon. Marseille peut donc revendiquer sa part dans la conquête de l'Algérie, mais il faut dire en même temps qu'aueune ville n'en a recucilli de plus heureux fruits. Depuis lors, elle n'a cessé de grandir en importance, en ricbesse et en population.

Nous avons nommé la plupart des hommes célèbres que la ville de Marseille a produits, jusqu'à la fin du Xv11\* siècle. Parmi ceux auxquels elle a donné la jour, dans les périodes suivantes, nous citerons l'abbé Barthémy, auteur du Foygeg d'Anacharis; le grammairien Dumarais; l'antiquaire Grosons; le peinter Serre; Peysonat, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres; le conventionnel Barthereux; le marquis De Pastoret, député à l'Assemblée légistative; et Lantier, auteur du Poyage d'Anténor. La plus grande illustration contemporaine de Marcellie est M. Adolphe Thiers. Les deux Héry, M. Louis Beploud, M. Léon Gestan et les généraux Victor Huyues et Gaspard de Gardanne sont nés aussi dans cette ville.

Nous terminerous cette notice par un aperçu statistique et topegraphique sur le port de Marseille, que nous detros à l'Obligence de notre collaborateur de le port de Marseille, que nous detros à l'Obligence de notre collaborateur M. Baude. » Partout, di-til, où se trouve le terme et le point de départ d'une navirent une colonie aux lieux ot est actuellement située Marseille, ce peuple navigateur connaissait dès longtemps le bassin presque rectangulaire, d'un kilomètre de long sur près de trois cents mêtres de lange, que la nature a crusué de ses mains dans la roche calcaire dont se compose, sur une si longue étendue, la côte de Provence. A l'est, lis n'avaient trouvé acure and riqui, pour l'étendue et la satreté, approchat de cetuici. Si flavorables que fussent à la navigation les nombreuses dendeures de ce rivage, cles n'offraient aux avires, naile port ailleurs.

d'anse qui fût complète sans le secours de l'art : à l'ouest, s'étendait au loin une côte basse, brumes en sablée par les alluvions di Mône, insultaré aouse des marécages dont elle n'est pas encore purgée. Qu'on le considérat en lui-même ou dans ses rapports aver les pays voltais, ce port si profiend, si bien protégé contre les vents, avec les pays voltais, ce port si profind, si bien protégé contre les vents, que qu'elle prometiait. Marcelle occupe une de ces situations heureuses dont aucun évément humain ne saurait dérire les avantages : tant que le mer qui la baigue sers sillonnée par des vaisseurs, tant que la terre a bord de laquelle elle est assès sers fécondée par l'agriculture, les arte et l'Industrie, c'est dans ses murs que se donneront rendez-vous les hommes qui passeront de l'une dans ser murs que se donneront rendez-vous les hommes qui passeront de l'une à l'autre, et que se consommeront les échanges entre les produits de la France et ceut rendez en de livers que desconse de livers que l'entrepose la livers que le redocce en l'autre de récise si diverse qui entrepose un les déforts par les produits de la France et ceut de l'entre de récise de diverse qui entrepose en la médier ranée.

« Le port de Marseille occupe, s'il est permis d'emprunter cette expression à la Sicile, le fond d'une conque formée par les montagnes environnantes. Cette conque est très-loin d'avoir la richesse de celle de Palerme : des roches aigués se projettent. de tous côtés, sur l'azur du ciel : leurs pentes, jadis couvertes de bois, dont Lucain chanta la fraicheur et que Trebonius, lieutenant de César, détruisit pour construire les circonvallations du siège de la ville, sont aniourd'hui dépouillées de verdure; le sol du voisinage est toujours ce sol maigre, rebelle à la culture des céréales, mais favorable à celle de la vigne et de l'olivier, que décrivait Strabon; comme autrefois il est affligé de longues sécheresses, et les pluies qui devraient l'humecter y sont rares et torrentielles. D'après les remarques faites à l'observatoire de Marseille, il n'y tombe dans les années sèches que 0 " 339 de hauteur d'eau; dans les années moyennes que 0°500, et dans les années très-pluvieuses que 0º 722. On évalue qu'au nord de la chaîne de Sainte-Victoire, les pluies sont d'un tiers plus abondantes. Ce défaut du climat est à la veille d'être corrigé par le canal qui amènera les eaux de la Durance sur les hauteurs qui dominent la ville du côté du nord. Ce canal, l'un des monuments hydrauliques les plus remarquables de notre temps, dotera les habitants de Marseille d'un approvisionnement d'eau d'un hectolitre par jour et par tête, et, indépendamment d'un si puissant élément de salubrité, il fournira à la banlieue des forces motrices considérables et des moyens d'irrigation qui en changerout tout l'aspect.

«Majer's a haute antiquités, quo origine grecque, as prospérité romaine, et son importance commerciale, à toutes les époques ou la navigation de la Méditerranée a joui de quelque liberté, Marseille ne postéde aucun monument compamble à ceux dont s'honorent beaucup de nos villes de troisième ordre. Tous
ceux qu'aurait pu lui léguer l'antiquité, ont dispars au milieu des matheurs qui
ont frappé la cité à diverse époques. Elle est plusieurs fois ressortie de ses
cendres, mais toujours avec les caractères d'un établissement nouveau. Son port
seul restait, comme base industrielle de se future prospérité, et si les anciens
babitants avaient été étouffés sons les décombres de leurs mations, il s'en présentait blantôt de nouveaux pour les remplacer. L'aspect actuel de l'intérieur de
Marseille correspond à son histoire. Dans cette ancienne république, le sentiment
de l'égalité s'est, de tout temps, maintenn plus fort et plus vivace que dans
auçune autre ville de France: il genble avair présidé, dans la moderne comme

dans la vielle cité, à l'édification de toutes les habitations particulières ; le seul holet dont il semble avoir toléré la construction est celui de la préfecture , et cette exception est justifiée par le service public auquei II est affecté. Le port, overt à l'ouses, s'enfonce dans la direction du le usual; le vieux Marsellis é'dage, du côté du nord : le commerce devait prendre de préférence cette position, parce qu'elle répond aux arriages du côté de la terre et la partie du bassin où l'eau a le plus de profondeur; la rive opposée n'a dû qu'à des travaux d'approfondes sement, très-récents, l'avantage de pouvoir recculifit toutes sortes de navires,

« Au commencement du règne de Louis XIV, la ville n'enveloppait pas comme aujourd'hui tout le port; elle ne dépassait pas, au sud, la Canebière, dont l'emplacement était occupé par une fortification qui fut détruite lorsque Vauban l'eut rendue inutile par la construction du fort Saint-Nicolas. Ce quartier a conservé ses rues tortueuses, inégales, étroites, ses hautes et sombres maisons ; il est encore à peu près tel qu'on le voyait il y a deux cents ans. Le haut commerce l'a dès longtemps déserté, et, à partir du dernier tiers du xvir siècle, une nouvelle ville s'est élevée à côté de l'ancienne, sur un terrain moins accidenté : percée de rues larges et droites, elle est traversée en différents sens par des allées plantées d'arbres, et la régularité de ses constructions n'exclut pas la variété des aspects. Cette partie de Marseille a pourtant pris de prodigieux accroissements, depuis trente années, et l'ou peut juger de ses développements successifs, au mouvement de la population qu'il a fallu y loger. En 1694, Marseille comptait 87,700 habitants, et semblait avoir à peu près atteint l'état normal que comportaient les relations de cette époque; en effet, près d'un siècle plus tard, un dénombrement, celui de 1770, y signalait l'existence de 90,056 ames. Les recensements opérés de nos jonrs, constatent, en 1811, 96,271 habitants; en 1827, 115,943; en 1836, 146,360; et en 1846, 183,186. D'où îl suit que la population a presque doublé en trentecinq ans. Cette marche est, du reste, la conséquence de celle de l'industrie et du commerce de la ville. Il y a là un mouvement d'ascension qui tient du prodige. «Les douanes de la direction de Marseille ont rendu en 1810, 3,221,800 fr.;

en 1815, 4,953,165; en 1820, 13,096,610; en 1825, 19,760,215; en 1830, 22,183,166; en 1835, 26,809,217; en 1840, 30,050,925; et en 1845, 35,977,045. La masse des échanges s'est encore plus accrue que les perceptions auxquelles elle a donné lieu; car depuis les premiers droits de douane adoptés sous la Restauration, l'abaissement des tarifs a été continu. SI les débuts de la période quinquennale dans laquelle nous entrons ne sont pas trompeurs, l'année 1850 ressemblera à celles qui l'ont précédée. Il est superflu de remarquer que les progrès du commerce de Marseille avec l'étranger donnent une mesure assez exacte de ceux de son commerce avec l'intérieur de la France. Le développement maritime a naturellement marché du même pas que le développement commercial : à ces populations qui se pressaient dans les murs de la ville, à ces constructions nombreuses qui s'élevaient pour les recevoir, correspondaient de nouveaux arrivages de navires, et la nécessité d'élargir le port s'est fait sentir en même temps que celle de reculer l'enceinte territoriale. Le vieux port a un peu plus de vingt-huit hectares de superficie : sons l'ancien régime, il recevait, sans trop de gêne, les bâtiments en quarantaine; dès 1821, on jugea nécessaire de

livrer la place qu'ils occapaient aux navires en libre pratique, et l'on crés pour ueux à quatre mille ciuq costs mètres de l'entrée se l'

« En 1839, cependant, le mouvement du port était de 1,221,769 tonneaux : il en résultait la nécessité de donner à tout le port une profondeur de six mètres. et d'allonger ses quais de mille trois cents mètres. Une somme de huit millions fut affectée à ces travaux : ils n'étaient pas achevés, que déjà, en 1842, le mouvement était de 1,660,000 tonneaux : comme il continuait à s'accroître, et que la prèsence des bateanx à vapeur dans un port encombré, le menaçait des plus affreux désastres, une loi votée en 1844 affecta une somme de quatorze millions quatre cent mille francs, à la reconstruction, dans l'anse de la Joliette, d'un nouveau port de vingt hectares, avec deux avant-ports qui en devaient comprendre seize. Les travaux en sont conduits avec toute la rapidité possible, et déjà les digues, qui doivent l'enceindre, se montrent au-dessus du niveau de la mer. Mais avant qu'il fût en état de recevoir un seul navire, son insuffisance a été constatée. En 1846, en effet, le mouvement du port a été de 24,555 pavires et de 2,708,116 tonneaux. Ce tonnage équivant aux 0,67 de celui des ports de la Méditerranée, aux 0,32 de celui des ports de l'Océan, et aux 0,21-de celui de tous les ports de France réunis : il place le port de Marseille à la tête de tous ses anciens concurrents. Après lui . vienuent . dans cette même année : le Havre . avec un monvement de 1,497,394 tonneaux; Bordeanx, de 1,038,771; Rouen, de 901,451; et Nantes, de 563,685.

« Cette progression du commerce, de la navigation et de la population de Marseille est très-éloignée d'avoir atteint son terme. Du côté de la terre et de celui de la mer, les intérêts et les relations qui se nouent au sein de ses murs, se développent, de jour en jour. Depuis quelques semaines seulement, le chemin de fer d'Avignon met à quelques heures de la ville le bas Languedoc et la vallée du Rhône. Encore un peu de temps, et cette voie rapide s'allongera, d'une part, jnsqu'à Paris et aux rivages de la Manche; de l'autre, jusque sur les bords du Rhin. En tournant les yeux vers la mer, le mouvement est pins rapide encore : la sécurité que nons avons assurée, en 1830, à la Méditerranée, par l'anéantissement de la piraterie barbaresque, porte des fruits qui se développent à vue d'œil. L'Espagne et la Grèce attendent encore que l'ordre rende leur liberté féconde : mais l'Italie s'apprête à jouir de l'alliance de l'un et de l'autre ; la côte d'Afrique tout entière est ouverte à la civilisation; les peuples slaves se préparent à entrer libres dans la famille européenne; l'Orient se réveille, et dans quelques années, peut-être, le percement de l'isthme de Suez mettra la mer Ronge, la côte orientale d'Afrique, les Indes et Madagascar mieux à portée des côtes de Provence que n'en sont aujourd'hui celles d'Angleterre ou les Antilles. Ces événements qui font graviter le monde vers la Méditerranée, réagiront tous sur Marseille : ils disent assez haut à la France quelle part d'influence marjtime dolt lui revenir par cette ville. »

Marseille était, avant la révolution de 1789, le siège d'un gouvernement de place, d'une sénéchaussée, d'une amirauté, d'un tribunal de prud'hommes, etd'un autre tribunal particulier dont les magistrats se nommaient les juges du palais de Saint-Louis et de Saint-Lazare. Outre les établissements dont nous avons parlé, il v avait dans ses murs un hôtel des monnaies, un très vaste arsenal, cinq paroisses, un collège dirigé par les Oratoriens, une commanderie de l'ordre de Malte, cinq hôpitaux, une abbave séculière (celle de Saint-Victor), dix-huit communautés d'hommes, entre autres les Grands-Carmes, les Dominicains, les Cordeliers, les Capucins, les Minimes, les Chartreux, les Récollets, et douze communautés de femmes, dont deux abbaves, Saint-Sauveur et Mont-Sion. Cette ville est aujourd'hui le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône, titre qu'elle a enlevé à Aix, en l'an viu; c'est aussi le chef-lieu de la huitième division militaire; elle possède une chambre et une bourse de commerce, un tribunal de première instance, un tribunal de commerce, un conseil de prud'honmes, un syndicat maritime, un observatoire de la marine et un lazaret, le plus beau qui existe sur les côtes de la Méditerranée. Son évêclié, qui autrefois dépendait de la métropole d'Arles, est le premier suffragant de l'archeveché d'Aix. A une lieue sud-ouest du port on trouve l'île d'If, dont le château a souvent servi de prison d'état. De toutes les villes de France, Marseille est peut-être celle dont la physionomie est la plus vivante, la plus mobile, la plus variée. L'ancienne cité, celle qu'habitaient les Phocéens, a pour limites le port, la Canebière, le Cours et la rue d'Aix. La nouvelle ville s'étend sur l'autre côté, dans le prolongement du port, et s'appuie au mamelon qui porte le fort de la Garde; elle est traversée par de belles rues, parmi lesquelles les Marseillais citent avec orgueil la Canebière et la longue avenue, qui, de la porte d'Aix, aboutit à un obélisque dressé sur la place Castellane. Au nombre des anciens monuments de Marseille, les plus remarquables sont l'église cathédrale de la Major, celle de Saint-Victor, Notre-Dame-des-Accoules, l'ancien couvent des Chartreux et l'Hôtel de Ville. Les édifices modernes n'offrent pas un grand intérêt au point de vue de l'art; on peut mentionner cependant, à part, l'hôtel de la Préfecture, le Grand-Théâtre et l'Observatoire. La population de l'arrondissement de Marseille est de 188,000 habitants, et celle du département dépasse 375,000 âmes.1

1. Crear, De Belle cir. Ilb. 1. — Pistaryne, V de Marciat. — Albeien, Delpasonph, Ilr. 2017. [Cocc. Ord. pp. 1. Elecc.— Justin, 18. 23. XXIVE 12.XXIV.—15. 2005.]. [XI 1. Oc. 56. Northedman, Blatistic et Chronique de Provence. — Bende, Bremony-his de Provence. — Papon, Bittleba Marcial. — Distance of Chronique de Provence. — Papon, Bittleba Marcial. — Distance of the Conserve entre to Leana et Europe. — Parlocum, Collection des 10st marcians. — Michael Notathama, Viet ancient policy prosporage. — Paponamal, Poderie des travolucións. — Giral Marcial. — Michael de ancient policy prosporage. — Paponamal, Poderie des travolucións. — Michael de de ancient policy produce of the America of America. — Paris de des ancientes aux 16 marcial. — Marcial. — Pairi de Bouches-du-Michael. — Anchies de Tibude de villa de Marcialia. — Villeneuve-disegranda. I de Bouches-du-Michael. — Anchies de Tibude de villa de Marcialia. — Divence. — Montre de l'Anciente de l'Anciente de l'Anciente de l'Anciente de Villa-ceitere de l'Anciente de villa-ceitere de l'Anciente de l'Ancie

## TOULON.

Toulon, malgré l'absence totale de prenves sur son antiquité, n'a ponrtant pas été privé de ces légendes merveilleuses dont l'imagination des hommes se plat à envelopper les commencements des villes fameuses, comme ceux des héros. Un document curieux inséré dans les Mémoires de Tréroux, à la date de poyembre 1723, et qu'on y dit extrait d'un manuscrit provençal remontant à sept siècles, nous apprend quelles étaient les prétentions des anciens habitants de Toulon au sujet de la noble origine de leur ville. La célèbre Massalie elle-même, à les en croire, scrait obligée de baisser pavillon devant une si haute antiquité. « Nous lisons, dit le document en question, dans un manuscrit dont l'original, écrit en vieux langage provençal depuis six à sept siècles, a été longtemps conservé dans les archives de Toulon, que l'an 1642 avant la naissance de Jésus-Christ, les Camatalans, peuple de la haute Allemagne, abordèrent, sous la conduite de Talamon, dans le même endroit où Toulon est à présent; que la situation du lieu leur avant plu, charmés de la bonté et de la richesse du terroir, ils y bâtirent une ville, qu'ils nommèrent le Grand-Talon; que, soixante-dix ans après, les Anatalans vinrent assiéger cette ville naissante, la prirent d'assaut et la ruinèrent entièrement. Pline, ajoute l'auteur du document, fait mention, dans le troisième livre de son Histoire naturelle, de certains peuples qu'il nomme Camatulliniens et Anatiliens, et il les place sur la côte de la Gaule Narbonnaise. Serait-ce là ces Camatalans et ces Anatalans, les uns fondateurs, les autres destructeurs de Toulon? »

Après cette question naîve, qu'il se pose à lui-même, l'auteur, comme s'il allait entrer à pleines voiles dans le domaine de l'histoire, reprend ainsi son discours : « Cette ville (Toulon) était autrefois appelée en latin Tolonium ou Telonium, que les uns tirent du mot grec τέλο, tribut, ou de telonium, banque, prétendant que c'était une ville de grand commerce; d'autres veulent qu'elle ait pris son nom de Telon, célèbre nautonnier, dont parle Lucain dans sa Pharsale, ou de Tolumnus, capitaine goth, qui répara cette ville, à ce qu'on croit, sous Théodoric, roi d'Italie. Enfin le fameux M. de Peiresc s'était imaginé que Tonlon avait été ainsi nommé de Tolo qui, en vieux celtique, signifiait une guitare, la forme de son port et de son promontoire ressemblant à cet instrument. » Pour nous, sortant du domaine de la fable et du champ vague des suppositions, et rejetant à la fois l'opinion de Sanson et de d'Ablancourt, qui fait de Toulon le Taurantum de l'Itinéraire d'Antonin, nous accepterons celle de la majorité des auteurs et particulièrement de Fortia d'Urban, dans son Recueil des itinéraires anciens, avec les distances mesurées par Lapie. Le Telo Martius de cet itinéraire nous semble être, en effet, le point autour duquel se groupa lentement Toulon.



eı li eı d le Ti lie uı ٨ι en sid lit là đ all di lo рг pr ou Tl av fo ne re  $T_{\ell}$ a ne

on any Car





Quant à ce qui est de décider si ce nom de *Tele-Martins* était ou n'était pas celui d'un tribun ou d'un général romain qui y avrait conduit une colonie, c'est encore une crestion que nous abandonnons à l'esprit de confecture et d'argutie.

L'histoire commeuce pour nous là seulement où l'on voit poindre des faits palpables en quelque sorte et hors de toute discussion. Le Telo-Martius de l'Itinéraire d'Antonin n'était qu'une station maritime peu Importante, de Marseille à Nice, entre Pomponiana et Taurantum. Comme lieu de fabrique, Telo-Martius paraît avoir intéressé les Romains, car la notice de l'Empire constate que, dès la fin du 1ve siècle, on v voyait une grande teinturerie de pourpre à la tête de laquelle était un intendant impérial appelé Procurator Baphiorum, L'infériorité maritime de Toulon, à cette époque reculée et même jusqu'à un âge plus rapproché de nous, s'explique par l'avantage que présentaient aux galères, toujours d'un faible tirant d'eau, les mouillages surs, quoique peu profonds relativement, qui se trouvent anx environs, et par la grandeur antique de Marseille, dont le port, alors situé an midi, était plus que suffisant pour les flottes marseillaises, romaines, et plus tard provençales. L'accroissement et le rôle militaire des vaisseaux ronds, supplantant peu à peu les galères, devaient finir par faire remarquer la place où est Toulon et lui donuer la suprématie sur Marseille, Telo-Martius, devenu Tolo, passa, avec la Provence, des Romains aux Visigoths et aux Ostrogoths; en 540. il fut cédé, en même temps que la partie orientale de cette province, par Vitigès, roi des Ostrogoths, à Théodebert, roi des Franks Austrasiens. C'est à cette date que l'on fait remonter, avec quelque apparence de preuves, la création du siège épiscopal de Toulon. Saint Cyprien, mort vers 549, fut, à ce qu'on croit. le premier évêque de cette ville : la légende religieuse a voulu lui donner pour prédécesseurs saint Honoré ou Honorat, saint Gratien, et même l'un des septante-deux disciples de Jésus-Christ, Cléone, qui vint, à ce qu'elle assure, prêcher l'Évangile à Toulon. La cathédrale fut bâtie, dit-on, sur les ruines d'un temple d'Apollon, près de la tour dite des Phocéens, dont on reporte ainsi l'origine à la fondation même de Marseille. Depuis l'année 718, époque à laquelle commencèrent les invasions des Sarrasins dans le midi de la France, les évêques de Toulon durent mener une existence bien précaire et souvent bien errante : leur église, comme le bourg où elle avait jeté ses fondements, fut maintes fois inceudiée ou pillée. Au lieu de grandir avec le temps, Toulon et son église, pendant plus de deux siècles et demi, ne firent que décliner et, à diverses reprises, semblèrent même s'éclipser entièrement.

Le pauvre bourç de Toulon, après avoir, comme la Provence, fait partie de l'empire de Charlemagne, fut endevé dans le royaume d'Artes (1873). Sous Louis Bozon, surnommé l'Aveugle, les Sarrasins qui aveient débarqué dans le golfe de Saint-Tropez, étant établis an Fravinet, toute la côte de Provence se trouva plus que jamais exposée à de continuels ravages, et la raine de Toulon fut compléte (1894). Le conte de Provence, Guillaume l', chassa définitément Jes Sarrasins du pays, en 975; Plusjeurs cautons, surtout le territoire de Toulon, que déjà l'on appetalt Tolos, ainsir que le constate une charte de l'an 963, se troisité rent alors dépeuplés, et chacun accourut pour en prendre sa part, Guillaume rent alors dépeuplés, et chacun accourut pour en prendre sa part, Guillaume vial tui-même faire une équitable répurétille des terres antre les bourgeois, les

selgneurs et les églises. Grace aux soins de cet illustre comte, non-seulement l'agriculture reparut dans les campagnes longtemps désolées, mais encore les villes et les bourgs détruits, et parmi eux Toulon, sortirent de leurs ruines. Après l'extinction du royaume d'Arles (1032), on trouve, pour la première fois, des seigneurs particuliers de Toulon, relevant des comtes de Provence, et qui par la suite fureut, à ce qu'il paraît, investis eux-mêmes du titre de comtes, et eurent leur demeure habituelle dans le lieu que l'on appelle la Place à Huile. Rien ne prouve que la puissance des évêques de Toulon ait eu beaucoup à souffrir de ce voisinage. A la faveur de la paix qui suivit l'expulsion des Sarrasins, la cathédrale fut relevée sur les ruines de l'église primitive (1096). Vers ce temps, c'està-dire dans la dernière moitié du xº siècle, la période féodale commença de se dessiuer pour Toulon, comme pour tout le reste de la France. Sous les premiers de ses seigneurs, le bourg prit quelque accroissement; mais les Sarrasins s'étant reudus maltres de la Sicile et d'une partie de l'Italie, comme ils l'étaieut de l'Espagne, menacèrent de nouveau la côte de Provence, et la ville naissante de Toulon fut arrêtée dans sa marche ascendante. La conquête de la Sicile et du midi de l'Italie par les Normands ne mit pas même fin aux déprédations et aux ravages des musulmans en Provence; car, le 27 juillet 1178, ceux-ci vinrent assièger Toulon, le prirent, le rasèrent, et emmenèrent à Majorque la plupart des habitants, parmi lesquels Hugues Jauffred ou Geoffroy, seigneur du lieu, un de ses neveux et plusieurs prêtres de la cathédrale. Le 4 août 1196, les Sarrasins étant revenus, ravagèrent de nouveau Toulon et son territoire, et chargèrent, comme auparavant, leurs navires de prisonniers chrétiens. Ils se vengeaient ainsi sur les parties faibles du littoral méditerranéen de la France et particulièrement de la Provence, des formidables armements qui sortaient alors sans cesse de Marseille pour aller à la croisade en Terre-Sainte.

Ce fut à cette mémorable époque des croisades que le comté de Provence étant passé, par mariage, à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, la seigneurie de Toulon fut vendue ou, selon d'autres, donnée par Sybille, fille de Jauffred, au nouveau comte qui devint, comme on le sait, roi de Naples et de Sicile (1246). A cette époque aussi, la situation de Toulon fut remarquée. et l'on y construisit, dit-on, quelques forts. Quoique siège d'un évêché trèsancien, cette ville ne jouait pourtant encore qu'un rôle bien secondaire sous le rapport civil. Ce n'était, même en 1289, qu'un simple bailliage. En 1314, Robert, comte de Provence et roi de Naples, permit aux Toulonnais d'établir parmi eux un conseil composé de douze personnes, dont les quatre premières prises dans la noblesse, les quatre secondes dans le corps des marchands, et les quatre dernières dans le peuple. Le 18 novembre 1319, il leur octrova, eu outre, le droit d'élire deux syndics pour être placés à la tête de ce conseil et administrer les affaires publiques. La reine Jeanne, comtesse de Provence, érigea positivement Toulon eu commune, dans l'année 1358. C'est donc à ces deux dates qu'on peut rigoureusement faire remonter les consuls de Toulon, lesquels néanmoins ne furent revêtus de ce titre que par lettres patentes de René, bâtard de Savoie et grand sénéchal de Provence, données le 17 août 1522. Sous la domination des comtes de Proveuce, rois de Naples, de la maison d'Anjou, Toulon'

fut garanti du côté de la mer per une muraille flanquée de quelques tours, dont la principale était appelée en langue provençale tou actieu de la mer (1366). Au temps de la querelle sangiante entre les héritiers de la comiesse-reine Jeanne et les princes de Duras, les Toulonnais prirent le parti de Charles de Duras contre Louis II d'Aippe, encore mineur; la mort de Charles ne suffil pas pour ramener Toulon à la cause de son compétiteur, et ses habitants, rangés sous les bannières de la ville d'Air et du jeune Ladislas, combattiernel Tautre parti des Provençaux qui suivait les bannières d'Arles, de Marseille et du prince angevin. Enfin, Louis II l'emporta, et la reis fut proclamé le 1° voccibre 1387.

Pendant que Louis II était occupé à reconquérir le royaume de Naples, le vicomte Raymond de Turenne avant entrepris de rayager le comté, à la tête d'une troupe de malfaiteurs, le ban et l'arrière-ban des gentilshommes du pays fut convoqué pour arrêter ces brigandages, et les Toulonnais concoururent à la reprise du château des Baux, ainsi qu'à celle de plusieurs autres forts dont la bande de Raymond de Turenne s'était emparée. Ils aldèrent également à rejeter le vicomte au delà du Rhône. La réconciliation entre Louis II et les Toulonnals n'en devint que plus solide; le prince voulant reconnaître leur dévouement, se rendit dans leur ville, en 1404, y séjourna, et accorda aux habitants plusieurs franchises et immunités. En 1410, la noblesse provençale se donna rendez-vous général à Toulou, pour s'opposer à une descente projetée par les Génois, altiés de Ladislas, lequel avait repris le dessus sur Louis II. Mais la flotte ennemie, parvenue en rade d'Hyères, essuya une tempéte si violente, que tous ses navires furent dispersés; l'expédition manqua, et les préparatifs faits à Toulon pour la combattre, demeurèrent inutiles (1410). Tels furent les principaux événements auxquels Toulou se trouva mélé, jusqu'à l'année 1481, époque à laquelle il passa par testament à la France, avec tout le comté.

Louis XII sembla comprendre à demi l'utilité dont pourrait lui être cette ville dans ses guerres avec l'Italie et l'Espagne; il fit jeter, en 1514, les foudements de la Grosse-Tour, à l'extrémité de la langue de terre qui termine la petite rade; mais elle ne fut achevée que sous le règne de François Ier (1520). La Grosse-Tour n'empêcha pas les armées de terre et de mer de Charles-Quint, commandées par le connétable de Bonrbon et l'amiral Hugues de Moncade, de se rendre maîtresses de Toulon, en 1524, bien que certains auteurs prétendent que cette ville leur ait alors opposé une résistance vigourcuse et efficace. Ce qui paralt contredire d'une manière positive leur témoignage, c'est qu'il est constant que les ennemis se servirent de pièces de gros calibre enlevées à l'une des tours de Toulon, pour aller faire, la même année, mais sans succès, le siège de Marseille. Eh! comment la ville de Toulon aurait-elle pu résister aux forces de Charles Quint, en 1524, quand, six ans plus tard, on voit les pirates africains la surprendre, la saccager, et trainer une si grande partie de ses habitants en esclavage, qu'il fallut envoyer les manants d'Hyères et d'autres villes voisines, pour la repeupler (1530). A la nouvelle de ce malheur qui semblait appartenir à un autre age, François Ier chargea, dit-on, le sieur Saint-Remy, son ingénieur des ports, de lui présenter un plan de nouvelles fortifications pour Toulon: mais elles restèrent à l'état de projet, et l'on se borna à faire quelques réparations aux anciennes. En 1586, Charles-Quint ayant envahi une partie du midi de la France, avec une armée de terre formidable, tandis que l'amiral, André Doria, suivait la côte avec une flotte imposante, qu'il avait dessein d'iutroduire jusque dans le Rhône, Toulon, qui n'était pas plus capable alors qu'en 1524, de résister à la double force dont il était meacete par terre et par mer, (omba, sans coup férir, au pouvoir de Doria. L'amiral y séjourne : il reconnut l'importance maritime de la place, et en fit le rendez-vous des comois impériaux. Néannolis les ennemis échouèrent encore dans leur dessein, et Toulon fut évacué, comme le reste de la Prosence.

Au mois de juillet 1553. François Ier avant resserré son alliance avec la Turquie, les flottes des deux nations firent de concert une expédition sur les côtes d'Italie, et, au retour, le célèbre Barberousse, commandant de la flotte turque, préférant le mouillage de Toulon à celui de Marseille, y vint séjourner quelque temps. Barberousse, pour être parfois dans l'alliance française en quelité d'amiral du sultan, ne se croyait pas toujours obligé, comme chef de corsaires et dey d'Alger, de ne point commettre d'hostilités contre les côtes de France. Un auteur arabe rapporte qu'étant allé mouiller dans une belle rade formée par diverses lles non habitées, qu'on nommait Hyères, et derrière lesquelles se trouvait une petite ville fortifiée, appelée Toulon, il s'empara d'un navire chargé de fromage, qui sortait de la rade. Les Toulonnais détachèrent quatre galères à sa poursuite, lesquelles prirent, par représailles, un des bâtiments musulmans qui se trouvait un peu à l'écart des autres. Barberousse, afin de s'en venger, eut la pensée de s'emparer de la ville même; mais il renonça à cette entreprise, fit voile pour les côtes d'Italie, puis, contrarié par le vent, revint au même mouillage deux jours après l'avoir quitté. L'alliance franco-turque s'étant maintenue sous Henri II, malgré quelques conflits inséparables d'une première réunion de forces chrétiennes et musulmanes , dont la plupart des chefs n'étaient autres que des corsaires, la flotte du sultan, commandée par l'amiral Dragut-Rays, se joignit, en 1553, à la flotte française de la Méditerranée, placée sous les ordres du baron de la Garde, et, en 1558, on vit l'armée turque célébrer la fête du ramazan à Porquerolles, l'une des îles d'Hyères, en présence de l'armée chrétienne qui assista à ce spectacle, dit Nostradamus, par manière de plaisir.

Quand vinrent les guerres de la Ligue, Toulon aut se garantir contre les projets du de de Savoie qui voulait profiler des troubles inérients du pays pour s'emparer de la Provence. Plus tard, les habitants embrassèrent ouvertement le parti de Henri IV, contre d'Épernon. Ils assisjevent eux-mêmes la tour où Signare, un des lieutenants du due, tenait eucore à l'une des extrémités de la place, et aninés par l'exemple de Porbin, seigneur de Soilers, ils l'emporterent d'assaut; la garnison gasconne et son commandant furent lassès au fil de l'épé. Cet événement, dit-on, décids la Provence à se prononcer tout entière. Ce fut en reconsissance d'une conduite si méritoire que Henri IV, dans une lettre flatteuse qu'il adressa aux Toulonnais, leur déclara qu'il trouvait bien et suirement la ville entre leurs mains et de laure riaisauf. Cets pourquoi encore, par une autre déclaration, datée du camp de la Fère, le 28 mai 1506, ji défendit aux gouvernars de Toulon d'établir aucun leutenant en leur sebence, voulent que le soln

et la charge de la ville (usuent laissés aux consuls. Louis XIII et Lonis XIV confinemèrent les Toulonnais dans ess printiges. Les consuls prétendirent même au droit de conserver les clefs de la place, jusqu'en présence du gouverneur; le contac de Grigana le leur contesta, en 1869, et leur fit sovoir que s'ils conservaient les clefs de la ville autrement qu'en l'absence du gouverneur, ce n'était que par toléranne.

Cependant Toulon, que l'on appelait Tholon, n'avait encore, au xvr siècle, que très-peu d'importance. Deux plans horizontaux déposés au cabinet des estampes de Paris, nous montrent ce qu'était cette cité en 1570. On y voyait un môle et un port à peu près insignifiants; non loin de là, s'élevaient les restes du palais des anciens comtes; derrière se trouvaient la porte et la tour de la ville, du côté de la mer; de ce même côté s'étendait la muraille bâtie, en 1366, avec quelques vieilles tours, parmi lesquelles celles des Phocéens, d'Ammon et de l'Horloge : la cathédrale et plusieurs chapelles ou monastères étaient , après ceux que nous venons de nommer, les seuls monuments de la ville, contenue dans une enceinte excessivement étroite : à peine pouvait-elle contenir deux mille habitants. Lorsque le duc d'Épernon était encore tout-puissant dans la Provence, sans être parvenu néanmoins à se rendre maître de Marseille, il avait sonzé sérieusement à opposer une rivale à cette dernière ville, en agrandissant et en fortifiant Toulon. Les habitants ayant vn d'un mauvais œil sa tyrannie et son hostilité secrète contre le roi, ne lui laissèrent pas le temps d'accomplir son projet, auquel il avait donné un commencement d'exécution en 1789. Henri IV, sans avoir dessein de nuire à Marseille, mais dans le but d'opposer un nouvel obstacle à la puissance maritime de l'Espagne, et aussi pour tenir compte aux Toulonnais de leur attachement à sa cause, concourut à l'agrandissement de leur ville; en 1595, il la fit entourer d'une enceinte de pierre de taille, flanquée de bastions et de courtines ; il ordonna la construction des forts Sainte-Catherine et Saint-Antonin, et fit jeter les deux grands môles qui enveloppent la petite darse ou le port marchand actuel.

L'importance militaire de la situation de Toulon et l'utilité d'avoir un grand port de guerre en cet endroit n'échappèrent point au génie de Richclieu; mais la côte n'étant guère moins déconverte alors sur l'Océan que sur la Méditerranée, il partagea ses soins entre Brest et Toulon, et quelques autres ports également à l'état d'enfance. Toulon lui rendit, toutefois, de grands services dans la longue lutte navale que la France eut à soutenir contre l'Espagne. Ce port, tel que l'avait fait Henri IV, augmenté ensuite par Richelieu de quelques magasins et d'un commencement d'arsenal, servit plusieurs fois, avec sa belle rade, sous le règne de Louis XIII, de point d'armement et de réunion ou de refuge et de désarmement aux flottes composées de galères et de vaisseaux ronds que commandèrent, de 1636 à 1643, le comte d'Harcourt, l'archevêque de Bordeaux d'Escoubleau de Sourdis, le marquis de Pontcourlai et Dreux-Brézé. Ce fut de là que sortit une partie de ces gros vaisseaux de Provence, qui, après avoir opéré leur jonction avec les forces navales du comte d'Harcourt et de l'archevèque, près des lles d'Hyères, au mois de juillet 1636, défièrent la flotte espagnole et allèrent faire une descente dans l'île de Sardaigne : ce fut encore de là que . l'année suivante . cinglèrent un certain nombre de eeux qui concoururent à la reprise des lles Sainte-Merguerite et Saint-Honorat, dont les Espaguols s'étaient emparés au mois de septembre 1635. Richclieu ayant ordonné, peu de temps après, l'armement d'une flotte de quinze galères, dix-huit vaisseaux ronds et trois brulots, dans la Méditerranée, pour imposer à la fois à l'Espagne et aux États Barbaresques, le comte d'Harcourt, commandant général des vaisseaux ronds, stationne quelque temps à Toulon. A cette époque, les galères n'avaient pas cessé de tenir le premier rang dans la marine militaire : car un règlement portait que, dans toutes les armées navales du roi formées de navires, vaisseaux et galères ensemble, le commandement devait être dévolu au général des galères, en l'absence du grand maltre de la navigation, à moins qu'il n'y fût dérogé par un ordre spécial qui ferait du commandant des vaisseaux ronds le suppléant du grand-maltre, comme cela eut lieu alors pour le comte d'Harcourt, au grand dépit de Pontconriai, général des galères. Marscille, port principal de la marinc des galères en France, avait donc perdu militairement le pas, non-seulement sur Toulon, mais sur tous les autres ports de France. Comme place forte, d'ailleurs, Toulon tenait dès lors un rang assez considérable, pour que le gouvernement soupçonneux de Richelieu y fit arrêter et incarcérer momentanément (1638), le prince Casimir, frère consanguin de Ladislas VII, roi de Pologne, coupable d'en avoir examiné de trop près les fortifications, en se rendant en Portugal sur une galère génoise.

En 1650, l'archevêque de Bordeaux ayant éte commissionné, comme d'Harcourt, pour suppléer le grand maître dans la Méditerranée, mit à la voile de Toulon, vers la fin de juillet, afin d'aller à la recherche des ennemis sur les côtes de Naples et de Sicile. Après avoir parcouru en maltre de la mer la côte d'Italie. l'archeveque ramena sa flotte à Toulon, port dont il appréciait et vantait sans cesse les avantages, dans sa correspondance avec Bichelieu; il en repartit, en 1641, avant le célèbre Duquesne sous ses ordres, pour coopérer à la conquêle de la Catalogne et au siège de Tarragone. Cette place n'avant pu être prise, il ramena sa flotte à Toulon, après une belle retraite, dans laquelle il ne laissa pas tomber un seul de ses navires au pouvoir des ennemis. L'importance civile de Toulon augmentait, en même temps que son importance militaire. En 1642, peu de temps avant sa mort, Louis XIII enleva à Hyères, pour le lui donner, le tribunal de la sénéchaussée, présidé par un lientenant du sénéchal de Provence. Il est vrai que, sous le règne suivant (1655), Toulon perdit ce privilége, qui lui fut rendu en 1664 pour lui être de nouveau ravi en 1674. Cette ville était aussi devenue le siège d'un tribunal d'amirauté comprenant les côtes maritimes de l'ouest à l'est, depuis le ressort de l'amirauté de la Ciotat, jusques et y compris les confins à l'ouest de l'amirauté de Saint-Tropez.

Nous voici parrennas à la grande (poque de Toulon, c'est-à-dire un règne de Louis XIV. Des armements ssex considérables eurent lieu dans son port, durant la minorité même de ce souverain. En 1635, le marquis de Brèzé, d'etenn grand maître et surintendant de la navigation et du commerce, y arma une flotte de tente-six vaisseaux de guerre, vintg gaderes, dis-huit brildos et nombre de tartanes, avec laquelle il s'empara de Telamone, Salines, Santo-Stefano, et livra une batielle navie dans louelle il trouva une mort toprieuse. L'armement de la Botte qui, sous la conduite du marchail de la Mellieraie, alla prendre Capital, l'Ironabie, 1 pour la constante de la Mellieraie de la Mellie

Pendant les querelles de la Fronde, Tonlon tint le parti du comte d'Alais, gouverneur de Provence, qui même y trouva longtemps un asile contre les mécontents. Peu d'années après (1651), Mazarin ayant été banni, ou plutôt ne s'étant éloigné que pour rentrer plus triomphant que jamais, le comte d'Alais, qui avait perdu le gouvernement de Provence, embrassa la cause des princes du sang contre la cour et le cardinal, et Toulon suivit sa fortune. Cette ville devint le refuge de la faction des Sabreurs. Le comte d'Alais fut arrêté en Poitou, au moment où il faisait route pour revenir se mettre à la tête de son parti, tandis que le duc de Mercœur se disposait à assiéger Toulon, après s'être emparé du fort de Saint-Tropez. A la nouvelle de l'arrestation du comte et de la prise de ce fort, les Sabreurs réfugiés dans Toulon proposèrent d'entrer en arrangement avec le duc de Mercœur, qui déjà était établi à Ollioules. Une convention fut en conséquence signée, le 12 septembre 1651, laquelle reconnaissait Louis de Vendôme, duc de Mercœnr, neveu par alliance de Mazarin, en qualité de gouverneur intérimaire de Provence, réglait la sortie des troupes de la place, arrêtait que la ville lèverait, pour sa propre garde, huit compagnies de quarante hommes chacune, sous les ordres d'officiers nommés par le conseil municipal, avec l'agrément du gouverneur, et que l'entretien de cette troupe se ferait aux dépens du pays. La même convention portait que Toulon serait maintenu dans ses priviléges municipaux.

Quelques troubles ayant encore éclaté en Provence, l'année même où Louis XIV, comme conclusion de la paix avec l'Espagne, se rendait aux Pyrénées, pour y recevoir la main de l'infante Marie-Thérèse (1660), une escadre partie de Toulon bloqua Marseille par mer, tandis que le duc de Mercœur se disposait à l'attaquer par terre avec sept mille hommes. Devant cet appareil, Marseille s'inclina, et les derniers vestiges de troubles, ou si l'on veut d'indépendance, disparurent dans la province. Louis XIV avait fait servir ainsi le port de Toulon à comprimer et à abaisser celui de Marseille. Les ayant visités en personne, l'un et l'autre, durant ce voyage, il marqua sensiblement ses préférences pour le premier; il se fit donner des plans pour l'agrandir, pour le protéger, pour en faire un grand arsenal, et dès lors il ne fut pas douteux que, dans peu d'années, Marseille tomberait au second rang, sous le rapport militaire. Dès avant son voyage dans le midi. Louis XIV, éclairé par quelques-uns des habiles conseillers dont il était déjà entouré, avait songé à Toulon; car, par lettres-patentes, en date du mois de février 1658, il avait accordé à la municipalité de cette ville le privilége de faire creuser le port, au moven d'une machine pour le curage, inventée par un nommé Isidore Devdier. On lit dans ces lettres, déposées aux archives de la marine, que « le roi est flatté que les conseils et la communauté de Tholon fassent des efforts pour rendre leur port utile aux vaisseaux de guerre, » Le 10 octobre de l'année suivante, Louis XIV avait fait constater, par état, le nombre de officiers et autres employs qui était nécessaire d'entrevier dans le port de Toulon, ainsi que la paie qui devait être attribuée à chacun d'eux. Ces officiers et ces employés étaient un capitaine de port, un lieutenant, un capitaine de larseala, un enseigne, un sergent, ne garde-magasia, deux maîtres d'écupiages, un maître charpentier (on appelaît ainsi alors les ingénieurs-constructeurs de la maitre, et cetui dont il s'agit i c'elait l'habile et célèbre Rodolphe, un maître canomier, un maître voiler, un maître charpentier mêteur, un gardien de sarmes, un gardien de la chaine du port, un portier de l'arseala, un gardier che d'up ort, quatore autres gardiens, un prévost de la marine, trois archers et un greffier : le tout cottant, par an, la somme de onze mille trois cent cinquant-écus livres.

On est fondé à croire que la population de Toulon, d'ailleurs encore très-peu nombreuse, ne s'était pas montrée extrêmement empressée de mettre à profit le privilége qui lui avait été accordée en 1658 pour le curage du port, puisque Louis XIV jugea à propos, dix ans après, de changer ce privilége en ordre positif. En effet, un devis du travail ayant été convenu et signé, le 29 mai 1668, par les sieurs d'Opède, président du parlement de Provence, d'Infreville, intendant de la marine du Levant, et par les consuls de Toulon, un arrêt du conseil d'état du roi, en date du 21 juin de la même année, fit injonction à ces magistrats municipaux d'employer au curage les deniers provenant des fermes du septième du pain et du vin appartenant à la ville, attendu l'urgente nécessité, et jusqu'à ce qu'il y ait été satisfait. Un autre arrêt du conseil fut rendu, en 1669, pour qu'on prit annuellement, pendant cinq ans, douze mitte livres sur les revenus de Toulon, lesquelles seraient employées à donner à la darse un fond de vingt-cinq pieds. Ce fut cette même année qu'eut lieu la malheureuse expédition de Candie, laquelle partit de Toulon sous le commandement naval du duc de Beaufort, dernier grand maître de la navigation. Un mémoire conservé aux Archives de la marine nous fait connaître exactement quel était, en 1670, l'état du port et de l'arsenal de Toulon. « Le port de Tholon, dit ce mémoire, est de lui-même et pour son heureuse situation le plus beau et le plus avantageux qui soit en Enrope, et dans lequel il y a le plus de facilité et de commodité pour toutes sortes d'armements, et généralement pour tout ce qui regarde les ouvrages et le service de la marine... La darse (car il n'en existait qu'une encore, et la plus petite, la vieille), qui est le lieu le plus enfermé dudit port et dans laquelle sont ordinairement les vaisseaux désarmés, n'est pas tout à fait suffisante. Il est aisé de la creuser et de l'agrandir. On a établi quatre pontons, de l'entretien desquels la ville est chargée, qui servent au creusage de la dite darse et petite rade. Il s'en tire quelque avantage, mais non suffisant pour produire le nettoiement dont on a besoin. L'arsenal se trouve situé à l'extrémité de ladite darse, du côté du Ponant, et en occupe même une partie qui a été remplie et comblée pour donner plus d'espace à la construction des vaisseaux. » Le même mémoire fait connaître qu'il y avait, cette année, dans la darse de Toulon, vingt sept vaisseaux de guerre, un vaisseau hópital, trois brûlots, quatre pontons, huit gabares et quelques autres petits bâtiments, sans comprendre onze vaisseaux de guerre et deux brûlots qui en étaient sortis pour tonir la mer, plus cinq vaisseaux et deux pontons sur les

chantiers. Malgre't Péloge que l'auteur fait de Toulon, ce port, encore si étroit, si incomplet, liaisait à peine souponer ce qu'il serait bientôt. Louis XIV et surtout Colbert avaient sans cesse les yeux toarnés de ce obté; plusieurs plans de l'agrandissement du port et de l'arienal leur furent soumis. L'illusieurs plans dont le génie s'étendait à toutes choese, en donna d'abord un d'une étendue gignatesque qui parnt à la fois trou ordieur et lors de proportion avec les besoins du terms; on ne l'accepta qu'en le rétrécissant, et l'on fut plusieurs années encore sans l'excluster.

En attendant, le vieux port de Toulon et son arsenal, tels qu'ils étaient, servirent de point de départ à plusieurs armements assez considérables destinés à réprimer les puissances barbaresques ou à combattre la coalition de l'Espagne et de la Hollande, depuis l'année 1670 jusqu'à l'année 1677. Le marquis de Martel, lieutenant général des armées navales, en sortit, en 1670, avec une escadre qui répandit la terreur sur la côte d'Alger et forca le souverain de cette régence à demander la paix. La Sicile avant entrepris de secouer le joug de l'Espagne. Louis XIV envoya aux insurgés des secours qui, pour la plupart, sortirent de Toulon. Le premier, composé de six vaisseaux de guerre et de quelques transports, fut conduit, au mois de septembre 1674, par le célèbre chevalier de Valbelle. l'un des plus habiles et des plus intrépides marins de l'époque; à la fin de décembre de la même année. Valbelle fit voile encore de Toulon pour Messine avec une escadre de six vaisseaux de guerre et de trois brúlots, à la tête de laquelle il traversa héroïquement une flotte espagnole de vingt-deux vaisseaux et de vingt-quatre galères, qui voulait lui barrer le passage, et brava le feu de plusieurs forts restés au pouvoir des ennemis. Peu de temps après (29 janvier 1675), le duc de Vivonne, général des galeres de France, nommé vice-roi de Sicile, partit de Toulon avec huit vaisseaux de guerre et un convoi de blé; le grand Duquesne, lieutenant général des armées navales, l'accompagnait. De retour en France, après avoir battu la flotte espagnole forte de vingt vaisseaux de guerre et dix-sept galères, sous le commandement de Melchior de la Cueva, Duquesne fut chargé d'armer à Toulon vingt vaisseaux et six brûlots, avec lesquels il fit voile pour Messine, le 17 décembre 1675. Avant d'arriver à son but, il rencontra la flotte hollandaise et gagna sur elle, près de l'île de Stromboli, le 7 janvier 1676, une première victoire, bientôt suivie de celle du mont Gibel, dans laquelle le fameux amiral Ruyter trouva la mort.

La paix de Nimèque n'était pas encore signée, lorsque, le 22 avril 1677, un incendie, qui détruisit une pertite de Toulon, facilità revécution des plans de Vauban pour l'agrandissement maritime et militaire de cette viile. La paix ayant déconduce en 1679, un second port, nommé la nouvelle darse, communiquant à l'ancien par un cheral, et dans lequel ceut usisseaux de ligne devaient pouvoir teinir à l'aise, y fut creusé, comme par enchantement. L'arsenal prit un aspert mommental et une étendue inmense. On vis 'éclever de magnifiques chantiers couverts, de vastes magasins; tout ce qui est nécessire à la construction, à l'apprente des suisseaux, à la febrication de leurs apparaux et de leurs agrès, eut son édifice particulier près du port neuf; une corden, batte en pierre de taille, sur les dessins de Vaulon, et entièrement voitée, se

développa sur une longueur de trois cent vingt toises; une salle des voiles présenta aussi une longueur extraordinaire; une salle d'armes, une fonderie de canons, un parc d'artillerie, de grands bâtiments pour l'administration générale de la marine, des hôpitaux militaires, des écoles, une vaste place appelée le Champ-de-Bataille, autour de laquelle s'élevèrent plusieurs monuments, entre autres l'hôtel de la marine, firent enfin de Toulon, en peu de temps, une ville moderne qui relégua la vicille ville dans un coin obscur. Ce qui semblait devoir manquer, pour plus d'un siècle encore, au port de Toulou, c'étaient des bassins ou formes pour la mise à flot des vaisseaux nouvellement construits et le radoub des anciens. On croyait qu'il serait impossible d'en obtenir. Duquesne, dont l'esprit embrassait tout ce qui touchait à la marine, proposa, pour obvier à cet inconvénient, un système de forme mobile (1680). Les archives de la marine possèdent à ce sujet un mémoire curieux : nous en extrayons un fragment qui donnera une idée du génie inventif du plus grand homme de mcr qu'aient eu la France et l'Europe : car le vainqueur de Ruyter avait, selon nous, quelques coudées de plus que Neison, le vainqueur de ces deux lieutenants de vaisseau, inoplnément déguisés en amiraux, que l'on appela Bruevs et Villeneuve. « Il faut conduire la forme, dit Duquesne dans ce mémoire, à un lieu où il y ait suffisamment d'eau pour la pouvoir couler en bas, ou du moins l'enfoncer assez pour que le navire que l'on destine à mettre dedans y puisse entrer aisément quand la porte sera ouverte, sans que la quille touche au chantier que l'on établira sur le fond de la forme. Lesdits chantiers devront être faits avec de grandes pièces de bois eu long et en travers, les uns sur les autres, aflu que le navire soit élevé au dessus du fond et que l'on puisse y travailler jusque sous la quille. » Tel était, en substance, ce plan qui précéda de cent ans celui qui fut exécuté sous les ordres de l'ingénieur Groignard.

La paix de Nimègue ayant été troublée par les pirates barbaresques, une escadre, sortie de Toulon, sous la conduite de Duquesne, força les Tripolitains à demander la paix (1681). Le 12 juillet de l'année suivante, Duquesne fit voile de Toulon avec une flotte destinée au bombardement d'Alger. Cet illustre marin avait même conçu un plan pour la conquête de la ville barbaresque, ainsi que le témoignent plusleurs manuscrits de sa main. On s'en tint au bombardement à l'aide des galiotes à bombes nouvellement imaginées par Petit-Renan. Le premier bombardement d'Alger eut lieu aux mois d'août et de septembre 1682. Le temps contraire empêcha qu'on ne le monât à bonne fin. Mais Duquesne revint de Toulon devant la ville barbaresque, avec des forces plus considérables, au mois de juin 1683, et y resta jusque vers la fin d'août, n'interrompant le bombardement que pour le recommencer bientôt avec plus de succès. Enfin la ville n'offrant plus qu'un amas de décombres, le dey d'Alger se soumit aux conditions qu'on lui Imposait, et envoya un ambassadeur à Louis XIV pour implorer son pardon. Le projet d'un autre bombardement, celui de Gènes, conduisit à Toulon le marquis de Seignelai, qui avait succédé à Colbert, son père, comme ministre de la marine. Cet esprit actif et impatient ne trouvait pas que les armements allassent assez vite à son gré : il brûlait en outre du désir de se montrer, non pas seulement comme un administrateur, mais en quelque sorte comme un général,

sur la flotte, où il aurait voulu que Duquesne, tout en la dirigeant, se laissât éclipser par lui. L'expédition mit à la voile, au mois de mai 1684 : Gènes fut bombardée pendant plusieurs jours. Il fallut que la ville se soumit, et envoyât son doge lui-même à Versailles porter des excuses à Louis XtV. Le voyage de Seignelai à Toulon fut, an reste, très-favorable à l'avancement des travaux du nouveau port et de l'arsenal. Vers le même temps, Louis XIV, afin de pourvoir à la protection du nouvel arsenal et des deux ports, dans chacun desquels ne neuvent pas entrer deux vaisseaux de front, fit ajouter d'importantes fortifications à la place qui fut revêtuc d'une enceinte plus redoutable et plus conforme aux progrès de l'art militaire. Un plan de la petite rade de Toulon, contemporain de cette époque, représente l'entrée de la rade défendue par plusieurs batteries de la côte, par le fort des Vignettes, la Grosse-Tour, la tour de Balaguier et le fort de l'Éguillette; on ne tarda point à y ajouter le fort Saint-Louis, du côté de la Grosse-Tour. Les forts Saint-Antoine et Sainte-Catherine, de plus ancienne date, défendaient Toulon lui-même, dont ils étaient plus rapprochés. La ville, par suite de la grande importance qu'elle venait d'acquérir, devint le siège de l'intendance de la marine du Levant, et, en 1689, la vice-amirauté du Levant ou de la Méditerranée ayant été constituée (vingt ans après celle du Ponant ou de l'Océan : ce fut aussi à Toulon qu'elle eut son siège principal.

La guerre générale éclata de nouveau coutre Louis XtV, en 1689, et Tourville qui fut, comme on sait, le premier vice-aniral du Levant, reçut aussitôt l'ordre d'armer à Toulon vingt vaisseaux, quatre frégates, huit brûlots et quelques bâtiments en flûte, pour leur faire passer le détroit et les conduire à Brest à travers les flottes ennemies, ce qu'il exécuta avec succès. Toulon était alors le port de construction le plus actif du royaume. Sur l'impérieuse volonté de l'impatient ministre Selgnelay, on y vit construire, caréner, gréer, mâter et mettre à la voile, en l'espace de neuf heures, une frégate de quarante canons qui put faire immédiatement une campagne de six mois, celle de 1689, sans avoir besoln d'être radoubée. En 1690, le port de Toulon fit passer un nombre considérable de bâtiments de guerre dans l'Océan, pour les joindre à la flotte avec laquelle Tourville, ayant sous ses ordres le vice-amiral du Ponant, Victor-Marie d'Estrées, remporta la célèbre victoire navale de Beveziers sur la côte d'Angleterre. L'année suivante, le vice-amiral du Ponant vint prendre le commandement de l'escadre de la Méditerranée, à Toulon, d'où il sortit pour aller bombarder Barcelone et Alicante. D'Estrées ayant eu ordre, en 1692, de conduire l'escadre de Toulon dans l'Océan, afin de lui faire opérer sa ionction avec l'armée navale de Brest que commandait Tourville, partit au commencement de mai; contrarié par les vents, il ne put arriver à temps pour prévenir les suites de la bataille de la Hougue, dans laquelle le vice-amiral du Levant disputa, pendant tout un jour, avec quarante-huit valsseaux français, la victoire à plus de cent vaisseaux anglais et hollandais. La preuve que cette bataille n'anéantit point la marine de France, quoi qu'en ait dit Voltaire, c'est que Louis XIV, à l'ouverture de la campagne de 1693, confia à Tourville le commandement de quatre-vingtdix-huit vaisseaux de ligne dans l'Océan, taudis que le vice-amiral Victor-Marie d'Estrées avait sous ses ordres, à Toulon, trente vaisseaux, avec lesquels il alla prendre part au siège de Rosa, et se disposa ensuite à joindre le vice-aminal du Levant qu'il devait trouver au cap Saint-Vinceut sur les côtes de Portugal. Cette fois encore, il ne put arriver à temps pour assister à l'attaque de la flotte angiobatave de Smyrne, sur laquelle Tour-ille pril si complétement sa revanche des malleurs de la Hougue, prés de la baie de Lagos Après la défaite entière des ennemis, le vaisqueur vint opérer son désarmement à Toulon, où il introdusist une partie de ses nombreuses coplares.

La flotte de Toulon, forte seulement de trente vaisseaux, sous les ordres de Tourville, sut, en 1694, se rendre maîtresse de la Méditerranée; dix vaisseaux qu'on lui enleva pour les faire passer dans l'Océan, ne l'empêchèrent pas de maintenir cette domination. Deux ans plus tard, Louis XIV voulant masquer le projet d'une descente en Angleterre qu'il méditait en faveur du prétendant Jacques II, le plus fort des préparatifs de la campagne se fit à Toulon; mais, sur ces entrefaites, le souverain dépossédé ayant perdu toute chance de succès, le désarmement de la flotte fut ordonné. Peu de temps après, Jérôme Phelippeaux de Pontchartrain entra au ministère de la marine, et avec lui commença l'ère de décadence de notre armée navale. La dernière flotte de quelque importance qué les Français mirent à la mer vers la fin du règne de Louis XIV, sortit de Toulon, le 22 juillet 1704, sous les ordres du comte de Toulouse, grand amiral de France, assisté du vice-amiral d'Estrées. Elle ne comptait que quarante-neuf vaisseaux, sept petites frégates, sept petits brûlots et vingt-quatre galères, tant de France que d'Espagne, quand elle livra bataille, le 24 août de la même année. près de Velez-Malaga, à la flotte anglo-batave, forte de cinquante-cinq vaisseaux et d'un grand nombre de frégates, de brûlots, de galiotes à bombes et de bâtiments légers, sous les ordres des amiraux Georges Rooke et Kallemburg. Malgré l'infériorité des forces, le courage et l'habileté de d'Estrées surent rendre le résultat de la rencontre si favorable aux Français, que les ennemis auraient été réduits à se rendre ou à se brûler, si le combat eût recommencé. Depuis lors, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, aucun armement naval un peu considérable ne se fit à Toulon, dont les Anglais osèrent bientôt bloquer le port.

Copendant les ennemis ayant résolu le siège de cette ville, en 1707, une armée allemande et pémontaise, commandée par Victor-Amédée, duc de Savoie, et le célèbre prince Engéne, int l'investir par terre, tandis que la flotte anglo-latave, composée de quantne-sit vaisseaux de ligne, de vingt-ente galoties hombes et brillots, aux ordres de l'amiral Condesty Showel, lui fermit la mer. Néanmoins les espérances de l'ennemi furent trompées, grâce à la rigilance et au dévouement du comite de trigiun, gendre de madame de Sévigné, alors gouverneur de la Provence, en l'absence du duc de Vendôme. Son zèle fut aprindelment seconde par l'émergé, la persévérance et l'abslicté du lieutenant général marquis de Saint-Paters, commandant supérieur de la place; par lezè, la prévoyance et les belles dispositions du marquis de Langeron, lieutenant général des armées navales, chargé du commandement supérieur de equipages, des troupes et de l'artillière de mer, enfin par le courage des Provençaux renus de tous cotés au secours de la place, et par cétul de la garnison et des troupes qui tenient la campage, sous les ordres du marchail de Tessé,

Ces braves généraux qui, au commencement de juillet, avaient trouvé la ville hors d'état de soutenir un sége de trois jours, l'eurent mise, dès le 15 du même mois, dans une situation capable d'étonner fennemi. La marine occupait presque tous les postes et tous les abords de la place; dans tous les forts, à toutes les batteries, et jusque dans un camp retranché que l'on venait d'établér pour l'armée du marcéal de 17 este, sur la hauteur de Sainte-Anne et du nétide Sain-Antoine, c'étaient des officiers de mer qui dirigeaient la plupart des opérations de la diferense. Le Tonane et le Saint-Pattippe, de cett canons charun, commandés par les capitaines de Montpon et de Béthune, furent transformés en deux véritables cidadelles par Langeron, qui les file échoures ur l'attaque de la porte Saint-Luzare, de manière à ce que, par leur position et leur entourage, ils pussent canser beaucrop de mal aux sassillants et n'en recevoir autre.

Le duc de Savoie et le prince Eugène, arrivés à Pignans, le 23 juillet 1707, en même temps que la flotte ennemie, après s'être emparée des îles d'Hyères, venait mouiller à peu de distance de Toulon, s'écrièrent avec dépit qu'ils avaient été gagnés de vitesse par le vieux comte de Grignan. Le prince Eugène voulait que l'on fit immédiatement retraite, et les princes de Hesse-Cassel et de Wurtemberg étaient du même avis; mais le duc de Savoie, entraîné par le duc de Save-Gotha, fit prévaloir une opinion contraire dans le conseil de guerre, et vint asseoir son camp sur deux lignes, appuyant sa droite au village de La Valette et sa gauche à la mer du côté de Sainte-Catherine. Le 29 juillet l'attaque commença sur le fort Sainte-Catherine, où le chef d'escadre de Villars commandait, pendant que le prince de Saxe-Gotha se mettait en marche dans le but d'occuper les hauteurs ardues de Faron auxquelles s'adosse la ville, et se proposait de s'engager avec le poste avancé d'Artigues, défendu par le marquis de Broglie. Forcés de faire retraite deux fois dans la première journée, les ennemis revinrent à la charge le leudemain; ils réussirent à établir une redoute à Faron et à se rendre maîtres du poste d'Artigues, mais ils échonèrent une troisième fois devant la hauteur de Sainte-Catherine. Ce ne fut qu'à une quatrième attaque, après le débarquement des troupes par la flotte des alliés, que le duc de Savoie contraignit enfin le brave Villars à évacuer le fort en bon ordre. Le camp de Saint-Antoine et de Sainte-Anne n'en put être toutefois entamé, et, après d'inutiles tentatives pour le forcer, les ennemis furent réduits à se mettre eux-mêmes sur la défensive. Dans la nuit du 14 au 15 août, le maréchal de Tessé ordonna à quatorze mille hommes de toutes armes, auxquels s'étaient joints des bourgeois, des ouvriers et des paysans, de sortir du camp de Sainte-Anne, en quatre colonnes. L'ennemi fut défait sur tous les points et chassé de toutes ses positions.

Telle fut l'ardeur patriotique des Toulonnais dans cette journée, qui décida du sort de leur ville, que l'ou vi jusqu'à des enfants acteurer à coups de ce pierres les ennemis blessés, et les dames suivre les troupes, une boiteille à la main, pour les acouragner et leur verser à boire. Les alliés n'eurent laput d'espérance que dans leur flotte qui, tenne en respect par les forts Sainte-Marquerités et Saint-Louis, n'avait point encore donnée et dair résée an large. Pour lui facilitéer l'accès, le duc de Savoie ordonna, le 5 août, le siège des deux forts, dont les garnisons furent obligées de capitaler on de se retirer. L'amiral Showel, à qui le

gouvernement anglais avait surtout recommandé de détruire l'arsenal de Toulon. put alors s'approcher de la place et se disposer à la bombarder par mer, tandis que Victor Amédée et le prince Eugène, pour couvrir leur retraite, projetaient d'en faire autant par terre. Le bombardement commença le 17 août et continua sans interruption, mais aussi sans grand résultat, jusqu'au 21, Showel réussit à briller deux vieux vaisseaux hors de service, le Sage et le Modéré, et à jeter sur certaines parties de l'arsenal et du port quelques bombes dont on étouffa immédiatement le feu; les canons et les mortiers de la place, auxquels se joignaient les batteries du Tonnant et du Saint-Philippe, forcèrent bientôt l'amiral anglais à s'éloigner avec une perte considérable. Du côté de la terre, les ennemis qui avaient placé un grand nombre de mortiers, ne réussirent guère mieux. Les consuls de Toulon , Joseph Flameng, Ferand et Marin, ainsi que l'évêque Bonnin de Chalucet, donnaient aux habitants l'exemple du dévoucment et des sacrifices. Grâce à leur zèle infatigable, on ne compta que peu de victimes; mais six cents maisons environ furent plus ou moins endommagées. Enfin les alliés, découragés, ayant épuisé leurs munitions et essuyé des pertes immenses, levèrent le siège de Toulon et évacuérent précipitamment toute la Provence.

Depuis la retraite de l'armée des puissances coalisées jusqu'à la fin de la guerre. plusieurs petites expéditions navales partirent de ce port, entre autres celle de Cassard. Avec une escadre composée de trois vaisseaux, cinq frégates et deux caiches, ce capitaine ruina les lles du Cap Vert, qui appartenaient aux Portugais, força les colonies hollandaises de Surinam, Berbiche et Askebe, de se racheter, et conquit sur la même nation les lles de Tabago et de Curação, en échange desquelles il se fit donner des sommes considérables. Après ces exploits, il reprit avec sa petite escadre la route de Toulon, où il arriva chargé d'or et de butin. Cassard réunissait aux talents d'un habile marin, les connaissances d'un excellent ingénieur: chargé naguère de diriger des travaux importants à Toulon, il avait doté cette place de guerre d'une partie de ses meilleures fortifications, Sous la Régence, les villes maritimes de la Provence n'eurent qu'un geure de célébrité bien triste : on n'en parla qu'à l'occasion de la peste, qui, en 1720, s'étendit de Marseille à Aix, puis à Toulon, par l'introduction frauduleuse de quelques marchandises prohibées. Au mois de janvier 172t, le fléau prit un caractère d'intensité meurtrière; il enleva jusque dans l'hôtel de ville les consuls Gavoty et Marin. Le premier consul d'Antrechaux, les consuls-adjoints. Jacques Portalis et André Tournier, et les commissaires généraux Garnier de Fonsblanche et Pierre de Creyssel, les officiers de marine de Beauvais-Thomas et d'Orves-Martiny, ainsi que l'évêque de Toulon La Tour-du-Pin-Montauban. déployèrent un courage admirable et furent pourtant assez heureux pour échapper à cette horrible mortalité. La peste s'éteignit vers le milieu du mois d'août 1721, après avoir eulevé quinze mille sept cent quatre-vingt-trois personnes.

Vers le même temps, Toulon se vit mêler, par son évêque, par le jésuite Girard et par une prétendue sainte, nommée Marie-Catherine Cadière, aux troubles théologiques soulevés par la bulle Unigenitus. Ces misérables querelles étaient à peine terminées quand une guerre générale éclata à la mort de l'empereur Charles VI. L'Angleterre prit parti contre la France, et, sans déclaration de guerre, caveya tout d'abord bloquer dans la rade de Toulon une escadre espaçuole qui y était venue hiverner à la fin de l'année 1733. La Bruyère de Court, doyen des l'internates principales et april 1850 de Louis XV, l'atchargé-de protégre, ravec dissept vaisseaux, quatre frégates et quatre brilots français, la sortie de cette escadre; servinies trois divisions. Après avoir livré, en vue du port, un combat l'ort via aux aniraux anglais Rowley et Lesfock, lequel se termina à son avagluez (22 février), l'amiral français put escorter l'escadre espagnole jusque dans le port de Carthaghen. Il rentra à roluon, le 13 avril, avec quatre prèss naglaises, bans le cours de la même guerre, en 1917, la Provence fut un moment envalué. Dans le cours de Marie-Thérène d'Autriche et du roi de Sardaigne; des forces navales anglaises se présentérent aussi sur les oftes; mais le souvenir du siége de 1070 et du combat haval de 1745 vatif pour préserver l'ouio de Sardaigne; des forces navales anglaises se présentérent aussi sur les oftes; mais le souvenir du siége de 1070 et du combat haval de 1745 vatif pour préserver l'ouio de Soute attaque.

Le commencement de la guerre de 1756 fut marqué par la prise de l'île de Minorque et de Port-Mahon, que les Anglais avaient conservé et où ils s'étaient puissamment fortifiés. L'armement destiné à cette expédition se fit à Toulon, le 12 avril 1756; le marquis de la Galissonnière, lieutenant-général des armées navales, mit à la voile des lles d'Ilvères, avec douze vaisseaux de ligne, cinq frégates et cent cinquante bâtiments de transport, emmenant sur leurs différents bords un corps d'armée de débarquement commandé par le maréchal de Richelieu. On dut le succès de cette entreprise aux rares talents de la Galissonnière qui débarqua d'abord les troupes avec bonheur, et gagna ensuite sur la flotte anglaise, commandée par l'amiral Byng, le combat naval du Port-Mahon. Les suites de la guerre maritime ne furent pas, à beaucoup près, aussi favorables à la France. En 1759. l'amiral anglais Boscawen fut chargé d'aller, avec quatorze vaisseaux , bloquer l'escadre française de la Méditerranée dans le port de Toulon ; mais surpris par une tempéte, il fut contraint de se réfugier à Gibraltar et d'attendre les Français au détroit: Le général des armées navales, de la Clue, qui commandalt ceux-ci, sortit de Toulon et se hasarda à franchir le passage pendant la nait. Il se trouvait séparé d'une partie de son escadre, quand, le 17 août 1759, il fut obligé d'accepter une action contre la flotte de Boscawen. Malgré la disproportion de ses forces, le succès de ses adversaires se serait borné à la prise d'un seul vaisseau, s'ils n'avalent pos violé le droit des gens et des neutres, en allant prendre ou brûler dans les mouillages du Portugal, après le combat, quatre autres bâtiments français. Vers ce temps, en pleine guerre navale, on vit un ministre de la marine, l'odieux Nicolas Berryer, digne pendant de Jérôme Pontchartrain, décider, de son chef, que la France n'était pas une puissance maritime, et, pour mettre sa conduite en rapport avec son opinion, vendre d'abord les vaisseaux de Fétat à des armateurs particuliers, puis traiter avec des négociants de tous les agrès et de tous les apparaux des magasins. L'Angleterre qui avait payé cette lache trahison, en recueillit les avantages. Bientôt, de Brest à Toulon . il n'v eut plus un seul vaisseau à la disposition du gouvernement français.

Toutefois, le premier ministre Choiseul rendit à nos ports leur activité, de concert avec le duc de Praslin, à qui il céda le département de la marine. Les constructeurs de vaisseaux furent honorés : on leur donna le titre d'ingénieurs-constructeurs de la marine; trois ingénieurs-constructeurs en chef furent créés pour Toulon, Brest et Rochefort, et l'on constitua les écoles d'élèves constructeurs sur des bases excellentes. A dater de cette époque, les Français surpassèrent de beaucoup tous les autres peuples dans l'art de la construction des vaisseaux : leurs batiments servirent de modèle aux Anglais eux-mêmes. C'est alors qu'un simple ouvrier charpentier, nommé Pivat, concut le projet d'un bassin de construction, que le célèbre ingénieur de la marine Groignard commença à exèenter en 1774. L'art des fortifications ne marchait pas en France deus une semblable voie de progrès : l'école de Montalembert, qui ne valait pas à beaucoup près celle de Vauban, ajouta à la défeuse de Toulon le fort Lamalgue. que les gens du métier estiment peu. Sous le règne de Lonis XVt, la guerre de l'indépendance de l'Amérique donna infiniment moins d'activité au port de Toulon qu'à celui de Brest. Ce fut de ce dernier que partirent presque toutes les grandes expéditions maritimes. Cependant le vice-amiral d'Estaing fit à Toulon un armement de douze vaisseaux et de einq frégates, portant ensemble neuf mille huit cent quarante-deux hommes d'équipage et quinze cent quarante-huit hommes de troupes de débarquement, avec lequel il partit, le 19 avril 1778, pour faire la plus célèbre de ses campagnes. Durant cette courte mais mémorable époque de grandeur maritime, le premier bassin de construction fut terminé, et on se préoccupa d'en faire deux autres sur le même modèle. Ce n'était pas encore la perfection de l'art. Plus tard, les ingénieurs Bernard et Noël élablirent les deux nouveaux bassins qui l'emportent de beaucoup sur le premier.

Un concours de circonstances fatales: ne permit pas à la révolution de 1789 de concilier le progrès de la marine avec le progrès politique et social de l'humanité : une ère de décadeuce navale s'ouvrit-alors pour la France, bien moins: à cause de l'émigration forcée des officiers de la marine, que par suite de l'indiscipline des équipages et des prétentions orgneilleuses des officiers de la marine du commerce, qui se crurent aptes à commander des vaisseaux de guerre, et qui tous, sans exception aucune, ne firent que des fautes déplorables. Dès le mois de mars 1789, des troubles graves commencèrent à se manifester à Toulon: l'hôtel de ville, envahi par une multitude en fureur, fut livré au pillage. L'évêque Elléon de Castellane, qui s'était montré hostile aux opinions du Tiers-État, n'échappa à la mort que par la fuite. Ni le commandant de la marine, ni son successeur, le chef d'escadre Glandevez, ne purent contenir les soulévements des ouvriers du port. Le club des Adorateurs de la liberté et de l'égalité conduisait tout à Toulon. On lui attribua le massacre des administrateurs et du procureurgénéral-syndic du département du Var (28 juillet 1792). Ce fut par suite de cette sanglante tragédie que le siège du département fut transféré à Draguignan. Les clubistes firent table rase de tous les fonctionnaires et en installèrent d'autres par la violence. Le contre-amiral de Flotte, nouveau commandant de la marine fut pendu, le matin du 10 septembre 1792, devant la porte de l'arsenal. Plusieurs officiers et administrateurs de la marine eurent un sort aussi funeste,

Cependant la France ayant déclaré la guerre au roi de Sardaigue, et Naples lui donnant de graves sujets de plainte, une escadre avait été armée à Toulon et placée sous le commandement du contre-amiral Truguet, le plus incapable, selon nous, des officiers-généraux de la marine, de récente création. Cette escadre mit à la voile le 20 septembre 1792, et rentra dans le port au mois de mars 1793, après avoir fait une campagne désastrense. A peine de retour, Trugnet déserta son poste de commandant en chef, de peur sans doute de se voir exposé au ressentiment de ses équipages, et abandonna la direction de ses vaisseaux au rontreamiral breton Trogoff de Kerlessi. La République française eut bientôt l'Augleterre et l'Espagne pour adversaires, et ces puissances, de concert avec les royalistes, machinèrent une de ces intrigues qui font plus de mal à une nation que la perte d'une bataille. L'arrivée à Toulon de deux commissaires de la Convention, Beauvais et Pierre Bayle, loin d'y arrêter les désordres, ne fit que les accroître. Le 21 mai 1793, le club des Adorateurs de la liberté et de l'égalité fit enfermer au fort Lamalgue soixante-douze des habitants les plus notables, parmi lesquels figuraient bon nombre d'officiers civils et militaires de la marine. Ces troubles incessants étaient d'autant plus regrettables, que déjà l'on prévoyait la prochaine arrivée des forces navales combinées d'Angleterre et d'Espagne. Trogoff remplissait tous les devoirs d'un citoyen dévoué aux intérêts de son pays : jour par jour, et avec la plus scrupuleuse fidélité, il instruisit le gouvernement de la République des mouvements des escadres ennemies, ainsi que l'attestent cinquante lettres signées par lui et déposées aux Archives de la marine. Dalbarade, ancien corsaire, était alors à la tête du département de la marine avec le titre de commissaire-général; trois mois s'écoulèrent sans qu'il eût le moindre égard aux avis du commandant-général de l'escadre de Toulon. Trogost, fatigué, désespéré de ce coupable silence, lorsque l'ennemi était déjà en vue du port, sollicita en vain son rappel et le retour de Truguet.

Sur ces entrefaites, la majorité des Toulonnais se laissa emporter par le mouvement de la réaction girondine. On dispersa le club des Adorateurs de l'égalité et on emprisonna ses principaux membres. Un comité général, composé des délégués des sections de la ville, fut institué pour diriger les affaires. Avec son autorisation. l'on enferma an fort Lamalgue les deux commissaires conventionnels. Beauvais et Pierre Bayle, au moment ou ils venaient se présenter dans les sections pour y faire accepter la Constitution de 1793. Le commandant des armes. l'ordonnateur et le commandant en chef de la marine ne purent plus correspondre avec le conseil exécutif de Paris que par l'intermédiaire du comité. Trogoff, qui n'avait pas attendu l'apparition des alliés pour embosser la flotte française tant dans la grande rade que dans l'ouvert du goulet, s'était flatté d'exercer, au moins en face de l'étranger, assez d'influence sur les sections de Toulon pour leur inspirer un élan favorable aux intérêts nationaux ; mais tous ses efforts échouèrent contre les menées de la faction girondine, qui dégénérèrent bientôt en révolte ouverte. La modération, se faisant brutale et sanglante, éleva à son tour des échafauds : Barthélemy, Sylvestre Jassaud, Pavin et plusieurs autres, tous meneurs du club des Adorateurs de l'égalité, y laissèrent leurs têtes; avant d'être exécutés, ils furent exposés en chemise rouge, aux huées et aux imprécations d'une multitude mobile dans ses impressions et dans ses haines. Un comité de surveillance, à l'imitation du comité de salut

public de Paris, mais agissant dans un sens opposé, fut établi à Toulou. La main du bourreau livra aux flammes la Constitution de 1793.

La révolte était flagrante, lorsque la Convention décréta la mise hors la loi de Toulon, et donna l'ordre de lui intercepter les vivres, aussi bien qu'à Marseille. Les Anglals saisirent ce moment pour offrir leurs services aux deux villes menacées à la fois par les armes et par la faim. Le capitaine de vaisseau Lebret d'Imbert, qui devait finir ses jours dans l'opprobre, par suite de condamnations juridiques, sous la Restauration même, se fit le méprisable agent de la politique étrangère. Trogoff s'opposa avec force au désarmement de l'escadre, que le comité général des sections, à l'instigation de ce traitre, voulait absolument lui imposer. Le comité ne pouvant faire entrer le commandant général dans ses vnes, le dépouilla bientôt de son libre arbitre, et alla même jusqu'à se rendre maltre de sa personne," ce qui résulte clairement de la correspondance, puis de l'inaction complète du contre-amiral, dont on ne rencontre le nom ni l'adhésion sur aucun des actes authentiques qui amenèrent et sanctionnèrent la remise aux étrangers, de la ville, de son port et de son escadre. Le contre-amiral Saint-Julien Chambon, sur le caractèro inconséquent duquel la contre-révolution croyait ponvoir fonder plus d'espérance que sur la fermeté de Trogoff, profita d'une atteinte de goutte que le comité général attribua fort à propos à ce dernier, pour se soustraire à son autorité supérieure et arborer le pavillon de commandant en chef sur son vaisseau le Commerce de Bordeaux.

Le 24 août, l'amiral Hood envoya un de ses officiers avec les pouvoirs nécessaires ponr amener une prompte conclusion. Elle fut enlevée à la faveur de l'effroi que répandit la nouvelle de l'entrée des troupes conventionnelles à Marseille. Pendant ce temps, Saint-Julien, en prole à une irrésolution funeste, laissait les partisans du comité enlever toutes les poudres de la marine ; il négligeait de s'emparer du parc des vivres communiquant avec la rade, et de favoriser alnsi un mouvement des républicains qui l'en sollicitaient ; il ne s'opposa pas même à ce qu'on vint délabrer les batteries du pourtour de la rade, emporter les mortiers, briser les affûts et jeter les canons par les embrasures. Une seule frégate, la Perle, de quarante-quatre canons, dont le commandant, Van Kempen, se plaignait depuis longtemps qu'on ne le récompensait pas snivant son ancienneté et ses services, s'était refusé à se placer sous le pavillon de Saint-Julien et était allé mouiller sous les remparts, entre les deux chaines, semblant porter un défi à toute l'escadre, Tout à coup, non par l'ordre de Trogoff, qui était séquestré, mais par l'ordre du comité des sections, qui avait gagné le lieutenant Van Kempen, le pavillon tricolore de commandant en chef fut arboré sur la Perle. La vue du pavillon amiral là où, d'après un faux bruit, répandu à dessein, on disait que se trouvait Trogoff, jeta l'hésitation sur l'escadre française alors en rade. Peu à neu l'hésitation cessa, sans que Saint-Julien fit rien pour s'y opposer, et successivement seize vaisseaux passèrent de la grande dans la petite rade : deux seulement, dout l'un le Commerce de Bordeaux, monté par Saint-Julien, restèrent dans la grande rade. Le contre-amiral finit par déserter honteusement son poste. Saisi d'une honteuse panique, il gagne la terre, se dirige d'abord vers l'armée républicaine, puis, cédant à une nonvelle crainte, se livre anx Espagnols. Les Anglais qui aviant dejà prir possession du fort Lanalque, s'introduisirent alors daus la racle et dans le port, oi dis furent, suivis par l'exactée espagnole et par des divisions sardes et napolitaines. Usos des premières mesures des puissances étrangères, representées par les anirous. Samuel Hood et don Juan de-l'anqura, fut d'unguers que confidé et à paniorispitité de Todiou nu emperuat d'un million de piastres fortes, hypothéqués sur l'arsenal, les vaisseaux, la ville même et ses dépendances, et garanti par l'alliance anglo-espagnole. In act fut passé a ért effet, dans le coirant de septembre, par devant notaire, et couvert de près de cent cinquante signatures, parmi l'esquelles on derchertart vainement celle de Trogoff, l'homme qui seul aurait pu engager les vaisseaux, s'il en avait été encore le meltre.

L'armée de Cartaux, qui, après un séjour beaucoup trop prolongé à Marseille, s'était enfin remise en marche, occupait le village d'Ollioules, Le 1" octobre, iour fixé par les contre-révolutionnaires absolutistes pour substituer, dans Toulon, la cocarde et le pavillon blanc à la cocarde et au pavillon de la nation, les républicains commencèrent l'attaque de la place. Mais une sortie des assiégés, sous les ordres du contre-amiral espagnol Gravina et de lord Mulgrave, les forca de battre en retraite, avec perte d'environ mille hommes. Deux commissaires plénipotentiaires du roi d'Angleterre, lord O'llara et le chevalier Gilbert Elliot, étant arrivés à Toulon, déclarèrent aussitôt, sans s'occuper de consulter les alliés, que la ville, les forts et le port, avec les vaisseaux et les munitions qui s'y trouvaient, ne seraient rendus à la monarchie une fois rétablie, qu'après qu'un traité de paix aurait assuré au roi de la Grande-Bretagne, outre une juste indemnité, la restitution de toutes les conquêtes de la France. Quand les révalistes voulurent aller chercher à Gènes le comte de Provence qui, au bruit des événements, était arrivé d'Allemagne à Turin, et que l'on avait proclamé régent pendant la détention de Louis XVII, Jord O'Hara et le chevalier Gilbert Elliot s'y opposèrent, en disant qu'appeler le comte de Provence, « ce serait destituer Sa Majesté britannique de l'autorité qui lui avait été dernièrement confiée, « En même temps, lord O'Hara , prenant le gouvernement de la place , défendit aux citovens de s'assembler et de délibérer, et désarma la garde nationale. Il pressa, en outre, avec une activité extraordinaire les travaux qui s'exécutaient sur tous les points, ainsi que les préparatifs d'une sortie contre l'armée républicaine, commandée non plus par Cartaux, mais par le général Dugommier. Cette sortie avant eu lieu, le 30 novembre, tourna à la honte des Anglais , grâce à une batterie , dite de la Convention, que démasqua tout à coup le commandant d'artillerie Bonaparte. Le désordre des ennemis fut complet, et O Hara blessé tomba lui-même entre pos mains.

Le prisonnier fut traité par les commissaires de la Convention près l'arriée républicaine avec plus d'égards qu'on n'eût dû s' attendre de leur part; on lui permit même d'entretenir des relations avec l'escadre britannique et avec les chefs de la garnison anglaise de la place. Les Toulonnais l'accusèrent de s'être fut prendre pour les livers à leurs eneunis; les Espagnols ne pensaient quère plas favorablement de lui. Chose, non moins étrange, c'est qu'avec l'autorisation du major-général Dundaş, nouveau gouverneur de la place, une voition du mejor-général Dundaş, nouveau gouverneur de la place, une voitient de fermée dila recevoir sur le chemin d'Ullioules, et sous l'essorte protectrice des

Anglais, deux commissaiers de la Convention, qui furent ensuite conduits directement chez le major-général, curvat avec lui une longue conférence et en obtiment la permission de visiter leur collègue Beauvais un fort Lanalgue. Pierre Bayles était àucidé dans les premiers jours de septembre, si toutefois ji n'avait été victime du comité. Après cette visite, se deux conventionnels sortiern de la ville et refournérent au camp français avec le même mystère et la même sécurité mills en walent été anomés.

Dugommier, impatient d'en finir, se disposait à diriger une attaque contre la montagne de Faron et contre une position redoutable, que les Anglais s'étaient faite, du côté de la mer, sur des hauteurs situées en avant de l'Eguillette et de Balaguier. Cette dernière position se composait d'un double camp retranché par des redoutes garnies de trente-deux pières de canon et trois mortiers, avec deux mille cinquante hommes pour les servir. Les alliés l'appelaient le Grand-Camp; les Français, le Petit Gibrattar. Du 14 au 16 décembre, malgré une pluie torrentielle, toutes les redoutes ennemies furent canonnées et emportées ensuite, dans la unit du 17, par l'armée républicaine, qui déploya dans cette action un incrovable héroisme. On admira surtout l'ardeur et l'intrépidité des colonnes Victor et Laborde. Au lever du jour, la ville épouvantée apercut sur les crêtes de la montagne du Faron, qu'elle avait crues inaccessibles, la moitié des troupes républicaines prête à s'abattre sur elle, tandis que l'autre moitié, des sommets du Petit-Gibraltar, de l'Éguillette et de Balaguier, plongeait des regards menacants jusqu'au fond de la rade. Dans cet état de choses, l'amiral Hood résolut. en conseil de guerre, malgré l'opposition des amiraux espagnols Langara et Gravina, d'abandonner les Toulonnais et d'opérer le rembarquement des alliés.

Des conférences qui avaient incontestablement eu lieu entre les généraux auglais et les représentants du peuple, lors de l'introduction mystérieuse de ceux-ci dans la place, on peut induire qu'il existait une convention en vertu de laquelle les premiers s'engageaient à ouvrir la ville aux républicains, si les seconds permettaient la libre sortie du port aux alliés. Néanmoins, comme les commissaires conventionnels, prêts à sacrifler non-sculement la ville de Toulon, mais le personnel de la marine de la flotte, n'avaient pu confondre dans leur vengeance le matériel de cette flotte ni les édifices de l'État, il serait injuste de répéter avec les écrivains royalistes et fédéralistes qu'ils furent complices volontaires des exécutions méditées par les Anglais sur les vaisseaux français et sur l'arsenal. En effet, un atroce projet avait été concerté, à la suggestion d'Elliot, entre celui-ci, lord Hood et le général Dundas. Il s'agissait d'abandonner au feu ce que les commissaires républicains n'avaient pas voué à la destruction : l'arsenal, ses magasins, ses ateliers, admirables édifices que l'Angleterre jalousait depuis un siècle; enfin les bâtiments de guerre français qui ne se réuniraient pas au pavillon britannique ou que l'on ne pourrait pas emmener. An refus des galériens, un officier de la marine anglaise, Sidney Smith, qui avait fait auparavant le métier de pirate sous le pavillon ottoman, offrit de se charger de l'exécution.

L'embarquement des Toulonnais se faisait depuis le point du jour du 18 décembre, avec assez de calme et d'ordre. Chatun avait même déposé sur les quais ses objets les plus précieux, dans l'espérance de les pouvoir emporter, quand, à nenf heures du matin, un cri terrible : « Voilà Cartaux l » s'élève dans Toulon ; car on croyait que le général Cartaux, qui valait mieux d'ailleurs que sa réputation, était encore à la tête de l'armée conventionnelle. Soudain, dans toutes les rues de Toulon qui affluent sur le port, la foule se presse, se heurte, en poussant des hurlements d'horreur et des clameurs lamentables. On se dispute les embarcations; on lutte avec fureur; les derniers rangs se ruent sur ceux qui les précèdent, et ceux-ci précipitent les premiers rangs du haut du quai dans la mer. Les Napolitains et les Espagnols viennent, autant qu'ils peuvent, avec des embarcations, au secours de tant d'infortunés. Quant aux Anglais, après avoir joint la menace au refus, ils ne cèdent qu'aux cris de réprobation que leur indigne conduite excite même parmi leurs alliés. Les canots, les chaloupes, les barques de toutes sortes se surchargent, et, de peur d'être submergés, ceux qui les moutent repoussent les derniers venus à coups d'aviron, et quelquefois leur abattent le poignet à coups de hache, Le cri : « Voilà Cartaux! » n'avait été pourtant qu'une fausse alerte, causée par le bruit d'une fusillade à l'une des portes de la ville, et par la vue d'un pavillon tricolore hissé (fait constaté et digne d'attention) sur le vaisseau-amiral du port, peut-être là où était Trogoff. Les Auglais firent amener ce pavillon. L'embarquement continua jusqu'à dix heures du soir. Les deux tiers des habitants de Toulon avaient passé sur la flotte cunenile ; les autres étaient décidés à courir les chances de l'entrée des républicains.

Le cri : « Voilà Cartaux! » fut, selon toute probabilité, un stratagème des Anglais, qui avaient besoin du désordre de la ville pour consommer leur œuvre. Sidney Smith, après avoir préparé son fover d'incendie, dans la nuit du 17 au 18 décembre, l'alluma à la faveur des ténèbres et de l'affreux tumulte de la nuit du t8-au t9. Mouté sur un petit navire, le Swallow, qui lui appartenait, et entouré de ses chaloupes incendiaires, il fit mettre le feu successivement an Triomphant, au Duquay-Trouin, au Destin, au Tricolore, au Suffisant, au Centaure, au Héros, au Thémistocle, au Dictateur, qui furent consumés; au Commerce de Bordeaux, qui ne fut qu'endommagé, et à un vaisseau en construction, plus légèrement atteint encore, qui fut lancé l'année suivante; il manqua aussi deux frégates en construction, mais il réussit à brûler les frégates et corvettes l'Iphigénie, la Caroline, l'Auguste, l'Alerte et la Sérieuse, Les Espagnols respectèrent tous les vaisseaux de ligne qu'on les avait chargés de détruire, et firent seulement sauter les deux prises anglaises . l'Iris et la Montréal , servant de poudrières , qu'on leur avait dit simplement de couler bas. Cette explosion imprévue mit un moment Sidney Smith et les siens dans le plus grand péril : danger qu'augmenta encore la juste indignation de l'armée républicaine qui ouvrit un feu terrible d'artillerie sur les incendiaires. Sidney Smith, fort empêché par ce double contre-temps, ne songea plus qu'à fuir, après avoir vainement essayé de brûler les magasins, les ateliers et les édifices de l'arsenal. Vainement aussi il voulut se faire des galériens, en brisant leurs chaînes, des auxiliaires en brigandage ; ces malheureux n'employèrent leur liberté qu'à éteindre l'incendie. Sidney Smith s'éloigna, outré de ce qu'il appelait l'ingratitude des forçals. C'est à la lueur des flammes de cette catastropbe, que les représentants Fréron, Robespierre jeune, Ricord et Salicetti, firent leur premier rapport à la Convention. De terribles représailles pesèrent sur

Gonzali Const

la ville. Parmi les conventionnels, ceu a june so montrévent le plus impiopagnés internet pérène, la future potifié de la junesse dorée, et l'ex-orative montée, le fature du d'Otrante. Presque tont ce qui restait de la population dans la ville, d'ut magé contre un um en utilitail. Se un la proposition de Barère de Vieuze, la Convention de Barère de Vieuze, la Convention de Barère de Vieuze, la Convention de Barère de Vieuze, la d'un la vieu de la convenir de la guerre et de la natrine; que le nom infaine de Toulou serait supposit de la guerre et de la natrine; que le nom infaine de Toulou serait supposit de l'œuvre de démottion, requisle rait Parteur de La Montagne. Frétrou se chargeont de l'œuvre de démottion, requisle calle doute mille magons des départements uns frounants; lœuressement il n'eut pas le termes de détruire et de raser la ville, le bon serait supone de la ville, et d'effet, doute mille magons des départements uns frounants; lœuressement il n'eut pas le termes de détruire et de raser la ville, le bon serait supone des la vas l'en emmeches.

Cenendant, l'armée navale d'Angleterre avait fait sa retraite de devant Toulon. emmenant avec elle trois vaisseaux et onze frégates, corvettes ou bricks, en total quinze bâtiments français qui naviguèrent sous le pavillon blanc. Ils gardèrent encore ce signe pendant treize mois, après lesquels, ayant été incorporés en détàil dans les escadres britanniques, ils durent y renoncer. Quoique l'on ait écrit que la division au pavillon blanc était sous les ordres de Trogoff, la preuve du contraire se trouve dans le débarquement même que fit l'amiral Hood de son prisonnier, très-dangereusement malade, à Porto-Ferraio, en l'île d'Elbe. On prétend que Trogoff était atteint d'une épidémie qui régnait sur les vaisseaux ; mais les circonstances que l'on a racontées précédemment indiqueraient plutôt qu'il fut empoisonné. Quoi qu'il en soit, Trogoff disparut d'une manière soudaine et mystérieuse, emportant avec lui dans la tombe, fort à propos pour les Anglais et pour les membres les plus compromis de l'ancien-comité toulonuais, le secret de ce rôle muet et caché qu'on lui avait fait jouer depuis qu'on s'était emparé de sa personne. Trogoff mort ne trouva pas un ami pour défendre son innocence ; sa famille même, comblée des grâces de la Restauration, ne s'y crut pas intéressée.

Après le 9 thermidor. Toulon reprit son nom et commença à se repeupler. Mais bientôt la Convention Nationale eut à lutter à la fois, dans le midi, contre les jacobins et les royalistes, et une extrême agitation régna dans cette ville. Au mois de mars 1795, les ouvriers de l'arsenal avant enfoncé la salle d'armes et enlevé les canons du parc d'artillerie de terre, s'organisèrent en bataillons, sous le prétexte d'aller dissiper un prétendu rassemblement d'émigrés à Marseille. D'un autre côté, les matelots, unis à ces ouvriers et aux anciens clubistes, ne voulaient pas laisser sortir la nouvelle escadre qu'on avait formée à Toujon, accusant le contre-amiral Martin et les représentants qui étaient à bord de tendances royalistes. Le contre-amiral, par son énergie, réussit à ramener un peu d'ordre sur la flotte; mais une partie des insurgés se mit en marche pour Marseille. Il fallut que les représentants du peuple en mission dans cette ville fissent placer une compagnie d'artillerie sur leur chemin, et envoyassent contre eux des escadrons de cavalerie qui les sabrèrent et les mirent en pleine déroute. Aussitôt la petite armée conventionnelle, grossie de plusieurs bataillons, de jeunes gens de bonne volonté des villes voisines, marcha elle-même sur Toulon, où elle fit son entrée, au commencement de juin 1795. La flotte, aux ordres de Martin, composée de quinze vaisseaux de ligne et de neuf frégates ou corvettes, avait fait voile de Toulon, des les premiers jours de mars, Elle livra, le 13 de ce mois (23 ventôse

an 111, près du Cap Noil, à l'armée anglaise, sous les ordres de l'amiral Hotlam, un combte dans loquel nous prefilmes deux de nox suisseaux, le Carrie et le Censeur; après quoi la flotte rentra à Toulon. L'année suivante, le contre-amiral Martin, sorti de nouvean de ce port, en juillet, avec dix-a-ept vaisseaux et sir frègdes, livra bataile, le 13 du même mois, près du Cap Roux, à la flotte anglaise, forte de vingt-trois vaisseaux et six frégates; il perdit encore un vaisseau, par suite d'un incendie, et retourne à Toulon.

Sous le Directoire, une alliance offensive et défensive ayant été contractée entre la France et l'Espagne, nne flotte de ce dernier pays, forte de vingt-six vaisseaux et quatorze frégates, commandée par Don Juan de Langara, vint moniller à Toulon, vers la fin de l'année 1796. Ce fut dans ce port que se firent les préparatifs de la célèbre expédition d'Égypte. Le 19 mai 1798, la flotte française mit à la voile : elle se composait de treize vaisseaux de ligne, cinq frégates, trois corvettes, huit flûtes, et de trois cent cinquante bâtiments de transport, emmenant trentecinq mille hommes de toutes armes, choisis parmi les plus braves de l'armée d'Italie : l'armée navale était sous la conduite de Brueys d'Aigalliers, lieutenant de vaisseau transformé soudain en amiral; l'armée de débarquement obéissait au général en chef Bonaparte. On sait que la première fut anéantie dans la baie d'Aboukir. Le contre-amiral Linois partit de Toulon, le 13 juin 1801, avec une division de quatre valsseaux, pour une expédition plus heureuse : ce fut alors qu'il gagna sur une escadre anglaise, très-supérieure en forces, la brillante victoire d'Algésiras. Vers ce temps, c'est-à-dire sous le Consulat, Toulon qui était déjà, quant au civil, un chef-lieu d'arrondissement du département du Var. devint le siège d'un arrondissement maritime et fut placé sous les ordres du préfet contre-amiral Vence.

En 1804, au moment où Bonaparte projetait ou semblait projeter une grande descente en Angleterre, l'armement naval, destiné à soutenir la flottille de l'Océan, eut lieu à Tonlon, pour mieux tromper l'ennemi, Villeneuve, anssi pauvre amiral que Brueys, sortit du port, en 1805, avec quatorze vaisseaux, sept frégates et trois bricks, lesquels, unis à une escadre espagnole, commandée par l'amiral Gravina, livrèrent d'abord aux Anglais le combat du cap Finistère, douteux dans son résultat; les armées combinées de France et d'Espagne, s'étant élevées à vingt-cinq vaisseaux de ligne, perdirent ensuite la néfaste bataille de Trafalgar, qui mit fin pour trop longtemps à la puissance maritime de la France. Toutefois, à dater de 1808, la rade de Toulon vit encore mouiller dans ses eaux une escadre assez considérable, successivement confiée anx commandements supérieurs des vice-amiraux Ganteaume, Allemand et Émeriau; mais elle fut presque continuellement bloquée par les Anglais. Au mols de février 1815, une division composée de denx vaisseaux, le Romulus, monté par le contre-amiral Cosmao, et le Sceptre, capitaine Rolland, et de deux frégates, la Médée et l'Adrienne, avant appareillé pour aller débloquer Gênes, livra, en vue des îles d'Hyères, un mémorable et glorieux combat à trois valsseaux anglais, sontenus par toute l'avant-garde ennemie. Ce fut comme un reflet fugitif des bons temps de la marine française. L'Empire pourtant, par de nombreux travaux dans les ports, avait fait quelquefois preuve de bon vouloir pour les villes maritimes.

Toulon y avait gagné deux bassins nouveaux de construction, et un système de défense plus complet, auquel contribuait puissamment le fort l'Empereur.

Sous la Restauration, à l'époque de la guerre d'Espagne, et lors de l'expédition entreprise pour la délivrance de la Grèce, Toulon fut témoin d'armements maritimes assez fréquents. L'escadre, commandée par le vice-amiral de Rigny, qui alla se réunir aux forces navales anglaises et russes, avant de consommer sur les Turcs la boncherie plutôt que la victoire de Navarin, ne se composait que de trois vaisseaux, deux frégates et deux bâtiments inférieurs. Mais, en 1830, l'expédition d'Alger donna véritablement à l'arsenal, au port et à la rade de Toulon une animation, un aspect, un caractère, qui rappelaient les grands jours de la marine sous Louis XIV et Louis XVI. Le 18 avril de cette année, une flotte de cent trois batiments de l'État et de cinq cent soixante-douze navires du commerce et autres. ayant à bord trente-sept mille trois cent trente hommes et quatre mille chevaux. apparella pour Alger, sous la conduite du vice-amiral Duperré. On sait qu'il en résulta pour la France la conquête de toute l'Algérie. Depuis lors, la nécessité de continuels transports de troupes dans cette vaste colonie militaire a singulièrement ajouté à l'activité, à la vie du port de Toulon. La ville aussi y a gagné, car sa population qui, en 1817, était tout au plus de 30,000 habitants, s'élève aujourd'hui à 60,000 âmes, et l'on en compte dans l'arrondissement près de 110,000.

Toulon, dans la basse Provence, était, «nut la Révolucieut de 1989, le siège nou d'un baillage, et que séchéaussée, et le chefit le diverse de la vieu restre d'un baillage, et que séchéaussée, et le chefit le siège nou se séchéaussée, et le chefit le son de se le communate par le communate par le communate par le communate par le chemistre de la Merci, des Deninicians, astroparens, des Deninicians, astroparens, des Deninicians, astroparens, de la Merci, des Provincias, astroparens, astroparens, avait été confaction de des Pries de la Merci, des Bernar-les des Pries de la Merci, des Pries de la Merci, des Bernar-les diaises, de la Merci, del Merci, de la Merci, de la Merci, de la Merci, de la Merci, de l

La ville de Marseille attire à elle presque tout le commerce d'importation et d'exportation de la Provence. Néamonis un asser grand nombre de unvires marchands isement déposer leur cargisson à Touton, chargés, la plupart, pour les besoins de la marine, de bois, de fer, de cuivre, de plumb, de charres, de grains, etc. Les bătiments sortants en emportent des vins, dès eaux-de-vie, du sume, des fraits sees, et des salisons. Voici quel a été le mouvement du port, pendant l'année 1846. Il en est sorti, pour le commerce, deux cent trente-quatre mavires français chargés, dont deux cent circ quo pur l'Agérie, et le reste pour les états sardes, les Deux-Siéles et la Toccane, d'un tonnage ensemble de vingt-trois mille neuf cent trente-trois tonneaux, et trois cent vingt-deux navires français sur lest, d'un tonnage de vingt-un mille quatre cent trente-un tonneaux; plus, vingt-un trairies d'aragers chargés, et quatre-ingt-esse ur lest, d'un tonnage général de seize mille cent sit tonneaux. I et entré à Toulou, dans la même année, pour le commerce, cinq cent cinq navires français chargés, dont cent soiante-

TOULON.

643

treize venant de l'Algérie, deux cent soinante-neuf de l'Italie, soivante-un a'Augéterre, nuc feussie et nu d'Espagne, formant un total de quarunte-quatre mille trois cent dis-neuf tonneaux; plus, sis navires français sur lest, de six cent quatre-ringt-dis-sept tonneaux; cent quarunte-sept navires étrangers, chargés, d'uue contenance de dis-huit mille cinq cent cinquante-neuf tonneaux, et huit anvires étrangers sur lest, porant ensemble seize mille tonneaux. Les recettes de la douane se sont élevées à la somme de un million trois cent vingt-un mille neof cent dis-huit france, quatre-ringt-dis-huit entémies.

La liste des hommes célèbres nés à Toulon, courte mais honorable, présente les nons suivants : Louis Fernaud, avocat an partement de Paris, homme versé dans les langues orientales, né en 16\(\)5. mort en 16\(\)95. Pout, fils d'une blanchisseuse (comus sous le nom du chevalier Paul), vice-amini et l'an des plus grands marins qu'ait cus la France, à la fiu de règue de Louis XIII et dans la première motité du règne de Louis XIV; Midel-Mareau, ancien ministre de la guerre, rédacteur du Vegue de Lapievus; Édouard-Thomas Burque-Maissus-Quilet, vice-amiral, marin savant, né en 1756; Truput, ancien ministre de la marine, amiral honorafre, né en 1755; le marquis Joseph-Barnard de Châbert; lieutenant-général des armées navales, hydrographe, géographe, astronome, membre du bureau des longitudes, mort en 1865; Sain-Stieme, pietrie; et Vaux Suplear, v

<sup>1.</sup> Strabon, annoté par Casaubon. - Géographies de Sanson et de d'Anville. - Itinéraires aneieus , par Fortia d'Urban. — Honoré Bouche. — Papon. — Gaufredi. — Histoire de Provence , par Augustin Fabre. - Dictionnaires de Lamartinière et de Hessein. - Mémoires de Trévoux. -Histoire des invasions des Sarrasins en France, par Reinaud. - Siège de Toulon, en 1707, manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, - Histoire du siège de Toulon, en 1707, par Laindet de La Londe. - Relation du siège de Touton , publice à Turin , en 1708. - Idem, par Devize. -Mercure de France. - Gazette de France. - Dossier Langeron , aux Archives de la marine. -Cartes et plans de la place et du siège, au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale. -Doseier La Bruyère de Court, aux Archives de la Marine. - Histoire de la puissance navale d'Angleterre, par Sainte-Croix. - Mémoires du comte d'Albert de Rioms sur les évènements de Toulon, en 1789. - Cartons Toulon et Marseille, Cartons politiques; Dosslers de Truguet, do d'Albarade, de Chaussegros, de Puissant de Mojimont, aux Archives de la marine. - Correspondance manuscrite de Trogoff. - Pétitlon au Conseil des Cinq-cente, touchant l'événement de Toulon par l'ex-ordunnateur Puissant, floréal en v. - Toute la France a été trompée sur l'événement de Toulon, en 1793; voité la vérité : brochure de cinquante-sept pages sur deux colonnes, avec annotations manuscrites par le même. - Histoire de l'armée départementale des Bouchesdu-Rhône, par Étienne Michel, Paris , 1797. - Rapport sur la trahison de Toulon et pléces à l'appui, par Jean-Bon-Saint-André. - Mémoires pour servir à l'histoire de Touton, en 1793, et documents à l'appui, par J. Pons., 1825. - Mémoires de Fréton. - Précis historique sur les événemente de Toulon, en 1793, par le baron d'Imbert, 1814 et 1816. - Révolution royaliste de Touton, par Gauthier de Brecy, 1816. - Notice historique des efforts faite à Marseille et à Toulon pour la restauration de la monarchie, par J. Abeille. - Rapporte des amiraux Martin, Ganteaume, Emeriau, Allemand, relatifs à Toulon. - James's Naval history. - Brauton's Naval history. - Mémoire of sir Sidney Smith. - Histoire maritime de France, et Histoire de la marine contemporaine, inédite, par Léon Gnérin. - Moniteur Universet. - Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puiseances étrangères (administration des douanes).

## DRAGUIGNAN.

Au fond du bassin de Draguignan, sur le penchant de la montagne de Cygue. d'où l'on découvre toute la vallée qu'arrose la Nartubie avant de se réunir à la rivière d'Argens, existait, antérieurement à l'ère chrétienne, une ville nommée Antea ou Anteis, capitale des Suelteri, voisins des peuples Celto-Lygiens, qui occupaient le territoire enclavé entre la source de l'Ar et l'embonchnre du Var. La position admirable de cette ville, abritée contre les vents du nord par un immense rocher, fixa l'attention des Romains, dès la première entrée de leurs légions dans la Celto-Lygie, Quelques-uns d'entre eux s'y établirent avec leurs familles, et bientôt au milieu des huttes des indigènes on vit s'élever des habitations en rapport avec le rang et la fortune des nouveaux colons. La haine que les Suelleri et leurs alliés conservaient contre les oppresseurs de leur indépendance, leurs efforts pour reconquérir la liberté qu'ils avaient perdue, attirèrent dans le pays une nouvelle invasion des Romains. Défaits non sans résistance dans plusieurs combats, ceux des indigènes qui survécurent, cachés avec leurs femmes et leurs enfants au fond des épaisses forêts de Malbos et du Malmont (mauvais bois, mauvais mont), purent apercevoir, de ces sombres retraites, l'ennemi dévaster la campagne et détruire jusqu'aux fondements, par la flamme et le fer. la ville d'Antea, dont le nom se retrouve encore dans celui de l'Antier, hameau bâti sur ses ruines à cinq kilomètres de Draguiguan, au-dessous même du rocher. qu'on nomme en provencal Castéou-dé-Liégé (Castellum Legis), et d'où le chef des Suelteri dictait ses lois. Réfugié sur une hauteur du Malmont, le peuple vaincu y construisit une nouvelle ville à laquelle il donna le nom de Guianan dont on fit en latin Griminum ou Guinium.

La lumière de l'Évangile fut apportée aux Suelleri, vers le milien du ve siècle, par Hermentaire, premier évêque d'Antibes. Le saint prélat joignait à l'onction de la parole une force de corps extraordinaire; il alla senl, armé d'une lance et d'une épée, combattre un énorme serpent qui répandait la désolation dans tout le pays, et que la peur représentait comme un animal ailé, moitié quadrupède, moitié reptile, vomi par les divinités de l'Enfer. Hermentaire tua le monstre : cette mort parut un prodige et lui valut la confiance du peuple, qui renversa aussitôt les images de ses idoles, pour leur substituer le signe révéré des chrétiens. Descendant alors des hauteurs du Malmont, les habitants de Griminum construisirent au pied de la montagne, près d'un sol marécageux qu'ils desséchèrent, une ville à laquelle ils donnèrent le nom de Dracoquiquan ou Draconiam, en mémoire de la demeure qu'ils quittaient et de l'événement qui avait précédé son abandon. Tel est, suivant la tradition adoptée par les anciens anteurs. l'origine de Draguignan, dont le nom, latinisé dans les vieux titres, est écrit, tantôt Dracenum, tantôt Draquinianum. La ville naissante fut entourée de fortes murailles. flanquées plus tard de tourelles, protégées elles-mêmes par des fossés larges et profonds. La défense fut complétée par une haute et vaste tour bâtie sur un roc escarpé. La place pat ainsi résisbr aux Sarrasins, lorsqu'ils détrusirent, au Irx siècle, tout ce qui restait encore debout du vieus Griminum. Du reste, sous la domination des comites de Provence, de la première et de la seronde race, braquignan acquit asser d'importance pour dereuir le siège d'une cour d'appeaux, dont la juridiction s'étendit sur les vigueries de Castellane, Grasse, Lorques, Auss. Brimolles, livères et Toulour

En 1362, la Provence étant désolée par les bandes indisciplinées du comte de Transtamare, les États assemblés à Draguiguan négocièrent et obtinrent leur retraite, movennant dix mille florins, dix mille septiers de blé et deux mille brebis. Les Draguignanais se prononcèrent, plus tard, contre Charles de Duras, pour le comte-roi Louis II, de la seconde branche d'Anjou, dont la mère et tutrice. Marie de Blois, leur accorda en récompense l'exemption de tous les droits de péage dans les comtés de Provence et de Forcalquier (mars 1391). Vers la fin du siècle suivant, peu d'années après la réunion de la Provence à la couronne (1492), le ban et l'arrière-ban de la noblesse provençale furent convoqués à Draguignan, afin d'avoir ralson, au nom du roi, du seigneur de Sérénon, Loys de Villenesve, qui, enfermé dans son château-fort de Trans, avec une bande de gens armés, tachait de s'ériger en baron indépendant. Les Draguignanais accueillirent ces gentilshommes comme des frères et signalèrent leur bravoure en marchant avec eux. La ville avait acquis, à cette époque, un degré remarquable de prospérité, qui ne put être ébranlée, au xvi siècle, par les deux invasions successives de Charles-Quint (1524-1536). Un des six tribunaux subalternes ressortissant à la sénéchaussée d'Aix y fut établi par François Ier (1535). Bientôt les guerres de religion troublèrent sa tranquillité, comme celle de toutes les autres cités de la province. En 1559, Antoine et Paul de Richien, seigneurs de Mauvans, anciens capitaines des vicilles troupes de François 11, s'étant déclarés énergignement pour la réforme. Antoine se rendit seul un jour à Draguignan, dans le but d'avoir une conférence avec les catholiques. Le peuple le reconnut, se ieta sur lui et le mit en pièces, malgré l'intervention des magistrats. Le fanatisme religienx avait tellement exaspéré les esprits, que la foute enivrée de ce meurtre, se livra aux plus sauvages emportements : elle traina par les rues et jeta dans un cloaque les entrailles de la victime; le cœur et le foie, après avoir été promenés en triomphe au bout d'une pique, furent donnés aux chiens; mais ces animaux ayant repoussé cette affreuse pâture, le peuple, en fureur, les battit et les qualifia de luthériens.

Des Torigins de la Ligne, protestants et ligueurs firent différentes tentalivas pour soutariar la ville de Draguiguna à l'obéssance du roi. Les magistrats se hitèrent de cacher dans l'Ite Saint-Honorat les reliques de Saint-Honoratere. Le beron d'Allemagne, ellu général des églistes protestantes, dirigea contre Draguiguna nu coup de main qui ne réussit point, magier les intelligences qu'i s'y était ménagées parmi les Rients, Peu de temps après, ce fut le tour des ligueurs; mais les habitants, commandés par le seigneur de Saint-Martin, lieutenant du grand prieur Henrid'Angouléme, repussièrent leurs assauts, les poursairirent l'épée dans les reins, et acherèrent leur défaite en dévirsient, auprès des villages

du May et de Château-Double, les retranchements der rière lesquels ils éclaient rélugités (1585). Les Liqueurs, aprèls la mort de Heuri III, ayant levé hardiment la tête en Provence, où l'hérèsie du nouveau roi était en grande déferveur dans les rangs mêmes des Royalistes, le gouverneur La Valette alls a poster à Draguignan, ain d'attendre un renfort qui lui arrival du Languedoc, et de protéger les villes voisines contre un coup de main, en interceptant toute communication entre les roupes de la Ligue et celles du duce de Savoie; mais l'échoua danse ce projet (LSS9). Trois années plus tard , La Valette périt au siège du château de Roquelaure, dans la viguerie du Draguignan, qu'il vaist attaqué afin de pouvoir s'emparer de Nice (1592). Son frère, le duc d'Épernon, allié en 1595 à une partie des Ligueurs de la Provence, par dépit contre Henri IV, dont le commissier Lafia l'avait suspendu de ses fonctions de gouverneur, surprit le village de Calas, dans la même vieuerie, et ly finettre le feu par ses Gascons.

Sous la régence d'Anne d'Autriche, à l'époque de la guerre du Semestre, les parlementaires préservèrent Draguiguan menacé par les troupes du parti opposé (1649). Bientôt éclata en Provence la querelle des Sabreurs et des Canivets, dont cette ville fut en quelque sorte le berceau. Le sang coulait presque touiours dans leurs rencontres. Les Sabreurs se saisirent de la grosse tour qu'ils fortifièrent : la cour, informée, envoya un régiment pour apaiser les désordres; les Sabreurs évacuèrent leur position, et le parlement ordonna qu'on démolit la tour, arrêt qui recut son exécution en 1660. Depuis l'abjuration de Henri IV, cependant, la municipalité draguignanaise avait profité de l'ère de paix intérieure inaugurée par le nouveau règne, pour rétablir les finances de la ville et pourvoir à la sécurité de ceux d'entre ses habitants que le défaut d'emplacement dans l'enceinte des murs avait contraints de construire des maisons au dehors. En 1615, on entoura la ville et les faubourgs d'un solide rempart, muni de distance en distance de tours à créneaux, et défendu par des bastions avancés et un large fossé. A l'issue des troubles de la fronde, le siège de sénéchaussée, que la cour avait transféré de Praguignan à Lorgues, fut rendu à la première de ces deux villes. Louis XIII, en 1639, y avait créé un présidial malgré l'opposition du parlement. Louis XIV confirma les priviléges de Draguignan et y ajouta l'institution d'un tribunal de commerce, en assurant les manufactures du pays de toute sa protection. Lors de l'invasion du duc de Savoie, en 1707, les habitants ne s'aperçurent de l'entrée et de la sortie de ses troupes, que par la fourniture de vivres qu'ils durent faire à l'armée française, campée dans la plaine pour empêcher le duc de s'écarter de l'itinéraire qui lui avait été tracé, dans sa retraite, après la honteuse levée du siège de Toulon-

Draguignan, dont la viguerie, au moyen âge, avait représenté dans la basse Provence l'antique cité de Fréjus, dépendait, sous l'ancienne monarchie, du dioèsse de cete ville; c'était le cher-lleu d'une viguerie, d'une revette, et le siège d'un lieutenant de sénéchal. On n'y compait pas moins de dix communautés religieuses : sept couvents d'hommes, et trois de filles. Son églies prosissialede Notre-Dame et Saint-Michel-Archange, avait le rang de collégiale. Le roi, comme comte de Provence, était le seul seigneur temporel de la ville, qui jouissait du droit de députation aux Étais. L'Assemblée Constituaté érêge Dragui-

gnan en chef-lieu de district; l'administration départementale y était installée, epuis la catastrophe de Toulon, quand fut promulguée la loi du 29 pluviôse an VIII. Draguignan devint alors le chef-lieu du département du Var. Sa population était déjà bien décliue de ce qu'elle était au xv<sup>\*</sup> et même au xvii siècle : on trouve, en effet, dans un titre écrit en latin, du 26 novembre 1428, que la peste chassa de ses murs, cette année-là, même, neuf mille habitants; et en 1666, un arrêt du conseil d'état en matière d'élection cassa le réglement plus favorable de 1611, « attendu qu'en appelant à y prendre part tous les chefs de famille dans une ville de plus de douze mille âmes, cela donne trop souvent occasion à des émeutes. » La population actuelle de Draguignan n'atteint pas 10.000 âmes ; l'arrondissement en renferme près de 85,000 ; et le département un peu plus de 328,000. Le chef lieu du Var est le siège d'une cour d'assises, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal de commerce; il y a, en outre, dans ses murs, une chambre consultative des magnufactures, une société d'agriculture et de commerce, un collége communal, une bibliothèque publique assez riche, avec cabinet des médailles et d'histoire naturelle, et un hospice civil où sont aussi recus les militaires. Les habitants exploitent des fabriques de savon, de grosse draperie, de bas et de poterie commune, des filatures, de hauts moulinages pour la soje, des distilleries d'eau-de-vie, des teintureries et des tanneries. Leur commerce roule principalement sur les huiles d'olives.

Draguignan s'est singulièrement agrandi par la démolition journalière de ses vieilles fortifications qui tombaient depuis longtemps en ruincs. Quelques-unes de ses rues sont assez iolies. On peut citer comme des monuments le palais de justice, la prison-modèle, l'hôtel de la préfecture, et surtout l'église, d'architecture ogivale, dans laquelle on admire un tableau de Vanloo, aiusi que la tour d'horloge quadrangulaire, à trois étages, batie sur le rocher qui servait de base à la tour détruite en 1660. On peut voir encore, au centre de la ville, une sombre et lourde porte de l'enceinte antérieure à 1615. La belle promenade d'Azémar et le délicieux jardin anglais, ou jardin des plantes, situé au-dessus de la ville, et dù aux soins du préfet. M. Armand Chevalier, méritent également une mention. Du reste, le bassin de Draguignau, que M. Chaptal nomme un grand jardin anglais. excite généralement l'enthousiasme des étrangers, attirés de tous côtés par le spertacle de montagnes que nulle saison ne dépouille de leur verdure, et que fécondent les eaux de la Nartubie, dont un canal de dérivation, bienfait de la reine Jeanne, à ce que l'on prétend, entretient la fraicheur et la propreté dans les rues de la ville, concurremment avec les nombreuses fontaines qui l'alimentent. Draguiguan a donné le jour au comte Muraire, premier président de la cour de cassation sous l'Empire. 1



Bonche, Histoire de Provence. — Rouchon. Résumé de l'histoire de Provence. — Dictionnaire de Hesseln. — Statistique du Yar, par MM. Fauchet et Noyon. — Notes particulières de l'auteur.

## FRÉJUS.

L'existence de Fréjus [Forum Aulti, dont l'étymologie s'est conservée longtemps dans l'ancieme orthographe du nom, Fréjud, est antirieure, sebon d'Anville, au principat d'Auguste. On trouve, en effet, dans des lettres de Plancus à Gieron, la preuve que é clait dejà une place considerale, reur l'époque du s'ége de Modène. L'emplacement de la ville actuelle avait été occupé, d'abord, par quelques familles de pécheurs Cetto-Lygiens; les Phocéens s'y établirent, à leur nur, lors du passage de Belloviese en Italie, et courrient le fittoral de misions, d'édifices, de temples, parcils à ceux qu'il savaient étevés à Marseille. On peut dire que la fondation de Fréjus remonte véritablement à une colonie de Phocéens; mais quel nom portait la cité naissante, c'est ce qu'on ignore. Jules Gésar jugeant la position favorable, y construisit de nouveaux quartiers, agrandit le port, et crés un marché qui servit à désigner la ville entières : Forum Julium ou Julii, marché de Jules. La guerre civile l'empécha d'achever le port : Auguste le termina et en fit la station d'une flotte chargée de veiller à la sârcté des côtes de la Gaule.

Strabon appelle Fréjus le port d'Auguste, Navale Cœsaris Augusti; Tacite dit : Claustra Maris, et Pline donne à sa colonie (Colonia Octavianorum) le nom trèssignificatif de Classica. L'importance navale et militaire de la ville gréco-romaine ue date, à proprement parler, que d'Auguste, qui, non-seulement y envoya les deux cents galères conquises à la bataille d'Actium, mais qui la peupla d'une colonie de soldats de la huitième légion. Il y fit bâtir un phare, un amphithéâtre, un gymnase, un panthéon, des bains, un aqueduc dont les conduits atlèrent prendre, à plus de trente mille mètres de distauce, les eaux limpides de la Siagne, pour en distribuer par jets une partie dans la ville et conduire l'autre dans un immense bassin : dès qu'on levait les écluses, leur masse, en se précipitant dans le port et le chenal, les nettoyait à volonté, « Le port de Fréjus, dit d'Anvitle, s'ouvrait au fond d'une anse, moins profonde aujourd'hui qu'elle n'était autrefois. » Quant à la surface comprise dans l'enceinte de la cité, « etle s'étendait jusqu'à six cents toises, ajoute-t-il, à en juger par les vestiges de ses anciens remparts, depuis les magasins construits par les Romains, peu loin du port, jusqu'à l'amphithéâtre situé à l'antre extrémité de la vitte, et vers le couchant, dans le voisinage du Rairan. » On sait, au surplus, que les murailles étaient flanquées de tours et percées de quatre portes : on appelait les deux principales Porte-Romaine et Porte-Dorée.

Pendant toute la période impériale, il y cut constamment une partie des forces avales de Rome dans le port de Fréjus. Antoine et Lépide avaient signé dans ses murs les bases du second triumvirat. Les habitants se déclarèrent, plus tard, pour Vespasien, et défirent, sous le commandement de leur compatrioté Victor Paulin, les troupes de Vitelüis. Le lure et les plaisirs amollitrent par à Deut tous les cœurs. Il est probable que l'entretien des fortilications avait été négligé, car les murailles ne purent tenir contre les premières invasions de pirates et de barbares qui fireut de fréquentes descentes sur les côtes de Proyence et sacragèrent plusieurs fois Fréius. Les Sarrasins complétèrent sa ruine, vers la fin du xº siècle, en resent les murailles et les tours, et en renversant les édifices publics (940). Tout ce qui échappa au glaive des Islamites se dispersa dans les localités environnantes ou fut emmené en esclavage. Le pays demeura désert durant plus de trente années, c'est-à-dire jusqu'à leur expulsion du Fraxinet par le comte de Provence, Guillaume Irr, qui les vainquit dans un combat mémorable, détruisit leur repaire, et les forca de repasser la mer (972), « On peut placer à cette époque, dit M. Rouchon, l'établissement d'un vicomte et d'une famille vicomtale à Fréjus, » Secondé par les libéralités du comte de Provence, l'évêque Riculfe rappela ce qui restait des habitants de cette ville, et rebâtit l'église cathédrale, à laquelle Guillaume I" céda la moitié de la cité et de son territoire. Fréius s'étant repenplé insensiblement, devint bientôt le cheflieu d'un grand bailliage. Un des successeurs de Riculfe perdit son domaine pour s'être ligué avec le comte Boniface de Castellane, contre le comte de Proyence. Alphonse II, de la maison d'Aragon, qui s'empara de Fréjus en 1189, L'évêque fut pourtant réintégré bientôt dans ses droits, et obtint même la seigneurie entière de la ville, ainsi que l'extension du ressort de sa justice sur tout le territoire (1203). Vers la fin du xv\* siècle, le dimanche des Rameaux, tandis que les habitants dissemiués dans les paroisses voisines y assistaient au service divin. parce que l'évêque et le clergé de Frêjus qui s'étaient déclarés pour le roi René contre Sixte IV, avaient été interdits par le pape, des corsaires s'introduisirent tout à coup dans la place, la livrèrent au pillage et s'éloignèrent chargés de butin. après avoir mis le feu aux quatre coins de la ville (19 mars 1475).

Fréjus commençait à peine à se relever de ce désastre, lorsque Charles-Quint en fit le rendez-vous général des divers corps de l'armée avec laquelle il envahit la Provence (1536). En pénétrant dans les murs de Fréjus, il se donna le simulacre d'une entrée triomphale, mais il ne trouva, dans ses rues presque désertes, que des religieux, des clercs et des chanoines; tous les autres habitants avajent pris la fuite. L'Empereur dépouilla les églises de leurs vases sacrés et de leur argenterie; il voulut que l'antique nom de la cité romaine fût désormais changé en celui de Charleville : ayant ensuite ordonné la restauration du port, ainsi que la réédification de tous les anciens mouuments, il se dirigea sur Aix. où. dans la reconstitution féodale de la Provence, il érigea vaniteusement Fréjus en duché de Charleville. Tous ces beaux projets s'évanouirent comme un rêve, avec son armée, vers la fin de ce même siècle. Au commencement des guerres de la Ligue, le baron d'Allemagne, de la maison de Castellane, et l'un de chefs protestants de la Provence, tenta sur Fréjus un coup de main qui échoua (1585). Deux ans après, le gouverneur La Valette, frère du duc d'Épernon, occupa cette ville, dans la prévision d'un nouveau soulèvement des ligueurs provençaux (1587). Fréjus tomba, l'année suivante, au pouvoir du ligueur marquis de Trans, qui se le vit reprendre presque aussitôt par La Valette. Ce dernier, à l'avénement de Henri IV, craignant quelque teutative du parti catholique, y envoya un supı.

plément de garnison sous les ordres d'un capitaine sûr, le seigneur de Montand, gascon (1589).

Nous ne trouvons, depuis la fin du xyr siècle fusqu'à la révolution de 1789. ancun fait historique dans les annales de la Provence qui se rapporte particulièrement à Fréius. Mais deux fois, à quinze années d'intervalle, les guerres et les vicissitudes de la République et de l'Empire, conduisirent Napoléon au petit port de Saint-Raphael, situé à deny kilomètres au sud-est de cette ville, dont la mer s'était graduellement retirée. La première fois le général Bonaparte revenait de la conquête de l'Égypte, d'où il était parti, le 5 fructidor an viii (22 août 1799), avec les frégates le Muiron et la Carrère, et les chebeks la Revanche et la Fortune, échappés comme par miracle à la vigilance des croiseurs anglais. Berthier, Murat, Marmont, Lannes, Andréossy, Monge et Berthollet avaient partagé les périls de la traversée. Le 17 vendémiaire (8 octobre), au moment où le iour commencait à poindre, les quatre bâtiments mouillèrent dans le golfe auquel Fréins a donné son nom. « Tous les habitants de cette ville accoururent, et en un instant la mer fut couverte d'embarcations, raconte M. Thiers. Une multitude, ivre d'enthousiasme et de curiosité, envahit les vaisseaux et communiqua avec les nouveaux arrivés. Tous demandaient Bonaparte, tous voulaient le voir. Il n'était plus temps de faire observer les lois sanitaires. L'administration de la santé dut dispenser le général de la quarantaine ; il descendit sur-le-champ à terre et le jour même voulut monter en voiture pour se rendre à Paris, » Fréjus fut donc le point de départ de l'immense carrière, qui, après avoir conduit Napoléon en conquérant, d'un bout à l'autre de l'Europe, devait le ramener fatalement sur cette même côte de Provence. Toujours grand, mais vaincu et détroné. l'Empereur reparut à Fréjus, le 27 avril 1814. Il y séjourna vingt-quatre heures et ne s'en éloigna que le 28, à huit heures du soir, pour s'embarquer au port de Saint-Raphaël. Cette dernière fois, il n'était plus accompagné d'une tronne de capitaines et de savants illustres : de ses anciens compagnons d'Égypte. les uns étaient morts pour lui, fidèles et glorieux, sur les champs de bataille ; les autres l'avaient délaissé ou trahi, à l'henre des revers. Que d'amères pensées durent se presser dans la tête puissante de Bonaparte quand la ville de Fréjus, en se dressant sur le rivage de la Méditerranée, entre lui et l'île d'Elbe, évoqua les souvenirs de ces deux époques si opposées de sa prodigieuse existence!

La mer, qui baignait sous les Romains les murailles de Préjas, s'en est insensiblement éloginée par le défaut d'extension du cheant et du bassin du port, par la destruction de l'aqueduc, les atterrissements de la rivière d'Argens et les sables que petite éminence qui domine d'un côté une vaste étendue de mer, de l'autre un petite éminence qui domine d'un côté une vaste étendue de mer, de l'autre un petite éminence qui domine d'un côté une vaste étendue de mer, de l'autre un centre par les vallées de l'Argens et de la Nartable, entre des montagnes schiscesses, moité unes, moité chargées de pins martitunes à leur sommet, et of foiriers reà leur base. Joil dans son ensemble, Fréjas n'offre guère d'autres monaments que la lournée et sonbre cathérier de de sistin-Étienne, qui, par ser sottes à pêtin cintre et ses piliers massifs, tient de l'architecture romane; et le polais épiscopal dans la construction dueuel, comme dians celle de la cathériale, son et entrées plusieurs pierres dont la coupe, les cannelures, la sculpture, indiquent assez qu'elles ont fait partie platis de colonnes, de frontons est de corniches appartenant à des monuments romains. Du reste, à chaque pas, dans les murs ou aux emirons, on fouie des vestiges d'antiquités : iri, ce sont les débris de l'aqueduc; là, ceux d'un môte carré fianqué de quatre tours; plus foir, ceux du panthéon. On croonait aussi entièrement l'enceinte et la forme elliptique de l'amphithefitre : il ne reste plus rient du polium ni des gradins, l'arche cet senserelle sous les décombres; le poartour des galeries inférieures existe encore, mais encombré par les autres galeries qui se sont éroulées. La porte Romaine a dét remevsée, pulvérisée en quelque sorte par la foudre, au commencement du xviri sètet; la porte Dorée, que a consiste de sous à tête d'or q'uo naviat employés dans l'assemblage des panneaux, ne présente plus aucune trace d'ornementation : c'était un véritable ar-de-friomple, d'une telle solidité, qu'il supporte cuore, sans mencer ruine, une maçonnerie d'un volume et d'un polds énormes, quoiqu'un des piliers n'ait plus à la base que le tiers de son fepsiseur.

La ville de Fréjus, comprise dans la viguerie et la recette de Draguignan, était, sous l'ancien régime, le siège d'une amirauté et d'un bureau ponr les cinq grosses fermes. Son évêché, qui datait de la fin du 1vº siècle, fut occupé par quelques prélats distingués. Au nombre de ses administrateurs spirituels les plus éminents on doit citer le pape Jean XXII, et le cardinal Hercule de Fleury, précepteur pnis premier ministre de Louis XV, et qui, soit à cause de l'éloignement de sa ville épiscopale, soit en raison de la modicité de son revenu, signait parfois ses lettres : « H., par l'indignation divine, évêque de Fréjus. » L'Assemblée Constituante ayant décrété qu'il n'y aurait plus désormais qu'un évêché par déportement, établit à Fréjus celui du Var; mais ee siège ne fut point conservé, lorsque après le concordat de 1801, Bonaparte réduisit le nombre des anciens diocèses. Ce n'est qu'en 1823, et en vertu du concordat de 1817, que le siége épiscopal de Fréjus a été relevé. Ses prélats furent suffragants d'Arles jusqu'au IXº siècle : ils reconnurent alors la suprématie d'Aix, conservée de nos jours. Fréjus figure dans le département du Var comme chef-lieu de cauton de l'arrondissement de Draguignan; il a un tribunal de tommerce, un séminaire diocésain et un hôpital. Sa population dépasse 3,000 habitants, et son industrie repose sur quelques fabriques de bouchons de liége et des scieries hydrauliques de planches. Fréjus s'honore de compter parmi ses hommes célèbres, le poëte Cornelius Gallus, ami de Virgile; Agricola, beau-père de Tacite; Valère Paulin, qui rendit de grands services à l'empereur Vespasien; le marquis de Villeneuve, général des troupes impériales au siège de Candie; Joseph Antelmi, auteur d'un livre sur l'origine de Fréjus ; l'abbé Sieyès , membre de l'Assemblée Constituante. de la Convention, du Directoire et du premier Consulat; et le joyeux chansonnier Désaugiers.

Strabon. — Pline. — Tacite. — D'Anville. — Joseph Antelmi, Origines de Fréjus. — Reuchon. — Pittiers, Histoire de la Révolution française. — Dictionnaire de llessein. — Statistique du Var, par MM. Fanchel et Noyon. — Notes communiquées par M. H. Vienne.

### SAINT-TROPEZ.

La ville de Saint-Tropez, dont l'excellente position au fond d'une baie du golfe de Grimaud fut toujours estimée comme un mouillage commode et une importante station maritime, est, dit-on, l'Heraclea Cacabria ou Caccabaria des Romains. De beaux débris de colonnes, de sarcophages, d'inscriptions et de mosalques, trouvés dans les fouilles, à diverses époques, et entre autres, le trépied de bronze découvert, en 1630, par Peiresc, dans le quartier du Pilon, sont des preuves évidentes de cette antiquité. Elle semblait si pen donteuse, en 1793, que la Convention décida que Saint-Tropez reprendrait le nom d'Héraclée. Les Sarrasins, loin de mettre à profit les avantages de cette position, dévastèrent la ville vers 730. Les habitants, voulant éviter les regards des pirates, cachèrent alors au fond de la rade des Moulins l'étroite cité qu'ils rebâtirent et dont le quartier des Manes tient aujourd'hni la place. Les Barbares surent les y découvrir, et au 1xº siècle, un parti de Sarrasins établi au Fraxinet ruina ce dernier asile. Ce n'était plus qu'un désert, lorsqu'en 972, le comte d'Arles, Guillaume Ier, reportant la ville sur le bord de la mer, la fit une seconde fois sortir de ses ruines, et lui laissa le nom de Saint-Tropez que les habitants avaient donné à leur petite cité de la rade des Moulins, à cause d'un prieuré dépendant de Saint-Victor de Marseille.

Au xive siècle, Saint-Tropez souffrit beaucoup de la lutte des maisons rivales de Duras et d'Anjou. Quand finit cette querelle, la ville était presque détruite et abandonnée (1388). Pour que la vie revint dans cette solitude, il fallut que Jean Cosse, grand sénéchal du roi René d'Anjou, y établit, en 1570, sojxante familles génoises auxquelles il accorda d'importants priviléges équivalant presque à l'indépendance, et sous la seule condition de repeupler et de défendre la ville : ce qui fut fidèlement exécuté. Saint-Tropez , ainsi rebâti, prospéra même si bien, et sa population prit un tel accroissement, qu'en 1534, il fut nécessaire d'agrandir son enceinte dans les proportions d'étendue qu'elle n'a pas dépassées depuis. Protégée par de solides murailles, elle brava les attaques du connétable de Bourbon. et même, plus tard, celles des Maures, qui venaient de dévaster Hyères et Toulon (1556). A l'époque de la Ligue, les Tropéziens, enrichis par le commerce, étalent assez puissants pour aider Henri IV de leurs armes et de leur argent contre les brigands du château de Cogolin et les ligueurs de Ramatuelle. Le dnc de Savoie, dont ils avaient gêné les attaques, pendant le siège d'Antibes, voulut se venger en venant les assiéger eux-mèmes. Ils le repoussèrent avec perte, le jour de la Pentecôte 1592. Henri IV les remercia de ce bean dévouement à sa cause, par deux lettres flatteuses, dont, par malheur, le duc d'Épernon démentit les protestations bienveillantes en surprenant la citadelle nouvellement bâtie (1593). Les Tropéziens réclamèrent le secours du duc de Guise pour chasser cette garnison d'oppresseurs et raser la citadelle; mais le duc s'imposa bientôt comme protecteur à Saint-Tropez et y fit reconstruire la citadelle, dont il se réserva la garde (1902), Pendant la Fronde, le duc d'Angoulème, dépositié de son gouvernement de Provence par Mazarin, se réfugia dans cette même forteresse, une de celles qui n'avaient point tenu pour le parlement, en 1649, dans la quereile du Semetire. Les Tropéziens 17 assiégèrent et 17 firent capituler, e 8 août 1632. Le duc de Mercour, qui les avait aidés dans cette attaque, les récompenss mal de leur dévouement : d'abord, il donna la garde de la citabelle au marquis de Castellane, son parent; puis, les forces de Saint-Tropes lui faisant ombrage, il dépositie la ville de son artillerie et de la plus grande partie des privilèges qui, jusqu'alors, avaient sauveçardé son commerce.

Saint-Tropez, dont la décadence commerciale avait déjà commencé depuis plus d'un demi-siècle, ne se releva point de cette perte. La ville entretint bien encore dans sa rade une centaine de petits navires, mais ses relations avec la Toscane, la Sardaigne, la Ligurie et le Levant ne furent plus que l'ombre de ce qu'elles avaient été au xvr siècle. Les pirates, qui avaient repris l'avantage, inquiétaient incessamment les côtes et achevaient d'y anéantir tont commerce. M. de Séguiran, chargé de visiter cette plage, par Richelieu, qui voulait avoir l'état au prai de la puissance navale de la France, lui écrivait, vers 1635 : « A Ramez et à Saint-Tropez, le commerce est si géné, qu'il ne peut arriver à dix mille livres, ce qui procède non-seulement de la pauvreté des habitants, mais aussi des courses que font les pirates qui abordent presque tous les jours en leur port, en sorte que bien souvent les barques sont obligées de prendre terre pour que les hommes qui les montent puissent se sauver, ou les habitants du lieu se mettre en armes pour les aller secourir et empêcher les dits corsaires de prendre terre, ainsi qu'ils l'ont déjà entrepris ». Pour toute défense contre ces attaques. Saint-Tropez avait dans sa citadelle une compagnie d'invalides, à laquelle on adjoignit, plus tard . celle de la grosse Tour de Toulon (ordonnance de 1764).

Depuis cette époque, le commerce ne s'est point ranimé à Saint-Tropez, L'exportation du vin du terroir sur les côtes de Genes, et la vente des fameux marrons de Luc et de la Garde-Freinet lui impriment seuls un reste d'activité. L'importance que cette ville reçoit de sa position est cependant bien connue : le maréchal de Belle-Isle l'avait appréciée plus que personne, lorsqu'en 1747, il en fit le quartier-général de son armée. Pour qu'elle devint une excellente position géographique, il suffirait de donner une impulsion nouvelle à sa population d'habiles pêcheurs et d'intrépides marins; d'agrandir son chantier de construction, et de bâtir au midi de la ville, sur la montagne de Bellevue, un fort qui défendrait toute la presqu'ile entre le golfe et la plage de Pampelonne. Saint-Tropez, chef-lieu d'amirauté et gouvernement de place avant la Révolution, n'est plus actuellement qu'un chef-lieu de canton du département du Var. et u'a conservé de tous ses anciens priviléges, que son tribunal de prud'hommes pêcheurs; on y trouve : un tribunal de commerce, une école gratuite d'hydrographie, une inspection des douanes, un sous-commissaire de marine et un trésorier des invalides. Sa population est de 3,736 habitants.

<sup>1.</sup> E. Garcin, Dictionnaire historique de la Provence. — Bouche, Histoire de Provence. — Dictionnaire de Ressein. — Seguiran, Voyage sur les côtes de Provence.

#### ANTIBES.

Les Phocéens de Marseille ont été, suivant Strabon, les fondateurs de la ville d'Antibes, Antipolis, ainsi nommée, soit parce qu'elle est située vis-à-vis de Nice, soit parce qu'elle se trouve, dit Adrien de Valois, à l'opposite de Vence, une des principales villes des Nérusiens, des Déciates et autres peuples de la Ligurie Chevelue. Les Romains l'ayant enlevée aux Marseillais, lui accordèrent l'usage du droit latin. Pline l'appelle Latinum Antipolis; Tacite la qualifie de municipe; enfin elle figure dans la Notice des provinces de la Gaule comme une des cités de la Seconde Narbonaise (Civitas Antipolitana), et l'Itinéraire Marltime la place entre Nice et les îles de Lérins. La prospérité d'Antibes s'accrut rapidement sous les Romains : ils y construisirent un théâtre, ainsi qu'un aqueduc qu'on admire encore de nos jours, pour conduire au cirque les eaux de la source de Fonvielle; ils y établirent un arsenal maritime, et (si l'on en croit une inscription qu'a rapportée Papon), un collége d'utriculaires, sorte de matelots qui naviguaient sur des radeaux soutenus par des outres. Les habitants d'Autibes formaient, à cette époque, une véritable population de marins et de pêcheurs; ils livraient au commerce une grande quantité de thon, et surtout ils excellaient dans la préparation d'une saumure faite avec ce poisson, produit très-recherché des Romains et dont le poéte Martial a parlé dans une de ses épigrammes,

Le déclin de l'Empire, les invasions successives des Wisigoths et des Franks. dans le ve siècle, avaient porté déià un coup mortel au commerce d'Antibes. lorsque vers la fin du 1xº, la ville fut complétement dévastée par les Sarrasins. Ce n'est que dans le siècle suivant qu'elle sortit de ses ruines : elle cut titre de comté et fit partie du royaume de Bourgogne et d'Arles : on en releva les murailles, et l'on répara le port où devaient, plus tard, trouver un refuge les galères de la flotte sur laquelle fut tué, au siège de Nice, le comte Raymond-Bérenger II (1166), Vers l'année 1008, Guillaume II, comte d'Arles, donna le comté d'Antibes à Rodoard, fondateur de la maison de Grasse, « Ce fut là, dit M. Rouchon, le premier empiétement notable ou l'un des premiers et des plus notables empiétements des comtes d'Arles sur le marquisat des Alpes-Maritimes : car, bien qu'originairement l'ancienne cité d'Antibes appartint à la Seconde Narbonnaise et à la province ecclésiastique d'Aix, elle avait déjà passé dans le marquisat des Alpes-Maritimes et dans la province ecclésiastique d'Embrun. » Son évêché datait des premières années du vie siècle, et c'était alors le cinquième siège épiscopal de la Provence, en partant du Rhône. Raymond-Bérenger III acquit de l'évêque la chevauchée et le haut domaine de la ville (1232). Comme ce n'était point une place forte, et qu'elle se trouvait sans cesse exposée aux incursions des pirates maures ou espagnols, le pape Innocent IV transféra son siège épiscopal à Grasse, en 1252; toutefois, sur les éuergiques réclamations des habitants, un vicaire apostolique, pourvu de pouvoirs épiscopaux et indépendant de l'évêque, fut établi à Antibes par Clément VII, qui unit à la





0 M = 200 00

1 T 1 TO 1 1 10 1





YIBED.

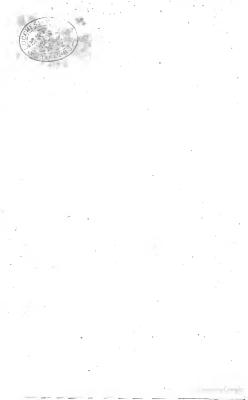

Chambre Apostolique la sejmeurie utille de cette viile dont les prélats étaient restés in-nests, nagire à cession du baut domaine aux comtes de Provence, Clément VII engages même la juridiction temporelle d'Antilèes à Luc et à Marc Grimudi, sejmeurs de Cagne et de Villenceve; mais bisionté l'érêque de Grasse, en ayant appié de cet acte arbitraire au concile de Constance, fut réintégré dans la juridiction d'Autiles, par décèssion du concile et du pape Martin V (1831).

Dès la réunion de la Provence à la couronne, les rois de France avaient reconnu la nécessité de mettre ses villes maritimes à l'abri d'un coup de main. Les fortifications d'Antibes ne furent commencées, néanmoins, que sous François Ier, Vers la fin de la Ligue (1592), le duc d'Épernon, général de l'armée royale en Provence, l'enleva de vive force aux Piemontais, Henri IV, en 1608, acheta la propriété de la ville au duc du Maine et à ses co-seigneurs, descendants de la famille Grimaldi ; il en fit prendre possession , l'année suivante , par Guillaume du Vair, premier président du parlement d'Aix, et ordonna qu'on réparât et augmentat ses fortifications. Les ouvrages que l'on construisit alors, et ceux qu'on y ajouta depuis, surtout du côté de la mer, où l'accès est inabordable, en firent une place de guerre de troisième ordre. L'évêque, Étienne Le Meingre-Boucicaut, avait intenté procès au conseil privé du roi; mais un arrêt, rendu l'an 1620, le débouta de ses prétentions. Sous Louis XIII, Antibes réclama par députés, auprès du roi, contre le subside de quinze cent mille livres que Richelieu voulait imposer à la Provence (1630). Douze ans après, le domaine seigneurial entra dans la maison de Grimaldi, par donation royale au prince de Monaco (1642). Pendant la minorité de Lonis XIV, les habitants se déclarèrent contre le Parlement dans la querelle du Semestre (1649), ils opposèrent, en 1746, une si vigoureuse résistance aux Impériaux, secondés par le duc de Savoie, que l'ennemi fut contraint de décamper au bout d'un mois de siège. Dévoués à la Révolution. on les vit ensuite s'engager des premiers dans les bataillons de volontaires de la République, et signaler leur courage à la prise de Nice et du fort de Montalban (28 septembre 1792).

Napoléon, se dirigeant vers Grasse, à son retour de l'île d'Elbe, tronva, comme on sait, les portes d'Antibes fermées. Un capitaine qu'il avait chargé, avant son débarquement, d'aller, à la tête de vingt-cinq hommes, s'emparer d'une batterie qu'on supposait dressée sur la côte, ne rencontrant point cette batterie, résolut de se porter sur Antibes afin de soulever le bataillon de troupes de ligne qui y tenait garnison. Les grenadiers de l'Île d'Elbe entrèrent dans la place, au cri de vive l'Empereur! Le commandant, troublé d'abord d'une agression si soudaine, reprit bientôt de l'assurance, en voyant la faiblesse du détachement, et fit le capitaine prisonnier avec ses vingt-cinq hommes. Napoléon, sans vouloir ouvrir aucun pourparler, poursuivit en toute hâte sa marche sur Grasse (1er - 2 mars 1815). Ce n'était là, du reste, de la part du commandant, qu'une sorte de protestation de l'honneur militaire, par laquelle les habitants n'étaient nullement engagés, puisqu'ils déployèrent, au mois de septembre de la même année, une intrépidité rare contre l'armée autrichienne. Louis XVIII apprécia un tel acte de patriotisme, et récompensa les Antibois, en accordant à leur cité le titre de bonne ville, avec la permission d'ériger sur la grande place une colonne monumentale, sur le piédestal de laquelle serait gravée une inscription commémorative de leur belle conduite.

Antibes, dans la basse Provence, dépendait, avant la Révolution, de la viguerie et de la recette de Grasse : c'était un gouvernement de place, et le siége d'une amirauté; il y avait, en outre, dans ses murs une justice royale, un grenier à sel, un bureau des cinq grosses fermes, deux hôpitaux, un couvent d'Observantins et une communauté de filles de la règle de Citeaux ; la ville députait, de droit, aux assemblées générales de la province. Chef-lieu de canton, compris dans l'arrondissement de Grasse, et maintenu au rang de place de guerre de troisième ordre. Antibes a aujourd'hui une école d'hydrographie de quatrième classe, un tribunal de commerce et un conseil de prud'hommes; sa population ne dépasse guère 6,000 ames, et son commerce, entretenu par quatre foires annuelles, roule principalement sur le poissou salé, les vins, la parfumerie, les huiles d'olive, les oranges, les pêches, les cédrats, les figues, les brugnons et autres fruits trèsrenommés; ses habitants se livrent aussi à la culture du tabac, qui est d'excellente qualité. Parmi les hommes célèbres auxquels cette ville a donné le jour, nous citerons le docteur en Sorbonne Honore Tournely, et le lieutenant général comte Reille. L'illustre maréchal Massèna, duc de Rivoli, prince d'Essling, était ne sur le territoire d'Antibes, non loin d'Antibes même, où il se maria et qu'il choisit des lors pour sa patrie adoptive; on se rappelle qu'il fut successivement, dans les premières années de la Révolution, adindant-major, puis commandant du troisième bataillon du Var.

La ville d'Antibes est située au bord de la Méditerranée, dans une campagne délicieuse : son port, protégé par une longue jetée, courbée en demi-cercle . et ceint d'un quai orné d'une rangée d'arcades , n'a que peu d'étendne , mais il est sur et profond, et d'un accès commode; un fort carré, assis sur un roc que rongent les flots, et flanqué de quatre bastions, en défend l'abord, de même qu'un autre fort construit, en 1835, à la pointe du môle oriental, où il indique et facilite l'entrée des navires. L'église autrefois cathédrale d'Antibes occupe, sur un rocher qui commande le port, tout le terrain d'un ancien temple consacré à Diane; les archéologues remarquent, à côté, deux tours, dont plusieurs pierres sont chargées d'inscriptions latines. Les derniers vestiges du grand théâtre romain, épars sur l'emplacement actuel du perc d'artillerie, furent détruits en 1691, et les pierres extraites des fondations servirent aux fortifications de la ville. Des hauteurs qui entourent Antibes, le regard embrasse à la fois la cité, le port, les fortifications, le golfe, la côte toute parsemée de jardins en fleurs, de vergers où l'oranger, le cédrat, le grenadier, le figuier, étalent au soleil leurs fruits savoureux; de vastes terrains plantés en vignes, en oliviers, amandiers, pistachiers, dont les abondantes recoltes forment une des richesses du pays. Derrière ces hauteurs se dressent au loin les Alpes, couvertes de neige à leur sommet pendant neuf mois de l'année. 1



Strabon. — Püne. — Tacile. — Adrien de Valois. — D'Anville. — Papon, Histoire générale de Provence. — Rouchon, Résumé de l'Histoire de Provence. — Dictionnaires de Lamarlinière et de Hesseln. — Mémoires de Fleury de Chaboulon. — Statistique du Var, par MM. Fanchet et Novoe. — Notes communiques sur M. II. Vienne.





SAMME:



ups open affekt Afrikanie. West affekt Dan The stranger

ente site es



Total contract



#### GRASSE.

## CANNES.

Quelle a été l'origine de Grasse? Quelques auteurs en font la capitale des Ligauni, peuple de race ligurienne, qu'on trouve mentionné à la suite des Oxubii, dans un passage de Pline, Mais c'est une erreur. Tout au plus, pourraiton supposer qu'avant la conquête romaine, un bourg désigné sous le nom de Griminum ou Grinnicum, existait chez les Oxybii, sur le même emplacement où s'élève la ville moderne de Grasse. Contrairement à cette opinion, Houoré Bouche pense que c'était « l'ancienne station nommée Horreum (grenier), en la voie Aurélie et en la Table Itinéraire de Peutinger. » Bouche se trompe évidemment; car pas une inscription ou une médaille, pas un vestige authentique ne prouve que Grasse ait été habitée par les Romains. La même absence de monuments réfute la tradition vulgaire qui fait honneur de sa fondation à un capitaine romain, nommé Crassus, préposé à la garde d'une source abondante située aux environs, Toutefois si l'on admet un moment cette origine très-problématique, il faudra convenir que le Camp de Crassus (Castrum Crassense ou Grassense), berceau de Grasse, devint probablement l'entrepôt des armées romaines, à leur entrée dans les Gaules par la Ligurie et les Alpes-Maritimes, et qu'Auguste, plus tard, dut le comprendre dans cette dernière province. Enfin, d'après une autre tradition, ce fut une colonie de juifs sardes qui, s'étant convertis au christianisme, en 585, obtinrent l'autorisation de bâtir une ville, non loin de la source dans le voisinage de laquelle les Romains avaient élevé un camp, et une tour d'observation dont on peut voir encore les façades. Les habitants de la cité naissante l'appelèrent, dit-on, Gratia (d'où Grace et puis Grasse), en souvenir de la faveur qu'on leur avait accordée. Là, peut-être, est la véritable étymologie du nom de Grasse, qu'on trouve toujours, en effet, écrit par un c dans les chartes et diplômes du moyen âge; mais on doit observer qu'en général les Grassois le font dériver de la fertilité même de leur territoire, et ce sentiment, qui n'est pas sans vraisemblauce, mérite aussi considération.

Quoi qu'il en soit (car toute dissertation à ce sujet serait parfaitement inutile), il parait que firesse n'était encore, en 1008, qu'un lourg de la principauté de Calliàn, laquelle embrassait tout l'ancien territoire des Lépanai et des Ozpáñ; lorsque Guillaum II; conte d'Aries, ayant douné à un certain Rodourd le gouvernement du counté d'Antibes, cétui-ci, pour éviter tout conflit avec l'érêque, dont les drois assient été réservé, vin s'établir à Grasse et y fonds la maison de ce nom. Vers la fin du siècle suivant (1189), le comte de Provence, Alphone II; reçut à Grasse ment hommage de Bonitice, haron de Gastellane, qui s'établiqué contre lui avec l'érêque, de Fréjus. Quoique toujours quisifiée de bourg (18746 feana), qualification qu'on retrouve encore, vers l'an 1890, dans un dénour-

ı,

brement conché au registre Pergamenorum dans les anciennes archives du roi de la ville d'Aix, Grasse jouissait alors d'une assez grande importance par sa population, son commerce, et surtout son régime consulaire. Sa municipalité avait osé même conclure, dix années auparavant, un traité avec la république de Pise, par lequel les Grassois se rendaient solidaires, envers les Pisans, de tous les dommages que pourraient leur causer le comte de Provence ou ses officiers (1179). Le c mte, il est vrai, s'était formetlement opposé à cet acte d'indépendance; mais tout en fui prétant serment de fidélité, les Grassois n'en avaient pas moins soute nu leurs franchises avec la plus courageuse persévérance. Au xiii siècle, ils portèrent un statut exprès contre le comte : ce qui n'empêcha point Raymond-Bérenger III d'acquérir, en 1227, le consulat de Grasse, plus « un droit d'alberge de douze denicrs, pour chaque feu, et une chevauchée de dix cavaliers ou de cent piétons, au choix de la ville, jusqu'au Rhône. » Surprise et pillée par les Sarrasins, dans le cours du XII° siècle, Grasse le fut encore, au XIV°, par des corsaires de Barbarie qui emmenèrent une partie de ses habitants en esclavage. La date précise de ces deux catastrophes est inconnue. Si, d'ailleurs, le malheureux bourg sortit deux fois et promptement de ses ruines, il le dut d'abord à la translation qui avait été faite dans ses murs, en 1252, par le pape Innocent IV, du siège épiscopal d'Antibes ; il le dut surtout à ses précieuses franchises que confirmèrent tour à tour les comtes Charles II (1295), Louis II (1386), et Louis III (1421). Le dernier événement qui se rattache à l'histoire de Grasse. vers la fin du moyen âge, avant la réunion de la Provence à la couronne, est la tentative de René, duc de Lorraine, petit-fils du bon roi René, pour disputer l'héritage de la seconde maison d'Anjou à son cousin Charles IV, comte du Maine. Les Lorrains, franchissant la Durance, eurent conquis en peu de temps toute la viguerie de Grasse : its étaient déjà maltres d'Apt, de Forcalquier et de Manosque. On ne sait où se seraient arrêtées les armes du duc René, si Louis XI n'eût envoyé des secours à Charles IV (1481). Les évêques de Grasse, à cette époque, avaient cessé, depuis longues années, de s'intituler Episcopi Antipolitani et se qualifiaient d'Episcopi Grassenses.

Une troisème catastrophe attendait Grasse, au xvr siècle. Cette fois-ci, du moins, ce fit un acté ce patriolisme, et nou une brabraie d'aventireires ou de pirates. Les habitants, à l'approche de Charles-Quint, en 1536, détruisirent eux-mêmes leur ville, afit que l'ennemi ne plt y trouver aucune resource. Its la rebatirent hientôt au midi de l'ancienne cité. dont la rue \*Trés-Castious a ôt faire partie. Grasse s'eflage ensuite compétement, durant la période la plus fuireuse des guerres de religion. Charles IX, en 1570, y érigea un siège de séné-chaussée. A la mort de Henri III, comme le gouverneur La Yelette était occupé contre les ligeueurs, du côté de Toulon et de Manosque, le baron de Venec, auquel se loignirent plusieurs cadets de la familie de Grasse du Bar, se charges de la décendre pour le compte de Henri IV (1389), La même année, le baron le Vins, che l'igueur, ralliant ses troupes à celles du dac de Savoie, vint investir Grasse, à la tête de deux mille cinquest fantaissires et deux cents cavaliers, bien pourvus de ministique et d'artifiérie. La Valette, sans nouvelles du Langueder, d'ui l'espéral treceivier un rendre, ne put a rivisiller la place ce fammière que, et din l'espèra de l'artifiérie. La Valette, sans nouvelles du Langueder, d'ui l'espéral treceivier un rendre, ne put a rivisiller la place ce fammière que, et d'un il espéral treceivier un rendre, ne put a rivisiller la place ce fammière que,

malgré la mort de De Vins, tué sons ses mars, le 20 novembre, de la main de ses propres soddats, la garnison royalise fut contrainte de capituler, et un commissaire du parlement d'Air prit possession de la ville, au nom de la Ligue. Quatre nos après cependant, « Grasse toulant flairer avec liberté, comme dit Honoré Bouche, les agràables odeurs des Bours-de-lys, se délit du sieur de Gand, son gouverneur pour le duc de Savoie, et fit sortir hors de ses mars tous les Savoyards, pour ne reconnoltre point d'autre prince que le roy de France s (octobre 1693). D'Épernon, successeur de La Vallette, y tennit garnison, en 1595, sor de sa lutte ridicule contre llemir l'y mais le duc de Guise, qui le remplaçait dans le gouvernement de Provence, n'ent qu'à se montrer pour que la ville lui ouvilt ses notes.

Sous le règne suivant. Grasse fut une des seize communautés de Provence. qui députèrent en Cour, afin de s'entendre avec le roi, au suiet des quinze cent mille livres demandées par le cardinal de Richelien aux États-Généraux de la province (1630). Pendant la Fronde, les consuls de cette ville, réunis à ceux de Sisteron et d'Hyères, accompagnèrent à Toulon l'Official du diocèse d'Aix, pour y négocier la paix entre le parti des Sabreurs et le parti des Canivets. Ces conférences aboutirent à une trève, puis à un traité définitif et nne amnistie générale (1652-1653). Au commencement du xvnr siècle (1707), le prince Eugène et le duc de Savoie. Victor-Amédée II, forcés de lever le siéze de Toulon, avaient résolu dans leur retraite de se venger des insultes qu'on leur avait prodiguées en certains cantons, à leur entrée en Provence. Six à sept mille hommes détachés de leur armée pour saccager Grasse, tronvèrent en arrivant les portes de la ville fermées. On parlementa, et les habitants débattirent courageusement le prix de la rancon que l'ennemi voulait leur imposer. Des paroles on allait en venir aux coups : déjà les échelles étaient dressées et les assaillants montaient à l'assaut, lorsque le général de Sailly, instruit du danger que courait la ville, se porta rapidement à son secours, suivi d'nne troupe de dragons. L'ennemi, à leur vue, abandonnant ses échelles et une partie de ses armes, se précipita aussitôt en désordre dans tous les sentiers qui pouvaient le conduire anx bords du Var, tandis que les Grassois saluaient le général français de leurs cris de joie et de triomphe.

Grasse, quand celata la Révolution de 1789, figurait dans la basse Provence comme chef-lieu de recette et de viguerie: c'étai, e le plus, je siège d'un gouvernement particulier militaire et d'une sénéchaussée, dont la date remontait, comme nous Yanos dit, à 1570, Sa viguerie, annecé à l'hôtel de ville, et qui, au moyen âge, avait représenté l'antique cité d'Antibes, lui donnait le droit de députer aux Estat de la province. Elle se composait, entre autres officiers étas, de trois consuis exerçant, chicun, les fonctions de maire et de lieutenant gierral de police. Il y avait aussi à Grasse une justice royale, un huroau des cing grosses fermes, trois hojistaux (ac l'Anait le, a Misierionet et sistant-lequen), un sefimiaire fondé a unilieu du xviu-sécle par l'évêque Anthehmi, et six maisons religieuses, souir : des Dames de la Visitation, des Dominicains, des Augustins, des Cordeliers, des Capucins, et des Pères de l'Ovatoire, directeurs d'un collége créée ni G.S. L'étailse caldériale de Notre-Dame était l'unique paroisse de la ville. L'As-

semblée Constituante érigea Grasse en chef-lien de district; la Convention y transféra, en 1794, le siège de l'administration départementale du Yar, lequel établi d'abord à Toulon, puis à Brignolles, fut cusin six à Draguignan.

Le 1" mars 1815, à trois heures de l'après-midi, un brick et trois petits navires de transport entrèrent dans le golfe Juan. Quelques officiers, suivis de soldats, s'élaucèrent eu éclaireurs vers le rivage ; bientôt un homme auquel tout semblait obéir, se jeta dans un canot pour les rejoindre. C'était Napoléou qui, s'échappant de l'Île d'Elbe, venait tenter de nouveau la fortune, à la tête d'une poignée de braves. Dès que tout le monde eut mis pied à terre, on bivouaqua dans un champ d'oliviers : le tambour battit un ban, et uu capitaine se plaçant au milieu de chaque compaguie, lut à haute voix la proclamation de l'Empereur à l'armée. « Soldats, nous n'avons pas été vaincus! Deux hommes, sortis de uos rangs, ont trahi nos lauriers. . etc. » Il était cinq heures du soir. Les vagues étincelaient sous les rayous d'un soleil ardent : un silence solennel régnait au loiu sur la plage solitaire, et à peu de distance ou apercevait la jolie ville de Cannes, groupée sur le penchant de la colline qui forme un cap en se prolongeant dans la mer. Un immense cri de Vive l'Empereur! accueillit la fin de cette proclamatiou, dont la lecture avait fait courir un frisson électrique dans tous les rangs. Cette nuit même, à onze heures, an moment où la lune se levait. Napoléon avant donné le signal du départ, traversa Cannes; puis, laissant la côte et Antibes sur sa droite. il se dirigca vers Grasse par le chemin des montagnes. Une vive alarme l'y avait précédé. Quand, le lendemain matin, 2 mars, la petite armée parut en vue de la ville, les habitants, sortis tous de leurs maisons, circulaient en foule dans les rues, s'entretenant avec animation d'un prétendu débarquement de pirates qui monaçaient les cités voisines de la mer. La colonne impériale traversa Gasse lentement, sans provoquer dans cette multitude une manifestation hostile ou amicale. et alla se poster sur un petit tertre gazonné, au sommet du rocher des Ribes. d'où le regard embrasse à la fois les rives de la Méditerranée, et, dans un lointain vaporeux, les vertes moutagnes de la Corse. Une telle froideur étonnait et embarrassait les soldats : Napoléon était inquiet. Soudain les visages s'éclaircissent . l'hésitation cesse : les plus hardis parmi les habitants donnent l'exemple : le cri de Vive l'Empereur s'échappe de leurs lèvres; on court, ou se mêle aux soldats, on leur distribue tous les aliments qui leur manquent. Une heure de repos suffit à la troupe. Après uu dernier adicu adressé du fond du cœur aux monts de Corse, Napoléou reprit sa marche, abandonnant sur le rocher des Ribes les quatre pièces d'artillerie qu'il avait emportées de l'île d'Elbe, et qui eussent géné ses mouvements dans la montague.

La ville de Grasse, aujourd'hui l'un des trois chefs-lieux de sous-préfecture de departement du Yar, est le siége d'un tribunal de première instance et d'un tribunal de commerce; elle a perdu son évêtde, mais elle possède encore une école secondaire ecclésiastique, sans compter un collège communal, une bibliothèque publique d'environ six mille volumes, une société d'agriculture, et un fort bel hopital, dans la chapelle duquel on admire trois tableaux de Rubens. La population de l'arrondissement dépasse 65,000 âmes; celle da chef-lieu en atteint presque 0,000. L'ancien commerce de Grasse avait surtout pour objet es arricles de

parfumerie, dont la réputation européenne ne datait que de la seconde moitié de xviii siècle; et ses excellents cuirs verts, tannés avec la poudre de myrte et de lentisque. Cette dernière industrie est tombée entièrement, ainsi que la fabrication des boltes et bombounières , et celle des gants et des rubaus dont Grenoble et Nice se sont emparées. Les soies écrucs et ouvrées, les vins, les fruits, les huiles d'olive, les liqueurs, le miel, la cire, les savons et savonnettes, pommades, essences, parfums, constituent le commerce actuel des Grassois; quatre foires annuelles contribuent beaucoup à l'ecoulement de toutes leurs marchandises. L'industrie de la ville est représentée par l'exploitation des carrières de marbre et d'albâtre qu'on a découvertes, depuis plus de soixante ans, sur la nuontagne qui la domine; par des moulins à huile, des fabriques de grosse draperie, le tissage et moulinage de la soie, et la culture des fleurs, arbres fruitiers et plantes aromatiques : car ce sont les distilleries qui entretiennent surtout l'activité des habitants. Pour mieux faire comprendre toute l'importance de cette branche d'industrie, il suffira de dire qu'une seule de leurs maisons emploie jusqu'à vingt-cinq mille kilog, de fleurs d'oranger, trois mille kilog, de roses, et quatre à cinquille kilog, de cerises-marasques. Une distillerie établie par les mêmes négociants à Saint-Laurent-du-Var, dans l'arrondissement de Grasse, produit annuellement trente mille litres d'eau de fleur d'oranger et seize kilog, d'essences ou néroli, trois mille litres d'eau de rose et cinq cents grammes d'essence, et enfin deux mille quatre cents litres d'eau de marasque. Les jardins de Grasse et de son territoire ne fournissent pas seuls, du reste, à cette immense consommation : les distillateurs font venir une partie des fleurs ou des fruits qui leur sont nécessaires, du comté de Nice et de la principauté de Monaco; les négociants tirent aussi beaucoup d'eaux de senteur de l'Italie et des diverses contrées de l'Orient.

Grasse s'étend sur le versant méridional d'une haute colline, où courent, sur un terrain d'une inclinaison très-rapide, ses rues étroites, mal percées et tortueuses. Dans le quartier le plus élevé jaillit la source de la Foux, nous commun à divers cours d'eau du pays, et dont les flots limpides alimentent de jolies fontaines, renouvellent les lavoirs publics et font mouvoir un nombre considérable de moulins et de fabriques. Cette source abondante, entretenant une fraîcheur salutaire dans les rues, empêche qu'on ne puisse appliquer en particulier à la petite cité provençale, tout environnée de jardins et de vergers, mais où s'entassent quelquefois les résidus des distilleries, l'épithète de Gueuse parfumée que l'évêque Godeau appliquait en général à toute la province. Les maisons de Grasse ont plusieurs étages; leurs facades sont peintes en blanc ou en jaune, ce qui lui donne un air propre et riant : vue de la plaine, ou dirait les gradins d'un amphithéâtre. La ville n'a, d'ailleurs, d'autre monument que son ancienne église cathédrale, vaste édifice gothique, au clocher massif; et le visiteur n'y remarque, en fait d'antiquités, qu'une vieille tour, qu'on prétend de construction romaine, attenante à la Municipalité: les fondements d'un palais qu'on affirme avoir été celui de la reine Jeanne; et la chapelle de Saint-Sauveur, vulgairement appelée de Saint-Hilaire, bătiment octogone à l'intérieur, dont la clef de voûte laissait encore lire, il y a peu d'années, l'inscription Fanum Jovis, sur laquelle s'appouient ceux qui attribuent la fondation de Grasse à Crassus. C'est dans la proximité de cette

chapelle qu'Antoine d'Arèna, auteur de plusieurs ouvrages relatifs à la Prounece, certis en hiti macranique, place le thétre d'une cortaine fête, aussi indécente que ridicule, appelée la Jourine des Grassosi. On trouve à Grasse de charmantes promeandes : la plus belle est sans controdit celle du Cours, que décore une elégante fontaine surmonie d'un oblésque en marbre. De ce point calimainat, l'exil découve un paysage enchanté: au sud-est, les Alpes des Lerins et les coteaux de Mougins, village construit, à ce qu'on dit, sur les ruines de l'Æggina des Ozgodir; vers le sud, l'embouchure de la Signe, la rade de la Napoule, le cap Théoulé; enfin, au sud et à l'est, des haureaux, des villages, des villes, entrecoupés de signes, de pariaires, de jardins, oit Oranger, le citominer, le cédrat, l'Holistrope, la tubérveux, le jasmin d'Espagne, confondent leurs couleurs et leurs parfums : déclicieuse campagne que la mer presse dans la centure ondoyante de ses flots, et au delà de laquelle, quand le ciel est parfaitement pur, on aperçoit, à plus de quarante lieuse de dastance, les montagnes de l'Îte de Corse.

Cannes, dont nous avons déjà parlé, petite ville située vis-à-vis des lles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, sert de port à Grasse, dont elle n'est éloignée que de seize kilomètres. Les gros navires marchands s'y arrêtent peu toutefois, parce que la plage ne leur offre aucun abri sûr contre les vents du sud, et que l'anse n'a presque point de profondeur. Cette plage est commandée par une tour assez forte: sur une hauteur, proche de la ville, se dresse un château appelé d'abord par les Marseillais Castrum Marcellinum, et connu ensuite (1132) sous le nom de Castrum Forum. Son enceinte extérieure date du moyen age. Au-dessus du château, l'on voit une chapelle où les marins vont faire leurs dévotions. Le quai est large, orné de jolies maisons, ombragé d'arbres touffus. La population de Cannes, qui figure comme chef-lieu de canton dans l'arrondissement de Grasse, dépasse 4,000 àmes; son territoire est aussi fertile que celui de cette ville, et ses habitants font un commerce analogue; les uns s'adounent à l'agriculture, les autres au cabotage et à la pêche de l'auchois et de la sardine. Suivant quelques auteurs, Cannes n'est autre que l'antique Oxybia, sise au pied d'un retranchement naturel qui existait sur cette même éminence voisine de la cité moderne, où fut construit plus tard le Castrum Marcellinum destiné à la défense de la côte et de la voie Aurélienne. Les Romains ayant défait les Oxybii près de l'embouchure de la Siagne, détruisirent leur capitale; les Marseillais bâtirent une nouvelle ville sur ses ruines; elle fut saccagée, tour à tour, à la chute de l'Empire, par les Ostrogoths, les Burgundes et les Franks; les Sarrasins la dévastèrent plusieurs fois, dans le cours du viii siècle; et au x', elle fut livrée aux flammes par les Maures qui réduisirent en esclavage tous ceux que le fer avait épargnés. Quelques familles génoises, réunies aux indigènes, repeuplèrent l'ancienne capitale des Oxybii, qu'on appela dans le moyen âge Castrum de Cannis. A l'époque des guerres de religion. Cannes se trouvait comprise depuis longtemps dans la viguerie de Grasse. D'Épernon s'en empara pour Henri IV, en 1592, et la lui fit reprendre par ses Gascons, en 1595. A ce peu de faits se borne toute l'histoire de Cannes, N'oublions pas de dire que c'est sur son territoire qu'eut lieu, entre les troupes

d'Othon et de Vitellius, cette terrible bataille qui dura la moitié d'une journée et toute une nuit, et après laquelle les soldats d'Othon, quoique vainqueurs, furent obligés de retourner par mer en Italie (l'an 69 de J.-C.).

Grasse a va naître le véhément orateur Inarat, membre de l'Assemblée Législative et de la Convention Nationale; le chef d'escadre Bompa; le ginéria Guidal, l'un des complices de Mallet; le botaniste Jaume Saint-Hitaire, et le compositeur de musique Fontnichel, Parmi les prelats qui ont occupé le siège épiscopal de cette ville, il faut hommer le célèbre Andoine Goden, a squele, suinain une anecdote du temps, le cardinal de Richelieu conféra l'évéché de Grasse, pour le remercier, par un jeu de mots, d'une paraphrase en vers du cantique Benedicité que lui avait dédiée Godeau. « vous n'avez donné hendeitet, lui dit-il, et moi je vous donne gráces. Le père Honoré, capacin, l'un des plus grands acteurs écangétiques de la fin du xviv siècle, reçui le jour à Cannes. — Les armes de Grasse étaient d'acur à un agneau pascal, ayant son guidon d'argent, accompagné de tris flevat-éleyl d'or, deux en hépé d'u une en pointe.

## CASTELLANE.

Honoré Bouche et plusieurs autres auteurs fixent la position de Castellane à Salinæ, ville que Ptolémée attribue aux Suetri, peuple de race celto-lygienne, et qui s'élevait sur un rocher. D'Anville pense, au contraire, que le lieu de Seillaus, dans la partie septentrionale de Fréjus, convient davantage à l'emplacement des Suetri; il ne tranche pourtant pas la difficulté de savoir « si dans la Notice des provinces de la Gaule Civitas Solliniensium, entre les villes des Alpes-Maritimes, est Scillans, » Tout bien examiné, la question doit rester indécise. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier qu'il n'existât, sous les Romains, au-dessus de la plaine où est actuellement situé Castellane, une ville qu'ils rendirent très-florissante : les débris d'un vaste cirque et quelques beaux vestiges témoignent assez de leur passage. Les Sarrasins l'avant détruite, en 812, les habitants se réfugièrent au sommet du rocher qui dominait leurs fovers en cendre ; les fortifications qu'ils y construisirent le firent appeler Petra Castellana. La population de la cité nouvelle s'acerut bientôt, et le chef qu'elle s'était donné concourut puissamment à l'expulsion des Maures de la Provence. C'est alors qu'au-dessous de la ville antique en ruines furent bâtis le bourg et le château de Castellane, et que se forma peu à peu une petite souveraineté, dont le titulaire reçut l'inves-

Tite-Live. — Pine. — D'Anville. — Papon. — Honoré Bouche, Chorographie de Provence. — Ch.-Pr. Bouche, Essai sur l'histoire de Provence. — Rouchon, Résumé de l'histoire de Provence. — Garcin, Dictionnaire historique de Provence. — Mémoires de Fleury de Chahoulon. — Dictionnaire de Hesseln. — Pauchet et Noyon, Statistique du Yer.

titure de l'Empereur, pour pris de ses services, et ne reconnut après lui d'autre uzerain que le roi d'Arles. De ce chef descendaient les barons de Castellane qui , au moyen age, résidaient à Petra Gazetlann, et se dissient barons immediais du contré d'Arles. L'un d'eux, nommé Boniface, refusa, en 1189, de concert avec l'évique de Frigs, l'hommage au comté de Provence, Ajhonses II, fils d'Alphonse, roi d'Aragon; mais le père et le fils marchèrent ensemble sur le cheflien de la haronnie, et forèvent boniface à s'acutture de ses devoirs de vassal.

Nous savons par l'hommage qu'un baron de Castellane rendit, plus tard, à genoux au comte de Provence, Raymond-Bérenger III (1226), que cette seigneurie se composait de la roche, du bourg et du château de Castellane, ainsi que de quatorze autres châteaux ; sans compter la supériorité féodale sur trois manoirs dont les seigneurs lui devaient aide et conseil, excepté contre le comte de Provence lui-même ; plus, les deux châteaux de Salerne et de Villecrose, et encore la supériorité sur neuf autres châteaux. On voit quelle était l'étendue de la puissance dont jouissaient les barons de Castellane. Les habitants de la seigneurie, déshérités depuis longtemps de la liberté romaine, étaient tomhés dans une demi-servitude, dont ils ne furent affranchis qu'en 1252 par ce même baron Boniface, seigneur de Riez, poête à la fois et guerrier, qui, s'élant allié avec la commune de Marseille contre Charles d'Anjou, fut vaincu, dépouillé de tous ses fiefs, et eut la tête tranchée dans cette ville en 1257. L'acte d'émancipation rendu par Boniface, « sur la poursuite et du consentement des sujets, assnrait l'inviolabilité de la propriété et du domicile, en même temps qu'il restreignait le cas de l'impôt à l'acquisition d'une nouvelle terre et au rachat du seigneur prisonnier. Le jugement des meurtres, des adultères, des vols, devait être remis à l'arbitrage d'un brave homme. Si quelqu'un des vassaux servait en guerre contre lui, il ne pouvait être puni que sur la déclaration de quatre braves gens domiciliés à Castellane. »

Les états de Boniface furent incorporés au comté de Provence, par Charles d'Anjon (1257); mais cette famille ne s'éteignit point dans son dernier représentant féodal : on trouve, en effet, en 1481, deux seigneurs de la même maison qui prirent parti pour le duc de Lorraine, René, contre Charles, comte du Maine, que protégeait Louis XI. Le bailliage de Castellane, dont la juridiction s'étendait sur les territoires confondus des anciennes cités de Sénez et de Salines (Salinæ), ressortissait depuis 1307 à la sénéchaussée d'Aix. Quant au chef-lieu de la baronnie, trois aus après sa réunion à la Provence (1260), les habitants, qui n'avaient pas encore osé descendre de leur roc inexpugnable, s'aventurèrent dans la plaine; ils y rebâtirent l'ancienne cité qu'ils appelèrent Castellane, du nom du rocher qui teur avait si longtemps servi de retraite. Cette nouvelle ville fut lente à se former. En 1343, elle eu était encore réduite à demander par la voix de ses consuls au comte-roi Robert, des priviléges capables « d'amplifier l'éteudue de son ressort » et d'agrandir aussi son bailliage « trop petit pour résister en cas de besoin aux attaques qui lui pourroient être faites par les ennemis de son état. » Robert fit droit à cette supplique, par lettres datées de Naples (1342); il enclava dans le bailliage de Castellane les vallées de Colmars, de Thoramènes. de Barrême, de Clumanc, et tous les lieux dépendant de ces vallées. Puis « pour

honorer et eurichir la même tille de Castellane, et luy donner moyen de profiler, le même roy luy accordu hue foire, toutes les années, durant trois jours, peur la fête de sainte Lnce, au mois de décembre, et une autre foire aussi, tous les aus, durant trois jours, au lieu de la Garde, près la meme ville, commencant le dimanche devant la Nativité de Notre-Dame, au mois de septembre. » C'est grâce à ces priviléges que Castellane pai prendre queique importance; plusieurs convents y furant fondés, et l'éverque de Sence na lis a résidence de prédiection.

Castellane, au xvi\* siècle, fat la première ville de la Provence orientale où pénétrèrent les doctrines de la réforme religieuse. Antoine et Paul de Richieu, seigneurs de Mauvans, habitants de cette ville, attirèrent chez eux nn ministre luthérien. Celui-ci entra bientôt en dispute avec un docteur catholique, et les deux frères, assiégés par le peuple dans leur maison, eurent toutes les peines du monde à s'échapper (1559). Antoine ayant été lâchement assassiné à Draguignan, Paul, sur le refus que fit le parlement d'Aix de punir ses meurtriers, se mit en campagne, à la tête de deux mille hommes, et fut proclamé à Mérindol, par l'assemblée des soixante églises réformées de la province, chef de l'Union protestante provençale. Le successeur de Paul dans la direction militaire du calvinisme fut le baron d'Allemagne, de la maison de Castellane, ancien officier de l'armée royale. En 1585, ses co-religionnaires, comptant sur l'appui de Lesdiguières, chef des protestants du Dauphiné, avaient essayé maigré leur faiblesse d'une nouvelle prise d'armes. D'Allemagne voulut s'emparer de Castellane, mais sa tentative échoua. Cinq ans plus tard, le seigneur d'Ampus, un des chefs de la Ligue en Provence, avant atteint aux environs de Riez l'armée royaliste, dans laquelle servait son parent, le seigneur de Norante, issu comme lui de la maison de Castellane, eut le malheur de le tuer de sa propre main (1590). Depuis cette époque. la ville de Castellane cesse de jouer un rôle dans l'histoire de Provence: nous ne l'y trouvons mentionnée de nouveau que sous Louis XIII, vers lequel elle députa, en 1630, pour lui exposer ses réclamations au sujet du subside de quinze cent mille livres demandé aux États par Richelien.

Il y avait à Castellane, en 1789, une recette, une viguerie et un siège de sénéchal établi denuis 1641; la ville ionissait du droit de députation aux États et assemblées de la province; le domaine utile et la seigneurie appartenaient au roi ; l'évêque de Senez, dans le diocèse duquel elle était comprise, y faisait sa résidence; elle renfermait deux couvents : un d'Augustins et un autre de Visitandines. Chef-lieu de sous-préfecture compris dans le département des Basses-Alpes, Castellane possède aujourd'hui un tribunal de première instance, un collège communal, et une société d'agriculture; sa population ne dépasse point . 2,500 habitants; on en compte dans l'arrondissement près de 24,000. L'industrie et le commerce y sont sans activité, alimentés seulement par la fabrication de la draperie commune et la vente des fruits secs ou confits, surtout celle des pruneaux dits de Castellane. Les fortifications qui faisaient autrefois la force et la beauté de cette ville et lui avaient valu le surnom de Vaillante, tombent actuellement en ruines; son roc imprenable, vaste promontoire de rochers jeté sur la vallée du Verdon, n'a plus à son sommet aucun vestige de murailles et de tourelles : on n'y trouve que la petite chapelle de Notre-Dame-du-Roc. La ville ellemême, quoique assex blen bâtie, est d'un aspect sombre et morose. Le pont sur le Verdon est son seul monument curieux; il n'a qui me arche, attachée d'un côté au roc de Castellane, et qui occupe tout le fond d'un défilé. Les environs sont riches en sites pittor-seques et imposants. Ainsi, quand ons epiece au haut du roc don nous venons de parler, ou se trouve au centre d'un amphibléturé de monts sauvages, dominés tous par le Taillon, haut de dis-sept cents mètres, Plusieurs soure s' minérales coulent dans le voisinge : la fontaine de Pasquier à la Patud, celle de la place de la Foire, et la source salée des Moulins, qui donne un plus fort volume d'eun unand souffle le veat du nord.

## DIGNE.

Pline et Ptolémée, qui parlent de Digne, ne s'accordent point sur le nom du peuple auquel cette ville appartenait. Ptolémée en fait que cité des Santii. quorum civitas mediterranea; Pline, au contraire, d'après un rôle (formula) dressé sous l'empire de Galba, l'attribue aux Bodiontici, quorum oppidum Dinia. Garcin, dans son dictionnaire historique de Provence, donne pour étymologie au nom de Dinia les deux mots celtiques din, eau, et ia, chaude. Quatre sources thermales coulent en effet tout près de Digne, et, réunies après nne demi-lleue de conrs anx eanx du Mardaric et de la Bléone, baignent les murs de la ville. Digne fut comprise, sous Auguste, dans la province des Alpes-Maritimes, où elle snivait immédiatement la métropole de cette province : Galba la mit dans la Narbonnaise. Au milieu du 11º siècle . l'Évangile v fut prêché par Marcellin et ses deux disciples. Domnin et Vincent; on fait remonter à l'an 350 l'érection de son slége épisconal. Les invasions successives des Barbares qui désolèrent la Provence. à la chute de l'empire, portèrent un coup mortel à sa prospérité. La ville fut même complétement détruite, et les habitants se virent forcés de chercher un refuge sur les hauteurs voisines où ils bâtirent un village vers le plateau qui termine la montagne de Cosson. Peu à peu, cependant, quelques familles s'enhardirent jusqu'à descendre dans la plaine, sur la route de Barcelonnette : ce fut l'origine du quartier Notre-Dame. D'autres se logèrent autour de l'ancien retranchement celtique, centre de la cité; d'autres enfin dans la vallée de Mardaric, où its fondèrent le bourg de Champtercier qui longtemps rivatisa d'importance avec la ville elle-même. C'est dans ce bourg que s'établit, d'abord, saint Domnin regardé comme le premier évêque de Digne (510); c'est là que se tinrent les deux foires si fréquentées du premier laudi de Carême et du deuxième landi après Pâques,

<sup>1.</sup> Papon, Histoire générale de Provence. — Bouche, Histoire de Provence. — Garcin, Dictionnaire historique de la Provence. — Hessein.

jusqu'en 1437, époque à l'appelle le roi René les transporta dans la cité. Digne cité placé sous la pirdiction de son évêque, en 1146, lersque Raymond-Bérenger II, à son aviencent au comté de Provence, lint dans ses murs une assenblée de seigneurs pour recevoir leur hommage. Cette souveraineté temporelle de prèlain en la détruite qu'en 1291, per Charles d'Anjou. Sis années après, trois bourgeois de Digne obtinerait le droit d'élire un consul, et Champtereire, quoqu'il comptit parmi ses faubonrgs, eut des magistrats particuliers. In concile mentionné par le Gallia Christiana, mais dont nous avons vainement recherché les actes, assentiab à Digne, en 1515. Cette ville passal déja pour une des plus importantes de la province, et au xvr s'écle, il y fut créé l'un des six tribunaux sublièrnes qui resortissaient an Senéchal d'Aix.

Comme toutes les cités provençales, Digne eut à souffrir des guerres de religion et des tentatives du duc de Savoie. Ce prince s'en rendit maltre, en 1562; mais les tronpes de Lesdiguières et de Lavalette la reprirent, peu de temps après, et malgré une sédition; calmée grâce au duc d'Épernon, qui fit pendre Jean de Villon, moteur des troubles, la ville resta française. En 1574, les calvinistes, sous le commandement des sieurs de Lille, de Montpezat et de Bachis, s'en emparèrent par escalade. Dès l'origine de la Sainte-Union, le grand prieur Henri d'Angoulème, gouverneur de Provence, informé que les troupes liguenses s'étaient cantonnées an bourg de Mées, dans la vignerie de Digne, marcha résolument à leur rencontre, et comme elles ne se trouvaient point en forces, il les contraignit à-se séparer (1585). La même année, le baron d'Allemagne, un des chefs de l'armée protestante, se saisit des villages situés an sud et à l'est de Digne. Plus tard, les Dignois, effrayés du massacre des habitants et de la garnison du bourg de Montjustin, dans la viguerie de Forcalquier, firent leur soumission au gouverneur rovaliste Lavalette; mais ensuite la place fnt livrée aux ligueurs (19 octobre 1589). Le duc de Savoie, qui s'en était emparé de nouveau, la préserva, en 1591, contre un coup de main de la part de Lavalette, allié à Lesdiguières. Celui-ci pourtant réussit bientôt à v entrer: car les calvinistes étant venus l'investir, il capitula après deux jours de siège et claquante-quatre cours de canon tirés contre l'église : « mais, dit l'historien Bouche, à telle composition, que la vie, les bardes et bagages seroient accordés à tous ceux qui en voudroient sortir, tant habitants qu'étrangers, et que la ville donneroit huit mille écus au même sieur de Lesdiguières pour la montre de son infanterie, et payeroit les frais de toute l'armée selon l'estime qui en seroit faite » (9 novembre 1591). Digne, comme on le voit, était alors place de guerre; aussi d'Épernon, quand il voulut garder malgré Henri IV le gouvernement de la Provence, eut-il soin d'y mettre garnison; mais le commandant la fit sortir des murs et rendit la place au roi en 1594.

Au commencement du xvut siècle, Digne ne comptait par moins de dix mille labitants, lorsqu'un horrible fièux, le peste noire, qui venait de ruvager la Prorence, après avoir effraye le monde pendant plus de trois cents ans, décima et anéanti presque so population (1629), « Jamais, dit Gassendi, qui nous a laissé le saississant tableau de cette condigon, jamais on ne vit une plus grande mortalité, puisqu'elle épargua à peine la sittème ou septième partie de la population; cr. tandis qu'on comptoit ausoavant invent du mille dance à Digne, à prine

pnt-on en trouver quinze cents après l'extinction du fléau. Ce furent des soldats qui revenoient en désordre de l'Italie ani en apportèrent le germe. Cette plaie cessa entièrement au commencement d'octobre. On compta, que de tous les hommes qui, morts on survivants, avoient été frappés, à peine y en avoit-il cinq cents à qui on cût pu administrer des remèdes. Des familles furent entièrement éteintes, et d'une chambre qui n'avolt pas plus de deux cannes (deux toises) on sortit neuf cadavres, » Ce qui contribua beaucoup a accroître l'intensité du mal. ce fut la trop rigoureuse interprétation d'un arrêt du parlement de Provence. défendant à tout habitant de Digne de quitter la ville ou son territoire. Le fléau. qui sans doute eut en moins d'action sur une population plus divisée et répartie dans des habitations isolées, put ainsi sévir impunément sur cette masse de gens concentrée dans un étroit espace. Plus de quinze cents cadavres , laissés sans sépulture, multipliaient encore par leurs exhalaisons les forces du fléau. Enfin, il vint un instant où, pour détruire d'un seul coup ce foyer pestilentiel qui menacait toute la Provence, on résolut dans le conseil des villes veisines, d'anéautir par le feu Digne et toute sa population, « Et si cette résolution ne fut pas entièrement exécutée, dit encore Gassendi, c'est que l'on apprit au même moment que la peste venolt d'étendre ses ravages sur trois ou quatre autres communes, et qu'on sentit qu'en anéantissant la ville de Digne, il falloit aussi anéantir ces autres villages. Il n'v eut donc d'incendié qu'nne maison de campagne, située dans un champ voisin, et avec elle toute la famille de ses propriétaires qui s'y étoit retirée, a

Digne n'a jamals pu se relever des suites d'une anssi épouvantable catastrophe : cette ville était cependant encore, à la fin du xvnre siècle, le siège d'un évêché anffragant d'Embrun et le chef-lien d'une recette et d'un bailliage qui s'étendait le long de la Durance jusqu'au Dauphiné; il y avait anssi dans sea murs un juge royal, un viguler et un lieutenant du sénéchal de la province; on y comptait plusieurs communautés religieuses : des Cordeliers, des Récollets. des Dames de la Visitation et des Ursulines. Digne ne reconnaissait d'autre seigneur que le roi lui-même, et jouissait du droit de représentation aux États : ses armoiries étaient d'azur à un D d'or, sur lequel une fleur-de-lys d'or, entre deux Laffrontés, et au chef d'une eroix de gueules. N'onblions pas de dire enfin que des deux grands bailliages, que la cour, en 1788, avait voulu établir en Provence pour juger en dernier ressort jusqu'à la somme de quatre mille francs, l'nn devait sièger à Aix et l'autre à Digne. Quant à l'évêque, il se qualifiait baron de Lauzières. La cathédrale était toujours l'église de Sainte-Marie, dans la cité, quoique les chanoines l'eussent gnittée, en 1562 et 1591, avec toutes les reliques qu'ils purent sauver, ponr s'établir à l'église de Saint-Jérôme dans le bonrg. L'Assemblée Constituante érigea Digne en chef-lieu du département des Basses-Alpes. Napoléon, à son retonr de l'île d'Elbe, s'arrêta dans cette ville le 4 mars 1815; c'est là que furent imprimées les proclamations à l'armée et au peuple, écrites sous sa dictée à bord du brick l'Inconstant. L'Empereur ne partit de Digne que le lendemain matin, après avoir eu soin d'acheter un petit nombre de chevanx ponr remonter l'escadron de lanciers polonais, qui a obligés de quitter l'île d'Elbe sans pouvoir embarquer lenrs chevaux, en avaient emporté l'équipement et marchaient joyeusement à l'avant-garde, courbés sous ce lourd bagage. »

Digne a aujourd'hui un tribunal de première instance et une cour d'assiese, une société d'agriculture, un collège communal, un seimainer et une bibliothèque publique assex riche, Son évéché a été conservé; il dépend de l'archevénd é Aix, Aries et Embrun. La ville, entourée de vieilles mursilles, flanquées de tours carrècs, n'offre qu'un assemblage de rues tortucusses, escarpées, mai baties. Les œux thermales, dont l'établissement est à une demi-lieue de distance, proviennent d'un terrain ascondaire, et sont souveraince cohnre les visunaismes et les paralysies. Pendant plusieurs siècles on ne trouva auprès des sources qu'un hobita militaire, lequel, tombs bientic en ruines; on y voit maintenant un bâtiment plus spocieux adossé à un rocher perpendiculaire et qui fait face à la route. Les baigneurs y affusest en assez grand nombre.

Le département des Basses-Alpes, dont Digne est le chef-lieu, renferme plus de 156,000 habitants; cette ville en compte 5,000 à peine, et l'arrondissement en a près de 52,500. Le commerce des Dignois se borne à la vente des prunes qu'ils récoltent sur leur territoire et sur celui de Courbon; Leur industrie n'est pas moins bornée. Quoique cernée par trois rivières et possédant dans son sein de belles eanx, Digne, en effet, ne tient en activité que quelques tanneries et une seule fabrique de teinture appelée Saint-Benolt. La plaine qui l'entoure est fertile; la culture en scrait même fort productive si la Bléone n'y empiétait tous les jours et ne convrait de vase et de graviers toute la vallée qui va de cette ville à Maliyeai. Quelques hommes célèbres ont vu le jour à Digne: nous citerons le franciscain Hugues, que saint Louis voulut entendre lors de son voyage en Provence (1254); le cordelier Mayronis, qui soutint la première thèse de Sorbonne; le jésuite Richeome, savant controversiste; et de notre temps, le général baron Desmichels. Au nombre des prélats qui jadis ont donné du lustre au siège épisconal de cette ville, nous nommerons le poête Heroét, ami de Marot, et l'un des meilleurs écrivains du siècle de François Ier. Le fameux philosophe Gassendi naquit, en 1590, au village de Champtercier, dont nous avons parlé comme d'un des anciens faubourgs de Digne. \*

#### SISTERON.

L'Itinéraire d'Antonin et la Table Théodosienne font mention d'une ville nommée Segustero ou Secustero; la notice des provinces de la Gaule l'appelle Civitas Segestereorum, et la place dans la Seconde Narbonnaisc. On ignore, du reste, à quel ancien peuple elle a pu appartenir. Son nom, corrompu peu à peu en celui

Pline. — Ptolémée. — Bouche. — E. Garcin. — Gallia christiana. — Gasseadi, Notitia Ecclesia Dinensis. — Vaulabelle, Histoire des Deux Restaurations. — Annuaire des Basses-Alpes.

de Senesterium, devint ensuite par contraction Sistericum, d'où est dérivé Sisteron. Les Romains avaient fait un municipe de Segustero, que quelques autenrs désignent aussi sous le nom de Sex Terræ, parce que cette ville se trouvait sur la limite des six provinces formant le pays des Vocentii. Les Huns et les Vandales la pillèrent tour à tour; vers le milieu du ve siècle, elle appartenait aux Bourguignons qui l'avaient enlevée aux Wisigoths, et dès le vre, ce fut le siège d'un évêché suffragant d'Aix. Charlemagne ou Louis-le-Débonnaire en fit sans doute le chef-lieu d'nn comté, puisque nous lisons que Guillaume 1er, comte de Provence, tint en 979 un plaid dans le bourg de Manosque, au comté de Sisteron. Vers 1060, un grand désordre causé, selon l'historien Bonche, « par l'ambition et l'avarice des séculiers et la négligence des ecclésiastiques, » régna dans tout le diocèse; la confusion y fut même si grande, que l'évêché demenra vacant pendant dix-sept années. Les consuls qui, comme derniers représentants de la municipalité romaine, gouvernaient déjà la ville, ne purent empêcher que, par suite de ces désordres, le faubourg de Labanme ne se détâchât du diocèse de Sisteron pour former une dépendance de celui de Gap.

La ville et le comté de Sisteron furent gouvernés, jusqu'en 1053, par des vicomtes dont on n'a conservé que de vagnes souvenirs. Ils se soumirent, à cette époque, aux deux comtes d'Arles, Guillaume et-Geoffroi, seigneurs de tous les états situés entre la Durance, le Rhône et l'Isère. Peu de temps après, les marquis de la Provence occidentale, comtes d'Avignon, chassés de cette ville par le comte de Toulouse, firent de vains efforts pour s'établir à Sisteron, dont ils finirent cependant par s'emparer, puisqu'on les en trouve seigneurs, dans les premières années du XII siècle, sous le nom de comtes de Forcalquier. Le comté de Sisteron demeura dans cette familie jusqu'au mariage d'Alphonse d'Aragon et de Gersende. petite-fille du comte Guillaume II (1193). La ville et sou terrifoire furent alors annexés au domaine des comtes de Provence : ses nouveaux seigneurs lei laissèrent son indépendance communale qui remontait, comme nous l'avons déià dit. à la domination romaine. Un édit de 1212 confirma les consuls dans leur autorité. Sous le double patronage des comtes et des consuls, les fondations religieuses se multiplièrent à Sisteron. Une communauté de chanoines réguliers de Saint-Augustin y fut créée, dans le même siècle, ainsi que la communauté des Dames de Sainte-Claire (1285). L'année suivante, les États-Généraux du comté uni de Provence et Forcalquier, rassemblés à Sisteron, envoyèrent une députation au roi d'Angleterre, afin qu'il coopérat à la délivrance du comte-roi, Charles-le-Boiteux, prisonnier en Sicile (1286).

L'histoire, depuis cette époque, est muette san Sisteron, jusqu'au milieu du xvr siècle. En 1559, Paul de Mauvans, qui avait levé la bannière du protestantisme en Provence, battant en retraite vers le haut pays, suivi de cinq cents hommes, et harcelé par les paysans catholiques qu'irribist la profanation des images et des autels, fut poussés par le coimte de frende vers le couvent de Ssint-André, proche de cette ville, où il consentit, dans une conférence, à cesser les hostilités. Trois ans plus tard, Lesdigütières et le benon des Adrets se jetèrent dans la place de Sisteron pour la défendre contre le comte de Sommerire, gou-erneur de Provence, qui versuit lataquer avec une belle armée couposée du

cinquante compagnies d'infanterie et quelques cornettes de cavalerie. Sommerive fit une forte brèche, du côté du midi, puis ordonna de planter les échelles. « Mais, à l'assant, son monde fut trois fois repoussé, et dura le combat, avec grande opiniâtreté, depuis trois heures après midi jusques à l'entrée de la nuit qui les fit séparer par la crainte de s'égorger les uns et les autres, à faute de se reconnoître. » Le gouverneur leva le siège, mais bientôt après, les femmes de Sisteron ayant saisi et pendu son lieutenant Bouquenègre, il revint en forces pour venger sa mort. Cette fois la ville fut emportée, et Sommerive « la mit au meurtre, au sac et au pillage, » Cette prise avant ruiné le parti calviniste dans la contrée, le baron des Adrets quitta la Provence (1562). La troisième année de la Ligue, La Valette, commandant pour le rol de cette province, prévoyant un conflit des royalistes avec les ligueurs, s'assura de Sisteron, place qui dominait, ainsi qu'Apt, Manosque et Forcalquier, le territoire d'outre-Durance (1587). Nommé bientôt gouverneur de tout le pays, il s'attacha surtout à nettoyer d'ennemis les dehors de Sisteron. C'est là qu'il se retira, en 1591, avec sa famille, et que la chambre royale de Manosque chercha un refuge et un abri contre toute surprise; c'est là que, la même année, Norante, gouvernenr de Riez, soupçonné d'intelligences avec les ligueurs, fut appelé par lui, sous prétexte d'une conférence, et « mourut, à peine arrivé, dans des convulsions horribles, non sans un violent soupcon de poison. » La chambre royale, siégeant à Sisteron, refusa, l'année suivante, une suspension d'armes aux ligueurs qui, après le départ du duc de Savoie, pressés de près par les royalistes, ne cherchaient plus qu'à gaguer du temps. Dans les premières années du xvu siècle, la forteresse de cette ville recut un illustre prisonnier, Casimir, frère de Ladislas VII, roi de Pologne, qui fut ensuite transféré à Vincennes, Pendant la Fronde, Sisteron fut une des villes proyencales où le parti du Parlement ne put prévaloir contre le Semestre (1649). Le duc de Mercœur, commandant provisoire de la province, ouvrit, en 1651, des négociations avec le gouverneur de la place, qui fit sa sonmission au rei.

Sisteron, dans la haute Provence, était, en 1789, un grand gonvernement de place avec état-major, et le chef-lieu d'une viguerie, d'une sénéchaussée créée en 1635, et d'une recette particulière. On regardait la citadelle de cette ville comme le boulevard de la Provence du côté des Alpes; on y entretenait une compagnie d'invalides, à laquelle, par l'ordonnance de 1761, fut réunie celle de la Tour de Bouc-du-Martigue, De nombreuses communautés religieuses existaient tant dans l'intérieur que hors des murs : c'étaient des chanoines réguliers de Saint-Augustin, des Dominicains, des Cordeliers, des Capucins, des Clairistes, des Visitandines et des Ursulines, Chcf-lieu de sous-préfecture du département des Basses-Alpes, Sisteron a anjourd'hui un tribunal de première instance, un collège communal et une société d'agriculture. Sa population atteint près de 4,000 ames, et l'arrondissement en compte un peu plus de 25,500. On y fait le commerce des excellents vius et des fruits délicieux de son territoire, et son industrie consiste en papeteries et en filatures de coton qui occupent quelques centaines d'ouvriers. La ville, bâtie au confluent du Buech et de la Durance, sur la pente d'un rocher dont la citadelle couronne le sommet, commande le passage de la

Provence au Dauphiné; elle ne renforme aucun montiment, et ser rues sont toutes montineuses et irrégulières, mais les tours démantelées de ses vieilles murailles sont d'un aspect trés-pilloresque. Sisteron a vu naître Albert, poète et mathématicien du xurr siécle; l'économiste Réat; et le médécul Drieuse, l'un des premiers et des plus ardents fueuters du nagnotésme.

## FORCALQUIER.

Les Memini, peuple celto-lygien, furent les premiers fondateurs de la ville de Forcalquier : ils s'établirent autour du mamelon qui la domine, et ce lieu, bien plutôt que le village de Manne, où on les place d'ordinaire, devint ainsi leur principale station. C'est là que Cesar vint les attaquer et les força de capituler. Le territoire des Memini fut alors partagé entre les chefs et les soldats romains, qui s'y établirent avec leurs esclaves ; l'agriculture jusque là dédaignée commença à v être florissante, surtout sur le terroir de Manne, converti depuis ce temps en marais, en jardins et en vergers. Tiberius Nerò, l'un des lieutenants de César, avait choisi pour résidence et considérablement augmenté la ville des Memini. Elle en prit le nom de Forum Neronis, changé plus tard, sans qu'on en sache la cause, en celui de Forum-Calcarium, qu'Hoffmann écrit à tort Fons-Calcarius, d'après un vieux chroniqueur. En 474, les Burgundes s'emparèrent de Forcalquier ; ils en restèrent maîtres jusqu'en 536, époque à laquelle les Franks les dépossédèrent, Cette ville fut ensuite enclavée dans les États des comtes de Provence, dont elle ne fut démembrée qu'en 1054, pour échoir en partage à Geoffroy, l'un des neveux du comte de Provence, Geoffroy Pr. Forcalquier devint alors la capitale d'un comté comprenant dans son ressort les viljes d'Apt, de Riez, de Sisteron, de Gap et d'Embrun. Toutefois elle fut rarement habitée par ses comtes ; ils lui préférèrent presque toujours Manosque, où ils firent construire un palais.

Les comtes de Forcalquier restèrent, pendant plus d'un siècle, indépendants de toute suizeraineté, libres de tout hommage autre que celui qu'ils devaient à l'Empereur; c'est seulement en 1162 que Frédéric l'eur donna pour suizerain Idécluse ou Alphouse II, roi d'Aragon et comte de Provence; renore celui-ci me fiel-il solio sont tre qu'en 1187. Guillaquer II, comte de Forcalquier, refusa l'hommage; mais menacé d'un siége dans Forcalquier même, il céda et se déclara homma-lige et vassal du comte de Provence. Le mariage de Gerende, petille de Guillaume, avec Alphouse, fils du roi d'Aragon (1193), fut le gage de

D'Anville, — Histoire de Sisteron, livée de ses archives. — Ed. de la Plane, Essoi sur l'histoire municipale de Sisteron — Bouche, Histoire de Procenez - Rouchon, Résumé de l'histoire de Provenez. — Dictionnaire de Russela. — Annuaires des Basse-Alpes.

cette réconcitation, et bien plus, le présage de la réunion prochaine du comté de Foradquier à la Provence, Guillaume II, en effet, ne s'était riséraç que l'usu-fruit de son comté, qui, à so mort (1989), se trouva ainsi incorporé de froit à la Provence; cainsi biental Guillaume. Ils de Guivand de Sabran et d'une fille de Bertrand II\*, comte de Foradquier, revendiqua ec comté en vertu d'une donation que lui avait faite Bertrand II prédécesseur de Guillaume. Le roi d'Aragon relus ad erconnaître ses droits, et Guillaume de Sabran s'apprêta à les soutenis les armes à la main. Mors, pour le bien de la pais, une transaction fut signée entre les deux compétiteurs. Par sentence arbitrale, en date du 29 juin 1220, Guillaume de Sabran oblait un certain nombre de terres dans fancien comté, et le droit de porter le nom avec les armes de Forcalquier. Ce dernier privilége et le droit de porter le nom avec les armes de Forcalquier. Ce dernier privilége de la maison de Brancas, grace au testament de Gaucher de Forcalquier, évéque de Gap (1883).

En 1307, le comte-roi, Charles II, avant créé deux sénéchaux du comté uni de Provence et Forcalquier, au lieu d'un seul, fixa le siège de l'un d'eux à Forcalquier même, dont le ressort embrassa la viguerie de eette ville, la vallée de Cornillon, les bailliages de Sisteron, de Digne, d'Apt et de Pertuis, la viguerie de Tarascon, les villes d'Avignon et d'Arles, et le bailliage de Notre-Dame de la mer. près d'Arles. Les Lorrains, en 1581, se rendirent maîtres de Forcalquier, pour le compte de leur due René, fils d'Yolande, Dès le xue siècle, cependant, l'église de Forcalquier était devenue l'égale, ou, comme on disait en langage liturgique, la concathédrale de celle de Sisteron; titre étrange et peut-être unique en France, qu'elle devait au collége des chanoines établis par Frondonius, évêque de Sisteron, pour desservir les deux églises, et au long séjour que fit dans ses murs le prélat Bertrand, lorsqu'en 1170 les habitants de Sisteron refusèrent de le recevoir. Cette concathédralite, ainsi que s'exprime l'historien Bouche, déià autorisée en 1155 par le page Adrien IV, fut confirmée en 1179 par Alexandre III. et conservée jusqu'à la Révolution. En 1536, il ne tint pas à Charles-Quint que Forealquier, où François I<sup>et</sup> venait d'établir un des six tribunaux subalternes dépendants du sénéehal d'Aix, ne fût érigé en duché. En effet, après son entrée triomphale à Aix, le 9 août de la même année, avant compris cette ville dans la distribution des grands fiefs du royaume d'Arles, déjà conquis par lui en espérance, il en avait fait un des quatre grands duchés de Provence et l'avait donnée au prince de Gonzague, son favori. On sait que ce fut là une vaine forfanterie, et que ni l'orcalquier ni aucune autre ville de la province ne furent détachées de la eouronne. Du reste, le titre de comte de Forcalquier sembla toniours si considérable aux rois de France, qu'ils le prenaient, aussi bien que celui de comte de Provence, dans tous les actes concernant cette partie de leurs . états. Pendant les guerres de la Ligue, Forcalquier joua un assez grand rôle dans l'histoire provencale. Le gouverneur La Valette s'en saisit, eu t587, eu même temps que de Sisteron, car ces deux places commandaient tout le territoire d'outre-Duranee, Il prit ensuite Montjustin, dans la viguerie de Forcalquier, et en massacra tous les habitants sans avoir égard à l'âge ni au sexe; expédition terrible qui lui livra à la fois Apt, Saignon et Digne (1589). L'année suivante,

85 °

ce fut à Sainte-Tulle, village de la même viguerie, que le seigneur d'Ampus batilit le régiment des montagands protestants des Cévennes (1950). Ginq ans après, Porcalquier adhérà à l'Union provençale contre le duc d'Épermo. Dio. Ginq ans Louis XIII, cette ville fut une des seize communautés de la province qui députèrent en cour, afin d'adresser au roi leurs observations sur le subside de quinter cent mille livres demandé anx États-Généraux par Richelieu (1630). Un présidial y fut créé, en 1639, malgré l'opposition des consuls-procureurs et du parlement d'Aix.

Forcaquier, jadis capitale de la Provence occidentale et chef-lieu d'une viguerie, députal en cette qualific un États et aux assemblées des communautés de la province; il y avait dans ses-mus une sénéchaussée et une recette générale; on y comptait quatre couvents, avoir : des Cordeliers, des Récollets, des Visitandines et des Ursulines. Chef-lieu d'une sous-préfecture du département des Basses Alpes, cette ville a aujourd'uni un tribunul de première instance, une société d'agriculture et un collège commant ; elle renferme environ. 300 habitants, et l'arrondissement un peu plus de 36,000. Biti en amphithétire sur le versant septentrional d'une montagne, dont la Laye baigne la base, Forcalquier n'occupe pas tout à fait l'emplacement de l'ancienne cité des Meminiens et des Romains, dont les ruines jonchent encore une vausé técheud ce letrain, au midi et à l'est du mamelon. La ville, una construite, est coupée de rues tortucuess, etroites es alses; l'industrie, qui n'a d'autre branche que celle des filatures de soie, y languit sans activité; on y fait quelque commerce consistant en miel, circ jaune, huile, amandes, potreic, chevaux et bestiaux.

#### BARCELONNETTE.

Cette ville, la plus jolie peut-être entre toutes celles des Alpes françaises, est avantageusement assies, à quinze cents mêtres au-dessus du niveau de la mer, au centre du plateau, qu'on nomme plaine de la vallée de Barcelonnette. Des montagnes lautes, ardues et toutes découpées de vallons lui forment ner redoutenter. Les Salens et les Exabiens, premiers peuples de cette longue vallée, moité prorençale, moité dauphinoise, à laquelle Barcelonnette devait donner on nom, n'avaient pas négligé les avantages d'une position si heureuse; ils y avaient établi lieur mailas, sorte de camp fortifié qui leur servait tout à la fois de lieu de refuge et d'entrepôt pour le butin. Après eux, les Itomains l'occuperten; puis vinnette les Bartares (330), qui ne firent que passer, et enfin les

Adrien de Valois. — Bouche, Histoire de Provence. — Nostradamus, Histoire de Provence.
 Zurita, Histoire d'Aragon — Papon. — E. Garcin.

Sarrasins (560), qui s'y arrêtèrent. En 975, ils en étaient encore maîtres, lorsque le comte d'Arles, Guillaume I", balayant devant lui ces bandes de pillards, réunit toute la vallée à la Provence. Près de trois siècles s'écoulèrent avant que de nouveaux habitants s'établissent dans ce lieu redevenu désert. Enfin, en 1231, selon Bouche, quelques hommes, descendus des hautes montagnes qui tonchent au Piémont, près du Val de Sture, et parmi lesquels se trouvaient « un Étienne Gran, Rostan de Faucon, et Guillaume Eisantier », vinrent implorer du comte de Provence, Raymond-Bérenger V, le droit de construire une nouvelle ville, « située, dit le vieil historien, à l'avantage et à la commodité de toute la contrée, pour leur servir de refuge en temps de guerre, et de foire ou de marché pour l'entretien de leur négoce. » Bérenger le leur permit, sous la seule condition que la nouvelle ville s'appellerait Barcelonne, « en mémoire sans doute de la ville de Barcelonne en Espagne, dont ses ancêtres étaient comtes suzerains. » Mais cette cité ne devait rappeler qu'en diminntif la grande cité espagnole; aussi, ne l'appela-t-on bientôt que Barcelonnette, ou petite Barcelonnc. Tout d'abord, cependant, elle avait été le lieu le plus important de la vallée; et force lui avait été d'en subir, la première, les diverses vicissitudes.

Lorsqu'en 1388, le comte de Provence, Louis II d'Anjon, partit pour la conquête de Naples, Barcelonnette tomba, comme tout le reste de la contrée, aux mains d'Amédée VIII, comte de Savoie. Néanmoins, deux ans après, Louis II étaut de retour, elle revint en son pouvoir, mais pour être de nouveau annexée après sa mort aux États du comte de Savoie (1417). Elle ne redevint possession provençale qu'en 1471, quand René d'Anjou l'eut reconquise. An commencement du xvr siècle, le duc de Savoie l'avait déià reprise, et, ainsi, elle n'avait pu, comme le reste de la Provence, être réunie à la couronne de France: aussi François I" ne craignit-il pas de la traiter en ville ennemie : à l'énoque de l'invasion de Charles-Ouint (1536), il envoya dans la vallée de Barcelonnette les six mille lansquenets du comte de Furstemberg, avec ordre de ruiner tout le pays, « afin que l'Empereur, passant par là, en descendant du col de Tende, n'en pût retirer du secours pour les vivres nécessaires à son armée, » L'ordre fut impitovablement exécuté, car non-seulement les lansquenets dévastèrent la campagne, mais encore les villes furent mises à sac et les églises dépouillées. Ces pillages valurent une prise de possession pour Frauçois I". Barcelonnette, en effet, réunie dès lors aux États de la Provence, dut être gouvernée selon les lois de la contrée. La vallée de ce nom fournit une des quatre vigueries du comté de Nice; elle avait un juge royal au chef-lieu, des consuls et des bayles électifs pour ses différentes communautés, lesquels exercaient haute, movenne et basse instice au civil et au criminel : enfin ni les droits seigneuriaux ni les contributions de guerre ne pesaient sur ses habitants, qui étaient en outre affranchis de la gabelle et de l'nsage du papier timbré.

En 1559, la pair de Cateau-Cambrésis détacha de nouveau de la France Racelonnette et sa vallée, et les rendit au duc de Savoic. An XVII sécle, des circonstances non moins fatales devalent encore la rattacher pour quelque temps à la couronne de France. Le maréchal d'Utelles, qui se rendait en Italie avec son armée, ayant vainement tenté de forcer le passage par les vallées de Vraite, de

Sture et d'Angrogne, où le duc de Savoie lui opposait d'invincibles obstacles (1628), se vengea de cette disgrâce en se rejetant sur la vallée de Barcelonnette, où il pilla et incendia sans pitié les villages et les villes, Barcelonnette la première. Cette barbare expédition, qui, un siècle après, faisait encore maudire dans la vallée le nom du maréchal d'Uxelles, nous rendit tout le pays, mais pour deux années senlement; en 1630, le duc de Savoie le reprit; enfin la paix d'Utrecht le donna définitivement à la France, en échange de la partie du Dauphiné située à l'orient des Alpes, qui fut abandonnée au duc de Savoie. On ne sut, d'abord, dans quelle province incorporer Barcelonnette et sa vallée. Les États de Dauphiné réclamèrent ce territoire comme compensation de celui que le traité d'Utrecht leur avait enlevé, tandis que ceux de Provence le revendiquaient de leur côté comme une ancienne possession. Louis XtV se montra favorable aux prétentions de ces derniers : un arrêt du conseil d'état , du 25 décembre 1714, réunit Barcelonnette au gonvernement général de la Provence. Toutefois, on la regarda comme n'avant rien de commun avec le corps du pays, et, réputée terre adjacente, elle n'eut jamais droit d'être représentée par des députés aux assemblées générales des communautés de la province,

Barcelonnette a été plusieurs fois détruite partiellement et même en tolaité par des incendies. En 1514, elle fib brallès presque tout entière par accident; en 1601, Lesdiguières la réduisit en ceudres; en 1750, la foudre y incendia plus de cent nations, et en 1761 la même cause lui tit épronver le même dommage. Dévastée ainsi et reconstruite à tant de reprises, elle perdit peu à peu la sombre physionomie des cités antiennes pour prendre l'aspect plus gracieux des villes modernes. Barcelonnette est, en effet, bieu blite : ser mes sont larges, se promenades charmantes, et l'Ubaye, en baignant ses murailles et arrosant la plupart de ser mess et de ses jardins, ajoute encore à leur agrément. Sur la grande place, dont une belle tour de l'Hortoge, décorée d'une haute et élégante fleche, occupe une sangles, on voit le buste de Mannel, un de nos plus grands citoyens et le plus illustre des enfants de cette petite ville des Alpes. Sur le piédestal est gravé ce vers de Béranger:

#### « Bras, tête et cœur, tout était peuple en lui. »

Che-lieu de sous-préfecture du département des Basses-Alpes, Barrelonnede et aujourd'hui le siège d'un tribunal de première instance; elle a un collège communal et une école normale primaire. L'arrondissement ne renferme que 00,000 habitants, et l'on n'en compte dans le chel-lieu pas plus de 2,300. Le ville et la vallée fournissent toute la France de crocheteurs, de maçons, de décrotteurs, de joueurs de vielle. Les bandes de ces bohémiens provençux se retrouvent jusquel n-Saxe et en Danemark. Les fermes restent seules dans la vallée; elles y vivent d'olives et de chataignes, et y fabriquent le cadia, sorte de burg ergosière dont on fait des habits pour les étux sexes. \*

1. Bouche, Histoirs de Provence. — E. Garcin, Dictionnaire historique de Provence — Dictionnaire de Hosseln. — Dictionnaire des Basses-Alpts. — Annuaire du département des Basses-Alpts.

# RÉSUMÉ.

AGRICULTURE. — INDUSTRIE. — COMMERCE. — CARACTÉRE. MOEURS. — IDIOME — ANTIQUITÉS.

Le sol de la Provence est trop aride en certains lieux, trop accidenté daus d'autres, trop couvert de forèls et de marécages, pour que l'agriculture en tire tout le blé nécessaire à ses habitants. A part le fond limoneux des vallées, le terrain d'alluvion de la rive gauche du Rhône et les plaines desséchées d'Arles et de Tarascon, qui rendent cinquante fois le grain qu'on y sème, le pays produit peu de cérèales. Ce déficit, évalué avant la Révolution à deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois charges, représentant une somme annuelle de sept millions, pourrait jusqu'à un certain point être compensé par la culture du riz à laquelle les paluns et les terres noyées sont merveilleusement propres. Mais les rizières, plus belles jadis que celles du Piémont, ont été abandonnées pour cause d'insalubrité. On a bien essavé de les rouvrir depuis, mais sur une trop petite échelle pour que les résultats soi nt encore appréciables. Il en est à peu près de même de la vigne : elle vient facilement en Provence; si les bras étaient suffisants et si, au lieu de la planter dans les terrains que réclame l'agriculture, on en couvrait les terres vagues où parquent les chèvres , la croupe des montagnes exposées au midi, et même les cailloux de la Crau, on recueillerait des vins aussi bons qu'en Languedoc. Ceux que la province produit actuellement sont détestables. On cite pourtant comme exception les vins blancs de Cassis, les muscats du Var, les crus de la Ciotat, de la Gaude et surtout ceux de la Malque, près de Toulon.

Comme pour la dédommager de son infériorité par rapport aux céréales et aux sins, la nature a fait de la Provence le vergre de la France. Le pays, selon l'historien Bouche, donne avec la même abondance que l'Italie et l'Espagne, des frantsoles, des Captes, des frantsoles, des mères, des prunes, qui forment ane partie du commerce de trignolles, de Castellane, de Mérel et de Digne. Les cillets, les renoncules, les tulipes, brûtés an midi par le soleil, étalent une maguificence et un lave de couleurs extraordinaires dans les vallees des Alpes qui regardent le nord. En général, les fleuer foisonneut sur rette terre privilegies, et elle est four fuch en plantes médicinales particulières. Du côté de la mer, l'oranger, le citronnier, le grenadiler, le poncirier, le berganudiler, le cédraiter, en prote, enbannent la plage. Le palmier même ombrage les terrasses d'Hyères. Toute la moyenne et la basse Provence sont couvertes d'amandiers, de mâriers blancs, de figuiers et d'oliviers. Les plages mariers et les terres voisines des étangs produisent l'arbonsier, aussi riche en mattères succharines que la canne d'ont le mare rend un rhum déclieux; le lin de la Novelle-Cédande, la ga-

rance et le kermès. Dans les forêts, les essences dominantes sont le chéne blanc et vert, le sapin, le piu et le mélèze.

De toutes les productions naturelles de la Provence, celle de l'olivier est la plus importante, « Les auteurs anciens prétendaient que l'olivier ne pouvait subsister à plus de trente lieues de la mer, dit un savant agronome. Cette assertion n'est pas rigoureusement vraie, puisqu'ou eu voit, dans le royaume de Léon, en Espagne, à plus du double, et dans l'Asie Mineure et la Mésopotamie à plus du triple de cette distance. Cependant, il est certain qu'on ne le trouve que sur les bords de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne. Les plantes qu'on a transportées au Chili ne sont pes non plus très-éloignées de la mer. Des documents authentiques constatent qu'on cultivait autrefois l'olivier, en France, à un plus grand éloignement de la mer, par exemple, aux environs de Valence : aujourd'hui, on n'en voit plus, même aux environs d'Avignon, et ceux de la plaine d'Aix sont si souvent maltraités par la gelée, que beaucoup de propriétaires commencent à les faire arracher pour les remplacer par les amandiers dont la récolte est plus certaine et plus productive. » Du reste, le fruit de cet arbre précieux n'est pas employé partout à faire de l'huile. Auprès de l'étang de Berre et à Marseille, on sale les olives; partout ailleurs elles sont livrées au pressoir et fournissent deux sortes d'huile : la première, dite d'Aix, destinée à la consommation, et la seconde qui est vendue pour les usages de l'industrie.

Les grands animaux domestiques dans les trois départements provençaux sont, en général, de petite espèce. On estime néanmoins les ânes pour leur vigueur peu commune, les mulets des Hautes-Alpes et les chevaux bais de Camargue. Le jumart est un animal bâtard qui, né du taureau et de l'ânesse, réunit les qualités de l'une et l'autre espèce. On regrette que les moutons mérinos, dont l'éducation est très-soignée, ne soient pas plus nombreux. Les abeilles et le ver à soie donnent d'abondants et riches produits. La nature sauvage est représentée par le loup, commun dans les montagnes des basses Alpes ; le chamois qui hante les lieux les plus escarpés; le milan, le duc, le faucon; le lièvre, les perdrix rouges, les coqs de bruyère ; et les poissons de toutes espèces, parmi lesquels on distingue les truites d'Allos et les carpes du Lauzet. Sur la côte, les esturgeons, les thons, les anchois, entretiennent les travaux productifs de la pêche. Les ressources souterraines du sol sont plus variées qu'aboudantes. Ou a trouvé des indices de mines d'argent et de fer dans les Basses-Alpes et les Bouches-du-Rhône. Le département du Var a des mines de fer et de plomb, dont l'exploitation est suspendue. Les autres productions minéralogiques sont la manganèse, l'antimoine, le granit, la pierre de taille, la pierre meulière, des marbres trèsvariés, le gypse, l'albâtre, le jaspe, le porphyre, la pouzzolane, des houilles qui sont exploitées avec assez de succès, les ardoises, les terres à poterie, etc. Il fant ajouter à cette nomenclature, le corail des Bouches-du-Rhône. On connaît la beauté et la bonté du sel des marais salants de Berre. Il y a des sources salées à Tartonne, Agnar, Lambert, Gévaudan, Clamans, Moriez, et des sources minérales aux Camoins, à Aix, Digne, Gréoulx et Colmans.

La Provence a des fabriques de faïence, de poteries, de cristaux de roche, de clous, de faux et faucilles, de peignes pour le chanvre, de crayons, de corail

pour l'Amérique et la Turquie; de papiers, d'amidon, d'acides minéraux, de verres noirs et blancs, de savon, de maroquins, de bougies renommées pour leur blancheur, de parfumeries qui ont rendu la réputation de Grasse européenne; de draps, de cadis, de toiles de chanvre et de toiles à voiles. La statistique distingue les tanneries de Brignoles, de Barjols, de Digne, de Riez, de Marseille et de Briançon; les papeteries de Moustiers, de la Salle et de Roquevaire; les filatures de soie de Manosque, Gap et Salon; la chapellerie de Forcalquier et d'Embrun; les raffineries et les distilleries de Marseille; les bouchons de Saint-Tropez; les fonderies de Briançon et les manufactures de draperie commune de Barcelonnette. Le commerce général de la Provence consiste dans les huiles, les olives, le thon, les truffes noires, les mannes de melèze, les cotons, les soies, les bois de construction, les mulets, les bêtes à cornes et moutons transhumans des Basses-Alpes, les parfums, les essences et les liqueurs. La bonne renommée de leurs productions ouvre d'avance aux Provençaux les marchés du monde. Qui ne connaît de réputation, du moins, les délicieuses prunes de Brignoles dont l'Italie et l'Espagne se montrent si avides, les figues de Salerne et de Roquevaire, le marasquin et les citrons de Grasse, les pêches, les câpres et les brugnons d'Antibes, les jujubes, les grenades et les oranges que múrit le soleil d'Hyères?

Le caractère de la population est, ainsi que la constitution physique de l'homme en Provence, bon, mais vif, heurté et essentiellement divers. Là, on peut le dire, chaque canton offre un groupe frappé à son type particulier. Comme les anciens Romains, leurs pères, les habitants de Feurs, par exemple, sont d'une forte constitution, d'une physionomie agréable, d'une vigueur et d'une agilité extraordinaires; de peur de dégénérer, au reste, ils ne s'allient guère qu'entre eux. La vivacité et la finesse distinguent au contralre les habitants d'Orgon, impressionnables à l'excès et dont on se rappelle l'exaltation fébrile en 1815. Comme opposition, leurs voisins d'Esnagne sont très-doux et très-calmes; tandis qu'une gaieté folle agite sans cesse les habitants de Saint-Andéol, que ceux d'Allauch chérissent le bruit et le ieu, et que la icunesse athlétique d'Aubagne ne se plait, comme celle du Champ-de-Mars, qu'aux exercices violents de la gymnastique, Les Provencaux de Cuges, d'un tempérament sanguin, sont francs et enjoyés, mais brusques et querelleurs; ceux de Géménos, doux et polis; ceux de l'Huveaune, sociables et très-laborieux. Bienveillants à la Ciotat, les habitants sont intelligents à Cassis, pleins de frugalité à Roquefort, industrieux à Roquevaire, gais et travailleurs à Auriol, durs et forts à Greasque et à Belcodène, simples et actifs à Éguilles, bons agriculteurs à Meyreuil, sauvages à Venelles, pêcheurs et esprits forts autour des étangs de Berre, appliqués à La Fare, dissipés à Rognac, crédules et peu maniables à Vélaux, fermes et sages à Ventabren, sobres et fins à Vitrolles, patients et actifs à Gardanne, et adroits entre tous à Albertas,

Tous ces groupes si variés reproduisent traits pour traits les types des difficretes races qui, en se mélant successivement, on fini per former la population provençale. On retrouve la, presque sans altération, les tailles sveltes des lbéro-Ligures, les cheveux noirs de l'Ibère, les cheveux crèpus, le large front et le teint basané des Maures, quelques déscendants des émignats germains, la taille forte et trapac des colons de Rome et le pur sang de l'fonie. La population d'Arles, surtout, a garde ce beua sang dans se vrices. Il est impossible de voir ses filles au profil élégant et purrement autique, à la toille droite et cambrée, aux doux cleveux noirs s'in roquettement lissée en bandeau sous la utita romaine, ou large rulan de velours, sans pesser involontairement aux vierges qui baignaient, il y a tant de siècles, leurs jetés délicits dans l'Ilissus, auxsi ne décourrel-on pas, en fouillant le sol, une statue ou une tête de marbre taillée par le ciseau grec, depuis deux mille ans, qui ne ressemble, comme la Vénus retrouvée en 1651, a soit par sa coape harmonieuse, soit par la pureté de ses lignes, à quelque belle Arlésienne de nos iours.

Les coutumes antiques se reflètent avec non moins de fidélité dans les mœurs. On se souvient de cette coupe d'eau que la belle Gyptis, fille de Nant, le roi des Ségobriges, offrit, en le choisissant pour époux, au voyageur Euxène. Eh. bien! la tradition de cette gracieuse ailégorie vit encore dans les mœurs locales. A Feurs, toutes les fois qu'une fille se marie, son père ou son plus proche parent présente au futur époux un verre plein d'eau dans lequel est une pièce d'or ou d'argent. La fiancée boit l'eau, prend la pièce de mounaie, et se met à verser des larmes pour exprimer les regrets qu'elle éprouve en quittant les bras de sa mère. A Arles, et particulièrement dans les communes rurales, moins altérées par le contact de la civilisation, la fête de la Maia, qui remonte à Constantin, est encore célébrée tous les ans. Une jeune fille, la plus belle du village, s'assied sous un dais de feuillage, le 1et mai, et demande une pièce de monnaie aux passants pour acheter un collier de corail. Dans quelques paroisses de l'arrondissement d'Arles , on n'accepte pas pour parrains les gens contrefaits, car on craindrait que l'enfant baptisé n'eût les mêmes infirmités. Là, ce choix important appartient exclusivement à la mère. En revenant de l'église, la marraine fait présent à l'accouchée de six douzaines d'œufs que celle-ci est tenue d'achever avant de quitter son lit. A Forcalquier les superstitions païennes accompagnent toujours les décès : les parents du mort envoient chacun un plat dans sa maison (l'ancien dapes), pour le repas funèbre qui se termine par l'éloge du défunt. A Feurs, la paille du lit d'un mort est soigneusement entassée dans le second champ qui tient à la demeure qu'il eut pendant sa vie, sans qu'avant la dissolution du corps on y puisse toucher sous peine des plus grands anathèmes.

Les fêtes se ressentent toutes de la même origine. Avant la Bévolution, or aspplandissis in vec orgueil de celle de la Fet blou où figurainet trois personnages allégoriques: le prince d'Amour, sui d'un cortége de si battomiers, d'un portenseigne, de trompettes, violons et tambours, et précédé du roi de la Basoche térement décoré du cordon bleu, et de l'abbé de la Jeunesse son bouquet à la main, présidait à a passade, ou combat des battomiers, aux jeux grotseques des reaccustens, jongleurs à tête de mulet; et lorsque Hérode, Amphitrite, la reine de Saba, Saturne et Cybèle à cheval, les mages, les apôtres, les tirusoums on innocents, et la mort, fin de toutes choses, autent amplement égayé les bons habitants d'Aix, le prince d'Amour allait recevoir son indemnité de mille livres et applote à l'hôtte de ville, et la journées e terminait par une grande farandole.

100000

Cette danse, d'origine celtique et nationale par excellence, s'est conservée dans toute sa pureté à Barbentane, à Callian et à Saint-Tropez, où elle fait, avec la bravado (décharge d'armes à feu). l'ornement obligé des fêtes patronales et même des processions. On la danse assez ordinairement au son du galoubet La danse mauresque, qu'on retrouve surtout dans la commune de Callian, consiste dans une série d'entrechats que les danseurs battent en se poursuivant à la suite les uns des autres. Quant au rigaudon, il est, même de nos jours, trop aristocratique pour les campagnes. A îstres, bourg dont les femmes portent le casaguin de velours poir ou cerise et le blanc jupon des Arlésiennes, la pyrrhique est fort en honneur. Les danseurs portant un tour de grelots aux genoux, une orange à la main droite, et à la gauche une épée, s'avancent d'abord gracieusement entre deux danseuses; puis aux sons rapides du tambourin, ces triolets partent, bondissent et s'entrecroisent de mille façons en formant les figures les plus variées. Les combats de taureaux rappellent, avec moins de péril et de férocité, les jeux sanglants du cirque. Enfermés dans une enceinte de planches sur la place du marché d'Arles, les jeunes bœufs marius de la Camargue y sont poursuivis avec une adresse incomparable par des lanciers qui doivent, pour remporter le prix, enlever une cocarde de rubans attachée aux cornes du taureau le plus indompté. Telles sont à peu près, sur un plus vaste théâtre, las ferrados ou ferrades de la Camargue. Comme la délimitation des propriétés y existe d'une façon très-imparfaite, chacun, pour reconnaître ses bestiaux, a l'habitude de les marquer. On les chasse donc tous les aus des marais, et des cavaliers armés d'un trident aigu les poussent dans un cirque provisoire, où chaque propriétaire marque avec un fer rouge ceux qu'il croit lui appartenir. Les pécheurs de Martigues et des étangs ont des amusements d'un autre genre. Leurs joutes (juès de la targo) attirent d'ordinaire un grand concours de curieux. Voici comment elles s'exécutent. Les hateaux jouteurs sont divisés en deux flottilles distinguées par des banderoles de conleurs diverses. A l'arrière des bateaux s'allongent des échelles , appelées tintainos. sur lesquelles se tiennent les jouteurs debout , la lance dans une main, le bouclier dans l'autre. Ils s'abordent aux sons de la musique : tout jouteur qui a renversé trois adversaires est nommé frairè et a le droit de jouter pour le prix. Une des fêtes favorites des Martigaux et des chasseurs de la basse Provence est encore la . chasse aux canards et aux macreuses, dont on abat des milliers sur l'étang de Berre.

Bien que la civilisation efface, chaque jour, un trait de la physionomie nationale; bien qu'il y air Marseille, notamment, autant d'Arnbes, de Luis, de Génois, de Français du nord que d'indigênes, et que les vrais Provengans ne se retroueur plus gebre qu'à Air, Arles, Apl. Biggnoles et Porcalquier, quelque-uns des vieux costumes du pays ont résisté à l'envahissement des modes françaises. Sans parler des ossiumes si pittoresques des filles d'Arles et d'Istres, les Fournasisens ont habilités, en et leurs femmes, comme au morps age. Les houmes portent un chapeau à trois cornes, un habit long et carré de drap de couleur, une veste, une coldte courte, des guettres; et les femmes un mouchoir rouge ou blanc, à dessins noirs, qui couvre leur tête et pend par derrière, un justaucorps très-serré, un jupon court et des Annéberses ou semelles de bois attachées par des cordes.

Ce qui a le moinschangé, e'est la langue : mélange de débriscelto-lygiens, grecs, latins, auxquels s'adaptent cà et là quelques mots arabes, le provençal, n'en déplaise à ces touristes superficiels qui étudient un pays en diligence pour enrichir nos revues du fruit de leurs observations, le provençal moderne conserve toute l'originalité et presque toute la fralcheur de la langue des troubadours, Qu'on en juge, du reste, par un rapprochement. Voici une lettre écrite d'Arles, vers la fin du xve siècle, par un artisan de Grasse : « Senhe païre, à bous de boun cor mi recounandi; la présent es per bous abisar coumo yeu ai resauput vostra lettro en laqual mi mandas belcop de besonhos; yeu ai resauput ma roupo ambe mas camisos et alcuns libres del magister Johan Maurels, losquals los aïuraï donats d'autra part, se non ages pensat et saûput que mon mestre non ages tenut boutiquo ni esperanso de tenir yeu non fosso pas vengut en Arle per demorar enb'el car jamaï non tendra houtiquo. Yeu aï mandat à Bernart dos o tres lettros, el non es vengut car el ero malaut à Aïx. Si el non ven, yeu non l'attendraï plus, car non delibéri de perdre moun temps. Mi recommandares, si us plats, à ma maire, à mas sorres et conhats et à touts nostres bous amics, a « Seigneur père, à vous de bon cœur je me recommande; la présente est pour vous aviser que j'ai recu votre lettre dans laquelle vous me mandez beaucoup de choses : j'ai recu mon caban avec mes chemises et quelques livres du magister Jean Maurel, que je lui aurais donnés si j'avais su ou cru que mon maître n'avait pas de boutique et qu'il n'a même aucune espérance d'en avoir, je ne serais pas venu rester avec lui à Arles. J'ai mandé à Bernard deux ou trois lettres, mais il n'est pas venu car il était malade à Aix. S'il ne vient pas je ne pourrai l'attendre, car je n'ai pas l'intention de perdre mon temps. Vous me recommanderez, s'il vous plait, à ma mère, à mes sœurs et parents et à tous nos bons amis. » Et voici maintenant des vers publiés tout récemment :

La fio de mestre Nico

En brassetto èmè soun amigo, En caminan faziè la tigo Els aoutrei fio del quartié Que cretavous de jalousié. Manetto éro fouesso poulido E ben facho quoiquè soulido A para vingt coou de mistraou... Pu fresco que lei roso émé lei joussemin Que rencontravo per camin. Quan' aguè fa vingt tonrs d'aleïo Éme soun amigo Reynelo, Nanetto Nico s'arrestè.... Mai aou moumen què s'abeissavo, Lou pervi que la relucavo En fen semblan de ren s'approcho, Émé lei man dedin lei pocho, Viro, terno passo, darrié, E pei y reveue de coustié : Avanco uu pane, s'arresto pousso, Aniin fa tan di tan que l'aganto uno pousso.

En comparant ces deux morceaux écrits à quatre cents ans de distance, qu'on

se demande si le provençal est mort comme on dit. L'idiame actuel s'éboigne même beaucoup plus du français que celui du x v sélec. Ajoutous ague dans le quartier Saint-Jean, à Marseille, on appelle encore le pain, es comme les Grese d'Hon-mère, arious, et que presque tous les termes particules du langage des pebcheirs sont purement ioniens. L'aragnaou, flites à milles larges (arafo), le calen (ca-l'ina), l'aisonage (ristango), le quampi (ristango), les pampi (ristango), les quampi (ristango), les qua

Sous le rapport monumental, la Provence n'est pas moins riche en vestiges antiques. Il lui reste d'abord l'amphithéatre d'Arles, le plus vaste que nous avons en France : composé de deux étages de portiques, ses diamètres sont, d'après MM. Henry et de Villeneuve, pour le grand ave, dont la direction va du nord au sud, cent quarante mètres, et pour le petit ave cent trois. En retranchant de ces mesures trente-quatre mètres pour l'épaisseur du massif et des constructions; il reste pour l'arène cent six mètres sur soixante-neuf. Une corniche, presque entièrement dégradée, sépare les deux étages du portique percé de soivante arcades avec colonnes engagées, dont le premier rang appartenait au dorique, et le second au corinthien. Arles possède encore un théâtre, dont les premières parties ont été découvertes en 1684, et la scène en 1833; un pyramidion ou obélisque en granit de l'Esterel, qui décore aujourd'hui la place du marché et ne justifie guére l'enthousiasme de Millin ; et les ruines d'un aqueduc taillé à pic dans la colline calcaire de Barbegal. Nyons a conservé un pont romain d'une seule arche; Aix, une salle de bains à seize niches; Apt, une table de marbre noir où est gravée l'épitaphe du fameux Boristhène, le cheval favori d'Adrien; Bonnieux, le pont Julien sur le Calavon; Cagnes, des tombeaux; Saint-Césaire, l'ancien Casarius, des villes; Cucuron, une tour romaine; Draguignan, l'autel du dieu Silvain (ara Silv. ani); Saint-Rémy, des restes d'un magnifique mausolée; Fréjus, un cirque de cent cinquante mètres de longueur; et le village du Muy, une tour romaine, blen conservée, qu'on appelait Turris de Medio, parce qu'elle protégeait la voie militaire, à moitié chemin du Forum Julii (Fréius) et du Forum Vocontii (Faradeau). C'est dans cette tour que sept gentilshommes provencaux s'embusquerent, en 1530, pour faire sauter Charles-Quint, au moment où il passerait dans sa voiture. L'Empereur, fort heureusement pour lui, venait de monter à cheval. Au bruit de l'explosion de la machine qui avait mis en pièces son carrosse. les courtisans dont il était entouré se précipitérent vers la tour. Les conjurés s'y defendirent bravement : einq d'entre eux tombèrent frappés du eoup mortel ; les deux autres se rendirent prisonniers, sur la parole que leur donna Charles-Quint de leur faire grace : mais à peine furent-ils entre ses mains, qu'il ordonna qu'on les pendît à un figuier voisin de la route.

Le trou des fées de Cordes, creusé dans les Alpines par les Druides, et le large doimen de Braguigana, qui se rattachent l'un et l'autre à l'époque celtique, complècent la érie des monuments patiens de Provence. Ce doimen, situé à quinze cents mètres environ au nord-onest du che-lieu du Var, et que les gens du pays désignent sous le nom de la Pierre de la fée, se compose d'une immense dalle dressée à trois mètres au-dessus d'un tertre et supportée par deux autres pierres plantées verticalement dans le sol, à cinq mètres de distance. On évalue à deux cents quintaux métriques le poids de cette masse, sur laquelle un énorme et vieux génevrier projette son ombre. Les monuments chrétiens sont pour le moins aussi nombreux. On peut citer la cathédrale de Saint-Sauveur, à Aix: celle d'Arles, dont le portail, bâti au x111° siècle, est un chef-d'œuvre d'architecture; la chartreuse de l'Averne, élevée au milieu des pins et des chênesliéges; et la Sainte-Banme (Baoumo), grotte située à sept lieues de Brignoles, où sainte Madeleine, dit la tradition catholique, se retira et vécut trente ans. L'église de Notre-Dame-de-Grace, fondée en 1519, était autrefois un lieu célèbre de pèlerinage; Anne d'Autriche et Louis XIV la visitèrent, en 1663. Aucune chapelle n'avait en Provence un si grand renom de sainteté, si ce n'est l'ermitage de Saint-Féréol auprès de Lorgues. On peut ranger aussi parmi les monuments les plus curieux, la vieille cathédrale de Digne, qui remonte, dit-on, à Charlemagne; la cathédrale de Fréjus, remarquable surtout par son baptistère que forment huit colonnes de granit surmontées de chapiteaux de marbre blanc; l'église de Grimaud, bâtie en forme de croix latine, vers le x' siècle; les ruines du monastère de Saint-Honorat, dans l'île de Lerins; la statue de Massillon à Hyères; l'église de Saint-Maximin, fondée par Charles II, roi de Naples, dont on admire les boiseries et la chaire à prêcher; Notre-Dame-des-Accoules, à la flèche antique; et la Mayor de Marseille, qui disparaît peu à peu rougée par la mer.

Noublions pas de mettre au rang des monuments, bien qu'ils appartiennen aux temps modernes, la tour de l'Hortoge de Draguignan, construite en 1667 sur un rocher, et dont le sommet se perd dans les airs, la roche d'Strex, tailiée en forme de vaisseau de ligne pour houorer la mémoire de Suffren; et cet aqueduc monumental de Roquefavour, qui rappelle, en les effaçant, les travaux gigantesques de Rome.'

Benry, Notice mr le Holter et l'amphibilité d'Aries. — Viens, fis, Journal des seconts l'ell. — Estragie, — Lougier de Cantrone, Minodres de la coetile regule de sa valiquaires de Frances, XIII. — Garcia, Distinouaire historique de la Fronces. — Ch.-Fr. Boeche, Estal in Finalise de Promes. — De Villeeure, Statelique de Boucha-du-Bohne. — Blouce Deini, Promesade d'Utel Hybries. — Boos, Historier d'Apri. — Authori, Distraction ser la movingel et crotter. — Burgiallo, Tobleme de la impay partiée dans i sein de la France. — Burchill, Newton cours complet d'agriculture, 1. x. — Artsidie Gailbert, de la Colonisation du nord de Léfrique.



# TABLE

### PROVINCES ET VILLES

CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

### FRANCE.

Introduction générale. - Situation géographique, climat, éléments du sol et description physique. - Races primitives. - Caractère, esprit, culte, civilisation et gouvernement des Celtes. - L'esprit de fédéralisme et de féodalité domine dans leurs institutions et leurs mœurs. - Leurs expéditions. - L'empire du monde leur échappe et ils sont vaincus par la tactique, la discipline et l'unité romaines. - Limites et étendue de la Gaule. - Son gouvernement et son administration civile, religieuse et militaire sous les Romains. - Invasion des peuples du Nord. - Rois Mérovingiens et Carlovingiens. - Ils s'appuient sur l'autorité morale, la puissauce hiérarchique et la division administrative de l'église. - Leurs tentatives d'unité monarchique échouent contre l'esprit de fédéralisme ou d'indépendance provinciale. - Monarchie capétienne. - Elle transige avec la féodalité. - Etat des personnes au moyen âge. - Tous les intérêts sociaux et tous les pouvoirs publics s'organisent et se hiérarchisent. - Politique du gouvernement royal. - La papauté, l'église et l'aniversité de Paris - Parlements - États-généraux, États-provinciaux - Communes , corporations et maîtrises. - Expéditions au deliors et guerres à l'intérieur. -Elles constituent l'unité et la nationalité françaises. - L'établissement d'une armée permanente par Charles VII prépare le règne de Louis XI. - Réaction du protestantisme et de la Ligue contre l'autorité et l'unité monarchique. - La royauté l'emporte. - Henri IV, Richelieu, Louis XIV. - Nouvelle division territoriale et administrative de la France dans un esprit de centralisation monarchique. - La royauté, les parlements, et la société pendant le xv11° et le xv111° siècle. - Coup-d'œil rétrospectif sur l'abolition graduelle des États-généraux et des libertés et franchises des provinces et des villes. - Révolution de 1789. - La monarchie et la société féodales font place à la centralisation administrative et au droit commun. - Situation actuelle de la France, - Organisation politique, communale, administrative, militaire et religieuse. - Population. - Esprit, caractère, mœurs, civilisation. -Langue et littérature nationales. - Patois et idiomes des provinces. -- Statistique comparée de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant et depuis la révolution. - Objet et division de l'Histoire des Villes de France (M. Aristide Guilbert).

### BRETAGNE.

| Introduction                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| RENNES, REDON, SAINT-AUBIN - DU - CORMIER, CHATEAUGIRON (M. Aristide            |
| Guilbert) Vitrag, Fouognas (M. Auguste Billiard, nneien préfet du Finistère) 17 |
| SAINT-MALO BT SAINT-SERVAN (M. Auguste Billiard)                                |
| DINAN, la vallée de la RANCE, l'ancienne Conseult                               |
| PLORRMEL, JOSSELIN                                                              |
| MONTFORT-LA-CANNE, BÉCHEREL, COMBOUEO                                           |
| Dor (M. Aristide Guilbert)                                                      |
| SAINT-BRIEUC, CHATELAUDERN, QUINTIN, MONCONTOUR LAMBALLE, (M. Auguste           |
| Billiard )                                                                      |
| LOUDÉAC                                                                         |
| Takigutka 113                                                                   |
| MORLAIX, SAINT-JEAN-DU-DOIGT (M. Aristide Guilbert)                             |
| I.Annion, Lexorie, Tonquédec (M. Auguste Billiard)                              |
| GUINGAMP, PONTRIEU                                                              |
| Saint-Pol-de-Léon et Roscope (M. Aristide Guilbert)                             |
| BREST                                                                           |
| LANDERNEAU, LESNEVEN (M. Auguste Billiard)                                      |
| Kemper', la ville d'Is197                                                       |
| CHATEAULIN, KEMPERLÉ, CONCARNEAU, PENMARC'H, PONT-L'ABBÉ (M. Émile              |
| Souvestre, de Morlaix)                                                          |
| CARHAIX, LE HUELGOAT, les montagnes d'ARRS, (M. Arislide Guilbert)              |
| VANNES, LOCMARIAKER, SARZEAU, SAINT-GILDAS DE RHUIS, ELVEN (M. Philippe Le      |
| Bas , membre de l'Institut)                                                     |
| AURAY, PLUNERST, QUIRERON 234                                                   |
| HENNERON, PORT-LOUIS                                                            |
| ORIENT 244                                                                      |
| PONTIVY, BAUD (M. Aristide Guilbert )                                           |
| NANTES (M. Auguste Billiard)                                                    |
| Paimborup, Saint-Nazaire                                                        |
| UERANDE                                                                         |
| AVENAY, LE CROISIC, BATZ, LA ROCHE-BRENARD                                      |
| NCRNIS                                                                          |
| CLISSON, BLAIN, LE GAVEE                                                        |
| RATRAUBRIANT                                                                    |
| tésumé (M. Aristide Guilhert)                                                   |

### TABLE.

#### TOUBAINE.

| Pages.                                         |
|------------------------------------------------|
| Introduction. 321                              |
| Tours                                          |
| CHINON, AZAY-LE-RIDEAU, RICHELTEU, LANGEAIS    |
| LOCHES, LA HAYE-DESCARTES                      |
| AMBOISE, MONTBAZON 362                         |
| Résumé (M. F. de Saulcy, membre de l'Institut) |
| LYONNAIS. – POREZ. – BEAUJOLAIS.               |
| Introduction ( M. B****)                       |
| Lyon (partie militaire M le général Duvivier)  |
| Feras. 405                                     |
| MONTBRISON 409                                 |
| SAINT-ÉTIENNE, SAINT-CHANOND, RIVE-DE-GIUR     |
| ROLXNE                                         |
| BRAIJEU, VILLEFRANCHE (M. B. 415)              |
| Résumé (M. Eugène Faure)                       |
| BEAGN NAVARRE.                                 |
| Introduction                                   |
| PAU                                            |
| LESCAR, MORLAAS, BENEHARNI'N                   |
| ORTHEZ                                         |
| OLDRON, MAULEON, SAINT-PALAIS, SAINTE-MARIE    |
| NAY, COARRIZE, BITRARRIM                       |

FIX DU TOME PREMIER.

### ERRATA.

Page 1, ligne 7, au lieu de quatre mille, lisez : quatre cent mille.

Page 4, ligne 21, pour mugit autour de vous, mettez : mugit à côté de vous.

Page 6, ligne 29, au lieu de Domnonos, lisez : Domnonée.

Page 16, ligne 38, pour Le Huéron, mettez : Le Huérou.

Page 17, ligne 26, au lieu de et des Namnètes, lisez : et les Namnètes.

Page 23, ligne 33, au lieu de la lisse, lisez : la lice,

Page 25, ligne 43, pour Ouintambert, mettez : Questembert.

Page 30, ligne 38, au lieu de Raoul de Fougères, lisez : Raoul de Gael.

Page 51, ligne 6, au lieu de à Charlemagne, à Nominoë, lisez : à Charlemagne qu'à Nominoe, Et ligne 16, au lieu de mais statuait, lisez : mais qui statuait.

Page 53, lignes 36 et 37, après l'avantage, effacez : pour eux.

Page 55, lignes 40 et 41, au lieu des batteries de la marine barbaresque et des ennemis. lisez : des batteries et de la marine barbaresques.

Page 56, ligne 12, au lieu de Porcon du Barbinais, lisez : Porcon de la Barbinais. Page 72, ligne 4, au lieu de décorées de sculptures, lisez : revêtues de sculptures.

Page 74, ligne 32; page 75, ligne 13; page 77, ligne 34; page 78, ligne 16; page 79, ligne 4, au lieu de Robert de Beaumanoir, lisez : Jean de Beaumanoir,

Page 105, ligne 25, au lieu de 1491, lisez : 1591.

Page 105, ligne 27, au lieu de 1492, lisez : 1592. Page 114, ligne 10 et snivantes, au lieu de le fort resta debout; par la suite il se trauva place : c'était une tour à laquelle la tradition avait conservé, lisez : le fort est encore

debout; il se trouve place; c'est une tour à laquelle la tradition a conservé, etc. Page 115, ligne 26, au lieu de Menelly-Tréquier, lisez : Minihi-Trequier. Et ligne suivante, au lieu de Kerbertin, lisez : Kermartin.

Page 116, ligne 16, au lieu de campagne du Trécor, lisez : campagne de Tréguler.

Page 117, ligne 40, au lieu de Keraglio, lisez : Kergariou.

Page 163, ligne 10, au lieu de la Hollande, lisez : contre la Hollande.

Page 164, ligne 41, au lieu de ce qu'il était, lisez : ce qui était. Page 192, ligne 14, au lieu de au bas de cette rivière, lisez : au bord de cette rivière.

Page 219, ligne 11, au lieu de Elvan, lisez : Elven.

Page 221, ligne 39. au lieu de redoutables, lisez : grossières. Page 222, ligne 21, au lieu de l'île de Ruis, lisez : la presqu'île de Ruis.

Page 292, ligne 32, au lieu de que son travail, lisez : que cet ouvroge. Page 316, ligne 35, supprimez : trop souvent.

Page 337, ligne 6, supprimez : donc.

Page 340, lignes 21 et 22, au lieu de reprenant l'œuvre, Louis-le-Débonnaire fit hausser. mettez : reprenant l'œuvre de Louis-le-Débonnaire, il fit hausser,

Page 351, ligne 42, après dépoullés de leurs richesses, ajoutez : la basilique de saint Martin se vit enlever tout ce qu'elle possédait de plus précieux, etc. Page 360, ligne 34, supprimez : triste.

Page 362, ligne 23, au lieu de comte de Loure, lisez : gouverneur de Tours,

Page 365, ligne 40, au lieu de laines, lisez : limes. Page 366, ligne 6, au lieu de le roi Charlemagne, lisez ; le roi chevalter.

Page 421, ligne 11, après du premier ordre, supprimez : et foit ; et à la place de ces deux mots, mettez : en.

Page 520, ligne 37, au lieu de Rieuzé, lisez : Rienzy.

# TABLE

--

# PROVINCES ET VILLES

CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

Page Introduction générale à l'Histoire des villes de France (N. Aristide Guilbert) . . . . .

#### BRETAGNE.

Evécné ou conté de Rennes. — Pordott. — Viconté de Romas. Évécné de Saint-Malo du pass d'Aletin. — Déparmais. Évécné de pays de Dol. — Évécné de Saint-Bried de Pertiévrie. Gouelde. — Évécné de Conté de Trégueiro. Évécné du viconté de Lidon. — Consochille. — Poher. Évécné du Conté de Vannes. — Evécné du Conté de Nantes. Archielogos de la Mise.

| Introduction (M. Aristide Guilbert)                                       | 1   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| RENNES, REDON, SAINT-AUEIN-DU-CORMIER, CHATEAUGIBON (M. Aristide Guil-    |     |
| bert.)                                                                    | 17  |
| FOUGRES, VITRÉ (M. Auguste Billiard, ancien préfet du Finistère)          | 54  |
| SAINT-MALO et SAINT-SERVAN (M. Auguste Billiard)                          | 57  |
| DINAN, LA VALLÉE DE LA RANCE, L'ANCIENNE CORSEULT (M. Aristide Guilbert). | 62  |
| PLOBRMEL, JOSSELIN (M. Aristide Guilbert)                                 | 72  |
| MONTFORT-LA-CANNE, BECHEBEL, COMBOURG (M. Aristide Guilbert)              | 87  |
| Dot (M. Aristide Guilbert)                                                | 89  |
| SAINT-BRIEUC, CHATELAUDREN, QUINTIN, MONTCONTOUR, LAMBALLE (M. Au-        |     |
| guste Billiard)                                                           | 99  |
| LOUDBAC (M. Aristide Guilbert)                                            | 110 |
| TRÉGUIER (M. Aristide Guilbert)                                           | 113 |
|                                                                           |     |

#### LYONNAIS. - FOREZ. - BEAUJOLAIS.

| LYONNAIS | PROPRE FRA | NC LYONNAIS H. | AUT FOREZ. |
|----------|------------|----------------|------------|
|          | RAS FORE   | - BOLVELIE     |            |

| Pages                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Introduction ( M. Arirlide Guilbert)                                             |
| Lvox (M. A B***, et M. le général Duvivier pour la partie militaire) 374         |
| FRURS (M. A. B***)                                                               |
| MONTBRISON (M. A. B***)                                                          |
| SAINT-ÉTIENNE, SAINT-CRAMOND, RIVE-DE-GIER (M. A. B                              |
| ROANNE (M. A. B***)                                                              |
| Beaujeu, Villepranche (M. A. B***)                                               |
| Résumé (M. Aristide Guilbert)                                                    |
|                                                                                  |
| BEARN. — NAVABRE.                                                                |
| Pays Basque. — Vallee de Soule. — Vallee de Basse Navarre.<br>Vallée de Lombard. |
| Introduction (M. Charles Cassou, de Pau)                                         |
| PAU, BENEHABNUM (M. Charles Cassou)                                              |

# 

LESCAR, MORLANS (M. Charles Casson). 488
ORTHEE (M. Charles Casson). 494
ORTHEE (M. Charles Casson). 591
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (M. le Heutenant geheral Le Pays de Buurjolly). 508
NAY, CARRANE, BETHARANS (M. Charles Casson). 591

#### HAUTE PROVENCE. - BASSE PROVENCE.

| 52 |
|----|
| 53 |
| 55 |
| 56 |
| 58 |
| 61 |
|    |

|                                                         | Pages. |
|---------------------------------------------------------|--------|
| DRAGUIGNAN (MM. Aristide Guilbert et Henri Fienne)      | 644    |
| Fauss (MM: Aristide Guilbert et Henri Vienne)           | 648    |
| SAINT-TROPEZ (M. Édouard Fournier)                      | 652    |
| ANTIBES ( M. Augustin Chevalier)                        | 664    |
| GRASSE, CANNES (M. Augustin Chevalier)                  | 65,    |
| CASTELLANE (MM. Aristide Guilbert et Edouard Fournier)  | 663    |
| DIGNE (M. Edouard Fournier)                             | 686    |
| Sisteron (MM. Arlstide Guilbert et Édouard Fournier)    | 669    |
| FORCALQUIER (MM. Aristide Guilbert et Édouard Fournier) | . 67 2 |
| BARCELONNETTE (M. Édouard Fournier)                     | 674    |
| Résumé ( M. Mary Lafon)                                 | 677    |
|                                                         |        |

# ERRATA.

Page 55, ligne 38, au lieu de plus, lisez : le plus.
Page 60, ligne 1, au lieu de 1840, lisez : 1842.
Page 81, ligne 1, supprimez les mots grès de.
Page 201, ligne 12, après pour donner, ajoutez : unc.
Page 239, ligne 1, au lieu de pour, lisez : par.

Page 256, ligne 12, au lieu de Plumélian, lisez : Pluméliau ; et ligne 17, au lieu de 1594, lisez : 1794

Page 324, ligne 40, au lieu de du frère puiné de Charles V, lisez : au frère puiné de Charles V ; et ligne 41, au lieu de de Louis d'Anjou, lisez : à Louis d'Anjou. Page 373, ligne 1, au lieu de Guigues VIII, lisez : Gay VIII.

Page 455, ligne 43, après voyage au Mont-Pilat, supprimez : par, et ajoutez un point et un trait.

\_\_\_\_\_





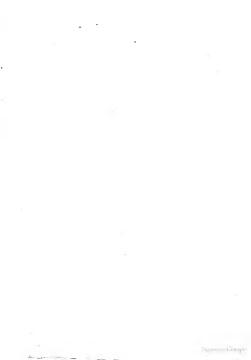

Ġ



